

John Dellwood
Mounty.

Jilinois.

July 16th 1882.









# HISTOIRE

### GÉNÉRALE DES VOYAGES,

OU

# NOUVELLE COLLECTION DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES

PAR MER ET PAR TERRE,

Qui ont été publiées jusqu'à present dans les différentes Langues de toutes les Nations connues:

CONTENANT

CE QU'IL Y A DE PLUS REMARQUABLE, DE PLUS UTILE ET DE MIEUX AVERE' DANS LES PAYS OU LES VOYAGEURS ONT PENETRE',

TOUCHANT LEUR SITUATION, LEUR ETENDUE, leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivieres, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Cités & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices, &c.

#### AVEC LES MŒURS ET LES USAGES DES HABITANS.

Leur Religion, Leur Gouvernement, Leurs Arts et Leurs Sciences, Leur Commerce et Leurs Manufactures;

POUR FORMER UN SYSTÊME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE MODERNE, qui representera l'état actuel de toutes les Nations:

ENRICHI

#### DE CARTES GÉOGRAPHIQUES

Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques,

DE PLANS ET DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VÉGÉTAUE, Habits, Antiquités, &c.

TOME SECOND.



A PARIS.

Chez DIDOT, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or.

M. DCC. XLVI.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.





### LETTRE

DE

M. BELLIN,

INGENIEUR DE LA MARINE,

Α

M. L'ABBÉ PREVOST.



VOICI des Epreuves de toutes les Cartes qui doivent entrer dans le second Volume de votre Recueil des Voyages. Quoique j'aye employé tous mes soins pour répondre à l'empressement que le Public a marqué pour cet Ouvrage, je n'oserois assurer qu'il ne me soit échappé quelque chose; & je crains, malgré toute ma bonne volonté, de ne pas satisfaire assez parfaitement aux engagemens que vous m'avez sait prendre dans la Présace de votre premier Volume. Cependant je vous Tome II.

avouerai que j'ai fait tous mes efforts pour n'être pas tout-à-fait indigne de la façon dont vous vous exprimez sur mon zèle pour le progrès d'une Science que je cultive dès ma premiere jeunesse, avec (\*) des sécours que personne n'a eus jusqu'ici, & qui en d'autres mains auroient sans doute

un succès plus brillant que dans les miennes.

Vous serez peut-être surpris que je n'aye pas toujours suivi les Cartes & les Plans que les Auteurs Anglois nous ont donnés pour ce second Volume; mais je ne leur ai pas trouvé l'exactitude nécessaire. Il me paroît qu'ils ont pris de côté & d'autre sans beaucoup de choix, & que leur critique s'est bornée à la narration. Ils n'ont pas même remarqué qu'il leur manquoit beaucoup de Cartes pour l'intelligence de leur Collection, & qu'il étoit impossible, avec celles qu'ils donnoient, de suivre les Navigateurs dans toutes les Parties de leurs Voyages; que ces Cartes étoient mal distribuées, & fatiguoient un Lecteur attentif qui veut tout avoir sous ses yeux.

Ces défauts se remarquent aisement dans le premier Volume. Mais il n'a pas été possible d'y remedier assez promptement. Cette entreprise me demandoit un tems qui auroit empêché le Libraire de satisfaire aux engagemens qu'il venoit de prendre avec le Public: mais comme vous sçavez aussi-bien que moi qu'il n'épargne rien de tout ce qui peut contribuer à la perféssion de l'Ouvrage, je suis convenu avec lui de donner un Supplément de Cartes pour le premier Volume, qui seront finies & délivrées au mois de Décembre prochain avec le troisième Volume, sans aucune augmentation de prix pour ce nouveau travail.

Parmi ces Cartes, on en trouvera une génerale de tout l'Univers; qui m'a paru absolument essentielle dans un pareil Recueil. Cette Carte ne sera pas une Mappemonde telle qu'on nous les presente ordinairement. Cette Projection circulaire embarrasse & les yeux & l'esprit du plus grand nombre, & ne leur permet pas de comparer les grandeurs & les dissances des diverses Parties de la Terre & des Mers. Je me servirai de la Projection usitée pour nos Cartes marines, qui représente les Méridiens & les Paralleles par des lignes droites, en faisant du Globe de la Terre un Cylindre, qui devient alors une surface plane, dont le développement ne présente aux yeux de tout le monde qu'une Carte semblable à celles ausquelles on est accoutumé, & d'un usage facile, tant pour suivre les Journaux des Navigateurs, & pointer sur la Carte les mêmes routes qu'ils ont faites à la mer, que pour marquer celles qu'il convient de faire pour toutes les Parties connues de notre Globe.

<sup>(\*)</sup> Le Dépôt des Cartes, Plans & Journaux de la Marine.

On ne peut éviter cet inconvenient, qu'en retirant toutes les Cartes Géographiques (& c'est le conseil que je donne à mes amis) dont on formera un Volume separé, qui aura l'avantage d'offrir un corps de Géographie assez singulier & curieux, d'autant que dans la suite je puis donner des morceaux qui ne sont pas communs. Il sera aise d'y arranger toutes les Parties de proche en proche, au moyen de la Carte génerale dont nous venons de parler. Nous ferons plus; nous donnerons à la fin de l'Ouvrage une Liste de toutes les Cartes, dans l'ordre qu'on les doit ranger, & l'on ajoûtera un Frontispice convenable pour un tel Volume. C'est là l'unique moyen de lever toute difficulté sur la maniere d'arranger & distribuer les Cartes; mais il est indispensable de continuer à les mettre dans chaque Volume qui paroîtra, en y apportant le plus d'ordre qu'il sera possible (a).

Voilà, Monsieur, les observations dont j'ai cru devoir vous faire part, pour répondre à la confiance que vous avez eue en moi, en me chargeant de la Partie Géographique de votre Ouvrage, & je ne se-

rois pas fâché que le Public en eut connoissance.

Il ne me reste plus qu'à vous prier de faire quelque attention aux additions & aux changemens que j'ai faits dans les Cartes destinées

pour ce second Volume.

1°. J'ai fait cinq Cartes de parties assez considérables, & qui manquoient dans la Collection Angloise; la premiere contient le Golfe de Bengale, c'est-à-dire, l'Isle de Ceylan, les Côtes de Coromandel, de Golconde, d'Orixa, de Bengale, d'Aracan, d'Ava, de Pegu; celles de Tenasserim, & de Queda, jusqu'à la presqu'Isle de Malaca, avec la partie septentrionale de Sumatra, & les Isles qui en sont au Nord. La seconde comprend les Isles de Sumatra, Java, Borneo;

(a) Par la même raison, quelques naturelle de chaque Région, où tout ce Figures particulieres d'Animaux & de qui appartient à la Physique est recueil-Plantes, qui se trouvoient dispersées sans li, suivant la méthode annoncée dans ordre à l'occasion de quelque incident les Préfaces. passager, sont renvoyées à l'Histoire

vi LETTRE DE M. BELLIN

les Détroits de la Sonde & de Banca, celui de Malaca & sa presqu'Isle, avec le Golse de Siam. Cette Cane est extrémement nécessaire pour l'intelligence de plusieurs Voyages rapportés dans ce second Volume. La troisième contient les Côtes de la Cochinchine, celles de Tunquin, & partie de celles de la Chine jusqu'à Canton. La quatrième comprend la suite des Côtes de la Chine, la Corée & les Isles du Japon. La cinquième renserme les Isles Philippines, les Moluques, l'Isle Célebes, & c. J'ai d'esse cartes avec tout le soin possible: les latitudes & les longitudes de beaucoup d'endroits sont déterminées par des observations assensitudes. Navigateurs m'ont servi de guide pour ne me point égarer dans la position, le gissement & les différences de ce grand nombre d'Isles.

Ces cinq Cartes, avec les sept que les Anglois ont mises dans le premier Volume, & qui sont virées des Cartes hyrdographiques que j'ai dresses depuis quelques années pour le service des Vaisseaux du Roi, forment une suite de Côtes depuis le Détroit de Gibraltar jusqu'aux Parties les plus orientales de l'Asse; au moyen de laquelle il sera facile de suivre les Voyageurs dans les divers Pays qu'ils ont parcourus; & pour rendre cette suite complette, nous joindrons une Carte des Côtes depuis le Nord de l'Europe jusqu'au Détroit de Gibraltar.

2°. J'ai dresse une Carte des Isles Canaries. Si vous la comparez avec toutes celles qui ont paru, vous serez étonné des erreurs dans lesquelles leurs Auteurs sont tombés. Ils n'ont pas placé ces Isles dans leurs latitudes. On ne trouve aucune vérité dans les distances & les gissemens. Les contours & la grandeur des Isles sont sans aucunes proportions. En voici quelques exemples. Ces Cartes placent l'Isle Canarie Est & Ouest, avec l'Isle Fortavanture, au lieu qu'elles gissent Nord-Est & Sud-Ouest; Palme & Gomere à 14 lieues l'une de l'autre, au lieu de 8 à 9 lieues au plus; Sainte Croix dans l'Isle de Tenerife, & la Gate dans l'Isle de Canarie, Nord-Ouest quart de Nord, & Sud-Est quart de Sud, à 16 lieues de distance; au lieu que les relevemens faits par les Navigateurs à la vûe de ces deux lieux, donnent 10 lieues de distance de l'un à l'autre, & leur gissement Sud-Est & Nord-Ouest. Je ne finirois point si je voulois entrer dans la discussion de tous les points. C'est des Journaux de Navigation qui sont au Dépôt de la Marine, tant des Vaisseaux du Roi, que de ceux de la Compagnie des Indes, que j'ai tiré le nombre prodigieux de remarques necessaires pour constater ma Carte, & me donner la hardiesse de m'éloigner ainsi de tous ceux qui m'ont précedé dans ce genre de travail.

3°. J'ai donné une Carte particuliere de l'Isse de Tenerise, toute dissérente de celle des Anglois, qui n'est qu'un morceau très-insorme, & duquel on ne peut tirer aucune lumiere, tant pour la grandeur, que pour la forme de cette Isle. Les Bayes & la consiguration des Côtes y sont sans aucunes proportions, de même que le Pic & les autres Montagnes de l'Isle. Pour en être convaincu, il sussit de remarquer qu'ils n'y ont mis ni Graduation ni Echelle.

Ils ont traité de même l'Isle de Madere. J'en ai fait aussi une petite Carte, où j'ai tâché de rassembler toutes les connoissances que l'on en a. J'y ai ajoûté l'Isle de Porto-Santo, que les Anglois avoient oubliée; & j'ai donné aux Isles Désertes la grandeur & la position qui

leur convient.

4°. L'ai fait beaucoup de corredions & de changemens à la Carte des Isles du Cap-Verd, & à presque toutes les diverses Parties de la

Côte Occidentale d'Afrique.

5°. J'ai refait en entier la Carte du cours du Senegal que les Anglois ont tirée de ce qui en a été publié par le Pere Labat, mais qu'ils n'avoient pas bien executée. J'y ai ajoûté les degrés de latitude & de longitude, pour plus de précifion, & j'ai retranché des Plans particuliers, pour les placer ailleurs. Les Anglois en avoient chargé la même Carte, ce qui faifoit une espece de confusion qu'on ne sçauroit trop éviter en Géographie.

6°. L'ai donné une petite Carte de l'Isle d'Arguim & de la Côte voisine, avec un détail assez précis des bancs de sable & des fonds qui

l'environnent.

5°. J'ai donné un Plan de la Ville & du mouillage de S. Jago, ou Ribeiro Grande, Capitale des Isles du Cap-Verd, qui a été levée sur les lieux par un Ingenieur François; & je le mets ici avec d'autant plus de plaisir, que les Anglois ont donné une mauvaise petite Vûe ou Plan de la Rade & Ville de S. Jago, qu'ils ont tiré des Voyages de Dampierre, & que j'ai laissé substitute, pour que l'on puisse faire la comparaison & se convaincre de la nécessité où nous nous trouvons de ne les

pas copier aveuglément.

8°. J'ai donné un Plan de l'Isle de Gorée & de ses fortifications. On peut y avoir quelque consiance. Il m'a été communiqué par Messeurs les Directeurs de la Compagnie des Indes. On le trouvera disférent de celui que les Anglois ont donné, que j'ai laissé subsister dans le même esprit de comparaison dont je viens de parler. J'ai ajoûté à mon Plan, les détails de la Mer, c'est-à-dire, les Sondes & les Mouillages, qui sont autour de l'Isle.

LETTRE DE M. BELLIN, &c.

Je pourrois pousser ce détail beaucoup plus loin, mais ceci me paroît suffisant pour prouver que je tâche d'entrer dans vos vûes, & que je n'épargne ni travail ni soins pour approcher de ce degré de perfection si desirable, & dont je sens que je suis encore fort éloigné.

#### APPROBATION.

T'Ai lû, par ordre de Monseigneur le Chancelier, le second Volume de l'Histoire génerale des Voyages, &c. A Paris, ce 6 Juin 1746.

SOUCHAY.

On trouvera le Privilege au premier Volume.

#### FAUTES A CORRIGER.

Age 2. ligne 3. Inercase , lisez Increase , & de même dans quelques endroits où l'on trouvers la même faute.

Page 8. lig. 5. il parut, lif. il partit.

Page 13. lig. 7. & 14. Tayen, lif. Tayes.

Page 31. lig. 11. Babal-Mandul, lif. Bal-al Mandul, ou Mandel.

Page 41. lig. 20. Dellascha, lis. Dellischa.

Page 116. lig. 10. moins que, lif. moins de. Page 121. lig. 24. Saragasso, lif. Sargosso.

Page 134. lig. 29. Rosasolis, ajoûtez ou de Rossolis.

Page 149. lig. 16. Motir , ajoutez ou Moticres. Page 213. au petit titre , lif. Pilote d'un Navire Hollandois.

Page 277. lig. 30. supposer du moins, esfacez du moins. Page 285. lig. 25. du Senegal, ajoutez & de la Gambra.

Page 453. lig. 24. l'artillerie, lif. le feu de l'artillerie.

Page 552. lig. 14. qu'ils ne pouvoient, lif. qu'elles ne pouvoient.

Nota. On avoit cru, sur l'autorité de quelques gens de mer, que l'expression Angloise by Est. by West, &c. qu'on a traduite par Est, par Onest, &c. étoit un langage usité, d'autant plus que le terme François de quart sembloit trop précis, pour exprimer la course d'un Vaisseau, ou la direction d'un vent, qui est quelquefois dans l'intervalle d'un quart à l'autre. Cependant plusieurs personnes intelligentes ayant representé qu'il falloit se conformer à l'usage de France, on avertit que dans tous les endroits où l'on a mis, par exemple, Nord-Ouest par Ouest, &c. il faut suppléer Nord-Ouest quart d'Ouest, &c. Dans les Volumes suivans, on se fera une loi de suivre le même usage; & tour l'expliquer mieux, on donnera une Liste des aires de vent dans les deux Langues.



## HISTOIRE

### GENERALE DESVOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE OUATRIÉME.

PREMIERS VOYAGES DES ANGLOIS aux Indes Orientales, entrepris par une Compagnie de Marchands.

#### CHAPITRE PREMIER.

Voyage de Sir Henri Middleton à la Mer Rouge & à Surate, en 1610.



L seroit inutile de supposer à l'Auteur de ce Voyage des vûes Sir HENRI plus mysterieuses qu'il ne s'en attribue lui - même. Il étoit MIDDLETON. homme de naissance; mais assez mal avec la Fortune, pour ne pas rougir, à l'exemple de son frere, d'employer son habileté & son courage au service de la Compagnie des Indes

Orientales. Il fut nommé pour commander, avec le titre d'Amiral, trois Vaisseaux que la Compagnie envoyoit aux Indes, & lui-même s'est fait l'His-Tome II.

Sir HENRY MIDDLETON.

1610. fraux de la Flot-

de son entreprise. Les trois Vaisseaux se nommoient The Trade's Inercase, c'est-à-dire, l'Ac-Nom des Vais. croissement du Commerce ; le Pepper-Corn, & le Darling. Le premier, commandé par l'Amiral, étoit de mille tonneaux; le second de deux cens cinquante, & le troisséme de cent nonante. Ils avoient à leur suite une Pinace de cent cinquante tonneaux, nommée le Samuel, qui étoit chargée de vivres

& d'autres provisions. Elle relâche au Cap Verd, & fe

La Flotte mouilla le premier de Juin 1610 dans la rade du Cap Verd, sous une Isle où l'Equipage d'un Bâtiment François de Dieppe travailloit avec beaufournit de mâts. coup d'ardeur à fréter une petite Pinace. Le grand mât de l'Amiral paroissant demander quelque réparation, les Charpentiers qui s'y employerent furent surpris de le trouver si vermoulu, trois pieds au-dessus du pont, que si le tems eût été plus mauvais, il n'auroit pû résister au moindre orage. Sir Henri sit descendre quelques-uns de ses gens au rivage, avec ordre de chercher des arbres qui convinssent à ses besoins. Il s'en trouva de si bons, qu'il en fit couper plusieurs, pour les occasions pressantes. Mais il fallut obtenir la permission du Chef des Négres, qui vint dîner à bord avec l'Amiral. On lui fit pré-

fent d'une piece de drap & de quelques bagatelles.

Le 15, après avoir calfeutré soigneusement les Chaloupes & les Esquifs, les ordres furent donnés pour lever l'ancre le lendemain. Sir Henri consulta Dounton, Capitaine du Pepper-Corn, & ses autres Officiers, sur la route qu'il devoit tenir jusqu'au passage de la Ligne. La plûpart frappés de la beauté du Pays, de l'excellence de la Rade, & de l'abondance des provifions, panchoient à demeurer plus long-tems dans un lieu où l'on prétendoit que les Matelots acqueroient de la force pour résister à l'air & aux maladies. Les Négres mêmes racontoient là - dessus des choses presqu'incroyables. Ils prétendoient avoir appris par le témoignage d'un grand nombre de Vaisseaux Espagnols & Portugais, que ceux que leurs nécessités ou d'autres raisons avoient. fait demeurer plus d'un mois sur seur Côte, s'y étoient tellement familiarisés avec l'air d'Afrique, qu'ils n'avoient jamais connu le scorbut & les autres maladies de mer. Quoiqu'ils fussent peu capables d'en expliquer la raison, ils assuroient que leurs eaux avoient des proprietés excellentes, non - seulement dans l'usage actuel, mais long-tems après en avoir bû, sur-tout en y mêlant la poudre d'une racine qui leur servoit communément de nourriture. Sir Henri conçut fort bien qu'on pouvoit tirer quelque avantage de s'être accoutumé au climat d'Afrique par un séjour de plusieurs semaines; mais ne voyant aucun rapport entre la racine des Négres & les causes ordinaires du scorbut, qui sont les viandes salées & l'acreté de l'air marin, il n'entra dans ces idées que pour faire renouveller entiérement sa provision d'eau. Il s'imagina même que la vûe des Négres étoit de le retenir dans leur Rade, par l'utilité qu'ils tiroient du séjour de trois Vaisseaux étrangers. Cependant le départ fut differé jusqu'au 18, pour satisfaire les Matelots, sur qui les discours des Négres avoient fait beaucoup d'impression; & l'Amiral ne refusa pas même d'acheter une provision de racines seches, pour en faire du moins l'experience. Le plus grand avantage que la Flotte tira de ce délai, fut d'éviter une affreuse tempête, qui s'éleva la nuit du seize, & qui dura dix

Le fejour du Cap Verd cft regardé comme un préservatif contre le scorbut.

Tempête furieu-







heures entieres avec la même violence. Mais elle se fit peu sentir dans la Rade; & tandis que la mer étoit dans une agitation extraordinaire, le tems MIDDLETON,

ne perdit presque rien de sa sérenité sur la terre.

Il arriva le 17 un Bâtiment Hollandois, qui avoit été forcé de couper ses mâts, & qui venoit se radouber au Cap après avoir évité le naufrage. L'image de la mort sembloit peinte encore dans les yeux de tout l'Equipage. Le Capitaine, qui se nommoit Van Tryden, avoit fait jetter une partie de sa cargaifon dans la mer; & faifant eau de toutes parts, il n'auroit pas conservé un feul ballot si la tempête avoit duré deux heures de plus. Dans le besoin où il étoit de toutes sortes de provisions, les Anglois sui fournirent ce qu'ils avoient de prêt pour eux-mêmes. Ils aiderent même au travail de son Vaisseau.

Sir HENRI

1610.

landois fort maltraité par la Mor.

Vaisseau Hol-

Cependant ils furent mal payés de leurs bienfaits & de leurs services. Quoi- Différend entre que la nécessité justifie certains excès, ils ne purent soussir que les Hollandois abusassent de la facilité qu'ils avoient à les recevoir sur la Flotte, pour quelques volsy enlever tout ce qui leur paroissoit utile à leurs besoins. Sur les premieres plaintes, l'Amiral ordonna de fermer les yeux, & défendit même qu'on redemandât plusieurs instrumens qui avoient été dérobés. Mais cette indulgence même augmenta tellement le désordre, que plusieurs Matelots Anglois qui s'étoient vû enlever jusqu'à leurs ustenciles, employerent ouvertement la violence. Quatre Hollandois qui avoient été pris sur le fait dans le Pepper-Corn, furent jettés brusquement dans la mer. Van Tryden porta ses plaintes à l'Amiral. Les Matelots Anglois furent punis, moins pour s'être défendus contre le vol, que pour avoir manqué d'obéissance, & s'être attribué le droit d'exercer la Justice. Mais l'Equipage des trois Vaisseaux goûta si peu cette distinction, que s'étant soulevé ouvertement, il menaça de tailler les Hollandois en pieces & de brûler leur Vaisseau. Van Tryden prit le parti de venir demander grace pour les Matelots Anglois, & de faire restituer tout ce que ses gens avoient enlevé.

Quelques Anglois, qui s'étoient exercés à la chasse, apporterent sur la Flotte Espece de licorune espece de Licorne; du moins si tous les animaux qui n'ont qu'une corne doivent porter ce nom. Elle avoit d'ailleurs plus de ressemblance avec le Cheval qu'avec toute autre forte de bêtes à quatre pieds. Sa couleur étoit brune, ses dents pointues & sa queue fort courte. Sir Henri conserva précieusement sa corne, qui étoit de la longueur de trois pieds & demi, sur sept pouces de

tour dans sa plus grande épaisseur.

Avant que de lever l'ancre, on revint à déliberer sur la route que la Flotte devoir tenir jusqu'au passage de la Ligne. Il fut résolu de porter pendant quarante lieues au Sud-Sud-Ouest, & puis au Sud-Sud-Est, jusqu'à ce qu'on se fût approché de la Ligne; ensuite d'avancer directement à l'Est. On renwoya de-là le Samuel.

Le 24 de Juillet, la Flotte entra dans la Baye de Saldanna, où elle tron-Baye de Saldanva trois Vaisseaux Hollandois qu'elle salua de cinq coups de canon. Ils y na : ce qu'ils y étoient pour y faire de l'huile de Veau marin, dont ils avoient déja rempli trouveau trois cens pipes. Les Anglois prirent terre le même jour. Le nom du Capitaine Keeling, qu'ils apperçurent sur les rocs, avec la datte du mois de Janvier 1609, qui étoit celle de son retour, & celui de David Middleton, frere

Sir HENRI MIDDLETON. 1610.

de l'Amiral, qui étoit parti de Saldanna au mois d'Aout de la même année. leur firent chercher quelque Lettre aux environs, comme on étoit convenu à Londres d'en laisser pour l'instruction mutuelle. Il s'en trouva une, ensevelie dans la terre, directement au-dessous du nom de Keeling; mais le caractere en étoit si alteré, qu'il fut impossible d'en lire un seul mot. Pendant le séjour qu'on fit dans la Baye, il n'arriva rien de plus remarquable que la guerison des Malades.

Difficulté de -trouver des vivres dans la Bave de Saint - Augus-

Le 6 de Septembre, à 23 dégrés 30 minutes de latitude, on eut la vûe de Madagascar, & l'on jetta l'ancre avant la nuit dans la Baye de S. Augustin. On y trouva l'Union, qui étoit dans une grande disette de vivres. L'Amiral ayant gagné le rivage dans la Pinace, ne fut pas plus heureux à se procurer des provisions. On n'emporta de cette Côte que de l'eau & du bois.

Le 10, après avoir suivi long-tems la terre avec un bon vent Sud-Est, on compta d'avoir fait au moins vingt-six lieues; mais on ne se trouva guéres. plus avancé que de vingt, parce qu'on avoit été porté vers le Sud par les courans. On eut à les combattre, avec une défiance & des efforts continuels, jusqu'au 19° dégré de latitude, où l'on trouva d'autres ennemis dans les calmes. Le 20 à midi, la latitude se trouva d'onze dégrés 40 minutes; & la variation, de 12 dégrés 40 minutes. Dans le cours de l'après midi, on apperçut les Isles de Queriba, qui sont basses, & dangereuses par la quantité de

petits rocs & de bas-fonds dont elles sont environnées.

Avec des vents assez favorables, les combats furent continuels contre les courans, & les erreurs fréquentes, jusqu'au 6 d'Octobre, qu'on se trouva à 2 dégrés 30 minutes de latitude du Nord. La variation y étoit de 14 dégrés, 2 minutes. On ne cessa point jusqu'au 16 d'essuyer encore les mêmes dissicultés, avec des erreurs & des variations perpetuelles. Le 17, ayant porté. droit au Nord, on fit dix-sept lieues, & l'on découvrit le matin les Isles. duas Hermanas, ou les deux Sœurs. Enfin, le 18 au foir, on entra dans une Baye fort sabloneuse de l'Isle de Socotra, au 12e dégré 25 minutes de latitude. Il n'y avoit que la nécessité de faire de l'eau qui pût arrêter les Anglois dans un lieu si desert & si stérile. Aussi leverent-ils l'ancre le 21, pour gagner la rade de Tamerin, principale Ville de l'Isle. Cependant le vent, Radede Tame. qui étoit à l'Est, les empêcha d'y arriver jusqu'au 25. La latitude de Tametin dans l'îse de rin est de 12 dégrés 30 minutes; & la variation de 19 dégrés 18 minutes.

> La Ville est située au pied d'une montagne fort haute & fort escarpée. La Rade s'ouvre entre Est par Nord & Ouest par Nord - Ouest. On y mouilla. fur dix brasses d'eau & sur un excellent fond. Le 25, l'Amiral fit descendre Femel, avec un correge honorable, pour offrir au Roi quelques préfens. Ils confistoient dans une piece de drap, un gobelet d'argent, & une lame d'épée, qui furent reçus avec des témoignages de reconnoissance & des

offres de fervice.

L'Amiral vifite le Roi.

Socotra.

Sir Henri se rendit lui-même à terre, le jour suivant, accompagné de ses principaux Marchands, & d'une Garde bien armée. Quelques Insulaires, qui s'étoient présentés pour le recevoir, le conduisirent au Palais du Roi. Ce Prince parut à la porte de sa chambre, à l'arrivée des Anglois; & les faisant entrer fort civilement, il pressa l'Amiral de s'asseoir près de lui. Après d'auares complimens, Sir Henri lui fit diverses questions sur le commerce de la

Islea de Queri-

Sir HENRI MIDDLETON 1610.

Mer rouge, ausquels il répondit par de grands éloges du Pays & des Habitans, mais sur-tout d'Aden & de Mocka. Il ajoûta que le Vaisseau Anglois l'Ascension, ayant porté ses marchandises dans ces deux lieux, s'en étoit défait avec tant d'avantage, qu'il étoit revenu entiérement à vuide, & qu'à son retour il avoit été obligé, pour la sûreté de sa navigation, de se lester à So- de cette visite. cotra; ce qui n'avoit point empêché qu'il n'eût peri malheureusement. On peut donc compter cette raison entre celles qui causerent son naufrage. L'Amiral, échauffé par les esperances qu'on lui donnoit pour le Commerce, demanda au Roi la permission de calfeutrer sa Pinace. Elle lui sut resusée dans la Rade où il étoit, parce que le Roi craignoit beaucoup que la presence d'une Flotte Angloise n'éloignat les Etrangers de sa Capitale; mais la premiere Rade où il étoit entré lui fut offerte, avec l'assurance de toutes sortes de secours. Enfin ce Prince voyant l'Amiral peu disposé à profiter de cette offre, s'efforça d'adoucir son refus par d'autres faveurs. Il lui accorda de l'eau, sans la lui faire payer, quoique tous les Etrangers la payassent fort cher. Il lui dit qu'il ne lui restoit point d'aloes à lui offrir, parce qu'il avoit envoyé toute sa provision à son pere, qui étoit Roi de Fartak dans l'Ara-Fartak dans bie heureuse, & qui faisoit sa résidence à Kuschem; mais lui faisant appré- rabie heureuse, hender de n'y être pas recu favorablement, il lui conseilla de tourner ses vûes de Commerce du côté de la Mer rouge. L'Amiral & tout fon cortege eurent l'honneur de dîner avec le Roi.

Le 7 de Novembre, la Flotte ayant levé l'ancre, prit à l'Ouest par Sud & à l'Ouest Sud-Ouest en suivant la Côte. A peine étoit-il dix heures du matin, lorsqu'elle apperçut une terre haute, qu'elle prit pour Aden. C'étoit dans l'éloignement une sorte de Promontoire, qui s'élevoit comme Abba del Curia. Le soir, à fix heures, on jetta l'ancre sur vingt brasses de fond, à la vûe d'une Ville située dans une Vallée au pied d'une montagne; ce qui forme une perspective fort agréable. On fut assuré dès le même jour que c'étoit Aden. Une Barque, partie du port, vint s'informer des intentions de l'Amiral, & lui offrir tout ce qui convenoit à ses besoins s'il étoit amené par le glotte Commerce. Mais tandis qu'il écoutoit ces offres, le vent qui s'éleva à l'Est-Sud-Est, & la force extraordinaire du courant, l'emporterent à plus de vingt lieues. Cependant s'étant rapproché le 8, il lui vint une seconde Barque, montée par trois Arabes, qui portoient le Pavillon du Gouverneur, & qui lui demanderent, de sa part, de quelle Nation il étoit, quelles vûes l'avoient amené, & s'il se proposoit de s'arrêter long-tems dans le Pays. Ils ajoûterent, que s'il étoit Ânglois, il feroit reçu volontiers; que l'année d'auparavant le Capitaine Sharpey étoit venu dans leur Port, & que de-là il s'étoit rendu à Mocka, où il avoit trouvé à se défaire de toutes ses marchandifes.

La Flotte An-

L'Amiral leur demanda le nom & le caractere du Bacha. Ils répondirent Bachas Turcs 88. que son nom étoit Jaffer; que son Prédecesseur avoit été un fort méchant leur caracteres, homme; que celui - ci n'étoit pas beaucoup meilleur, & qu'en géneral les - Turcs ne valoient rien.

Sir Henri envoya sa Pinace au rivage, sous les ordres de Jean Williams, an de ses Facteurs, qui parloit Arabe. Elle fut reçue civilement; mais on refusa au Facteur un Pilote qu'il demandoit pour conduire la Flotte jusqu'à Sir HENRI MIDDLETON.

Les Anglois laiflent un Vaiffeau à Mocka.

Moka. On voulut du moins qu'il restât trois Marchands Anglois pour ôtages. Cependant cette dissiculté sut terminée par une autre voye. A la vûe des trois Vaisseaux qui levoient l'ancre pour se rendre à Mocka, les Marchands de la Ville demanderent en grace à l'Amiral de leur en laisse un; promettant d'en acheter toutes les marchandises, & d'accorder aux Anglois toutes les faveurs qu'ils pouvoient desirer. Il consentit à leur laisser le Pepper-Corn, sans abandonner le dessein qu'il avoit de se rendre à Mocka. Mais le Pilote qu'il attendoit ne paroissant point aussi-ôt qu'il l'auroit souhaité pour prositer du vent, il mit à la voile le 12 sans ce secours.

Entrée de la Mer Rouge.

Son esperance étoit de suivre un petit Bâtiment Indien, qui faisoit la même route. Après avoir cotoyé le rivage pendant le reste du jour, tantôt Ouest-Sud-Ouest, tantôt Ouest par Nord, en trouvant toujours vingt-huit à trente brasses de fond, vers le soir il perdit de vûe son guide. Le 13 il continua de suivre la Côte, portant entre Ouest par Nord, & Sud, quoique son véritable point dût être l'Ouest. Le jour suivant, il découvrit de grand matin, à trente lieues d'Aden, le Promontoire qui est à l'entrée de la Mer rouge, & qui s'éleve avec l'apparence d'une Isle. A l'opposite est une Isle basse & platte, qui se nomme Babelmandel. Elle a du côte du Sud un Canal assez large, qui sert d'entrée. L'Amiral passa ce Détroit. Ensuite il envoya sa Pinace pour demander un Pilote, dans un Village qui est sur la Côte du Nord, à l'entrée d'une Baye fabloneuse. Il lui vint deux Arabes, dont on lui vanta beaucoup l'habileté. La profondeur de l'eau dans le Détroit est entre huit & onze brasses. Ayant suivi la Côte, Nord par Ouest & Nord-Nord-Ouest, fur dix-huit & vingt brasses de fond, il découvrit vers quatre heures après midi la Ville de Mocka; & dans l'espace d'une heure il arriva proche du Port; mais le vent devint si gros, que ses deux grands mâts se fendirent, & que le Pilote Arabe qui conduisoit le Trade's Inercase, le sit échouer, avec autant d'imprudence que de malheur, sur un grand banc de sable. Comme l'orage ne diminuoit pas, & que les flots étoient fort agités, on craignit beaucoup de ne pouvoir se délivrer d'un embarras si pressant.

Un Vaisseau Anglois échoue près de Mocka-

Premieres explications avec les Turcs.

Au milieu du péril, & lorsque l'arrivée des ténébres sembloit devoir l'augmenter, on vit paroître une Barque qui venoit du Port, avec un Turc de fort bonne mine, que le Gouverneur envoyoit à la découverte. L'Amiral répondit à ses questions, qu'il étoit Anglois, & qu'il venoit pour le commerce. On l'assura qu'il seroit vû de bon œil à ces deux titres, & que pour l'accident du Navire échoué, il devoit peu s'allarmer, parce qu'il n'artivoit guéres de grand Bâtiment à Mocka, qui ne courût le même péril & qui n'en sortit heureussement. Après ces explications, le Turc se hâta de retourner au Port, dans l'impatience d'informer l'Aga de ce qu'il avoit appris; mais il promit de revenir le lendemain avec des Barques, pour soulager le Vaisseau. On le nommoit en Arabe Amir al Bahr, c'est-à-dire, Seigneur de la Mer, & son Ossice consistoit à visiter les Vaisseaux, pour empêcher les fraudes du Commerce, & pour faire décharger les marchandises. Malgré le fafte de son titre, ses appointemens se réduisoient à certains droits d'entrée & de sortie.

Il revint le 14, avec trois ou quatre autres Turcs, deux desquels parloient la Langue Italienne. Ils apporterent à l'Amiral un présent de la part de l'Aga, & l'offre de tout ce qui pouvoit être utile à ses besoins. Il pouvoit s'assurer, lui dirent ils, de trouver à Mocka les mêmes commmodités qu'on vante à Constantinople, à Alep & dans les meilleurs Ports de l'Empire Ottoman. Quatre ou cinq Barques legeres, dont ils furent suivis, s'approcherent du Vaisfeau échoué pour recevoir les marchandifes qu'on y voudroit décharger. Les Anglois y jetterent d'abord tout ce qui se trouva sous leurs mains : Femel, fans confulter l'Amiral, y mit tout ce qui lui appartenoit, & prit le parti de fe rendre au rivage avec les Turcs. L'argent, les dents d'éléphans, la poudre & le plomb furent transportés sur le Darling. Ensuite, on employa toute la foirée à donner quelque mouvement au Vaisseau, en le tirant à force de bras avec tous les cables; mais tous les efforts furent inutiles.

On continua le lendemain de décharger tout ce qui pouvoit augmenter le poids d'une si grosse masse, & d'envoyer successivement les ballots & les tonneaux au rivage. L'Amiral recut une lettre de Femel, qui lui rendoit compte des civilités qu'il avoit reçues de l'Aga, & d'un Traité qu'il avoit fait avec lui, suivant lequel les Anglois devoient payer cinq pour cent de tout ce qui seroit vendu, avec la liberté de remporter à bord les marchandises dont ils ne pourroient se défaire. L'Aga lui écrivit aussi, pour lui renouveller ses offres par une lettre de sa propre main, & signée de son sceau. La fin de cette journée fut heureuse. On réussit enfin, par le secours des Cabestans, à tirer le

Vaisseau du sable; & l'on eut avant la nuit la satisfaction de le voir à flot. Le 19, on vit arriver deux Barques avec une lettre de Femel, qui demandoit du fer à l'Amiral. En lui envoyant ce qu'il désiroit, Sir Henri lui déclara par écrit qu'il ne permettroit plus qu'on transportât des marchandises à terre, avant que celles qui s'y trouvoient déja fussent entiérement vendues. A cette réponse, Femel en fit une autre qui surprit beaucoup tous les Anglois de la Flotte. Il marquoit à l'Amiral que s'il pensoit à faire quelque commerce, il L'Aga exige que falloit, suivant l'usage du Pays, qu'il descendît lui-même au rivage; sans des quoi les Infidéles ne se persuaderoient jamais qu'il ne sût pas venu avec de mauvaises intentions. L'Interpréte étoit chargé de lui déclarer aussi par l'Ordre de l'Aga, que s'il étoit ami des Turcs & disposé à commercer de bonnefoi, il ne devoit pas faire difficulté de descendre. Il lui cita l'exemple de Sharpey & de tous les Capitaines Indiens, qui n'avoient pas refusé aux Turcs ce témoignage d'estime & de confiance. Malgré la résistance de son propre cœur & les allarmes de ses gens, Sir Henri se détermina le 20 à se rendre à terre avec une suite moins nombreuse que choisse. Il trouva sur le rivage plusieurs personnes de distinction assemblées pour le recevoir, & des Musiciens qui le conduisirent au bruit de leurs instrumens jusqu'à la maison de l'Aga. Il y fut reçu avec toutes les marques possibles d'amitié & de considération. On le fit asseoir près de l'Aga, tandis que tout le reste de l'Assemblée étoit debout. Il présenta la Lettre du Roi, avec un présent qu'il avoit apporté pour le Bacha, & qu'il pria qu'on lui fît remettre incessamment. Il fit aussi un présent à l'Aga, qui le reçut avec beaucoup de satisfaction, en l'assurant qu'il ne seroit pas troublé dans l'exercice de son commerce, & que ceux qui entreprendroient de le chagriner seroient punis séverement. Après ces complimens, l'Aga le pria de se lever, & l'ayant fait revêtir d'une robbe de soye pourpre, brochée d'argent, il lui protesta qu'étant désormais sous la protec-

SIR HENRI MIDDLETON. 1610.

On décharge le Vaisseau échoué.

Traité avec les

Le Vaisseau est remis à flot.

Accueil qu'il

SIR HENRI MIDDLETON. 1610. Il retourne au givage où il s'ar-

tion du Grand-Seigneur, il n'avoit à craindre aucune insulte. En sorrant de l'Audience, on lui présenta un beau cheval, richement paré, & conduit par un homme d'apparence. Il monta dessus, pour se rendre au logement des Anglois, couvert de sa nouvelle robbe, & toujours escorté par les Musiciens de la Ville. Après avoir dîné avec les gens de sa Nation, il parut pour se rendre à bord. Mais l'Aga le fit presser fort instamment de s'arrêter sur le rivage. Il y confentit pour voir calfeutrer sa Pinace, d'autant plus que le tems devint fort mauvais.

Il ne se passa point un jour où l'Aga ne fît quelque civilité ou quelque pré-

sent à l'Amiral. Le 28 il le fit prier deux fois de se rejouir, & de se préparer, après le jeune des Turcs, qui étoit prêt d'expirer, à l'accompagner dans une promenade qu'il vouloit faire à sa maison de campagne & dans d'autres lieux de plaisir. Le même jour, Pemberton, qui étoit logé dans la Ville, étant venu se promener au rivage, Sir Henri le retint à souper; après quoi l'envie leur prit à tous deux de retourner à bord. Les Turcs qui leur servoient de cortége, les prierent de remettre leur départ au lendemain, sous prétexte que la nuit étoit trop avancée. L'Amiral, quoiqu'offensé de cet obstacle, n'en conçut aucune défiance; & supposant qu'ils agissoient sans ordre, il réfolut d'en faire le lendemain ses plaintes à l'Aga. Le matin, tandis qu'il prenoit l'air à fa porte avec Femel & Pemberton, il lui vint un Janissaire avec quelque commission de l'Aga. Comme il ignoroit la langue Turque, il fallut attendre quelques momens, jusqu'à l'arrivée de l'Interpréte. Le sujet du Message étoit un nouveau compliment. L'Aga le prioit de se livrer à la joie, sur les réponses favorables qu'il avoit reçues du Bacha, à qui il avoit envoyé les présens. Au même instant un Anglois de la suite de l'Amiral accourut avec effroi, pour l'avertir qu'il étoit trahi, & que les Turcs étoient aux mains avec les Anglois de l'autre côté de la maison. Le Messager de l'Aga, qui étoit encore présent feignit beaucoup de surprise, & se fit montrer le lieu du combat. Il s'y rendit aussi-tôt. Les Anglois le suivirent; & l'Amiral s'avança lui-même, en appellant ses gens à haute voix, & les exhortant à se

Tandis qu'il parloit avec cette chaleur il reçut de quelques Turcs, qui s'avancerent près de lui, un coup furieux qui le fit tomber sans connoissance. Mais la douleur qu'on lui fit souffrir, en lui liant les mains derriere le dos, lui fit bientôt rappeller ses esprits. Lorsqu'on le crut capable de marcher, deux Turcs, l'escortant de chaque côté, le conduisirent dans cet état à la Ville, où il trouva plusieurs de ses Compagnons traités avec la même barbarie. En chemin on lui prit son argent & trois bagues de prix, dont l'une étoit son cachet. Il fut enfermé dans une étroite prison avec sept autres Anglois qui étoient échappés au carnage, & chargé de chaînes fort incommodes & fort pefantes. Perce des An- Ses gens lui apprirent qu'ayant été surpris sans défense, par une troupe de Turcs bien armés, huit d'entre eux avoient été tués des premiers coups,

quatorze blessés dangereusement, & le reste fait prisonnier.

rassembler autour de lui, pour se défendre dans la maison.

Après le succès de cette premiere trahison, les Infidéles chercherent le moven de se saisser des Vaisseaux & des marchandises. Ils mirent dans trois grandes Barques, cent cinquante Soldats, pour surprendre d'abord le Darling, qui étoit à peu de distance du rivage. Ils ôterent leur turban, dans l'esperance

Les Turcs commencent à l'inquicter.

Ils attaquent Les Anglois.

glois, & traite. ment qu'ils ef-Lucut.

perance de n'être pas reconnus & de passer pour des Chrétiens. A la faveur de cette ruse, ils aborderent en effet se Bâtiment; & la piùpart y étant montés avant que les Anglois se fussent désiés du péril, ils sirent main-basse sur les premiers. Cependant les autres sautant sur leurs armes, se mirent en état de disputer courageusement leur vie. Un Matelot eur la présence d'esprit de quent un Vaisprendre un baril de poudre, qu'il jetta au milieu des traîtres, avec une méche allumée si juste, que plusieurs furent brûlés sans pouvoir être secourus. Les autres effrayés de cette execution, se retirerent vers la poupe pour se reconnoître. Mais la mousqueterie & d'autres barils de poudre qui furent jettés parmi eux avec le même succès, augmenterent tellement leur consternation, que la plûpart se précipiterent dans les flots, tandis que le reste descendant autour du Vaisseau pour regagner leurs Barques, demandoient quartier avec de grands cris. Ils se flattoient en vain de l'obtenir. Les An-maltantes glois massacroient sans pitié tout ce qui tomba sous leurs coups. Il n'en échappa qu'un, qui avoit eu l'adresse de se cacher, & qui obrint grace après la fin du carnage.

Pendant cette furieuse action, une des Barques, qui sur quelques ordres mal concus étoit retournée d'abord au rivage, y avoit déja publié que l'Emir al Bahr s'étoit saiss du Vaisseau. On y sit de grandes réjouissances, & l'Aga fit partir aussi-tôt d'autres Barques pour amener une si belle prise jusqu'à la Ville. La surprise de ses gens sut extrême, en voyant venir à leur rencontre quelque reste de Turcs qui étoient échappés à la vengeance des Anglois. Malgré le chagrin que l'Aga ressentit de cette nouvelle, il sit dire à l'Amiral, par son Interpréte, que les Musulmans avoient jugé à propos de s'emparer d'un de ses Vaisseaux, & le lendemain il se le fit amener avec les

fept autres prisonniers.

En les voyant paroître, il s'avança au-devant d'eux d'un air irrité; &, d'un ton qui ne l'étoit pas moins, il demanda à l'Amiral comment il avoit & les autres Prieu la hardiesse de venir dans le Port de Mocka, si voisin de la sainte Ville sonniers. de la Mecque ? L'Amiral répondit que son arrivée n'avoit pas été inconnue, puisqu'il avoit pris soin d'en donner avis aux Turcs, & qu'il n'avoit consenti d'ailleurs à descendre au rivage qu'après des instances redoublées & sur l'engagement qu'ils avoient pris de traiter favorablement les Anglois. L'Aga reprit, qu'il n'étoit pas permis aux Chrétiens d'approcher de la fainte VIIle, dont Mocka étoit le Port ou la Clé; & que le Bacha avoit ordre du ga. Grand-Seigneur de faire esclaves tous ceux qui oseroient entrer dans cette Mer. Sir Henri répliqua que c'étoit sa propre faute, puisqu'il avoit arrété les Anglois par ses instances & par de belles promesses. Alors l'Aga le pria d'écrire à bord du Darling, pour sçavoir combien il y restoit de Turcs prisonniers. L'Amiral lui dit que c'étoit prendre un soin fort inutile, puisque ce Vaisseau étoit entre les mains des Turcs. Il est vrai, répondit l'Aga, que mes gens s'en sont saiss, mais votre grand Vaisseau est venu me l'enlever. Cet artifice, par lequel il s'efforçoit de déguiser la verité, servit du moins à consoler Sir Henri de la premiere nouvelle. Après avoir varié plus d'une fois dans ses discours, l'Aga lui proposa enfin d'envoyer par écrit au grand Vaisseau l'ordre de se rendre, & lui promit de lui accorder l'autre pour se getirer avec tous ses gens. Une proposition si ridicule ne pouvoit causer que Tome II.

Sir HENRI MIDDLETON.

1610. Les Turcs atta -

Ils font fort

1610. Constance de l'Amiral.

de l'indignation à l'Amiral. Il se sit violence pour répondre tranquillement. MIDDLETON, que ses gens n'étoient pas des insensés, qui fussent capables sur un ordre simple, de venir se précipiter volontairement dans l'esclavage. Je suis sûr, reprit l'Aga, que si vous leur écrivez, ils n'oseront pas vous desobéir. Eh bien,

répondit Sir Henri d'un ton ferme, je ne veux pas leur écrire.

L'Aga voyant toutes ses instances inutiles, lui demanda quelle somme d'argent il avoit sur ses Vaisseaux. L'Amiral répondit qu'il avoit peu d'argent, & que ce qu'il avoit apporté étoit moins pour acheter des marchandises que des vivres. L'Aga continua de demander si les deux Vaisseaux avoient à bord beaucoup d'eau & de provisions. L'Amiral répondit qu'ils en avoient assez pour deux ans. Cette réponse étoit peu vraisemblable; mais il parut qu'elle n'en faisoit pas moins d'impression sur les Turcs, car avec beaucoup de mauvaise-foi ils étoient assez grossiers pour croire les autres plus sinceres. Mesteraité avec Enfin l'Aga revenant à ses premieres vûes, menaça l'Amiral de lui faire couper beaucoup de bar- la tête, s'il refusoit d'écrire au grand Vaisseau. J'y consens, lui répondit Sir Henri. Les fatigues de la mer & les défagrémens, du Commerce me rendent la vie fort ennuyeuse. Les offres faisant aussi peu d'impression sur lui que les menaces, l'Aga donna ordre qu'il fût séparé de ses compagnons, & chargé de nouvelles chaînes, avec les fers aux pieds & aux mains. On le logea pendant le reste du jour, dans une étable à chiens, fort obscure & fort sale. La nuit, sur les instances de Schermal, Conful des Banians, il sut conduit dans un lieu plus commode, avec un de ses Matelots qui parloit la Langue Turque. Cependant il n'eut que la terre pour lit, & qu'une pierre pour chevet.

Vers le milieu de la nuit, il reçur la visite du Lieutenant de l'Aga, & du Drogueman, ou de l'Interpréte, qui le prierent avec beaucoup de douceur d'écrire à bord, pour scavoir le nombre & les noms des prisonniers Turcs. Mais ils lui recommanderent absolument de ne rien dire dans sa Lettre de sa propre situation, & des violences qu'il avoit essuyées. Au contraire ils exigerent qu'il se louât du traitement qu'il avoit reçu, & que pour colorer son retardement, il leur écrivît qu'il attendoit la réponse du Bacha dans une maison où l'on prenoit soin qu'il ne lui manquât rien. Il consentit à faire On l'engage à cette Lettre; mais il y donnoir ordre à ses gens de veiller sur les deux Vaisfincere gour ses. seaux, & de n'en laisser sortir personne pour venir au rivage. Elle sut montrée séparément à plusieurs des prisonniers, avec des observations pour recon-

noître si elle étoit conforme aux instructions du Lieutenant.

Il se passa quelque tems, sans qu'elle pût être envoyée à bord, parce qu'il ne se trouvoit personne qui eût la hardiesse de la porter. A la fin, un homme de Tunis en Barbarie, qui parloit fort bien la Langue Italienne, s'offrir pour cette entreprise, à condition que l'Amiral écrivit à ses gens de le bien traiter. Sir Henri ne se fit pas presser pour y consentir. Cette seconde Lettre fut examinée avec autant de soin que la premiere, & partit le jour suivant. On reçut pour réponse que tous les Turcs avoient été tués ou noyés, à la réferve d'un feul, qui se nommoir Rusuan; & que les Anglois des deux Vaisseaux apprenoient avec d'autant plus de joye des nouvelles de leur Amiral, que Rusuan les avoit assurés de sa mort & de celle de tous les gens de sa

Réponse des gens de l'Amital suite. Ce prisonnier Turc étoit un Soldat du commun.

fore une Lettre

Sir Henri & les sept Anglois de sa suite demeurerent dans cette miserable situation jusqu'au 15 de Décembre, sans recevoir aucune nouvelle des deux Vaisseaux, & sans pouvoir les informer de leur misere. L'Aga visita plusieurs fois l'Amiral, en renouvellant toujours ses promesses ou ses menaces, pour tirer de lui l'ordre qu'il desiroit. Ses réponses furent les mêmes. On le pressoit particulièrement sur la quantité des provisions, parce que l'Aga comprenant enfin que les deux Vaisseaux n'en pouvoient être fournis pour deux ans, se promettoit que la nécessité forceroit les Anglois de se rendre. Le vent ne leur permettoit pas de quitter cette mer avant le mois de Mai, & les Côtes sont si steriles qu'ils avoient peu de secours à tirer des lieux voifins. En effet, quoiqu'ils fuffent libres dans une Rade fort large & fort ouverte, l'eau commençoit à leur manquer; d'autant plus qu'ils avoient été forcés de se défaire de cinquante tonneaux, pour soulager les deux Bâtimens dans leur premiere difgrace. D'ailleurs ne recevant aucune nouvelle de la terre, ils avoient autant d'embarras sur la conduite que sur la course qu'ils devoient tenir. Après beaucoup d'incertitudes, un Matelot, nommé Jean Shambert, entreprit de se rendre à terre, pour éclaireir aux risques de sa vie le fort de ses compagnons & le sien. Il se mit dans une Chaloupe, avec un Indien de son Vaisseau pour lui servir d'Interpréte; & gagnant à la rame une petite Isle qui est à la vûe de la Ville, il y arbora le Pavillon de paix. Une Barque Turque vint le prendre au même moment. L'Aga, qui se le sit amener, lui demanda brufquement d'où lui venoit l'audace d'approcher du rivage sans sa permission. Il répondit qu'il étoit chargé d'une Commission; & qu'avec la qualité de Messager & l'Enseigne de paix qu'il avoit arborée, il se croyoit en droit de pénétrer jusqu'au milieu de ses Ennemis. On l'interrogea beaucoup sur l'état des deux Vaisseaux. Ses réponses s'accorderent heureusement avec celles de l'Amiral; & pour le sujet de sa Commission, il protesta qu'il n'en avoit point d'autre que de s'informer par ses propres yeux de la situation de l'Amiral.

Sir Henri MIDDLETON. 1610.

Leur embarra dans la Rade.

Hardieffe d'un Matelot Angloiss

On ne fit pas difficulté de le conduire dans la chambre obscure où Sir Etat de l'Ami-Henri n'avoit pas cessé d'être lié fort étroitement. Sortant du grand jour, il for, fut long-tems fans pouvoir le distinguer. Il lui remit les, larmes aux yeux, une Lettre qu'il avoit apportée pour lui. L'Amiral apprenant de quelle manière il étoit venu & toutes les interrogations qu'il avoit essuyées, douta beaucoup qu'on lui permît de retourner à bord. Quelques jours auparavant le Capitaine du Pepper-Corn lui avoit envoyé d'Aden un Messager, que l'Aga avoit retenu dans les fers. Shambert répondit que si l'on portoit la persidie jusqu'à l'arrêter, lui qui s'étoit mis à couvert fous le droit des gens, il étoit venu dans la résolution de partager les souffrances de son Maître & de son Amiral, Cependant, contre son attente, il obtint, le 16, la liberté de retourner à son Vaisseau, & même la permission de revenir le lendemain, si Sir Henri demandoit quelque chose qu'on lui voulût envoyer. C'étoit un artifice pour se saisir de quelques bagatelles dont l'Amiral avoit besoin. Shambert les ayant apportées le jour snivant, elles lui furent enlevées à son approche, & l'Aga les prit pour son usage.

Il sembloit que cette tyrannie dût être perpetuelle, lorsqu'on vit arriver connoissance des de Zenan un Aga, Chef des Chaoux, avec des ordres du Bacha, pour éclaireir prisonners Au-

Sir HENRI MIDDLETON. 1610.

Difcours d'Ifmael Aga.

l'affaire des Prisonniers Anglois. A peine fut-il entré dans la Ville, qu'il se fit amener l'Amiral & ses compagnons. Il avoit fait placer dans sa chambre trois sièges, sur lesquels deux autres Agas, Reghis & Jassar, parurent avez lui. Il se nommoit Ismael. Sa premiere question fut celle qui avoit été renouvellée tant de fois. Il voulut sçavoir comment les Anglois avoient été assez hardis pour venir si près de la sainte Ville sans un passeport du Grand-Seigneur. L'Amiral répondit que le Roi son Maître avoit un Traité d'alliance avec la Turquie, suivant lequel il étoit permis aux Anglois d'exercer le Commerce dans tous les Etats du Grand-Seigneur, dont Mocka faisoit une partie. Il ne faut que les lumieres de la raison, lui dit l'Aga, pour excepter de toutes sortes de Traités la sainte Ville, dont les Profanes ne doivent jamais approcher. Ne sçaviez-vous pas, reprit-il, que l'épée du Grand-Seigneur est fort longue. Vous ne m'avez pas pris par l'épée, repliqua l'Amiral, mais par trahison; sans quoi je n'aurois craint ni vos épées ni celles de personne. L'Aga se plaignit qu'il parloit avec trop d'orgueil. Ensuite il le pressa, comme Jassar, d'envoyer à ses gens l'ordre de livrer les deux Vaisfeaux.

L'Amiral & les autres Prifonniers font conduits au Bacha-

Tous ces discours ayant produit peu d'effet, Ismael les interrompir, pour déclarer à l'Amiral qu'il étoit venu de la part du Bacha, avec l'ordre exprès de le conduire à Zenan. En même tems il lui conseilla de faire venir de son Vaisseau des habits plus épais, parce qu'il sentiroit le froid en traversant les Montagnes. Sir Henri ne marqua point d'éloignement pour ce voyage; mais offrant de se contenter d'un fort petit cortege, il demanda en grace que ses gens fusient renvoyés à bord. Ismael répondit qu'il doutoit si cette faveur ne surpassoit pas son pouvoir, parce que l'ordre du Bacha étoit de le conduire avec tous ses gens; mais qu'il prenoit sur lui de le satisfaire en partie, & qu'il ne l'obligeoit à se faire accompagner que de cinq Anglois, tandis que les autres demeureroient à Mocka jusqu'à nouvel ordre. Ainsi quelques malades qui n'étoient point en état de supporter le voyage, furent difpensés de cette fatigue. Avant le départ, Sir Henri reçut une Lettre de Dounton, Capitaine du Pepper-Corn, qui lui apprenoit son arrivée dans la Rade de Mocka. Il lui fit réponse aussi-tôt, pour lui donner des ordres & des conseils propres aux circonstances.

chappe dans la route.

Ismael fit partir ses Prisonniers à cheval, le 22 de Décembre. La Cararembertons & vane étoit de trente-quatre hommes. Dès le soir du même jour, Pemberton trouva le moyen de s'échapper, sans avoir communiqué son dessein à l'Amiral. Il s'étoit imaginé que le terme d'un tel voyage ne pouvoit être que la mort ou la servitude. Le lendemain, en montant à cheval, l'Aga fit la revûe de sa Troupe, & croyant trouver un Anglois de moins, il demanda ce qu'il étoit devenu. L'Amiral lui répondit que n'ayant pas compté ses gens à fon départ, il ne sçavoit s'il lui manquoit quelqu'un.

Honnêtes gens parmi les Turcs.

Malgré les injustices des Turcs, Sir Henri avoit trouvé à Mocka plusieurs honnêtes-gens qui l'avoient traité avec amitié. Un Aga, nommé Hamed, lui avoit fait divers présens dans sa prison, en l'exhortant à ne pas se décourager, parce que sa cause étoit bonne. Le jour de son départ, le même Aga lui avoit envoyé, pour lui & pour ses compagnons, une provision de pain, avec des Lettres de recommandation adressées à Chelabi - Abdallah , un des principaux Officiers du Bacha. Le Consul des Banians n'avoit pas laissé passéer un jour sans le visiter dans sa prison, & ses visites avoient toujours été accompagnées de quelque présent. Toukcar, riche Négociant, avoit aussi marqué de la considération pour les Anglois & de la pitié pour leurs peines. Etant parti de Mocka pour Zenan, deux jours avant eux, il leur avoit promis de leur rendre service auprès du Bacha, & l'Amiral rend témoignage qu'il executa sidellement ses promesses.

Sir Henri Middleton, 1610.

Route des Assa lois.

La Caravane arriva le jour de Noel dans une Ville nommée Tayen, à quatre journées de Mocka. L'Amiral & ses gens furent regardés avec admiration d'une foule de Peuple, qui vint affez loin au-devant d'eux; & l'Aga prenant un air de triomphe, les fit ranger deux à deux en entrant dans la Ville, comme s'il eût voulu les faire passer pour des Prisonniers de guerre. Il observa la même méthode dans toutes les Villes qui se trouvoient sur la route. Un jeune homme qui servoit de Sécretaire à l'Amiral, étant tombé malade à Tayen, fut laissé à la garde du Gouverneur; & cet accident fit interrompre pendant plusieurs jours le Journal de la route. Mais Sir Henri se souvient qu'il trouva l'air très-froid jusqu'à Zenan, & que dans tous les lieux où l'on passa la nuit, il n'eut point d'autre lit que la terre. Comme la plûpart de ses gens avoient des habits fort legers, il fut obligé de leur acheter des robbes fourrées, sans quoi ils seroient morts de froid. Il étoit luimême assez mal couvert, parce qu'ayant pris à Mocka le conseil de l'Aga pour une raillerie, il n'avoit pû se persuader que l'air sût si rude dans les Montagnes. Chaque jour au marin, la terre étoit couverte de frimats; & dans les environs de Zenan, qui est à 16 dégrés 15 minutes de la Ligne, la glace avoit chaque nuit l'épaisseur d'un doigt. Sir Henri ne l'auroit pas cru , s'il ne l'avoit éprouvé.

Il y a quinze journées de route entre Mocka & Zenan. Le s de Janvier 1611, on arriva deux heures avant le jour à deux mille de cette Ville, où les Anglois furent gardés à terre jusqu'au lever du Soleil, & souffrirent un Zenan. froid si vif, qu'au départ ils pouvoient à peine se remuer. A quesque distance de la Ville, ils rencontrerent un Officier du Bacha, à la tête de deux cens hommes, avec leurs trompettes & leurs tymbales. On s'arrêta quelque tems encore, pour former l'ordre de la Marche. La Troupe de Zenan se divisa en deux parties, dans l'intervalle desquelles les Anglois furent placés. On leur ôta leurs robbes & leurs chevaux, pour les faire marcher à pied. L'Amiral & Femel furent les seuls qui conserverent leurs montures, mais ils furent forcés de suivre l'ordre de la Marche. Ils traverserent ainsi toute la Ville jusqu'au Château, en essuyant les regards d'une foule d'Habitans qui rendoient le passage fort étroit. A la premiere porte, ils trouverent une Garde nombreuse. La seconde étoit défendue par deux grosses pieces d'artillerie sur leurs affûts, & la cour qui étoit entre deux leur parut fort spacieuse. Les Soldats qui les avoient escortés firent une décharge de leurs mousquets à la premiere porte; après quoi ils se mêlerent avec le reste de la Garde. L'Amiral & Femel furent avertis de mettre pied à terre, en entrant dans la cour, & de se placer à la tête de leurs gens. Ils n'y furent pas long-tems sans être appellés par quelques Officiers qui les conduisirent devant le Bacha. C'étoit un jour de Divan, ou de Conseil. On leur sit monter à l'extré-

IGII. Ils arrivent & Zenan.

Reception des Anglois à Zenana

Sir HENRI MIDDLETON. 1611.

L'Amiral eft

mité de la cour un escalier de douze marches, au sommet duquel deux hommes d'une taille extraordinaire prirent l'Amiral par les bras, en les ferrant de toute leur force, & l'introduisirent dans une longue gallerie où le Confeil étoit assemblé. Il y avoit de chaque côté un grand nombre de spectateurs conduit devant le assis; mais le Bacha étoit dans l'enfoncement, seul sur un sopha, avec un certain nombre de Conseillers qui étoient à quelque distance de lui. Le plancher étoit couvert de tapis fort riches; & tous ces objets ensemble formoient une affez belle perspective.

Circonstances de l'Audience.

A cinq ou six pas du Bacha, les deux Guides de l'Amiral l'arrêterent brusquement. Il demeura pendant quelques minutes exposé aux regards de l'Afsemblée. Enfin le Bacha lui demanda d'un air sombre & dédaigneux de quel Pays il étoit & ce qu'il venoit chercher dans celui des Turcs. L'Amiral répondit qu'il étoit un Marchand Anglois, & que se croyant ami du Grand-Seigneur en vertu des Traités du Roi son Maître, il étoit venu pour exercer le Commerce. Il n'est permis à aucun Chrétien, lui dit gravement le Bacha, de mettre le pied dans cette Contrée; & j'ai moi-même averti le Capitaine Sharpey de déclarer là-dessus les ordres du Grand-Seigneur aux Marchands de sa Nation. L'Amiral réplique que le Capitaine Sharpey ayant eu le malheur de périr par un naufrage sur la Côte de l'Inde, n'avoit pû communiquer cet avis aux Marchands d'Angleterre; & que pour lui, s'îl eût été mieux informé, il n'auroit pas pris plaisir à se précipiter dans la situation où son malheur l'avoit conduit. Îl ajoûta que l'Aga de Mocka l'avoit trompé, en l'assurant que les Anglois seroient vûs de bon œil dans le Pays, & qu'ils y seroient aussi libres que dans tout autre lieu de la Turquie; qu'il leur avoit fait quantité d'autres promesses par rapport à leur sûreté; mais que violant aussi-tôt sa parole, il les avoit fait attaquer par des gens armés, il en avoit massacré plusieurs, & l'avoit fait prisonnier lui-même avec le reste.

Le Bacha répondit que l'Aga n'étoit que son Esclave, & n'avoit pas eu droit de prendre des engagemens sans sa participation : mais que tout ce qu'il avoit entrepris contre les Anglois s'étoit fait par ses ordres, ou plutôt suivant ceux du Grand-Seigneur même, qui vouloit que les Chrétiens fusfent châtiés lorsqu'ils osoient approchet de la fainte Ville. Nous ne le sommes que trop, repartit l'Amiral; & si vous nous accordez la liberté de remonter fur nos Vaisseaux, cette avanture nous servira de leçon pour l'avenir. Non, lui dit le Bacha, vous demeurerez ici, d'où vous pourrez écrire Sentence du Baà l'Ambassadeur que vous avez à Constantinople; & de mon côté j'écrirai au Grand-Seigneur, pour consulter ses volontés sur votre sort, & sçavoir s'il vous permet ici le Commerce.

Les Anglois rentrent en prifon.

L'Amiral fut congedié après cette explication, & conduit avec cinq ou six de ses gens dans une prison assez commode, tandis que tous les autres furent précipités dans un noir cachot & chargés de chaînes. Un jeune homme de sa suite, s'étant imaginé en le voyant conduire devant le Bacha, qu'il y alloit recevoir la mort, & qu'on ne lui feroit pas attendre long-temps le même fort après son Maître, tomba dans un évanouissement si profond qu'il n'en revint que pour expirer peu de jours après.

Faveurs qu'ils recoivent du Kiahia.

Le 6 de Janvier, Sir Henri fut étonné de recevoir un Messager du Kiahia, ou du Lieutenant Géneral du Bacha, qui l'invitoit à déjeuner avec lui. Les

1611.

portes de sa prison lui furent ouvertes. Après avoir déjeûné familiérement avec ce Seigneur, il lui raconta dans des termes fort touchans les trahifons MIDDLETON & les injustices qu'il avoit essuyées à Mocka. Le Kiahia l'exhorta beaucoup à prendre courage, en lui faisant esperer que ses affaires prendroient bientôt une meilleure face, & lui promettant du moins tous les services. Shermal, Consul des Banians de Mocka, avoit mis cet honnête Turc dans les interêts de l'Angleterre. L'Amiral s'en apperçut encore plus aux civilités qu'il recut de son Geolier, & aux nouvelles commodités qu'on lui fournit dans sa prifon.

Deux jours après, il fut invité par le Kiahia à l'accompagner avec Femel, dans une promenade à fa maison de campagne. Là, ce génereux Mufulman l'affura sans restriction qu'il obtiendroit bientôt la liberté avec tous Esperances qu'on ses compagnons, & qu'il seroit renvoyé à Mocka, où ses Ennemis seroient leur donne, & seforcés de réparer tous les outrages qu'il en avoit reçus. Il lui promit que son coivent de plus amitié pour les Anglois se soutiendroit avec constance; & prenant à témoins ficuts amis. quelques Turcs & quelques Arabes, qui composoient son cortege, il protesta que tout ce qu'il avoit fait jusqu'alors n'étoit que dans la vue de plaire à Dieu. Sir Henri n'en jugea pas moins que son premier motif étoit l'esperance d'un présent considérable. Hamed Aga, qui avoit écrit en faveur des Anglois, les avoit prévenus sur les principes de la Cour de Zenan. Le même jour il y arriva un More du Caire, qui étoit ancien ami du Bacha, & qui lui avoit prêté des sommes considérables avant sa fortune. Ce More avoit eu dans la Rade de Mocka un Vaisseau prêt à faire voile pour les Indes lorsque les Anglois avoient été trahis; & s'attendant à quelque effet de leur resfentiment, il n'avoit pas douté que la vengeance ne les portât d'abord à se saisir de son Bâtiment. Mais ils l'avoient laissé partir avec tant de liberté, que dans la reconnoissance qu'il avoit cru leur devoir, il leur avoit offert solemnellement son amirié. Il avoit écrit en leur faveur au Bacha; &, ne ménageant point les termes, il lui avoit représenté qu'il s'exposoit au risque de ruiner le Pays, en y détruisant le Commerce. Dans la visite qu'il lui faifoit à Zenan, il joignit toutes fortes d'instances à cette raison; &, personne n'osant parler avec la même liberté, il lui conseilla de renvoyer les Anglois avec toutes leurs marchandises. L'Amiral confesse dans sa Relation qu'il fut redevable de son salut à de si puissantes sollicitations. Il apprit enfuite de Shermal & de Hamed que le dessein du Bacha, en le faisant amener à Zenan, avoit été de lui faire couper la tête, & de réduire tous ses gens à l'esclavage. Hamed, surnommé Vaddi, étoit un riche Négociant d'Arabie, qui faisoit sa demeure ordinaire à Zenan, & qu'on appelloit le Marchand du Bacha. Son amitié se soutint avec la même fidélité jusqu'au départ des Anglois.

L'Amiral encouragé par tant de motifs, fit présenter au Bacha une Requête assez hardie. Il exposoit qu'en se rendant à Mocka il avoit donné ordre aux Commandans de ses Vaisseaux de suspendre les hostilités pendant vingt-cinq jours, & d'en user ensuite à leur gré, si dans cet espace ils ne recevoient aurune nouvelle de lui. Le tems étant expiré, il prenoit la liberté d'en avertir le Bacha, afin qu'il daignât se hâter de terminer son affaire, ou de lui donner quelques favorables assurances qu'il pût communiquer à ses

Requéte bardis

SIT HENRI MIDDLETON. 1611.

gens; sans quoi il ne pouvoit répondre que se voyant sans Chef ils ne se portassent à la violence. Cette ruse produisit tant d'esset, que deux jours après on déclara positivement à l'Amiral que toutes les difficultés étoient finies; & que s'il étoit encore retenu à Zenan, c'étoit pour attendre l'arrivée de quelques Anglois qui avoient été arrêtés aussi à Aden, & que le Bacha faisoit venir, dans le dessein de les renvoyer tous ensemble à Mocka.

Les Prisonniers Anglois d'Aden Zenan.

En effet on vit arriver le 17 M. Fowler & dix-huit autres Anglois, qui font envoyés à sortoient des prisons d'Aden. Ils furent présentés au Bacha, qui leur fit les mêmes questions qu'à l'Amiral, & qui les envoya dans une prison sans les y faire maltraiter. Quelques jours après, le Kiahia fit inviter l'Amiral à l'accompagner dans ses Jardins. Il lui dit que le Bacha avoit dessein de le voir aussi dans sa maison de plaisance, & qu'il lui conseilloit d'employer des termes doux & soumis pour l'appaiser entiérement. Sir Henri lui demanda s'il croyoit que le Bacha lui rendît fes marchandifes & fa Pinace. Il répondit qu'il l'ignoroit; mais que si les Anglois suivoient son conseil, ils ne toucheroient point à cet article, pendant leur séjour à Zenan. Ecrivez-moi de Mocka, ajoûta-t'il, & je vous servirai de tout mon crédit. On a déja fait remarquer que le motif du Kiahia étoit l'esperance d'une grosse somme d'argent. C'étoit dans cette vûe qu'il avoit engagé Schermal à prévenir l'Amiral par ses bienfaits, & l'on avoit déja déliberé à quoi la somme devoit monter. Le Kiahia ne fit aucune difficulté d'en parler ouvertement. Il exigea une promesse de 500 écus Vénitiens; & l'ayant obtenue, il partit à cheval, après avoir chargé l'Interpréte d'amener sur ses traces l'Amiral & Femel au Jardin du Bacha.

> On les fit attendre une heure à la porte. Enfin l'Interpréte ayant recu ordre de les introduire, ils trouverent le Bacha dans un cabinet d'Eté avec le

Récompense promife au Kia-bia.

Promefles que

ic Bacha fait aux

Anglois.

Kiahia debout à sa droite, & dix ou douze autres Turcs derriere lui. L'Amiral fut conduit par deux hommes, qui tenoient les deux côtés de son habit; & Femel, qui le suivoit, eut la liberté de s'avancer sans Guide. Le Bacha, les voyant à deux pas de lui, leur fit signe de s'arrêter : mais prenant un visage riant, il fit diverses questions à l'Amiral, sur sa fanté, sur la vie qu'il menoit à Zenan, & sur le goût qu'il avoit pour les usages du Pays. Enfin il l'assura que dans peu de jours il seroit renvoyé à Mocka avec tous ses gens, & que la plus grande partie auroit la liberté de retourner à bord, tandis qu'il attendroit dans la Ville, avec les autres, que les Vaisseaux de l'Inde fussent entrés dans le Port : après quoi il seroit libre lui - même de remonter sur les siens, & de tourner ses voiles où il voudroit. L'Amiral, malgré le conseil du Kiahia, voulut sçavoir si ses marchandises & sa Pinace lui seroient rendues. On lui répondit qu'elles ne le seroient pas, parce qu'elles avoient été confisquées au profit du Grand-Seigneur. Il demanda si quelques materiaux du moins qu'il avoit à Mocka, & qui lui étoient nécessaires pour la navigation, seroient restitués. On sui promit de les rendre; & l'on s'engagea par de nouvelles

Eloge qu'il fait de lui-même.

de l'Inde seroient arrivés. Ensuite le Bacha prétendant justifier ce qui s'étoit passé, loua beaucoup son propre caractere & la douceur avec laquelle il avoit traité les Anglois. Il les félicita même du bonheur qu'ils avoient eu de tomber entre ses mains, les assurant que sous un Gouverneur aussi rigide que son prédécesseur, il leur

promesses à lui accorder la liberté de rentrer dans son Vaisseau lorsque ceux

en auroit coûté la tête pour s'être approchés de la sainte Ville. Il leur déclara qu'il ne leur étoit rien arrivé que par l'ordre exprès du Grand-Seigneur, MIDDLETON. à qui les Bachas du Caire & de Swaken, aussi-bien que le Cherif de la Mecque, avoient représenté que le Vaisseau Anglois l'Ascension avoit acheté à Mocka les plus fines marchandises de l'Inde; ce qui avoit fait un tort considérable au Commerce de la Turquie; sur quoi le Grand-Seigneur avoit envoyé à tous ses Commandans l'ordre de confisquer tous les Vaisseaux Anglois ou des autres Pays Chrétiens, qui viendroient dans cette Mer, & de tuer ou faire Esclaves tous les hommes qui tomberoient entre leurs mains. Le Bacha voulut perfuader à l'Amiral que c'étoit le traiter avec beaucoup de bonté, malgré des ordres si séveres, que de lui accorder la permission de retourner sur ses Vaisseaux. Il ajoûta que les Anglois & les autres Nations Chrétiennes apprendroient sans doute à ne pas s'approcher desormais de la sainte Ville.

Le premier de Féyrier, l'Amiral fur averti par le Kiahia que les Anglois Le Bacha de devoient un compliment au Bacha fur le choix que le Grand-Seigneur avoit fir. fair de lui pour son Visir. En effer ce Gouverneur venoit de recevoir les plus hautes marques de distinction & de faveur. Outre la Lettre du Grand-Seigneur, qui étoit dans des termes fort honorables, on lui avoit apporté de Constantinople une épée fort riche & les autres marques de sa nouvelle dignité. Il reçut ces présens avec beaucoup de solemnité. Etant allé au-devant, Hreçoit les prése pusqu'à deux lieues de la Ville, on y dressa une tente où il se revêtit du Caf- seigneut. feran & des autres ornemens qu'on lui apportoit. Il revint ensuite à la Ville, accompagné de tout ce qui pouvoit donner de l'éclat à sa marche. L'Amiral & ses principaux compagnons eurent des places marquées pour assister à ce spectacle. De-là, ils furent conduits par leur Interpréte au Palais du Visir, où ils furent admis à l'Audience fans l'avoir long-tems attendue. Sir Henri lui protesta qu'il n'avoit point d'autre vûe dans cette visite que de prendre une vive part à sa joye & de lui souhaiter toutes sortes de prosperités. Le Visir le remercia fort affectueusement, & l'assura que toutes ses promesses seroient bientôt remplies. Il parut si sensible au compliment des Anglois, qu'il leur accorda, comme une infigne faveur, la permission de baiser sa main.

Cependant la plus grande partie des Prisonniers se ressentoient de la mi-Les Anglois sont sere de leur situation. L'ennui, le froid, la pesanteur des fers, le mauvais élargis. air & la mauvaise nourriture en avoient fait tomber plusieurs dans des maladies dangereuses. A force de sollicitations, Sir Henri obtint qu'ils fussent délivrés de cette affreuse prison. On lui donna dans la Ville une assez grande maison, pour les y rassembler tous, avec la permission de prendre l'air & de se promener. Pour comble de faveurs le Kiahia lui envoya six bœufs,

& d'autres rafraîchissemens, qui rendirent la santé & les forces aux Malades.

Ils obtiennent
la tibenté de rela tribenté de gea lui-même de conduire l'Amiral & Femel à l'Audience du Bacha. Ils en furent reçus avec des marques extraordinaires de bonté, mais qui furent accompagnées d'avis & de menaces. Il leur répeta qu'ils ne devoient leur salut qu'à sa clémence; que l'épée du Grand-Seigneur étoit longue, & qu'il lui avoit rigoureusement défendu de souffrir les Chrétiens dans ces Mers: que la porte seroit fermée desormais au pardon, & que c'étoit aux Anglois à Tome II.

Sir Henri Maddleton. 1611. donner cet avis aux autres Nations Chrétiennes. L'Amiral le supplia du moins que s'il arrivoit quelques Vaisseaux Anglois dans le Pays avant qu'il eût le tems d'avertir sa nation des ordres du Grand-Seigneur, on ne les trahst point par de fausses promesses, & qu'on leur déclarât nettement qu'ils ne devoient esperer aucun commerce avec les Turcs. Cette priere sur rejettée. Il se réduisit à demander que le Bacha prit la peine d'écrire à Mocka, pour donner plus de force à ses ordres; dans la crainte que l'Aga, dont la haine étoit connue pour les Anglois, ne recommençât ses injustices. Tout l'orgueil du Vizir s'émut à cette proposition. Un mot de ma bouche, répondit-il, n'estil pas suffissant pour renverser une Ville de fond en comble ? Si l'Aga vous fait tort, je le ferai écorcher jusqu'aux oreilles, & je vous ferai présent de sa tête. N'est-il pas mon Esclaye?

Orgueilleuse 16. ponse du Bacha,

Cependant, après ce transport d'orgueil & de colere, il donna ordre au Kiahia d'écrire quelques mots favorables à l'Amiral; mais il fut plus constant dans le refus qu'il fit de répondre à la Lettre du Roi d'Angleterre. En fortant de l'Audience, l'Amiral dit au Kiahia qu'il étoit sans épée, & qu'il demandoit la permission d'en acheter une, afin de ne pas retourner dans la condition d'un Prisonnier, comme il étoit venu. Cette demande alla jusqu'aux oreilles du Bacha, qui lui envoya une de ses propres épées. Le Kiahia jugeant que sa bourse étoit mal remplie après un si long séjour à Zenan, lui prèta cent sequins d'or, pour payer les frais de sa prison & d'autres detetes. Ce qu'on a dit des vûes interesses du Kiahia n'empêchoit point qu'il ne sût capable d'une action liberale; au lieu que l'avarice du Bacha étoit extrême. Les riches Négocians avoient besoin de s'observer beaucoup pour ne lui donner sur eux aucune prise. Il avoit fait tuer depuis peu un Aga qui avoit amasse d'immenses trésors; &, sans aucune forme de Justice, il s'étoit mis en possession de se riches se chesses.

Son avarice.

Enfin l'Amiral prit congé de ses Bienfaiteurs, & reçut deux Lettres du Kiahia; l'une pour le Gouverneur d'Aden, qui lui ordonnoit de restituer la Chaloupe du Pepper-Corn, l'autre pour celui de Tayes, qui portoit ordre de rendre aux Anglois le jeune homme qu'ils avoient laissé malade dans cette Ville, & qui avoit été forcé d'embrasser le Mahomérisme. Quoique le chagrin de leur situation ne leur eût pas laissé beaucoup de goût pour les objets. de curiosité, ils avoient fait quelques observations qu'ils nous ont conservées. Zenan, que d'autres nomment Sina, leur patut un peu plus grand que Briftol. Les maisons y sont de pierres liées avec du ciment. Il ne s'y trouve que de l'eau de puits, & le bois y est fort cher, parce qu'il y est apporté de loin. La Ville est entourée de murs; & pour Forteresse, elle n'a qu'un Château à l'Est, où le Bacha fait sa demeure. Au long des murs, & fort près de la prison où l'Amiral avoit été enfermé, on a menagé un grand enclos, dans leguel on rient, sous une sure Garde, les femmes, les enfans & les proches parens de ceux dont la fidélité est suspecte au Gouverneur. Les femmes & les enfans ont la liberté de courir dans cet espace; mais si les raisons qu'on a de les retenir durent assez long-tems pour laisser aux enfans le tems de croître, on les met alors aux fers dans une prison plus étroite, pour y demeurer aussi long-tems qu'il plaît au Bacha.

Obfervations for la Ville de Zeo nan,

Retour des Anglois à Mocka. Les Anglois partirent de Zenan le 18 de Février, montés sur des ânes ou

MIDDLETON.

1611.

des chameaux, à l'exception de l'Amiral & de Femel qui obtintent des chevaux. Ils avoient pour Conducteurs deux Chaoux, l'un à cheval l'autre à pied. Dans une si longue route, ils ne rencontrerent que treize lieux habités, dont l'Amiral écrivit les noms. Siam, petite Ville avec un Château sur le revers d'une montagne, à 16 milles de Zenan. Surago, Village, 18 milles plus loin. Damare, petite Ville, 20 milles au de-là. Ermin, Village, 15 milles. Nakhel Sammar, Caranyanferas ou Hotellerie, fur une montagne du même nom, 14 milles. Mohader, Village, 13 milles. Rabatamaine, Carayanseras, 16 milles. Merfadin, 16 milles. Tayes, Ville moins grande que Zenan de la moitié. Eufras, Ville, 16 milles. Assambine, Caravanseras, 11 milles. Akkamot, Caravanseras, 13 milles. Mousa, Ville, 17 milles. Mocka.

Haine des Ara-

On s'arrêta deux jours à Damare, par l'ordre d'Abdalla Chelabi, Lieutenant du Bacha dans cette Province. Les montagnes escarpées qu'on travesse dans cette route, ont pour habitans des Arabes qui ne peuvent souffrir l'orgueil & l'infolence des Turcs, & qui ne les laisseroient pas voyager sans insulte, s'ils n'apportoient un passeport de la Province d'où ils sont partis. A Mohader, un des Chaoux ayant pris quelques ânes pour suppléer à ceux qui étoient fatigués du voyage, les Arabes s'attrouperent aussirôt à la suite de la Caravane, & reprirent ces animaux, sans qu'aucun Turc eût la hardiesse de s'y opposer. On passa deux jours à Tayes, pendant lesquels Sir Henri n'épargna rien pour délivrer le jeune Anglois des mains du Gouverneur. On l'avoit forcé par toutes fortes de menaces d'embrasser la Religion de Mahomet. Un Matelot Anglois, qui parloit la langue du Pays, obtint la permission de le voir dans une chambre où il étoit avec plusieurs jeunes gens de son âge. Ce malheureux jeune homme versa beaucoup de larmes à la vûe de son Compatriote, & protesta qu'il n'étoit pas Mahométan dans le cœur. Il ajoûta qu'il avoit été trompé par de fausses assurances de la mort des Anglois à Zenan, & qu'on ne lui avoit laissé que le choix du Turban pour sauver sa vie; ce qui ne l'auroit pas même ébranlé, si plusieurs Domestiques de l'Aga ne l'eussent mené malgré lui dans un bain chaud, où l'ayant dépouillé avec violence, ils l'avoient circoncis. L'Amiral eut en vain recours à la Lettre du Kiahia. Elle portoit bien qu'on eût à rendre le jeune Anglois, mais supposé qu'il n'eût pas changé de Religion. Ainfi dans l'état où il fe trouvoit, elle devenoit au contraire un ordre pour le retenir. Sir Henri s'étoit défié en la recevant, qu'elle étoit conçue dans ces termes; & cette raison l'avoit porté à ne la montrer qu'après avoir employé inutilement toutes les autres voyes.

Un jeune An-

L'Amiral avoit été traité fort civilement à son premier passage par le Gou-Gouverneur verneur d'Eufras, qui étoit néanmoins Turc de naissance & de Religion. Il Turc. en reçut les mêmes civilités à son retour, jusqu'à trouver à six milles de ce lieu un Messager de sa part, qui venoit le féliciter de la fin de ses peines, & qui ne le quitta point jusqu'à la Ville, où les Anglois furent bien logés & bien servis. Ils mirent seize jours dans cette pénible route. Le 5 de Mars ils arriverent à Mocka vers huit heures du matin, au milieu d'une foule d'Habitans Arabes, qui marquerent beaucoup de joie de leur retour. Quelques Anglois qui y étoient restés prisonniers, avoient été mis en liberté le jour d'auparavant, & ne manquerent point de venir au devant de leurs Compa-

Civilité d'un

Sir HENRI MIDDLETON. 1611.

Les Angloisarrivent à Mocka. Diffimulation de l'Aga.

gnons & de leurs Chefs. L'Amiral apprit d'eux que le Ciel avoit favorifé la hardiesse de Pemberton. Il étoit rentré heureusement dans Mocka, où il avoit trouvé le moyen de se saisir sur le rivage d'un Canot, dans lequel il éroit retourné à bord.

La Caravane alla descendre à la porte de l'Aga, qui consentit sur le champ à recevoir l'Amiral & ses principaux Compagnons. Après avoir lû les Lettres qu'ils lui avoient apportées, il composa son visage à sa dissimulation, & ses complimens furent aussi vifs que l'amitié les auroit pû dicter. Il protesta qu'il étoit charmé de leur retour, qu'il en remercioit le ciel, & qu'il avoit autant de chagrin que de honte de tout ce qui s'étoit passé. Il pria l'Amiral de lui pardonner, & de le mettre au nombre de ses amis. Ensin rejettant sa conduite sur l'ordre de ses Maîtres, il jura qu'il avoit fait violence à son inclination. Sir Henri feignit de le croire sincere, & lui demanda se les ordres du Bacha seroient executés. Les protestations recommencerent avec la même chaleur. Elles furent même soutenues d'un déjeuner, que l'Aga le força d'accepter & qu'il prit avec lui. Ensuite le faisant conduire avec tous ses gens, dans une maison voisine du rivage, il lui laissa autant de liberté que de repos pendant le reste du jour. Mais soit qu'il eût manqué de bonne-foi dès. le premier moment, ou qu'il fût échappé quelqu'indifcrétion aux Anglois, il les mit le lendemain dans un lieu plus éloigné du Port, & presqu'au centre de la Ville, comme s'il eût craint qu'ils ne pensassent à s'échapper. Il leur donna des Soldats pour gardes pendant la nuit; & lui-même, il se promenoit autour de leur maison pendant le jour, comme s'il ne s'étoit fié qu'à fes propres yeux pour les observer.

Grandeur & fituation de Mock2.

Mocka est d'un tiers moins grand que Tayes. Ce n'est point une Ville défendue par des fortifications, mais elle est extrémement peuplée. Sa situation est sur le bord de la Mer, dans un terrain fort sabloneux. La maison du Gouverneur touche au rivage, & n'a plus loin qu'une groffe jettée qui s'avance beaucoup dans la Mer. C'est où les Vaisseaux sont obligés d'aborder pour empêcher la contrebande. La tête de la jettée est une plate-forme, sur laquelle on a placé une douzaine de canons. Du côté de l'Ouest on a rebâti un Fort qui avoit été détruit par les Anglois dans le premier voyage qu'ils firent dans cette Mer; & dans l'état même où l'on s'est efforcé de le rétablir.

il n'est pas capable d'une longue défense.

L'après-midi du 5, le Darling entra audacieusement dans la Rade, & vint assez près de la jettée pour faire assurer l'Amiral par quelques Anglois. qui se trouvoient sur le rivage, que tout étoit en bon état sur les trois bords. Le lendemain, Nakada Malek Ambar, Capitaine d'un grand Vaisseau de Dabul, qui étoit arrivé dans la Rade deux jours avant les Anglois, prit terre avec un grand nombre de Marchands, & fut conduit folemnellement dans la Ville. L'Aga s'étant préparé à le traiter, invita l'Amiral à cette fête. Serment de l'A-Là, devant toute l'Assemblée, il se sit apporter l'Alcoran, qu'il baisa d'abord avec beaucoup de respect; & de son propre mouvement il jura qu'il ne souhaitoit pas de mal aux Anglois, qu'il feroit tout ce qui dépendoit de lui pour le succès de leurs affaires, & qu'il avoit beaucoup de regret des peines qu'ils avoient essuyées. L'Amiral lui fit des remercimens fort vifs, en laissant au Ciel à juger de sa bonne-foi. Le jour suivant, l'Aga donna

ga en faveur des Anglois,

une autre fête aux Marchands de Dabul dans sa maison de campagne, où l'Amiral fut encore invité. Les Dabulliens étoient montés sur des chevaux d'une beauté admirable, & parés fort richement, tandis que Sir Henri & Femel avoient peine à marcher sur ceux qu'ils avoient amenés de Zenan.

Le huit, tous les Anglois qui étoient à Mocka, recurent ordre de s'assem-

Sir HENRI MIDDLETON. 1611.

Une partie des Anglois eft renbler chez l'Aga. Ils étoient au nombre de soixante-six, dont trente furent voyée à bord.

Les trois Vaif-

reservés avec l'Amiral pour attendre l'arrivée des Vaisseaux de l'Inde, & le reste eut la liberté de retourner à bord. Le Darling qui les vint prendre au rivage, obtint la permission d'acheter diverses commodités; & mettant aussitôt à la voile, il alla rejoindre les deux autres Bâtimens qui s'étoient retirés dans une fort bonne Rade, nommée Assab, sur la Côte des Abyssins. Ils y avoient trouvé du bois & de l'eau en abondance. Les Habitans du Pays font aussi noirs que les Négres de Guinée. Sur les bords de la Mer, ils sont tous Mahométans; mais dans l'intérieur des terres il ne se trouve que des Chrétiens, Sujets du Prête-Jean. Ils vont nuds jusqu'à la ceinture, où ils sont couverts d'une sorte de pagne qui leur tombe sur les genoux. L'arrivée des Anglois leur caufa d'abord beaucoup de frayeur. Mais lorsqu'ou cût formé quelque liaison, & qu'elle fût ensuite confirmée par des sermens feaux se retirent mutuels, ils s'empresserent de paroître avec des bænfs, des moutons & des chevres. Les payemens se firent pendant quelques jours en argent. A la fin ils demanderent eux-mêmes, pour échange, de la toile groffiere que les Anglois avoient achetée à Mocka, & ce commerce devint fort avantageux aux trois Vaisseaux. Le Prince du Pays, sous l'autorité du Monarque des Abyssins, fait sa résidence dans une Ville peu éloignée de la Côte, à quarante milles au Sud d'Assab; c'est-à-dire, assez proche du Détroit. Cette Ville se nomme Rahaita, & passe pour une des plus peuplées du Canton. La Langue qu'on y parle n'est point entendne des Arabes, quoique tous les gens au dessus du commun entendent celle d'Arabie. Les Commandans des trois Vaisseaux furent surpris de voir arriver des Députés du Prince qui leur envoyoit des présens, avec l'offre de tout ce que le Pays produisoit. Ils témoignerent une profonde vénération pour un Prince si généreux, & leur reconnoissance se signala par diverses galanteries dont ils chargerent ses Messagers.

En partant de Mocka, le Darling avoit obtenu la permission d'y retourner tous les dix jours, pour donner aux yeux des Infidéles, cette marque chapper. de respect & d'attachement à l'Amiral. Il ne parut point impossible aux Prisonniers Anglois de profiter de cette occasion pour se mettre en liberté. Tandis qu'ils s'occupoient d'un projet si hardi, ils eurent le spectacle continuel d'un grand nombre de Bâtimens, qui arrivoient de toutes les parties de l'Afrique & de l'Inde. Ce détail peut faire prendre quelque idée du commerce de Mocka. Il arriva le 2 d'Avril, un fecond Vaisseau de Dabul, extrémement chargé d'hommes & de marchandifes. Le Capitaine ou le Nakada, fit une marche solemnelle dans la Ville, en robbe peinte, suivant l'ufage. Ces robbes qui fe gardent à Mocka pour ces occasions, font louées un certain prix, & rendues fidélement après la fête. Le 3, il arriva d'Aden une forte de Bâtiment nommée *Jelba*, qui amenoit la Chaloupe du Pepper-Corn. Le 4, on vir entrer dans le Port un troisième Vaisseau de Dabul, qui re-

Projet de l'A-

C iii

Sir Henri Middleton. 1611.

venoit d'Achin avec sa cargaison de poivre. Ces trois gros Bâtimens de la même Ville appartenoient au Gouverneur, qui étoit Persan, & fort célébre par l'étendue & le fuccès de son commerce. Capitaines & Matelots, tous les hommes qu'il employoit à fon service étoient ses Esclaves. Maleck Ambar qui commandoit les trois Vaisseaux, & que l'Aga traitoit avec tant de distinction, n'étoit pas d'une condition plus relevée. Il n'avoit pas coûté plus de quinze ou feize pieces de huit à son Maître : mais ayant mérité son amitié & sa confiance, il disposoit de toutes ses richesses, & jamais on ne le voyoit partir fans une fuite aussi nombreuse que celle d'un Bacha. Le 7 il arriva de l'Inde un Vaisseau chargé de coton. Le 10, deux grandes & riches Barques des Maldives, dont le Commandant rendit plusieurs visites à l'Amiral. Le 12, deux autres Barques de la Côte de Malabar. Le 14, une Barque chargée de cotton, pour les Bannians, & le lendemain une autre Barque de Baffanor. Le 17, il vint par terre une nombreuse Caravane de Marchands de Damas, de Suez & de la Mecque, pour commercer avec ceux de l'Inde, Le 19, un Vaisseau & une Barque de Cananor. Le Capitaine de ce Vaisseau ayant marqué de l'empressement pour voir l'Amiral Anglois, cette politesse déplût si fort à l'Aga qu'au milieu de la visite il leur fit défendre par un de ses gens de continuer leur correspondance. Le 20, il arriva un Vaisseau de Calecut; le 23, une grande Barque qui appartenoit au Roi de Sokotra, & qui revenoit de Goa.

L'Amiral se sert d'un Guzarate pour éctire en Angleterre. Sir Henri cherchoit depuis long-tems l'occasion de faire passer des Lettres en Angleterre, pour informer sa Compagnie du traitement qu'il avoit reçu à Mocka. Le 2 de May, un Guzarate qui entreprenoit le voyage du Caire, se chargea des deux copies de la même Lettre, l'une pour le Consul François du Caire, l'autre pour le Consul Anglois d'Alep. Son esperance étoit que l'un ou l'autre passer le Consul Anglois d'Alep. Son esperance étoit que l'un ou l'autre passer un Barque de Suabell ou Magadoxa, chargé de dents d'éléphans, d'ambre & d'autres richesses de l'Afrique. Chaque année il venoit quatre Barques du même Pays; mais il étoit alors troublé par la guerre, & les Portugais y avoient brûlé tant de Bâtimens que le courage avoit manqué aux Marchands pour en faire partir un plus grand nombre. L'ambre venoit de Kankamara dans l'Isle de Madagascar, c'est-à-dire, du même lieu où le Capitaine Rowles, qui commandoit l'Union, avoit été sachement trahi. L'Amiral s'informa de son sort, mais sans pouvoir obtenir d'éclaircissement.

Le Darling étoit déja venu au Port de Mocka, dans l'unique vûe d'en reconnoître la situation, & de recevoir les ordres de l'Amiral. Il y revint le 10 de May vers midi; & suivant sa coutume, il tira un coup de canon, pour avertir qu'on lui envoyât une Chaloupe à bord. Le boulet glissa sur l'eau, du côté de la Ville; ce qui déplût beaucoup à l'Aga. Cependant il ne resusa point à Sir Henri la permission d'envoyer au Vaisseau. Mais il sit portet au Capitaine Pembetton la désense de revenir dans la Rade, & celle même d'envoyer sa Chaloupe au rivage, sans avoir reçu de nouveaux ordres.

Le lendemain au point du jour, l'Aga étant parti pour sa maison de campagne avec les principaux Habitans de la Ville, Sir Henri résolut de saisir cette occasion pour executer le projet qu'il méditoit depuis long-tems de se

L'Amiral Anglois penfe lérieusement à se sauver. mettre en liberté. Hamed Aga, & d'autres Turcs aussi-bien disposés pour les Anglois, lui avoient dit plus d'une fois que le Bacha n'executeroit point ses promesses s'il n'y étoit forcé. Enfin, l'ennui de sa prison fortifiant son courage, il écrivit à Pemberton qu'il croyoit pouvoir se sauver dans un coffre vuide, & qu'il le prioit de lui envoyer promptement la Chaloupe, avec quelques Matelors résolus, & des liqueurs fortes pour enivrer ses Gardes. Avant que de communiquer son dessein à Femel, il le fit jurer, non-seulement de garder le secret, mais de ne faire aucune objection contre une prend pour son entreprise à laquelle il étoit déterminé. Ensuite lui ayant lû ce qu'il écrivoit à Pemberton, il le chargea de faire la garde, avec quelques autres, dans un certain endroit du rivage; avec promesse de les attendre, s'il pouvoit gagner la Chaloupe, & de les prendre avec lui. D'un autre côté, il donna ordre à ses Charpentiers & à d'autres Artisans de sa suite, de se saisser d'une Barque qui étoit au Sud de la Ville, & qui ne manquoit de rien pour mettre à la voile; mais il leur défendir absolument de s'y embarquer avant qu'ils eussent vû la Chaloupe s'éloigner de la jettée.

Tout parut d'accord à favoriser l'entreprise de l'Amiral. L'Officier qui le gardoit s'arrêta long-tems à boire dans un cabaret de la Ville; ce qui étoit sans exemple, car les yeux de cet incommode Géolier ne s'étoient pas fermés un moment fur le Chef des Anglois. On laissoit aux autres la liberté de se promenet & d'aller jusqu'au rivage sans être observés; mais Sir Henri l'étoit si continuellement que le tems de son sommeil n'étoit pas excepté. Il profita de l'absence de l'Officier pour distribuer entre ses autres Gardes les liqueurs fortes qu'il avoit reçues de Pemberton. Ils ne furent pas long-tems à s'enyvrer. L'Oficier étant revenu à minuit se retira dans sa chambre, qui n'éroit séparée de celle de l'Amiral que par un mur. Ce fur alors que les Anglois du complot fortirent deux à deux pour se rendre aux lieux que Sir Henri leur avoit marqués. Pour lui, se mettant dans le coffre qu'il tenoit prêt, il fut porté directement au rivage, où il fortit de cette cage pour entrer un coffreheureusement dans la Chaloupe. Onze personnes qui l'avoient suivi avec le même bonheur, & qui avoient servi à le porter y entrerent avec lui. Mais Femel & ceux de sa troupe perdirent trop de tems à vouloir se charger de mille choses moins précieuses qu'embarrassantes. Le bruit de leur fuite se répandit dans la Ville, & mit en mouvement quantité de Turcs pour les poursuivre. Cependant les Traîneurs auroient pu se sauver, si se hâtant moins de gagner la Chaloupe, ils eussent été l'attendre à la pointe de la jetrée; mais avant qu'elle pût se mettre en état de les recevoir, les Turcs eurent le tems de s'approcher.

L'Amiral désesperé de voir ses gens à la merci des Infidéles, fit tous les efforts imaginables pour les secourir, jusqu'à retourner fort près du rivage. Leur malheur voulut que dans cette précipitation, il heurta rudement contre le fable; ce qui l'empêcha de s'avancer plus loin : mais il fit mettre quelques-uns de ses gens à la nage, pour sauver du moins Femel. Ils n'étoient plus éloignés de la terre de la longueur d'une picque, lorsqu'ils virent les Turcs qui se saisissoient de lui & de ses Compagnons. Femel, vivement pourfuivi par un homme fort vigoureux, lui tira au visage un coup de pistolet, qui le blessa mortellement. Sir Henri conçut alors qu'il n'y avoit rien à se promettre

MIDDLETON. 1611.

Mesures qu'il

Il se fait porter au rivage dans

Malbeur d'une partie de fes gens,

Femel eft arrêté avec ses Com-

Sir HENRI MIDDLETON. 1611.

de la force ni de l'adresse. Il voyoit toute la Ville en allarme & le rivage couvert de gens armés. D'ailleurs, il avoit encore à traverser un espace dangereux, & si resserré par la perite Isle qui partage le Port, qu'il y auroit eu de la folie à s'arrêter plus long-tems. Il donna ordre à ses Rameurs de gagner le grand Canal; & se trouvant bientôt en pleine eau, il ne lui resta plus rien à craindre de ses ennemis.

L'Amiral & d'autres Anglois échappent aux Turcs.

Pendant ce tems là, on veilloit exactement sur le Darling; & lorsqu'on vit approcher la Chaloupe, on se mit en état de la secourir si elle étoit poursuivie. Les Artisans qui s'étoient saiss de la Barque, ayant conduit leur entreprise avec beaucoup de bonheur, parurent presqu'en même tems, & n'eurent pas plus de peine à gagner le Vaisseau. Tolbot sut le seul qui périt à la vûe de ceux qui s'éloignoient du rivage. Il s'étoit arrêté trop long-tems; & les autres ayant mis à la voile, sans s'être apperçu qu'il manquoit, il n'eût pas d'autre ressource que de se jetter à la nage pour les rejoindre. Mais ses habits, ou d'autres obstacles, causerent sa perte & le firent disparoître en un moment.

Sir Henri ne laissa pas de conserver jusqu'au jour l'esperance de voir arriver quelques-uns des malheureux qu'il laissoit derriere lui. On découvrit en effet un Canot qui s'avançoit lentement, & qui portoit deux hommes : mais c'étoient deux pauvres Arabes, & la crainte caufoit leur lenteur. Ils parurent balancer long-tems à s'approcher du Vaisseau. Enfin le plus hardi s'étant déterminé à monter à bord, présenta une Lettre, dont on reconnut auffitôt le caractere. Elle étoit de Femel, qui exprimoit avec beaucoup de force le péril qu'il avoit essuié, & celui dont il se croyoit encore menacé. Ceux qui l'avoient arrêté, avoient voulu d'abord lui ôter la vie; mais quelques Soldats, qui avoient été caressés par les Anglois, s'étoient empressés de le secourir, & l'avoient conduit avec ses Compagnons dans la maison de

l'Aga, dont il attendoit le retour en tremblant.

On apprit ensuite que l'Aga trouvant à son arrrivée cette troupe de Prisonniers, devint aussi pâle que son Turban, & que dans le premier transport de sa colere, il protesta qu'il leur en coûteroit la tête. Îl leur demanda comment ils avoient eu la hardiesse de vouloir le tromper. Femel répondit qu'étant venu d'Angleterre sous l'autorité de leur Amiral, ils n'avoient rien entrepris que par ses ordres, ausquels il ne leur étoit pas permis de désobéir. Cette réponse ne l'ayant point appaisé, il les fit charger de chaînes, en répetant qu'il leur feroit abbatre la tête. Mais il parut s'apaifer dès le lendemain, à la priere de Nakada Maleck Ambar, & des autres Capitaines Etrangers, qui se portoient à servir les Anglois par la crainte qu'ils n'attaquassent leurs Vaisseaux dans la Rade. Cependant ils furent gardés plus étroitement que jamais.

Fierté de l'Amiral Anglois.

D'un autre côté l'Amiral fit déclarer à l'Aga que s'il continuoit malgré l'ordre du Bacha, de retenir ses gens, & ce qui appartenoit à ses Vaisseaux, il brûleroit tous les Bâtimens qui étoient dans le Port, & qu'il étendroit sa vengeance jusqu'à la Ville. Il sit avertir en même tems tous les Capitaines étrangers de n'envoyer aucune Chaloupe à leurs Vaisseaux qui ne se présentât au sien, pour y rendre compte de leur commission, & de n'en rien faire venir sans son consentement ou sans son ordre. Un procédé si ferme jetta

Trifte situation de Femel & des autres Prifon-Mic1S.

le trouble & la consternation dans la Ville. L'Aga fort embarrassé lui-même craignit qu'il ne lui en coûtât la tête. L'Officier, qui avoit été chargé de la garde de l'Amiral, étoit encore plus allarmé. L'Emir al Bahr accusé d'avoir consenti à la fuite des Anglois, fut obligé de se mettre à couvert; & leur Geolier ne trouva point d'autre azile qu'une Mosquée, d'où il ne voulut sortir qu'après avoir obtenu sa grace. La plupart des Capitaines & les Marchands, fort inquiets pour leurs Navires, envoyerent des vivres & d'autres présens à Femel.

La nuit suivante, Sir Henri envoya sa Chaloupe à la Rade d'Assab, pour faire venir les deux autres Vaisseaux. Ils arriverent le lendemain dans celle de Mocka; & dès la premiere marée, toute la Flotte s'approcha du Port. Le 12, Port-Mohammed, Capitaine d'un Vaisseau de Cananor, vint à bord de l'Amiral, avec des Lettres de Femel, & l'ordre de l'Aga, pour lui déclarer que l'Aga étoit extrémement affligé de la maniere dont il étoit parti; que son dessein avoit été de lui rendre la liberté; qu'il étoit encore disposé à lui restituer ce qui appartenoit à ses Vaisseaux; mais qu'il ne pouvoit lui envoyer le reste de ses gens sans la permission du Bacha; qu'il sui demandoit quinze jours de délai, & que si dans cet intervalle tous les Prisonniers n'étoient pas à bord, il ne souhaitoit aucune grace. L'Amiral répondit qu'il vouloit d'a- Convention enbord sa Pinace, parce qu'il ne pouvoit s'éloigner autrement de la Rade. Ce-tres. pendant il se rendit aux instances du Nakada pour accorder le terme qu'on lui demandoit; & sans s'expliquer sur ses desseins, il remit à prétendre des satisfactions après qu'on lui auroit rendu ses gens & sa Pinace.

Mohammed étant retourné à la Ville rassura les Habitans par la réponse des Anglois. Cependant l'Aga parut fort irrité de se voir redemander la Pinace. Il se fit amener Femel, pour apprendre de sa bouche quelles pouvoient être les intentions de l'Amiral, lorsque par ses conventions avec le Bacha, la Pinace & ses marchandises devoient rester au Grand-Seigneur. Femel répeta ce qu'il sçavoit que l'Amiral avoit répondu; c'est-à-dire, que les Anglois ne pouvoient partir sans leur Pinace : mais il ajoûta que jamais ils ne redemanderoient les marchandises. L'Aga consentit le lendemain à faire transporter sur la Flotte les cables, les ancres, le godron & d'autres biens qui appartenoient au Darling. Ensuite affectant de marquer plus de satisfaction, il laissa passer peu de jours sans envoyer à l'Amiral des vivres & d'autres rafraîchissemens : ce qui n'empêcha point qu'une Chaloupe partie du rivage ayant voulu se rendre à quelque bord étranger sans s'approcher des Anglois, l'Amiral ne lui fit tirer deux coups de canon qui la forcerent de venir prendre ses ordres. Il menaça les Matelots de les faire pendre, s'ils avoient la hardiesse de retomber dans la même faute.

Il arriva le 18 un Vaisseau de Diu, chargé de marchandises des Indes, Hauteur avec qui appartenoient à ce même Schermal, dont les Anglois avoient reçu plusieurs glois se conduiservices. L'Amiral le força de jetter l'ancre près de la Flotte; mais respec-sente tant le nom de son ami, il traita l'Equipage avec douceur, & laissa la liberté de gagner la terre à ceux qui la demanderent. Cette fermeté fit sans doute une vive impression sur les Insidéles; car Mohammed sut envoyé le 25 pour déclarer que le Bacha confentoit à restituer les Prisonniers & la Pinace. Il s'engagea même à cette restitution pour le lendemain. Cependant les Anglois

Tome II.

Sir HENRI MIDDLETON. 1611.

gloife ferend do-

Variations de

Sir HENRI MIDDLETON. 1611. Nouvelles pro-positions de la

part de l'Aga.

miral.

qui étoient à terre furent enchaînés le soir du même jour par le col, & délivrés le lendemain de leurs chaînes, sans qu'on ait pû scavoir la cause de cette bizarrerie.

Dans le cours du 26, Mohammed fut renvoyé à l'Amiral, pour lui dire que la Pinace étoit prête à partir du rivage, mais que l'Aga ne pouvoir la rendre, non plus que les Prisonniers, sans un écrit signé de l'Amiral & de quatre ou cinq des principaux Anglois, par lequel ils s'engageassent à conserver la paix avec les Turcs, sujets de l'Aga, & avec les Indiens du Port; à ne troubler la navigation d'aucun Vaisseau qui arriveroit à Mocka, ou le repos de ceux qui étoient déja dans le Port & dans la Rade; enfin, à ne demander aucune satisfaction pour les peines qu'ils avoient essuiées, ni pour les marchandises qu'on leur avoient enlevées. Cette promesse devoit être Conduite de l'A- confirmée par un serment solemnel. L'Amiral répondit qu'il se trouvoit fort offensé de cette variation continuelle, qui l'exposoit tous les jours à recevoir de nouvelles demandes; qu'après l'engagement où l'on s'étoit mis, la veille, de lui renvoyer ses gens & sa Pinace, il avoit du s'attendre à plus de fidélité; mais que Mohammed observant si mal ses promesses, les Ânglois pour leur sûreté, prenoient le parti de l'arrêter avec tout son cortége, sans aucun dessein de leur nuire, mais comme autant d'Otages jusqu'à l'execution du Traité. Il lui conseilla là-dessus de donner avis à l'Aga de la résolution des Anglois. Mohammed, après avoir marqué autant de confusion que d'embarras, eut recours aux supplications. Il représenta qu'étant entrédans cette affaire par le seul désir d'obliger l'Amiral, il ne devoit pas porrer la peine des infidélités de l'Aga; qu'il ne pouvoit donner l'avis qu'on lui. conseilloit, sans s'exposer à la raillerie du Public. Enfin, qu'il n'y avoit point de perils ni de manvais traitemens qui pussent l'y faire consentir : mais que si l'Amiral vouloit donner l'écrit qu'il lui demandoit & le renvoyer à terre, il promettoit de lui amener sa Pinace & ses gens avant la nuit.

Il employe l'artifice pour délivier fes gens.

Après quelque délibération, Sir Henri, n'esperant pas d'autre fruit de la violence que de nouvelles longueurs, prit le parti d'employer l'artifice. Il feignit de céder aux raisons de Mohammed, & de consentir à lui donner l'écrit: mais, aux lieu de la promesse qu'on exigeoit, il fit l'exposé des outrages & des sujets de plainte qu'il avoit reçus des Turcs. Ce Mémoire fut figné de sa main, & de celle de quatre ou cinq Anglois, qui prirent la qualité de Témoins. En même tems il écrivit à Femel ce qu'il avoit à dire pour l'expliquer. A l'égard du serment, il rejetta une proposition dont il se plaignit d'être offensé, en difant que sa parole valoit mieux que tous les sermens des Turcs. Mohammed retourna au rivage; mais il laissa les principales personnes de sa suite en ôtage; & renouvellant sa promesse, il dit à l'Amiral qu'il étoit le maître de les faire pendre, s'il ne lui ramenoit pas ses Compagnons avant la nuit.

Le reste des priest ranvoyá à l'A.

En effet il pressa si vivement l'Aga, que vers la fin du jour il obtint la liberté des Prisonniers, & la permission de les conduire lui-même sur la Flotte. Ils étoient au nombre de neuf. Femel, William & Cunningham reçurent de l'Aga chacun leur caffetan. Mohammed fut chargé d'en porter un à l'Amiral, & lui dit, en le présentant, qu'il venoit de la part du Bacha. Mais l'Amiral, ne se contentant pas de le refuser, protesta d'un ton méprisant qu'il ne vouloit rien de la part d'un misérable, sans foi & sans honneur,

ennemi de sa Nation, par l'ordre duquel il avoit essuié tant d'outrages. Mohammed prit le parti de laisser le cassetan à quelques gens de l'Equipage. On MIDDLETON. lui rendit le Prisonnier Turc, qui avoit été gardé jusqu'alors sur l'Inercase. Il ne restoit à restituer que la Pinace, qu'il promit d'amener lui-même le lendemain.

Elle parut enfin le 27. Mohammed fort satisfait de sa négociation demanda aux Anglois s'il n'étoit pas fidéle à ses promesses. L'Amiral répondit qu'il 11 redemande le lui manquoit encore un jeune homme qui étoit resté à Tayes, & que les Turcs jeune prutonnier avoient forcé de changer de Religion. En même tems il déclara que si ce Prisonnier n'étoit pas rendu, les Anglois ne relâcheroient pas les Vaisseaux dont ils s'étoient saisss. La réponse de Mohammed fut qu'il en parleroit à l'Aga, & qu'il reviendroit avec des explications. Après son départ, Sir Henri assembla son Conseil & mit en délibération s'îl rendroit la liberté aux Vaisseaux Indiens, ou s'il les retiendroit jusqu'à la restitution du jeune Prisonnier. On conclut de relâcher les Vaisseaux des Indes, parce qu'ils appartenoient aux amis de la Nation Angloife, & de se dédommager par la prise du Vaisseau que les Turcs attendoient de Suez. On examina aussi quelle étoit la meilleure voie pour hâter la restitution du jeune homme. Les uns persuadés que toutes les instances seroient inutiles, proposerent d'arrêter quelque Turc de distinction, dont on offriroit de faire une échange. L'Amiral fut d'un avis opposé, & jugea qu'il valoit mieux prendre le parti des sollicitations dans un tems où les Anglois avoient à Mocka des amis qui les secondoient. On s'arrêta donc à la résolution d'insister sur le retour du jeune Prisonnier, & de ne pas parler de la restitution des marchandises.

Le 28, on apporta, de la part de l'Aga, un Ecrit par lequel Nakada Mohammed & Schermal confentoient à la perte de leurs Vaisseaux & de leur cargaison, si le jeune homme n'étoit pas délivré dans douze jours, à la seule condition que les Vaisseaux fussent relâchés sur le champ. Sur cette promesse l'Amiral leur permit de décharger le Vaisseau de Diu, & de visiter librement les autres. La nuit suivante Femel mourut de la calenture, ou suivant l'opi- Mort de Femelnion des Chirurgiens, de quelque dose de poison que les Turcs lui avoient

fait avaller par surprise.

Au commencement du mois de Juin, le vent devint si chaud, que les Anglois ne pouvant le supporter, furent obligés pendant plusieurs jours de se ge. tenir renfermés sous leurs écoutilles. On raconte d'étranges effets de ces vents enflammés, qui regnent quelquefois affez longtems fur cette Mer. Ils coupent la respiration & portent dans les entrailles une chaleur que tous les rafraîchissemens ne sont pas capables d'éteindre. Après avoir évité ce danger, Sir Henri écrivit en Italien une Lettre au Bacha. Il lui demandoit la restitution des marchandises Angloises, & des satisfactions pour tant de dommages qu'il avoit essuiés. On lui repondit que faute d'Interpréte le Bacha ne pouvoit entendre sa Lettre. Mais il crut cette réponse peu sincère, & n'é- Les Anglois decoutant plus que son ressentiment, il sit reprendre le Vaisseau de Diu, dont mandent des saon n'avoit encore déchargé que quelques ballots de cotton, en déclarant qu'il n'en fortiroit plus rien avant que le Bacha eût payé aux Anglois, pour dédommagement, soixante dix milles pieces de huit. Il s'étoit persuadé qu'il n'y avoit plus d'autre voie pour obtenir quelque satisfaction, & qu'il y avoit

Promeste des

Vents brûlans dans la Mer Rou-

D ii

Sir HENRI MIDDLETON. 1611. ly Haskins,

peu de fond à faire sur le Vaisseau de Suez, parce qu'au moindre avis qui pouvoit être donné par terre, il ne falloit plus compter sur son arrivée.

Aly Kaskins, qui avoit servi d'Interpréte à l'Amiral pendant son sejour à Députation d'A. Zenan, vint un jour à bord, avec des complimens de la part du Bacha. Il protesta que son Maître avoit été fort affligé de la fuite précipitée de l'Amiral, parce qu'il s'étoit proposé de lui donner toutes sortes de satisfactions & de le congédier avec honneur. Aly apportoit aussi des complimens du Kiahia, qui faisoit prier Sir Henri de ne pas employer la violence, & d'avoir plûtôt recours à la Justice de Constantinople, parce qu'ayant rendu rant de services aux Anglois, il appréhendoit beaucoup qu'on ne lui fît payer leurs hostilités de sa tête. Enfin le même Aly déclara qu'il avoit amené de Tayes, par ordre du Bacha, le jeune Prisonnier Anglois; & que si l'Amiral laissoit au Vaisseau de Diu la liberté de décharger ses marchandises, ce jeune homme seroit amené à bord le jour suivant. Sir Henri sit une réponse civile aux politesses; mais il assura le Député que les marchandises de Diu ne seroient

Deux jours après on reçut un autre Messager de la part de l'Aga, qui fai-

relâchées qu'après la restitution des siennes.

soit demander une tréve de douze jours, pour communiquer au Bacha les prétentions de l'Amiral; & le lendemain, Aly Kaskins accompagné d'un Bannian nommé Tokors, & de plusieurs autres, vint prier les Anglois de lui donner un Mémoire de leurs dommages, sur lequel on pût faire des reflexions dans la Ville. Il leur accorda leur demande, & dans le Mémoire qu'il leur donna, il faisoit monter ses pertes à 70 mille pièces de huit. Mais les douze jours érant expirés, fans qu'il eût recula moindre réponfe, il fit dire de son côté à l'Aga, qu'après avoir été capable de le trahir, malgré ses invitations & ses promesses, de tuer plusieurs de ses gens qui ne l'avoient point offensé, de l'emprisonner lui-même avec les derniers outrages, de se saisir de ses marchandises jusqu'à la valeur de 70 milles pieces de huit, & de lui causer d'autres dommages, dans lesquels il ne comprenoit point la perte du tems, il ne devoit pas être surpris que sur le refus qu'il faisoit aux Anglois de leur accorder des satisfactions, ils prissent la résolution de battre sa Ville à ses yeux, d'enlever les marchandises du Vaisseau de Diu, & de brûler tous les Vaisseaux qui se trouvoient dans la Rade. Il sit ajoûter que les Turcs ne l'accuferoient pas d'avoir violé sa parole, puisque le tems de la tréve étoit expi-

Réponse fiere de l'Aga.

messes.

Menaces des An-

glois portées à l'Aga.

Tous les Anglois attendirent avec impatience comment cette déclaration seroit reçue. La réponse fut beaucoup plus ferme qu'ils ne l'avoient jugé, L'Aga leur fit demander d'où leur venoit le droit d'entrer dans ces Mers; & prétendant qu'ils n'avoient pû le recevoir de personne, il sit ajoûter nettement qu'il ne leur étoit arrivé aucune disgrace qu'ils n'enssent bien méritées A l'égard des marchandises qu'ils se plaignoient d'avoir perdues, il déclara qu'il n'avoit rien fait que par l'ordre du Bacha. Si les Anglois se croyojent blessés, ils n'avoient qu'à porter leurs plaintes à Constantinople. Etoient-ils réfolus de battre la Ville? il ne manquoit pas d'artillerie pour battre aussi leurs Vaisseaux. Les Bâtimens & les marchandises qui étoient dans la Rade n'appartenoient ni au Bacha ni à lui. Mais si la Flotte Angloise attaquoir

ré, & qu'ils devoient eux-mêmes fe reprocher d'avoir mal rempli leurs pro-

la Ville ou les biens qui étoient sous la protection des Turcs, le Grand-Seigneur, qui en seroit bientôt informé, trouveroit mille moyens de s'en faire raison.

Sir HENRI 1611. Replique del'A-

L'Amiral repliqua que pour entrer dans ces Mers il ne lui falloit pas d'autre permission que celle de Dieu & de son Roi: mais que pour descendre sur miral Angloisla Côte, l'Aga lui avoit donné la fienne en y joignant les plus fortes prieres; qu'à l'égard des marchandises, ne devant rien au Bacha, n'étant point fon Facteur, ne lui ayant fait aucun tort, & n'ayant jamais rien reçu de lui, il ne voyoit pas quelle raison il avoit eue pour se saisir de son bien par voie de réparation: qu'il devoit par conséquent redemander ses marchandises dans le lieu où elles étoient, & se faire rendre justice où il avoit recu l'outrage; qu'il doutoit d'ailleurs que le Bacha ou l'Aga ofassent paroître à Constantinople quand leurs injustices y seroient connues, & répondre à ses plaintes devant le Sultan: mais que s'ils se croyoient offensés l'un ou l'autre, il leur conseilloit de porter leurs griefs à la Cour d'Angleterre.

Dans l'intervalle de ces déclarations, Sir Henri envoya le Capitaine Pemberton dans la Rade d'Assab, pour en apporter des rafraîchissemens. La plûpatt de ses gens étoient malades à bord, & les amis qu'il avoit à Mocka l'avoient averti de se désier des provisions de la Ville, qui pouvoient être

empoisonnées.

Enfin le 18 de Juin, Schermal, Alv, Tokorsi & plusieurs Chef des Bannians vinrent à bord de l'Amiral, pour lui proposer des voies d'accommo-les Turcs, dement. Ils amenoient le Prisonnier de Tayes, décemment vêtu à la Chrétienne, par la générofité de Schermal qui avoit fait volontairement la dépense de ses habits. Après quelques honnêtetés mutuelles, Schermal pria Sir Henri de se rappeller les marques d'estime & d'affection qu'il avoit toujours données à la Nation Angloise. Il avoit vu les chagrins des Anglois avec autant de douleur que s'il eût été question de ses propres gens. Mais c'étoit de ce fentiment même, & des fervices qu'il leur avoit rendus, qu'on lui faisoit un crime. Le Bacha lui avoit ordonné de trouver quelque moyen de les satisfaire, & l'avoit menacé de le faire étrangler s'il ne réuffissoit pas dans cette entreprise. Il se remit là-dessus à la générosité de Sir Henri, en lui protestant que ses vues étoient sinceres & qu'il n'y entroit aucune feinte. Enfin il le supplia de lui déclarer ses véritables intentions, avec plus d'ouverture & de bonne-foi qu'il n'en devoit avoir pour le commun des Turcs.

L'Amiral, après l'avoir remercié des sentimens qu'il avoir pour lui & pour sa Nation, lui répondit qu'il ne devoit pas ignorer ses demandes, puisqu'elles avoient été portées au rivage en Langue d'Arabie. Je les connois, lui dit Schermal; mais si vous infistez sur des prétentions si excessives, il faut donc renoncer à toute esperance d'accommodement; car il est impossible qu'elles soient accordées. Sir Henri touché de sa tristesse consentit à faire avec luimême un fecond état de fes perres, & une nouvelle estimation des marchandises dont les Turcs s'étoient saisss. La somme totale sut réduite à 18 mille pieces de huit, avec une stipulation particuliere pour le fer & le plomb, qui devoit être restitué en nature. On conclut sur ces sondemens, une paix de deux ans entre les Anglois & les Turcs, depuis Mocka, jusqu'à Cananor sur 12 Côte de l'Inde; mais à condition que le Bacha la confirmeroit par un

Accommode. ment proposé paz

Heft accepte,

Sir HENRI MIDDLETON. 1611.

Maladie dangereufe.

Ecrit signé de sa main & scellé de son sceau. Schermal partit fort satisfait de ce Traité; & pendant quelques jours, qui furent employés, sans doute à le communiquer au Bacha, les apparences furent si paissibles du côté de la Ville, que l'Amiral ne douta plus du fuccès de ses atticles. Les Anglois commençoient à sentir vivement la nécessité de quitter une Côte si pernicieuse à leur Nation. Il s'étoit répandu sur les trois Vaisseaux une maladie dangereuse, dont presque personne ne sut exempt. Elle commençoit par de violentes douleurs de tête & d'estomac, & par une insomnie qui duroit nuit & jour. La fiévre, qui ne tarda point à succèder, achevoir d'abbatte les Malades. Cependant il en moutut peu; mais ceux qui n'avoient pas recours d'abord aux vomitifs & à la saignée, languirent long-tems dans un état fort trifte.

Conclution du différend des Anglois avec les Luics.

Le 2 de Juillet, Sir Henri reçut de Schermal le dernier payement de la fomme dont on étoit convenu, & termina tous les comptes avec lui. On ne manqua pas de lui faire demander les mille écus Vénitiens qu'il avoit promis au Kiahia. Mais il se crut dispensé de sa parole par les infidélités pertuelles des Turcs. Schermal & son cortége l'ayant quitté vers la nuit, il les salua de trois coups de canon pendant qu'ils retournoient au rivage. Le lendemain Tokorsi & Aly revinrent à bord, pour acheter du vermillon, qu'on ne fit pas difficulté de leur donner à crédit. Ils promirent de se rendre sur la Flotte avant guinze jours, dans la Rade d'Assab, où elle se proposoit de retourner, & d'y porter, avec l'argent qu'ils devoient, une petite provision de grain que l'Amiral les avoit chargés de lui acheter à Mocka, & la ratification du Traité par le Bacha. Dans le cours de l'après midi, on leva l'ancre pour retourner à la Rade d'Assab; mais on n'y put arriver que le 5 au Ils quittent la marin. Le jour suivant on commença par vuider & nettoyet les puits, sur quelques avis que l'Amiral avoit reçus que les Turcs avoient proposé aux Habitans de cette Rade d'empoisonner les eaux.

Rade de Mocka.

Pendant que les Anglois profitoient d'une station si commode, pour se fournir de toutes fortes de provisions, le Prince du Pays qui n'avoit point ignoré les injustices des Turcs, envoya trois de ses principaux Officiers à l'Amiral, avec une escorte de trente Soldats, pour le féliciter de son heureuse délivrance & lui porter divers présens. Îl lui faisoit offrir toutes les productions de son Pays, sans que les Anglois pussent juger s'ils devoient tant de politesse & de générosité à la haine des Abyssins pour les Turcs, ou à la qualité de Chrétiens, que le Prince faisoit profession de respecter. L'Amiral traita les Messagets avec autant d'affection que de magnificence, & les chargea pour leur Maître d'un habit de fort beau drap & d'un grand miroir.

Politeffe d'un Prince Abyssin.

> Le 17, on vit arriver de Mocka, Tokorsi avec un autre Bannian, qui apportoit à l'Amiral la provision qu'il leur avoit demandé & l'argent qu'ils lui devoient; mais n'ayant point la ratification du Bacha, ils s'excuserent sur la multitude de ses affaires, qui ne lui avoit pas laissé le tems d'écrire. Les Anglois en conclurent qu'il ne vouloit garder aucune mesure avec leur Nation. Projet des An- Îl n'y en eut pas un qui n'applaudît au dessein de l'Amiral, lorsqu'il leur proposa le 24 de s'avancer jusqu'à l'Isle de Camaran, & d'y attendre le grand Vaisseau qui vient tous les ans de Suez, dans cette saison, avec une riche cargaison pour Mocka. C'étoit la plus sure vengeance qu'ils pussent tirer de tous les outrages des Turcs; & leur empressement augmentoit par la certi-

glois pour fe venger des Tures.

ende que l'Amiral même avoit eue à Zenan & à Mocka, que le Bacha & l'Aga étoient intéressés dans la meilleure partie de cette cargaison. Ils s'employerent jusqu'à la fin du mois à l'execution de leur projet. Mais le vent leur fut toujours si contraire que dans une Mer fort étroite, ils eurent sans cesse à se défendre contre toutes sortes de dangers. S'ils faisoient voile pendant le jour, ils étoient obligés de mouiller l'ancre à l'entrée de chaque nuit; & fort souvent, dans les lieux mêmes qu'ils avoient crû les plus sûrs, ils se trouvoient exposés dans les ténébres à quelques malheurs qu'ils n'avoient pas prévus. Enfin, reconnoissant qu'ils n'avoient que des disgraces à se promettre fans un Pilote du Pays, ils retournerent vers les Détroits, où ils jetterent l'ancre le 9 d'Août, à trois lieues de Babal-Mandul. Le 10, le Darling & l'Inercase sortirent par le Canal de l'Ouest, qui est beaucoup plus commode & plus profond que les Turcs & les Indiens ne le publient, dans la vûe de porter tous les Navigateurs à prendre l'autre passage, parce qu'il est si étroit qu'en le fortifiant, ils pourroient le commander par leur artillerie. En effet il n'a pas plus d'un mille & demi de largeur depuis le rivage d'Arabie jusqu'à l'Isle; & du côté de la terre il est parsemé de rocs & de basses, qui s'étendent affez loin. Cependant l'Inercase & le Pepper-Corn prirent cette voie, de concert avec les deux autres Bâtimens, & pour se mettre en état de juger des deux passages. Ils se rejoignirent tous hors des Détroits, à quatre heures après midi, sur dix-neuf brasses de fond, sans être à plus de quatre milles de la Côte d'Arabie. Pendant la nuit suivante, ils firent voile au long de la terre. Depuis le 12 jusqu'au 27, ils eurent beaucoup de vent, mais presque toujours contraire; & souvent des calmes, avec un courant si rapide que dans le calme même il les emportoit quelquefois au Sud-Ouest l'espace de quatre milles en moins d'une heure : ce qui retarda extrémement leur navigation. Le 27, un vent favorable les servit si bien qu'à six heures du soir ils eurent la vûe du Mont Felix, Promontoire à l'Ouest du Cap de Guardafu-

A dix heures ils furent arrêtés par un calme qui dura deux heures, quoique la Mer fût fort grosse; d'où ils conclurent qu'ils avoient passé la hauteur du Cap de Guardafu, car ils n'avoient pas trouvé de Mer si forte tandis qu'ils.

avoient été couverts de ce côté là par la terre.

Le 30, ils entrerent dans la Rade de Dellischa, où ils jetterent l'ancre vers midi. Il s'y trouvoit un grand Navire de Diu, & deux petits Bâtimens dans la Rade de-Dellicha, de l'Inde, qui étoient partis pour la Mer Rouge, mais qui avoient manqué la Mousson. Le Capitaine de Diu vint à bord de l'Amiral, & lui raconta que les Anglois étoient fort bien traités à Surate; qu'on y attendoit de jour en jour plusieurs Vaisseaux d'Angleterre; que le Capitaine Hawkins étoit dans une grande distinction à la Cour, où le Roi le considéroit beaucoup & lui avoit fait une groffe pension; enfin que ce Prince avoit donné au Capitaine Sharpey une somme d'argent pour se construire un Vaisseauqui devoit être lancé au premier jour. Quoique ces nouvelles fussent trop agréables pour être crues légérement, l'Amiral accepta les civilités & les offres du Capitaine. Il employa même ses services, pour se procurer de l'eau, & pour former quelque liaison avec le Prince du Pays, dont il esperoit de tirer de l'aloes. Mais il le paya plus cher que le Capitaine Keeling, parce que les Indiens en avoient enlevé de grosses provisions, & que la rareté en

Sir HENRI MIDDLETON. 1611.

Ils abandons nent leur entres

Ils repassent les

La Flotte entre

Sir HENRI MIDDLETON. 1611.

augmentoit le prix. Il laissa une Lettre au Prince pour le premier Navire Les politesses & les services du Capitaine de Diu n'avoient pas d'autre

Anglois qui relâcheroit dans cette Rade.

Surate.

gais

motif que de faire hâter leur départ aux Anglois; mais l'Amiral, qui pénétroit ses intentions, en profita fort adroitement pour obtenir de lui un Pilote Indien. Ce secours, dont il sentoit le besoin depuis long-tems, le fit partir avec beaucoup de joie le 3 de Septembre. Il arriva heureusement le 26 dans la Rade de Surate, où il jetta l'ancre sur sept brasses de fond, à côté de trois Vaisseaux de l'Inde. Il voyoit dans la même Rade, à la distance d'un mille, sept autres Bâtimens qu'il reconnut bientôt pour des Vaisseaux de l'Europe. Mais sa surprise sur extrême en apprenant qu'ils étoient Portuune nombreufe Elotte de Pottu- gais, & qu'il y en avoit actuellement treize autres dans la riviere de Surate. Dom Francisco de Soto-Major, Commandant Portugais, qui portoit le titre de Grand Amiral du Nord, avoit appris depuis long-tems que les Anglois étoient dans la Mer Rouge, & s'étoit rendu à Surate dans le feul dessein de s'y opposer à leur commerce. Il y tiroit de grands avantages du droit qu'il s'attribuoit de visiter tous les Bâtimens étrangers, & de configuer ceux qui entroient dans la Rade sans passeport. Cependant Sir Henri se croyant à couvert de toute insulte dans un tems où l'Espagne n'avoit pas de guerre avec les Anglois, prit le parti de lui écrire une lettre civile, dont il chargea fon Pilote Indien. Il lui donna aussi quelque commission pour les Anglois de Surate; car ayant pris peu de confiance au récit du Capitaine de Diu, il souhaitoit impatiemment de sçavoir quel étoit leur nombre & leur fituation dans cette Ville.

Sir Henri écrit à l'Amiral de cette Nation.

Réponse qu'il en recoit.

Le 29, il vit venir de l'Armada une petite Fregate, chargée de plusieurs Portugais, qui lui apportoient la réponse de leur Chef à sa lettre. Après quelques complimens, elle portoit en substance que le Grand Amiras se rejouissoit beaucoup de l'arrivée d'une Flotte Angloise, & qu'il étoit disposé à lui rendre toutes sortes de services; à condition néanmoins qu'étant venue pour le commerce, elle eût quelque passeport ou quelque ordre du Roi d'Espagne; sans quoi il étoit obligé de garder un Port dont la défense étoit commise à ses soins, parce que le Roi son Maître y entretenoit un Comptoir,

Replique de Sir Henri.

Sir Henri répondit de bouche qu'il n'avoit aucun passeport du Roi d'Espagne ni de ses Vice-Rois; mais qu'il ne croyoit pas en avoir besoin, parce qu'il étoit envoyé au Grand Mogol, de la part du Roi d'Angleterre, avec des Lettres & de riches présens, pour établir dans ces Régions un commerce que les Anglois y avoient déja commencé; qu'il ne pensoit pas à nuire au Comptoir Portugais, mais qu'il ne connoissoit point aussi de raison qui dur porter les Portugais à traverser l'établissement des Anglois, puisque l'Inde étoit un Pays libre, & que le Grand Mogol ni ses Sujets n'avoient aucune dépendance du Portugal. Sir Henri ajoûta qu'il demandoit au Grand Amiral, pour les Anglois qui étoient à Surate, la liberté de venir sur la Flotte de leur Nation, & qu'il se flattoit qu'on ne le mettroit point dans la nécessité d'employer la force pour se procurer une satisfaction si juste, parce qu'à toute forte de prix il étoit résolu de les voir. Ensuite il fit présent au Messager Portugais, d'un habit de drap d'Angleterre, Lo

MIDDLETON.

Il recoit des in.

Le soir du même jour, il reçut une Lettre de Nicolas Bangham, Anglois de Surate, qui lui apprit que la Nation Angloise n'avoit pas de Comptoir dans cette Ville. Bangham y avoit été envoyé d'Agra par le Capitaine Hawkins, pour y recevoir quelques sommes qui lui étoient dûes. Il ne parloit point des marchandises Angloises, ni de ce qu'étoient devenus les anciens formations de Su-Facteurs; mais il ajoûtoit qu'étant chargé de quelques Lettres du Capitaine Hawkins, il n'ofoit les envoyer fur la Flotte, dans la crainte qu'elles ne fussent interceptées par les Portugais. Sir Henri lui répondit sur le champ qu'il pouvoit envoyer les Lettres, parce que n'ayant aucun dessein de nuire aux Portugais, il comptoit de les trouver dans la même disposition. Le 3 d'Octobre, Koja Nassan Gouverneur de Surate & frere du Gouverneur de Cambaye, envoya un Mogol à l'Amiral Anglois avec des rafraîchissemens & des offres de service. Il fit ajoûter que du côté de son Pays on désiroit beaucoup d'entrer en commerce avec les Anglois, mais qu'il y avoit peu d'apparence de le pouvoir, aussi long-tems que l'Armada Portugaise seroit si près de leur Flotte; qu'il leur conseilloit par cette raison de se ren-On conseille aux dre à Gogo, qui étoit un lieu plus commode & plus voisin de Cambaye, dre à Gogo, où les Négocians étoient en plus grand nombre qu'à Surate, les marchandises de meilleure qualité, & le débarquement plus sûr. Après cette explication, le Messager souhaita de scavoir à quel parti les Anglois vouloient s'arrêter. L'Amiral répondit qu'il n'avoit point encore reçu les Lettres qu'il attendoit du rivage, & qu'ignorant ce qu'étoient devenus ses Compatriotes, & les marchandises Angloises qu'il y avoit laissées dans un autre tems, il ne pouvoit former aucune résolution; mais que si le Mogol vouloit conduire ses Vaisseaux près de la Ville, & faciliter à quelque Anglois de Su-rêce. rate la liberté de venir à bord, il s'expliqueroit plus positivement. Ce Messager & son Interpréte furent renvoyés avec un petit présent.

Deux jours après, l'Interpréte qui étoit un Bramine, c'est-à-dire, un Prêtre des Bannians, reparut dans une Chaloupe, avec des Lettres de Nicolas Bangham, & celle du Capitaine Hawkins, écrite d'Agra au nois d'Avril, qui contenoit la maniere dont il étoit parvenu à la faveur du Grand Mogol, qu'il avoit perdue ensuite par l'inconstance de ce Monarque; & par l'adresse des Portugais à se procurer tous les droits du commerce. Le même sir Henri reçoir Messager apporta deux autres Lettres d'une datte plus récente, écrite de Lahor, par William Finch; l'une au Commandant du premier Vaisseau Anglois qui arriveroit à Surate; l'autre à la Compagnie en Angleterre. Finch y rendoit compte de sa conduite & de l'entreprise qu'il avoit formée de retourner par terre en Europe; de l'inconstance du Roi & de la Nation; des intrigues des Portugais, & de quantité d'autres circonstances. Il avertissoit les Capitaines de ne pas débarquer leurs marchandises, & de prendre peu de confiance au commerce dans tous ces Cantons, parce que le Roi & le Peuple, qui étoient également legers & inconstans, craignoient beaucoup d'of-

fenser les Portugais.

Sir Henri, après avoir lû ces Lettres, perdit l'esperance de faire aucun commerce à Surate. Cependant il résolut de tout tenter dans cette vûe, avant que de quitter la Rade. Il avoit appris par les Lettres de Bangham, que le Capitaine Sharpey, Jordayne, & d'autres Anglois qui étoient à Cam-Tome II.

Sir HENRI
MIDDLETON.
1611.
Précautions qu'il
prend contre les
Portugais.

baye, s'étoient mis en chemin pour le venir voir à bord. Il se promit du moins la satisfaction de les y recevoir. Ce sut pour s'en assure plus facilement qu'il resusa au Bramine la liberté de faire rentrer dans la riviere les trois Vaisseaux Indiens auprès desquels il avoit jetté l'ancre, & qui ayant manqué la Mousson s'étoient déterminés à renoncer au voyage du Sud. Il le chargea de dire au Gouverneur que sans aucun dessein de leur nuire, il étoit important pour lui de les retenir près de sa Flotte, parce que les Portugais interceptant ses Messagers & ses Lettres, l'éloignement de ces trois Vaisseaux lui seroit perdre tous les moyens de recevoir des nouvelles de Surate & d'y donner des siennes.

Les Anglois font attaqués & s'échappent heuseusement.

Mais le dessein des Portugais n'étoir pas de se borner à de si legers outrages. Le 22, ayant vû partir une Frégate Anglois pour gagner la terre, deux de leurs Vaisseaux qui se tenoient en embuscade l'attaquerent avant que tous les Anglois sussein débarqués. A juger du nombre des Ennemis par le bruit de leur mousqueterie, ils devoient être plus de trois cens. Les Anglois qui étoient déja descendus & ceux de la Frégate leur rendirent leur décharge. De part & d'autre il n'y eut aucun coup mortel. La Frégate Angloise rejoignit sa Flotte, en suivant de fort près le rivage; & l'Ennemi se retirevers le gros de la sienne. Mais cinq autres Vaisseaux Portugais, cachés derriere une petite montagne qui s'avançoit en sorme de Cap, s'approcherent bien-tôt pour canoner les Anglois qui étoient demeurés à terre; entreprise inutile, & tentée uniquement pour leur inspirer de la frayeur. Aussi ne leur sur-li pas dissicile d'éviter les coups, & de gagner au long de la Côte un endroit où leur Frégate vint les reprendre, & d'où elle rejoignit heureusement la Flotte.

Arrivée d'un grand nombre de Frégates Marchandes à Surate.

Le 8 de Novembre, Bangham vint de Surate dans une Barque Indienne, pour visiter l'Amiral, & lui apporter quelques rafraîchissemens. On apprit de lui que Moghreb Kam, Gouverneur de Cambaye étoit attendu dans peu de jours à Surate. Avant la nuit, on vit entrer dans la riviere environ cent perites Fregates, dont la plupart étoient Marchandes & faisoient voile à Cambaye. Elles avoient à leur tête le Fils du Vice-Roi. Quoiqu'elles n'eussent menacé les Anglois d'aucune insulte, Sir Henri rappella autour de lui un de ses Bâtimens qui avoit jetté l'ancre à quelque distance, dans la crainte qu'il n'eût quelque chose à souffrir dans l'obscurité. Le lendemain, Koja Nassan parut sur le bord du rivage; & Sir Henri se détermina aussi-tôt à s'approcher de lui avec deux Chaloupes foutenues d'une Frégate. Leur conférence fut courte, mais civile. Le Gouverneur promit aux Anglois d'envoyer, dans deux ou trois jours au plus tard, des marchandises sur le rivage, pour y commencer le commerce, & de faire apporter aux Anglois par les gens du Pays tous les rafraîchissemens dont la Flotte avoit besoin. Cependant il ne vint rien jusqu'au 18, que l'Amiral reçut une Lettre de Bangham, dans laquelle il trouva de nouveaux avis sur l'inutilité de ses esperances. Cette confirmation, jointe à l'oubli que Nassan marquoit de ses promesses, lui sit conclure qu'on n'avoit pensé jusqu'alors qu'à l'amuser, dans la double crainte d'offenser les Portugais, en lui permettant le commerce, & de le désobliger lui-même par un refus trop ouvert. Après cette réflexion, il résolut de partir; & dans cette vûe il écrivit à Bangham de se rendre à bord. Mais Koja

L'Amiral est amusé par le Gouverneur.

Nassan lui en refusa la permission. Bangham, après l'avoir envoyé solliciter, se déroba sécretement & trouva le moyen de sortir de la Ville. Une démarche de cette nature faisant connoître au Gouverneur que le départ des Anglois étoit certain, il se hâta d'envoyer à l'Amiral un Marchand Indien, nommé Jadda, avec deux Lettres, l'une de sa propre main, l'autre de Moghreb Kam son frere, par lesquelles ils lui promettoient tous deux de lui rendre bientôt une visite sur son bord. L'offre d'une faveur si extraordinaire eur la force de faire suspendre sa résolution à l'Amiral, quoiqu'il eût appris à compter peu sur la parole des deux Freres.

Dans l'intervalle, les Portugais qui étoient entrés dans la riviere n'ayant point entrepris d'insulter les Anglois sur leur Flotte, s'efforcerent de leur fentaux Anglois. dresser un piège sur le rivage. Ils se cacherent derriere quelques monts de fable, proche du lieu où ils les voyoient souvent aborder; & paroissant tout d'un coup, au moment qu'ils touchoient la terre, ils se flatterent de les surprendre & de les accabler. Mais ils furent reçus de si bonne grace par des Ennemis bien armés, & préparés à tout événement, qu'ayant été forcés de prendre la fuite, ils laisserent sur le sable un de leurs gens blessé à mort,

que les Anglois transporterent sur leur Flotte.

Le 24, qui étoit un Dimanche, Jadda vint à bord de l'Amiral, & hii annonça que Moghreb Kam étoit dans la Rade. Auflitôt les Anglois firent conférence sur divers préparatifs; & Sir Henri, se mettant dans sa Frégate avec un cortége honnête & quelques présens, se hâta de se rendre au rivage. Il y trouva & les Gouverle Gouverneur de Cambaye & celui de Surate, qui attendoient tous deux neurs de Canbaye & de Surate son arrivée. On s'embrassa de part & d'autre, avec de grands témoignages te. d'estime & d'amitié. Les Vaisseaux Anglois firent en même tems une décharge de toute leur artillerie, & les deux Freres parurent fort sensibles à cet honneur. L'Amiral leur ayant offert ses présens, ils s'affirent tous sur un grand tapis, étendu par terre. La conférence dura jusqu'au soir. Enfin, Sir Henri voyant le Soleil prêt à se cacher, leur proposa de venir passer cette nuit sur son bord. Moghreb Kam y consentit, avec son fils & celui de Koja Nassan, accompagnés tous trois de plusieurs personnes de distinction: mais Nassan déclara que ses affaires le rappelloient à la Ville. Les Anglois furent charmés de recevoir une si glorieuse marque de constance de la part d'un homme aussi distingué que le Gouverneur de Cambaye. Ils le traiterent avec coute la magnificence dont ils furent capables dans un espace si court. Les Indiens firent honneur au festin par leur bonne humeur & leur apperit. la Flotte Angloi-Après qu'ils eurent cessé de boire & de manger, l'Amiral présenta au Gouverneur une Lettre du Roi d'Angleterre qui lui étoit adressée, & lui en expliqua le sens. Il parut extrémement flatté de l'honneur qu'il recevoit d'un grand Roi; & dans le mouvement de sa reconnoissance, il promit de rendre route forte de fervices aux Anglois, non-seulement dans les affaires présentes du commerce, mais pour leur procurer même une établissement dans la Ville ou le Port qu'ils voudroient choisir, avec la permission d'y bâtir un Fort. Enfin, l'Amiral n'auroit fait, dans ce moment de faveur, aucune demande qui ne lui eût été accordée. Mais il comprit ce qu'il devoit rabattre de cet excès d'offres & de promesses. La nuit étant fort avancée, il laissa au Gouverneur la liberté de se reposer.

Piége que les Portugais dref-

MIDDLETON.

1611.

de Cambaye va paffer la nuit fer Sir Henri Middleton. 1611. Careffes qu'il y reçoit, & fon avidité.

Le 25 au matin, Moghreb Kam se fit un agréable amusement d'acheter des couteaux, des miroirs, & d'autres bijoux qui se trouvoient entre les Anglois de l'Equipage. L'Amiral lui sit voir toutes les parties du Vaisseau, dont il admira l'ordre & la propreté. Tout ce qui parut lui plaire lui su structure gratuitement; & quoique de lui-même il sut assez porté à marquer du goût pour quantité de bagatelles, Sir Henri qui vouloit aller au devant de tous ses desirs, acheta de ses gens plusieurs choses de cette nature qu'il lui sit accepter. Il lui montra des essais de toutes ses marchandises; &, pour satisfaire sa curiosité, il fallut ouvrir toutes les armoires & tous les cossies. On lui servit ensuite un grand d'îner, après lequel il souhaita de visiter de même les autres Vaisseaux.

Les Anglois sont mal récompensés.

Il sembloit que sans former des prétentions téméraires, on pouvoir se flatter, sur de si belles apparences, d'obtenir du moins les avantages ordinaires du commerce. Le 30 & le 31, Sir Henri envoya Fowler, Jordayne, & d'autres Facteurs de sa Flotte pour examiner les marchandises que les deux Gouverneurs avoient promis de mettre en vente. Ils rapporterent des essais ; ausquels tous les prix étoient attachés. Les Anglois marquerent leurs choix, & jusqu'où ils vouloient aller pour la quantité & pour le prix. Ils presserent. les Marchands Indiens de faire la même chose pour les marchandises de la Flotte. Mais ils s'appercurent bientôt qu'en les remettant d'un jour à l'autreon ne pensoit point à conclure. On n'offroit rien pour leurs marchandises, & l'on ne vouloit rien rabatre du prix de celles de l'Inde. Les Anglois avoient vendu à Moghreb Kam un grand nombre de lames d'épées, & les avoient laissées à fort bon marché, parce qu'ils se flattoient que dans la multitude, les médiocres passeroient avec les bonnes. Mais après les avoir reçues, il eut grand soin de les faire examiner rigoureusement & de renvoyer les mauvaises; ce qui rendit presque sans valeur celles qui furent renvoyées; & loin de les faire payer sur le champ, il ne fixa même aucun terme pour le payement. Ensuite, paroissant lui - même choqué de la lenteur des Anglois, il fit remporter à Surate les marchandises qu'ils avoient présentées; & pour comble d'infidélité, il publia, sous de grosses peines, une défense de porter des vivres ou d'autres commodités à l'Amiral. Tel fut le salaire de toutes ses libéralités & ses politesses.

Le commerce se fait sur le rivage.

Cependant, le 8 de Décembre au matin, Moghreb Kam revint-au rivage avec une suite nombreuse & quarante balles de marchandises. L'Amirals s'y rendit ble est ente. Les civilités & les carelles ne lui furent point épargnées; mais il abrégea les siennes pour traiter sérieusement. On convint de prix pour le plomb, le vis-argent & le vermillon. Il sur reglé de même pour les marchandises qui devoient se prendre en échange. Celles de Surare n'appartenoient pas uniquement aux deux Gouverneurs: le Scha Bandar & divers autres Négocians y avoient beaucoupeart; mais Koja Nassan el aissoit pas de se rendre l'arbitre de tous les prix parce que sa permission étoit nécessaire pour acheter & pour vendre. Il abusoit de cette autorité pour hausser à son gré le prix des marchandises de la Ville, & pour diminuer celui des Anglois, sans paroître ému des murmures mêmes de ses gens, qui voyoient à regret combien cette tyrannie étoit nuissible à la yente.

L'Amiral ne laissa pas de faire débarquer le 9, une partie de son plomb. Il recut aussi quelques marchandises dont les échanges avoient été reglées. MIPPLETON, Moghreb Kam affistoit à ce commerce, avec une ardeur & des témoignages de joie qui faisoient assez connoître combien il croyoit y trouver d'avantages; lorsqu'on lui apporta, de la part de son Roi, une Lettre qui changea tout d'un Gouverneurs de coup sa bonne humeur dans une profonde tristesse. Il s'assit d'un air pensit. Surate, Ensuite s'étant levé brusquement, il quitta Sir Henri qui étoit assis à son côté, sans lui dire un mot, ni jetter les yeux sur lui. Cependant avant que de monter à cheval, il parut revenir à lui-même; & se tournant vers le Géneral, il l'embrassa en lui disant qu'il étoit son frere, & qu'il le prioit d'excuser un départ si brusque, parce qu'il étoit appellé par des affaires de la derniere importance. Il ajoûta qu'il laissoit Koja Nassan, pour recevoir & delivrer les marchandises sur lesquelles on étoit déja d'accord, & pour faire de nouveaux marchés. Peu de jours après, les Anglois furent informés qu'il avoit été dépouillé de son Gouvernement de Cambaye, comme Nassan son frere le fut bientôt aussi de celui de Surate; ce qui leur sit juger que c'étoit la nouvelle de la disgrace qu'il avoit reçue pendant la conférence qu'ils avoient avec lui. Dans ces Pais barbares, rien n'est si glissant que la faveur. Moghreb Kam, qui s'étoit vû Gouverneur d'une grande Province, fe trouva réduit à l'Office de Directeur de la Douanne à Surate.

Le nouveau Gouverneur de Surate eut la curiofité de se rendre à bord du Pepper-Corn, pour visiter la Flotte Angloise. Pendant qu'il s'occupoit Surate visite la de ce soin avec l'Amiral qui lui servoit de Guide, les Facteurs Ânglois étoient Flotte Angloise. au rivage pour y faire peser le plomb, dont une partie étoit déja débarquée, & l'autre prête à l'être, dans les Chaloupes qui l'avoient apporté. Ils demandoient qu'on se servit des poids Anglois; mais Koja Nassan, qui paroissoit conserver encore la même autorité dans le commerce, ne vouloir. pas d'autres poids que ceux de Surate, & les avoit fait apporter dans cettevûe. Ils furent obligés d'y consentir; mais après quelques essais, ils souhaiterent du moins qu'on leur accordat la liberté d'examiner la différence des poids, parce que rien ne les obligeoit de se fier aux Indiens, qui pouvoient donner les noms qu'il leur plaisoit à leurs propres poids. En effet ayant pefé avec les poids Anglois ce qui l'avoit déja été avec ceux de Surate, ils trouverent dans cinq quintaux une différence de dix ou onze mandes, c'està-dire de plus de trente-trois livres Angloises. Nassan qui avoit ses avantages à tirer de cette inégalité, commença d'autres chicanes, & demanda commerce.

Chicanes de Kos
ja Nassan dans le commerce. d'être payé, moitié en argent, moitié en échanges de marchandises, sans quoi il protesta que les Anglois n'avoient rien à prétendre. Il donnoit déja ordre aux Voituriers de retourner à la Ville avec leurs charges, en déclarant qu'il ne vouloit rien non plus de ce qui appartenoit aux Anglois. Les Facteurs se hâterent de faire avertir l'Amiral, qui étoit encore à bord avec le Gouverneur & le Scha Bandar. L'expérience avoit déja fait connoître à Sir Henri que Nassan étoit capable d'executer ses menaces. Il seavoit aussi que l'usage du Pays, & d'une grande partie de l'Inde, est que les Traités de commerce peuvent être revoqués dans l'espace de vingt-quatre heures, en rendant les arrhes, & même les marchandises après qu'elles ont été livrées. Cétoit dans la crainte de ce traitement qu'il avoit envoyé Fowler & d'au-

Gouverneur de

SIR HENRI MIDDLETON. 1611.

tres Facteurs au rivage, pour sçavoir de Nassans'il vouloit se tenir aux conditions, & pour lui déclarer que les Chaloupes ne partiroient pas sans cette certitude. Nassan s'étoit engagé devant plusieurs Témoins à remplir toutes ses promesses, & n'avoit marqué d'empressement que pour l'arrivée des Chaloupes.

Les Anglois arrêtent sur leur zieur de Surate.

Dans le chagrin d'être trompé, Sir Henri, après avoir consulté les Anrêtent sur leur glois qui restoient autour de lui, ne vit pas de moyen plus sur pour mettre les Indiens à la raison, que d'arrêter sur son Vaisseau le Gouverneur de Surate & le Scha Bandar. Il leur expliqua civilement les sujets de plainre qu'il recevoit de Nassan, & le regret qu'il avoit de se voir forcé, par rant d'injustices, de les retenir pour garans du Traité. Le Gouverneur, sans condamner la conduite des Anglois, les pria d'envoyer ordre de sa part à Koja Nassan de le venir trouver sur la Flotte. Il n'osa refuser d'obéir. Aussitôt qu'il fut arrivé, le Gouverneur s'adressant à l'Amiral, lui dit qu'il avoit entre les mains l'Auteur des difficultés, & qu'il lui conseilloit de se faire rendre justice. Le sens de ce discours ne parut obscur à personne. L'Amiral laissa au Gouverneur & au Scha Bandar la liberté de retourner à terre, après lui avoir fait un présent, & garda pour ôtages, sur le Pepper-Corn, Koja Nassan & plusieurs personnes de son corrège.

Ils le relâchent & gardent Naffan pour Otage.

Lettres du Viceroi de Goa lues à l'Amiral Anglois,

Quelques jours après, le Scha Bandar, qui se nommoit Hassan Aly, vint à bord de l'Amiral, & lui montra deux Lettres du Vice-Roi de Goa; l'une adressée à lui-même, l'autre qui étoit venue sous son enveloppe, & qui étoit pour le Grand Amiral du Nord, commandant la Flotte Portugaife. Le Vice-Roi écrivoit dans celle-ci au Grand Amiral, qu'il avoit reçu la sienne, où il avoit lû avec beaucoup de satisfaction le service qu'il venoit de rendre à l'Espagne, en forçant l'Amiral Anglois & ses gens de se jetter à la nage pour regagner leurs Vaisseaux, sans quoi il les auroit fait prisonniers. Il relevoir cette action par de grands éloges; & pour la recompenser avec éclar, il lui faisoir présent de quelques Frégares qu'il avoit enlevées depuis peu sur la Côte de Malabar. En même tems il lui donnoit avis qu'il avoit envoyé son Fils sur sa Flotte, pour y apprendre le métier des armes; & le recommandant à ses soins, il le prioit de lui enseigner le chemin de la gloire. Cette Lettre, que le Scha Bandar prenoit plaisir à faire lire aux Anglois avant que de la remettre au Grand Amiral, marquoit combien le Vice-Roi étoit trompé par les fausses relations & les vaines bravades de ses Officiers. Dans celle qui étoit adressée au Scha Bandar, il le remercioit d'avoir employé ses soins pour empêcher le commerce des Anglois à Surate, & le prioit de les continuer avec le même zèle, en l'assurant que la Cour de Portugal le récompenseroit libéralement de ses services.

La formeté plus etile aux Anglois que la politeffe,

La fermeté de Sir Henri avoit produit plus d'effet que ses civilités & ses présens. Il vint le même jour au rivage plusieurs chariots de provisions que Bangham avoit eu la liberté d'acheter à Surate. Toutes les affaires du commerce furent terminées le 24, & les comptes reglés à la satisfaction des Parties. Alors Sir Henri ne fit pas difficulté de renvoyer ses Otages, qui lui promirent plus de fidélité.

Arrivée de Flogis à Massulipa-822.

Le 27, il vint à bord un Juif de Massalipatan, qui en apportoit une Lettre, dattée le 8 de Septembre, d'un Danzikois, nommé Peter Floris, qui

étant employé par la Compagnie d'Angleterre, donnoit avis à l'Amiral de Sir HENRI fon heureuse arrivée au commencement de Septembre. Il étoit parti de Lon-MIDDLETON. dres au mois de Février.

es au mois de revilei. Il y avoit long-tems que Sharpey étoit arrivé fur la Flotte. Sir Henri le Sharpey eftenchargea, avec Hugues Fraine & Hugues Greet, de faire le voyage d'Agra, voyé à A pour rendre au Capitaine Hawkins une Lettre qu'il se crut obligé de lui écrire. Il étoit peu satisfait de la conduite d'Hawkins, & sa qualité d'Amiral le mettoit en droit de lui expliquer ses sentimens. Sharpey partit le 2 de Janvier, avec ordre aussi d'acheter quelques étoffes des Indes, & d'autres commodités s'il s'en trouvoit à des prix raisonnables.

Il revint plutôt qu'on ne s'y étoit attendu, & la surprise des Anglois sur Son retour avec extrême de le voir fur le rivage, avec le Capitaine Hawkins. Ils avoient le Capitaine laissé leurs voitures à cinq milles de la mer, dans la crainte qu'elles ne fussent enlevées par les Portugais. Sir Henri se rendit lui-même à terre avec deux cens hommes armés, pour les mettre à couvert. Elles furent amenées jusqu'au rivage, & transportées sur les Vaisseaux, sans que les Portugais s'en

appercussent.

Moghreb Kam avoit conservé depuis sa chûte, une sorte d'autorité qui le faisoit encore respecter de ceux qui avoient été témoins de sa grandeur. Etant forti de la Ville pour aller au devant d'un Géneral qui revenoit des guerres du Dekan, & qui devoit passer par Surate, il avoit chargé à son départ Jordayne de faire des civilités de sa part à Sir Henri, & de lui dire qu'il partoit pour revenir incessamment, disposé à remplir avec sidélité les promesses qu'il avoit faites aux Anglois pour leur Comptoir. A son retour il changea ge de sentiment extrémement de langage, car ayant fait appeller Jordayne, il lui demanda pour les Anglois de les force de d'un air sombre, ce qu'il faisoit à Surate, & pourquoi tous les Anglois n'é-partir, toient pas partis. Jordayne répondit qu'ils étoient arrêtés par la confiance qu'ils avoient à sa parole, & par l'esperance d'établir un Comptoir, sans quoi ils n'auroient pas tardé à mettre à la voile. Moghreb protesta qu'ils n'obtiendroient jamais de Comptoir à Surate, & se plaignit que le long féjour qu'ils avoient fait dans la Rade, avoit fait perdre à sa Douane plus d'un million de manureys; après quoi il leur ordonna de la part du Roi de partir immédiatement. Cet ordre surprit l'Amiral sans lui causer beaucoup de chagrin. Il rappella auffitôt tous les Facteurs qu'il avoit à Surate, dans la résolution de mettre promptement à la voile.

La Rade où les Anglois étoient depuis si longtems n'étoit pas celle de Su-Rade de Sonale puille, avoient quittée, après avoir vi arriver le File du Vice Pai II. ly & salatitude. rate, qu'ils avoient quittée après avoir vû arriver le Fils du Vice-Roi. Ils s'étoient retirés dans celle de Soually au 20° degré 57 minutes de latitude. 16 degrés 30 minutes de variation. Mais étant déterminés à partir, ils leverent l'ancre le 11 de Février, & se rapprochant de la Rade de Surate pour faire connoître que la crainte n'avoit point de part à leur résolution, ils mouillerent le soir, près d'un Vaisseau de la Ville qui avoit été lancé nouvellement, & qui étoit sorti le même jour de la riviere, pour faire voile vers la Mer Rouge. La latitude de cette Rade, est de 20 degrés 42 minutes. Latitude de la Nuraco. Enfin s'étant mis en mer le 12, ils allerent jetter l'ancre à deux lieues de la Rade, près d'un Vaisseau de Calecut, qui arrivoit à Surate, & qui leur accorda un Pilote pour les conduire à Dabul. Le 13 ils avancerent avec toutes

SIR HENRI MIDDLETON. 1612.

leurs voites Ouest par Sud, l'espace d'environ dix lieues; mais alors le vent leur manquant tout-à-fait, ils demeurerent immobiles pendant trois heures sur un fond de vingt brasses. A peine l'air eut-il recommencé à s'agiter que portant au Sud-Sud-Ouest, ils découvrirent la terre, avec deux petites montagnes, qui leur firent juger qu'ils étoient proches de Daman. A six heures du soir, un calme qui les surprit encore, leur fit passer une partie de la nuit dans l'immobilité. Ils employerent plus heureusement le reste en se laissant conduire par le vent qui les portoit au Sud par Ouest. Le matin ils se trouverent à 19 degrés 50 minutes de latitude, éloignés d'environ cinq lieues du rivage. Le vent les servit peu jusqu'à midi; mais il devint plus favorable jusqu'au soir, que se trouvant sur treize brasses de fond à quatre ou cinq lieues du rivage, ils jugerent à l'entrée de la nuit qu'ils étoient vis-à-vis de Chaul. Ils porterent au Sud pendant toute la nuit avec un fort bon vent. Le 16, ils dirigerent leur course au long de la Côte, Sud, & par Est, jusqu'à six heures après midi, ne trouvant nulle part moins de dix brasses; enfin ils entrerent avant la nuit dans la Rade de Dabul, qui est à 17 degrés 42 minutes de latitude; 16 degrés 30 minutes de variation.

Les Anglois arrivent à Dabul. & y font bien recus-

Le jour suivant, l'Amiral euvoya au rivage, dans une Barque de Pêcheur, le Pilote qu'il avoit reçu du Vaisseau de Calecut, avec une Lettre pour le Gouverneur, qu'il avoit obtenue à Mocka, de Maleck Amber, Capitaine d'un grand Vaisseau de Dabul, Il se trouva heureusement que ce Capitaine étoit arrivé depuis quelque tems avec son Vaisseau. Dans le cours de l'aprèsmidi, l'Amiral reçut de sa part & de celle du Gouverneur quelques rafraschissemens, avec des assurances d'amitié, des osfres de service, & la permission d'envoyer au rivage, s'il avoit dessein d'y faire quelque commerce. Les Anglois ne balancerent point à faire descendre deux Facteurs, qui surent reçus avec beaucoup de caresses, & traités sort civilement pendant le sejour qu'ils firent dans la Ville.

11 y font peu de

Les trois jours suivans furent employés à vendre une petite quantité de marchandises; mais l'Amiral s'appercevant qu'il ne ponvoit se promettre un commerce plus considérable, prit dès le 24 la résolution de partir. Il assembla le Conseil pour délibérer s'il feroit voile à Priaman, à Bantam, & dans d'autres parties de l'Inde; ou s'il devoit retourner dans la Mer Rouge, dans l'esperance d'y faire un commerce plus utile avec les Vaisseaux Indiens. Il représenta qu'ayant trouvé jusqu'alors si peu de facilité à se défaire des marchandises que la Flotte avoit apportées, il ne falloit pas compter qu'on en trouvât davantage dans des lieux plus éloignés; & que personne ne les accuferoit d'injustice, lorsque pour prix d'un si long & si pénible voyage ils forceroient les Vaisseaux Indiens de leur donner en échange les marchandises de l'Inde, pour celles qu'ils leur offriroient. Ce raisonnement parut si bien fondé, qu'on se détermina pour la Mer Rouge par cette seule raison, à laquelle néanmoins Sir Henri voulut qu'on joignît l'obligation de tirer yengeance des outrages des Turcs. C'étoit déclarer ouvertement qu'on alloit prendre la qualité de Pyrates avec celle de Marchands. Mais pour la déguiser un peu, on apprit par la voie de Massulipatan, que le Vaisseau Anglois qui y étoit arrivé quatre mois auparavant sous la conduite du Capitaine Flogis, étoit parti dans le dessein de gagner aussi la Mer Rouge, & l'on se crut autorisé

Raifon qui les détermine à rezourger dans la Mer Rouge, autorisé à ne rien épargner pour le sauver de la trahison des Turcs, entre

les mains desquels il alloit se jetter imprudemment.

Depuis ce jour jusqu'au 27, on ne s'occupa qu'à renouveller la provision d'eau. Le soir du 26, on appercut un Vaisseau à quelque distance; & deux ou trois petits Bâtimens Malabares qui étoient venus du même côté, assure Bâtiment Porturent l'Amiral que c'étoit un Vaisseau Portugais de Cochin, qui étoit parti modent de ses pour Chaul. Le Pepper-Corn, le Darling, & la Frégate furent envoyés aus- provisions. si-tôt à sa rencontre, & n'eurent pas de peine à s'en saisir. Mais les gens de la Frégate excedant leurs ordres, pillerent l'Equipage Portugais. L'Amiral fit restituer aux Matelots' ce qui leur avoit été enlevé, & se contenta de prendre ce qu'ils avoient de meilleur & de plus frais dans leurs provisions, pour se dédommager un peu des pertes que la Flotte Portugaise de Surate avoit fait essuier à la sienne. La Lettre du Vice-Roi, dont le Scha Bandar avoit procuré la lecture aux Anglois, leur avoit fait assez connoître que si l'Amiral Soto Major ne leur avoit pas causé plus de mal, c'étoit moins l'inclination que le pouvoir qui lui avoit manqué. Cependant Sir Henri eut soin de faire signer aux Commandans de l'Equipage, un Mémoire exact de ce qu'il leur avoit enlevé.

Le 25 Mars, la Flotte Angloise eut la vûe de l'Isse de Sokotra. A quatre Calmes & danou cinq lieues de la pointe de Dellascha, la variation se trouva de 16 degrés. Depuis midi jusqu'à quatre heures au matin du jour suivant, on suivit la Côte avec fort peu de vent; & le calme survenant tout d'un coup, on fut emporté par le courant sur un Roc qui est à quatre ou cinq lieues de la partie Occidentale de l'Isle, où l'on fut forcé de mouiller, pour attendre le vent. Il se leva deux heures après à l'Est; de sorte que vers midi on se trouva éloigné du Roc d'environ quatre lieues, après lesquelles on retomba dans un autre courant, qui n'étoit pas moins impétueux vers le Nord. Le 27, en portant à l'Ouest-Sud-Ouest, on trouva encore un courant, dont la direction étoit aussi vers le Nord. Mais après s'en être dégagé aussi heureusement que des deux autres, on se trouva le matin, vis-à-vis d'Abba del Kuria, & le soir, on eut la vûe du Cap de Guardafu, à sept ou huit lieues de distance. Depuis le midi du jour précédent jusqu'à l'heure où l'on étoit, en avoit fait environ vingt-huit lieues, Quest-Sud-Quest; quoique la véritable direction fut à l'Ouest, en tirant beaucoup moins vers le Sud. L'Amiral fit jetter l'ancre jusqu'à minuit. Le lendemain à huit heures, il se trouva entre les deux Caps de Guardafu & Felix.

Le Darling s'étoit arrêté à Sokotra, avec les ordres de Sir Henri. Pemberton qui commandoit ce Vaisseau, revint le 2 d'Avril, & rapporta qu'il avoit touchant l'atriyû entre les mains du Roi un Ecrit de Jean Saris, Commandant de trois le Flotte Angloiwaisseaux Anglois, qui contenoit le tems de son départ d'Angleterre, le se dans la Mer nom des lieux où il avoit relâché dans sa route, son arrivée à Sokotra & le dessein dans lequel il étoit parti de pénétrer dans la Mer Rouge, pour y exercer le commerce. Pemberton ajoûta qu'on avoit fait lire à Saris l'Ecrit que Sir Henri avoit laissé dans la même Isle, & les raisons qui devoient le faire renoncer au voyage de la Mer Rouge; mais que se fiant au Passeport qu'il avoit du Grand Seigneur, il esperoit d'être reçu plus favorablement que Sir Henri. Sur ce récit, le Conseil fut assemblé; &, sans la moindre

Tome II.

Sir HENRI MIDDLETON.

Ils premient un

gereux courans

Sir HENRI MIDDLETON. 1612.

opposition de sentimens, on se confirma dans la résolution d'executer le dessein qu'on s'étoit proposé. D'ailleurs, il auroit été dissicile d'en former un autre. Le vent ne permettoit plus de retourner en arrière, jusqu'à la Mons-Réfolution de son de l'Ouest qui ne devoit revenir qu'au mois de May. Ainsi l'Amiral prit le parti de laisser le Capitaine Dounton avec le Pepper-Corn, pour croifer aux environs d'Aden; tandis qu'avec l'Inercase & le Darling, il s'avanceroit lui-même jusqu'aux Détroits de Babalmandel. Ils allerent ensemble jusqu'à sept lieues du Promontoire d'Aden, & Jorsqu'ils se cruzent vis-àvis de cette Ville, à 12 degrés 47 minutes de latitude, Pemberton dementa derriere l'Amiral qui continua sa navigation. La variation sut, cet après-midi. de 13 degrès 40 minutes.

Il iette Pancre dans les Détroits.

Depuis quatre heures du soir jusqu'à trois heures du matin, l'Amiral eut peu de vent. Il suivit le Canal en portant à l'Ouest par Nord & à l'Ouest-Nord-Ouest. Vers le milien du jour, un bon vent, qui se leva tout d'une coup, le fit avancer si légerement jusqu'au soir, qu'au soleil conchant il jetta l'ancre à quatre lieues de Babalmandel. Le 4, à huit heures du matin il remit à la voile pour entrer dans le Détroit. Deux heures après, il se trouva dans Babalmandel même, entre l'Isse de ce nom & l'Arabie. Il y mouilla fur un fond de huit brasses. Le Canal n'a pas plus d'une demie lieue de largeur. A peine y fut-il arrêté qu'il vit venir à son bord une Barque conduite par un Turc & trois ou quatre Soldats Arabes. Ce Turc étoit le Commandant d'un Chateau voisin, sous l'autorité de l'Aga de Mocka. Il offrit à l'Amiral de se charger de ses Lettres pour Mocka, s'il y vouloit écrire; & de lui remettre les réponses dans l'espace de trois jours. L'occasion étoit tropbelle, par quelque motif qu'elle fût offerte. L'Amiral prit le parti d'écrire au Capitaine Saris, pour lui communiquer les raisons qui le ramenoient dans cette Mer.

If recoit des lettres du Capitaine Saris, alors à. Меска-

Le 6, il lui vint de Zeyla, Ville maritime du Détroit, sur la Côte d'Abyssinie, une Jelbe qui alloit à Mocka, chargée de nattes. Il acheta du Patron douze moutons; & loin de l'arrêter dans sa route, il lui recommanda: de publier qu'il avoit rencontré des Anglois. Le 7 avant le jour, il vit passer un Vaisseau de Basanor, qui sembloit fort empressé pour l'éviter. Il le força de jetter l'ancre près de lui, en le menacant de le couler à fond, s'il résistoit à ses ordres. Le même jour, Richard Wickam, un des Capitaines. de Saris, lui apporta des Lettres dont le sujet n'est pas marqué dans la Relation. Mais l'Amiral retint Wickam, de peur que les Turcs ne se crussent en droit de l'arrêter lorsqu'ils apprendroient à son retour que les Vaisseaux Indiens ne passoient plus librement dans le Détroit. Il ne saissa pas de faire réponse à Saris, mais par un Turc qui avoit accompagné Wickam. Le huit » après midi, il arriva un Vaisseau de Din, qui fut fort surpris de recevoir des: Anglois, l'ordre de jetter l'ancre auprès d'eux. C'étoit le même Bâtiment que Sir Henri avoit arrêté l'année précédente dans la Rade de Mocka. Il fit prendre sur les deux Navires Indiens toutes les marchandises qui convenoient à ses vûes, & les sit transporter à bord de l'Inercase. Le 9, il se saisit d'une petite Frégate arrivée de Sael, & chargée d'Ollibanum, dont les Anglois acheterent une partie, qu'ils payerent à la satisfaction des Infidelles. Deux: jours après, ils arrêterent une Barque de Sinde.

T'Amiral commence à se saisir des Vaitfeaux Indiens.

Il est remarquable que depuis le jour qu'ils étoient entrés dans les Détroits jusqu'au 12, le vent demeura constamment au quart du Sud-Est, & qu'enfuite il changea au Nord Ouest. L'année d'auparavant, il avoit tourné aussi le même jour au Nord-Ouest, où il étoit demeuré trois jours. Ce change-

ment arrive tous les ans avec la même régularité.

Le 14, Saris arriva sur les huit heures du matin à la vûe de Sir Henri avec ses trois Bâtimens. Après qu'ils se furent salués de toute leur artillerie, Saris, accompagné du Capitaine Towson, & de Cox son principal Facteur, se rendit à bord de l'Inercase, où il passa tout le jour avec l'Amiral. Il l'invita, pour le jour suivant, à dîner sur son Vaisseau, qui se nommoit le Clove. Sir Henri s'y étant rendu avec ses meilleurs amis, pria le Capitaine de lui faire lire le Passeport du Grand Seigneur; sur quoi Saris lui déclara que s'étant promis un heureux Commerce à Mocka, il n'attribuoit la perte de ses esperances qu'à la détention des Vaisseaux Indiens. L'Amiral, quoique fort persuadé qu'il s'étoit flatté mal - à - propos, crut devoir le consoler par une offre dont les avantages devoient surpasser beaucoup ceux du commerce ordinaire. Il convint par un Ecrit formel que le Capitaine auroit le tiers de toutes les marchandises qui seroient prises aux Indiens, en payant pour piller le comme lui le prix en argent ou par des échanges, & que les Bâtimens demeureroient ensuite à la disposition de celui qui avoit cru devoir cette conduite à sa vengeance. Etrange Traité, par lequel ils disposoient du bien d'autrui sans aucun droit. Saris ne se crut point obligé d'en examiner la justice, parce qu'il regarda les fruits qu'il en devoit tirer, comme un falaire bien acquis par les services qu'il alloit rendre à l'Amiral.

Ee effet, deux Vaisseaux ayant paru le 16, l'un de Calecut, chargé de de Vaisseaux Inriz, l'autre de Karapatan près de Dabul, chargé de poivre, Saris fut le plus diens aviêtés par ardent à les forcer de jetter l'ancre. Le 18, il en vint un de Cananor, à les deux Chets Mocka. Le lendemain, on en arrêta deux de Surate, l'un nommé le Hassan, qui appartenoit à Abdal Hassan, & qui alloit à Joddah; l'autre à Koja Nassan, cet ancien ami de l'Amiral. Ils furent forcés de mouiller près de son Vaisseau, sur lequel il sit monter les Commandans Indiens, pour les faire garder sous ses yeux. Il apprit d'eux que le principal Navire du grand Mogol, nommé le Rhemi, devoit bientôt arriver. Le 20, il prit un Vaisseau de Diu, chargé de marchandises Indiennes; & le même jour, une grande Barque de Dabul qui lui auroit échappé si la Pinace n'eût fait beaucoup de diligence pour la joindre. L'Amiral fit conduire à terre, le lendemain, tous les Passagers des deux Vaisseaux de Surate. Vers midi, il arriva un Vaisseau de Calecut, qui fut arrêté avec tous les autres. Le 22, on arrêta une Frégate de Sael, qui apportoit à Joddah de l'ollibanum, qu'elle avoit été charger à Goa. Dans le même tems, le Darling poursuivit un grand Vaisseau de Diu, chargé de marchandises Indiennes pour Suaken, qui avoit pris sa route par le grand Canal, mais que cette précaution ne put garantir du sort commun.

Enfin le 23, on vit arriver le Rhemi de Surate, Vaisseau du Grand Mo-Arrivée du Vaisgol, qui étoit chargé pour la Reine, Mere de ce puissant Monarque. Il comptoit de se rendre à Joddah; mais il fut arrêté avec tous les autres. Son Équipage étoit de quinze cens personnes. Sir Henri, satisfait d'une proie si riche, donna ordre à cette multitude de Captifs de se préparer pour le

Sir HENRY MIDDLETON. 1612. Observation fur

le vent dans les Détroits.

Saris joint I'A. miral Middle-

Etrange traité

44

Sir HENRI
MIDDLETON.
1612.
L'Amiral fere
ire avec fa proye
dans la Baye

Remarque.

d'Affab.

fuivre le lendemain dans la Rade d'Assab, où il se proposoit de saire la distribution de son butin. Il partit en esset le 24, en laissant derriere lui le Darling, & le Thomas, Vaisseau de Saris, pour croiser dans les Détroits.

Il jetta l'ancre, à l'entrée de la nuit, sous l'Isle des Crabbes; & le jour

suivant il entra dans la Rade, accompagné de tous ses Captifs.

On doit trouver fort étrange que l'Amiral interrompe ici sa Relation, sans nous apprendre comment il usa de l'ascendant qu'il avoit sur les Indiens, & quelles bornes il mit à sa vengeance. On ne comprend pas mieux sur quels principes il se croyoit en droit de punir les Indiens des outrages qu'il avoit reçu des Turcs. Mais le voyage suivant étant lié au sien, par la dépendance où le Capitaine Dounton étoit de ses ordres en qualité de son Lieutenant, on fait remonter ici le Lecteur jusqu'à l'année de leur départ commun, pour tirer du Journal de Dounton quantité d'éclair issems qui manquent à la Relation de l'Amiral. Ce n'est pas néanmoins sans avoir eu l'attention de recueillir les latitudes.

## LATITUDES.

| Isles de Queriba                        | īī  | ro S. | Rade de Surate | 20 | 42:  |
|-----------------------------------------|-----|-------|----------------|----|------|
| Baye fabloneufe de Sokotra              |     |       | Rade de Dabul  | 17 | 42   |
| *************************************** | I 2 | 25 N. | Variation      | 16 | 3 On |
| Ville de Tamarin                        | 12  | 3 a   | Aden en Arabie | 12 | 47   |
| Variation                               | 19  | 18    | Variation      | 13 | 40   |
| Ville de Zenan                          | 16  | 15    |                |    |      |
| Rade de Soually                         | 20  | 57    |                |    |      |
| Variation                               | 16  | 30    |                |    |      |

## JOURNAL

De NICOLAS DOUNTON, Capitaine du Pepper - Corn, dans la Flotte de Sir HENRI MIDDLETON.

DOUNTON.

1610.
Voyage lié avec le précédent.

E 22 de Juillet, 1610, à quatre heures après-midi, on eut la vûe de la Table, Montagne fort élevée, & celle de la Baye de Saldanna, à la distance d'environ douze lieues. Mais les calmes & la variété des vents ne permirent point d'entrer dans la Rade avant le 24. On y trouva trois Bâtimens Hollandois, dont l'un faisoit voile à Bantam, commandé par Peter-Gat, qui étoit parti de Hollande avec treize Vaisseaux que la tempête avoit dispersés, & qu'il attendoit dans cette Baye. Les deux autres étoient venus faire leur provision d'huile dans l'Isle des Pengouins, & devoient retourner directement en Europe.

Situation de la Baye de Saldanna,

La Baye de Saldanna est à (a) quatre lieues, Nord-Nord-Est, du Cap de Bonne Esperance; & , Nord par Ouest , à dix lieues du Cap Fassa. Ces deux Caps qui peuvent être vûs de Saldanna , sont divisés par une autre grande Baye ,

(a) Les Relations ne s'accordent pas sur cette distance; mais voyez la Carte.

1610.

entre laquelle & celle de Saldanna, il n'y a qu'un espace de trois lieues, d'un terrain bas & marécageux, qui s'étend Sud & Nord, & qui des deux côtés est environné de hautes montagnes. Quand on est assez avancé pour avoir la pointe de la Baye de Saldanna à l'Ouest-Nord-Ouest, au Nord-Quest & par Quest, vis-à-vis la terre qui est entre les deux hautes montagnes de la Table, & du Sugar Loaf, ou du pain de sucre, on se trouve dans une situation sure & commode, sur un fond de six, cinq, & quatre brasses, suivant l'eau que prend le Bâtiment. L'Isle des Pengouins en est à trois lieues, portant Nord-Nord-Ouest, demi-Ouest, & s'étendant au Nord par Ouest de l'endroit de la Rade où vous êtes. (a) Le Continent du fond de la Baye, quoiqu'éloigné de 13 lieues, sert aussi à couvrir cette station, parce que tirant sur le Nord, Ouest par Ouest, il ne laisse guères plus de trois points ouverts du côté de la Mer du Nord-Ouest, d'où viennent les plus grandes tempêtes.

La Baye de Saldanna avoit été jusqu'alors une retraite favorable pour les Anglois. Outre la bonté de l'air, qui les retablissoit de toutes leurs maladies, ils y avoient toujours trouvé une grande abondance de bœufs & de moutons, qu'ils achetoient à fort bon compte. Un bœuf ne leur coûtoit qu'un crochet de fer de douze ou quinze pouces de longueur. Mais le Capitaine Dounton trouva beaucoup de changement, sans pouvoir en pénétrer la cause, parce que la Flotte Angloise n'avoit personne qui entendît les langues du Pays. Ses conjectures sont, que le mal avoit pu venir des Hollan- Causes du chaudois, qui, sans faire attention à l'avenir, ravageoient & détruisoient tout, gementdans les lieux où le hazard les faisoit arriver : ou que les bestiaux qu'on y avoit vûs en si grand nombre, n'étoient pas une production du Pays; mais qu'étant pris dans les guerres que les Habitans avoient alors, & qui leur faisoient rechercher avec tant d'avidité les moindres morceaux de fer, pour armer leurs dards & leurs lances, la paix qui avoit peut-être succedé à leurs divisions, leur avoit fait perdre tout à la fois le goût du fer & l'occasion d'enlever des bestiaux. Ils ne laissoient pas de venir chaque jour aux tentes des Anglois; mais les prieres & les présens ne purent tirer d'eux que quatre vaches & six brebis, pour le soulagement des Malades de la Flotte. Ces vaches étoient même si vieilles & si maigres, que leur chair ne faisoit point un mets fort picquant. Et ce ne fut pas du fer que les Sauvages demanderent en payement; ils ne voulurent prendre que de petites plaques de cuivre, de six pouces quarrés; pour chacune desquelles ils donnoient volontiers une brebis. On fut obligé de couper en pieces un chaudron de cuivre, dont ils regardoient les morceaux avec admiration. Ils s'en font des ornemens pour leur parure, avec un soin extrême de les rendre clairs & luisans; & Dounton en vit plusieurs qui portoient six ou sept de ces précieux bijoux au long des bras.

Ces Afriquains sont les plus sales Créatures que l'Auteur ait jamais vûes. A la malpropreté naturelle de leurs corps, qui vient de la sueur ou d'autres causes, ils joignent une onction, qui est apparemment le jus de quelques ractere des Afriherbes, mais qui ressemble beaucoup à la fiente de vache; & leur chevelure, ou plutôt la laîne de leur tête, qu'ils ont soin de bien enduire de cette affreuse pomade, a l'air d'une pâte composée d'herbes pilées. Pour habits, ils ont

Changemens

Ufages & caquains deSaldan-

(a) L'Editeur Anglois remarque qu'il faut qu'il y ait ici quelque erreur, & que cette Defcription ne peut convenir qu'à la Baye de la Table. Elle est d'ailleurs fort obscure & semble se contredire.

Dounton. 1610. des peaux de bêtes, qui leur tombent jusqu'au milieu des cuisses, mais sans être liées par aucune couture; & leurs parties naturelles sont couvertes, dans les deux sexes, d'une queue de chat, ou de quelque autre petit animal. Leurs moutons, au lieu de laine, ont une sorte de poil qui ressemble à celui des veaux, & qui est aussi de diverses couleurs. Ils ont les jambes plus longues, & le corps plus gros que les moutons d'Angleterre; mais ils sont beaucoup moins gras.

Les Chefs de la Nation sont distingués par une plaque d'yvoire mince & fort poli, d'environ seize pouces de grandeur, qui leur couvre le bras au dessus du coude; & depuis le coude jusqu'au poignet, ils portent six, huit, & jusqu'à douze petites pieces de cuivre, qui sont ou séparées, ou jointes ensemble, suivant la facilité qu'ils trouvent à les ajuster, avec des bracelets de verre bleu, & de nacre de perles, qui leur viennent des échanges qu'ils font avec les Matelots Hollandois pour des œufs d'autruche & des porc - épics. Ils ont une autre forte de parure, qui est peut - être ce qu'il y a de plus dégoutant dans l'univers; ce sont les boyaux des Bêtes qu'ils ont tuées, ou qu'ils voyent tuer aux Anglois. Ils se les passent autour du col, en les faifant descendre jusqu'à la ceinture au long de l'estomac; ce qui joint à l'horreur du spectacle une odeur que les Européens ont peine à supporter. Ils ont l'usage des fléches & des arcs; mais lorsqu'ils s'approchent des Voyageurs de l'Europe, ils laissent ces armes dans quelque buisson, pour ne conserver qu'une sorte de lance fort courte, ou de dard armé d'une petite poinde fer; & quelques plumes d'autruche, dont ils se servent comme d'évantails, contre la chaleur du Soleil. Ils ont la taille fort belle, & le corps extrémement dégagé. On croit avoir remarqué qu'ils changent de tems en tems d'Habitations, pour la commodité des pâturages. Les lieux qu'ils préférent sont les vallées entre les montagnes. De la Baye, on découvre dans l'éloignement, des sommets chargés de neige; mais les monts qui sont vers la Côte, n'ont rien qui sente l'Hiver, malgré leur extrême hauteur.

Monts chargés de neige, en Atrique. Observations de Dounton sur les animaux.

Le poisson n'y est pas moins abondant. On y trouve la plupart des especes qui sont connues en Europe. Mais Dounton parle avec étonnement de la multitude des veaux marins, & des petites baleines qu'il vit plusieurs autour de l'Isle des Pengouins. L'air, sur toute la côte, est sort fain, & l'eau excellente. On voit descendre des montagnes une infinité de petits ruisseaux,



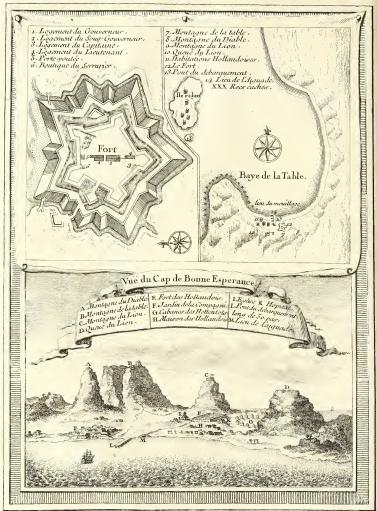

qui se réunissent dans plusieurs endroits, & qui fournissent abondamment à

la provision des Vaisseaux.

Un jour au matin, le Capitaine Dounton & l'Amiral accompagnés de treize hommes, entreprirent de chercher quelque lieu d'où ils pussent faire apporter du bois. Après avoir fait trois milles fans en découvrir aucune apparence, ral Angloisà la réserve de quelques seuilles vertes, que la nécessité sit couper aux gens du Pepper-Corn. Sir Henri qui cherchoit en même tems quelques rafraîchissemens pour ses malades, prit la résolution de s'avancer autour de la Table, dans l'espérance d'y trouver quelques bestiaux qu'il se proposoit d'acheter. Il ne prévoyoit pas dans quelles difficultés il alloit s'engager. Ils traverserent d'abord un grand terrain pierreux, inégal, sans aucune trace de chemin, obligés fort souvent de descendre & de remonter, pour franchir un grand nombre de ravines que les torrens, formés par la pluie, n'avoient pas cessé de former depuis un grand nombre de siécles, en se précipitant du sommet de la Table. Enfin, ils trouverent un fentier battu, au long duquel ils marcherent quelque tems, guidés par quelques plumes qu'ils rencontroient d'espace en espace & par d'autres traces d'oiseau ou de bétail. Cependant, en ayant trouvé la fin, ils jugerent que cette route avoit été frayée par les équipages de divers Vaisseaux. Ils la quitterent, pour prendre sur la droite, où ils recommencerent à marcher dans un lieu triste & fatiguant, jusqu'à ce qu'ils découyrirent un autre sentier, qui sembloit conduire vers la rade au long des montagnes. Ils le suivirent assez long-tems, au travers des rocs & des ravines; & se trouvant avec beaucoup de surprise entre le Pain-de-sucre & la Table, ils découvrirent le rivage, au long duquel ils avoient marché, entre des monts qui leur en déroboient la vûe. Ils continuerent d'avancer entre le Nord du Pain-de-sucre & la Table, sans qu'on nous dise quelle étoit leur ressource contre la faim & la fraîcheur de la nuit. Enfin, après s'être fortifiés le matin, en faifant un peu de feu, ils marcherent encore une partie du jour, & vers le soir ils arriverent à leurs tentes. Une si longue absence y avoit déja répandu l'allarme. Pemberton, inquiet pour le fort de son Amiral, se disposoit à partir avec un corps d'Anglois bien armés, pour le chercher d'un côté de la Montagne, tandis que Thornton en feroit le tour du côté opposé avec une autre troupe. La joye de le ces observations. voir arriver fut si vive, qu'elle éclatta dans toute la Flotte par une sète publique, Sir Henri, dans cette marche, avoit en pendant tout le jour la Table à sa

peu près la forme de celles du Houx; mais elles sont moins épaisses. Cette saison étant le printems du pays, l'herbe & les arbres étoient en ter des semences fleurs de tous côtés. Dounton, charmé de ce spectacle, regreta de n'avoir pas dans les voyages apporté les meilleures semences de nos jardins, pour les laisser dans une terre de mer, qui lui paroissoit fort propre à les recevoir. Quoique les Sauvages eussent pû ruiner une partie de son travail, il jugea qu'il s'en seroit sauvé quelque partie; & que les Commandans de chaque vaisseau, qui seroit entré dans la bave.

droite; & sur sa gauche, des marais, qui étant près des montagnes, se trouvoient remplis de rocs, tombés en divers tems du sommet. Le fond en est humide, & paroît propre à faire d'excellens pâturages. On y voit par intervalles des arbres fort bas, quoique larges & touffus par leurs branches, qui portent un fruit de la figure & de la grosseur des pommes de pin, mais dont la peau n'est pas si rude : les oiseaux se nourrissent de la semence. Les seuilles ont à

DOUNTON. 1610.

DOUNTON. 1610. Départ des Anglois.

recueillant le fruit de ses soins, auroient été portés par son exemple à soutenir & à perfectionner son entreprise.

Après avoir renouvellé la provision d'eau, & rétabli les malades avec des rafraîchissemens d'une bonté médiocre, puisqu'ils consistoient principalement dans l'abondance du poisson & dans une prodigieuse quantité de moules, on se disposa le 9 d'Août, à remettre à la voise. Mais le vent devint contraire jusqu'au 13, que sousslant au Sud-Sud-Est il sit doubler avant la nuit le Cap de Bonne-Espérance. On ne passa pas moins heureusement celui das Agulhas ou des Aiguilles. Les jours suivans furent variés par des tems fort divers, jusqu'au 6 de Septembre qu'on découvrit à trois heures après midi l'Isle de Madagascar, ou de Saint Laurent, à 23 dégrez 38 minutes de latitude. Vers le soir, gustar-Ses avan- on jetta l'ancre dans la Baye de Saint Augustin, où l'on trouva l'Union de Londres, Vice-Amiral du quatriéme voyage, que le défaut de provisions retenoit dans certe Baye avec beaucoup d'embarras & d'inquiétude. On apprit du Capitaine qu'il avoit été séparé de son Amiral & de la Pinace entre le Cap de Bonne-Esperance & la Baye de Saldanna, sans avoir pû se procurer la moindre information sur leur sort, & qu'il étoit entré dans cette Baye, pour les chercher. Ensuite ayant fait voile vers l'Isle de Zanzibar, il s'étoit laissé engager par les fausses caresses des Portugais à tenter le commerce dans cette Isle; mais quelques-uns de ses gens, qu'il leur avoit envoyés, avoient eu beaucoup de peine à se sauver de leurs mains, & n'avoient pu regagner leur Chaloupe qu'en perdant trois de leurs compagnons. Les vents contraires ne lui permettant point de choisir un port commode, il avoit été forcé par le besoin d'eau, de retourner vers Madagascar, dans le dessein de gagner la Baye d'Antongile, qui est sur la côte Est-Nord-Est: divers obstacles l'avoient mis dans la nécessité d'entrer dans celle de Konguomorro au coin Nord-Ouest de l'Isle. Il s'y étoit arrêté quelques jours, excité à la confiance par les caresses & les offres du Roi. Le principal Facteur du Vaisseau avoit conçu une si bonne opinion de ce Prince barbare, que dans l'espérance d'en tirer de l'ambre-gris & d'autres richesses, il s'étoit déterminé à descendre au rivage avec plusieurs Marchands du Vaisseau. Il s'étoit présenté au Roi qui avoit souhaité de voir aussi le Chirurgien, le Trompette, & le Tambour. Mais ces trois hommes, qui avoient accompagné les Marchands dans la Chaloupe ayant refusé d'en sortir, on vit aussitôt paroître un grand nombre de Sauvages armés de dards, de sléches & de lances, qui entreprirent de forcer la Chaloupe. Les Matelots Anglois repousserent ces furieux à coups d'arquebuses, mais il en sortit d'autres de la riviere dans une multitude de Canots, qui eurent la hardiesse de s'avancer jusqu'au Vaisseau, d'où le bruit de l'artillerie les éloigna bientôt. Cependant, ils formerent le dessein, quelques jours après, d'attaquer le Vaisseau même, qui attendoit des nouvelles de son Capitaine & de ses Marchands. Plus de cent Canots s'approcherent en forme de croissant, & mirent les Anglois dans la nécessité de se retirer. Ils avoient repris leur course vers l'Inde; & n'ayant pû gagner Sokotra, ils avoient fait voile au Port d'Achin, où ils avoient trouvé quelque avantage à commercer avec les Guzarates. De-là, ils s'étoient rendus à Priaman, pour y charger du poivre; mais après y avoir fair leur convention pour le prix, à treize piéces de huit le bahar, on leur avoit livré la marchandise dans l'Isle de Tékou, qui est à trois lieuës de Priaman, Sir

l'Union à Madatures.

Sir Henri se chargea volontiers de procurer des vivres à l'Union, par les mêmes moyens qu'il employa pour lui-même, & cette entreprise rendit son séjour plus long dans la Rade. Il accorda aussi les différends qui s'étoient élevés dans l'Equipage. Pendant quatre jours qu'il passa dans cette Baye, il ob- dés à l'Union. serva que l'eau y est partout fort profonde, mais inégale dans sa profondeur, qui surpasse quelquesois deux cens brasses. Tout le rivage du Sud, depuis la pointe de l'Ouest jusqu'aux montagnes, est parsemé de rocs & de basses, que le retour de la marée laisse à découvert. L'Amiral avoit fait jetter l'ancre à l'extrémité de ces rocs proche des montagnes, sur douze brasses de fond; mais il la Baye de Sain auroit pu s'approcher encore plus de la terre, sur sept brasses. Il étoit entré dans la Baye avec un vent très-fort qui fouffloit au Sud-Sud-Ouest, & qui cessa tout d'un coup lorsqu'on fut près de la terre. Cependant il recommença tous les jours, jusqu'à la nuit, qui étoit toujours fort calme. L'Auteur remarque qu'on avoit alors la nouvelle Lune, ce qui rend le tems plus difficile dans ces contrées; de forte qu'il ne pur juger de ce qu'il est dans un autre cas. Il lui

parut que la chaleur est toujours extrême sur ces terres, surtout lorsque le

Proprietés de

DOUNTON.

1612.

Secours accor

Soleil est au Sud de la ligne.

Tome II.

Les Anglois trouverent, dans cette partie de l'Isle, des arbres aussi résineux Arbres & planque le sapin jaune. Ayant essayé d'y mettre le seu, ils surent surpris de le voir tes. gagner avec une vîtesse prodigieuse de la racine jusqu'aux branches. Le bois de ces arbres est aussi fort tendre; mais ils en trouverent une autre espèce dont le bois est aussi dur que le lignum vita, & la couleur très-blanche jusqu'au cœur, qui tire un peu sur le brun. Les arbres qu'on coupa pour le chauffage des Vaisseaux, furent de ceux qui parurent les plus communs, & dont les branches sont chargées d'un fruit qu'on appelle tamarin. Il est dans des cosses, de la grandeur de celle de nos féves. Le goût en est fort aigre, & les Apothiquaires le croyent bon contre le scorbut. On trouve aussi dans le même lieu une grande quantité de cette herbe, dont on fait l'espèce d'aloes qu'on appelle Sobotrine. Pour la forme, on auroit peine à la distinguer de la Semper-vive. Mais l'Auteur ne put être informé si les Habitans de l'Isle la connoissent, & s'ils en font usage. Il ne découvrit pas mieux pourquoi ils marquoient tant d'éloignement à converser avec les Anglois. On eut beaucoup de peine à se procurer des rafraîchissemens. Un bœuf se donnoit autrefois dans cette Baye pour une pièce de huit; & l'Amiral en pouvoit à peine obtenir pour le double. Il y a beaucoup d'apparence que c'étoit l'Union même qui avoit causé ce Changement changement, depuis qu'étant sans Chef, & cherchant peut-être à se venger, les Habitaus. tout l'Equipage avoit commis divers désordres sur la Côte. On prétend que les Infulaires de Madagascar sont naturellement perfides; mais leur entremise à Konkomorre, & l'ordre dans lequel ils s'étoient avancés pour combattre, doit faire juger aussi qu'ils sont braves, & qu'ils n'ignorent pas la discipline militaire. Leurs armes sont l'arc & les seches, la lance & de petits dards qu'ils portent en faisceaux, & qu'ils jettent fort adroitement.

Le 9 de Septembre, à quatre heures après midi, la Flotte leva l'ancre; & Départ de la laissant l'Union dans la Baye, elle en sortit avec un fort bon vent. Le 21, entre 10 & 11 dégrez de latitude, le vent étant à l'Est-Sud-Est, & les Courans au Sud-Ouest, on se trouva fort près d'une Côte très-basse au milieu d'une infinité de petits rocs, qui ne s'apperçoivent que par le battement de la mer.

1612.

On distingua plusieurs petites Isles, qui sont celles de Quériba, & l'on employa six jours à s'en dégager. La Côte, dont on avoit été surpris de se trouver si Iss de Queriba. proche, est, au jugement de Dounton, environ 70 lieuës au Nord de Mozambique. Comme le soin d'éviter les rocs occupoit uniquement les Anglois, rans dangeroux. ils ne firent point d'observations sur la terre qu'ils avoient devant les yeux, ni sur la distance des Isles entr'elles. Le plus grand danger venoit des Courans, qui étant d'une grande violence, empêchoient de jetter l'ancre au milieu des rocs, & même d'approcher du rivage quoiqu'ils n'en fussent qu'à deux lieuës. Tous les soirs ils voyoient des feux allumés par les Habitans; mais ces foibles secours ne diminuoient pas le péril, & ne leur inspiroient pas l'envie de s'approcher. Ce qui leur caufa un nouvel étonnement, ce fut qu'après s'être dégagés des rocs, ils se trouverent jettés au Nord par les Courans, presqu'au même point d'où ils étoient venus.

> Enfin les Courans cesserent le 9, ou du moins la Flotte s'en trouvant délivrée, fans pouvoir distinguer de quel côté ils prenoient leur direction, le

> 17, au lever du Soleil, on découvrit les Isles qui se nomment duas Herma-

Hes nommées les duas Herma-

nas, ou les deux Sœurs, & qui tirent ce nom de leur parfaite ressemblance. Leur situation, l'une à l'égard de l'autre, est Ouest par Sud, & Est par Nord. Elles sont à sept ou huit sieuës de la pointe Ouest de Sokotra, vers laquelle on continua de s'avancer. La fonde fit trouver, à trois lieuës & demie de cette pointe, vingt-trois, vingt-quatre & vingt-six brasses d'eau. Mais le vent, qui avoit été très-favorable dans cet espace, venant tout d'un coup à manquer, on ne put surmonter le Courant pour s'approcher des Côtes. L'Amiral & le Darling jetterent l'ancre sur douze brasses de fond, près d'une Ville nommée Gallanza. A la fraîcheur du foir, le Capitaine Dounton gagna dans la Pinace une pointe sabloneuse, pour en tirer quelques rafraîchissemens de

poisson ou d'autres vivres. Il y apprit, comme il le craignoit déja, que la Mousson de l'Est étoit arrivée, & par conséquent qu'il falloit renoncer pour neuf mois à l'espérance de se rendre à Cambaïe. Cependant il leur restoit celle de re-

On aborde à l'Isle de Sokotra.

Villes de Gal-Janza & de Tamiziii.

cevoir à Tamarin des informations plus certaines de la bouche du Roi. Le 20, qui étoit un famedi, ils allerent mouiller le foir contre une pointe, à fix lieuës de Tamarin, & cinq de Gallanza. Mais au lieu d'y passer la nuit, s'étant flattés de pouvoir avancer à la faveur d'un petit vent frais de terre, ils furent entraînés avec tant de force par le Courant, que le lendemain ils se retrouverent vis-à-vis de Gallanza, mais à beaucoup de distance du rivage. Le 22, l'Amiral & le Darling se rapprocherent de la terre dans un sieu que les rocs & les basses rendoient assez dangereux; & vers midi, le Pepper-Corn qui avoit failli d'être tout-à-fait écarté de l'Isle, mouilla aussi dans la Baye, à l'Ouest de Gallanza sur un fond de six brasses. Dounton se rendit aussi-tôt au rivage dans la Pinace, où il avoit mis quantité de barrils pour rapporter de l'eau. Il s'étoit muni d'une enseigne de paix, dans l'espérance que les Habitans viendroient à lui avec quelques boucs & d'autres rafraîchissemens. Il en vit effectivement plusieurs troupes, qui s'étoient rassemblées à quelque distance : mais personne n'osant s'approcher, il jugea que ces pauvres Insulaires étoient arrêtés par la crainte de déplaire au Roi, qui ne vouloit pas que ses Sujets eussent la moindre intelligence avec les Etrangers, ni qu'ils leur fournissent aucun secours de vivres sans sa permission. Dounton se contenta de remplir d'eau

treize de ses barrils, & revint tranquillement à bord.

La Lune étant pleine & la marce haute à neuf heures du soir, on trouva par diverses observations que l'eau s'étoit élevée de douze pieds. Elle se retira directement au Nord, c'est-à-dire, en suivant le rivage. Un vent frais, qui prit le même cours, fervit encore à faire avancer les Anglois au long des Côtes, jusqu'à l'entrée d'une Baye sabloneuse, où ils employerent le reste de la nuit à la pêche; & s'appercevant que le Courant les repouffoit à l'Ouest, ils mouillerent l'ancre, pour attendre la marée suivante ou le secours d'un autre vent. Le 25, ils obtinrent le vent qu'ils avoient désiré; & vers le milieu du jour ils jetterent l'ancre à moins d'un mille du rivage, vis-à-vis de Tamarin, où le Palais Les Angtois jetdu Roi se fait voir sur une éminence au-dessus de la Ville. L'Amiral salua ce main. Prince de fix coups de canon, le Pepper-Corn de trois, & le Darling d'un seul. Femel, un des principaux Marchands de la Flotte, fut envoyé au rivage dans Visite qu'ils font au Roi; informala Pinace, avec un préfent, qui confistoit dans une coupe d'argent doré du tions qu'ils en repoids de dix onces, une lame d'épée & trois aunes de beau drap. Le Roi le soivent. recut sur le bord de la mer, dans une tente couleur d'orange, où il étoit assis avec ses principaux Courtisans & une garde de quelques Arquebusiers. Il entretint Femel pendant plus d'une heure. Il marqua beaucoup d'envie de voir l'Amiral, en promettant de lui accorder gratuitement de l'eau, & la liberté du Commerce; quoique la sécheresse & la stérilité qui regnoient depuis deux ans dans son Isle, en eussent tellement banni l'abondance, qu'ayant envoyé dans la Mer rouge, sur sa propre Fregate, tout ce qu'il avoit pû recueillir d'aloës, il ne lui en restoit pas une livre. Il ajouta que le Vaisseau Anglois, l'Ascension, étoit arrivé pour la premiere fois sur sa Côte au mois de Février; & qu'ayant trouvé dans la Rade de Tamarin un Bâtiment Guzarate, il étoit parti avec lui pour la Mer rouge; que sa Pinace, qui étoit arrivée quelques jours après, avoit suivi la même route; qu'au mois de Juillet, l'Ascension & la Pinace étoient revenus de la Mer rouge, & qu'après avoir fait de l'eau à Sokotra, ils avoient fait voile vers Cambaye; mais que sa Fregate se trouvant au Port de Bazain, près de Daman, avoit été informée que pour s'être trop hâtés d'arriver sur cette Côte avant la fin de l'Hyver & du mauvais tems, ces deux malheureux Bâtimens avoient péri, sans qu'on en eût pu sauver autre chose que l'Equipage.

Le Roi joignit à ses civilités un présent pour l'Amiral, qui ne sit pas difficulté de descendre le lendemain avec une bonne Escorte, au bruit de son artillerie. Il fut reçu de ce Prince avec des marques particulieres de distinction; mais on lui fit entendre que sa Flotte étant capable d'effrayer les Vaisseaux Indiens qui étoient attendus dans le Port, il n'y devoit pas faire un trop long séjour. Dounton s'imagina que cet avis pouvoit venir d'une autre cause. Le Roi, qui vouloit donner une haute idée de sa puissance aux An-du sejour des Anglois, avoit fait assembler de toutes les parties de l'Isle, un grand nombre de gloisses Sujets, qu'il étoit obligé d'entretenir à ses frais, pendant qu'il les retenoit près de lui; & le retardement des Anglois lui auroit rendu cette dépense fort incommode. Ils acheverent, deux jours après, de se fournir d'eau, d'un étang formé par quantité de ruisseaux qui descendent des montagnes, & le 7, qui étoit un dimanche, la plus grande partie des Matelots eut la permission de

descendre à terre pour s'y réjouir.

DOUNTON, 1612.

DOUNTON.
1612.
Nom & naiffance de ce Prince.

Le nom du Roi de Sokotra étoit Muley Amar Eben Sayd. Ce Prince n'étoit proprement que le Lieutenant de son pere, qui regnoit à Tartack en Arabie, vers le Canton d'Aden, & dont les terres touchoient à la Mer du côté de Cara-sem, autrement nommé Kushem ou Cassan. Il taconta aux Anglois que le Roi son pere étoit alors en guerre avec les Turcs d'Aden; & ce sur l'excuse qu'il leur apporta pour se dispenser de les recommander par une Lettre au Gouverneur de cette Ville. Il n'a que des Arabes pour sa garde & pour la défense de l'Isle. Les anciens Habitans du Pays, qui sont des Chrétiens Jacobites, vivent dans le dernier esclavage.

Principales propriétés de l'Isle de Sekotra.

Les principales Marchandises de l'îsse sont les Sokotrines, qui se sont au mois d'Août, du suc d'une herbe fort semblable à la Semper-vive d'Espagne; mais ce qu'on en fabrique tous les ans ne va guéres plus loin qu'un tonneau. On y trouve aussi une petire quantité de Sang de Dragon, dont les Anglois acheterent quelques livres, à douze sols de leur monnoye; des dattes, dont les Habitans composent leur pain, & que le Roi vend aux Etrangets cinq reaux de huit le quintal; des bœuss & des vaches, qui se vendent jusqu'à douze reaux de huit; des bouss & des chevres, pour une reale; des moutons & poules, pour une demie réale. Toutes ces espéces d'animaux sont de petite stature, à cause de la séchetesse du terroir. Le bois y est si cher que la charge d'un homme revient à douze sols d'Angleterre. Dounton ne put découvrir si l'îsse produit d'autres richesses, mais tout ce qui s'offrit à ses yeux lui ayant sait juger qu'elle n'est composée que de rochers & de pierres, il prit fort mauvaise opinion de sa sécondité.

Difgrace de cette Isse au Cap de Cuardasu.

La Flotte Angloise partit de Sokotra le 7 d'Octobre, & toutna ses voiles vers Aden, dans la Mer rouge. Elle prit sa course par Abba del Kuria, piner, gagner le Cap de Guardasu, qui fair la pointe la plus Orientale de l'Abysinie, à trente - quatre lieues de la pointe Occidentale de Sokotra. On compre de cette extrémité de Sokotra jusqu'à la pointe Orientale. d'Abba del Kuria quatorze lieues. La longueur d'Abba del Kuria qui est une sse se étroite, a cinq lieuës de l'Est à l'Ouest; & de cette pointe Ouest jusqu'au Cap de Guardasu, il n'y a pas moins de quinze lieuës. Le Roi de Sokotra a, dans l'Isle d'Abba del Kuria, quelques Pâtres qui lui noutrissent des troupeaux de chevres. A trois lieuës au Nord du centre, on voit deux grands rochers blancs, sort près l'un de l'autre, qui ont un demi mille de longueur. Ce n'est pas la nature qui les a rendus blancs; mais la siente d'un prodigieux nombre d'oiseaux dont ils sont couverts.

Route des Anglois jufqu'au Port d'Aden,

Le 31, à dix heures, on étoit vis-à-vis la pointe Occidentale de Sokotra. A deux heures après midi on laissa le rocher blanc, qui se nomme Saborna, quarre lieuës Nord-Ouest par Ouest de cette pointe. A trois heures on avoit à dix lieuës, Ouest-Sud-Ouest, les deux plus hautes montagnes d'Abba del Kuria. Le 5 de Novembre au lever du Soleil, on étoit entre Abba del Kuria & les deux rocs. A midi, la latitude étoit de 12 dégrez 17 minutes du Nord, & la variation de 17 dégrez 35 minutes. Dans l'aprés-midi, on découvrit le Cap de Guardasu; mais comme il étoit nuit lorsqu'on s'en approcha, on le passa fans y pouvoir faire aucune observation. Le 2, au matin, on se trouva vis-à-vis d'une haute montagne, neus lieuës à l'Ouest du Cap; entre laquelle & une autre pointe qui en est à cinq lieuës, Ouest par Sud, on apperçoit une basse

langue de sable qui s'avance environ cinq quarts de lieuës dans la Mer. On jetta l'ancre trois lieuës plus loin à l'Ouest, & les Chaloupes furent envoyées à terre pour couper du bois. Les Ouvriers y trouverent quelques Habitans, de qui ils apprirent que le dernier mont qu'ils avoient passé se nommoit Baba- Mont Felix. Feluc, quoique les Portugais l'ayent nommé le mont Felix. Mais ces Barbares prirent la fuite en apprenant qu'ils parloient à des Chrétiens.

DOUNTON. Baba-Feluc, ou

Le 3, on descendit encore au rivage, & l'on y trouva le bois en plus grande abondance. L'après-midi, on tourna les voiles vers la Mer rouge. Le 5, à dix heures, on découvrit à douze lieuës la Côte d'Arabie, Nord-Nord-Ouest & Nord par Est. A midi, la latitude étoit de 13 dégrez 28 minutes. On se trouva le soir à douze lieuës du rivage. Toutes les montagnes dans les terres, paroifsoient fort hautes, & fort escarpées, sans aucune trace d'herbe, de bois & d'autre verdure. On prit alors au long de la Côte, Ouest par Sud, dans l'attente de découvrir bientôt Aden. Lorsque Dounton recommença à s'approcher de la terre, il compta de n'être pas à plus de vingt-quatre lieues de cette Ville, supposant que la course de son Vaisseau dans le Golphe étoit Nord-Ouest par Nord; mais la force imperceptible des Courans l'avoit porté presqu'entièrement au Nord, de sorte qu'en tombant vers la terre on se trouvoit encore à soixante lieues d'Aden. On continua de suivre la Côte pendant tout le jour; &, vers la nuit, on ferra les voiles, de peur de manquer le Port dans l'obscurité. On eut dans la plus grande partie de cet espace vingt-cinq, vingt,

quinze, douze, dix, & huit braffes d'eau.

Le mercredi au foir, on se trouva fort près de la montagne d'Aden, d'où dans la kade d'Aden l'on apperçut tout d'un coup la Ville, qui est située au pied. Cette montagne est den. si rude & si stérile qu'on ne s'imagineroit pas qu'il y eut une Ville si près; mais on a choisi apparemment cette situation pour en faire un lieu de défense. En effet la Place est très-forte; & Dounton ne croit pas qu'elle puisse être prise aisément du côté de la Mer, quoique les environs soient à sec dans les basses marées. Elle est défendue par un rocher fort haut, qui n'est pas beaucoup situation de cetplus gros que la Tour de Londres; mais dont l'approche est très-difficile. Comme il n'y a point d'autre ouverture, pour gagner le Fort, qu'un chemin fort étroit & composé de dégrez tortueux, quatre hommes seroient capables d'y arrêter une Armée. Ce rocher est taillé avec tant d'avantage, & muni d'une si bonne artillerie, qu'il paroît commander la Ville & la Rade. Cependant on peut jetter l'ancre sur neuf brasses, hors de la portée du canon. Un peu au Nord de ce roc, la nature en a placé un autre presqu'à seur d'eau, où l'on a bâti un Fort. Dounton ne put être informé quelle étoit la Garnison d'Aden; mais il apprit que suivant les besoins, on y tire des gens de guerre des Villes qui sont dans les terres. Elle reçoit ses provisions, partie des Cantons voisins, partie de Barbara, qui est une Ville à l'opposite, sur la Côte d'Abyssinie, d'où elle se fait apporter dans ses Barques, des bestiaux & des fruits, outre de la myrrhe, de l'encens & d'autres marchandises. Aden est à 12 degrés 3 9 minutes de latitude. La variation de 12 degrés 40 minutes, Ouest. Dans les marées, l'eau s'éleve entre six & sept pieds, le jour du changement de la Lune. La montagne au pied de laquelle Aden est située est une Peninsule, qui s'avance assez dans la Mer. L'Isthme, qui la joint à la terre, n'est qu'une langue de sable, au bout de laquelle on trouve un vaste espace de marais sabloneux,

D'où elle tire fes provisions.

DOUNTON. 1611. Accueil que les Anglois reçoivent des Turcs.

qui s'étendent jusqu'aux montagnes, c'est-à-dire, l'espace de 18 ou 20 milles. Aussi-tôt que les Anglois eurent mouillé l'ancre, ils virent approcher, dans un Canot, un Arabe qui observa leurs Vaisseaux, mais qui refusa de venir à bord. Le jeudi au matin, le même Arabe vint se présenter à l'Amiral, de la part de l'Emir, ou du Gouverneur, pour lui demander qui il étoit, & lui déclarer que s'il étoit ami des Turcs il seroit bien reçu au rivage. L'Amiral fit préparer aussitôt un présent, qui consistoit dans un mousquet curieusement travaillé & une lame d'épée. William & Walter, qui sçavoient les langues Turques & Arabes, furent chargés de la députation. Ils n'obtinrent point la permission d'entrer dans la Ville; mais l'accueil qu'ils reçurent sur le rivage fut civil & plein d'affection. Les Turcs firent l'éloge de la Nation Angloise, avec laquelle ils témoignerent qu'ils étoient fort liés à Constantinople, à Alep, & dans d'autres Villes. Cependant, au lieu de parler de commerce, ils firent entendre adroitement qu'ils attendoient bientôt dans Aden un Corps de trente mille hommes. Il parut si peu vraisemblable aux Anglois qu'un lieu tel qu'Aden pût recevoir une Armée si nombreuse, que prenant ce discours pour une marque de crainte, ils se hâterent de répondre, qu'ils demandoient pour toute grace, au Gouverneur, un Pilote qui fût capable de les conduire à Mocka, & qui seroit payé liberalement. Les Turcs s'excuserent sur l'absence du Gouverneur. Il étoit forti de la Ville & n'y devoit retourner que le lendemain. Ils promirent d'envoyer sa réponse à l'Amiral; &, pour présent, ils lui firent porter deux moutons, avec quelques fruits.

Artifices que les Turcs employent pour les fromper.

Le lendemain l'Amiral renvoya de bonne heure les deux Interprétes, pour demander un Pilote. Ils furent conduits à la Maison de l'Emir; mais le Gouverneur n'étant point encore revenu à la Ville, on les amusa par de belles promesses, & l'Emir fâché que la Flotte eut ses voiles tendues, comme si elle eût marqué de l'empressement pour partir, envoya prier l'Amiral de laisser du moins un de ses Vaisseaux dans la Rade, pour fournir la Ville de plusieurs commodités dont elle avoit besoin. Quoiqu'il ne parût point de Pilote, cette amorce prit merveilleusement parmi les Anglois, qui étoient échauffés par l'espérance d'obtenir de l'indigo, de l'ollibanum, de la myrrhe & d'autres richesses. Cependant, avant que le Député de l'Emir arrivat sur la Flotte, elle avoit déjà doublé la pointe de la Rade; & le Courant ne lui permettant point de revenir, elle jetta l'ancre vis-à-vis la Baye, au Sud de la Ville.

L'Emir s'offense de la hardiesse de l'Amiral.

L'Amiral découyrit de ce lieu plusieurs personnes de distinction qui l'observoient. Il ne fit pas difficulté de se mettre dans sa Pinace, & de se rendre au rivage, pour leur demander quand le Courant changeroit, dans la vûe de retourner à son premier poste. L'Emir parut mécontent de cette hardiesse, & prétendit que le dessein des Anglois étoit de reconnître les forces de la Ville. Mais le Gouverneur, qui étoit enfin revenu, prit leur curiosité dans un sens plus favorable; ou du moins, employant la dissimulation, il s'en expliqua avec plus de douceur & leur accorda un Pilote pour Mocka. En même tems il les pria de laisser un de leurs Vaisseaux dans la Rade, en se plaignant de ses prédécesseurs qui avoient ruiné le Commerce d'Aden par la rigueur avec laquelle ils avoient traité les Etrangers, & témoignant beaucoup d'envie de le rétablir. Il ajouta que si la Flotte Angloise partoit sans avoir fait quelque commerce avec la Ville, il seroit blâmé par le Bacha, son Supérieur,

qui l'accuseroit d'avoir maltraité les Anglois.

L'Amiral qui n'ignoroit pas que la premiere partie de ce discours étoit vraie, s'imagina facilement que la derniere l'étoit aussi, & ne fit pas d'autre objection à la demande du Gouverneur, que de représenter la nécessité d'un ancrage fur pour ses Vaisseaux contre la Mousson de l'Est qui est fort dange-Radereuse au long de cette Côte. Comme on pensoit bien moins à sa sûreté qu'à sa ruine, on s'efforça de le guérir de ses craintes. Le Pilote n'étoit pas venu, malgré l'ordre du Gouverneur. Williams ayant été renvoyé, pour presser son arrivée, on lui répondit que la femme du Pilote refusoit de laisser partir son mari, à moins que les Anglois ne laissassent pour caution jusqu'à son retour quatre de leurs principaux Marchands. Ce changement leur donna quelque défiance de l'inconstance des Turcs; cependant l'Amiral, plus sidele à ses promesses, résolut de laisser le Pepper-Corn dans la Rade. Mais au lieu de permettre qu'il déchargeât une partie de ses Marchandises au rivage, pour la facilité du Commerce; il déclara que les Turcs manquant de confiance pour sa bonne foi jusqu'à lui refuser un Pilote, il n'en auroit pas plus pour eux. En l'Amital. effet il donna ordre sur le Pepper-Corn, que si les Turcs étoient sérieusement disposés à faire quelque commerce, on attendît leurs Marchands à bord, & qu'on ne leur livrât rien qui ne fût payé sur le champ; avec une recommandation expresse au Capitaine Dounton de lever l'ancre immédiatement pour suivre la Flotte à Mocka, s'il se voyoit chagriné par quelque mauvaise objection. Il partit ensuite avec ses deux autres Vaisseaux. En mettant à la voile il apperçut un Bâtiment qui entroit dans la Baye, & qu'il prit pour un Guzarate. Il lui fit demander un Pilote; mais sans être plus heureux à l'obtenir.

Ainsi Dounton demeura seul dans la Baye d'Aden, exposé à toutes les persidies des Turcs. Il eur d'abord beaucoup de peine à se rapprocher de la Rade, contre la double opposition du vent & du courant. Enfin, ces deux obstacles Rade d'Aden, étant furmontés, l'Émir d'Aden lui fit témoigner qu'il fouhaitoit de parler aux Marchands du Vaisseau, pour apprendre d'eux-mêmes quelle sorte de Commerce ils vouloient faire avec la Ville. Trois Marchands, Fowler, Williams, & le Trésorier se rendirent à terre, & déclarerent leurs intentions. L'Emir parut peu satisfait de la méthode qu'ils lui proposerent. Tant de précautions lui faisant connoître qu'on étoit en garde contre ses artifices, il ne douta point qu'au premier sujet de plainte le Vaisseau ne levât l'ancre; & dans cette crainte il résolut d'arrêter les trois Marchands pour tirer du moins quesque avantage trois Marchanus de leur captivité. Son prétexte fut le droit d'ancrage & quelques autres droits qu'il fit monter à cinq cens venetianos d'or; chaque pièce de cette monnoye va-

lant une réale & demie de huit.

La surprise de Dounton sut extrême. Cependant comme on ne le menaçoit d'aucune violence, il continua de recevoir civilement plusieurs Turcs, qui venoient l'exhorter à faire décharger ses marchandises au rivage. L'Emir, loin de paroître choqué de ses refus, affectoit d'envoyer à Mocka Messager sur Messager, pour obtenir la permission de l'Amiral. Il lui faisoit dire qu'Aden se remplissoit de Marchands qui venoient de tous les Cantons voisins dans cette espérance, & que l'opiniatreté de Dounton faisoit perdre aux Anglois des avantages considérables. Dounton, qui n'esperoit plus de bonne soi ni d'hon-

DOUNTON.

1612. Les Anglois confentent à laif-

Précautions de

Le Capitaine Dounton demeure feul dans la

L'Emir arrête

Embarras de Dounton.

nêteré de la part des Turcs, ne laissoit pas de tenir ses marchandises prêtes pour ceux qui viendroient les acheter à bord, & ne manquoit de les faire voir à ceux qui le visitoient; mais l'expérience prouva qu'ils ne pensoient à

rien moins qu'au commerce.

Avec la défiance continuelle de quelque trahison, il eut à craindre jusqu'au 16 de Décembre, les orages qui sont fréquens dans toutes les parties de cette Mer pendant cette Mousson. Il envoyoit, de deux jours l'un, sa Pinace à terre, avec deux hommes, pour s'informer de la situation & de la santé de ses Marchands. Ils étoient toujours reçus civilement. Les gens de guerre, surtout, s'empressoient de les bien traiter; & si, dans le besoin qu'ils avoient d'acheter des rafraîchissemens, quelque Juif ou quelque Bannian entreprenoit de leur surfaire ou de les tromper, on étoit toujours disposé à leur rendre justice. Dounton jugea que ces apparences de sincerité étoient autant d'artifices pour le faire tomber dans le piège. Les Marchands prisonniers n'étoient pas moins caresses. Ils recevoient continuellement les visites des Turcs, mais c'étoit de ceux que l'Emir avoit chargés de conduire son intrigue. D'un autre côté il avoit expressément défendu qu'aucun Arabe s'approchat du Vaisseau Anglois,

Les deux Matelots, qui alloient à terre dans la Pinace, observerent que la Ville d'Aden avoit été beaucoup plus grande & plus peuplée, mais qu'elle étoit alors assez déserte, & qu'une partie des maisons tomboit en ruine dans tous les quartiers. Il n'y avoit pas même de boutiques où l'on trouvât des marchandifes de prix, ni le moindre Négociant qui entendît le Commerce. L'argent y étoit si rare, que si les Anglois avoient besoin de changer une piéce de huit pour des âpres, il falloit qu'elle courût longtems dans la Ville, où tout

le monde la regardoit avec admiration.

depeur que le Capitaine n'en tirât des informations.

Adresse de l'Eper les Anglois.

Observations

sur l'état de la

Ville d'Aden.

Le Gouverneur, qui étoit à la veille de quitter son emploi, souhaittoit beaumir pour trom- coup, avant son départ, de tromper les Anglois par quelque artifice. Il leur faisoit souvent l'éloge du Capitaine Sharpey, qui avoit abordé au même lieu, six mois auparavant, & qui s'étoit sié sans réserve à la bonne soi des Turcs. Il avoit fait débarquer ses marchandises, disoit-il, sans aucune précaution. Il avoit pris plaisir à faire retentir de ses trompettes les murs de sa Ville. Ses gens étoient descendus librement au rivage, comme des Marchands qui n'ont pas d'autre vûe que le Commerce; & puisque les Anglois qui étoient alors dans la Rade faisoient difficulté de les imiter, on devoit conclure qu'ils n'étoient pas venus avec les mêmes intentions. Le Capitaine ne cessa point de regarder ces discours comme autant de piéges. Il ne put se persuader que Sharpey eut été plus imprudent que lui; & s'il avoit eu le malheur de l'être, il jugea qu'il avoit en sujet de s'en repentir. Les circonstances lui avoient déja fait pénétrer le dessein des Turcs. Ils s'étoient flattés d'abord, non-seulement de pouvoir acherer les marchandifes Angloifes sans argent & par des échanges avantageux, mais qu'auflitôt qu'elles seroient débarquées ils se rendroient maîtres de toutes les conditions. Ensuite voyant que les Anglois répondoient mal à leurs espérances, ils avoient souhaité qu'un de leurs Vaisseaux demeurât dans la Rade, parce qu'ils se promettoient plus de facilité contre un seul. & que les Turcs de Mocka en maltraiteroient deux plus facilement que trois; car les deux Villes étoient d'intelligence pour le profit du Bacha, dont elles dépendoient

Tures.

dépendoient également. L'Emir étoit persuadé d'ailleurs, que des Etrangers, tels que les Anglois, ne pouvoient sçavoir que cette Mer est fort dangereuse, & si peu favorable au Commerce pendant l'Hyver, que les Vaisseaux n'y peuvent passer cette saison sans le secours des Turcs, ne sut-ce que pour en recevoir de l'eau, qu'on ne peut s'y procurer qu'avec leur consentement. Ils s'atrendoient que dans l'endroit où le Pepper-Corn avoit jetté l'ancre, quelque coup de vent le forceroit tôt ou tard de s'approcher sous le canon du Château, d'où il lui seroit impossible de se retirer sans s'exposer à sa perte. Cependant, comme toutes ces suppositions dépendoient d'un avenir incertain, il avoit pris le parti de caresser les Anglois, dans la vûe d'en attirer un grand nombre au rivage, & de s'en saissir, pour les mettre dans la nécessité de se racheter avec les marchandises de leur Vaisseau. Dounton confesse qu'il auroit évité difficilement quelqu'un de ces dangers, si l'Emir ne s'étoit pas trahi lui-même en se hâtant trop de faire arrêter les trois Marchands.

Le Gouverneur d'Aden fortit de la Ville & fur absent jusqu'au premier jour de Rautes distinute Décembre. Après son départ, les Prisonniers Anglois furent ressertés plus étroitement & traités avec plus de rigueur. Ils demanderent la liberté de porter leurs plaintes à l'Emir. On leur répondit qu'il étoit aussi à la campagne. Cependant il parut deux jours après, & se transportant à leur prison, il leur tint un langage fort civil. Il leur accorda la permission de se procurer toutes fortes de soulagemens à leurs propres frais. Îl leur promit qu'aussitôt que le Commerce seroit commencé, les Anglois n'auroient qu'à se louer de ses manieres, & qu'il les rendroit tous libres, sans autre condition que le payement de quinze cens Venetianos. Il ajouta que les droits de la Douane n'iroient qu'à cinq pour cent, que toutes les autres charges seroient aussi modérées, & que toutes les marchandises seroient payées argent comptant. Enfin il les pria d'écrire à l'Amiral, en les affurant qu'il l'avoit déja fait lui-même sans en recevoir de réponse, mais qu'un Messager de leur part seroit sans doute plus heureux.

Les Anglois

Dounton feignoit de se préparer au départ, lorsqu'il sut informé de ce détail par une lettre des Prisonniers. Ils le pressoient de prendre sur lui-même donacr dans le le soin d'écrire à l'Amiral, & de lui demander la permission de débarquer les piège. marchandises. Quoiqu'il fut persuadé que les discours & la conduite de l'Emir couvroient quelque nouvel artifice, il fit réflexion que la Mousson de l'Est durant jusqu'au mois de Mai il ne pouvoit se rendre plutôt à Mocka; & comme il ne souhaitoit pas moins d'apprendre des nouvelles de l'Amiral que de lui donner des siennes, Il lui dépêcha par terre un de ses Anglois qui se nommoit Caulker, avec une lettre, qui devoit être pour lui, dit-il dans son Journal, une nouvelle source de peines. Pendant l'absence du Courrier, les Turcs redoublerent leurs caresses, & marquerent un extrême empressement de le voir revenir, pour commencer aussitôt un heureux Commerce.

Malgré tant de réflexions & de défiance, Dounton fut enfin trompé par cette dissimulation. Il manquoit de gros & de petits cordages. Ses gens lui hommes, qui son représentement que dans leur oissiveté ils pouvoient en faire eux-mêmes sur le arrêtés par les rivage, au long des murs de la Ville, & que ce travail n'ayant point de rapport'avec les affaires du Commerce, les Turcs n'auroient aucun prétexte pour ε'y opposer. Il en fit demander la permission à l'Emir, qui assigna lui-même Tome II.

un lieu commode pour les Ouvriers, & qui leur donna, dans le voisinage, une maison, où leurs instrumens devoient être à couvert pendant la nuit. Ils descendirent l'après-midi avec une parfaite constance. Mais à peine furent-ils à terre qu'ils se virent saiss par un grand nombre de Soldats. Ils furent maltraités, pillés, chargés de fers, & conduits dans une obscure prison. La Pinace tomba aussi entre les mains des Turcs. Il y eut vingt Anglois de pris dans cette occasion, entre lesquels se trouvoient deux Marchands, le Trésorier, & l'Aporhiquaire, qui étoient descendus par curiosité, ou par amusement. Les antres étoient les Ouvriers les plus nécessaires au Vaisseau, tels que le Charpentier, le Canonier, &c.

Dounton fort de la Rade d'Aden.

Une si triste avanture sit prendre au Capitaine la résolution de lever l'ancre. Il sortir de la Rade, du côté le plus Méridional, pour tourner ses voiles vets Mocka par les détroits de Bab-al-mandel, qui forment l'entrée de la Mer. Rouge à trente-deux lieues d'Aden.

Deux jours après, vers quatre heures du matin, il y eut une éclipse de Lune. On passa le Détroit dans l'après-midi du même jour. La longueur du Canal est d'environ deux milles. Comme il ne se trouvoit personne à bord qui sçût combien Mocka en est éloigné & qui connût sa situation, on prit au long de la Côte d'Arabie sur neuf & dix brasses de fond. Le soir on jetta l'ancre sur huir brasses, à neuf lieues du Détroit, vis-à-vis un petit mont qui se présente seul

fur le rivage.

ka & joint l'A-miral,

Le lendemain on s'approcha de Mocka, qui n'est qu'à dix-huit lieues des Itarrive à Moc- Détroits, situé dans un terrain bas, sabloneux & stérile. Dounton découvrit bientôt l'Amiral, qui étoir seul à l'ancre, environ quatre milles en mer, avec sa Pinace au long de son Vaisseau. Le tems étoit si mauvais que Thornton, qui commandoit la Pinace, n'ofa s'éloigner de son poste, dans la crainte de ne pouvoir regagner le dessus du vent & des courans. Mais à la vûe du Pepper-Corn, qui continuoit de s'approcher, les gens de l'Amiral baisserent leur pavillon; ce qui fit comprendre à Dounton qu'ils avoient essuyé quelque disgrace. Aussitôt qu'il eut jetté l'ancre, Thornton vint à bord. Leurs premiers discours furent des témoignages de douleur. Je ne répéterai point ici ce qu'on a lu dans la Relation de Sir Henri; mais il se trouve dans celleci diverses circonstances qui peuvent jetter du jour sur la premiere.

Récit que Thornton lui fait des difgraces de l'A.

Thornton raconta que le passage de l'Inercase & du Darling avoit été fort prompt depuis Aden jusqu'à Mocka; ils n'y avoient mis que trente heures. Mais un de ces deux Vaisseaux ayant eu le malheur de donner sur le banc de sable, à l'entrée de la Rade, & le secours du vent, joint à tous les efforts de l'Equipage, n'ayant point été capable de le dégager, il avoit fallu le foulager d'une partie de sa cargaison, & se fier aux Turcs, qui n'avoient rien épargné pour inspirer de la confiance aux Anglois. Femel, aveuglé par la crainte, avoit été le plus ardent à transporter à terre tout ce qu'il avoit de précieux sur le Vaisseau. Cette partie de l'Arabie, depuis l'Est d'Aden jusqu'à Camaran dans la Mer Rouge, c'est-à-dire, environ soixante-dix lieues au-delà du Dérroit de Bab-al-mandel, s'appelle la Terre d'Yaman, & se trouvoit alors gouvernée par un Bacha, qui faisoir sa résidence à Zenan, Ville dans les terres à quinze journées de Mocka. C'est ce Bacha qui choisit annuellement les Gouyerneurs particuliers de Mocka & d'Aden. Regib Aga, qui l'étoit alors:

de Mocka, l'avoit été d'Aden l'année d'auparavant, lorsque le Capitaine Sharpey y étoit venu avec l'Ascension. Il étoit esclave du Bacha; mais ayant obtenu son affection & sa confiance par toutes sortes de lâchetés, il s'élevoit ainsi chaque année à quelque nouveau dégré de puissance & de considération.

A l'arrivée des Anglois, Regib Aga avoit dépêché à Zenan, pour sçavoir les intentions de son Maître. Dans l'intervalle, il avoit dressé ses batteries contre des Etrangers dont son avidité lui faisoit déja dévorer en idée toutes les marchandises. Ayant fait venir des Cantons voisins un nombre de Soldats convenable à ses vûes, il les avoit remplis des plus odieuses préventions, en leur représentant les Anglois comme des Pyrates & des Chrétiens ennemis de la Religion de Mahomet, qui n'étoient venus que pour détruire les Temples de la Mecque & de Médine. Il leur avoit perfuadé que la destruction d'une Flotte Chrétienne étoit un service qu'ils devoient à Dieu & à leur Patrie. Enfin, pour exciter leur avarice avec seur haine, il les avoit assurés que les deux Vaisseaux Anglois étant remplis de richesses, il y auroit de quoi payer libéra-

lement ceux qui contribueroient à leur ruine.

Pendant ce tems-là, les Anglois qui ne se défioient de rien, avoient loué une Maison, & préparoient toutes leurs marchandises pour le retour du Courrier qui avoit été dépêché à Zenan. L'Aga les flattoit de toutes fortes d'espérances, & leur promettoit des facilités extraordinaires pour le Commerce. Cependant il employoit aussi l'adresse, pour leur faire débarquer de jour en jour quelque nouvelle partie de leurs richesses. Il paroissoit étonné que deux Vaisseaux si grands ne contînssent pas plus de marchandises qu'il n'en avoit vû transporter au rivage, & lorsqu'on lui répondoit que le nombre en étoit beaucoup plus grand, il se plaignoit de la crainte qui empêchoit l'Amiral de les débarquer. Pour soutenir cette comédie, il déclara, de son propre mouvement, que c'étoit l'usage du Grand-Seigneur, lorsqu'il vouloit favoriser les Etrangers, de leur donner par les mains de ses Gouverneurs, une robbe, que les Turcs nomment Caffetan; & que c'étoit en effet la seule marque de prorection qui pût les mettre à couvert des insultes du Peuple. Ensuite faisant entendre qu'il étoit résolu d'accorder cette faveur à l'Amiral, il seignoit d'être diés & bien consurpris qu'il ne pensât pas lui-même à la solliciter. Il ajouta qu'elle ne pouvoitêtre accordée qu'à terre, & qu'apparemment l'Amiral avoit peu d'affection pour les Turcs, puisqu'il ne daignoit pas descendre pour la recevoir; que sa froideur sur un point de cette importance devoit faire douter de ses intentions; enfin qu'il fentoit quelque scrupule à lui accorder la liberté du Commerce, parce que répondant, sur sa tête, de tous les maux qui pouvoient arriver aux Sujets du Grand-Seigneur, il ne sçavoit si la prudence lui permertoit de se fier aux Anglois.

L'Amiral ne se laissa pas persuader tout d'un coup par cet artificieux langage. Cependant ses Vaisseaux étoient engagés dans un lieu, d'où il y avoit peu d'apparence qu'ils pussent fortir avant sept ou huit mois. Il ne s'en appercevoit point encore, par une autre imprudence, qui avoit été jusqu'alors commune aux Anglois, & qui les avoit amenés dans cette Mer sans être bien informés de la direction des vents & des courans. D'un autre côté Femel, qui étoit dans la Ville, où l'on n'épargnoit rien pour gagner son esprit, lui rendoit compre de tous les discours de l'Aga, & le sollicitoit même de profiter de ses

DOUNTON. 1612.

Confiance insprudente des An-

Artifices éus.

offres. Sur toutes ces raisons, l'Amiral, quoique bien informé du caractere des Turcs & de leur haine pour les Chrétiens, se crut obligé, pour l'intérêt du Commerce, de descendre à terre, où sa présence lui paroissoit nécessaire. Ainsi, Dounton s'efforça de justifier Sir Henri, sur le témoignage de ses Compagnons mêmes, qui n'auroient pas été si ardens à faire l'apologie de sa conduite s'ils l'avoient cru coupable de leurs pertes & de leurs infortunes. Il y avoit alors environ trois semaines qu'ayant été arrêté par les Turcs, avec les violences qu'on a lues dans sa propre Relation, il étoit prisonnier à Mocka, où Chambers, Matelot de son Vaisseau, avoit eu la hardiesse de le visiter depuis peu, & d'où il étoit revenu le 17, c'est-à-dire, deux jours avant l'arrivée du Pepper-Corn.

Dounton envoye de ses nouvelles à l'Amiral.

tion de Pember.

ton.

Le 21, Dounton renvoya Chambers à Mocka, pour apprendre à l'Amiral toutes les disgraces qu'il venoit d'essuier à Aden. Sir Henri lui fit aussi le récit des siennes, dans une Lettre fort courte. Il lui conseilloit en même-tems de sorrir, à toutes sortes de prix de la Mer Rouge, & de se retirer aux environs d'Aden, où il le croyoit moins en danger. Il ajoûtoit que devant partir pour Zenan avec quelques autres Anglois, il lui avoit envoyé le Dar-

ling, dans la seule vûe de prévenir son arrivée à Mocka.

Ce fut dès le lendemain, que l'Amiral fut conduit à Zenan. Il étoit gardé par un grand nombre de Soldats, qui avoient ordre de veiller soigneusement sur lui & sur les gens de sa suite. Cependant toute leur attention n'em-Etrange résolupêcha point que le même foir, Pemberton ne se dérobât de la Caravane, & que foible & malade comme il étoit, il n'eût le bonheur de regagner furtivement le rivage, où il trouva encore plus heureusement un Canot, dans lequel il ne fit pas difficulté de s'abandonner aux flots. Il employa toutes ses forces à s'éloigner de la terre avec la rame : & ce pénible exercice, qui l'occupa toute la nuit, le jetta dans un tel abbatement, que n'ayant rien pour se remettre, il ne trouva point d'autre ressource que d'avaller son urine. A la pointe du jour, les gens de l'Inercase apperçurent le Canot, qui sembloit venir vers eux; & le vent étant assez doux, ils envoyerent la Pinace, qui leur caufa une surprise extrême en leur amenant Pemberton. Il étoit si foible. qu'il passa plusieurs heures sans pouvoir ouvrir la bouche pour leur raconter le départ de l'Amiral & sa propre avanture.

feaux Anglois fouffrent beaupête.

Depuis ce jour jusqu'au 27, le tems fut sans cesse orageux. Le Darling, Les trois Vais- qui avoit eu beaucoup à souffrir en s'efforçant d'executer les ordres du Géneral, revint dans la Rade de Mocka, après avoir perdu une de ses ancres. coup de la tem- avec le cable. Mais l'air devint si tranquille au commencement de Janvier que les trois Vaisseaux prirent la réfolution de retourner vers Bab-al-mandel. Ils avoient deux vûes, l'une de chercher de l'eau, qui commençoir à leur manquer; l'autre d'arrêter les Vaisseaux Indiens qui arriveroient dans cette Mer, pour forcer les Turcs de relâcher leur Amiral & leurs marchandises. Ils s'arrêterent d'abord sur la Côte des Abyssins. Ensuite laissant derriere eux le Darling, qui vouloit chercher fon ancre & fon cable dans le lieu où il l'avoit perdu, l'Inercase & le Pepper-Corn passerent de l'autre côté vers. le rivage de l'Arabie, où ils mouillerent à trois lieues de Mocka, & quatre milles en mer. Le 3 au matin, ils remirent à la voile avec la marée; & s'ayançant jusqu'au soir, ils s'arrêterent pour attendre le Darling. Mais le vent devint si violent pendant la nuit, que l'Inercase ayant été enlevé de dessus ses aucres sut séparé du Pepper-Corn, & courur les derniers dangers. Le 4 de Janvier, le Pepper-Corn fut poussé lui-même avec tant de violence, qu'il perdit aussi une de ses ancres. Il apperçut dans l'après-midi l'Inercase qui étoit entrainé vers Mocka; & vers le soir, le Darling qui étoit tranquille à l'ancre, dans le premier lieu où il l'avoit laissé. Il ne lui auroit pas été difficile de se rapprocher du Darling; mais jugeant que l'Inercase pouvoit avoir besoin de son secours, il s'efforça de le suivre, avec des vents si furieux qu'une de ses voiles sut presqu'emportée. Il arriva ainsi, à l'entrée de la nuit, dans la Rade de Mocka, où il trouva effectivement l'Iner-dans la Rade de Mocka, case si maltraité, qu'il sut obligé de lui envoyer la plupart de ses Ouvriers. Depuis le 6 jusqu'au 12, les deux Vaisseaux reçurent continuellement des nouvelles de la Ville, par quelques Canots que les Prisonniers Anglois

leur envoyerent avec la permission de l'Aga.

Le Darling profita d'un vent favorable pour revenir le 12 dans la Rade de Mocka. Il brûloit d'informer les deux autres Bâtimens qu'il avoit nonseulement retrouvé son cable & son ancre, mais découvert une Rade extrémement commode, avec un lieu pour faire de l'eau. Tandis qu'il contribuoit aussi à réparer les désordres de l'Inercase, il leur vint de la Ville quelques rafraîchissemens, mais fans la moindre nouvelle de l'Amiral, qui étoit toujours à Zenan. Ils se déterminerent encore à lever l'ancre pour retourner sur la Côte des Abyffins; & le foir, ils mouillerent à trois lieues de cette Cô- ensemble à la te, sous une Isle qu'ils nommerent l'Isle des Crabbes, parce qu'ils y en apperçurent un grand nombre. Le 19 ils entrerent dans la Baye d'Assab, qui étoit celle que le Darling leur avoit vantée, & les trois Vaisseaux y jetterent l'ancre à un mille du rivage, vis-à-vis le lieu même d'où ils esperoient de l'eau-Dounton envoya quelques-uns de ses gens au rivage, pour tenter quelque liaison avec les Habitans. A peine eurent-ils touché la terre, qu'ils virent paroître environ cent hommes, armés de lances. Un de ces Barbares s'étant approché sans aucune marque de crainte, parla civilement aux Anglois & demanda d'être conduit sur leur Flotte. En montant à bord, il apprit au Capitaine, que les Turcs avoient fait informer tous les Habitans du Canton de la maniere dont ils avoient traité les Anglois, avec des exhortations à ne pas traiter mieux tous ceux qui tomberoient entre leurs mains. Cet Abyssin étoit un jeune homme de distinction, qui ne relâcha rien de ses civilités & de ses bons offices pendant le sejour que les trois Vaisseaux firent dans la Baye. Il passa cette nuit à bord de l'Inercase, où l'on n'épargna rien pour le confirmer dans les fentimens qu'il avoit déclarés.

Le 21, Dounton descendit au rivage avec la plus grande partie de ses gens. Les uns furent employés à creuser des puirs, & d'autres à couper du bois, tandis que le reste faisoit la garde autour d'eux sous les armes. Il leur vint un Prêtre Abyssin, avec le pere & les freres du jeune homme qui marquoit tant d'inclination à les fervir. Ils présenterent un bouc au Capitaine, qui leur offrit en retour quatre chemises. Ils promitent de revenir le lendemain & d'apporter d'autres rafraîchissemens. Dounton trop bien instruit par la propre experience & par celle de l'Amiral, pour se fier légérement aux apparences, fit continuer la garde pendant la nuit, & veiller sur-tout à la

DOUNTON, 1612.

Ils fe rendent Baye d'Allaba

Civilité d'anjoune Abyffin.

sureté des puits, que les Turcs étoient capables de faire empoisonner. Le lendemain il fit recommencer le travail, en attendant le retour des Abyssins; mais le tems fut si mauvais qu'il ne fut pas surpris de n'en voir paroître aucun. Ils revinrent le jour suivant, accompagnés de plusieurs Pâtres qui conduisoient des boucs & d'autres bestiaux. Le Capitaine acheta d'eux tout ce qu'ils avoient amené, sans contestation pour le prix. Ils continuerent pendant quelques jours de lui fournir toutes sortes de provisions.

La Plotte ne peut gaguer les Détroits.

Lettre de l'Ami

ral.

Le 29, après avoir renouvellé entiérement leur eau, trois Vaisseaux profiterent d'un vent Nord-Nord-Ouest pour tourner leurs voiles vers les Détroits, dans le dessein d'arrêter tous les Bâtimens Indiens qui entreroient cette année dans la Mer Rouge: mais à la hauteur de l'Isle des Crabbes, ils furent furpris par le calme. Dans l'après-midi, ils appercurent deux Jelbes qui traversoient le Golphe; & lorsqu'ils se disposoient à faire quelque mouvement pour les arrêter, ils en virent une qui venoit directement vers Illusvient une l'Inercase. Elle apportoit à la Flotte une Lettre de l'Amiral, datée le 15 de Janvier, qui contenoit le récit de son voyage à Zenan. Il parloit de son élargissement avec beaucoup d'incertitude, malgré les promesses qu'on ne cessoit pas de lui faire tous les jours. Mais il ajoûtoit que Fowler & les autres Anglois du Pepper-Corn, qui avoient été retenus par l'Emir d'Aden, étoit arrivés à Zenan, & que le Ciel au milieu de tant de disgraces, lui avoit procuré quelques amis puissans, dont il esperoit beaucoup de services auprès du Bacha. Il prioit aussi les Commandans de la Flotte de suspendre leurs entreprises contre les Vaisseaux Indiens, parce qu'il étoit encore important pour sa sûreté & pour l'avantage même du commerce d'Angleterre dans la Méditerranée, de ne pas donner aux Turcs de justes sujets de plainte avant qu'ils eussent confirmé ouvertement leurs injustices. Enfin il apprenoit à ses Commandans que le Bacha de Zenan avoit justifié l'Aga, en déclarant qu'il n'étoit rien arrivé à Mocka que par ses propres ordres. Dounton écrivit, pour réponse à cette Lettre, que la Flotte avoit trouvé une Rade commode & de l'eau sur la Côte des Abyssins, vis-à-vis de Mocka, à treize lieues de distance.

Elle regoit d'heu-

reuses informa-

LIUIS

Le 7 de Fevrier, Thornton, qui avoit été envoyé vers l'Aga pour lui demander des nouvelles de l'Amiral, revint avec une Lettre de l'Amiral même. Il recommandoir encore à Dounton de suspendre sa vengeance, & lui apprenant enfin que ses affaires étoient dans une situation plus heureuse, il paroissoit compter de quitter Zenan peu de jours après, pour retourner à Mocka. Il se passa néanmoins jusqu'au s de Mars avant qu'on reçût la nouvelle de son retour. Le Darling fut envoyé exprès dans la Rade de cette Ville, pour éclaireir les raisons d'un si long silence. Il y trouva un grand Vaisfeau de Dabul, nomnié le Mohammed, & les civilités qu'il reçut des Turcs, apprirent bientôt aux Anglois que les dispositions étoient changées en leur faveur. Cependant l'avis qu'il en fit donner aux deux autres Vaisseaux ne les empêcha point de le suivre, dans la crainte qu'il ne sût menacé de quelque nouvelle perfidie. Mais avant qu'ils eussent doublé l'Isle des Crabbes, ils l'apperçurent à la voile; & retournant ensemble à la Baye d'Assab, ils résolurent d'y attendre de nouveaux ordres de l'Amiral. Thornton sut envoyé dans la Pinace pour observer les environs de la Ville. On le vit revenir le soir, avec vingt-deux des Prisonniers de Mocka & quatorze du Pepper-Corn. La surprise des Anglois sut aussi grande que leur joie. Thornton leur offrit avec les Prisonniers, une Lettre de l'Amiral, qui parloit des nouvelles assurances que les Turcs lui avoient données de le rendre libre, aufsitôt que les Vaisseaux annuels de l'Inde seroient entrés dans la Rade. Il consultoit aussi Dounton sur le dessein qu'il avoit formé de s'échapper par la miralpourses sur fuite; en le priant, s'il l'approuvoit, d'envoyer le Pepper-Corn dans la Rade de Mocka, pour favoriser son évasion. Dounton ne balança point à louer fon projet. Il mit à la voile aussi-tôt pour Mocka; mais un calme qui le surprit à trois lieues de la Baye d'Assab, & la marée qui se trouvoir contraire à la course, l'obligerent de jetter l'ancre contre un banc où il passa la nuit.

Le 19 au matin, il entra dans la Rade, où il n'étoit encore arrivé que le grand Vaisseau de Dabul. Mais sans avoir eu le tems de jetter l'ancre, il proche de Mou-ka avec le l'epreçut une Lettre de l'Amiral qui lui confeilloit de retourner fur le champ per Corn. à la Baye d'Assab, parce que son arrivée ayant effrayé les Dabuliens, l'Aga même en paroissoit mécontent. Cet ordre déplût à Dounton, qui étoit parti avec de meilleures esperances. Il prit le parti d'écrire deux Lettres, qu'il envoya par un de ses gens dans sa Pinace. L'une qui étoir pour l'Amiral, exposoit non-seulement les besoins de la Flotte, mais l'opinion que les Anglois devoient prendre des Turcs, après tant de trahisons & d'infidélités. L'autre, composée dans une autre sens, devoit être montrée à l'Aga. Dounton feignoit de ne vouloir plus reconnoître l'autorité de l'Amiral. Il lui déclaroit qu'étant prisonnier, son pouvoir ne pouvoit plus s'étendre sur des hommes libres, & par consequent que tous ses ordres n'empêcheroient point la Flotte Angloise d'entrer dans la Rade de Mocka & dans tout autre lieu où elle seroit appellée par ses affaires ou par ses besoins. L'Amiral sit la réponse suivante à ces deux Lettres.

DOUNTON-1613.

Projet de l'Aver par la fuite.

Deux I ettres à

Réponse de l'Amiral à Dounton»

Apitaine Dounton, l'excès de votre prudence peut vous causer beaucoup de mal sans m'apporter aucun avantage. Ne poussez donc pas vos soins au-delà du nécessaire. Je n'ai eu jusqu'à présent que trop de pei-» nes, & je n'en suis point encore délivré. Vous seriez saché, dites-vous, " de quitter cette Rade sans moi : mais vous ne devez pas douter qu'il ne sût » bien plus triste pour moi d'y rester après vous, si ce malheur devenoit né-" cessaire. Je me suis vû forcé de convenir avec le Bacha de Zenan, que " notre Flotte ne demeureroit point à l'ancre trop proche de Mocka jusqu'à " l'arrivée des Vaisseaux de l'Inde ; & qu'à la Mousson de l'Ouest je serois » mis en liberté avec tous mes Compagnons. Si l'on manque à l'observation » de ce Traité, je vous demande alors secours & vengeance. Mais jusqu'aux tems de l'execution, il faut que vous preniez patience comme moi. Je se-» rois fâché qu'un engagement si solemnel sût violé de notre part, sans » que les Turcs nous y eussent autorisés par leur exemple. Ne soyez pas " surpris de n'avoir pas reçu les provisions que l'Aga vous a fait esperer. " C'est ma faute de ne l'avoir pas pressé, & j'aurai soin de la reparer. En-» sin je ne doute pas que les Turcs ne remplissent leurs promesses, parce » que mon Traité est avec le Bacha, & non avec l'Aga. Si je me défiois » de quelque nouveau stratagême, j'entreprendrois de m'échapper avant le 20 tems. J'en ai trouvé plusieurs moyens, que je pourrois tenter encore, si je:

" ne craignois de laisser la vie de mes gens fort en danger. Mais si la pa-" role du Bacha demeure sans execution après l'arrivée des vents de l'Ouest, » je vous assure que je profiterai des occasions. Et je vous confesse même que » je l'aurois déja tenté, si j'avois pû faire entrer dans mon projet Femel, qui » ne veut rien hazarder jusqu'au terme, parce qu'il est persuadé qu'on nous " rendra libres à la Mousson de l'Ouest, lorsque vous viendrez nous rede-" mander. Vous pouvez demeurer tranquillement à l'ancre dans votre Rade » jusqu'à cet heureux jour, à moins que le vent ne vous permette d'envoyer » un de vos Bâtimens jusqu'aux Détroits, pour observer ce qui s'y passe. Je » comprends que vous manquez de quantité de choses; mais j'espere que je » me trouverai bientôt en état de vous les procurer.

Raifen qui em. pêchoit l'Amiral de s'échapper.

On a cru devoir ici rapporter cette Lettre, pour faire voir qu'au milieu de toutes ses esperances, l'Amiral avoit des soupçons qui lui auroient fait prendre tout d'un coup le parti de la fuite s'il n'avoit été retenu par les craintes & les représentations de Femel. Le 27, Dounton retourna dans la Rade d'Assab, où il trouva des provisions assez abondantes, par le soin que les Habitans du Pays avoient eu d'en apporter dans fon absence. Le Darling continua d'aller à Mocka, de deux jours l'un, suivant l'accord qu'on avoit fait avec les Turcs; & pendant plus d'un mois les Anglois demeurerent tranquilles dans la Baye d'Assab. Mais les Vaisseaux de l'Inde ayant commencé à paroître sans que les Turcs marquassent plus d'empressement pour l'execution du Traité, l'Amiral prit enfin le parti de s'échapper le 11 de Mai, dans le Darling, avec quinze de ses Compagnons; & le jour suivant, il envoya la Pinace à Dounton, pour le presser de le venir joindre dans la Rade de

Il s'y détermine enfin.

Mocka, avec les deux autres Vaisseaux.

Les Turcs sont forcés à leur tour d'appaifer les Anglois,

Cet événement fit changer de face aux affaires. Les Anglois s'étant rendus maîtres de la Mer, jusqu'à défendre aux Vaisseaux Indiens, qui étoient arrivés dans la Rade, d'entretenir aucune communication avec la Ville, Regib Aga se vit forcé de changer de ton, & de chercher les moyens de se reconcilier avec les Anglois. Il employa la médiation du Nackada Mohammed & de plusieurs autres Etrangers. Il envoya des présens à l'Amiral, avec la promesse de lui rendre incessament Femel, qui n'avoit pas eu le même bonheur dans sa fuite. S'il le retint pendant quelques jours, ce sut pour le traiter à sa maison de campagne, où il ne dédaigna plus de boire & de manger avec lui. A fon départ, l'Aga lui dit en fouriant, qu'ils pourroient se revoir à Constantinople. Ce discours sembloit se rapporter à la menace que Femel lui avoit faite autrefois, de porter ses plaintes à la Cour du Grand Seigneur; mais l'effet montra bientôt qu'il renfermoit une noire & funeste ironie. Femel étant retourné à bord parut extrémement joyeux les deux premiers jours. Le troisième au matin, il mourut presque subitement; & les Chirurgiens, qui ouvrirent son corps, jugerent qu'il avoit été empoisonné. Dans la douleur d'un si cruel soupçon, l'Amiral se saisit aussi-tôt de tous les Vaisseaux Indiens qui étoient dans la Rade.

Négociations des Turcs avec Amiral.

Le 2 de Juin, on vit arriver à bord quelques Députés de l'Aga, qui venoient demander aux Anglois quelles étoient leurs intentions. L'un étoit Aly Haskins, Portugais d'origine, qui avoit abandonné le Christianisme pour obtenir la dignité de Capitaine. Comme il avoit servi d'Interpréte à l'Ami-

ral

jeune Bannian nommé Tokorsi. L'Amiral leur déclara que pour réparation de toutes les pertes qu'il avoit essuyées, il demandoit aux Turcs la somme de cent mille pieces de huit. Le 19, Schermal, Scha Bandar de Mocka, accompagné d'Aly Haskins, de Tokorsi & de plusieurs riches Marchands Indiens, s'approcha de l'Increase dans une Barque fort ornée, au bruit des instrumens de musique, pour terminer l'affaire des satisfactions. On conclut enfin qu'outre la restitution du plomb & du ser, qui avoient été saiss, & celle des présens mêmes qui avoient été faits à l'Aga, les Turcs payeroient aux Anglois la fomme dix-huit mille pièces de huit. L'Amiral se réduisit à cette somme, parce qu'il n'ignoroit pas qu'elle devoit sortir de la bourse du Scha Bandar des Ban-

l'Aga fit prier les Anglois de prendre dans le Vaisseau de Diu une certaine quantité de marchandises pour caution, & promit de les racheter par dégrés, à mesure qu'il pourroit faire de l'argent dans l'espace de quatorze jours. L'Amiral facilità beaucoup le payement, en prenant pour ses Vaisseaux une grosse provision de riz & d'autres grains. Après cet heureux accommodement, il se rendit le 3 de Juillet avec ses trois Vaisseaux & sa Pinace, dans la Rade d'Assab, où la bonté de l'eau & les rafraîchissemens, qu'il acheta des Badwis servirent à rétablir un grand nombre de ses gens, parmi lesquels il s'étoit répandu de fâcheuses maladies. Les civilités & les prélens qu'il reçut du Roi de Rahayta, pays voisin de la Baye, & du Prince Abdalla son neveu, contribuerent aussi à lui rendre ce séjour fort agréable

DOUNTON. 1613.

nians, de qui il avoit reçu beaucoup de secours & de consolation dans sa convention qui captivité. Comme une si grosse somme ne put être payée tout d'un coup, termine leurs dif-

jusqu'à la fin du mois. Il mit à la voile, le 24, vers Camaran, Isle sur la Côte d'Arabie, à quarante lieues au Nord de Mocka, vers le 15e dégré de latitude. Comme elle a une gloi'e met à la voile vers l'isse Ville & une Forteresse, les Anglois s'imaginerent que le Vaisseau de Suez, qui de Camatan. vient chaque année à Mocka, auroit choisi cette retraite pour attendre le départ de leur Flotte. Il y a peu de Bâtimens qui osent faire voile dans cette Mer, vers le Nord, pendant la Mousson de l'Ouest. L'Amiral avançoir pendant le jour, & ne manquoit pas de jetter l'ancre à l'entrée de la nuit. Cette précaution ne l'empêcha point de donner sur des basses fort dangereuses, dont il ne se dégagea qu'avec une peine extrême. Il passa deux jours dans cette allarme. La Flotte n'avoit pas de Pilotes qui connussent ces Mers, & le Courant étant incertain, on ne pouvoit avancer sans témérité pendant la nuit. L'Amiral que tous ses gens avoient prié plusieurs sois d'abandonner la poursuite du Vaisseau Turc, se crut obligé lui-même de renoncer à cette entreprise.

La Flotte An-

On prit vers l'Isle de Jubal Suckar, qui est assez grande & fort élevée. Elle a au Sud une autre grande Isle, qui n'est pas moins haute, & qui se nomme Ju- Suckar & de Ju-bal Arry. bal Arry. Toutes deux sont environnées d'un grand nombre de petites Isles du côté du Sud, &, dans plusieurs endroits, par des chaînes de petits rocs qui ne se découvrent que par le battement de la mer. Cette rangée d'Isles peut avoir dix lieues de longueur. Elles sont au Nord-Nord-Ouest de Mocka, d'où elles peuvent être facilement apperques dans le beau tems. Mais rarement l'est-il assez

Tome II.

Ifles de Jubal

pour cela. Depuis la partie Ouest de Jubal Suckar jusqu'à Beloula, la distance est de douze lieues, Sud-Ouest par Sud, au long des mêmes Isles. Il se trouve dans cette direction deux rochers abîmés, que le battement des flots fait reconnoître. Au Sud par Ouest de Jubal Arry, on apperçoit deux Isles & un roc, entre lequel & la Côte d'Afrique, au Sud-Ouest, sont quatre autres petits rocs plats, éloignés du premier d'environ quatre milles & demi. Il n'y a point de péril à s'en approcher, parce que l'eau est fort profonde jusqu'à celui qui est le plus Sud-Ouest & le plus proche de la Côte d'Afrique.

Les Anglois reviennent dans la Rade de Mocka.

Le 6 d'Août, à quatre heures du matin, on revint jetter l'ancre dans la Rade de Mocka, où l'on apperçut le Vaisseau de Suez, qui avoit trouvé le moyen de passer fort heureusement. Il étoit amarré fort proche de la Ville, & déja déchargé. Dounton apprit qu'il étoit arrivé cinq jours auparavant, accompagné d'une Galere, & qu'au premier jour il devoit en arriver trois autres. La Flotte Angloise s'approcha le 7, aussi près de la Ville qu'il fut possible, pour terminer quelques restes d'affaires & pour se mettre à portée de commander tous les Vaisseaux qui étoient dans la Rade. Tokorsi, l'ancien ami des Anglois, & Sabrago vinrent à bord, avec un présent de la part de Schermal.

Ils repassent les Détroits pour re-

Le 10, vers onze heures du matin, la Flotte repassa le Détroit de Bab-al tourner à soko. mandel, en se divisant par les deux Canaux. Le lendemain on découvrit la haute tour d'Aden, à la distance d'onze lieues; & suivant les calculs, on se crut à trente-six lieues des Détroits. On avanca peu jusqu'au 21, puisqu'on n'apperçut que ce jour-là le Mont Felix qui se présentoit Est par Nord à dix lieues de distance. Les calmes retarderent la Flotte jusqu'au 26, qu'un vent frais de terre lui servit à remettre à la voile.

Le 27, on fit quatorze lieues Est-Nord-Est, & vers quatre heures après midi on se trouva seize lieues à l'Ouest du Cap de Guardasu. Le soir, en s'approchant de la pointe du Cap, on remarqua dans le mouvement de la mer une distérence sensible, qui annonçoit l'ouverture de l'Océan Méridional. Le 29, on découvrit l'Isle de Sokotra. Dans ce passage d'Aden à Sokotra, les Courans ne cessent pas de rendre la navigation fort incertaine, car on se trouve

entraîné en arriere lorsqu'on croit avancer.

avis pour les Capitaines Anglois.

L'Amiral fit relâcher à Sokotra, pour y prendre des rafraîchissemens & tout Ils y laissent des l'aloes qu'on y avoit ramassé depuis son passage. Il laissa entre les mains du Roi des Lettres d'avis pour tous les Capitaines Anglois, qui viendroient dans cette Isle avec le dessein de pénétrer dans la Mer Rouge. Le 4 de Septembre, il partir de la Rade de Delischa; mais étant arrêté presqu'aussi-tôt par un calme, qui fut suivi d'une continuelle varieté de vents, il n'arriva que le 23 à la hauteur de Soually. La vûe des arbres, qui se présentent au Nord & au Sud de la Baye, lui servit de direction pour avancer avec la marée; & s'approchant toujours de la terre au Nord, il se garantit de plusieurs écueils dangereux. Enfin il jetta l'ancre sur un fond limoneux. Pendant les mois de Juin, de Juillet, & d'Août, qui font l'hyver de ce Pays, Dounton est persuadé qu'il n'y a point d'ancres n'a de cables, qui puissent y résister à la violence des marées.

L'Amiral envoya aussi-tôt sa Pinace au rivage; mais elle rencontra une Barque, qui venoit de Surare, chargée de riz pour Gogo; & l'ayant amenée à l'Amiral il apprit de ceux qui la conduisoient qu'il avoit passé de sept ou huit lieues le Port de Surate. Il retint cette Barque, pour se servir du Patron

La Flotte prend yers Surate.

Patron ne consentit pas moins volontairement à lui rendre le même service.

Les Anglois apprirent de ces deux Indiens qu'il se trouvoit actuellement à la Barre de Surate, quinze Fregates Portugaises, dans le dessein apparemment d'interrompre le Commerce de toutes les autres Nations, car la paix qui regnoit entre l'Angleterre & l'Espagne ne permettoit pas de croire que cet armement regardat directement les Anglois. Cependant l'Amiral se croyant obligé de garder des précautions, employa jusqu'au 25 à s'approcher de Su-

rate; & vers sept heures du soir il mouilla tranquillement à une lieue de la Rade, au Sud de la Barre, où il découvrit trois Vaisseaux Indiens à l'ancre. Le 26 au matin, il entra dans la Rade avec la marée, & il jetta l'ancre fort près des trois Indiens. C'étoient des Bâtimens de Surate même, qui avoient été chargés pour Sumatra, mais qui sur le bruit & par la crainte de l'approche des Anglois, autant que par la tirannie des Portugais, avec lesquels ils n'avoient pu s'accorder pour les passeports, avoient abandonné le dessein de leur voyage. L'Amiral reconnut, suivant l'information de ses nouveaux Pılotes, qu'il y avoit dans la Rade jusqu'à dix-huit Fregates, qui se faisoient voir en plus ou moins grand nombre. Elles avoient pour Commandant Dom Francisco de Soto Major, Amiral de Daman & de Chaul, accompagné de l'Amiral & des forces de Diu. Cette armée fit pendant quelque tems une garde fort exacte

DOUNTON. 1613.

Elle entre dans

Elle y mouve à l'embouchure de la Riviere, pour empêcher qu'il ne vînt aux Anglois des une Atinée Por-

> Maladies qui affligent les An-

Cette inaction, où les Anglois furent long-tems, sans pouvoir se procurer aucune sorte de rafraîchissemens, fit naître parmi eux des maladies dangereuses. Le scorbut devint celle de tout le monde sur les trois Bords, Enfin la Chaloupe d'un des Vaisseaux de Surate leur apporta de la Ville des informations fort obscures, dans une lettre de Nicolas Bangham, que l'Hector y avoit laissé pour veiller à la conservation de quelques marchandises Angloises. Quelques jours après, ils reçurent par lui deux autres lettres; l'une du Capitaine Hawkins qui étoit alors à Agra; l'autre de William Finch à Lahor. L'Amiral apprit par ces deux voies qu'il n'y avoit pas beaucoup d'esperance pour le Commerce, dans une Nation qui avoit peu de fidélité pour ses engagemens. Bangham lui écrivoit encore que le Capitaine Sharpey, Jean Jordayne & quelques autres Anglois étoient attendus de jour en jour à Surate, par la voie de Cambaye, qu'ils avoient prise pour revenir d'Agra. Cette nouvelle jetta beaucoup de joie dans la Flotte.

lettres ou des provisions; & sous prétexte de visiter les Barques, elle pilloit indifféremment tout ce que les Indiens y apportoient sans une permission par

écrit de l'Amiral Soto.

Le 30, Dounton, par l'ordre de l'Amiral s'avança avec le Pepper-Corn & inutilement de le Darling vers l'embouchure de la Riviere, dans la vûe de chercher le passage passer la Batte de de la Barre; mais la vigilance des Portugais à couper les Chaloupes qui fondoient devant les deux Vaisseaux, & la multitude des bas-fonds, que les Anglois ne connoissoient pas, firent manquer cette entreprise. Dounton pensant retourner dans la Rade, fut jetté vers l'Ouest à quatre milles, par le vent & la marée; de sorte qu'il ne put rejoindre l'Amiral que le 3 d'Octobre. Le Conieil s'assembla pour délibérer sur les embarras d'une si fâcheuse situation. On résolut d'écrire à l'Amiral Portugais, pour lui demander du moins la per-

Ils s'efforceme

mission de prendre à bord les Anglois qui étoient à Surate, en lui promettant de quitter aussi-tôt la Côte. Mais les Portugais rejetterent même cetté priere, & répondirent qu'ils se chargeoient de conduire ces Anglois à Goa, d'où ils auroient la liberté de retourner en Europe. Dans le tems qu'ils affectoient tant de sierté, le Capitaine Sharpey, qui étoit arrivé à Surate, s'étoit adressé dans cette Ville à quelques-uns de leurs principaux Négocians, pour obtenir de l'Amiral Soto Major un sauf-conduit jusqu'à la Flotte. Cette grace lui fut accordée, mais à condition qu'il seroit transporté sur une Galiotte Portugaise. Sharpey auroit pu se fier à cette proposition, si l'on n'y eut ajouté l'offre de le mener à Goa, en lui promettant d'un ton ironique qu'il y seroit regardé d'aussi bon œil que les Turcs, les Mores & les Juifs. Il comprit à quoi il devoit s'attendre, s'il se livroit à des ennemis qui ne cherchoient pas même à déguiser

Réponse que les Portugais font au Capitaine Sharpey.

> leur mépris & leur haine. L'Amiral Anglois, dans l'impatience de procurer la liberté à ses compatriotes, leur écrivit de se mettre en chemin par terre, & de le venir joindre à Dabul. Mais cette route étoit trop pénible, sans compter que les guerres du Dekan la rendoient fort dangereuse. Le tems se perdoit ainsi, avec autant d'incommodité que de chagrin pour les Anglois. L'eau & les vivres leur manquoient, sans aucune espérance d'en envoyer prendre ou de s'en faire apporter, Sharpey avoit acheré pour eux à Surate diverses sortes de rafraîchissemens; mais il n'ofoit en risquer le transport à la vûe des Portugais, qui observoient continuellement le passage. L'ayant tenté néanmoins, il eut le chagrin de voir enlever sa Barque; & Soto Major, joignant l'insulte à l'injustice, fit dire aux Anglois qu'il les remercioit beaucoup de lui avoir procuré des provisions si fraîches.

La Flotte Angloife cherche à s'approcher de la

Sir Henri Middleton, fort inquiet de la situation de sa Flotte, leva l'ancre pour chercher vers le Nord, au long de la Côte, quelqu'endroit où non-seulement il pût se faire une retraite commode, mais d'où il pût commander assez la terre pour assurer le passage de ses Chaloupes jusqu'au rivage. Il fut forcé par le vent de s'arrêter vers la fin du jour à la pointe du Nord, vis-à-vis la Barre. Le matin, il remit à la voile avec la marée. Comme le Courant étoir fort rapide, & qu'il ne connoissoit pas la Côte, il sit toujours avancer devant lui le Bâtiment qui prenoit le moins d'eau, avec ordre de tenir les ancres prêtes, pour les jetter à la premiere apparence de bas-fond. Il s'apperçut bientôt que la Flotte Portugaife avoit mis aussi à la voile, & qu'elle le suivoit avec tous fes pavillons déployés, & faisant entendre quelquesois son artillerie, comme fi elle s'étoit préparée à l'attaque. On découvrit Soto Major qui alloit de Vais-Fetit combaroù seau en Vaisseau dans une petite Fregate, pour encourager ses gens. Enfin, la Chaloupe du Darling étant à sonder vers la terre à quelque distance de son Bâtiment, deux Fregates Portugaises des plus légeres, entreprirent de lui couper le passage dans sa retraite. Le Capitaine du Darling, qui vit sa Chaloupe & ses gens en danger, ne balança point à faire feu. Une des Fregates se retira heureusement; mais la seconde, ayant essuyé quelques coups qui la mirent en desordre, se sit échouer sur le rivage, & ses gens ne résistant point à leur frayeur sauterent à terre pour se sauver par la fuite. L'Armada parut faire quelque mouvement, dans le dessein de s'approcher à leur secours. Cependant comme ses forces ne consistoient point en artillerie, elle n'osa s'exposer à

les Anglois se saififfent d'une Frécelle des Anglois, & la Fregate demeura ainsi entre leurs mains. Ils y trouverent une petite quantité d'indigo, de canelle, de cotton, de mirabolans, dépouilles d'une Barque Baniane dont les Portugais s'étoient saiss nouvellement. Cet avantage en procura un autre aux Anglois, par l'occasion qu'ils en prirent de s'avancer jusqu'à l'embouchure de la Riviere de Surate, & si près de la terre qu'ils jetterent l'ancre sur cinq brasses, à la portée du mousquet.

DOUNTON. 1613.

ques l'ortugais,

Le 13 au marin, s'étant encore avancés plus près du rivage, sur six brasses Bravade de quelde fond, ils apperçurent à terre plusieurs personnes vers lesquelles ils ne firent pas difficulté d'envoyer une Chaloupe avec le pavillon de paix. Jeffe & Bagge, qui furent chargés de cette députation, reconnurent en s'approchant que c'étoient des Portugais, & s'en crurent encore plus certains lorsqu'ils leur virent tirer l'épée avec des signes fort menaçans. Ces bravades furent si mal soutenues, qu'à l'arrivée des Anglois, qui n'en parurent point effrayés, leurs ennemis prirent le parti de se retirer. L'Increase étant resté à quelque distance, dans la Rade, Sir Henri lui envoya ses ordres par le Darling, qui revint presqu'aussitôt avec une Barque Indienne qu'il avoit rencontrée, & sur laquelle dix-sept Indiens, qui avoient été envoyés successivement à Surate avec des lettres pour le Capitaine Sharpey, avoient en la hardiesse de risquer le passage à la vûe des Portugais. Sir Henri les récompensa noblement, & leur promit, à son retour, d'autres marques de sa reconnoissance.

Le 20 au matin, il envoya au rivage, dans la Pinace, Thomas Glenam, Anglois pour se pour engager les Paysans du Canton à lui apporter des vivres. Glenam avoit procurer des viordre de faire tirer trois coups de mousquet, pour avertir la Flotte du succès vies. de sa négociation. En abordant, il sit monter un de ses gens sur la hauteur, dans la vûe d'assurer sa marche par de sages observations. Elles étoient si nécessaires, que dès la premiere vûe l'espion découvrit une troupe de Portugais, qui fortirent tumultueusement de leur embuscade. Il eur besoin d'employer toute sa légereté pour regagner la Pinace, qui s'éloignant aussi-tôt, jetta l'ancre à quelque distance du rivage. Les Portugais n'accoururent pas moins jusqu'au bord de l'eau, d'où ils firent leur décharge sur la Pinace; mais elle fut moins heureuse que celle des Anglois, qui leur blesserent quelques hommes. Les Ennemis s'étant retirés, on apperçut de la Pinace un homme à cheval, qu'on prit pour un Indien. On lui fit quelques fignes, qui le firent avancer jusqu'au rivage; & Glenam persuadé que c'étoit l'occasion qu'il cherchoit pour se procurer des vivres, fit tirer les trois coups dont il étoit convenu avec l'Amiral. La Fregate dont les Anglois s'étoient saiss, & qu'ils avoient rendue propre à leurs usages, fut envoyée aussi-tôt pour seconder la Pinace. Mais le Cavalier Indien se retira dans cet intervalle, sans qu'on pût juger du motif qui l'avoit amené. Seulement, vers le soir, il se presenta quelques pauvres Habitans du Canton, avec certains fruits que l'Amiral fit acherer. Tandis que les Anglois rentroient dans la Fregate, il leur vint trois Déserteurs de l'Armée Portugaise; l'un né à Lisbonne, mais Hollandois d'origine; les deux autres, Portugais & mécontens de leurs Chefs.

L'Amiral s'étant approché de la terre, le jour suivant, y reçut, par le ministere d'un Indien, une lettre du Capitaine Sharpey, qui lui donnoit soivent de l'arriavis que le 22 il étoit résolu de faire transporter toutes les marchandises Angloises au rivage, sous une escorte de cent Cavaliers bien armés. Il le prioit

Ils font inter-

Avis qu'ils re-

que des Portu-

gais.

de seconder son entreprise par l'adresse ou par la force, car il ne doutoit pas qu'étant observé par les Portugais, il ne dût trouver quelqu'obstacle du côté de la terre ou de la mer. Un jeune Malabare, qui avoit été cing ou six ans leur esclave, vint se rendre aux Anglois dans le même lieu, & leur demander la liberté ou des Maîtres plus humains.

Le 22, à la poinre du jour, Sir Henri se rapprocha du rivage avec la Fregate & la Pinace, pour attendre Sharpey & les marchandises. Il débarqua trente hommes, armés de sabres & de monsquets, dont l'un fut placé d'abord au sommet de la hauteur pour n'y pas interrompre un moment ses observations, tandis que tous les autres se posterent avantageusement sur le rivage. L'Espion découvrit bientôt deux Banians, qui venoient du côté du Nord. Ils apportoient à vendre, du tabac & d'autres bagatelles. Etant conduits à l'Amiral, ils lui apprirent que la nuit précédente cinq Anglois s'étoient rendus de Surate dans un Village à quatre milles de la mer, & que vraisemblablement ils arrive-Nouvelle attaroient dans le cours de l'après-midi. Pendant que l'Amiral recevoit ces informations, sept Compagnies Portugaises se firent voir entre deux Collines, enseignes déployées. À cette vûe les Anglois se disposerent au combat. Mais l'inégalité du nombre porta Sir Henri à les faire rentrer dans leurs Bâtimens; & les Portugais, qui s'étoient d'abord arrêtés, ne balancerent point alors à s'approcher du rivage. Ils avoient avec eux cinq ou six petites pièces de campagne, dont ils firent quelques décharges inutiles. Les Anglois à qui il étoit plus facile d'ajuster leurs coups, firent plus de ravage dans leurs rangs, & les forcerent enfin de se mettre à couvert : l'inquiétude de l'Amiral n'en fut pas moindre pour le convoi qu'il attendoit. Après avoir passé plusieurs heures dans l'impatience, il jugea que l'arrivée des Portugais auroit fait abandonner son dessein au Capitaine Sharpey; & retournant à bord du Pepper-Corn, il pensoit à remettre le soir à la voile pour rejoindre l'Increase. Mais lorsqu'on se disposoit à lever l'ancre, on découvrit quelques hommes, qui venoient du côté du Nord. L'Amiral se rapprocha aussi-tôt de la terre, où sans voir paroître les Portugais il eut la satisfaction de recevoir trois Anglois qui lui annoncerent, pour le lendemain, l'arrivée de Sharpey & de son convoi. En effet, sharpeyamene on apperçut, le jeudi, cent Cavaliers armés d'arcs & d'épées, qui conduisoient les marchandises au centre de leur Troupe; & Sharpey, qui faisoit l'arriere-garde avec quelques autres Anglois. Le convoi fut transporté à bord sans aucune opposition.

heureusement les marchandifes à bord.

Avec les marchandises & quelques provisions, Sharpey apportoit à Sir Henri l'henreuse nouvelle d'un changement fort imprévu dans les dispositions du Gouverneur de Surate. Khoja Nassan, qui occupoit cet emploi, avoit promis de se rendre lui-même au rivage pour conférer avec l'Amiral Anglois sur les interêts du Commerce. Cette faveur n'étant remise qu'au lendemain, on de Surate accor-de une conféren- fit des préparatifs pour la recevoir avec éclat. L'Amiral se mit dans la Fregate, avec ses principaux Officiers, & s'approcha de la terre au bruit des instrumens. Khoja Nassan, qui s'y étoit déja rendu, l'envoya prendre à la descente du Vaisseau, par quatre de ses gens, qui le transporterent sur leurs épaules dans un Palanquin. Un superbe tapis, que les Indiens avoient étendu dans un lieu commode, servit de siège pour la conférence. Après quelques discours, sur les motifs qui avoient amené l'Amiral à Surate, & sur le chagrin que les Habitans

ressentoient de se voir tirannisés dans leur propre Ville par les forces supérieures des Portugais, Khoja Nassan conseilla aux Anglois de se rendre à Gogo, Port de la partie Occidentale du Golphe, & plus voisin de Cambaye, en leur offrant des Pilotes pour les conduire. Il leur restoit à se faire expliquer les motifs de ce conseil, sorsqu'une pluye violente, qui survint tout d'un coup, mit Khoja Nassan dans la nécessité de se retirer. La conférence sut remise au jour fuivant.

1613.

Le 26, Khoja Nassan envoya au Général Anglois, dans une de ses Chaloupes, un présent de quelques provisions, & deux Pilotes pour le conduire à Gogo. On se rejoignit sur le rivage, pour recommencer la conférence. Les Pilotes mêmes ayant représenté que Gogo n'étoit pas un Port aussi commode pour les Anglois que Nassan l'avoit prétendu, on convint qu'ils mettroient Les Anglois seien mer pendant cinq ou six jours, en feignant de quitter tout-à-fait la Côte, gent de patri, dans l'espérance que les Portugais la quitteroient aussi après leur départ; & Portugais. Nassan promit de les faire avertir. Suivant cette résolution, l'Amiral sit lever l'ancre pour rejoindre l'Increase, & parrit dès le lendemain dans ce Bâtiment: Mais s'étant arrêté au-dessus de la Rade, pour attendre le reste de sa Flotte, il écrivit dans cette intervalle à Dom Francisco de Soto Major. En faisant comprendre aux Portugais qu'il étoit ptêt à s'éloigner, il rappelloit dans sa lettre tous les sujets de plaintes qu'il avoit reçûs d'eux, tels que de s'être opposés à son débarquement, d'avoir empêché les Anglois qui étoient à Surate de se rendre sur sa Flotte, d'avoir intercepté ses lettres & saisi ses provisions. Il leur reprochoit particulierement d'avoir coupé le passage à ses Chaloupes & de Reproches qu'ils les avoir forcées d'employer la violence pour s'échapper de leurs mains. Il ajou-mandants toit qu'ayant terminé toutes ses affaires, il étoit disposé à leur restituer leur Fregate, s'ils vouloient envoyer quelqu'un à qui les Anglois pussent la remettre.

Après avoir attendu inutilement leur réponfe, il mit à la voile le 29; mais il fut surpris de se voir suivi à quelque distance par l'Armée Portugaise; ce qui ne l'empêcha point d'arrêter une Barque chargée de cocos pour Cambaye. Il en acheta soixante-dix mille, qu'il distribua entre ses gens. Le 31, s'appercevant que les Portugais ne cessoient pas de le suivre, il prit la résolution de ne pas pousser plus loin sa course, & de retourner, en dépit d'eux, pour achever ses affaires. En effer, il reprit brusquement vers le Nord; & gagnant la Rade de Soually il descendit ausli-tôt au rivage; mais sans pouvoir s'y procurer aucunes nouvelles de Surate. Les Portugais, qui s'étoient rapprochés en même tems de la Riviere, firent entendre la même nuit un grand bruit à Soually. d'artillerie, & publierent parmi les Indiens que c'étoit pour se réjouir de l'approche d'une nouvelle Flotte qui venoit à leur secours. Ils se flattoient d'inspirer de la frayeur aux Anglois, dont ils avoient jusqu'alors éprouvé la résolution, & qui étoient mieux disposés que jamais à les recevoir.

Le 5, Sir Henri ayant envoyé Pemberton, Capitaine du Darling, avec fon Vaisseau & la Fregate pour chercher une autre Rade vers le Nord, eut Autre Rade qu'ils la satisfaction d'apprendre à son retour qu'il en avoit trouvé une, avec une Barre, sur laquelle non-seulement les petits Vaisseaux, mais l'Increase même, en le soulageant un peu, pouvoient passer surement dans la haute marée, & jetter l'ancre à dix toises du rivage. Toute la Flotte partit le 6 pour gagner cette nouvelle Rade, & passa heureusement la Barre avec la marée. Elle sur

nouvelle Flotte

Portugaife.

immédiatement suivie par douze Fregates Portugaises, qui mouillerent vis-àvis d'eux, mais hors de la portée du canon. Sir Henri, accompagné du Capitaine Dounton & de quarante Fusiliers, descendit à terre dans le cours de l'après-midi, pour chercher de l'eau fraîche. Il fut obligé de parcourir un terrain marécageux, dans lequel il découvrit enfin une sorte d'eau mêlée, dont la nécessité le força de se contenter. Mais ce désagrément sut compensé par l'occasion qu'il trouva d'acheter cinq ou six chevres, une brebis, & quelques fruits pour le soulagement de ses malades. Comme il étoit résolu de ne rien épargner pour les rétablir, & que sa Pinace demandoit d'ailleurs des réparations qui ne pouvoient se faire que sur le rivage,, il y fit élever une tente, où le Capitaine Dounton s'établit avec une garde nombreuse, pour le précautionner contre les Portugais. Il y reçut de Surate des rafraîchissemens que l'Amiral y fit acheter par Bangham. Les Paysans du Canton s'empresserent aussi de lui apporter tout ce qu'ils pouvoient retrancher à leurs propres besoins. Artivée d'une Quelques jours après, on reçut avis, par la Flotte, qu'il étoit arrivé dans la Riviere deux Galeres & huit Fregates. Cette nouvelle fit changer de réfolution à l'Amiral, qui se crut obligé, pour sa sureté, de réunir toutes ses forces. Il fit rentrer tous ses gens à bord, & les réparations de la Pinace furent différées. On repassa aussi-tôt la Barre, pour retourner dans la Rade de Soually, où la résolution de l'Amiral étoit de reconnoître les intentions de la nouvelle Flotte Portugaise. Il y entra le premier; & dès le lendemain il vit arriver de Surate Khoja Nassan, au-devant duquel il s'empressa de descendre fur le rivage. Cette entrevûe fut remplie d'affection & de civilité, Le Gouverneur Indien lui promit qu'aussitôt que ses autres Vaisseaux seroient entrés dans la Rade, les Négocians de la Ville apporteroient des marchandises sur le bord de la Mer, & qu'ils y établiroient un Marché où les Anglois pourroient se fournir de toutes sortes de commodités. Il apprit aussi à l'Amiral que les Fregates qui étoient arrivées dans la Riviere, étoient un Kaffilath, c'est-àdire, une Flotte de Marchands Portugais, qui faisoit voile à Cambaye. Pour confirmation de ses promesses, le Gouverneur emmena Bangham avec lui jus-

File n'est composce que de Marchands,

Marché ou Foire des Indiens für le rivage.

Les Portugais viennent l'intergompre.

qu'à Surate. Trois jours après, on vit naître en effet sur le rivage un Marché de toutes les provisions qui sont propres au Pays. Les Anglois descendirent librement, pour satisfaire leurs besoins ou leurs goûts à des prix fort raisonnables. Mais la tranquillité de ce commerce fut interrompue par un Espion qu'ils avoient placé sur une hauteur, & qui ayant découvert environ cinq cens Portugais, vint répandre l'allarme dans le Marché. On ne pensa plus qu'à regagner les Chaloupes, pendant que l'Ennemi désesperé d'avoir été reconnu, s'avançoit tumultueusement pour couper la retraite à ceux qu'il voyoit fuir, Cependant, comme la plupart étoient bien armés, ils ne rentrerent point dans leurs Chaloupes sans avoir fait une décharge, qui devint suneste à plusieurs Portugais. Quelques-uns furent blessés, & ne penserent qu'à se retirer. Les autres se trouvant arrêtés par une ravine, qui leur sit craindre d'essuyer une seconde grêle de mousqueterie, se hâterent aussi de retourner sur leurs pas. Dans une retraite si précipitée ils laisserent derriere eux Antonio de Souza, Gentilhomme de Chaul, qui étoit tombé d'un coup mortel à la tête : les Anglois, plus pitoyables que ses compatriotes, ne virent pas plutôt le champ libre,

bre, qu'ils allerent le relever; & l'ayant transporté à bord, tous leurs secours ne l'empêcherent point de mourir avant la nuit. Ils l'enterrerent honorablement sur le rivage. On apprit ensuite du Mockadan, ou du Gouverneur de Soually, que les Portugais avoient eu neuf de leurs gens tués ou blessés dans cette occasion.

Les Indiens prenoient si peu de part à toutes ces violences, que le 24, après-midi, Mokrib Kham, Gouverneur de Cambaye, vint au rivage avec

DOUNTON. 1613.

cent chevaux, & de l'Infanterie en plus grand nombre, cinq éléphans, plu- de Cambayerend fieurs chameaux & des chariots pour le transport de ses provisions. Il avoit Anglois. aussi plusieurs leopards dressés à la chasse, pour faire montre de sa grandeur. On vit aussi-tôt élever une Ville de tentes. Sir Henri, qui descendit à terre pour faire honneur à Mokrib, y fut reçu avec une décharge de la mousqueterie Indienne, tandis que l'artillerie de ses Vaisseaux faisoit retentir aussi le rivage. Ensuite l'Amiral présenta au Gouverneur de Cambaye la Lettre & les présens du Roi d'Angleterre, qui furent acceptés avec de grandes apparences d'amitié. Il le pressa de lui faire l'honneur de monter sur son Vaisseau. Mokrib y confentit sans aucune marque de défiance; & laissant sur le bord de la Mer Khoja Nassan, Khoja Arsan Aly, & les autres Seigneurs de son corrége, il se rendit hardiment sur l'Increase avec six hommes choisis. Les Anglois s'efforcerent de le bien traiter. Il y passa la nuit & la moitié du jour suivant, occupé à considerer les bijoux & les bagatelles qui pouvoient plaire au Roi son maître, mais écartant les propositions serieuses de commerce, ou les remettant à d'autres occasions. Après avoir satisfait sa curiosité sur le Vaisseau de l'Amiral, il souhaita aussi de visiter les autres, sur lesquels il continua de jouer le même rolle. Cependant il y acheta toutes les caisses de lames d'épées, & son ardeur fut si grande pour s'en assurer la possession, qu'il les fit transporter sur le champ au rivage. Quelques jours après, ayant mis à part celles qui lui parurent moins belles, il les renvoya dent à sa polites. d'un air dédaigneux, suivant l'usage de ces Nations, où l'on ne fait pas dif- se. ficulté de rompre un marché après l'avoir conclu. L'Amiral lui renouvella ses propositions de commerce, qu'il remit encore à d'autres tems, sous divers prétextes. Enfin, dans l'incertitude de ce qu'on devoit s'en promettre, le Conseil s'assembla sur l'Increase, & l'on prit la résolution de s'expliquer avec autant de force que de netteté. Le 26, l'Amiral retourna au rivage dans cette vûe; mais il y apprit que Mokrib étoit parti; & que pour gar-

Le 27, au matin, Mokrib envoya au Général Anglois un de ses principaux Officiers & son Facteur, avec une Lettre, pour le prier de lui accorpute commercia der quelques bijoux qu'il avoit vus à bord & qu'il regretoit de n'avoir pas ce. emportés. Il demandoit aussi que les Serruriers de la Flotte fissent pour lui Tome II.

merce fut remis au lendemain.

der quelque ménagement avec les Anglois, il avoit déclaré qu'il alloit travailler à les mettre en bonne intelligence avec les Portugais. Sir Henri jugea fort bien que c'étoit une comedie, & qu'après avoir tiré des présens de la Flotte Angloise, il alloit employer les mêmes artifices sur la Flotte Portugaise. Cependant, comme Nassan étoit demeuré au rivage, & qu'il témoignoit quelque envie d'acheter les marchandises, on y mit le prix. Le reste du jour fut employé à cet arrangement, & le commencement du com-

aux Anglois,

le modele d'une chaîne de pompe. Sir Henri refusa honnêtement la premiere de ces deux demandes, & se rendit volontiers à la seconde. Il se passa plusieurs jours, pendant lesquels Sharpey & Jordayne conférerent souvent avec les Facteurs Indiens sur le prix des marchandises. Mokrib & Nassan firent plusieurs fois le voyage de Surate, allant & revenant avec diverses marques de mécontentement ou d'incertitude. Enfin, le 8 de Décembre, ils arriverent tous deux au rivage, suivis d'un grand nombre de chariots, qui déchargerent d'abord quarante ou cinquante balles de calicots. Ils en étalerent ensuite jusqu'à cent vingt. Les Marchands Indiens marquerent beaucoup d'empressement pour le vif-argent & le vermillon des Anglois; & Mokrib Kam, pour leur velours. Mais ne pouvant obtenir que ces marchandises sufsent vendues séparément, ils consentirent à prendre en même tems du plomb. Les Indiens font Leur injustice fut telle, qu'ils s'obstinerent à vouloir gagner cinquante pour plusieurs insultes cent sur les biens qu'ils mettoient en vente à leur porte, tandis qu'ils n'accordoient aux Anglois qu'un profit médiocre pour ceux qu'ils avoient apportés de si loin. Cependant le 9 au matin, Sir Henri revint à terre; & s'étant fait confirmer par les Indiens qu'ils s'en tiendroient du moins aux prix convenus, il commença férieusement à faire décharger son plomb. Mais, vers midi, Mokrib Kam recut des Lettres du Grand Mogol, qui le jetterent dans une profonde consternation. A peine lui échappa-t'il une parole; & partant presqu'aussi-tôt, il laissa Khoja Nassan & les Facteurs pour achever le commerce. L'Amiral, à qui cet incident fit naître de fâcheux founçons, ne retourna sur son bord que pour se donner plus de liberté à faire demander encore à Koja Nassan s'il étoit fidéle à ses engagemens. La réponse fut si nette & si positive que les Anglois ne pouvant plus conserver de défiance s'empressernt de décharger leurs marchandises.

Le nouveau Gouverneur de Surate se rendit le lendemain sur la Flotte avec Khoja Arfan Aly, pour fatisfaire leur curiosité. Tandis qu'ils étoient à bord de l'Increase, l'Amiral fut averti par un Exprès dépêché du rivage, que Khoja Nassan, après avoir recu le velours & quelques autres marchandises qu'il avoit desirées, avoit commencé à faire de nouvelles chicanes aux Anglois; qu'il avoit entrepris de les tromper sur les poids; & que pour réponse à leurs plaintes, il les avoit menacés de faire remporter les mar-L'Amiralarre chandises à la Ville. Cette conquite causa tant d'indignation à l'Amiral, verneur de Sura- que n'écoutant plus que son ressentiment, il arrêta sur le champ le Gouverneur de Surate & Khoja Arfan Aly. Cependant il continua de les traiter si civilement, que le Gouverneur entrant dans ses intérêts, lui conseilla d'envoyer de sa part au rivage, pour y porter à Nassan l'ordre de le venir joindre sur la Flotte Angloise. Nassan n'osa désobeir. Mais à peine sut-il arrivé que le Gouverneur s'adressant à l'Amiral, lui dit qu'il pouvoit garder pour caution celui qu'il accusoit d'injustice, & ne lui rendre la liberté qu'après l'execution des articles. Ainsi Nassan fut humilié jusqu'à demeurer captif sur l'Increase, du consentement même de son Gouverneur, à qui les Anglois permirent aussi-tôt de retourner au rivage. On continua la vente des marchandises avec plus de tranquillité & de succès. Cependant, pour ne refuser aucune satisfaction aux Indiens, l'Amiral leur donna de son côté deux

Otages, qui furent Jean Williams & Henri Boothly.

te à bord le Gou-

Les Portugais ne purent ignorer longtems que le commerce s'exerçoit enfin avec beaucoup de franchise entre les Négocians de Surate & la Flotte Angloife. N'ayant pu l'empêcher, ils résolurent de l'interrompre. L'Amiral, qui ne quittoit plus son bord, reçut avis qu'on découvroit du côté du Sud, est interrompu cinq Compagnies Portugaises, qui s'approchoient avec leurs enseignes déployées. Il ne put douter que leur dessein ne fût de s'approcher de la Mer, pour se saisir de ses marchandises & brûler les Chaloupes. Il fit transporter auffi-tôt fur le rivage, dans la Frégate & la Pinace, deux cens hommes armés de mousquets & de piques, avec ordre de ménager si peu les Ennemis, que cette avanture devînt pour eux une leçon. Mais à la vûe de tant Ils se retirent es de monde, qui étoit disposé à les recevoir, ils prisent le parti de se retirer. désordre, Les Anglois, ayant marché quelque tems à leur poursuite, rencontrerent près de Soually plusieurs Négocians de Surate, qui venoient à la Mer avec vingt nouvelles balles de marchandises.

Le 19, Sir Henri reçut, par un Juif, une Lettre de Peter Floris, Capitaine Hollandois au service de la Compagnie d'Angleterre. Elle étoit dattée de Masulipatan, où la Compagnie avoit un Comptoir; & Floris y donnoit avis à l'Amiral qu'il étoit parti trois Vaisseaux d'Angleterre, dont l'un étoit destiné pour la Mer Rouge. Cette nouvelle lui causa d'autant plus de chagrin, qu'après les différens qu'il avoit eus avec les Turcs, esperant peu de faveur de leur Nation pour tout ce qui paroîtroit dans cette Mer avec le nom Anglois, il craignoit que la Compagnie d'Angleterre ne lui reprochât d'avoir attiré la tempête sur son commerce. Cependant, comme il ne doutoit point que le Capitaine ne relâchât dans l'Isle de Sokotra, il le crut assez averti du peril par la Lettre qu'il avoit laissée entre les mains du Roi.

Quoique le commerce eût été poussé avec assez d'avantage sur le bord de la Mer, Jordayne fut envoyé à Surate, pour engager les Indiens à mettre en vente une plus grande quantité de leurs étoffes, & pour leur faire prendre d'autres marchandises de la Flotte. Il avoit l'esprit insinuant; & le long Jordayneses féjour qu'il avoit fait dans les Indes, depuis le naufrage de l'Afcension, lui chand d'Esclaves, ayant donné l'occasion d'apprendre la langue du pays, il se lia fort étroitement avec un Marchand d'Esclaves, qui s'étoit fort enrichi par ce commerce. Dounton, Auteur de cette Relation, & depuis long-tens ami de Jordayne, regrete qu'il n'eût point employé le talent qu'il avoit de plaire, à se mettre aussi-bien dans l'esprit de quelques Négocians, dont l'amitié pût être plus utile aux Anglois. Il raconte, sur le témoignage de son ami, que le Marchand d'Esclaves porta la confiance & l'affection jusqu'à vouloir l'associer à son commerce, & qu'il lui en découvrit tous les ressorts. Il avoit à Détail de cecom-Surate une fort grande maison, qui ressembloit par la distribution des 10- merce. gemens, aux Couvents de l'Eglise Romaine, dans laquelle il entretenoit plus de cent jeunes filles, qu'il achetoit en fortant du berceau, & qu'il faifoit élever fuivant le jugement qu'il portoit de leur beauté, à mesure qu'elles avançoient en âge. Les Esclaves de l'autre sexe étoient en beaucoup plus grand nombre, mais logés & nourris comme il convenoit à leur misérable fort; au lieu qu'il ne manquoit rien aux filles pour les commodités de la vie & pour l'instruction. Le Marchand fournissoit non-seulement les principaux Serrails d'Agra & des plus grandes Villes de l'Indostan; mais quantité de

DOUNTON. 1613.

Le commerce par les Portugais,

Lettre de Peter

DOUNTON.

Turcs qui venoient prendre tous les ans, dans son séminaire, de quoi sournir eux-mêmes les Serrails du Caire & de Constantinople. Il sit voir à Jordayne des beautés de divers prix, depuis cent piéces de huit jusqu'à douze & quinze mille. Mais, ce qui doit paroître asse étrange, il en tiroit des Marchands Turcs pour les divers pays de l'Inde, comme il vendoit celles de l'Inde pour la Turquie.

Havvkins est tenté de passer à Gua

1614.

L'Amiral reçut une Lettre du Capitaine Hawkins, qui étoit retourné à Cambaye, & qui lui marquoit qu'après avoir fait des réflexions sérieuses sur les offres des Portugais, il étoit résolu de se rendre à Goa avec toute sa famille, pour retourner de-là en Angleterre. De quelque source que pût venir ce dessein, Sir Henri se crut obligé de lui représenter avec force qu'une entreprise si téméraire l'exposoit à perdré ses biens & sa vie. En lui saisant cette réponse par le même Messager, il l'exhortoit à prendre l'occasson de sa Flotte, pour retourner dans sa Patrie avec plus de douceur & de sûreré. Ce ne su néammoins qu'après des instances redoublées, qu'Hawkins prit cette résolution. Il arriva le 26 de Janvier, à Soually, avec le Capitaine Sharpey, Fragne & quelques autres Anglois qui l'avoient accompagné à Cambaye; & l'Amiral alla trois milles audevant de lui avec un corps de deux cens hommes, pour le garantir de l'insulte des Portugais, qui n'étoient pas éloignés de son passage avec leur armée.

Les Anglois fe flattent en vain d'obtenir un Comptoir à Surate.

Pendant le séjour de Jordayne à Surate, ses manieres douces & insinuantes sembloient avoir disposé le Gouverneur à lui accorder pour sa Nation un Comptoir dans cette Ville. Il donna lui-même cette esperance à l'Amiral, qui avoit déja nommé ceux qui devoient être chargés de cet établissement. Mais ayant envoyé le 26 Jean Williams, pour sçavoir les dernieres résolutions du Gouverneur, il le vit revenir le 29 avec un resus & des marques d'éloignement qui ne regardoient pas moins le fond du commerce que la proposition du Comptoir. Ce changement ne put être attribué qu'à la jalousse & aux pratiques des Portugais. Après une déclaration si rigoureuse, il ne restoit aux Anglois de Surate qu'à prendre les ordres de leur Amiral, fur le tems de leur retour à la Flotte. Il leur écrivit, dès le jour suivant, de partir sans désai; de sorte qu'ils surent rendus à bord le 31 avec toutes leurs marchandises.

Kafilath de 300 voiles.

Le 6 de Février, les Anglois virent passer un Kasilath, c'est-à-dire une Flotte Marchande, d'environ cinq cens Frégates Portugaises qui alloient à Cambaye. Il leur étoit venu sur leurs trois Vaisseaux quelques Déserteurs de cette Nation, qui n'y avoient été reçus que par le seul mouvement de l'humanité; mais ils éprouverent à leur tour que la Religion & l'amour de leur Patrie ne sont pas toujours capables de retenir les Anglois; car plusieurs Matelots, gagnés apparemment par des caresses & des ostres, abandonnerent leur bord pour se rendre sur la Flotte Portugaise. On accusa de leur désertion un Portugais nommé Pierre Rosèmary, qui étant passe du Portugal en Angleterre pour y embrasser la Religion Protestante, avoit offert à l'Amiras de l'accompagner dans son voyage. Il avoit servi d'Interpréte dans tous les lieux où l'on avoit eu besoin des Langues Portugaise & Arabe, & celle-ci lui étoit presqu'aussi familiere que l'autre. Ensuite étant arrivé dans la Rade de Surate, il n'avoit pu se voir si près d'une Flotte de sa Nation sans rap-

Deferteurs Anglois, débauchés par Pierre Rofemary. peller les idées & les fentimens de sa naissance, qui l'avoient porté à rejoindre ses Compatriotes. Mais quoiqu'il fût parti seul, dans une occasion qu'il trouva sur le rivage, pendant que les Indiens y tenoient leur marché, on fut surpris de voir déserter après lui tous les Matelots avec lesquels il avoit eu quelque familiarité; comme si la peinture qu'il leur avoit apparemment tracée de sa Nation & des avantages qu'ils y pouvoient esperer, leur avoit fair perdre l'amour & le goût de leur propre Patrie. Dans la premiere indignation que l'Amiral ressentit de leur fuite, il fut tenté de les faire redemander à Dom Soto Major, en lui offrant pour échange les Portugais qui étoient passés sur la Flotte Ángloise: mais il craignit qu'on ne l'accusat d'avoir violé, à l'égard des derniers, sa parole & le droit sacré des aziles.

La Flotte Angloise avoit passé dans ce pays l'espace de cent trente-huit jours, pendant lesquels elle avoit essuié de la part des Gouverneurs de Su-tacles que les Anrate, des infidélités & des délais fort pernicieux à fon commerce. Le refus trouyés à surate, d'un Comptoir, après lui avoir fait esperer si long-tems cette faveur, étoit une autre injustice dont elle étoit d'autant plus blessée, qu'ayant reçu l'ordre de partir immédiatement, il ne lui restoit aucun moyen de se faire payer de plusieurs sommes qui lui étoient dûes par les Marchands de la Ville. L'Amiral apprit ensuite d'où venoit cette mauvaise disposition des Indiens. Pendant qu'ils délibéroient s'ils devoient lui accorder la permission d'établir un Comptoir, Mokrib Kam avoit reçu une Lettre de Dangier, Banian de Cambaye, qui lui déclaroit, à l'instigation des Missionnaires, que s'il souffroit l'établissement des Anglois à Surate, les Portugais étoient résolus de bruler toutes les Villes de la Côte & de se saisse de tous les Vaisfeaux Indiens qui tomberoient entre leurs mains. Sur quoi Mokrib avoit jugé que la prudence devoit lui faire rejetter toures fottes de liaisons avec l'Angleterre.

La Rade de Soually, où les Anglois étoient à l'ancre, est au 20e degré 55 minutes de latitude du Nord, & la variation de 16 degrés 40 minutes à l'Ouest. Dounton observa que dans les marées de la pleine-lune, la hauteur de l'eau surpasse de quatre pieds celle des marées communes; & qu'ordinairement les marées de nuit sont plus hautes de trois pieds que celles

Le 10, après avoir reglé tous les comptes du commerce, avec deux Facteurs de la Ville, nommés Jaddan & Narran, l'Amiral se saisse d'une Frégate Indienne, qui faisoit voile à Gogo; & s'étant accommodé d'une partie de sa cargaison, qui étoit composée de chandelles faites d'un mêlange de riz & de poix, il donna aux Patrons, des billets payables par ses Débiteurs de Surate. La Flotte leva l'ancre, le 11, avec la marée; & s'étant avancée au Sud de la Barre de Surate, près d'un Vaisseau Indien, nomme le Hassani, qui étoit prêt à faire le voyage de la Mer Rouge, elle prit aussi quelques marchandises, dont elle lui assigna le payement sur ce qui restoit dû aux Anglois par les Négocians du pays. Le 14, à une heure du matin, elle tomba fur un grand banc, où l'eau se trouva toujours assez haute pour ne pas lui causer beaucoup d'inquiétude; après quoi, suivant la terre à la distance d'environ dix lieues, & forcée par le vent de porter au Sud-Sud-Est, elle se trouva le lendemain à 19 degrés 37 minutes de latitude. Depuis midi

DOUNTON. 1614.

Position de la Rade de Soually.

Les Anglois fe payent par leurs propies mains , & quittent Sma-

Lour route infqu'à Dabul.

jusqu'au soir, elle ne fit que cinq lieues, avec beaucoup d'embarras pour se dégager d'un dangereux courant. Un calme, qui dura une partie de la nuit suivante, lui sit entendre fort distinctement plusieurs coups de canon, dont le bruit venoit du rivage; &, le matin, sans appercevoir aucun Vaisseau, ils découvrirent la terre, qui présentoit un mélange de montagnes & de vallées fort agréables. La latitude à midi étoit de 19 degrés 4 minutes. Vers le soir, ils se trouverent à trois lieues du rivage sur un fond de douze brasses, qui diminua jusqu'à six. Enfin, le 16 à midi, ils virent une terre haute, divisée par plusieurs Bayes, qui sembloient offrir d'excellentes Rades, avec un fond excellent de cinq ou six brasses à quatre milles du rivage, & de neuf ou dix brasses à trois lieues en Mer; la latitude de 18 degrés une minute. Ils ne purent douter, sur les indications de leurs Cartes, qu'ils ne fussent proches de Dabul. En effet, ils jetterent l'ancre près de la Barre, à l'entrée de la nuit, sur un fond de sept brasses.

Situation de Da. bul.

L'Amiral, qui s'étoit proposé de se défaire dans ce Port de quelques marchandises Angloises, s'avança le lendemain dans sa Frégate, pour sonder la profondeur de la Barre. Il trouva cinq brasses à la pointe du Sud; mais un peu plus loin au Nord, vers le milieu de la Barre, il ne trouva que deux brasses. La latitude de cette pointe du Sud est de 17 degrés 34 minutes; & la variation, 15 degrés 34 minutes.

Politeffes & of. fres du Gouver-MCHT.

se réduit presqu'à

Le même jour, après midi, on vit arriver, de la part du Gouverneur deux Barques, dont l'une ramenoit le Messager que les Anglois lui avoient envoyé pour l'informer de leur arrivée, & l'autre apportoit à l'Amiral un présent de trois veaux, & d'un mouton, avec quelques fruits & des melons d'eau. Le Vaisseau de Dabul que les Anglois avoient trouvé à Mocka, étant revenu dans le pays, le Capitaine faisoit témoigner à l'Amiral la satisfaction qu'il avoit de son arrivée; & joignant, à la maniere des Indiens, beaucoup de complimens aux promesses d'amirié, il ajoûtoit; que pour les marchandises Angloises, les Négocians de Dabul donneroient ou de l'argent comptant, ou de l'indigo, des étoffes & du poivre. C'étoit plus qu'ils n'avoient dessein d'executer & que les Anglois ne s'étoient promis; car tout l'indigo, les étoffes & le poivre du pays s'embarquent ordinairement sur leurs propres Vaisseaux pour être transportés dans la Mer Rouge. Cependant, sur de si belles offres, l'Amiral ne balança point à faire descendre ses Facteurs, avec un présent pour le Gouverneur & des essais de leurs marchandises. Ils furent traités civilement, mais à peine vendirent-ils quelques pié-Le Commerce ces de drap & & d'étamine. Le Gouverneur, après avoir acheté une certaine quantité de plomb, ne fit pas difficulté de le renvoyer à bord, & de rompre son traité, suivant l'usage de Surate, dont les Anglois avoient déja fair une trifte expérience. A l'égard du bled, de l'eau & des autres provisions, ils obtinrent facilement tout ce qui leur étoit nécessaire. Ils changerent une de leurs ancres contre un gros cable Indien, de dix-huit pouces d'épaisseur, & long de 96 brasses, qui fut estimé douze livres sterling. Dounton déclare qu'il ne put juger si toutes ces facilités venoient de l'inclination du Gouverneur à favoriser les Etrangers, ou de la crainte que lui pouvoit inspirer le récit de tout ce qui s'étoit passé à Mocka. Outre plusieurs Bâtimens Malabares, qui étoient à l'ancre dans la Rade,

DOUNTON. 1614. Bâtimens Portu-

les Anglois virent arriver, le 26 après-midi, un grand Vaisseau Portugais accompagné d'une Frégate. L'Amiral envoya, deux heures avant la nuir, le Darling pour le reconnoître; & craignant ensuite qu'il ne trouvât le moyen de s'échapper dans les ténébres, il fit avancer auffi le Pepper-Corn & sa Fré- saississent de les Auglois se gate, avec ordre de s'en saissir. On s'apperçut bientôt que cette précaution avoit été nécessaire; car à l'entrée de la nuit, les deux Bâtimens leverent l'ancre & commencerent à s'éloigner. Mais un coup de canon les força de baisser leurs voiles. Ils se hâterent d'envoyer un canot avec trois hommes. pour faire les excuses de leur Capitaine, à qui son âge & ses infirmités, dirent-ils, n'avoient pas permis de venir lui-même à bord. Ils ajoûterent que leur grande Chaloupe étoit si chargée, qu'ils n'avoient pû la détacher du Vaisseau pour la mettre en mer. Là-dessus, Dounton se trouva obligé de faire avancer fa Pinace, avec quelques-uns des principaux Marchands & plufieurs Soldats, mais contre son inclination, parce qu'il prévoyoir combien il seroit difficile d'empêcher le pillage. Il défendit fort rigoureusement au Dounton ne peut Patron de laisser monter aucun Soldat dans le Vaisseau Portugais, s'il n'y étoit forcé par les circonstances; son dessein n'étant que de s'en assurer, & d'attendre l'Amiral à qui il vouloit laisser l'honneur d'y entrer le premier. D'un autre côté la Frégate Angloise, qui après avoir tué un Portugais du coup de canon qu'elle avoit tiré, avoit poursuivi leur Frégate, la ramena comme en triomphe, & vint prendre les ordres de Dounton. Il fit passer fur son bord une partie de l'Equipage, & donna ordre au reste d'entrer dans la Rade. Mais s'appercevant qu'ils prenoient un détour, & craignant que s'ils gagnoient le vent, il ne lui fut impossible de les rejoindre avec toutes fes voiles, non-seulement il les fit arrêter, mais s'étant fait apporter leurs voiles, il les força de jetter l'ancre près de lui. Enfuite il prit dans sa chambre leur Patron pour se faire expliquer en quoi leur cargaison consistoir. Pendant ce tems là le Patron de la Pinace feignant de douter si les Por-

tugais du Vaisseau étoient disposés à la soumission, monta sur leur bord avec quelques Soldats, qui ne balancerent point à piller tout ce qui excita leur avarice. Dounton, qui n'en étoit pas assez éloigné pour ne pas s'appercevoir du désordre, les fit rappeller plusieurs sois sans leur trouver beaucoup d'obéissance pour ses ordres. Enfin, les voyant revenir, il chargea quatre de ses principaux Officiers de se tenir prêts à la lanterne, pour les fouiller l'un après Pautre à leur retour. Tout le butin qu'ils apportoient fut jetté successivement dans la Chaloupe, & Dounton le renvoya sur le champ aux Portugais, en qu'on leur avoit leur faisant dire que s'il leur manquoit quelque chose de plus, on leur accor- pusderoit toutes fortes de satisfaction, aux dépens de ceux qui étoient montés fur leur bord, sans aucun ordre. Mais tandis qu'il en usoit si généreusement, la Frégate Angloise, qui n'avoit alors pour Commandant qu'un certain Terrie, valet de Thornton, se rapprocha de la Frégate Portugaise; & les Matelots Anglois montant à bord briferent les armoires, forcerent les coffres, & prirent tout ce qu'ils jugerent à propos. Dounton, fort irrité de ce brigandage, pressa Pemberton, Capitaine du Darling, d'en informer promp-

tement l'Amiral.

Il paroissoit assez difficile d'arrêter un penchant si général au pillage. Ce- mente & l'Ainipendant l'Amiral, sans perdre un moment, envoya des ordres severes à laly remedie.

Le défordre ang-

Il prend luimême une partie des marchandifes Portugaifes.

tous les Anglois, de rentrer chacun sur son bord. Ensuite s'étant mis dans fa Chaloupe avec les principaux Marchands du Navire Portugais., il fit la visite de tous les Vaisseaux de sa Flotte, avec une ardeur extrême à fouiller dans les coins les plus détournés. Aprés avoir donné cette satisfaction aux Officiers Portugais, il fit mettre à leur yeuxs, dans sa Frégate, tout ce qui leur avoit été enlevé, & le fit transporter avec eux sur leur Bâtiment. Ils venoient de Cochin, pour se rendre à Chaul. Leur Navire, qui étoit d'environ trois cens tonneaux, fe nommoit le Saint Nicolas. Sa cargaifon confiftoit principalement en noix séches de cocos, noix de Racka, sucre noir, étain, étoffes & porcelaines de la Chine, cayro, facs d'Alun, & divers cordages. En vain les Anglois prefferent le Capitaine de leur communiquer le Mémoire de toutes ses marchandises. Ils ne purent ni l'obtenir, ni le trouver par toutes leurs recherches. Mais après lui avoir fait restituer ce qui lui avoit été pris sans ordre, l'Amiral se crut en droit de prendre lui-même de quoi se dédommager d'une partie des pertes que les Portugais lui avoient caufées à Surate. Il fit transporter du Saint Nicolas sur l'Increase quelques balles de soie crue, de la Chine, plusieurs caisses de girose & de canelle, avec une certaine quantité de belle cire; foible réparation, dit l'Auteur, pour tous les outrages, & les torts que la Flotte Angloise avoit reçus des Portugais.

La Frégate appartenoit aux Portugais de Chaul, & faisoit voile pour Ormuz. Sa charge étoit d'environ 60 tonneaux, & ses marchandises consistoient en riz & en tamarins. L'Amiral prit quelques sacs de riz pour sa provision. Il confentit à laisser passer sur les deux bords Portugais, les Déserteurs de cette Nation, qu'il avoit reçus à Surate, & qui lui demanderent volontairement cette faveur. Ensuite ayant fait quelques présens aux deux Capitai-

nes, il leur accorda la permission de continuer leur course.

Délibération des Anglois.

Cet incident avoit interrompu le commerce des Anglois avec Dabul; ce qui n'empêcha point le Gouverneur de les faire avertit que le grand Kafilath, qui avoit passé le 6 de Février aux environs de Surate pour se rendre à Cambaye, devoit repasser le lendemain ou la nuit suivante, en retournant à Goa. Les Anglois n'en découvrirent aucune trace. Mais l'Amiral afsembla son conseil, pour déliberer sur plusieurs partis qu'il avoir à choisir. Il proposa d'abord de faire voile à Goa, pour demander des réparations aux Portugais; dans le dessein de se faire un droit de leur réfus pour exercer des repréfailles sur tous les Vaisseaux de cette Nation qui tomberoient entres ses mains. Cette proposition parut fort raisonnable à l'Assemblée; mais comme c'étoit s'exposer à des délais, & à des subterfuges; en un mot, à quantité de nouveaux artifices, dont le seul effet certain seroit de faire perdre un tems qui pouvoit être mieux employé, on conclut qu'il valoit mieux retourner vers la Mer Rouge, non-feulement pour tenter de se remettre en possession de tout ce qu'on avoit perdu, mais par trois autres raisons, dont la plus foible n'étoit pas sans force : 1°. Pour se dédommager sur les sujets du Grand-Mogol, des pertes qu'on avoit essuiées dans les Rades de Soually & de Surate. 2°. Pour tirer quelque vengeance de la trahison des Turcs à Aden & à Mocka. 3°. Pour garantir ou fauver du péril le Vaisseau Anglois qui devoit arriver dans cette Met, comme on l'avoit appris de Masulipatan, par la Lettre du Capitaine Floris. Malgré les excuses & les déguifemens

Motifs qui les déterminent à retourner dans la Mer Rouge.

semens de l'Auteur, il faudroit ici s'aveugler pour donner à l'entreprise des Anglois un autre nom que celui de pyraterie. C'est une remarque que j'ai

faite à l'occasion du même voyage, dans la Relation précédente.

Le 5 Février, à six heures du matin, la Flotte mit à la voile, en suivant la Côte au Nord - Nord-Ouest. L'Amiral, qui vouloit garder au fond quelques mesures avec les Portugais, étoit bien aise de voir le Vaisseau de Cochin en sureté, & de lui servir comme d'escorte jusqu'à Chaul contre les Malabares, alors ennemis de la Nation Portugaife. Il mouilla l'ancre, le foir,

à une lieue de la terre, à six de Dabul, & neuf de Chaul.

Le lendemain, ayant remis à la voile avec un vent favorable, la Flotte éprouva de jour en jour qu'elle étoit poussée plus loin au midi qu'elle ne devoit s'y attendre suivant la direction de sa course, sur-tout après avoir pasl'embouchure du Golphe Persique. Dounton croit que cette erreur ne peut être attribuée qu'aux courans, quoiqu'ils ne soient pas toujours sensibles. Le 24 de Mars étant à la vûe de l'Isse de Sokotra, l'Amiral envoya devant lui Pemberton, dans le Darling, pour s'informer si le Vaisseau Anglois, vove le Darling qui devoit entrer dans la Mer Rouge, avoit déja paru sur cette Côte. Pour lui, continuant sa course, il se trouva le 25 au matin devant la pointe de Delischa; & le jour suivant, un calme, dont il sut tout d'un coup surpris, le força de mouiller l'ancre fur vingt brasses de fond, à un mille du roc de Saboyna, pour se garantir du courant, qui l'auroit poussé au Nord sur ce roc. L'abondance de poissons, dont la Flotte se vit environnée, servit à l'amusement des Anglois. Le 27, ils passerent les rocs, qui sont à trois mille au Nord d'Abba Kuria, &, suivant le calcul de Dounton, à vingt lieues Ouest par Sud de la pointe Occidentale de Sokotra. Le matin du 28, ils se trouverent à sept lieues du Cap de Guardafu, & à neuf du mont Felix. Vers trois heures après-midi, le vent, qui devint contraire, leur fit prendre le parti de jetter l'ancre sur un fond de sept brasses, mais fort rude à un mille & demi du mont Felix. L'amiral reconnut toute cette Côte avec sa Frégate.Trois Habitans, qui ne se firent pas presser pour venir à bord, se chargerent d'une Lettre pour le Darling s'il s'approchoit de la même Côte. Ils apprirent à l'Amiral que trois jours avant son arrivée, ils avoient yû passer quatre Vaisseaux Indiens vers la Mer Rouge.

L'esperance de voir paroître le Darling retint l'Amiral à l'ancre jusqu'au Il relâche sur 29, & ce délai lui procura des rafraîchissemens, qui lui furent apportés bie heureuse. de toutes les parties du Canton. Il acheta même, à juste prix de l'ollibanum & diverfes fortes de gommes Arabiques. Les Habitans le prirent pour un Mahometan, & lui repeterent plusieurs fois, qu'ils ne l'auroient pas si bien traité s'ils l'avoient cru Franghis; c'est le nom qu'ils donnent aux Chrétiens. Enfin ne comptant plus de voir arriver le Darling, on tourna les voiles vers Aden. Le 30, on découvrit la Côte de l'Arabie heureuse, qu'on ne perdit plus de vûe que la nuit, jusqu'au 2 d'Avril, que se trouvant à dix-huit lieues d'Aden, on tint Conseil sur la séparation de la Flotte. Il sut résolu que le Pepper-Corn demeureroit à croiser devant le Port d'Aden, pour empêcher les Bâtimens Indiens d'y entrer, & leur faire prendre le parti de s'avancer vers la Mer Rouge, où l'Amiral feroit prêt à les recevoir avec le Tra-

de-Increase, sa Fregate & les Pinaces.

Tome II. L DOUNTON. 1614.

L'Amiral en-

DOUNTON. 1614. Le Darling ap-

Le jour suivant, à huit heures du matin, lorsqu'ils étoient prêts de se séparer, ils trouverent le Darling à l'ancre, au dessus d'Aden, à la distance d'environ sept lieues. Leur retardement sur la Côte d'Arabie lui avoit donné le tems de les devancer de deux jours. Pemberton, qui le commandoit, porte des informations à l'Amiavoit reçu du Roi de Sokotra une lettre que le Capitaine Saris avoit laissée au Prince en passant dans son Isle avec trois Vaisseaux, le Clove, l'Hector & le Thomas. Quoiqu'il y eût trouvé la Relation des difgraces que ses Compatriotes avoient essuiées dans la Mer Rouge, il s'étoit obstiné à suivre la même route avec ses trois Bâtimens, par la seule raison qu'étant muni d'un Passeport du Grand-Seigneur, il se flatoit d'être reçu plus favorablement. L'Amiral partit immédiatement avec le Trade-Increase, le Darling & la Frégate, laissant Dounton à l'ancre pour executer ses ordres.

Le 3 au matin, Dounton mit à la voile & s'avança au Sud pour donner

Dounton demeure feul à croiser près d'Aden.

feau de Calecut-

plus d'étendue à ses observations. Il découvrit bientôt trois Navires; mais le vent, qu'il avoit contraire, ne lui permit pas de les joindre; & le tems n'ayant pas changé, vers le foir, il lui fut impossible de jetter l'ancre pendant toute la nuit. Le 4, il s'approcha jusqu'à trois milles d'Aden; & trouvant un fond commode, il y mouilla sur douze brasses. Huit jours, qu'il passa dans cette situation, lui étoient devenus fort ennuyeux, lorsque le 12 au matin il apperçut un gros Bâtiment, qui n'épargna rien pour éviter sa rencontre. L'effort des Anglois pour lui couper le passage ne l'auroit point empêché de gagner le Port, s'ils n'eussent pris le parti de lui lâcher quelques boulets, Il artête un vais qui lui firent baisser aussi-tôt ses voiles. Il envoya sa Chaloupe, avec quelques Indiens, de qui Dounton apprit qu'ils appartenoient au Samorin de Calecut; & qu'étant partis de cette Ville pour Aden, ils avoient employé quarante jours dans leur voyage. Ils avoient passe à Sokotra, & s'étant enfuite arrêtés sur la Côte du mont Felix, ils avoient vû la Lettre que l'Amiral y avoit laissée pour le Darling. Leur Capitaine, ou leur Nackada, se nommoit Ibrahim Abba Sinda. Leur cargaifon qui étoit de deux cens tonneaux, confistoit, suivant leur déclaration, en trois tonneaux de tamarins, deux mille trois cens quintaux de riz, quarante bahars de Jagazza ou de fucre brun, fept bahars de cardamome, quatre quintaux & demi de gingembre sec, un tonneau & demi de poivre, & trente & une balles de cotton. L'Equipage étoit composé de soixante-treize personnes pour les usages suivans: vingt pour le service des pompes & la manœuvre intérieure, huit pour le gouvernail, quatre pour les mâts & vingt pour les alimens & la cuisine. Le reste étoit des Passagers, Pelerins ou Marchands.

\$2 conduite à l'égard de ce bâti» ment.

Comme ils étoient d'une Ville qui n'avoit jamais causé de tort aux Anglois, Dounton n'eut aucune envie de les chagriner, & borna ses demandes à deux barils d'eau qu'ils lui accorderent volontiers. Cependant, fur la défense qu'il leur sit d'entrer dans le Port d'Aden, ils parurent si mécontens, que pour se faire obéir, il les menaça de les couler à fond, & de ne leur laisser que leur Chaloupe pour sauver leur vie. Leurs objections continuant encore, il ajoûta que s'ils ne partoient avant qu'il parût quelqu'autre Bâtiment, il feroit forcé de les abîmer, pour empêcher leurs correspondances avec les Turcs ses ennemis. Ils se déterminerent enfin à mettre à la voile, mais en portant vers la Côte; de forte que les Anglois prirent la réfolution

de les suivre nuit & jour, de peur qu'ils ne profitassent des ténébres pour se olisser dans le Port. Dounton fait observer qu'à chaque Vaisseau qui paroissoit à la vûe d'Aden, les Turcs se hâtoient de donner avis qu'il y avoit un Vaisseau de l'Europe sur leur Côte. Ils avoient voulu rendre le même fervice au Navire de Calecut; mais quelques Arabes & deux Soldats Turcs qu'ils avoient envoyés dans une Barque, tomberent comme lui entre les mains des Anglois. Leur frayeur fut égale à leur surprise lorsque paroissant Traitement qu'il devant le Capitaine, ils le reconnurent pour celui qu'ils avoient traité l'an-fait à quelques née précédente avec tant de mauvaise foi & de barbarie. Ils se seroient jettés à la nage, s'ils avoient été moins éloignés de la terre, sur-tout lorsque Dounton leur rappella leur ancienne conduite, avec des reproches de leur injustice & de leur cruauté. Cependant, après les avoir effrayés, il leur dir que malgré de si justes sujets de ressentiment, il vouloit leur faire connoître que sa Nation étoit plus capable d'humanité que les Turcs, & les renvoyer dans leur Ville sans leur nuire. Ils partirent fort satisfaits, en promettant d'ap-

porter des vivres & des rafraîchissemens. En effet, ils envoyerent une Barque chargée de poisson, qui devoit être suivie le lendemain de beaucoup d'autres provisions. Mais le Pepper-Corn étant alors à la suite du Bâtiment

de Calecut, ils n'oserent se hazarder si loin pour le joindre.

Le 14 au marin, Dounton découvrir un autre Vaisseau de la même grandeur, qui s'avançoit aussi vers Aden. L'ayant forcé de mettre à l'ancre, il s'en fit amener quelques Indiens, tandis qu'il faifoit faire la visite de leurs marchandises. Il apprit d'eux qu'ils étoient de Pormean, Ville peu éloignée de Kuts Nagone, & Tributaire du Grand-Mogol, qui avoit maîtraité la Nation Angloife. Le Capitaine étoit Bannian. Dounton, sans prendre la peine d'examiner plus long-tems leur Commission, sit enlever quelques balles de cotton & de calicos qui faisoient la plus précieuse partie de leur cargaison, & leur accorda la liberté de porter le reste aux Turcs. Cette violence n'empêcha point que le même jour Maharim, Aga d'Aden, ne lui envoyât, par quatre Arabes, un présent d'œufs de poules & de fruits. Mais il ne daigna pas même le regarder. Après avoir laissé pendant quelques momens les Messagers sans leur répondre, il leur déclara que c'étoit le ressentiment des outrages que sa Nation avoit reçus des Turcs qui l'avoit ramené dans cette Mer, pour en tirer vengeance par tous les chagrins qu'il trouveroit l'occafion de leur caufer; qu'étant si éloigné de vouloir meriter leurs faveurs, il méprisoit aussi leurs artificieuses politesses; enfin qu'ayant égorgé les Anglois lorsqu'ils étoient venus chez eux avec la qualité d'amis, ils n'en devoient point attendre des témoignages d'affection lorsqu'ils venoient avec le dessein de se vanger. A l'égard du présent, il consentit que ses gens le prissent pour leur usage, mais en payant la valeur; afin qu'ils ne s'engageassent à rien par une autre acceptation. Il en usa de même pour des rafraîchisfemens de poissons qui lui furent envoyés; c'est - à - dire, que faisant payer

avec ses gens une partie de ce qu'ils avoient apporté. Le 26, il apperçut au Sud d'Aden un Bâtiment qui faisoit voile vers l'Est. La Pinace qu'il envoya aussi-tôt à sa poursuite, le lui amena dans l'aprèsmidi. C'étoit une Jelbe de Xaer ou Schaer, chargée de grains, d'opium &

tout ce que les Turcs lui apportoient, il les retenoit encore pour manger

QUATON. 1614.

Diverfes Bârimens ariêtés par

Fierté de Dounton à l'égard des Dounton.

d'autres commodités. Il en tira ce qui convenoit à ses besoins; & s'il le paya; comme il affecte de le répeter, il y a peu d'apparence que le payement répondit à la valeur des marchandises. Le 29, il vit tomber entre ses mains deux grandes Barques qui venoient d'une Ville des Abyssins, nommée Bandar Zeada. Leur cargasson, en marchandises, n'étoit composée que de nattes; mais elles portoient aussi soixante-huit moutons à grosse queue, qu'il acheta, sans consulter apparemment ceux à qui il en sit agréer le prix.

Il abandonne Aden pour fe rendre aux Détroits.

Diverses prifes

agun y ran,

Il manque un grand VaiiI.au.

Il en prend un beaucoup plus grand.

Il ne paroît pas que dans ces petites expeditions le Pepper-Corn eut répondu fort avantageusement aux esperances de l'Amiral. Mais le vent devint si favorable pour gagner les Détroits, que Dounton ne pouvant résister à l'occasion, tourna ses voiles vers Bab-al-mandel. Après avoir découvert à dix heures du marin la Côte d'Abyssinie, qui se présente dans l'éloignement avec l'apparence d'une Isle, il porta au Nord-Ouest vers les Détroits. dont il se jugea éloigné d'environ dix lieues; &, vers quatre heures après midi, il commença distinctement à les appercevoir. Ayant jetté l'ancre à l'entrée pour y passer la nuit, il vit arriver, le jour suivant, un petit Vaisfeau dont sa Pinace se saisit sans résistance. Le Nackada qui lui sut amené. se déclara Sujet du Grand Mogol, & parti d'une Ville nommée Larri ou Lourri, à l'embouchure de la riviere de Sinde. Il en tira plusieurs balles d'étoffes précieuses, de l'huile & du beurre pour l'usage de son propre Vaisfeau, après quoi il lui laissa la liberté de continuer sa course vers Mocka. Mais à peine avoit-il fait transporter des marchandises qui lui coûtoient se peu, qu'il vit paroître, à l'Est du Détroit, un Navire de deux cens tonneaux, immédiatement suivi d'un autre Bâtiment beaucoup plus gros, dont le grand mât avoit quarante-trois (a) verges de longueur. Ces deux Vaisseaux n'ayant été découverts que de fort près, parce qu'ils étoient cachés par la situation de la terre, le premier, qui avoit pour lui le vent & la marée, passa si légerement, que Dounton n'ayant pû le couper, sut réduit à lui donner la chasse par derriere. En le suivant d'assez près, Dounton le reconnut pour le Vaisseau de Mahammed de Dabul, l'ami des Anglois. C'étoit perdre l'esperance d'en saire sa proye. Cependant il se ressouvint de la fierté de ce Nackada, qui avoit refusé de visiter l'Amiral Anglois sur son bord, pendant le séjour qu'il avoit fait à Mocka & à Dabul, & cette pensée lui auroit fait souhaiter de pouvoir exercer sur lui quelque autorité. Mais, le Navire ayant trop d'avance, il se contenta de lui envoyer une volée de canon, dans la crainte de manquer aussi celui qui le suivoit. En esset, celuici, qui avoit vû les Anglois attachés à la poursuite du premier, jetta l'ancre aussi-tôt, avec l'esperance de pouvoir s'échapper à la faveur des ténébres. La nuit n'étoit pas éloignée; mais c'étoit dans la même idée que Dounton avoit abandonné son autre chasse; de sorte que s'étant bientôt rapproché, il n'eut point de peine à se saisir d'une proye qu'on ne pensoit point à lui disputer. S'il y a quelque chose d'étonnant dans cette multitude de prifes, c'est la facilité avec laquelle on voit abandonner aux Indiens leurs Vaisfeaux & leurs marchandises. Ce dernier Bâtiment que les Anglois avoient pris pour un Navire de Diu, étoit de Kutsnagone, chargé de coton, de calicos, de beurre & d'huile. Dounton, qui vouloit se donner le tems de le visiter, sit passer sur son bord les principales personnes de l'Equipage; & (a) Mesure Angloise, qui revient à l'aune de France.

le conduisant sur la Côte d'Arabie, dans un lieu parsemé de basses, il attendit le marin pour ne laisser rien échapper à ses observations. Les richesses qu'il en tira furent la plus grande partie des étoffes, avec quelques provisions d'huile & de beurre. Cependant comme il étoit naturel qu'il rendît en échange quelques marchandifes Angloifes, ne fut-ce que pour faire place sur son bord à tant de richesses dont il s'étoit déja saiss, il fut surpris de voir rejetter ses offres aux Indiens, sous prétexte qu'ils n'avoient aucun usage à faire des marchandises qu'il vouloit leur faire accepter. Ce qui n'étoit apparemment dans ces Infidelles qu'un effet de leur dépir ou de leur haine, ne laissa pas de tourner à leur avantage, par le scrippile que Dounton se fit de prendre leur bien sans aucune sorte de compensation. Il leur rendit quelques balles, avec une partie de leur beurre & de leur huile; après quoi remettant sur leur bord les Pelerins & les Passagers qu'il en avoit fait sortir, il leur donna une Lettre pour l'Amiral, dans la persuasion qu'ils ne manqueroient pas de le rencontrer. Mais avant leur départ les Anglois appercurent une Jelbe, qui venoit vers enx de Bal-al-mandel, & que leur seule chaloupe arrêta. Le Patron apprit au Capitaine qu'il appartenoit à Bandar Zeada, Ville de la Côte d'Abyllinie, éloignée d'une demie journée à l'Ouest de Bandar Kassum; qu'il alloit à Mocka avec des nattes; que rangeant la Côte au passage du Détroit il avoit appris d'un homme du Canton que l'Amiral Anglois s'étoit retiré dans la Baye d'Assab avec huit ou neuf Vaisseaux velles de l'Ami-Indiens, & lui avoit laissé une Lettre pour le Capitaine Dounton; mais qu'il ne vouloit la remettre à personne, parce qu'esperant que Dounton retourneroit au Détroit, il comptoit d'en recevoir une récompense. Sur cet avis, le Capitaine mit à la voile le même jour; mais le vent, qui changea tout d'un conp, l'obligea de remettre à l'ancre. Comme il se disposoit à partir le jour suivant, il vit arriver, dans une Pinace, Gilles Thornton, Lieutele jour suivant, il vit arriver, dans une Pinace, Gilles Thornton, Lieute-nant de l'Increase, qui venoit le féliciter de la part de l'Amiral sur son heu-député, & le rereuse arrivée, & l'informer que la Flotte étoit effectivement dans la Baye joint à Assabd'Assab avec celle de Saris & quantité de Vaisseaux Indiens dont les deux Florres Angloifes s'étoient saiss. Il lui nomma le Rehemi, de cinq cens tonneaux; le Hassani, de six cens; le Mahmudi de Surate, de cent cinquante; le Sallamita, de quatre cens cinquante; le Kadri, de deux cens; l'Azum Khani, de deux cens; tous Bâtimens de Diu; outre trois Vaisseaux Malabares, de

de deux à trois cens ; le Kadri, de Dabul, de quatre cens, & le grand Navir de Cananor. Dounton ayant levé l'ancre aussi-tôt, Thornton ajoûta qu'il lui seroit difficile de gagner assez promptement la Baye d'Assab, pour assister à la réception du Roi de Rahita, qui devoit yenir le même jour au rivage avec sa Noblesse & ses Gardes, & que les deux Generaux Anglois se proposoient de traiter magnifiquement. En effet le Pepper-Corn n'entra dans la Baye qu'au retour des deux Generaux, qui revenoient souper ensemble sur l'Increase. Dounton apprit d'eux que par une convention mutuelle ils étoient venus à Assab pour y faire l'échange de toutes leurs marchandises Angloises contre les richesses Indiennes dont ils s'étoient saiss; ou, si l'on veut des termes plus clairs, pour y faire ensemble le partage de leur proye.

DOUNTON, 1614.

Scrupule de

Dounton ap+

Il en recoit di-

Pendant que toutes les forces des Anglois étoient rassemblées dans cette Propositions du Baye, le Gouverneur de Mocka leur envoya Mammi, un de ses principaux Mocka.

Dounton.

Officiers, & quelques autres Turcs, pour capituler avec l'Amiral; c'est-àdire, pour lui demander à quoi se borneroient enfin les satisfactions qu'il continuoit d'exiger. Sir Henri inssstant sur cent mille pieces de huit, les Députés le prierent de leur accorder du tems, pour faire connoître ses prétentions au Bacha de Zenan. Lorsqu'ils surent partis, les deux Generaux Anglois détacherent chacun un Vaisseau de leurs Flottes, le Darling & le Thomas, pour les envoyer à Tekou. Sir Henri congedia le même jour l'Azum Khani, en faveur de Schermal, Scha Bandar de Mocka, à qui ce Navire appartenoit.

Adresse des Turcs pour se dispenser du payement.

Le 30, tandis que tous les Officiers des deux Flottes étoient à dîner sur l'Increase, où ils s'étoient assemblés pour le Conseil, on vit arriver de Mocka le Scha Bandar, avec Manci & un Aga, députés tous trois par le Gouverneur, pour conferer avec l'Amiral Anglois. Le trouvant déterminé à ne rien rabattre de ses prétentions, ils lui demanderent la liberté d'entretenir particulièrement les Capitaines des Vaisseaux Indiens. L'Amiral pénétra leur dessein, qui étoit de faire entrer ces Capitaines dans le payement d'une partie de la somme; & loin de nuire à leurs vûes, il fit dresser sur le rivage une Tente pour leur conference. Mais les Nakadas, qui avoient eux-mêmes des plaintes à faire contre les Turcs, & qui ne craignoient plus que leur sort pût empirer entre les mains des Anglois, fermerent l'oreille à toutes fortes d'instances & de propositions. Il fut impossible aux Députés de déguiser leur chagrin. Cependant ils promirent encore à l'Amiral de lui faire sçavoir la réponse du Bacha, aussi-tôt que leur Gouverneur l'auroit reçue. Les Anglois s'occuperent, jusqu'au neuf de Juin, à choisir entre les richesses Indiennes celles qui leur convenoient le mieux, à les nettoyer. les emballer, en faisant transporter à leur place differentes parties de leurs propres marchandises qu'ils donnoient en échange.

Les Anglois rentrent dans la Rade de Mocka.

Le 11, Sir Henri Middleton, avec l'Increase, & le Capitaine Saris avec le Clove & l'Hector, quitterent la Baye d'Assab pour retourner dans la Rade de Mocka. Ils menerent comme en triomphe tous les Vaisseaux Indiens qu'ils avoient dépouillés; & le Pepper-Corn resta seul dans la Baye, avec un petit Bâtiment de Surate, nommé le Jungo, dont les échanges n'étoient point encore achevées. Après cette operation, il rejoignit la Flotte, qui attendoit impatiemment la réponse des Turcs à la vûe de leurs propres murs. Comme il s'étoit passé plus d'un mois depuis qu'ils l'avoient fait esperer, & qu'abusant de la patience des Anglois, ils ne paroissoient occupés qu'à décharger un Vaisseau de Kuts-Nagone, qui avoit trouvé le moyen d'échapper aux deux Flottes, Sir Henri prit la résolution de troubler du moins leur travail jusqu'à l'arrivée de la réponse du Bacha. Il sit avancer le Capitaine Dounton, avec ordre de leur envoyer quelques volées de son artillerie, qui les sorcerent bientôt de se retirer.

Déclaration de l'Amiral Anglois aux Capitaines Indiens.

Après avoir encore attendu jusqu'au 26, les deux Generaux Anglois ne pouvant plus résister à leur indignation, se rendirent à bord du Mahmudi de Dabul, où ils firent assembler tous les Nakadas des autres Vaisseaux diens. Là, Sir Henri, après avoir répeté les justes sujets de plaintes qui l'animoient contre les Turcs, déclara ouvertement que tout saitsfait qu'il croyoit être pour les injures qu'il avoit reçues dans l'Inde, il ne permettroit

point aux Indiens de commercer dans la Mer rouge avant qu'il eût reçu la fatisfaction qu'il exigeoit du Bacha; & que sa résolution étoit, par conséquent, d'emmener avec lui tous leurs Vaisseaux hors de cette Mer, pour faire du moins perdre aux Turcs le profit du commerce de cette année. En effet il ne lui restoit plus d'autre moyen de leur nuire. Mais les Nakadas n'étoient pas disposés à retourner chez eux avec leurs marchandises, sans avoir tiré aucun fruit de cette Mousson. Ils proposerent à l'Amiral une autre sorte de composition, qui seroit de payer une somme pour chaque Vaisseau, & Aughois des les d'acheter ainsi la liberté du Commerce. Peut-être n'avoit-il pas d'autre vûe diens. que de les amener à cette résolution. Il se fit presser néanmoins pour y confentir; mais dès le même jour il convint avec Mir Mohammed Takkey, Nakada de Zehemi, pour la fomme de quinze mille pieces de huit. Tous les autres Vaisseaux consentirent à ce Traité. Une partie de la somme ayant été payée le 6 d'Août, Saris fit partir immédiatement Towrson, son Vice-Amiral, avec l'Hector, & ne remit à le suivre que jusqu'au 13. Sir Henri & Dounton abandonnerent aussi la Rade de Mocka, trois jours après, & repasserent les Détroits dès le lendemain.

Ils n'arriverent que le 29 à la hauteur du Cap de Guardafu. Ensuite, ayant Ils n'arriverent que le 29 à la hauteur du Cap de Guardafu. Ensuite, ayant tourné leurs voiles vers l'Inde, ils se trouverent le premier de Septembre à tes Anglosses sortent de la Mer. 13 dégrés 35 minutes de latitude, trompés souvent dans leur course par l'ac-Rouge. tion continuelle des Courans. La pluie fut continuelle pendant les huit jours fuivans. Le 12, ils apperçurent plusieurs serpens, qui nâgeoient sur la surface de l'eau; ce qui n'arrive guéres dans les tems orageux, & qui marque toujours dans ces mers qu'on n'est pas éloigné de la terre. Le 13, ils en découvrirent encore un plus grand nombre, & le fond se trouva de cinquantecinq à quarante brasses. Enfin, le 14, au lever du Soleil, ils reconnurent la terre, qui leur parut fort haute, à la distance d'environ seize lieues. Ils porterent Est par Sud jusqu'à quatre heures après-midi qu'ils découvrirent plus distinctement la Côte à huit lieues. Ayant pris le parti de la suivre, ils trouverent affez long-tems l'eau épaisse & bourbeuse, avec quelques taches claires par intervalles. La profondeur en portant Est par Sud étoit de vingt à trente brasses; mais vers le Sud, ils ne la trouvoient que de seize à vingt-trois.

Le 15, ils cesserent d'appercevoir des serpens. Le 16, en continuant de leur course vers suivre la Côte de Malabare, sur vingt & seize brasses de fond, ils se trou- l'Inde. verent au milieu du jour à l'Ouest d'une haute montagne, qui s'avance en pointe dans la Mer, & qui est entourée de terres basses. Au côté du Sud on découvre une Baye. La plus haute partie de la montagne est à 12 dégrés 10 minutes de latitude; & cette position sit juger aux Anglois que ce devoit être la terre de Magisslan. Le lendemain ils eurent le vent si contraire avec un tems si sombre & si pluvieux qu'ils perdirent pendant quelques heures la compagnie de l'Amiral; mais l'ayant retrouvé avant midi ils porterent directement au Sud. Le 18, la terre se couvrit d'un brouillard si épais, que pendant tout le jour ils ne purent l'appercevoir. Le fond étoit toujours entre vingt-cing & vingt-neuf brasses. Le 19, ils furent poussés par un vent Sud-Ouest à quatorze lieues de la terre, où ils ne trouverent pas de fond à moins de quarante brasses. Enfin s'étant avancés jusqu'au 22 avec des vents fort variables, ils découvrirent ayant midi le Cap de Comorin. Le jour suivant ils appercurent la rin.

DOUNTON. 1614.

Dounton. 1614. terre haute qui est à l'Est de ce Cap. Le 24, ils eurent la vûe de Ceylan; & le 26 ils en reconnurent la pointe méridionnale, qui porte le nom de Cap de Galle. Sa latitude est de 5 dégrés 40 minutes. Ils continuerent leur course Est-Sud-Est, avec un vent qui ne cessa point de se soutenir entre Sud-Ouest & Ouest-Sud-Ouest. La pluie les abandonna si peu, qu'une partie de leurs grains se trouva corrompue par l'humidité.

Les Anglois arrivent à Tekou; ils y retrouvent le Darling.

Enfin le 19, à trois heures après-midi, ils jetterent l'ancre dans la Rade de Tekou, où ils trouverent le Darling, qui y étoit arrivé dès le mois de Juillet. Pemberton, qui le commandoit, avoit eu le chagrin d'y perdre trois de fes Marchands & trois Matelots. Le reste de son Equipage étoit accablé de maladies. Il s'étoit trouvé peu de poivre dans l'Isle, avec peu d'esperance d'en recueillir davantage jusqu'à la faison suivante, qui ne devoit arriver qu'aux mois d'Avril & de Mai. D'ailleurs les guerres civiles mettoient un sâcheux obstacle au Commerce. Le Thomas, Vaisseau de Saris, étoit aussi dans le même Port: il étoit revenu depuis peu de Priaman, où il n'avoit pas mieux réussi que le Darling à Tekou.

L'Amiral part pour Bantam fur le Pepper-Corn.

Le 22, Sir Henri peu satisfait des esperances qu'on lui faisoit concevoir, mit à la voile sur le Pepper-Corn, pour se rendre à Bantam, & laissa l'Increase à Tekou sous le commandement de Dounton, pour y demeurer jusqu'au 16 du mois suivant. Cette Ville devint fort déserte au mois de Novembre, par l'ordre que tous les Habitans recurent de se rendre à l'Armée. Raja Buncha (c'étoit le nom de leur Prince) étoit en guerre contre un Raja voisin, dont l'Auteur vante le courage & l'habileté, sans nous apprendre quelle étoit la cause de leur division. Le 20, après avoir trouvé beaucoup de mauvaise foi dans les Négocians du Pays qui avoient livré du poivre aux Anglois, Dounton fortit du Port à la clarté de la Lune, avec un vent Nord-Est. Il eut besoin de beaucoup de précautions, pour éviter deux rocs fort connus, qui sont à trois lieues de l'Isle; l'un Sud par Ouest, l'autre Sud par Est; & qui ne sont jamais sans danger, quoique dans l'espace qui les sépare le fond soit par - tout de vingt-six brasses. Les mêmes vents qui sont favorables pour sortir du Port, & les Courans, dont la violence est presque toujours égale, exposent les Vaisseaux à se briser contre l'un ou l'autre de ces deux écueils. Heureusement pour Dounton, le tems devint si calme & la mer si tranquille, que la seuse action du Courant le mit bientôt en sureté; &, pour comble de bonheur, un vent frais d'Ouest, qui se leva aussi tôt, l'éloigna tout d'un coup des deux rocs. Il jetta l'ancre à deux milles, pour attendre sa Chaloupe, qui apportoit quelque reste de marchandise après lui ; mais il reconnut la faveur du Ciel dans le parti qu'il avoit pris de s'arrêter, lorsque profitant de cet intervalle pour visiter son Bâtiment, il découvrit une voie d'eau, que la précipitation de l'Amiral à partir pour Bantam lui avoit fait négliger. Le mal, qui parut d'abord assez léger, augmenta tout d'un coup avec tant de violence, que tout l'Equipage fut assemblé pour délibérer sur une situation si pressante. On considéra le danger sous plusieurs faces. Premierement, l'ouverture étoit déja si grande, qu'elle employoit continuellement un grand nombre de personnes, dont le travail n'empêchoit pas l'eau de gagner avec beaucoup de vîtesse. 20. Le Vaisseau étant sans fer, on ne trouvoit rien qui pût suppléer à la chaîne de la pompe, qui s'étoit déja brifée plusieurs fois; & l'eau d'ailleurs commençoit à s'élever

Dounton part après lui ; dangers qu'il effuye. s'élever avec tant de force qu'il paroissoit impossible de porter le travail au bas des pompes. 3°. La plus grande partie de l'Equipage étoit dans un état de foiblesse & de langueur, causée par la mauvaise qualité des alimens, qui ne permettoit pas d'en esperer beaucoup de secours. 40. La bonté du Vaisseau & la richeste de sa cargaison méritoient toutes sortes de soins pour le conserver. Enfin le naufrage de l'Ascension, les infortunes de Sharpey, & les mauvais procédés de son Equipage étoient des exemples capables d'allarmer.

DOUNTON. 1614.

Après avoir pesé des raisons si fortes, Dounton jugea que le seul parti qu'il cut à prendre étoit de retourner à Tekou, pour s'y procurer des secours qu'il ner à Tekou, ne pouvoit esperer au milieu des flots. Le vent seconda ses intentions. Ayant abordé au rivage vers la fin du jour, avec une peine incroyable à faire jouer continuellement les deux pompes, il n'eut rien de si pressant que de soulager le Vaisseau en déchargeant une partie de sa cargaison. La réparation des voies d'eau dura jusqu'au 8 de Décembre; après quoi l'Increase remit à la voile, avec la précaution de se faire précéder par sa Chaloupe pour sortir du Port. Les deux rocs furent évités d'autant plus heureusement que la Mer étant fort tranquille, les gens de la Chaloupe eurent peine à les appercevoir. On porta ensuite, pendant toute la nuit, au Sud, & au Sud par Ouest, avec un petit vent frais, qui rendit la navigation fort légere. Le lendemain au lever du Soleil, on fuivit directement le Sud - Ouest, l'espace d'environ dix lieues, après lesquelles on découvrit du même côté quelque partie d'une grande Isle, & l'on recommença à porter au Sud. La pluie & l'orage furent terribles la nuit suivante; ce qui n'empêcha point de faire huit lieues avant le jour; & la clarté du Soleil naissant fit découvrir la haute terre de Sumatra, à vingt lieues de distance. La latitude, à midi, étoit de 2 dégrés 11 minutes du Sud.

Dounton est forcé de retours

Il se remet en

Pulo Panias.

Sir Henri Middleton, que la nécessité de radouber le Pepper-Corn avoit arrêté dans cette Isle, n'eut pas moins d'inquiétude en apprenant le malheur qui étoit arrivé à l'Increase, que de satisfaction à la vûe de ce précieux Vaisseau. Il assembla aussi-tôt le Conseil pour délibérer sur les moyens de le garantir du même danger. Le réfultat fut qu'il devoit être fortifié & carené avant que de retourner en Europe. Mais comme cette entreprise demandoit beaucoup de tems, on résolut aussi de renvoyer immédiatement le Pepper-Corn en Angleterre, pour donner quelque satisfaction à la Compagnie. La séparation des deux Vaisseaux devint funeste à Sir Henri qui mourut le 24 de May à Machian, du chagrin d'avoir vû échouer le sien & d'avoir perdu une partie de son Equipage. On lira cette triste avanture dans les Relations de Floris & de Saris.

Ainsi, Dounton, après avoir achevé de charger le Pepper-Corn à Pulo Panian, mit à la voile pour l'Europe le 4 de Février. Il mouilla le 10 de Mai est renvoyé en dans la Rade de Saldanne, où il s'attendoit de trouver tous les Bâtimens An-Angleterre. glois qui étoient partis de l'Inde pour reprendre la même route. Mais il n'y trouva que l'Hector & le Thomas, deux Vaisseaux du Capitaine Saris, & l'Expédition, commandé par le Capitaine Newport, qui étoit parti de Londres depuis six semaines, pour le douzième voyage de la Compagnie. Le Thomas & l'Hector devant lever l'ancre dans peu de jours, Dounton aima Baye de Saldane mieux se priver des rafraîchissemens & du repos, qu'il étoit venu chercher man

1615. Le Pepper Corn

Vaiffeaux qu'il

On arriva le 20 à Pulo Panian.

Il rencontre

deux Caraques

Portugaifes.

dans la Baye, que de manquer l'occasion de retourner avec eux. Ils leverent l'ancre le 15, tandis que l'Expédition alloit doubler le Cap de Bonne-Espérance, pour relâcher dans sa course au Golphe Persique, où il devoit laisser

Sir Robert Sherly & Sir Thomas Powell avec leurs femmes.

Les vents contraires retarderent long-tems cette nouvelle Escadre, & la pousserent ensuite vers le Sud. Le Pepper-Corn, qui étoit bon voilier, profita si adroitement des premiers sousses dont il put tirer le moindre avantage, que laissant les deux autres fort loin derriere lui, il les perdit enfin de vûe. Le 6 de Juin, étant à la hauteur de la pointe du Nord-Est, il s'approcha de l'entrée de la Baye, dans le dessein d'y jetter l'ancre pour les attendre. Mais il y apperçut deux Caraques Portugaises, dont le premier mouvement d'une juste défiance ne lui permit pas d'approcher. Il tint quelque tems contre le vent, pour délibérer sur les périls de cette rencontre. Cependant il prenoit la résolution d'en courir les risques, persuadé que les Portugais ne se croiroient pas seul; lorsqu'il se sentit entraîné par les Courans avec tant de violence, qu'il n'y trouva pas d'autre reméde que de tourner sa proue vers l'Angleterre. Il perdit ainsi la double espérance de rafraîchir ses gens, qui étoient accablés de maladies, & de rejoindre le Thomas & l'Hector. Le 15 & le 16, il essuya des pluies d'une grosseur surprenante. Le 18, il passa la

Le reste de sa navigation n'auroit eu que de l'agrément, avec le plus beau tems du monde & la flateuse idée d'une riche cargaison, si le scorbut & d'autres maladies n'eussent continué de troubler l'Equipage. Le 10 de Septembre, après avoir doublé les Caps d'Espagne, le vent devint si difficile à gouverner, que Dounton n'esperant point de pouvoir aborder dans aucune partie Méridionale de l'Angleterre, dirigea sa course au Nord-Est, pour gagner Milford-Haven dans le Pays de Galles, d'où il se promettoit plus de facilité à donner de ses nouvelles à la Compagnie. Le lendemain, à cinq heures après-midi, on découvrit tout à la fois la Côte de Galles & celle d'Irlande, qui se présente par Harrive à Wa. une haute montagne entre Wexford & Waterford. On passa la nuit à l'ancre, dans la crainte d'être jetté contre les rocs, par un vent qui étoit encore devenu plus impétueux. Il continua, le jour suivant, avec tant de furie, que perdant toute esperance de pouvoir s'approcher de Milford Haven, Dounton se détermina tout d'un coup à se réfugier dans la Riviere de Waterford. Le 13 au matin, il reconnut la Tour de Whooke, feule marque à laquelle on diftingue cette Riviere, qui n'en est qu'à trois lieues. A huit heures, on apperçut une petite Barque, qui fortoit de la Riviere, à qui l'on fit signe de venir à bord. C'étoit une Barque Françoise, qui alloit à Wexford, & que le Capitaine loua pour aller porter la nouvelle de son arrivée au Commandant du Fort de Dungannon, parce que l'entrée du Canal étant fort étroite, il craignoit que son Vaisseau ne souffrît du moindre retardement, s'il étoit forcé de jetter l'ancre. A midi, il remonta la Riviere jusqu'au lieu qui se nomme Passage, où il trouva un Pêcheur de Lime, nommé Stephen Bonner, qui vint au-devant de lui dans sa Barque avec quelques autres Matelots, & qui entreprit avec beaucoup de zéle de rendre toutes fortes de services aux malades du Vaisseau.

Le 18, Dounton dépêcha Bonner à Londres, avec une lettre à la Compa-

terford en Irlan-

gnie, par laquelle il lui rendoit compte de son arrivée & de ses besoins. Il reçut, le même jour, la visite du Docteur Lancaster, Evêque de Watersord, qui signala sa politesse par un grand sestin qu'il sit préparer à bord, & son

zéle par un sermon qu'il prêcha devant l'Equipage.

Le 22, il arriva au Capitaine Dounton une disgrace qui non-seulement lui rappella les trahisons & la Barbarie des Turcs, mais qui lui sit douter si c'est avec taison que ses Compatriotes s'attribuent l'honneur d'être plus humains & de meilleure foi que ces Infidéles. Il avoit congédié un de ses Matelots pour quelques crimes notoires. Ce miférable, qui devoit se croire heureux d'avoir évité le dernier supplice, s'engagea au service de Stratford. Commandant du Fort de Dungannon, & ne tarda point à lui raconter toutes les expéditions de son Vaisseau dans la Mer Rouge. Stratford n'étoit point assez riche pour vivre content de sa fortune, ni assez honnête homme pour rejetter l'occasion de s'enrichir par une injustice. Il crut pouvoir abuser du Statut contre la Pyraterie, pour arrêter le Pepper-Corn, & se saisir de toutes les marchandises au nom du Comte d'Ormond, dont il eut l'adresse d'obtenir un plein pouvoir. Il vint à Passage avec cette autorité; & faisant dire à Dounton qu'il avoit dessein de le visiter sur son Bord, il le pria de lui envoyer sa Chaloupe. Elle lui fut envoyée sur le champ; mais il sit arrêter ceux qui la conduisoient, & prenant ses propres Matelots avec quelques gens armés pour se rendre sur le Vaisseau, il arrêta aussi le Capitaine & son Bâtiment à titre de piraterie. Dounton fut renfermé dans le Fort de Dunganon, avec des ordres rigoureux pout lui retrancher toutes fortes de communication; ou si quelqu'un obtint la liberté de le visiter, ce ne sut que pour se voir forcé, en le quittant, de répéter sous la foi du serment tous les entretiens qu'il avoit eus avec le Prisonnier. Ses gens furent examinés avec la même rigueur, & l'on employa les détours les plus captieux pour rendre leurs dépositions nuisibles au Capitaine. Sa prison dura près d'un mois, sans qu'il eût la liberté de se défendre ni de se plaindre. Cependant le cri public s'étoit fait entendre en sa faveur, & le Comte d'Ormond mieux instruit par les informations de quantité d'honnêtes gens, envoya à Passage Sir Lawrence Esmond pour

Il fortit, le 6 d'Octobre, de la Riviere de Waterford. Le 12 au matin, il étoit à la hauteur de Beachy, & quelques heutes après il entra dans la Rade de Douvres. Il en pattit le 13 pour aller jetter l'ancre aux Dunes, où se trouvant près d'un Vaisseau de guerre, nommé l'Assurance, il eut encore le chagrin, sur diverses indiscrétions de ses gens, de se voir arrêté par les Officiers de ce Bâtiment jusqu'à l'arrivée des ordres de l'Amirauté. Son Contre-maître, qu'il dépêcha auss-toù à la Compagnie des Indes, apporta immédiatement l'ordre de le relâcher; mais l'opinion même qu'on sembloit avoir prise, en Angleterre, de son voyage & de la nature de son Commerce, justifie quel-

achever fon voyage.

approfondir cette affaire. Dounton fur délivré de la tyrannie de Stratford, & conduit à Passage, où dans la présence de l'Evêque de Waterford & d'Esmond il prouva aisément la vérité de sa Commission & la justice de sa conduite. A yant été temis en possession de son Vaisseau, il vit arriver le 26 de Septembre, dans un petit Bâtiment de Bristol, un Député de la Compagnie des Indes Orientales, qui lui apportoit de l'argent avec des hommes & des provisions pour

Dounton.

Dounton est at → rêté en qualité de Pyrate,

Il est renfermé dans le Fort de Dunganon.

Il obtient la liberté & retourne en Augleterre,

DOUNTON. 1615. Remarque fur fon voyage.

ques réflexions qui me sont échappées sur son propre récit. Ajoutons qu'en reconnoissant, dans sa Relation, qu'il fut accusé de pyraterie, il rapporte bien qu'il se mit à couvert de cette imputation; mais il ne prétend nulle part qu'elle fut sans fondement.

## LATITUDES.

| Variation Ouest  Isle de Cameran | I 2<br>I 5 | 40       | Dabul (entrée de la Rade) Variation Masigilan | 15 | 34 |
|----------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|----|----|
| Variation Ouest                  | 16         | 55<br>40 | Cap de Galle dans l'Isle de<br>Ceylan         | 5  | 40 |

#### CHAPITRE II.

Voyage d'Antoine Hippon à la Côte de Coromandel, à Bantam & à Siam en 1611.

HIPPON. 1611. liminaires fur cette Relation.

N trouve dans Purchass deux Relations de ce Voyage, l'une par Natha-niel *Marten*, Contre-maître du Vaisseau nommé *le Globe*, qui fut en-Remarquespré- voyé feul dans l'Inde, en 1611, sous le comandement du Capitaine Hippon, l'autre par Floris. Celle-ci, qui est de Marten, ne contient guéres que des remarques nautiques & des observations de latitude, lecture plus utile qu'agréable, & qu'on offre ici presqu'uniquement aux Navigateurs & aux Géographes. Aussi Purchass même a-t'il supprimé une grande partie du Journal de Marten, & n'y a-t'il joint celui de Floris que pour dédommager le Lecteur de la sécheresse du premier. Cependant, comme le dessein de ce Recueil est de donner un corps de tous les Voyages, ceux qui prennent la peine de le composer ne doivent pas craindre qu'on leur fasse un reproche d'avoir apporté trop de soins à le rendre complet; surtout lorsqu'avec une fidélité constante pour leur plan ils n'y admettent rien qui ne porte le caractere de la vérité. Qu'on y fasse réflexion: ce ne sont pas les voyages les plus estimés dont la lecture a le plus d'agrément. Les premiers Navigateurs de chaque Nation se sont d'abord attachés à découvrir des Côtes inconnues, & n'ont guéres écrit que pour l'instruction de ceux qui visiteroient les mêmes lieux, dans la vûe d'y faire d'autres fortes de découvertes. C'est ce qui rendra bientôt les Relations plus agréables, à mesure que les années vont augmenter. Dailleurs il faut se rappeller ce qu'on a pris soin de répeter ici plusieurs fois, & ce que chaque Lecteur doit avoir vérifié lui-même; que les Marchands Anglois, dans l'origine de leur Commerce, étoient conduirs par l'unique espoir du gain, sans aucune vûe de curiosiré ou de plaisir, &, j'ose dire, avec aussi peu de lumieres que de goût. L'avidité des richesses a fait entreprendre aux Anglois les voyages de Commerce; & le fuccès du Commerce, qui a produit avec les richesses le goût des sciences & du plaisir, les a fait penser ensuite à tirer de leurs voyages autant d'agrément que d'utilité.

Reflexion fur les premiers Navigateurs Anglois.



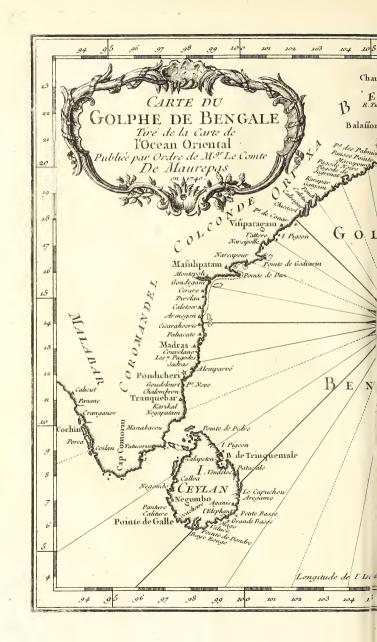

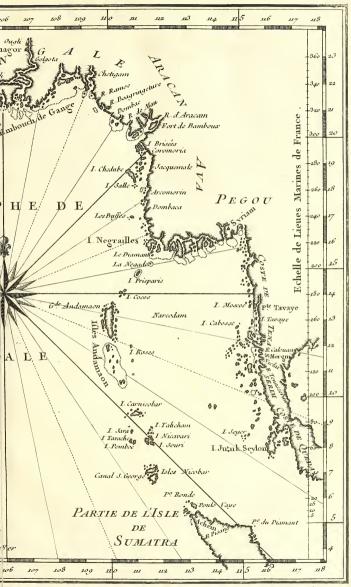







1611.

Départ & route

On ne se plaindra point de trouver, dans la Relation de Marten, une ennuveuse répétition de la route d'Afrique. Etant parti de Blackwall le 3 de Janvier 1611, il se transporta tout d'un coup à la hauteur du Cap de Galle, dans l'Isle de Ceylan, où il se trouva le dernier jour du mois de Juillet. Le 4 d'Août, d'Hippon. au matin, l'Auteur observe que la variation étoit de 13 dégrés 7 minutes. A Midi, le Vaisseau étant à six lieues de la terre, qu'on appercevoit distinctement du tillac, on eut pour latitude 9 dégrés 15 minutes. À trois lieues du rivage, on trouva neuf brasses de fond, & l'on jugea que la Côte se présente Nord-Ouest, & Nord-Ouest par Nord.

Le 6, au matin, on s'apperçut que le Vaisseau étoit engagé dans un grand Courant, dont la direction étoit Nord par Ouest. Cependant la vûe de plusieurs Pêcheurs, qu'on découvrit du haut des mats, sit juger aussi qu'il y avoit peu de risque à les suivre; & la terre qui se sit voir presqu'aussi-tôt à sept ou huit lieues vers l'Ouest-Nord-Ouest, acheva de rassurer les Matelots. On v tourna la proue, sur vingt brasses de fond. A mesure qu'on avança, l'eau se remplissoit de rocs & de basses. Vers trois heures après-midi, on appercut la Tour de Negapatan, & un Vaisseau, qui étoit à l'ancre au Nord-Ouest. On

mouilla sur huit brasses, à trois lieues du Rivage.

Hippon, qui n'explique point ses projets, remit à la voile le soir, & sit seize lieues jusqu'au lendemain à midi, portant Nord par Est, sur un fond qui se soutint sans cesse entre douze & quatorze brasses. La latitude, de 11 dégrés 57 minutes. Depuis le 7 jusqu'au 8 à midi, il continua de porter Nord par Est, & l'on fit environ vingt lieues, à la vûe de la haute terre, qui s'éleve de collines en collines. On prit ce jour-là une Barque de Saint Thomé. Le 9 à midi, on découvrit la Ville de Meliapor à deux lieues. La marque, pour la reconnoître, est une montagne fort haute, qui est dans les terres. A deux lieues au Sud de Paleakate, on trouve un banc, qui n'est gueres à plus d'un mille du Rivage, mais dont la pointe Nord - Est s'en écarte de plus d'une lieue. On s'en approcha imprudemment jusqu'à ne trouver que trois brasses de fond; ce qu'on peut éviter sans peine en se tenant toujours sur dix ou douze brasses. Le 9, à quatre heures après-midi, on mouilla vis-à-vis la Ville. Elle a, au Nord, une croix qui peut être apperçue à deux ou trois milles du Rivage; mais, de ce lieu, on ne peut découvrir la Ville même. Hippon, ne On arrived Patrouvant point cette Rade commode, s'avança plus au Nord, & jetta l'ancre liakate, qu'on fur huit brasses. Le 10 à midi, ils virent paroître une Barque, qui vint à bord de la part du Gouverneur. Browne & Floris prirent le parti de descendre au Rivage, mais dans la Chaloupe du Vaisseau, qui fut malheureusement renversée par une vague en passant la barre, sans qu'il y eut néanmoins personne de noyé. Paleakate est située au 13e dégré 13 minutes de latitude. L'Auteur rrouva la variation d'un dégré 15 minutes par le demi-cercle.

Le 15, Hippon descendit lui-même à terre, pour conférer avec la Gouvernante; mais il revint à bord le jour suivant, sans avoir pu s'accorder sur les articles du Commerce. Dès le même jour il leva l'ancre pour gagner Perapoli. Il s'avança l'espace de trente lieues jusqu'au 17 à midi, à la latitude de 14 dégrés 15 minutes, en portant sans cesse Nord par Est. Du 17 au 18, il sit environ vingt-trois lieues, vers le Nord, mais d'un si mauvais tems qu'il sut obligé de renoncer aux observations. Le 18 au matin, il changea sa course du

Tour de Néga-

Meliapor.

quitte auflitét.

HIPPON.

Hippon entre dans la Rade de Petapoli.

Nord - Nord-Est à l'Est-Nord-Est & à l'Est par Nord; mais trouvant peu d'eau jusqu'au-delà d'une ouverture d'environ deux lieues, qui forme une petire Baye dans les terres. Le 18, depuis midi jusqu'à cinq heures, il porta Nord-Est par Est, pont trouver plus d'eau, parce que la Côte s'avance ici beaucoup plus à l'Est. A cinq heures, on apperçur, à la distance d'environ six lieues, une tousse d'arbres, qui est proche de Petapoli, la terre est fort haute au Nord-Ouest de cette Ville. A sept heures on mouilla sur neus brasses. Le lendemain au matin on s'avança vers les arbres; & , vers neus heures, on jetta l'ancre sur cinq brasses, à deux milles du Rivage.

Il est invité au

Deux Barques, qui portent dans ce lieu le nom de Gingathes, apporterent à bord une lettre des Marchands de la Ville. Elles furent suivies presqu'aussilité d'une autre Barque & d'un Messager de la part du Scha-Bandar. C'étoient des invitations à descendre pour le Commerce. On y répondit civilement; & le lendemain, Hippon reçut un présent du Scha-Bandar, avec deux nouvelles Barques pour les Facteurs du Vaisseau qui voudroient descendre à terre. Cinq Anglois, Floris, Lucas, Essington, Adam Dounton & Leman, s'offrirent les premiers. Ils furent si bien reçus par le Scha-Bandar & les Marchands, qu'ayant renvoyé à bord le 21, pour marquer leur satisfaction, le Capitaine ne sit pas difficulté d'entrer le même jour dans la Rade. La marque, pour passer la Barre sans danger, est un petit palmier sur le bord de la Côte, vers la pointe Nord de la colline. L'Auteur trouva la variation de 12 dégrés 27 minutes.

Il se rend à Ma · sulipatan,

Le 28, Floris & Essington revinrent à bord; &, le soir, on partit pour Masulipatan, avec le vent au Sud-Est: On y arriva le 30. Je supprime les obfervations de la route, parce qu'elles ne regardent que les vents, qui ne sont pas toujours les mêmes. On ne trouva nulle part plus de cinq brasses dans ces denx jours de navigation; & la Rade de Masulipatan, où l'on jetta l'ancre à cinq heures, n'a pas plus de trois brasses & demie, Le 31, les Facteurs descendirent à terre, pour y demeurer au nombre de cinq; Floris, Essington, Simon Evans, Cuthbut, Whitsield & Arthur-Smith. L'Auteur observa le 28 de Décembre que la variation étoit de 12 dégrés 22 minutes.

1612.

On remit le 30 à la voile pour retourner à Petapoli, où l'on arriva le même jour à 8 heures du foir, après être parti à 7 du matin. Marten observa, le 4 de Janvier, la latitude de cette Rade, qu'il trouva de 15 dégrés 36 minutes. Le 25 & le 26 ayant renouvellé ses observations, il trouva 15 dégrés 49 minutes

Il revient à Pesapoli, & part après fon commerce,

Le 7 de Février, les Facteurs revinrent à bord avec les marchandises qu'ils avoient achetées; &, le 11 à six heures du matin, on sortit de la Rade de Petapoli avec le vent au Nord-Nord-Ouest. On eut si peu de vent jusqu'au 14, que la crainte des Courans, qui portoient au Nord-Est, sit demeurer à l'ancre à six lieues de la Rade. Le 14, à quatre heures du matin, on remit à la voile avec le vent au Sud-Sud-Est, & l'on porta avec assez de peine au Sud-Est & au Sud-Est par Sud. Il y a beaucoup d'apparence qu'Hippon reprit vers Massulipatan, & qu'ayant passe quelques semaines dans ce Port, il y reprit les Facteurs qu'il y avoit laissés; car la Relation nous transporte tout d'un coup au 20 de Mars, sans aucune trace de ce qui s'est passe dans l'intervalle, & les mêmes Facteurs reparoissent plusseurs fois dans le voyage.

Le 20 de Mars, on fut surpris par le calme. Le lendemain à midi, après

avoir fait sept lieues, on se trouva à 2 dégrés 26 minutes de latitude. La variation étoit le foir de 13 dégrés 57 minutes par le demi-cercle; & l'amplitude, de 4 dégrés 27 minutes, qui étant soustraits de 13 dégrés 57 minutes, faisoient, pour la variation, 9 dégrés 25 minutes. Depuis le 21 à midi, jusqu'au 12 à la même heure, on sit quinze lieues, & la latitude se trouva d'un dégré 34 minutes. Au soir, la variation étoit de 10 dégrés 10 minutes; ce qui fit voir qu'on avoit été emporté à l'Ouest par un grand courant. Le len- de la route & des demain à midi, après avoir fait sept lieues Sud par Est, on trouva la lati- obseivations. tude de 57 minutes, &, le soir, la variation de 10 dégrés. L'Azimuth magnetique étoit de 15 dégrés 15 minutes; & l'amplitude, 5 dégrés 13 minutes. Depuis le 23 jusqu'au 24 à midi, on fit vingt-trois lieues Sud par Est, avec le vent entre Ouest & Sud-Ouest; après quoi, suivant les informations, on se trouva sous la Ligne.

Depuis le 24 jusqu'au 25 à midi, on avança au Sud-Sud-Est, l'espace de vingt & une lieues, jusqu'à 57 minutes de latitude du Sud. L'Auteur ayant observé la variation trouva l'Azimuth magnetique de 17 dégrés 40 minutes,

& l'amplitude de 6 dégrés; ce qui donnoit pour la variation 9 dégrés 40 mi-

Depuis le 25 à midi jusqu'au 26 à la même heure, on fit quinze lieues au Sud-Sud-Est, avec un vent variable entre le Nord-Nord-Ouest & l'Ouest-Sud-Ouest. La latitude se trouva d'un dégré 30 minutes. Au soir l'Azimuth magnetique portoit 15 dégrés 5 minutes; & l'amplitude, 6 dégrés 21 minutes: par confé-

quent la variation 8 dégrés 54 minutes.

Depuis le 31 à midi jusqu'au premier d'Avril à midi, le vent Sud-Sud & très-foible. On fit douze lieues en portant à l'Est-Sud-Est, & la latitude fut de 4 dégrés une minute. Du premier au second, vingt & une lieues & deux tiers Sud-Est par Est, & la latitude 4 dégrés 24 minutes. Suivant le calcul de l'Auteur, qui se trouva d'accord avec ses observations, on avoit douze lieues Est-Sud-Est, & deux lieues Sud & par Est. Au matin, l'Almicanter & l'Azimuth magnetique portoit un dégré 30 minutes, l'amplitude 8 dégrés 47 minutes; ce qui faifoit pour la variation 7 dégrés 27 minutes. Vers deux heures du matin, la mort enleva un Marchand, nommé Adam Douglas. Du 2 au 3, on fit trente-deux lieues, & l'on se trouva vis-à-vis la partie sa plus Occidentale de l'Isle d'Engam. Le 26, à quatre heures après midi, on jetta l'ancre dans la Rade de Bantam, sur quatre brasses & demie de fond. Pulopanian porte Nord, de Bantam. Pulotando Nord-Ouest par Nord, Puloduo Est-Sud-Est, & la pointe la plus Occidentale de Puloranzo Nord-Ouest par Nord. La pointe la plus Orientale de Pulolimo touche presque à la pointe Occidentale de Java. Aussi-tôt qu'Hippon eut mouillé l'ancre, Spalding, Facteur Anglois de Bantam, vint à bord avec deux autres Anglois du Comptoir.

Le 31 de May, à quatre heures après midi, les Marchands qui étoient descendus à terre, rentrerent dans le Vaisseau; & vers neuf heures on remit à la voile en portant au Nord-Nord-Est avec le vent au Sud. Le premier de Juin, on eut un si mauvais tems, qu'on prit le parti de mouillet contre l'Isle de Pulotando, sur un fond de dix-neuf brasses. Le lendemain, on partit avec le vent au Sud-Est, & l'on ne trouva bientôt que cinq brasses, qui diminuerent encore jusqu'à quatre. L'Isle est couverte de bois, & sa longueur paroît d'environ

Continuation

1612.

Isles voisines.

HIPPON. 1612.

Lukapara.

Mompine.

quatre milles. On apperçoit à peu de distance une chaîne de rocs & de fables. Depuis six heures au matin qu'on avoit mis à la voile, jusqu'à midi, on sit sept lieues Nord par Ouest. Vers huit heures on découvrit du haut des mâts Lukapara, à huit ou neuf lieues de distance. Le 7, on fit encore sept lieues jusqu'à midi, en portant au Nord-Ouest. Vers dix heures on apperçut la montagne de Mompine, au Nord-Est, à la distance au moins de huit lieues; après quoi l'on ne trouva jamais moins de dix brasses aux langues basses de Sumatra. Le 9 à cinq heures du matin, on porta au Nord-Ouest par Nord, comme la Côte s'étend elle - même, mais on ne s'approcha pas à plus Montagne de de trois ou quatre lieues de la pointe de Mompine, parce qu'il se présente une chaîne de rocs à deux lieues de la pointe Orientale de Sumatra, qui est la septiéme pointe des Détroits. La profondeur de l'eau augmenta de dix jusqu'à quatorze brasses. Quand on a Mompine au Sud-Est, on est délivré des

rocs. La latitude étoit ce jour-là d'un dégré 39 minutes.

Thes diverses . fonds & latitu-

Le 10, vers trois heures du matin, on découvrit à trois lieues au Nord-Nord-Ouest, une Isle de perite étendue. Depuis midi jusqu'à six heures du soir, on fit six lieues au Nord; & depuis six heures du soir jusqu'au lendemain à midi, on fit dix-huit lieues en continuant la même course. On se trouva alors à un dégré de latitude du Nord, à la vûe de deux Isles; l'une éloignée de sept lieues au Sud-Ouest par Ouest; l'autre de sept lieues aussi, mais à l'Ouest-Sud-Ouest. Le fond étoit de vingt-cinq brasses. L'Auteur découvrit du haut des mâts une haute terre à douze lieues, qu'il prit pour la haute terre de Bantam. Depuis midi jusqu'à six heures, on sit sept lieues Ouest par Nord. Le fond se trouva de vingt-cinq brasses, & la haute terre de Bantam ne parut plus alors qu'à six lieues. On apperçoit trois petites Isles à l'extrémité Sud-Est de cette Isle.

Le 12, on fit cinq lieues, Nord par Est. La latitude se trouva d'un dégré 35 minutes & le fond de vingt-cinq brasses. Dans l'après-midi, l'Auteur découvrit à neuf lieues au Nord-Ouest, une Isle assez haute. Le 13, depuis six heures du soir jusqu'au 14 à midi, on avanca neuf lieues au Nord-Ouest par Nord, à cause du Courant. Les calmes, qui étoient fréquens, servoient nonseulement à retarder la navigation, mais à rendre l'action des Courans plus difficile à surmonter. On se crut pendant cette nuit dans un grand danger, lorsqu'ayant jetté la sonde on ne trouva qu'une brasse de fond. Mais après s'être avancé en tremblant, on se retrouva sur dix & onze brasses. Depuis six heures au matin du 15 jufqu'à midi, on fit dix lieues Nord-Nord-Est. La latitude étoit de 4 dégrés 48 minutes, & le fond de trente brasses. A huit heures on apperçut une Isle au Nord-Ouest, à quatre milles. La nuit ayant été fort calme, on n'avoit remarqué qu'un Courant, qui alloit vers le Nord. Depuis midi jusqu'à six heures du soir, on porta au Nord-Nord-Ouest, & l'on sit huit lieues, après lesquelles on découvrit une autre Isle à l'Ouest par Nord. On n'étoit qu'à cinq ou fix lieues du Continent, dont cette Isle n'est éloignée que d'une lieue. Depuis le 16 à midi jusqu'au dix-sept à la même heure, on fit douze lieues au Nord-Nord-Ouest; mais on découvrit tout d'un coup devant le Vaisseau un roc abîmé, qui dans l'esfroi dont on ne put se désendre, quoiqu'on eût encore onze brasses d'eau à moins d'une lieue du Rivage, fit prendre le parti de tourner promptement au Nord-Est; sans compter qu'on voulût éviter.

Danger du Vais-Leau Anglois.

Eviter deux petites Isles à l'Est, qui ne paroissoient pas non plus sans danger.

La latitude étoit ce jour-là de 5 dégrés 54 minutes.

HIPPON. 1612.

Roc dangereux

Depuis le 17 à midi, jusqu'au lendemain à la même heure, on fit huit lieues Nord-Ouest; & le même nombre depuis le 18 jusqu'au 19, dans la même direction. Le matin à sept heures, Marten apperçut un petit roc à trois lieues du Vaisseau. Comme on s'en trouva fort près vers midi, il descendit & sa stuation. dans la Chaloupe pour s'assurer du fond, qu'il trouva de 12 brasses à la portée d'un jet de pierre, & de 6 brasses contre le roc. Cet écueil est entre la pointe Ouest & la pointe Sud de la terre, à trois ou quatre lieues de la premiere, & à deux ou trois lieues de l'autre. Depuis le 20 jusqu'au 21 à Midi on porta au Nord-Ouest pendant six lieues. Le calme obligea de mouiller deux fois dans le cours de la nuit. Depuis le 21 jusqu'au 22, on côtoya le Rivage, avec le vent à l'Ouest; après quoi l'on apperçut la basse pointe de sable de la Rade de Patane, à deux lieues au Sud du Vaisseau.

On s'arrêta dans cette Rade jusqu'au 4 d'Août, qu'on remit à la voile avec le vent au Sud-Sud-Ouest; & l'on porta successivement au Nord-Ouest, au Nord-Ouest par Ouest, & au Nord - Ouest par Nord. Suivant le calcul de l'Auteur, depuis neuf heures jusqu'à midi, on fit dix lieues Nord-Ouest. Depuis midi jusqu'à fix heures, dix lieues; & huit lieues, Nord-Nord-Ouest, jusqu'à six heures du matin. Les vents furent variables dans cet espace. Le ma-

tin on découvrit la terre à dix lieues.

Depuis le 6 au matin jusqu'à midi, on fit cinq lieues Nord Nord-Ouest, & Suites d'oblerla latitude étoit de 8 dégrés 7 minutes. Le fond de dix-sept brasses. Depuis ques midi jusqu'au 7 à la même heure, on porta au Nord-Nord-Ouest avec fort peu de vent. L'Auteur juge qu'on ne fit pas plus de six lieues : cependant la latitude se trouva de 8 dégrés 3 minutes. Du 7 au 8, le vent sut encore trèsfoible; ce qui n'empêcha point de faire huit ou dix lieues Nord-Nord-Ouest, fur dix-huit & vingt brasses de fond. Latitude, 9 dégrés 40 minutes. Au matin, l'on apperçut deux Isles. Depuis le 9 jusqu'au 10 à midi , le calme rendit le Vaisseau presqu'immobile. On sit néanmoins deux lieues dans cet espace. Le vent recommença le jour suivant, mais pour devenir fort variable, & l'on ne fit jusqu'au 12 que huit lieues Nord par Ouest, sur vingt-cin q & vingt-six brasses. Du 12 à midi jusqu'au 13, on sit Nord par Est vingt-quatre lieues, avec le vent au Sud-Sud-Ouest & au Sud-Ouest. On n'étoit qu'à sept ou huit lieues du Rivage.

Du 13 au 14, on fit seize lieues Nord par Ouest, avec un vent Sud-Ouest, & depuis vingt-deux jusqu'à vingt-cinq brasses de fond, à cinq ou six lieues du Rivage. Du 14 au 15, on sit seize lieues Nord par Ouest avec le vent à l'Ouest, & le même fond, à six lieues de la Côte. Du 15 au 16, dix lieues Nord par Ouest; mais le fond diminua jusqu'à neuf & huit brasses à quatre lieues du Rivage. Ensuite on porta jusqu'à minuit à l'Est & à l'Est-Sud-Est, jusqu'à ce que la sonde ne faisant trouver que quatre brasses, on se hâta de baisser les voiles; mais le fond diminuant encore jusqu'à trois brasses, on prit le parti de jetter l'ancre jusqu'au jour suivant. Le 18, on avança sur cinq brasses, ayant au Sud par Ouest la partie la plus Méridionale de l'Isle, & l'embouchure de la Riviere de Siam (a) au Nord.

(a) Comme rien n'a dû paroître si informe que cette Relation de Marten, on ne doit pas Tome II.

HIPPON. 1612. Le 3 de Novembre on quitta cette Baye, & l'on prit au Sud-Sud-Est pout se dégager de l'Isle. Le 4 à midi, la latitude étoit de 12 dégrés 33 minutes, après avoir fait vingt-cinq lieues dans l'espace de vingt-trois heures. On porta ensuite au Sud par Ouest, & l'on arriva le 11 à Patane.

Conclusion & remarque de Purchass.

Purchass, se l'affant ici de suivre l'Auteur dans ce détail, abrége tout d'un coup sa Relation. Il ajoute seulement que le Capitaine retourna de Patane à Siam, où il avoit laissé quelques-uns de ses gens, & de Siam à Patane; qu'il sit un second voyage de Masulipatan à Bantam en 1614, & qu'il retourna en Angleterre en 1615. La seule remarque qu'il ait conservée, & qui paroît assez importante, c'est que l'Isle de Sainte Helene est cent lieues plus à l'Ouest qu'elle n'est marquée dans les Cartes.

#### LATITUDES.

| Paleakate                  | 13 | 3 @ |
|----------------------------|----|-----|
| Masulipatan, Pointe du Sud | 15 | 30  |
| Variation                  | 12 | 22  |
| Perapoli                   | 15 | 49  |

### CHAPITRE III.

Journal de Peter Williamson Floris, premier Facteur du Capitaine Hippon dans le même Voyage.

FLORIS.

1611.

Remarques fur

S I la Relation de Marten est entierement nautique, celle de Floris se borne presqu'uniquement aux transactions, aux avantures, en un mot, aux faits historiques qu'il a pris soin de recueillir dans le cours du voyage. Purchass avoue néanmoins qu'il en a supprimé une partie, & n'appelle ce qu'il a confervé qu'un extrait, en nous apprenant que c'est la traduction de l'Original Hollandois; mais il n'explique point si cet Original étoit imprimé ou manuscrit, ni si c'est lui-même qui a pris soin de le traduire. Pour la personne de Floris, il observe que c'étoit un Négociant Hollandois, qui suivit Hippon avec la qualité de premier Facteur, & qu'étant revenu en Angleterre en 1615, il mourut à Londres deux mois après son retour. Les Anglois estiment sa Realation, non-seulement parce qu'elle contient des particularités intéressantes, mais encore parce que la liberté avec laquelle Floris censure les Hollandois, ses compatriotes, est une preuve continuelle de sa bonne soi.

Dépatt du Globe.

Le Globe ayant mis à la voile le 5 de Février 1610, arriva le 21 de May dans la Baye de Saldanna. Il y trouva trois Vaisseaux, deux desquels commandés par Isaac Lemaire, & par Henryke Brower, l'envoyerent saluer par leurs Chaloupes. Il n'y avoit pas beaucoup de rafraîchissemens à se promettre dans

être surpris qu'elle ne soit pas moins obscure pour le terme que pour le progrès du Voyage.

Peut-être ce défaut vient-il de l'Abbréviateur, à qui on le reproche dans plusieurs autres
Journaux.

cette faison, qui étoit l'Hyver du Pays, sur-tout après des pluyes violentes, dont les traces paroissoient encore dans les campagnes, quoique les monts fussent couverts de neige. Les Anglois firent beaucoup de recherches, pour découvrir la racine de Ginseng, dont les deux Vaisseaux Hollandois avoient apporté la connoissance dans ce pays, en revenant du Japon où les Européens avoient commencé à connoître cette plante. Mais les nouvelles feuilles ne faisant alors que pousser sans être encore développées, ils n'auroient pas tiré beaucoup de fruit de leurs recherches, s'ils n'eustient reçû des explications plus capables de les instruire. La véritable saison, pour recueillir le Ginseng, est le mois de Décembre, & ceux de Janvier & de Février, parce que c'est le tems de sa maturité. Les Habitans de la Baye le nomment Karena.

Après avoir pris sa provision d'eau, le Globe se remit en Mer, & continua sa navigation jusqu'au 10 de Juin, qu'une furieuse tempête, accompagnée d'un tonnerre épouvantable, faillit de le submerger près de Tierra de Natal. Le premier d'Août, il se trouva à la hauteur de la pointe de Galle dans l'Isle de Ceylan. Il fuivit la Côte jusqu'à Negapatan, dont il cut la vûe le 6. Mais les observations firent trouver dans ce lieu une erreur de 28 lieues sur la carte. Les Hollandois qu'on avoit rencontrés dans la Rade de Saldanna, avoient remarqué la même chose. On ne trouva pas non plus l'Isle de Ceylan aussi large que les Géographes le prétendent. M. Mulleneux a placé le Cap ou la Pointe de Galle à 4 dégrés de latitude, au lieu de 6, qui est sa véritable position. Vers le soir, on passa devant la Rade de Negapatan, & l'on apperçut distinc-

tement la ville & les maisons.

Le 8, on se trouva vis-à-vis Saint Thomé, & le 9 à Paleakate, où l'on n'aborda qu'après avoir passé sur une basse d'un demi-mille de longueur, qui n'a guéres que trois brasses de fond. Il vint deux Chaloupes au-devant du Vaisseau, l'une de la part des Hollandois, l'autre du Scha-Bandar, avec un fauf-conduit pour s'approcher du Rivage. L'Auteur descendit avec M. Brown; mais la mer devint si grosse, que leur Chaloupe fut renversée par une vague, si heureusement néanmoins qu'il ne se noya personne. Le Scha Bandar étant venu lui-même à leur secours, leur offrit une maison pour les loger, & leur promit une lettre du Roi pour la Gouvernante Konda Maa. Le 11, Jean Van Wersicke, Président Hollandois de la Côte de Coromandel, leur sit voir un Kaul, c'est-à-dire, un ordre de Venkapati Raja, Roi de Narsingue, qui défendoit le Commerce à tous les Vaisseaux de l'Europe, s'ils n'avoient une Commission du Comte Maurice. Ils répondirent que celle du Roi d'Angleterre leur fuffifoit; fur quoi les expressions devinrent si vives, que le Scha Bandar employa tous ses efforts pour calmer les esprits, en assurant que la Gouvernante devoit arriver dans trois jours.

En effet, Konda Maa fit son entrée dans la Ville le 17, & le Capitaine Anglois descendit au Rivage pour lui faire sa cour. Mais lorsqu'il s'avançoit rien du Gouvers vers elle, il reçut l'ordre de remettre sa visite au lendemain. Les Anglois attribuerent cet incident aux mauvais offices des Hollandois, & n'ayant pas reçû le nouvel ordre qu'ils attendoient le jour suivant, ils en firent demander la raison au Scha Bandar, qui leur sit répondre que les Hollandois avoient reçû du Roi un privilége exclusif, & qu'il falloit par conséquent s'adresser à ce Prince pour obtenir la liberté du Commerce, Comme cette négociation de-

FLORIS 1611. Le ginfeng aP porté à Saldanna par les Hollan-dois

Erreur des cartes fur l'Isle de

Paleakate. Les Anglois & descendent.

Ils n'obtiennest

FLORIS. 1612.

mandoit plus de deux mois, & leur auroit fait perdre la Mousson pour Patane, sans compter l'incertitude du succès contre des ennemis qui préparoient déja pour le Roi de Narsingue un présent de deux Elephans, ils résolurent de continuer leur course vers Petapoli & Masulipatan.

Ils se rendent à Petapoli.

glois.

Ils arriverent le 20 à Petapoli. Le Gonverneur leur avant envoyé un Kaul ils convincent avec lui que les droits de la Douanne se réduiroient à trois pour cent; & sur cette convention ils ne firent pas difficulté de décharger quelques marchandises, dans la résolution de laisser deux Facteurs pour le Commerce, & de conduire leur Vaisseau à Masulipatan, où la Rade est beancoup plus commode. Ils résolurent aussi d'envoyer un présent à Mir Sumela, un des principaux Officiers du Roi, & Président de ses Revenus à Kondapoli, pour s'assurer de sa protection contre la mauvaise soi des Officiers inférieurs. Le 20 de Mort d'un Roi Janvier, on apprit la mort de Kotohara, Roi de Badaga & de Masulipatan. Indien & fes fui-Il étoit à craindre qu'elle ne fût suivie de beauconp de désordres; mais ils tes pour les Anfurent prévenus par la prudence de Mir Masunim, qui sit élire aussi-tôt Mahmud-Unim Kotohara, neveu du Roi, mort fans enfans. Sous le dernier régne, les Persans avoient eu dans le Royaume une autorité sans bornes, par l'infidélité de Mir Sumela, qui aspiroit à la Tyrannie. Le jeune Monarque prit une conduite tout à fait opposée.

> Le Gouverneur trompa les Anglois dans un marché de draps & de plomb. Il prétendit s'être accordé avec Floris pour la fomme de quatre mille pagodes. & sa seule preuve contre ce Marchand qui desavouoit le traité, sur qu'étant Mir & descendu de Mahommed, son témoignage devoit l'emporter sur celui d'un Chrétien. Floris, qui n'avoit pas le tems de porter ses plaintes au nouveau Roi, auroit eu peine à se garentir de cette injustice, si les Marchands

du Pays n'eussent employé leur intercession en sa faveur.

Les affaires du Commerce étant terminées à Petapoli, & la Mousson devenant favorable, on mit à la voile pour Bantam, où l'on arriva le 26 d'Avril 1612. Les nouvelles exactions qui s'introduisoient dans cette Ville, avoient fait prendre aux Hollandois la réfolution de se retirer à Jakatra, & les préparatifs se faisoient pour leur départ : ce qui n'empêcha point les Anglois, qui n'avoient pas alors de Maison à Bantam, de s'accorder avec le Gouvernement pour le droit d'Entrée, qui fut reglé à trois pour cent. David Middleton avoit entrepris, dans ce tems-là, d'établir un Comptoir à Sukkadonia, &. Spalding travailloit encore à le foutenir; mais on reconnut ensuite que l'intérêt particulier avoit eu plus de part à cet établissement que le zéle du bien: public.

Ils vont à Pa-

Ils fe rendent à

Bantani, & pro-

firent du mécon-

tentement des Hollandois.

Audience de la

tane.

On partit de Fantam le premier de Juin, & l'on arriva le 22 dans la Radede Patane, où se trouvoit alors le Bantam, Navire d'Enckuysen, qui apprit. aux Anglois les usages du Pays. Ils descendirent à terre le 26, avec beaucoup d'appareil, & un préfent de fix cens pièces de huit, dont la lettre du Roi. d'Angleterre devoit être accompagnée. On n'épargna rien pour leur faire un accueil honorable. La lettre fut mife dans un bassin d'or, & portée sur un éléphant couvert de riches parures. La Cour de la Reine étoit d'une magnificence étonnante. Cette Princesse ne se fit pas voir aux Anglois; mais elle lut leur lettre & leur accorda la permission d'exercer le commerce en payant les. mêmes droits que les Hollandois. Après cette mistérieuse audience, ils furent, conduits chez Daton Laxmena, Scha Bandar, dont l'office étoit de traiter avec les Etrangers, & qui leur fit servir un rafraîchissement de fruits. Ils virent ensuite Oran Raga Sirnona, qui ne les recut pas avec moins de politesse. Le jour suivant, la Reine leur envoya des vivres & des fruits en abondance. Le 3 de Juillet, une Pinace Hollandoise nommée le Lévrier, qui avoit apporté des lettres de Bantam aux Anglois, mit à la voile pour le Japon, sans ofer confier son dessein à d'autres qu'à Floris, parce que les Japonois étoient alors en guerre avec Patane, & l'avoient brûlée deux fois dans l'espace de fix ans. Cette haine d'une Nation si puissante & si hardie sit délibérer aux Anglois s'ils devoient user de la liberté que la Reine leur accordoit de bâtir un magazin dans la Ville. Il falloit du moins le faire à l'épreuve du feu, ou dans quelque lieu dont il ne pât approcher. Ils demanderent une place qui leur fut accordée, proche du Comptoir Hollandois, mais qui leur fut vendue bien cher. Quatre mille pieces de huir, que leur coûta le terrain, joint aux frais d'un bâtiment de quatre-vingt toises de long sur quatre de largeur, leur auroient paru une somme exhorbitante, si leur courage n'eût été soutenu par l'espérance d'en recueillir les fruits. Les maladies qui se répandirent dans le Vaisseau, y causerent beaucoup de ravage. Le Capitaine Hippon sut une des premieres victimes de cette contagion. Les boëtes furent ouvertes suivant la essuient, methode dont on a déja vîi l'exemple. Brown, qui se trouvoit nommé dans la premiere, étoit déja mort. La seconde nommoit Thomas Essington, qui prit aussi-tôt possession de son emploi. Pour augmenter la consternation des Anglois, leur nouvelle Maison fut volée pendant la nuit. Ils y étoient au nombre de quinze; ils avoient une lampe allumée, un homme armé, & deux dogues d'Angleterre, qui faisoient la garde; ce qui n'empêcha point qu'on ne leur enlevât deux cens quatre-vingt-trois piéces de huit. Mais un événement si extraordinaire sit soupçonner que le vol venoit de quelqu'Anglois même, quoiqu'on n'en ait jamais pû découvrir les Auteurs.

Floris, Jean Persons, & six autres Marchands furent laisse à Patane pour la pour Siam. Flovente des marchandises & le soutien du Comptoir, tandis que le Vaisseau risest laissé à Paremit à la voile au mois d'Août, dans la résolution de faire le voyage de Siam. Effington avoit pensé à s'en ouvrir les voyes par ses lettres; mais il n'avoit point eu d'occasion pour les envoyer par mer; & la route, par terre, étoit infeltée par les tygres, traversée par un grand nombre de Rivieres, qui ne permettoient point aux Habitans mêmes du Pays de l'entreprendre, sans

être bien accompagnés.

Pendant son absence, qui dura jusqu'au mois de Novembre, le Roi de Jahor, ou de Jor, vint brûler les fauxbourgs de Pahan & Camponfina; ce qui causa une disette extrême dans tout le Pays. Floris qui avoit fait, quatre ans auparavant, le voyage de Patane sur un Vaisseau de sa Nation, se souvenoit d'avoir vendu si promptement toutes ses marchandises, qu'il sembloir alors, pour me servir de ses expressions, que l'Europe entiere n'auroit pû fournir de quoi rassasser l'avidité des Indiens. Mais les tems étoient changés. A peine la curiosité lui amenoit-elle des spectateurs, au lieu de Marchands. La raison qu'il en donne est que les Portugais apportoient tous les ans de Malaca une quantité réguliere de marchandises de l'Europe, & que les Hollandois en avoient rempli Bantam & les Moluques; sans compter que les N iii

FLORIS. 1612.

Les Anglois bâtiffent to maga-

Il leur coute fort cher,

Malheurs qu'ils

Ie Globe part

Changement

FLORIS. 1612.

Mores faisoient eux-mêmes une partie de ce Commerce à Tanasserim, à Siam, & à Tarangh, Port nouveau dans le voisinage de Queda. Floris avoit peine à faire cinq pour cent de ses marchandises, tandis qu'autrefois ses profits montoient à quatre cens pour cent. Il envoya le 8 d'Octobre une petite cargaison à Macassar, sur un jonc d'Empan, & sous la conduite de Jean Persons.

Le 9, deux joncs arrivés de Siam, lui apporterent une lettre du Capitaine Essington, qui lui peignoit fort vivement les peines qu'il avoit essuyées à Siam, & qui se louoit fort peu de son Commerce. Outre les raisons qu'on vient de lire, il attribuoit sa disgrace aux guerres qui ravageoient ce Pays, depuis que les forces de Camboya, de Laniam, & de Jangoman s'étoient liguées pour y faire diverses invasions. Le 25, Floris vit sortir du Port de Patane les jones destinés pour Borneo, Jambi, Java, Macassar, Jorthan, & pour d'autres lieux. Entre ces Bâtimens il s'en trouvoit un qui partoit pour Bantam, & qui devoit aller de-là à Macassar, à Amboyne & à Banda. Il appartenoit à Orankaja Raja Indramouda, un des plus riches Négocians de Patane. L'Auteur admire que les Hollandois accordent ainsi la liberté du Commerce aux Malayens, aux Chinois, aux Mores, & qu'ils leur prêtent même leur affiftance; tandis que non-feulement ils refusent la même faveur aux Nations Chrétiennes, à leurs amis, à leurs freres, mais qu'ils l'interdisent même sous peine de confiscation & de mort; terrible effet, dit-il, de l'avarice ou de l'envie. Il ne faut pas oublier, en lisant cette réflexion, que Floris étoit Hol-

Départ des Jones de Patane.

Réflexion fur les principes des Hollandois.

landois.

Effington arri-

Le Globe revint de Siam vers le milieu de Novembre. Il y étoit arrivé le 15 d'Août; &, jettant l'ancre à quatre milles de la Barre, Essington avoit été surpris de s'y trouver sur trois brasses de fond pendant la haute marée. Il s'étoit hâté d'entrer dans la Rade, qui est sure & commode, excepté pendant les vents Sud-Sud-Ouest. La Ville est à trente lieues dans la Riviere. Il y envoya la nouvelle de son arrivée. Le Scha Bandar, & le Gouverneur de Banve à Siam. Il y fait le commerce. kok, Place fituée à l'embouchure de la Riviere, accompagnerent les Députés Anglois à leur retour, pour recevoir les lettres & les présens du Roi d'Ângleterre. Essington consentit à se rendre à la Ville avec eux. Il y fut présenté au Roi, qui lui promit la liberté du Commerce, & qui lui fit présent d'une perite coupe d'or, avec une pièce d'étoffe du Pays. Les Mandarins, qui sont les Seigneurs & les Officiers de l'Etat, respecterent si peu l'ordre du Prince, qu'ils voulurent fixer arbitrairement le prix des marchandifes & ne payer que fuivant leur commodité ou leur caprice. Les Anglois n'avoient encore vû dans l'Inde aucun exemple d'une si odieuse tyrannie. Mais ils trouverent le moyen de faire pénétrer leurs plaintes jusqu'aux oreilles du Roi, qui établit en leur faveur des regles plus fermes & mieux exécutées; il leur accorda, près du Comptoir Hollandois, une Maison de briques , la meilleure qu'il y eût à Siam , où leurs marchandises furent transportées.

Tempête futicue

On étoit malheureusement dans la saison des pluyes, qui sont d'une abondance & d'une force extraordinaire à Siam. Tout le pays se trouva couvert d'eau. Le 26 d'Octobre, il s'éleva une tempête si furieuse, que les Habitans n'avoient rien vû qui leur eût causé tant de frayeur. Les arbres furent enlevés jusqu'aux racines. Un magnifique monument que le Roi avoit élevé pour honorer la mémoire de son pere, sut renversé de sond en comble. Le Vaisseau













rentir d'un triste naufrage; mais Skinner, au risque de sa vie qu'il faillit de perdre dans les flots, trouva le moment de jetter une troisième ancre, qui le fixa derriere une colline, où l'on se trouva un peu à l'abri. Il étoit tombé, avec cing hommes qui l'aidoient à ce travail, & qui périrent tous sans pouvoir être secourus. On ne douta point qu'une baleine, qui parut au même instant, n'en eût dévoré un. Skinner fut le seul qui échappa au péril, avec autant d'adresse

& de résolution qu'il en avoit eu à sauver le Vaisséau. La tempête dura quatre ou cing heures; après lesquelles la mer redevint aussi calme que si elle n'eur

FLORIS. 1612.

Adresse & courage de Skinner.

Révolution de

me de Pegu.

jamais souffert d'agitation. Mais il s'éleva une autre sorte d'orage sur le Vaisseau, par la perversité du Contre-maître, qu'on fut obligé de charger de fers, en nommant Skinner à sa place. Du côté du Commerce, le calme ne sur que trop profond, pour une Ville qui tenoit le troisiéme rang dans les Indes après Bantam & Patane. Floris a pris soin d'expliquer les causes de ce changement. Siam étoit un ancien & puissant Royaume; mais il avoit été conquis depuis peu & rendu tributaire du Pegu. Cette premiere révolution néanmoins n'avoit pas duré long-tems. Le Roi de Siam avoit laissé, en mourant, deux fils, qui furent élevés à la Cour de Pegu. L'aîné, qui se nommoit en langue Malayenne Raja Api, c'est-à-dire, le Roi Terrible, & que les Portugais ont nommé le Roi Noir, trouva le moyen de s'échapper & de remonter sur le Trône de ses peres. Le Roi de Pegu fit marcher contre lui une armée redoutable, commandée par son propre fils, qui périt malheureusement dans cette guerre, & dont la mort attira dans le Pegu tous les ravages dont Siam avoit été menacé. Le Roi désespéré de la mort de son fils, tourna sa vengeance sur ses principaux Officiers & sur un grand nombre de Soldats, qu'il accusoit de l'avoir mal défendu. Cette sévérité fit tant de mécontens & de rébelles, qu'il se vit abandonné de jour en jour par les Rois tributaires de sa Couronne, qui étoient au nombre de vingt. L'affoiblissement de ses forces encouragea le Roi Noir à lever une grosse armée, avec laquelle il s'avança devant Pegu. Cepen-Ruine du Royaga dant, après deux mois d'un siège pénible & sanglant, il sur obligé de retourner à Siam sans avoir exécuté ses desseins. Ensuite le Roi de Pegu se voyant épuisé de Sujets & de munitions, & menacé de tomber entre les mains du Roi d'Artakan qui venoit contre lui avec toutes ses forces, prit le parti de se soumettre au Roi de Tangu avec tous ses trésors: ce qui n'empêcha point que le Roi d'Artakan ne se rendît maître de sa Capitale & d'une partie de ses Etats, où il porta la désolation & la famine. Ce furieux vainqueur menaçoit ensuite le Roi de Tangu, qui lui envoya des Ambassadeurs pour lui offrir une partie des trésors de Pegu, l'éléphant bleu & la Princesse fille du Roi. L'Auteur rend témoignage qu'il avoit vû en 1608 la Princesse & l'éléphant. A ces offres, le Roi de Tangu joignoit celle de livrer le Roi même, ou de lui donner la mort. Floris ne raporte point comment ces propositions furent reçues du Roi d'Artakan; mais il y a beaucoup d'apparence qu'il en profita pour établir son pouvoir; car l'Auteur ajoute que le Roi de Tangu tua celui de Pegu d'un coup

de pilon, afin qu'il ne parût aucune marque de son crime par les traces du fang & les blessures; que le Roi d'Artakan donna le Fort de Siriam, sirué sur la même Riviere que Pegu, à Philippe Britto de Nicote & aux Portugais, en

FLORIS. 1612. compensé.

accordant à Britto le titre de Changa; faveur néanmoins qui fut si mal récompensée dans l'espace de deux ou trois ans, que les Portugais se saisirent du fils Présent malré. du Roi, & l'obligerent de payer pour sa rançon onze cens mille tangans & dix Barques chargées de riz. Britto s'étoit acquis une autorité dont il jouissoit

> Ainsi, la destruction de Pegu avoit servi à rétablir Siam dans toute sa puissance & son éclat. Le Roi Noir s'étoit assujetti les Royaumes de Camboya, de

encore tandis que Floris étoit aux Indes.

coup de facilité pour le Commerce.

Laniang, de Jangoma, de Lugor, de Patane, de Tanasserim & plusieurs autres. Etant mort en 1605, sans laisser d'enfans, il eut pour Successeur son frere, qu'on appella le Roi Blanc. Ce Prince se rendit odieux par son avarice; ce qui ne l'empêcha point de jouir d'un régne tranquille. Il mourut en 1610, laissant après lui plusieurs enfans, qui donnerent naissance à de nouveaux dés-Hardielle finordres; car dans son lit de mort il en fit tuer l'aîné, à l'instigation de Jockromeoua, un des principaux Seigneurs de Siam, qui soutenu par un prodigieux nombre d'Esclaves, aspiroit lui-même au Trône. Cependant le second fils du Roi Blanc avoit été couronné avec les acclamations de la plus grande partie de ses Sujets, & c'étoit lui qui régnoit à Siam en 1612, âgé d'environ. vingt-deux ans. Il s'étoit défait de l'ambitieux Jockromeoua; mais ce perfide avoit entre ses Esclaves deux cent quatre-vingt Japonois, qui entreprirent de venger sa mort. Ils coururent au Palais, dont ils eurent l'audace de se saisir; &, forçant le Roi de leur livrer quatre de ses principaux Mandarins, qu'ils accusoient d'avoir contribué à la mort de leur Maître, ils les tuerent avec des circonstances cruelles. Ensuite, après avoir profité quelque tems de l'éloignement des troupes & de la confternation du Peuple, pour commettre toutes fortes de défordres, ils forcerent le Roi de figner de son propre sang un certain nombre de conditions qu'ils lui imposerent; ils emmenerent les principaux Talapoins pour ôtages, & partirent chargés de tréfors, au prix désquels les Siamois fe crurent trop heureux d'acheter le repos & la liberté. Mais le plus fâcheux effet de ce brigandage fut d'avoir porté quelques Royaumes tributaires à se révolter. Le Roi de Laniang entra dans les Etats de Siam, & croyant la Capitale encore troublée par les Japonois, il s'en approcha si brusquement qu'il n'en étoit plus qu'à deux journées. Deux autres Rois devoient

guliere d'une roupe de Japonois.

Siam troublé par des guerres.

La Reine de Patane favorife les Anglois.

On prit la résolution de passer l'Hyver à Patane; & l'on s'y trouvoit forcé par diverses raisons. Le 31 de Décembre, la Reine, accompagnée de six cens Pras, fortit pour se procurer de l'amusement. Elle s'arrêta d'abord à Sabrangh, où les Anglois se rendirent pour la saluer, de concert avec les Hollandois. C'étoit une femme de fort belle figure, âgée d'environ soixante ans, grande & pleine de majesté. Floris en avoit peu vû, dans l'Inde, qui eussent l'air aussi noble. Elle avoit près d'elle sa sœur, qui étoit destinée à lui succéder, & la fille d'une autre sœur, mariée au Raja Siack, frere du Roi de Jahor, Cette fœur »

le joindre avec leurs forces. Mais ne s'étant pas donné le tems de les attendre, sa précipitation devint un avantage pour le Roi de Siam, qui ne balança point à marcher au-devant de lui avec les troupes qu'il put rassembler. Cette vigoureuse résolution démonta le rébelle, & lui sit prendre le parti de la retraite. Telle étoit la fituation des affaires de Siam, lorsqu'Essington y étoit arrivé: des conjonctures si tumultueuses n'avoient pû faire trouver aux Anglois beau-

fœur, que le droit de succession faisoit déja nommer la jeune Reine, n'avoit jamais été mariée, quoiqu'elle n'eût pas moins de quarante-fix ans. Après une courte audience, où la Reine se laissa voir à découvert, un rideau qui la déroba tout d'un coup, fit connoître aux Anglois qu'ils devoient se retirer; mais on leur dit qu'ils avoient la liberté de revenir le jour suivant. Ils ne manquerent pas d'accepter cette faveur, & l'on n'épargna rien pour les bien traiter. Douze femmes & douze enfans danserent devant eux, avec tant d'art & de grace qu'ils furent charmés de cette galanterie. Ensuite les Nobles du mens. cortége recurent ordre de danser à leur tour. Les Anglois & les Hollandois, invités aussi à danser, ne purent refuser cette marque de respect à la Reine, qui parut prendre beaucoup de plaisir aux danses de leur Pays. Il y avoit sept ans qu'elle n'étoit pas fortie de son Palais. Elle alloit à la chasse des bussles & des taureaux sauvages, qui sont en grand nombre, aux environs de Patane. Dans son passage entre les Vaisseaux & la Maison des Anglois, elle sut saluée de

quelques coups de canon à bord, & de la monsqueterie sur le Rivage.

Pendant l'Hyver, qui tombe dans ce Pays aux mois de Novembre & de Décembre, la pluye rendit les eaux si grosses, qu'elles emporterent quantité de Maisons, & firent périr un grand nombre de bestiaux. Le 25 de Janvier 1613, on reçut avis par un Bâtiment Hollandois, arrivé de Siam, que les Facteurs Anglois, qu'Essington y avoit laissés, avoient vendu plus de la moitié de leurs marchandises, & que le Roi même en avoit acheté une grande partie. Ce Prince avoit porté ses soins, pour la sureté des Facteurs, jusqu'à désendre que ses propres Officiers emportassent, sans une permission de sa main, les marchandises mêmes dont ils avoient déja payé le prix. On apprit aussi par la voie de Queda, que les Portugais de Saint Thomé, au nombre de quinze cens, s'étoient saiss de la Maison des Hollandois à Paleakate; qu'ils avoient fait main-basse sur tout ce qu'ils y avoient rencontré, & qu'ils en avoient enlevé tous les effets. Au mois de Mars, Essington, laissant Floris à Patane, se remit en mer pour Siam, avec de nouvelles marchandises.

Pendant son voyage, le Roi de Pahan épousa la seconde sœur de la Reine de Parane, après l'avoir fait enlever sans doute avec quelque violence; car Parane & Palane la Reine la redemanda par des ambassades solemnelles; & n'ayant pu l'obtenir, elle prit le parti non-seulement de faire arrêter tous les Jones de Siam, de Camboia, de Bordelongh, de Lugor & les autres Navires chargés de riz pour Pahan, mais encore de mettre en Mer toutes ses forces, qui étoient composées de plus de soixante & dix Voiles & d'environ quarante mille hommes. fous la conduite de Maha Raja, de Daton Bassar & d'Oran Raja Sirnora. Dans l'excès de son ressentiment, elle avoit donné ordre que par force ou par adresse sa sœur fût ramenée morte ou vive; de sorte qu'au jugement de l'Âuteur, il y avoit peu d'apparence que le Roi de Pahan, déja fort embarassé par la perte de ses provisions & par ses guerres avec le Roi de Jahor, fût capable de se défendre contre une attaque si puissante.

Au mois d'Avril 1613, il arriva pluseurs Jones de Camboya & de la Chine. Dans le cours du mois de Mai, Floris reçut des Lettres de Siam, avec avis que le Globe y étoit arrivé fort heureusement, & que le Commerce s'y faisoit avec le même bonheur. Cette agréable nouvelle augmenra l'empressement avec Heureuses noulequel il travailloit à charger un Bâtiment pour le Japon; & jugeant qu'il velles de Siam,

FLORIS. 1612.

Elle leur pro-

1613.

Trifles avis qu'ils reçoivent le Queda.

Guerre entre

FLORIS. 1613.

Fâcheux avis de Pantam.

y avoit beaucoup d'avantage à tirer des marchandises de la Chine, il emprunta de la Reine de Patane trois mille piéces de huit, à six pour cent d'intérêt pour trois ou quatre mois, dans la vûe de remplacer celles dont il espéroit de se défaire au Japon. Mais sa joye sut modérée par les tristes avis qu'il reçut de Bantam. Campon China ayant essuyé deux incendies, la Maison des Anglois, qui étoit remplie d'étosses, & celle des Hollandois, n'avoient pû échapper aux flammes. D'un autre côté, le Trade-Incréase, grand Vaisseau Anglois commandé par Sir Henri Middleton, avoit beaucoup souffert à Pulo-Panian, & la moitié de l'Equipage avoit été enlevé par les mala-

du Roi de Pahan avec la Reine de Patane.

Réconciliation dies. Enfin, les Achinois avoient affiégé Jahor. Le 12 de Juillet, on vit arriver à Patane, avec autant de joie que de surprise, le Roi de Pahan & sa femme, sœur de la Reine. Ce Prince cédoit à la nécessité plutôt qu'à son inclination. Il avoit laissé son Pays en proje au feu, à la guerre, à la famine, & aux trahifons de ses principaux Sujets, qui avoient formé contre lui diverses conspirations. Il raconta que la Flotte d'Achin s'étoit emparée de Jahor, après vingt-neuf jours de siège; qu'elle en avoit emporté l'artillerie, les esclaves, & tout ce qu'elle y avoit trouvé de précieux; que Raja Bunghfum un des principaux Seigneurs du Pays avoit été fait prisonnier avec ses femmes & ses enfans; que le Roi n'ayant trouvé de ressource que dans la fuite, étoit allé chercher une retraite à Bantam; enfin, que plusieurs Hollandois qui étoient dans la Ville, avoient été massacrés par les Vainqueurs.

Quelque satisfaction que la Reine eût ressentie à l'arrivée du Roi de Pahan, elle affecta de le recevoir avec froideur; vengeance pardonnable, après la dépense & les chagrins qu'il lui avoit causés. Elle ne voulut pas même que les Seigneurs de sa Cour parussent trop empressés à le visiter. Cependant elle eut la complaisance de faire tuer tous les chiens de la Ville, parce qu'il avoit de l'aversion pour ces animaux. Les Anglois, qui n'avoient reçu d'elle aucun ordre, se crurent obligés de faire honneur à l'arrivée du Roi par une décharge de leur artillerie. Il parut si sensible à cette politesse, que s'étant arrêté quesques momens pour les entretenir, il les pria de le voir souvent, & de se disposer dans

Tête que la Rei- la suite à porter une partie de leur commerce dans ses Etats.

ne donne à ce Prince.

La Reine s'étant enfin réconciliée avec son beau-frere, fit faire les préparatifs d'une grande fête qui fut célébrée le premier jour d'Août. Elle fit l'honneur aux Marchands Anglois de les y inviter. Il y eut une comédie représentée par des femmes, à la maniere des Javans; c'est-à-dire, sur un sujet de l'Antiquité, avec des habits tels qu'on suppose dans l'Inde que l'usage étoit anciennement de les porter. Le Roi de Pahan quitta Patane, après y avoir passé plus d'un mois. Sa femme, à qui la Reine offrit la liberté de demeurer avec elle, se détermina volontairement à retourner avec son mari, & justifia par cette constance la facilité, avec laquelle il paroissoit qu'elle avoit consenti à son enlevement.

fible au commer-

Le 16, Floris recut une lettre de Thomas Bret, à Macassar, qui lui peignoit La guerre nui- le Commerce de cette Ville avec de triftes couleurs. La guerre avoit causé dans l'Isle de Celebes les mêmes désordres qu'à Patane. Jean Persons y étoit devenu fol. Les Anglois rebutés du mauvais succès de leurs entreprises, y avoient acheté un Jone, dans le dessein de quitter l'Isle; mais, dans le même tems, le Darling y étoit arrivé avec sa cargaison de draps, dans le dessein d'y établir un Comptoir.

Le 18 de Septembre, Raja Indramonda revint à Patane, d'où il partit le 25 d'Octobre pour se rendre à Macassar & de-là aux Isles de Banda, où il fit un commerce si avantageux, qu'il en apporta deux cens sockes de seur de muscade avec une grande quantité de noix. Il s'étoit chargé pour Floris d'une lettre de Richard Walden, qui contenoit la situation présente de Banda. Peter de Bot, Général des Hollandois, ayant traité ses gens avec trop de rigueur, jusqu'à faire pendre sur une Galere voisine du Château quelques Sentinelles, pour s'être endormis dans leur poste, plusieurs Hollandois avoient pris le parti de déserter chez les Bandanois & d'y embrasser le Mahomérisme. Tous les efforts du Général avoient été inutiles pour les rappeller, parce que n'ayant aucune autorité sur les Habitans de l'Isle, tout son pouvoir se bornoit à forcer les Jones & les autres Bâtimens de venir jetter l'ancre sous le Château. Enfin, quoique les Hollandois fussent les maîtres de la Mer aux environs de ces Isles, ils n'osoient entreprendre d'exercer leur empire sur les Habitans.

Le 23, le Globe arriva de Siam, avec une lettre des Facteurs pour Floris. Ils lui marquoient qu'ils n'avoient appris aucune nouvelle de la cargaison qui étoit partie pour Jangoma, parce que la guerre qui étoit allumée entre Ova Erito Nicote est & Laniang, avoit fermé tous les passages. On racontoit que le Roi d'Ova empaléa Siriang. s'étoit emparé de Siriang, & qu'il avoit fait empaler Brito de Nicote & son fils. La poudre ayant manqué aux Portugais de Siriang, ils avoient été forcés de se rendre, & le Vainqueur, après s'être défait de Brito par un cruel supplice, avoit voulu mettre sa femme au rang de ses concubines; mais sur le refus qu'elle avoit fait de se rendre à ses désirs, il lui avoit fait écorcher les jambes, & l'avoit réduite à la condition des Esclaves. Cette semme avoit à se reprocher sa propre disgrace & celle de son mari. Elle vivoit depuis longtems dans un commerce scandaleux avec un Officier de sa Nation; & tous les Portugais de la Garnison de Siriang ayant tenu des discours trop libres sur une intrigue dont l'éclat leur paroissoit choquant, elle avoit persuadé à son mari, qui ignoroit seul sa honte, qu'une si grosse Garnison étoit inutile, & qu'il pouvoit s'en épargner les frais; de sorte que le Roi d'Ova l'avoit trouvé presque sans défense. Les ambitieux projets de ce Prince sembloient menacer aussi le Royaume de Siam. Mais il trouva les frontieres de cet Etat si bien gardées,

Le 4 d'Octobre, qui étoit le premier jour du Carême des Mahométans, le feu prit avec une violence extrême dans la Ville, ou plutôt dans le Fort & le Palais Royal de Patane. La cause de cet accident venoit d'une foule d'Esclaves Javans révoltés, qui n'avoient pas trouvé de moyen plus sur que l'incendie pour se venger de leuts Maîtres. Ils étoient environ cent, qui coururent vers la grande porte, nommée Punta Gorbangh, en mettant le feu des deux côtés à tous les édifices; de sorte, qu'à la réserve de quelques Maisons, tout fut consumé par les flammes. Dans leur passage ils enleverent les plus belles femmes, qu'ils emmenerent avec eux. Le défordre dura depuis le milieu de la nuit jusqu'à deux heures après-midi, sans que personne osat s'appro-

qu'il n'eut point la hardiesse de s'en approcher.

cher des Rébelles.

Pendant ce tems-là, les Anglois n'étoient pas sans inquiétude dans leur les Hollandois quartier. Ils étoient informés que le dessein de ces furieux étoit de tomber sur délivrent Patane. les Ettangers; & leur premier soin fut de se garantir d'abord par une forte

FLORIS. 1613.

Situation des

Soft de fa fem-

Terrible incendie à l'atanc.

Les Anglois &

FLORIS. 1613. garde. Mais lorsqu'ils se furent assurés contre toutes sottes de surprise, ils réfolurent, de concert avec les Hollandois, de marcher au-devant d'un ennemis si méprisable; & s'étant armés de sussils « de sabres, ils s'avancerent en bon ordre. Les Esclaves, informés par leurs espions, de l'attaque qui les menaçoit, penserent moins à la résistance qu'à la fuire. Ils se retirerent à travers-champs-au Village de Qualbouka, & de-là jusqu'à Bordolongh & Sagnora dans l'intérieur des terres. Ainsi, sans essiyer aucune perte, les Marchands des deux Nations mériterent le titre de défenseurs du Pays. La Reine sit poursuivre les sugitifs, dont on ne prit que cinq ou six traîneurs, arrêtés par la maladie. Floris ignora ce que devint le reste; mais cet incendie étoit le troisséme quiavoit affligé Patane depuis un petit nombre d'années.

Départ des Anglois.

Patane est assiégée par la Flotte d'Achin, & les Ho'landois faits prisonniers.

Le 21, les Anglois prirent congé de la Reine, qui fit préfent à l'Auteur &. au Capitaine Essington, d'un poignard d'or à chacun. Ils laisserent trois Facteurs dans leur magasin, William Ebert, Robert Liltleworld, & Ralph Coo. per, avec des lettres pour John Lucas, qui étoit demeuré à Siam. Le même jour, les Hollandois virent arriver leur Vaisseau le Hope, qu'ils attendoient de Jahor pour remettre aussi à la voile. Ils s'étoient déja rendus au Rivage. lorsque la Flotte d'Achin, qui venoit assiéger Parane, entra dans la Riviere, & leur coupa le passage avant qu'ils eussent pû se rendre à bord. Dans le désespoir d'un si fâcheux contretems, ils écrivirent aux gens du Vaisséau de fairedescendre à terre trente hommes bien armés, & de s'avancer dans la Riviere, aussi loin qu'il leur seroit possible, pour combatre les Achinois. Mais le Vaisseau ne trouvant point assez de fond, ne put ni s'avancer, ni débarquer un feul homme. Douze des Hollandois du Rivage trouverent le moyen d'aller à bord, tandis que les autres, au nombre de vingt-trois, furent obligés de rentrer dans la Ville. Elle se rendit par composition après vingt-neuf jours de siège, & les vingt-trois Hollandois furent faits prisonniers. Le Capitaine du Vaisseau tenta mille moyens pour les secourir; mais au milieu de ses efforts il s'éleva. un orage qui le poussa sur le banc de Bornes, d'où il fut jetté par un autre vent vers Pulo Kondor. Ayant perdu l'espérance de regagner Patane, il alla chercher des rafraîchissemens dans la Baye de Varellas, Rade assez commode, mais dont il tira peu de secours, parce qu'il y trouva les Habitans mal disposés pour lui. Son Vaisseau étoit chargé de quinze mille pièces de huit, & de vingtneuf balles d'étoffes des Indes.

Route du Vaisscau Anglois. Les Anglois, en quittant Patane, avoient trouvé le vent si favorable, que le 25 ils étoient à la vûe des Isles de Ridangh, qui sont au nombre de dix-huit ou vingt, au fixiéme dégré de latitude. Ils passerent le soir au long des trois Isles de Kapas, à treize lieues de celles de Ridangh & deux du Continent. Le 26, ils virent Pulo Tiama à vingt-huit lieues au Sud des Isles Kapas. Le 29; ils arriverent à Pulo Tingi, où ils furent surpris par le calme : il n'y a point de danger dans toute cette course, lorsqu'on se tient constamment sur dix-huit brasses de sond.

Le premier de Novembre, on vit la Pointe de Jantana, ou Jahor. Le lendemain, on eut la vûe de Pedra Branca; & vers dix heures on se trouva contre la dangereuse chaîne de rocs qui s'étend, de la Pointe de Jahor, l'espace de quatre lieues dans la Mer. Linschoten, Voyageur Hollandois, a fait une description fort exacte de cet écueil, après l'avoir passé avec beaucoup de danger.

Pedra Branca est un roc, couvert d'oiseaux de Mer, dont la siente en a tellement blanchi le sommet qu'il en a tiré son nom. Les Anglois employerent jusqu'au 7 à combattre les courans, jusqu'à ce qu'ils eurent passé l'embouchure de la Riviere de Jahor & qu'ils furent à deux lieues de Sincapur. Le 8, il leur Branca. vint plusieurs Paves, conduits par des Sujets du Roi de Jahor, qui n'ont pas d'autre habitation avec leurs femmes & leurs enfans, & qui s'y nourrissent de leur pêche. Floris apprit d'eux, que le Roi d'Achin avoit renvoyé avec beaucoup d'honneurs Raja Bounysoc, frere de leur Roi, pour rebâtir le Fort & la Ville de Jahor, & que lui ayant donné sa sœur en mariage, il vouloit le placer de Jahor. fur le trône au lieu de l'ancien Roi. Les Anglois prirent ici un Pilote pour les conduire au travers des Détroits.

Le 19 de Décembre, ils arriverent à Masulipatan, où ils trouverent un Vaisseau de leur Nation & deux Hollandois. L'Anglois, qui se nommoit le James, avoit été envoyé pour les seconder dans leur voyage. Marlou, Davis, Gumeg, & Cob, ses principaux Facteurs, vinrent à bord du Globe, & remirent au Capitaine & à ses gens quantité de lettres dont ils étoient chargés. Le 21, Floris descendit au Rivage. Il y trouva le gouvernement changé par une révolution, qui avoit dépossedé Mirsadardi, & qui lui avoit fait donner pour Masulipatan. fuccesseurs Atmakan & Busebulleran. Wentakadra, fils de Busebulleran; vint au-devant de lui, avec le Scha Bandar & d'autres Mores. Ils lui firent divers présens, entre lesquels étoit un fort beau cheval, qu'il refusa d'accepter, dans la crainte que cette apparence de génerosité ne fût le voile de quelque trahison. Mais il y fut forcé par les instances de Wentakadra, de qui il obtint aussi un Kaul, ou une permission pour le débarquement de quelques marchandifes, en payant cinq pour cent. Le 25 de Janvier 1614, le James mit à la voile pour Petapoli, dans le dessein

de se rendre ensuite à Bantam. Floris partit le 18 pour Narsapur Peka. Le 19, il entra dans la Riviere, où il trouva neuf brasses d'eau, & jusqu'à dix & demie, contre le rapport de quelques personnes qui cherchoient à refroidir les Anglois par de fausses descriptions. Le 23, l'Auteur revint à Masulipatan, & dépêcha un Peon, c'est-à-dire, un Courrier Indien, à Surate, pour y porter de ses nouvelles au Facteur Alworth. Le même jour, il arriva un petit Bâtiment de Pegu, sur lequel étoit Cornelius Franke, Marchand Hollandois, qui confirma la prise de Siriang par le Roi d'Ova, le massacre des Portugais, & la mort tragique de Brito. Le Roi avoit donné des ordres pour faire relever Pegu de ses ruines. Ensuite s'étant avancé vers Tenasserim, il y avoit été joint par Banza Dela, à la tête de cinquante mille Peguriens, qui l'avoient reconnu pour leur Vainqueur & leur Maître. Cette conquête avoit causé beaucoup de joie aux Mores

Vaisseaux, pour les y envoyer au mois de Septembre. Dans le cours du mois de Mars, les Anglois apprirent qu'il étoit arrivé onze Vaisseaux à Goa, huit de la Chine & trois de Malaca. Cette abondance de marchandises auroit causé beaucoup de préjudice à l'Auteur, s'il n'eût déja vendu la plus grande partie des siennes. Au mois d'Avril, Atmakan partit pour Golkonde, où le tems étoit venu d'aller rendre ses comptes; & ce voyage ne pouvoit tomber dans une conjoncture plus heureuse, parce que Maleck

de Masulipatan, parce qu'ils se flattoient que le Commerce de Pegu tomberoit bientôt entre leurs mains; & dans cette espérance ils firent équiper deux

FLORIS. 1614. Roc de Pedra

Rétablissement

Changement à

1614. Narfapur Peksa

Rétabliffement

O. iii.

FLORIS. 1614. les Anglois.

Mort du Capi. taine Effington.

Tusa, son ami, sur alors nommé par le Roi à l'office de Grand Trésorier. Les Anglois y trouverent aussi des avantages considérables, non-seulement par la Avantages pour faveur d'Atmakan, qui leur étoit affectionné, mais encore parce que les dettes d'un Gouverneur Indien sont mal assurées, lorsqu'il perd son emploi.

Le 18 de Mai fut un jour funeste aux Anglois, par la mort du Capitaine Essington, dont le caractere étoit généralement estimé. Il sut emporté par une fiévre subite, qui le prit en sortant de table. Floris prit soin aussitôt de mettre le Vaisseau en bon ordre; mais quoique tout l'Equipage le pressat d'accepter le commandement, il refusa cet honneur, & consentit seulement à nommer M. Skinner, en laissant espérer qu'il pourroit quelque jour reprendre cette place. Sa vûe, dans une promesse si vague, étoit de soutenir & l'Equipage & le nouveau Capitaine dans l'exercice de leur devoir. Etant re-Divers Princes tourné au Rivage, il trouva dans la Ville trois députés de la Reine de Painvitent les An-leakate, & des lettres de cette Princesse, pour l'inviter à faire le Commerce glois au commerdans sa Ville, avec promesse de lui donner un terrain vis-à-vis le Fort, & de lui accorder plusieurs faveurs. Floris, qui se ressouvenoit de la maniere dont il y avoit été reçu l'année précédente, ne fit pas beaucoup de fond sur ces offres. Cependant il convint avec les Députés qu'un d'entr'eux demeureroit près de lui à Masulipatan, & que les deux autres retourneroient à Paleakate avec Vengali, un de ses gens, qu'il chargeroit de sa réponse. Dans sa lettre il rappelloit à la Reine le mauvais accueil qu'elle avoit fait aux Anglois; & si elle étoit résolue de les traiter mieux, il la prioit de lui envoyer un Kaul, ou un fauf-conduit, qui pût faire renaître leur confiance.

Députation du Roi de Narlingue à Floris.

Vingali revint à la fin de Juillet, accompagné de quatre nouveaux Députés, l'un du Roi de Narsingue, qui apportoit un Kaul à Floris, avec l'abestiam de ce Prince, faveur Indienne, qui consiste dans un morceau d'étoffe blanche, sur lequel la main du Roi est empreinte en sandal, ou en saffran. Le second Député apportoit aussi le Kaul de la Reine de Paleakate: & les deux autres étoient chargés des lettres de quelques petits Princes, tels que Jaga Raja, Time Raja, Apokandora Raja, &c. qui invitoient les Anglois au Commerce. La lettre du Roi de Narsingue étoit écrite sur une feuille d'or. Il faisoit des excuses à Floris, du traitement qu'il avoit reçu à Paleakate, & le pressant de se rendre dans ses Etats, il lui offroit le choix d'un lieu pour bâtir une Maison, ou un Fort, avec d'autres priviléges. Enfin, pour gage de sa bonne foi, il faisoit présent à Floris d'une petite Ville, dont le revenu annuel étoit d'environ quatre cent livres sterling, en lui promettant à son arrivée d'autres marques de son affection. Les Hollandois, jaloux d'une faveur si éclatante, s'efforcerent d'en écarter les suites; mais leur influence étoit trop foible à la Cour du Roi. Ses propres Sujets, affligés de voir passer chaque année sur leur Côte tant de Vaisseaux Anglois, sans en tirer aucun fruit, avoient fait retentir son Palais de leurs plaintes, & s'étoient rendus comme les Avocats de la Nation Angloife. Cependant une juste précaution porta Floris à retenir le Député du Roi, qu'il entretint aux frais de la Compagnie jusqu'à l'arrivée de son Vaisseau dans la Rade. Ses défiances acheverent de se dissiper, lorsqu'il eut appris que Vengali avoit été reçu avec autant d'affection que de civilité, & que le Roi pour confirmer ses promesses, avoit mis solemnellement la main sur sa tête.

Inondation à Mariapur Peka,

Au mois d'Août, Narsapur Peka & tous les lieux voisins surent désolés par

FLORIS.

une si furieuse inondation, que le riz, les salines, les bestiaux, les hommes & les villes entieres, furent enveloppées dans la même ruine. Dans les grands chemins l'eau s'élevoir de six pieds au-dessus de la terre. A Golkonde, qui est joint à ce Canton par une branche de la même Riviere: il y eut plus de unille Maisons entraînées. Deux Ponts de pierre, l'un de 19 arches, l'autre de 15, aussi bien bâris qu'il y en ait en Europe, se trouverent couverts de 3 pieds d'eau, quoiqu'au jugement de Floris leur hauteur sût ordinairement de 18 pieds au-dessus de la surface; & 6 arches des 19 surent emportées par le torrent.

Le 4 d'Octobre, les Anglois prirent congé du Roi de Narsingue, après lui avoir trouvé toute la fidélité qu'il leur avoit fait esperer dans ses promesses. Floris ayant pris occasion de tant de faveurs pour supplier ce Prince de lui faire toucher quelques sommes, dont le payement commençoit à traîner en longueur, le Secrétaire de la Cour eut ordre d'en écrire à Mir Mahmud Rafa & au Scha Bandar. Mais le 25, c'est-à-dire, peu de jours après le retour du Vaisseau à Masulipatan, on y recut la triste nouvelle de la mort de Vancatad Raja, Roi de Narsingue. Il avoit regné cinquante-cinq ans. Ses trois femmes, dont Obiama, Reine de Paleakate étoit une, se brûlerent avec son corps. On appréhenda que cet incident ne produisît de grands troubles; & les Hollandois particulierement craignirent beaucoup pour le nouveau Fort qu'ils avoient obtenu la permission de construire à Paleakate. Floris s'appercevant que la mort du Roi faisoit chercher au Gouverneur de Masulipatan des prétextes pour différet le payement de ses dettes, & craignant d'être renvoyé au - desà de l'année, prit la réfolution de l'enlever, lui ou son fils, & de le garder à bord aussi long-tems qu'il refuseroit de payer. L'entreprise étoit dangereuse, mais tout l'Equipage lui promit de le feconder. Il envoya la Chaloupe à bord, pour en amener six mousquetaires, qui vinrent enveloppés dans des voiles, parce qu'il n'étoit pas permis aux Etrangers de descendre à terre avec des armes, & qui se cacherent d'autant plus facilement dans un endroit obscur de la Douane, que ce bâtiment touchoit presqu'au Rivage. Il donna ordre en même tems aux gens qu'il avoit près de lui, de se tenir prêts à le suivre, lorsque le Gouverneur, ou son fils, prendroient le chemin de la Douane; ce qui ne pouvoir tarder long-tems, suivant l'habitude qu'ils avoient d'y aller tous les jours. Le foin dont il chargea ses gens, fut de se saisir des piques de la garde, qui demeuroient négligemment appuyées contre un mur, tandis que le Gouverneur étoit occupé dans le bâtiment. Avec quelque secret que ce dessein eût été formé, il alla jusqu'aux oreilles des Hollandois; mais le regardant comme une menace peu sérieuse, ils ne furent pas tentés de le découyrir.

Cependant Floris étant allé voir le Gouverneur, prit un ton fort emporté pour lui demander son argent & pour se plaindre qu'on le leur sit attendre depuis sept mois. Il vit aussi Mir Mahmud Raja, pour lui reprocher d'avoir eu si peu d'égard aux ordres de la Cour. Ils lui répondirent tous deux, avec quelques railleries, qu'on parleroit d'assaires à la Douane, lorsque sa colere seroit passée. Floris reprit qu'il n'étoit pas d'humeur à se laisser jouer plus long-tems, & que s'il ne recevoit pas sur le champ une promesse formelle, avec des assurances pour l'exécution, il sçauroit prendre quelque parti qui conviendroit ses interêts & à l'honneur du Roi son Maître. On ne sit que sourire de sa menace. Il se rendit sur le champ à la Douane, où il sçavoit que le sils du Gouver-

Mort du Roi de Naifing, Ses trois femmes fe font brûler avec fon corps.

Etrange projet: de Floris-

Il l'execute & fe faisit du Fris du Gouverneur, FLORIS. 1614.

Vains efforts des

·Indiens pour le

ticer de les mains.

neur étoit déja, avec une garde peu nombreuse. Les piques étoient dressées contre la porte, & la marée haute, deux circonstances dont il avoit toujours jugé que le succès de son dessein pourroit dépendre. Aussi se confirma-t'il dans la résolution d'en profiter. Ses gens, qui le suivoient à l'œil, à l'exception de trois, qu'il avoit laissés pour garder sa maison, se saissrent des piques, entrerent dans la Douane, & fermerent la porte sur eux. Les Mousquetaires parurent aussi-tôt. Floris prenant lui-même le fils du Gouverneur par le bras, le remit à trois ou quatre de ses gens, qui le conduisirent à la Chaloupe, tandis que lui & le reste des Anglois faisant l'arriere-garde, écarterent le peuple qui commençoit à s'assembler, & gagnerent ainsi le Rivage. Le Gouverneur & Mir Mahmud Rafa arriverent immédiatement, mais la Chaloupe avoit déja quitté la terre. Cependant comme le vent étoit assez fort, & qu'elle fut obligée de suivre quelque tems le Rivage, à peu de distance, pour arriver au grand Canal, les Indiens se hâterent d'entrer dans quelques Canots, & se mirent à la poursuivre. Il étoit déja trop tard. Floris, qui n'avoit pas manqué de prendre ses plus habiles rameurs, avoit passé la Barre avec une légereté incroyable; & deux on trois coups de mousquets, qu'il fit tirer dans l'air, refroidirent ceux qui auroient entrepris de le suivre plus loin. Chancey, un des trois Anglois, qu'il avoit laissés dans la Ville pour justifier sa conduite & recevoir l'argent qui lui éroit dû, eut l'imprudence de fortir de la maison par un mouvement de curiosité. Il tomba dans un gros d'Indiens, qui le maltraiterent beaucoup. Mais le Gouverneur craignant des represailles sur son fils,

Fermeté de Flo-

se le fit amener aussi-tôt & le prit sous sa protection. Dans le cours de l'après-midi, Werner Van Berchem, Marchand Hollandois, vint à bord du Globe avec l'Interpréte du Gouverneur, pour demander la cause d'une entreprise si violente. Floris leur répondit qu'il trouvoit surprenant qu'ils parussent l'ignorer, après avoir été si souvent témoins de ses plaintes; & que d'ailleurs il avoit laissé trois de ses gens dans la Ville pour expliquer ses intentions. Ensuite apprenant que celui qu'il avoit chargé principalement de ses ordres, avoit été maltraité par le peuple, il feignit de voufoir s'en venger sur le fils du Gouverneur; & quoiqu'à la priere de Berchem il promît de suspendre les effets de son ressentiment, il jura de faire étrangler ce jeune homme, si le moindre de ses gens recevoit quelque injure. Non-seulement il écrivit la même chose au Gouverneur, mais il lui déclara, que s'il venoit au Vaisseau Anglois quelque Barque de la Ville, sans une lettre de Chancey, elle seroit coulée à fond sans pitié.

Van Berchem revint le jour suivant avec l'Interpréte. Il apportoit la dette du Gouverneur. Floris lui répondit que pour satisfaire les Anglois, il falloit que le Gouverneur leur fît payer ou leur payât lui-même la dette de Kalipa Marchand Indien, dont il s'étoit rendu caution, & qu'il envoyât sur le Vaisseau, les autres Marchands qui refusoient de les payer. Berchem choqué de cette fermeté, protesta contre le procédé de Floris, en ajoutant que les Anglois répondroient du tort que leur conduite avoit causé & qu'elle pouvoit causer encore aux Hollandois. Mais Floris, sans paroître embarrassé de cette Ftoris inlifte fur protestation, y répondit par un acte public qu'il fit signer à tous ses Facteurs.

fes prétentions. Le Bâtiment Hollandois partit la même nuit pour Parane.

> Pendant ce tems-là le fils du Gouverneur étoit demeuré à bord sans prendre aucune

aucune forte de nourriture, parce qu'étant Bramine, il ne lui étoit pas permis de boire ni de manger chez autrui, s'il n'avoit préparé ses alimens lui-même. Floris ayant pitié de sa situation, offrit de le rendre à son pere, pourvu que deux Mores de qualité vinssent prendre sa place. Mais il ne se trouva personne qui fût tenté d'accepter cette condition. Enfin le Gouverneur consentit à payer la dette de Kalipa, & força les autres Marchands de payer, à l'exception de Miriapeck & de Datapa, deux Indiens qui faisoient leur résidence à Golkonde. Ainst le prisonnier sut remis en liberté le 30 de Novembre.

FLORIS. 1614.

Accommoda-Gouverneur.

Excuses de Ela-

Après cet accommodement, plusieurs Mores, qui visiterent Floris sur son Vaisfeau, lui promirent de rendre un compte fidéle au Roi de tout ce qui s'étoit passé, & le prierent de n'en pas prendre droit de nuire aux Bâtimens de leur Nation. Il leur répondit qu'il se bornoit à la satisfaction qu'il avoit reçue, mais qu'à l'avenir il leur conseilloit de prêter plus facilement l'oreille aux plaintes des Anglois, ou plutôt de ne leur donner aucun sujet d'en faire. Il écrivit dans le même sens au nouveau Roi. Les différends qu'il avoit eus avec les Officiers tis an Roi de de Masuliparan ne lui avoient pas permis de prositer des biensaits de son prédécesseur; mais il se crut obligé d'en faire des excuses au nouveau Gouvernement & de promettre dans une autre occasion plus d'empressement pour de si grandes faveurs. Il laissa aussi des lettres à quelques Marchands sidéles & affectionnés pour l'instruction des Anglois, qui viendroient dans le même Port après lui.

Le 7 de Décembre, Chancey revint à bord avec les deux autres Anglois, & Floris ordonna aussitôt que l'ancre sut levée la nuit suivante. Il offrit de descendre encore une fois au Rivage pour faire civilement ses adieux; mais le Gouverneur appréhendant qu'il ne pensât à lui rendre quelque mauvais office à la Cour par le moyen des Mores, lui fit répondre avec une modestie affectée, qu'après les sujets de plainte qu'il avoit donnés aux Anglois, il n'auroit pas la

force de soutenir ses regards.

On mit à la voile avant la fin de la nuit; &, le 3 de Janvier, on arriva au Port de Bantam, où l'on trouva le James, venu nouvellement de Patane, le Hosander & la Concorde. Floris descendit à terre. Jordayne, alors premier rend à Bantan. Facteur de Bantam, lui remit plusieurs lettres de dissérens Comptoirs, tels que ceux de Macassar, de Paleakate, de Siam, &c. Dans tous ces lieux, on paroissoit encore allarmé par les désordres de la guerre; mais comme le Dar-ling y devoit passer successivement, Floris se statta que les Facteurs de chaque Pays en recevroient quelque confolation. Il convint avec Jordayne que les marchandises de l'Hossander seroient transportées sur le Globe, & que les deux Capitaines, Edouard Christian & Skinner, prendroient aussi la place l'un de l'autre; que le Globe auroit cinquante hommes d'équipage; le James cinquante-cinq; le Hosiander, qui devoit rester aux Indes, vingt-huit; & la Concorde vingt-quatre. Le James partit le 30, avec ordre de s'arrêter au Cap de Bonne-Esperance ou à Ste Hélene, pour y attendre les autres. Comme l'Hosiander pluseurs Vaisne pouvoit être prêt assez tôt pour les entreprises ausquelles il devoit être employé, on prit le parti d'envoyer la Concorde à Amboyne, avec Georges Bale pour Facteur, & Georges Chancey, qui devoit s'arrêter à Macassar. Avant leur départ, le Vaisseau Hollandois la Zelande, arrivant du Japon, apporta des lettres de Cocks, qui apprirent aux Comptoirs des deux Nations, que M. Pea-Tome II.

1615. Le Globe fe

Séparation de

été massacrés par les Habitans du Pays, & que cinq Anglois, échappés au car-

FLORIS. 1615.

Effroi de David Middleton en apprenant la most de fon fre-

nage, s'étoient retirés à Siam. Le 14 de Février, le Capitaine David Middleton arriva au Port de Bantam avec trois Vaisseaux, le Samaritain, le Thomas & le Thomassin, qui, par un bonheur presque sans exemple, n'avoient point un seul malade dans les trois Equipages. Middleton apprenant la mort de Sir Henri son frere, & la perte de son Vaisseau, fut si troublé par cette nouvelle, qu'il prit la résolution de retourner en Angleterre. Le Conseil s'assembla pour régler la route des quatre Bâtimens qui se trouvoient à Bantam. Le Samaritain sut nommé pour retourner avec Middleton; le Thomas, pour Sumatra; le Thomassin, pour joindre la Concorde à Amboyne; & l'Hosiander pour Patane & le Japon.

Il retourne en Europe avec Flo.

Le Globe & le Samaritain mirent à la voile le 22 de Février. Ils arriverent le 30 d'Avril dans la Baye de Saldanna, où ils trouverent, avec le James, l'Advice & l'Attendant, deux Vaisseaux Anglois qui faisoient le voyage de l'Inde. Le 17 de Mai, ils quitterent Saldanna, accompagnés du James; & le premier de Juin ils relâcherent à Sainte Hélene.

## CHAPITRE IV.

# Voyage de Samuel Cassleton à Priaman, en 1612.

CASTLETON. 1612. Remarques préliminaires.

NTRE les voyages qui se faisoient au nom de la Compagnie des Indes, il s'en trouve toujours quelques-uns qui n'étoient que les entreprises de divers particuliers, sans qu'on soit informé de qui ils recevoient leur commission, & s'ils étoient autorisés par le Gouvernement, ou par la Compagnie. Celui-ci dont John Tatton, Pilote du Vaisseau, nous a laissé la Relation, paroît ne s'être fait qu'aux dépens du Capitaine Castleton, & de Georges Bathurst son Lieutenant. Mais on ignore quelle étoit leur cargaison, & de quel nombre d'hommes leur Equipage étoit composé. Aussi Purchass, qui nous a conservé le Journal de Tatton, déclare-t'il qu'il n'a pris ce soin que pour l'utilité de la navigation. Il semble même qu'il en ait retranché quelques endroits,

qui lui ont paru sans doute moins convenables à cette vue.

Dépatt.

Castleton, Capitaine de la Perle, partit de Blackwall le 22 d'Août 1612; mais les vents lui devinrent si contraires, qu'ayant relâché de Port en Port au long des Côtes d'Angleterre, il ne put gagner Landsend avant le 5 de Novembre. Le 27, il arriva devant Lancerota, une des Canaries, sans pouvoir entrer avant le 3 de Décembre dans la Rade de Lauratavi qui appartient à cette Isle. Il y trouva un petit Bâtiment de Londres, que le mauvais tems avoit aussi forcéde s'y mettre à couvert. Le 5, ils en furent chassés tous deux par la force du vent, & pendant le reste du mois ils se virent contraints d'errer aux environs de cette Îsle & de celle de Terserife, d'où ils trouverent pourtant le moyen de tirer seize pipes de vin. Le 31, Castleton, qui avoit perdu de vûe le petit Bâtiment depuis le jour précédent, l'apperçut à l'ancre, près d'un Vaisseau de guerre Hollandois, qui s'en étoit saiss; mais les Matelots de Hollande s'étant





envyrés pendant toute la nuit, il fut facile aux Anglois de se dérober dans les ténébres, quoiqu'ils ne fussent qu'au nombre de trois. Castleton leur donna deux hommes de plus, avec un Facteur, qu'il les pria de mettre à terre dans la Grande Canarie. Le vent n'ayant pas cessé de les en écarter, il convint avec Matelots Hollaneux qu'ils le suivroient jusqu'à l'Isle de Palme, où il promit de leur faire trouver de meilleures provisions; & tous deux se trouverent fort bien de s'être ment qu'ils aarrêtés à ce parti.

Le 15 de Janvier, Castleton mouilla dans la Rade du CapVerd, où il se procura quelques bours, avec une nouvelle provision d'eau. Le 21 ayant remis à la voile, il s'avança jusqu'à Rosisko, dans l'esperance d'y trouver des bestiaux en plus grand nombre. Il y jetta l'ancre à cinq heures du soir, sur onze brasses, profondeur qui est à peu près la même dans toutes les parties de la Rade, sur-tout à l'Est par Nord, qui est la position de Rosisko à l'égard de l'Isle qui forme la Rade du Cap Verd. Les Anglois s'y procurerent sept bœufs. Le 23 au matin, ils quitterent Rosisko, & faisant voile avec un bon vent, ils se trouverent le 28, à 6 degrés 32 minutes de latitude. Le 20 de Février, ils passerent la Ligne, & prirent leur course au Sud-Sud-Est. Le 15 d'Avril, étant à 32 degrés 39 minutes, ils porterent à l'Est-Sud-Est, avec un vent Sud-Ouest. A mesure qu'ils continuerent d'avancer, il remarquerent du changement dans l'eau, jusqu'à cinq heures du soir, qu'ils découvrirent la terre entre l'Est-Sud-Est & l'Est-Nord-Est. Ils suivirent l'Est pendant toute la nuit jusqu'à sept heures du matin, qu'ils se trouverent visà-vis la pointe de Sainte-Lucie à quatre lieues en mer. Cette pointe est un peu au Sud du Cap de Saint - Martin. Ils jetterent la fonde, qui leur fit trouver 43 brasses sur un fond fort pierreux. Le 16 à midi, la latitude étoit de 33 degrés; & vers cinq heures après midi, il furent jettés si loin dans la Baye, qu'ils se trouverent contre une chaîne de rocs qui est au Sud-Sud-Ouest. Ils eurent tant de peine à s'en dégager, que le jour suivant à sept heures du matin, ils n'étoient avancés que de trois lieues au Sud. A deux milles de la terre, qu'ils cotoyerent pendant le reste du jour, ils ne trouverent nulle part moins de neuf brasses.

Le 18 au matin, ayant envoyé la Chaloupe & l'Esquif au rivage, l'Esquif revint aussi-tôt pour leur annoncer que les Habitans étoient d'un caractere traitable. Vingt de ces Barbares s'étoient présentés avec diverses fortes de bestiaux. Castleton renvoya l'Esquif à terre avec plusieurs morceaux d'un croc de fer coupé en piéces, & quelques haches. Pour un morceau de croc, les Anglois acheterent un veau; & pour une petite hache, ils obtinrent un excellent mouton. Il est étrange que l'Auteur ne fasse pas connoître cette Baye par son nom ; mais, ce qui ne permet pas de croire que ce geuse que l'Aufût celle de Saldanna, c'est qu'on n'y trouva point d'eau, à la reserve de nommers celle que les Habitans montrerent dans quelques marais bourbeux, en faifant comprendre par leurs signes qu'ils en faisoient usage, & que le pays n'en avoit pas d'autre. La Chaloupe remonta, l'espace de plus d'un mille, une fort belle riviere qui est au fond de la Baye; mais l'eau en étoit aussi salée que

celle de mer. Tous les environs parurent fort steriles.

Le 24 d'Août, la Relation nous transporte à Priaman, d'où elle fait partir le Vaisseau pour Tekou; mais ce n'est pas sans observer que la premiere de CASTLETON

1612. L'avresse des perdre un Bâti.

voient pris.

1613. Rofisko au Cap

Dangereuse chaîne de tocs.

Baye avanta-

vingt-huit ou trente braffes.

CASTLETON. 1613.

Bave d'Avre-Bangye.

ces deux Villes est à 38 minutes du Sud, & que la variation y est de 4 degrés 50 minutes Nord-Ouest. La latitude de Tekou est de 25 minutes du Sud. On rencontre entre ces deux Places trois ou quatre basses qui sont sans danger pour ceux qui se tiennent au large, à quatre lieues du rivage. Le 31, Castleton entra dans une Baye qui se nomme Ayre-Bangye, du noma d'une perite Ville qui en est fort proche au Sud. La latitude de cette Baye est de huit minutes du Nord. A deux mille du rivage, vis-à-vis la pointe Ouest, c'est-à-dire au Nord d'Ayre-Bangye, il se trouve une chaîne de rocs, sur lesquels l'eau n'a pas plus de huit ou neuf brasses; mais plus loin, entre la terre & une longue Isle qui en est à sept lieues, on n'a guéres moins que

Le 10 de Septembre, on jetta l'ancre à deux milles de Pattahan, parce

Ifle de Patrahan & sa situation.

Grande Isle que

l'Auteur ne noin-

me pas.

qu'on avoit à combattre le vent qui venoit du rivage. Le lendemain au matin, on s'avança à l'extrémité Sud-Ouest de cette Isle, où l'on mouilla sur 14 brasses; & vers deux heures après midi, s'étant approché de la Riviere, on y mouilla sur cinq brasses. Le fond, sur toute cette Côte, est fort bourbeux au long du rivage, excepté sur quelques basses qui paroissent d'un sable fort pur. L'eau de la riviere est excellente, & l'on y trouve six ou sept pieds de fond au-delà de la Barre. Elle est à 28 minutes du Nord. Le 14 on partit de Pattahan avec deux Pilotes du pays, pour s'avances vers Barons & Achin. On se trouva, le 16, fort près d'une grande Isle qui est à vingt-cinq ou vingt-six lieues de Pattahan vers le Nord, & qui n'est qu'à deux mille du Continent. Sa latitude est un degré 40 minutes. Elle a du côté Nord-Ouest un torrent qui tombe d'un mont escarpé, & qui est si blanc de son écume, qu'il se fait appercevoir de sept ou huit lieues. Du côté du Nord, on découvre une belle Baye, près de laquelle le fond est bourbeux sur trente brasses. Au Sud-Ouest, à quatre lieues de l'Isle, on rencontre une basse qui demande des précautions.

Les Anglois arde Ceylan.

Le dernier jour d'Octobre, la Relation fait partir le Vaisseau de Nicobar, sans nous avoir appris qu'il y sût arrivé. C'est la methode insuportable de Purchas, quand il entreprend d'abreger. Il supprime une partie de son texte au lieu de le resserrer par des extraits. Le dessein des Anglois étant de se rendre à Ceylan, où les Habitans de Nicobar ne font pas difficulté d'alrivent dans l'Isle ler dans leurs canots, comme s'ils en étoient fort voisins, ils se trouverent le 12 de Novembre à 5 degrés 35 minutes de latitude; & suivant cette observation, l'Auteur conclut qu'en deux jours le Vaisseau étoit avancé, de quarante lieues au Sud plus qu'il n'avoit pu juger par sa navigation. On avoit eu le même jour, à huit heures du matin, la vûe de la haute terre du Cap de Galle, à plus de douze lieues du rivage. Dans cet endroit, la fonde ne trouva point de fond. Le 13 à midi, la latitude étoit de 5 degrés 32 minutes; & le soir, la variation de 13 degrés 24 minutes. Ayant porté au Nord pendant la nuit, avec des vents fort variables & beaucoup de pluie, la terre se présentoit le matin à l'Est-Nord-Est. A midi, la latitude étoit de 6 degrés, & l'on avoit à l'Est la partie méridionale de Ceylan, qui s'appelle Dondera.

Baye de Billigam, ou Velagam,

Le 16 après-midi, on entra dans la Baye de Billigam, avec le dessein d'y faire de l'eau, & l'on y jetta l'ancre sur un fond de sept brasses, d'excel-

CASTLETON. 1613.

Ils conferent

Trahifon des

lent fable, à un quart de mille du rivage. Des deux pointes de cette Baye, l'une est à l'Ouest-Nord-Ouest; & l'autre, au long de laquelle on entra, est au Sud-Sud-Ouest. Castleton envoya le soir son Esquif au rivage, avec un Pavillon de paix; mais aucun de ses gens ne hazarda d'y descendre, parce que les Habitans leur firent connoître par des signes, qu'ils n'entendoient pas la langue Portugaise. Le 17, la Chaloupe s'étant approchée de la terre de l'autre côté de la Baye, où les Portugais avoient plusieurs maisons, un Insulaire qui s'avança dans l'eau, parla fort bon Portugais. Quoiqu'il fût vêtu avec un Insulaià la mode du Pays, les Anglois jugerent qu'il n'en étoit pas. Il répondit à leurs questions, qu'il ne pouvoit leur donner aucune assurance positive, jusqu'à ce que le Roi fût instruit de leur arrivée; & que s'ils vouloient revenir le lendemain au même lieu, ils y apprendroient les intentions de ce Prince. Leur résolution n'en étoit pas moins de descendre; mais appercevant les Portugais qui commençoient à se rassembler, ils prirent le parri de retourner au Vaisseau. Le 22, Castleton ne pouvant se persuader qu'on lui refusat la liberté de chercher de l'eau, renvoya au même rivage sa grande Chaloupe & son Esquif. La Chaloupe avoit ordre de ne pas s'approcher trop de la terre, mais de se tenir à portée de secourir, s'il en étoit besoin, l'Esquif, qui étoit conduit par six hommes. Il ne parut sur le rivage qu'un seul Insulaire, à qui les Anglois demanderent s'ils pouvoient obtenir de l'eau. Il leur répondit qu'ils en obtiendroient en la payant. Leur Capitaine, repliquerent-ils, confentoit à donner le prix qui feroit demandé. Ils ajoûterent qu'ils alloient à Matikalo (que d'autres appellent Balikala, ) une des principales Villes de l'Isle. Pendant cet entretien, l'Espion des Portugais s'avançant vers l'Esquif, affecta de la timidité, & dit aux Anglois qu'ils avoient sans doute des armes à seu, dont il craignoit qu'ils ne se servissent contre lui. Ils l'assurerent qu'ils étoient sans armes, & Castleton esfectivement n'avoit fait armer que la Chaloupe. L'Espion continua de leur parler, avec de grandes apparences de bonne foi. Mais s'étant retiré brusquement, une décharge surprenante de mousquets, qui ne pouvoit être moins de deux cens, blessa lessix Anglois, & leur sit regarder comme un bonheur extrême d'en être quittes pour des blessures. Au même instant, il sortit d'entre quelques bruyeres un grand nombre de Portugais mêlés d'Indiens, dont plusieurs s'avancerent dans l'eau jusqu'au cou, pour se saisir de l'Esquis. Mais deux Matelots Les Anglois den Anglois, suppléant aux quatre autres, qui ne pouvoient se servir de leurs fauvent heuteur bras, s'éloignerent de la terre à force de rames; tandis que la Chaloupe, avec quelques petites pieces de canon & sa mousqueterie, força leurs Enne-

mis de regagner leur embuscade. Le 24, Castleton alla jetter l'ancre sept lieues à l'Est de Dondera, qui forme la pointe méridionale de l'Isle. La nuit, dans une paix profonde, tout l'Equipage fut reveillé par un bruit effroyable, qu'on auroit pris pour les cris d'une multitude d'animaux si l'on eût été moins éloigné de la terre. Les Sentinelles du Vaisseau ne distinguant rien autour d'eux à la seule lueur de la lanterne, Castleton esfrayé lui-même d'un bruit qui n'étoit point interrompu, fit allumer quantité de feux, qui devoient jetter une grande lumiere dans une nuit fort obscure. C'étoit plûtôt, comme il commençoit à le concevoir, pour être de quelque secours à des malheureux, que pour éloi-

CASTLETON. 1613.

gner ses propres dangers; car le bruit devenant plus distinct à mesure qu'il s'approchoit, tout le monde croyoit entendre des voix d'hommes & de femmes qui étoient apparemment dans quelque extrémité pressante. Enfin la lumiere du Vaisseau les attira bientôt à si peu de distance, qu'on les reconnut pour une troupe d'Indiens qui étendoient les bras en demandant d'être afsistés. Ils étoient quinze dans une Barque de l'Isle. Quoiqu'ils ne scussent pas le Portugais, leur crainte, qui s'exprima d'une maniere sensible, & la vûe même de leur situation, apprirent aux Anglois, que passant le soir d'un endroit de l'Isle à l'autre, ils avoient été jettés en mer par un vent impétueux & poussés contre un roc qui avoit fait plusieurs ouvertures à leur Barque. L'eau qui les gagnoit sans cesse étoit un mal d'autant plus dangereux, que n'ayant ni pompe ni pelles, ils étoient réduits au secours de leurs mains, dont le service ne pouvoit être si prompt que l'augmentation du peril. Aussi fut-il impossible de sauver la Barque. Mais la plupart s'étant jettés à la nage pour monter sur le Vaisseau Anglois, éviterent la mort à la faveur de la chaloupe, que Castleton envoya au devant d'eux.

Riviere de Valfonay.

de mer.

Le lendemain, les Anglois s'approcherent du rivage, & jetterent l'ancre à midi devant la Riviere de Vallouay, sur huit brasses de fond. Elle leur parut fort large; mais l'entrée en est défendue par un roc, contre lequel l'eau bat avec beaucoup de violence, & qui avoit causé vraisemblablement Grage & perils le malheur des quinze Insulaires. Castleton les fit mettre à terre dans la Chaloupe. A peine leur avoit-on rendu ce dernier service, que le vent devenant orageux, forca non-seulement la Chaloupe de retourner à bord, mais le Vaisseau même de faire une manœuvre fort difficile pour éviter plusieurs rocs qui se présentoient au long de la Côte. On s'en éloigna jusqu'à six milles; & l'on fut obligé de jetter trois ancres, & de passer le reste du

jour & la nuit suivante à cordes & à mâts.

Le 28, après s'être avancés cinq ou six lieues à l'Est, en se tenant toujours à fix ou fept milles du rivage, on rencontra un autre écueil, qui consiste en plusieurs petits monts de sable; mais à la distance de deux ou trois mille, où le Vaisseau les laissa, le fond ne cessa point de donner cinq ou six brasses. En se rapprochant du rivage, on apperçut quelques rocs, qui faisoient la pointe d'une belle riviere, & l'on mouilla sur neuf brasses à l'Est de cette pointe, qui se présente au Sud-Ouest par Sud. Là, Castleton sit descendre sur les rocs trente hommes armés de mousquets, pour garantir ceux qui furent occupés à prendre de l'eau. Il leur vint plusieurs Habitans, qui donnerent d'abord quelques marques d'effroi, mais qui s'apprivoiserent ensuite jusqu'à devenir fort caressans. Ils ressembloient peu à ceux qui avoient été secourus par le Vaisseau; c'est-à-dire, qu'au lieu d'avoir, comme eux, les cheveux courts & les oreilles percées d'un grand trou, ils avoient les oreilles entieres, & les cheveux noués sur le haut de la tête, à la maniere des Chinois. Les uns & les autres étoient nuds, avec un grand pagne, composé d'une piéce d'étoffe qui leur tomboit jusqu'aux genoux. Il s'en trouva deux qui parlant fort bien la Langue Portugaise ne firent pas difficulté d'aller à bord. Ils y firent beaucoup de promesses qu'ils n'executerent pas. Les Anglois se voyant trompés dans l'esperance d'obtenir quelques rafraîchissemens, en retinrent un , & renvoyerent l'autre à terre, avec un mélange de promesses & de menaces.

Belle riviere où les Anglois fout de l'eau.

Ils recurent le lendemain un mouton & deux veaux.

Pendant plus de deux mois que les Anglois passerent sur les Côtes de Ceylan, on est embarrasse à découvrir le motif qui pouvoit les avoir amenés dans une région si éloignée. On ne les voit occupés qu'à changer de station, à mesurer les profondeurs, à tenir compte des basses & des rocs, à s'écarter & à se rapprocher de la riviere de Vallouay, de Dondera, & de la pointe de Galle. Il ne paroît pas la moindre trace de commerce dans leur Journal, & l'Auteur n'annonce nulle part d'autres vûes. Il y a beaucoup d'apparence que leur voyage n'étoit qu'une entreprise de Pyrates, & qu'ils pensoient moins à s'enrichir par le commerce que par les dépouilles de ceux qui l'exerçoient. Matton confesse du moins que le 13 de Février ayant découvert un Vaisseau qui passoit sans défiance, ils lui donperent la chasse, & le prirent dans l'espace de trois heures. La Nation n'est pas nommée. Ensuite ayant jetté l'ancre à deux milles du rivage, dans un lieu où ils fe crurent bien à couvert, ils déchargerent leur prife. Ce Bâtiment devoit être d'une grandeur & d'une richesse extraordinaire, puisqu'après s'être comblés de ses dépouilles, les Anglois lui laisserent encore près de cent tonneaux de poivre, & je ne sçais quelle quantité de bois de Sandal. A juger par ce récit, & par la longueur de leur retardement, ils attendoient cette proie, qui étoit peut-être quelque Vaisseau annuel des Indes ou des Porrugais; & foit que leurs desirs fussent remplis d'un seul coup, soit que ce ne fur pas leur unique brigandage, ils ne penserent ensuite qu'à retourner en Europe.

Ils parrirent le 3 de Février, immédiatement après avoir fait passer leur butin à bord; ce qui confirme encore qu'ils n'avoient cherché que cette occasion de s'enrichir. A fix heures du foir, ils étoient déja vis-à-vis d'une Isse qui est à sept ou huit lieues, au Sud, du Fort Portugais de Ceylan, qui se nom- Europe, me Columbes. La précipitation de l'Ecrivain ne le céde point ici à celle de la course; car se transportant tout d'un coup au mois de Mars, il dit qu'on se trouva ce jour-là à 13 degrés 7 minutes de latitude, & que la variation étoit de 24 degrés 26 minutes. Il ajoûte que cette variation est la plus grande qu'il ait trouvé dans le voyage. A la même hauteur, on porta au Sud-Ouest, sans s'appercevoir d'aucun courant : sur quoi Matton fait obferver, que depuis 4 degrés 30 minutes de latitude jusqu'à 13 degrés sans minutes, on avoit trouvé quantité de courans & de tournans, sur-tout dans Courans & tours les parallelles de Pedras Brancas, du côté de l'Ouest. Les tournans y produisoient quelquesois un bruit semblable à celui de l'eau qui s'abîme tout

d'un coup en terre.

Le 24, 16 degrés 50 minutes de latitude, & 23 degrés 10 minutes de variation. On continua de porter au Sud-Ouest. Le 27, étant au 21e degré, on découvrit à quatre lieues de distance, Ouest-Sud-Ouest & Sud-Ouest par Ouest, une Isle dont la terre parut fort haute. A six heures du soir, on jetta l'ancre à un mille du rivage, sur dix brasses d'un fond d'excellent sable, & l'on s'apperçut avec étonnement que près du rivage même, le fond varie depuis quarante jusqu'à quatre brasses. La Chaloupe, qui fut envoyée à terre, y trouva une prodigieuse quantité de tortues, dont chacune seroit la charge d'un homme. C'est une nourriture fort agréable & fort saine. La

CASTLETON 1613. Le Vaisseau de Cattleron n'étoir qu'un Pyrate.

1614.

Il fait une prise fort riche.

Son retour on

CASTLETON.

Isles Mascarenhas, aujourd'hui l'Isle de Bourhon-

Agrémens & propriétés de cette tille. pointe Nord-Est de l'Isle est très-haute; mais, un peu au Sud-Est, la terre est basse & arrosée d'une belle eau qui a l'apparence d'une riviere. Quoiqu'une chaloupe n'y puisse point entrer, on peut y faire aisément sa provision.

Cette Isle, que les Portugais ont appellée Mascarenhas, & que les François nomment aujourd'hui l'Isle de Bourbon, étoit alors inhabitée; mais elle étoit remplie d'oiseaux de terre de toutes les espéces, de pigeons, de grands perroquets, d'une autre forte d'oiseaux de la grosseur d'une oye, fort gras, avec des ailes courtes qui ne lui permettent pas de voler. On l'a nommé depuis le geant; & l'Isle Maurice, (aujourd'hui l'Isle Françoise,) en produit aussi beaucoup. Il est blanc, & naturellement si privé qu'il se laiffoit prendre à la main; ou du moins, s'effrayant peu de la vûe des Matelots, il leur étoit aisé d'en tuer un grand nombre à coups de bâtons & de pierre. En géneral les oifeaux font en si grande abondance dans cette Isle, que dix hommes en peuvent ramasser dans un jour pour la nourriture de quarante. Quelques Anglois s'étant répandus dans les terres y trouverent une autre riviere, couverte d'oyes & de canards, & remplie de grosses Anguilles, du meilleur goût du monde. Tatton admirant leur groffeur eut la curiofité d'en pefer une, qui se trouva du poids de 25 livres. Lorsqu'elles sont frappées d'un coup de picque, elles fuyent l'espace de deux ou trois brasses, après quoi s'arrêtant d'elles-mêmes, elles se laissent prendre aisément. L'Auteur repete avec complaisance que c'est le plus agréable poisson qu'il ait jamais mangé. Comme il n'y a d'ailleurs aucun danger pour les Bâtimens aux environs de l'Isse, il conclut que c'est un lieu admirable pour le rafraschissement des Voyageurs.

Le premier d'Avril, on remit à la voile, & doublant la pointe Nord-Est dont on a parlé, les yeux des Anglois se promenerent avec une satisfaction extrême sur la Côte du Nord, qui est une belle terre, couverte d'arbres, & dont la perspective est beaucoup plus agréable que celle de la Côte du Sud. Le lendemain, étant à cinq lieues de l'Isle qu'on laissoit au Sud-Est par Est, la latitude se trouva de 20 degrés 58 minutes. Le soir, la variation étoit de 22 degrés 48 minutes. Le premier de Mai, à 38 degrés 47 minutes de latitude, qui étoit la plus grande qu'ils eussent jamais eue au Sud, ils commencerent à porter Ouest-Nord-Ouest. Le 11 à midi, la latitude étoit de 33 degrés 58 minutes. L'Auteur, par cette observation, découvrit un courant au Nord, & trouva qu'on étoit à l'Ouest du Cap de Bonne Esperance.

Combat à Sainte Héléne. Le premier de Juin, sans avoir parlé de l'Isle de Sainte-Helene, il nous apprend qu'il en partit un Vaisseau Anglois, nommé le Salomon, & quarre grands Bâtimens Hollandois. Quatre heures après leur départ, & lorsqu'ils étoient encore à la vûte de l'Isle, il y arriva deux grandes Caraques Portugaises. Casselteton n'avoit pas dix hommes à bord. La plus grande partie de son Equipage, qui étoit arrivée fort malade, se rafraschissoit dans l'Isle, où elle s'étoit dispersée. Cependant il envoya aussi-tôt la Chaloupe au rivage, d'où elle ramena seize hommes, de cinquante qui étoient à terre. On se hâta de dépêcher après l'Amiral Hollandois, pour l'avertir de l'occasion que la fortune leur offroit. Le plus gros Vaisseau de l'Escadre Hollandois & le plus capable de défense & d'attaque, s'étoit déja éloigné avec le Salomon; ce qui n'empêcha point l'Amiral de revenir avec les trois qui lui restoient.

restoient, & de se joindre à Castleton dans la Rade.

Vers midi, l'Amiral fut le premier qui allant jetter l'ancre au flanc de la principale Caraque, commença par une canonade si vigoureuse qu'il l'auroit coulce à fond, si l'avarice ne l'eût fait penser à conserver sa proie. Mais Hollan lois sauce les Portugais, qui avoient été surpris d'une attaque si brusque, se remirent bientôt de leur effroi. Ils étoient beaucoup mieux en artillerie que des Vais- Castleton, seaux Marchands. Ils firent à leur tour un feu si terrible, que l'ardeur des Anglois & des Hollandois ne fut pas long-tems à se refroidir, & le Ciel, qui les favorisoit, permit qu'une piece du Lion Blanc, un des Vaisseaux Hollandois, crevant sur la chambre des poudres, y mit le feu, sit sauter le Bâtiment en pieces & l'abîma sur le champ. Les deux autres, assez maltraités par l'artillerie Portugaise, n'eurent point d'autre ressource que de sortir successivement de la Rade; & Castleton, contraint d'abandonner dans l'Isle quinze de ses gens, qui étoient dispersés sur les montagnes, quoique la Chaloupe eût ramené le reste pendant le combat, se hâta aussi de gagner la Mer & de prendre le large avec toutes ses voiles.

Le 28 de Juillet, les Anglois & les Hollandois réunis se trouverent dans une Mer couverte d'herbe à longues feuilles, qui porte un petit fruit blanc de la grosseur d'un grain de poivre. Un Pilote Hollandois, qui avoit pénétré plus loin du côté de l'Ouest, assura que dans plusieurs endroits, l'eau en est assés chargée pour retarder la navigation des plus gros Vaisseaux. Cette Mer, qui est entre les Açores & le Cap Verd, ou pour la marquer avec plus de précision, entre le 22° & le 32° degré de latitude, est nommée par les Espagnols Mare de Saragasso, & par d'autre la Mer Verte, ou la Mer des herbes. Le 19, nos Voyageurs passerent le Tropique du Cancer.

CASTLETON. 1614. Un Vaisseau & les autres pren-nent la fuite avec

Mare de Sara» goffo ou Mer des

## LATITUDES.

| Priaman              |   |    | Baye d'Ayre Bangye     | 0   | 8  | N. |
|----------------------|---|----|------------------------|-----|----|----|
| Variation Nord-Ouest | 4 | 50 | Riviere de Pattahon    | 0   | 28 |    |
| Tekou                | 0 | 25 | Grande Isle sans nom   | 1   | 40 |    |
|                      |   |    | Isle Mascarenhas ou de |     |    |    |
|                      |   |    | Bourbon                | 2 I | 0  | S. |

## CHAPITRE V.

Voyage du Capitaine John Saris à la Mer Rouge, aux Moluques & au Japon, en 1611.

E Voyage qui tient le huitième rang entre ceux de la Compagnie, mérite d'autant plus de curiofité, qu'il est le premier que les Anglois ayent fait au Japon: on doit entendre, sur un Vaisseau de leur Nation; car William Adams étoit arrivé quelques années plûtôt dans cette Isle, sur un Navire Espagnol. L'Auteur de la Relation, qui est Saris même, n'ayant jamais publié son ouvrage, Purchass, entre les mains duquel il étoit tombé, nous Tome II.

SARIS. 1611. Introduction. SARIS. 1611.

en a conservé le fond dans un extrait. Les observations en sont géneralement curieuses, sensées, & d'une varieté fort agréable. Saris étoit Facteur à Bantam en 1608. Il nous a laissé la continuation des événemens de cette Ville, depuis le tems où Scot finit son Journal. Dans ce voyage, il avoit trois vaisseaux sous ses ordres; le Clove qu'il commandoit lui-même, l'Hector &

Départ.

Etant parti des Dunes le 18 d'Avril 1611, il passa la Ligne le 6 de Juillet; & le premier d'Août, il mouilla dans la Baye de Saldanna, où s'étant rafraîchi pendant huit jours, il leva l'ancre le 9, & vers quatre heures après midi, il doubla le Cap de Bonne-Esperance. Le 2 de Novembre, il se vit à 24 degrés 21 minutes de latitude du Sud. Il observe que depuis le Cap. il ne trouva point de Moussons de vents d'Ouest, comme on l'en avoit averti; mais au contraire des vents Nord-Est, Sud-Est, & Est, avec de violents orages, des pluies, du tonnerre & des éclairs surprenans. Cependant le tems étoit si beau, ce jour-là, & la chaleur si excessive, qu'on se crut menacé d'un long calme.

Route de la Flotte Angloife.

Le 3, la latitude étoit de 23 degrés 50 minutes. Vers le foir, on découvrit l'Isle de Madagascar, & la Baye de Saint-Augustin à six lieues Est par Nord. On porta au Nord-Nord-Est. La variation se trouva le soir de 15 degrés 11 minutes Ouest. La sonde n'y donna pas de sond à cent brasses. On passa ensuite le Tropique du Capricorne; & le 10 de Septembre, on eut pour latitude 17 degrés 3 minutes. Ayant porté de-là au Nord-Nord-Est. la variation se trouva, au lever du Soleil, de 13 degrés 54 minutes Questo Un courant impétueux emporta les trois Vaisseaux au Sud - Sud - Ouest. & dans l'espace d'un petit nombre d'heures, ils ne firent pas moins de vingtquatre lieues; mais ayant avancé peu dans leur direction, ils se trouverent le soir à quatre lieues Ouest par Nord de l'Isle Primeiras. Ils s'approcherent le Ide Primeiras. foir du Nord de l'Isle, d'où elle leur parut plus longue qu'auparavant, car fon étendue est du Nord - Ouest au Nord. La sonde donna vingt & trente brasses. Comme l'impétuosité du vent pouvoit faire craindre l'approche du rivage, & que les befoins de la Flotte n'étoient pas pressans, on continua de voguer jusqu'au 15, que se trouvant à 16 degrés 46 minutes de latitude, on remarqua que la violence du courant étoit fort diminuée. Saris en donne pour raison qu'entre le courant & la Flotte, il avoit l'Isse de Juan de Nueva, à dix-huit lieues Est par Nord, suivant son calcul. La variation étoit, Embarras cau- le soir, de 12 degrés 8 minutes Ouest. Le 17 au matin, on découvrit à la distance de 7 lieues les Isles d'Angadoxa au Sud de Mozambique. Le côté Occidental de ces Isles parut fort blanc. On porta Nord-Est par Est, & l'on appercut, le foir, la terre du Continent qui s'étendoit au Nord. Elle sembloit couverte d'arbres vers la Mer. Ici le courant prenoit sa direction au Nord-Nord-Ouest, car à la vûe de la terre on remarqua que sans beaucoup de vent, la Flotte étoit emportée fort rapidement vers le Nord. La fonde ne donna point de fond à cent brasses. Après avoir combattu deux jours contre le courant, on se trouva le 21 fort près de la plus Septentrionale des Isles d'Angadoxa, à 16 degrés 20 minutes de latitude du Sud. Ces Isles, suivant l'observation de ces Mes dans redoublée de Saris, ont été placées mal-à-propos dans les cartes à 15 degrés 40 minutes. La variation y étoit de 13 degrés Ouest.

fé par les courans aux Isles d'Angadoxa,

les cartes,

Dans la difficulté de se dégager des courans, Saris profita, le 22, d'un vent favorable, pour retourner vers l'Isle de Madagascar, en observant avec soin, l'Isle de Juan de Nueva, dont Van Linschoten avertit les Matelots de se désier beaucoup, & de ne pas trop approcher dans les petites lunes.

SARIS. 1611.

Cependant il fallut en courir tous les dangers, pour se délivrer des courans. Le 25 au matin, après s'être crus fort avancés à l'Est-Nord-Est, les Anglois des trois Vaisseaux furent extrémement surpris de revoir la terre à cinq lieues vers l'Ouest. A mesure que le jour s'éclaircit, ils reconnurent la même Isle d'Angadoxa qu'ils avoient quittée le 22; ce qui causa tant de chagrin & d'épouvante aux Matelots, qu'ils désespererent de trouver un passage par cette voie. Ils jugerent que la cause de leur erreur venoit d'un contre-courant, qui part Est-Nord-Est & Ouest-Sud-Ouest de la pointe du rivage, & qui rencontrant le courant Nord-Nord-Est, les avoit jettés à l'Ouest avec beaucoup de violence, malgré le vent qui les avoit fort bien

Erreur furpre-

servis, & qui fut suivi ce jour-là d'un profond calme.

Observations

Si l'Isle de Juan de Nueva existe, dit Saris, elle doit être bien moins à l'Ouest qu'on ne l'a placée dans les cartes, & beaucoup plus proche de l'Isle curieuses & utiles de Madagascar; sans quoi il lui paroît impossible qu'il ne l'eût point apperçue dans cette course. Les Anglois qui avoient fait le quatriéme voyage de la Compagnie dans le Vaisseau de l'Ascension, comptoient d'avoir passé vers l'Est, entre cette Isle & celle de Madagascar; ce que les Portugais de ce temslà, soutenoient impossible, parce qu'ils prétendoient que l'îsse de Juan de Nueva est si proche de Madagascar, qu'elle n'en est séparée que par un canal fort étroit. Cependant comme ils l'ont placée ensuite, fort à l'Ouest, dans leurs cartes, Saris en conclut qu'ils ont eu dessein de tromper les Navigateurs des autres Nations, & de les faire tomber dans ces courans impétueux, qui suivant ses observations, tournent beaucoup plus à l'Ouest qu'au Nord-Est & au Sud - Est. Il exhorte par conséquent ceux qui doivent naviguer de ce Avis important côté-là, à se rendre sur la Côte de Madagascar, pour le premier de Juin; tours. &, du Cap de Saint-Augustin jusqu'au 12e degré, à porter vers l'Est, en se gardant bien de prendre leur route à l'Ouest du Nord ou au Nord par Ouest; dans la crainte des courans du Sud-Ouest, qui, avec les calmes & 14 degrés 2 minutes de variation Quest, les jetteroient infailliblement sur la Côte de Sofala, fond brifé, Mer profonde, où l'on n'est guères le maître de garder ses latitudes. D'un autre côté, si l'on veut prendre au dessus de Madagascar, on ne le peut guères, sans courir le danger de tomber sur les basses de l'Inde, sur-tout si l'on passe au Nord de ces basses, parce que le courant prend les Vaisseaux en flanc, sur-tout au mois d'Août & de Septembre, où l'on trouve des vents de Nord-Ouest fort violens.

Le 3 d'Octobre, la Flotte Angloise alla jetter l'ancre, avec beaucoup de La Flotte mouitdifficultés, entre Sofala & Mozambique, sur treize & quatorze brasses. La la-Mozambique. titude de 16 degrés 32 minutes; la longitude de 76 degrés 32 minutes, & la variation d'onze degrés so minutes Ouest. On mouilla sous une Isle qui est proche de la Côte, mais si déserte & si stérile, qu'on n'y trouva point d'Habitans ni d'eau, quoiqu'on y fit de profondes ouvertures dans le sable. L'inquietude des Anglois ne faisant qu'augmenter, Saris prit la résolution de gagner Madagascar, au dessus de l'Est par Nord, dans l'esperance de se dé-

SARIS.
1611.
Movella, une des ifles de Coamore.

gager des courans par cette voie. Il remit à la voile; mais après avoir été fort embarrassé jusqu'au 26 par un courant qui venoit du Nord-Est, il se trouva heureusement à Moyella, une des Isles de Comore, à 12 degrés 13 minutes de latitude du Sud. Les rafraschissemens y étant en abondance, il y passa huit jours, pendant lesquels, avec quelque mercerie & peu d'argent, il se procura des cabris, des veaux, des poules, des limons, des cocos, des cannes de sucre, des tamarins, du riz, du lair, d'excellentes racines, des euss & du poisson. Le soin qu'il eut sans cesse de tenir ses gens sur leurs gardes, soutint les Habitans dans la disposition de le servir avec beaucoup de civilité & d'affection.

Le Roi de Moyella visite Saris à bord.

Il invita le Roi de l'Isse, qui étoit Mahometan, à le visiter à bord, où il le reçut au bruit des trompettes & de plusieurs instrumens. Ce Prince refusa de toucher aux viandes des Anglois, parce qu'il étoit au carême de sa Religion, qu'il nommoit Ramadan, comme les Turcs. Mais il en prit ce qu'il trouva de meilleur pour le porter à la Reine sa mere, en promettant d'en manger lui-même après le coucher du Soleil. Il se nommoit Cheris-Abubeker; & la Reine Sultane, Manangalla. A son retour au rivage, le Rot pria Saris de lui laisser une Lettre qui rendît témoignage de l'accueil civil qu'il avoit sait aux Anglois, asin qu'il pût la montret aux Bâtimens de leur Nation, qui viendroient après eux. Il en avoit une de l'Amiral Hollandois Stephen Verhagen, dattée de l'année 1604, qu'il sit voir avec complaisance, & que Saris accompagna de la sienne; mais avec un avis aux gens de sa Nation de ne pas se fier trop à ces Insulaires, s'ils n'étoient les plus sorts.

Caractere du Roi & des Habi= saus.

Les Habirans de l'Isle Moyella sont Négres. Leurs cheveux sont naturellement frisés, & leur unique habillement est une piece d'étosse peinte, qui leur couvre le milieu du corps. Sur la tête, les uns ont un bonnet blanc ou rayé, d'autres un turban. Cependant avec le turban & le pagne, le Roi avoic les épaules couvertes d'un manteau de cotton. Sa taille étoit fort basse, son visage maigre, & presqu'aussi noir que celui de ses plus vils sujets. Il parloit peu; mais il sçavoit quelques mots d'Arabe, qu'il avoit appris dans un péderinage de la Mecque, d'où il avoit aussi rapporté le nom de Cheris. Il donna au Général Anglois un certificat d'amitté, signé de sa main, dont Purchass nous a conservé les caracteres. Les Habitans aimerent mieux recevoir le payement de leurs denrées en argent qu'en marchandises. Cependant pour du drap écarlate, des calottes touges, des étosses de Cambaye & des lames d'épée, on est sûr de tirer de l'Isse toutes les provisions dont on a besoin.

Baye Formofa, fur la Côte de Melinde.

Le 4 de Novembre, on leva l'ancre; & le 7 au matin, on découvrit la terre de Melinde, & la Baye, ou le Golphe, qui s'appelle Formofa. La Côte s'étend au Nord-Est & au Sud-Ouest. À quatre lieues du rivage, la son de donna trente brasses d'eau. La direction des courans étoit au long du rivage vers le Nord-Est. On eut pour latitude 2 degrés 10 minutes; & le soir, pour variation, 12 degrés 37 minutes Ouest. Cette terre est plus à l'Est qu'elle n'est placée dans les carres, sans quoi on n'auroit pu l'appercevoir stôt; car suivant les calculs sondés sur les cartes, Saris s'en croyott encore à plus de quarante-huit lieues. Le 29, la latitude étoit de 4 degrés 44 minutes du Sud, & la variation de 17 degrés 34 minutes Ouest. A la distance

d'environ douze lieues des Basses, nommées par les Portugais Baxos de Malhina, Est par Sud, on trouva un grand tournant, ou un gouffre d'eau, au-

près duquel la sonde ne trouva point de fond à cent brasses.

En portant au Nord-Est, on se vit le premier de Décembre à trois degrés hina. 40 minutes du Sud, & l'on apperçut un autre tournant d'une grandeur & d'une violence surprenantes. La variation étoit de 16 degrés 15 minutes Quest. Le 6, 5 degrés 5 minutes de latitude. Depuis le 31 de Novembre jusqu'à ce jour, on avoit fait, Sud-Est par Sud, suivant les calculs, soixantedouze lieues, malgré la force d'un courant qui alloit au Sud, & la frayeur

continuelle dont on ne pouvoit se défendre à la vûe des tournans. On étoit avertis pendant la nuit par le bruit de l'eau; & cet indice même devenoit ribles. un sujet d'épouvante, parce qu'étant loin de la terre, on ne pouvoit concevoir la cause de ce Phénomene. On eut aussi des pluies, des tonnerres, & des éclairs épouvantables, avec un déluge de vapeurs soudaines qui coupoient la respiration. Saris y joint des calmes fréquens, qui achevoient de

désesperer les Matelots.

Le 25, étant à une minute de latitude du Nord, & fort près du rivage, on trouva, par le calcul du tems & de la navigation, qu'on avoit été reculé de 5 degrés 26 minutes. Sur quoi l'Auteur observe que ceux qui vont à Sokotra dans cette faifon, doivent tenir course l'espace d'environ deux cens lieues vers l'Est de Pemba, où la variation augmente sans cesse à l'Ouest; ce qui ne manquera point de les avancer plus au Nord. Ainsi, tenant toujours l'Isle de Sokotra ouverte entre le Nord par Est & le Nord-Nord-Est, ils tireront le meilleur parti qu'on puisse esperer de tous ces vents, qui près du Continent se soutiennent sans interruption entre Est par Nord & Nord par Sud, mais qui ne cessent point en Mer de soussler au Nord-Est, au Nord, & quelquefois au Nord-Ouest, à l'Ouest, & à l'Ouest par Sud, avec des mélanges, néanmoins, de calmes, de tournans, de tonnerres & d'éclairs. Et quoique les vents Nord-Est & Nord ne soient pas d'un grand secours pour ceux qui vont au Nord, on en tire néanmoins cet avantage, qu'à proportion qu'on avance plus à l'Est, on s'approche plus du Nord de la ligne, avant que de rencontrer le Continent, dont Saris recommande sur-tout qu'on se tienne hors de vûe autant qu'il est possible, pendant ce tems de la Mousson d'Est, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à 10 degrés de latitude du Nord. Au contraire dans la Mouffon de l'Ouest, suivez hardiment le rivage, car il est par tourfort fûr; mais il est beaucoup plus à l'Est qu'il n'est représenté dans les

Le premier de Janvier, à 3 degrés 58 minutes de laritude du Nord, on découvrit la terre de Magadoxa, & le Cap das Baxas, à la distance de huit Incertitude de lieues. Le 18, après avoir été fort tourmenté par un courant, on eut, à fix la navigation, degrés 27 minutes du Nord , la vûe des terres de Doara qui parut fabloneu- faisons. se & fort stérile. Quoiqu'il y air peu de régularité dans la variation, on trouva par l'experience, qu'en avançant vers l'Est, elle augmente à l'Ouest, & qu'en suivant le rivage au Nord-Ouest, elle diminue au contraire forc sensiblement à l'Ouest : de sorte qu'en consultant les cartes, on se croyoir toujours plus loin de la terre qu'on ne l'étoit effectivement, au lieu que la variation en faisoit juger sans aucune erreur. Ainsi c'est une régle sur laquelles

SARIS 1611. Baxos de Mal-

Tournang ter-

Observations nautiques.

SARIS. 1612.

on peut faire fond; & l'on n'en doutera pas, quand les observations seront faites par un homme d'expérience, avec un instrument exact. Saris acquit cette connoissance à force d'être repoussé sur cette Côte. La variation étoit. le 18 au Soleil levant, de 17 degrés 36 minutes Ouest, & le soir de 17 degrés 20 minutes.

Le premier de Février, on eut la vûe du Cap Dorful, à sept lieues de dis-

€ap Dorful.

tance; terre haute & fort stérile en apparence au long de la Mer. Le 9, à 10 degrés 37 minutes du Nord, on apperçut encore le même Cap, contre l'attente de tout le monde; mais il portoit Nord-Ouest', au lieu que la premiere fois c'étoit Nord-Est par Nord. La cause de l'erreur fut un courant Ouest-Nord-Ouest, dont on se défioit si peu, qu'on se croioit à 45 ou 50 lieues de la terre. La fonde, à cinq lieues du rivage, donna cinquante brasses, sur un fond de beau sable. On n'appercut que des terres hautes & quantité de montagnes. Le 10, à onze degrés 20 minutes du Nord, après avoir fait seize lieues Nord-Est par Est, on vit la haute terre du Cap de Guardafu, dont on n'étoit guéres qu'à la distance de huit lieues. Saris fit faire l'essai du courant, avec la Pinace, & l'on trouva que son cours étoit Nord par Est. Vers le soir du même jour, on eut la vûe de l'Isle d'Abda del Kuria, d'en-Erreurs de lieurs, viron dix lieues. C'est une terre haute, qui présente l'apparence de deux Isles. Le 14, à 11 degrés 32 minutes du Nord, on crut appercevoir de six lieues la plus orientale des Isles Hermannas, dont la terre parut basse. Le 15, à 11 degrés 27 minutes, n'ayant fait que six lieues à l'Est-Sud-Est, on se persuada qu'une Isle qu'on découvroit de huit lieues, étoit encore la plus orientale des deux Hermannas; mais on reconnut que c'étoit Abda del Kuria, & que les deux Hermannas étoient à douze lieues au Nord-Est. La variation se trouva le soir de 17 degrés 23 minutes Ouest. Le lendemain à la pointe du jour, on vit de six lieues l'Hermanna occidentale, qui se présentoit Est-Sud Est; & l'on découvrit Sokotra à dix lieues de distance. A midi la latitude étoit de 12 degrés 19 minutes; la variation de 17 degrés 22 minutes Ouest. On s'approcha de la pointe occidentale de l'Isle de Sokotra. Vers le foir, on eut la vûe du rocher blanc qui est à l'extrémité de cette pointe. Mais quoiqu'on n'en fût qu'à quatre lieues, un courant impétueux, qui suivoir la terre, ne permit que se lendemain au soir de jetter l'ancre à une lieue & demie de Tamerin, Ville où le Roi fait sa résidence. Le 18, on entra dans la Rade, & Satis ne fit pas difficulté de mouiller vis-à-vis du Palais Royal, sur un fond de sable d'environ neuf brasses.

Rade de Tamerin dans l'Isle de sokotra.

> Il envoya immédiatement dans l'Esquif, Richard Cockes son principal Facteur, pour informer le Roi de quelle Nation étoient ses trois Vaisseaux, quels étoient les motifs de leur voyage, & pour lui demander des rafraîchissemens. Cockes & ceux qui l'accompagnoient, furent reçus avec affecrion. Le Roi fit porter aussi-tôt des provisions fraîches à la Flotte, avec une Lettre de Sir Henri Middleton, dattée le premier Septembre 1611, à bord du Trade-Increase, dans la Rade de Delischa. Saris garda l'original de cette Lettre, & pour l'utilité des Anglois qui viendroient après lui, il en fit ti-

rer une copie qui fut renvoyée au Roi.

Saris paffe la nuit avec le Roi.

Le 19, il descendit au rivage avec beaucoup de pompe, & le Roi l'ayant traité pendant toute la nuit, ils ne se séparerent que le matin. Ce Prince

étoit vêtu d'une robbe de velours cramoisi, brodée en or. Le Palais est bâti de pierres de taille, & présente l'apparence d'un Fort. De plus de cent hommes qui composoient le Cortége Royal, il n'y en avoit pas plus de cinquante qui fussent vêtus honnêtement, à la façon des Mores. Tout le refte paroissoit une troupe de misérables Insulaires, dont la plupart étoient presque nuds. Le Roi qui se nommoit Sultan Amir Ebensaid, étoit fils du Roi de Caschem sur la côte d'Arabie.

SARIS. 1612.

Les Habitans de l'Isle, accoutumés depuis long-tems au passage des Vaisseaux de l'Europe, avoient pris aussi l'habitude de leur faire payer les rafraîchissemens fort cher. Un bœuf coûta aux Anglois douze pièces de huit, un mouton, trois schellings, & chaque chevreau, une piece de huit. Mais la cherté leur parut encore moins rebutante que la saleté de ces viandes, qui se vendant toutes préparées par les Insulaires, étoient capables de dégoûter les Matelots les plus affamés. Le riz se vendoit trois sols la livre ; les dattes , le même prix; les poules, jusqu'à deux & trois schellings (a). Le tabac, une pièce de huit pour soixante-dix feuilles; les œufs, un sol pièce. Le Roi, pour ses marchandises particulières, ne voulut pas recevoir d'autre monnoye que des piéces de huit.

Cherté des pro-

Le 27, Saris assembla le Conseil, pour lire en commun les instructions de la Compagnie & la Lettre de Middleton. Après quoi représentant que le Conseil pour d'un côté il n'y avoit pas d'esperance d'obtenir de l'aloes à Sokotra, parce que routele Roi qui en étoit absolument dépourvu, ne promettoit d'en fournir qu'au mois d'Août, & que d'une autre part la Lettre de Sir Henri Middleton ne leur conseilloit pas d'entrer dans la Mer Rouge, où leur dessein avoit été de s'arrêter s'ils ne trouvoient pas la Mousson favorable pour Surate, il fembloit qu'on fût réduit à la nécessité de passer six mois dans la Rade où l'on étoit, ou dans celle de Delischa, pour attendre la saison. Cependant quelle apparence de perdre un tems si considérable, sans aucun espoir de metre dans la Mer Rouge. former la moindre entreprise; car il ne falloit pas se promettre de ponvoir gagner la Côte de Cambaye avant la fin de Septembre. Saris revint donc. malgré les avertissemens de Sir Henri, à proposer le voyage de Mocka, parce qu'on avoit du moins un Passeport du Grand-Seigneur; ce que les autres Vaisseaux n'avoient jamais eu. Il ajouta, pour fortifier son opinion, que c'étoit le seul moyen de reconnoître une fois, s'il y avoit quelque fond à faire sur ces Passeports; qu'on en seroit quitte pour se tenir continuellement sur ses gardes, & pour ne risquer la sureté de personne sans une bonne caution; de forte qu'on pourroit se tenir tranquillement à l'ancre, & sans descendre au rivage exercer le commerce avec d'autant plus de confiance qu'il n'y avoit aucun Port d'où l'on pût faire sortir assez de forces pour allarmer la Flotte : que si les voies du commerce leur étoient fermées, il étoit résolu en vertu de la Commission du Roi, de tirer vengeance des outrages que Sir Henri avoit essuiés de la part des Turcs, soit en les forçant d'acherer les marchandises Angloises, soit par la ruine de leur propre trasse, en fermant l'entrée de la Mer aux Bâtimens Indiens qu'ils attendoient vers le 5 de Mars. Enfin, il conclut que cette réfolution devoit plaire à tout le Conseil, parce qu'elle ne demandoit pas que les trois Vaisseaux se sépa-

(a) Monnoye d'Angleterre, qui vaut douze fols du Pays.

T 2/8

SARIS. 1612.

Avis utile du Rorde Sokotra.

rassent, & que pouvant faire voile ensemble de la Mer Rouge à Surate, ils en seroient plus capables de resister à toutes les entreprises de leurs ennemis. L'assemblée goûta de si fortes rassons, & le jour du départ sur fixé au premier de Mars. Le Roi de Sokotra, qu'ils consulterent sur leur route, leur conseilla de prendre au Sud d'Abda del Kuria, parce qu'en prenant au Nord, ils s'exposoient à se voir jettés sur le rivage d'Arabie, d'où ils auroient beaucoup de peine à gagner le Cap de Guardassu. En esset ils trouverent par l'experience qu'il vaut mieux suivre le rivage des Abyssins.

Départ pour la Mer.Rouge.

Ils quitterent Tamerin le jour qu'ils s'étoient proposé. Cette Baye est à 12 degrés 35 minutes de latitude du Nord, & la variation y est de 18 degrès 42 minutes Ouest. Le 4 au marin, on appercut, à huit ou neuf lieues à l'Onest, le Cap de Guardafu, sans trouver de fond dans cet endroit (12 degrés une minute de latitude) à plus de cent brasses. Le soir, on s'approcha du rivage pour chercher la Baye du mont Felix, & l'on y trouva un fort bon fond sur vingt-six, dix-huit & dix-sept brasses. Ce fut là qu'après avoir consideré qu'Aden étoit une Ville de Guerre, où le commerce étoit peu considérable, Sans compter les droits & les exactions, qui n'ont pas de bornes, on prit la résolution de se rendre à Mocka. La Baye du mont Felix sournit aux Anglois d'excellent poisson, qu'ils se firent un amusement de prendre à la ligne. Ils y trouverent aussi plusieurs sortes de gommes odoriférantes, qui leur étoient apportées à bord par les Habitans, & quantité de ces belles nattes qui sont recherchées à Aden, à Mocka & dans toutes les Indes. Les moutons, le beure & les autres vivres sont à si bon marché dans la Bave du mont Felix. que les Vaisseaux Indiens y relâchent exprès, comme dans le lieu d'où Aden & Mocka tirent la plus grande partie de leurs provisions. Mais les Habitans ne veulent recevoir que du linge en échange. La Ville de Félix ( c'est le nom qu'elle porte dans toutes les Relations de l'Europe, par corruption de Feluk qui est son véritable nom ) est située si avantageusement pour l'approche des Vaisseaux, qu'il en peut passer trois de front sans danger, dans le Canal qui est entre une basse Pointe de sable & une Colline assez élevée. L'eau & le bois sont en abondance aux environs de la Ville; mais il ne s'en trouve point au fond de la Baye.

Abondance de vivres au mont Felix.

Courant,

Le 9, on fit vingt-cinq lieues à l'Ouest, en suivant le rivage à la distance de sept ou huit lieues. Le 10 au matin, en portant Ouest par Nord, on eut la vûte de deux petites Isles, à une lieue de la haute terre de Demeti, éloi-gnées l'une de l'autre d'environ quatre lieues. Le lendemain, on vit à huit lieues la haute terre de Darsina en Arabie. Un Courant d'Est causa quelque embarras à la Flotte, & la porta contre son attente au Nord par Ouest, au lieu du Nord-Nord-Ouest qui étoit sa direction; mais lorsqu'elle eut été poussée à douze lieues du rivage, elle sut délivrée de cet obstacle; ce que Saris attribua au Cap ou à la Pointe d'Aden qui rompoit le courant,

Instruction de Saris à ses Offisiers. En s'approchant des Détroits, il donna des instructions par écrit au Capitaine Towtson & à Davis, pour régler leur conduite en arrivant dans la Rade de Mocka, Elses avoient deux vûes; l'une de se concilier les Turcs par de bons procedés; l'autre de se garantir de leurs trahisons, dans l'idée que les Anglois devoient avoir d'une Nation si perfide. Le 13 au soir, ils se trouverent à quatorze lieues à l'Est de l'entrée des Détroits, & seize à l'Ouest d'Aden,

d'Aden. On y jetta l'ancre, parce qu'on ne croyoit pas connoître assez la Côte; & par la même raison on l'avoit suivie pendant tout le jour à trois ou quatre lieues de distance, la sonde sans cesse à la main, pour ne rien donner au hazard. Le fond s'étoit trouvé de sable, depuis quarante jusqu'à quinze brasses. Le soir du jour suivant, après une pluie abondante, qui étoit la premiere depuis quatre mois, on se crut si près des Détroits, que l'obscurité faifant tout paroître dangereux, on aima mieux s'avancer vers la Côte d'Arabie. Le 15, on fit six lieues Ouest par Sud, & l'on apperçut à l'Est trois petites Isles, dont la plus grande & la plus Orientale est défendue par un Château. Il fallut des soins & des efforts pour se dégager d'un Courant, qui venoit du Sud-Est. Enfin, vers midi, on entra dans les Détroits, en trouvant depuis trente jusqu'à neuf & sept brasses; & vis-à-vis une Maison blanche qu'on dé- les Détroits. couvre dans une petite Baye sablonneuse au Nord-Est, on eut six brasses sur un fond de sable fort blanc. La latitude fut de 12 degrés 56 minutes. Le fond n'ayant pas cessé d'être excellent, on jetta l'ancre le soir, sur quinze brasses & demie, à trois lieues du rivage d'Arabie, & dix de celui des Abisfins; car le tems se trouvant fort clair, on distinguoit parfaitement les deux Côtes. Le 16 au matin, on porta Nord par Ouest, sur dix-huit, seize & quinze brasses, jusqu'à quatre lieues de Mocka. Ensuite on prit Nord & Nord par Est, sur neuf, dix, huit & sept brasses. Mais découvrant une basse, ou plutôt un banc, qui est au Sud-Est de la Ville, ils avancerent Nord-Nord-Ouest, tirant vers le Sud, jusqu'à ce qu'ils eurent mis la Ville Est par Sud à l'égard de la Flotre. Là, ils jetterent l'ancre, à la vûe du Mimaret & de la Rado de MOCEA, grande Mosquée, qu'il faut avoir Est-Nord-Est pour être tout-à-fait délivré du banc. C'est le seul danger qu'il y ait en entrant dans la Rade; mais il

d'attention cet écueil puisse être apperçu à sa couleur de l'eau. Aussi-tôt que la Flotte fut à l'ancre, le Gouverneur de la Ville envoya un La Flotte y jetpauvre vieil Esclave dans un petit Canot, pour s'informer des motifs qui l'a-vieit la reconvoient amené. On le reçut civilement. Il déclara de son propre mouvement noître. qu'un Géneral Anglois qui étoit venu depuis peu dans ce Port y avoit été fort maltraité par Regib Aga; mais que le nouveau Gouverneur, qui se nommoit Ider Aga, Grec de Nation, étoit ami des Etrangers & du Commerce. Saris fit donner deux pieces de huit à l'Esclave, & répondre au Gouverneur par sa bouche que lui & ses gens étoient Anglois, amis du Grand-Seigneur, & que s'il vouloit leur envoyer quelqu'un avec qui ils pussent conterer, ils expliqueroient mieux les causes de leur arrivée. Presqu'aussi-tôt il leur vint un Renegat Italien, vêtu proprement, qui leur renouvella les mêmes questions, & qui leur demanda s'ils avoient un Passeport du Grand-Seigneur. Saris répondit que non-seulement ils avoient ce Passeport, mais encore des Lettres du Roi d'Angleterre pour le Bacha. L'Italien fouhaitant de les voir, Saris refusa de les lui montrer, par mépris pour un homme qui avoit abandonné sa Religion; mais il le chargea de faire ce récit au Gouverneur, & de lui dire que pour faire honneur à leur Passeport, les Anglois alloient saluer la Ville d'une décharge de cinquante pieces de canon. En le congédiant il lui fit donner cinq pieces de huit. Aussi-tôt l'artillerie de la Flotte s'étant fait entendre, celle de la Ville lui répondit de cinq coups; & deux

Tome II.

est si redoutable qu'il y a peu de Bâtimens qui l'évitent, quoiqu'avec un peu

SARIS. 1612.

Pluie rare.

La Flotte pafie

Danger de la

SARIS. 1612. Prétens mutuels Anglois.

Galeres, qui étoient dans le Port, en tirerent six. Ces deux Bâtimens étoient bien équipés; leur Commandant se nommoit Maami.

Le 17, Saris reçut d'Ider Aga un present de trois Veaux, vingt Poules, des Turcs & des un panier de fruits & deux de limons, avec beaucoup de complimens, par lesquels il le prioit de descendre au rivage. Il lui envoya de son côté un bon fusil de chasse, en lui faisant dire par le Messager Turc qu'il descendroit volontiers, pourvû qu'on lui donnât des ôtages convenables, & que les motifs qui l'obligeoient à cette précaution ne pouvoient être inconnus au Gouverneur. Il arriva au même moment un autre Messager avec une Lettre d'Ider Aga, par laquelle il demandoit aux Anglois quelle réponse ils avoient faite au Renegat Italien, qui se nommoit Mustafa Tarziman, parce qu'ayant recu d'eux une bouteille de vin, il s'étoit tellement enivré avant que de retourner à la Ville, qu'il se trouvoit hors d'état de parler. Ce nouveau Messager Tute étoit un Sécretaire de la Ville ou du Gouverneur. Son titre & sa suite marquant un homme de quelque distinction, Saris lui proposa de demeurer à bord, tandis qu'il feroit descendre deux de ses gens, Cocks & Bolton, qui sçavoient la langue du Pays. Cette proposition fut acceptée. Le Sécretaire ne se fit pas presser pour manger les alimens que les Anglois lui offrirent 2 mais il voulut qu'ils fussent préparés par les gens de sa suite.

Députation des Anglois à l'Aga Turc.

Cocks & Bolton furent reçus à terre avec de grands témoignages de joye, & conduits dans la Ville au son des instrumens, pour faire connoître au Peuple qu'ils étoient amis du Grand-Seigneur. Ils avoient ordre de déclarer au Gouverneur que le Géneral Anglois étoit amené par des vûes de commerce, & qu'il étoit prêt à venir dans la Ville lorsqu'il auroit reçu des ôtages pour la sûreté de son retour. Ils devoient ajoûter que les Anglois n'ignoroient pas les torts que Sir Henri Middleton avoit recus de Regib Aga; mais que s'ils trouvoient les Turcs mieux disposés, ils promettoient d'ensevelir le passé dans l'oubli, & de faire avec eux, suivant le Passeport du Grand-Seigneur, un commerce également avantageux aux deux Nations. Le Gouverneur leur fit unecourte réponse, & leur donna pour le Géneral Saris une Lettre où ses intentions étoient mieux expliquées. Avant que de quitter la Ville, on leur ôta les robbes dont ils avoient été revêtus pour la cérémonie de leur marche. A leur retour, Saris apprit du Sécretaire que cet usage s'observoit à l'égard de tous les Etrangers. Il affecta d'en user plus génereusement, en lui faisant present d'une demie piece de camelot violet; ensuite, remettant à lire la Lettre du Gouverneur après son départ, il le congedia avec beaucoup de politesses. Purchass nous a conservé cette Lettre, dont on lira volontiers la traduction : (a)

## Lettre de l'Aga, écrite d'après les paroles de sa propre bouche.

Lettre de l'Aga à Saris.

" Rès-digne & très-honorable ami, j'ai parlé à ceux que vous m'avez envoyés, & je les ai reçus avec tous les honneurs possibles, suivant " les usages de ce Pays, les ayant fait revêtir de robbes & conduire avec la " musique de la Ville, afin que les Habitans pussent reconnoître que vous ar-» rivez & que nous vous recevons avec des sentimens d'amitié. Si votre plai-

(a) Purchass a conservé aussi la figure du cachet, qui n'étoit pas de cire, mais de papier, gravé de quelques caracteres.

SARIS. 1612.

» sir est de me venir voir demain, je vous offrirai tous les divertissemens qui pourront se trouver ici, avec un cœur exempt d'artifice & de dissimulation, " & je vous envoyerai pour ôtage mon Sécretaire, ou toute autre personne " qu'il vous plaira de me faire nommer par mon Interpréte, que je charge, " dans cette vûe, de se rendre sur votre bord avec les vôtres. Faites-moi dire " aussi à quelle heure vous souhaitez de descendre à terre. J'écrivis hier à " Jaffar Bacha, mais il se passera quatorze ou quinze jours avant que je pu sse " recevoir sa réponse. Cependant s'il vous plaît, dans cet intervalle, d'en-" voyer vos gens au rivage, pour acheter des provisions fraîches, ou toute " autre chose que vous desirerez dans cette Ville, ils y seront bien reçus & » n'y recevront aucun sujet de plainte. Ainsi, je finis en attendant votre ré-» ponse. De Mocka, le 25 de Moharam, 1021 de Mohamed. Ous como

" bono amico, (a) HAYDAR AGA, Aga de Mocka.

Malgré le silence de la Relation, il faut supposer que Saris sit sur le champ, une réponse convenable à cette lettre; car le lendemain on vit arriver à bord ges sur la Flotte. Mohamed Aga, Amiral de cette Mer & Commandant particulier de la Rade, avec Nasuf, Turc d'un âge avancé & d'une figure fort grave, qui venoient, accompagnés de quelques Esclaves, pour servir d'Otages. Saris se prépara austi-tôt à descendre avec tous ses Marchands, dans les trois Esquifs, qui furent ornés de ce qu'il y avoit de plus galant sur la Flotte. On fit à son départ une décharge générale de l'artillerie. Il trouva sur le Rivage le Capitaine des Galeres & plusieurs autres Officiers, qui le conduisirent dans la Ville au travers d'une prodigieuse foule de peuple, précédés des trompettes & des instrumens de musique, tandis que les canons du Château se firent entendre à plusieurs reprises. Après avoir passé deux gardes, à l'entrée du Château, il fut Maisor de l'Aintroduit dans la Maison du Gouverneur, qui est bâtie de fort belles pierres, de l'Audence. avec un fort bel & grand escalier, & reçu dans une chambre, dont le plancher étoit couvert d'un riche tapis. Les fenêtres étoient à l'Angloise, depuis le séjour apparemment que Sir Henry Middleton avoit fait à Mocka, pendant lequel il avoit pu communiquer aux Turcs quelques-uns de nos usages. On étendit aussi-tôt sur le tapis un autre drap de soye beaucoup plus précieux, sur lequel on mit deux grands coussins, & les Anglois furent priés de s'asseoir. Mais le Gouverneur fortit bientôt d'une chambre voiline, accompagné de cinq ou fix personnes, richement vêtues, & paré lui-même d'une robbe de brocard d'or, bordée de martre. Il prit le Général par la main, & baisant la sienne, qu'il mit sur sa tête, il le conduisit vers la fenêtre, où ils s'assirent ensemble. Après quelques complimens, Saris lui présenta les lettres du Roi d'Angleterre. Elles furent lues par Cock, & expliquées par Bolton au Commandant des Galeres, qui les rendoit ensuite à l'Aga. Le Passeport du Grand-Seigneur fut donné à lire au Secretaire; après quoi, le Gouverneur le prit respectueusement, le baisa & le mit sur sa tête. Purchass a cru nous devoir conserver la traduction de ce Passeport.

Les Turcs en-

Vous mes très-dignes, mes heureux, mes riches & grands Vice-rois » La & Beglierbeys, qui êtes établis par mer & par terre depuis mon trône Grand Seigneur,

Paffeport du

(a) Il est étonnant qu'ayant cette signature pour régle on aît mîs dans le texte Ider au lieu de Haydar, d'autant plus que Haydar est connu pour un mot Arabe qui signific Lyon.

SARIS. 1612. " impérial & glorieux, jusqu'aux confins des Indes Orientales, qui êtes en » possession de quelque portion de notre dignité, & à qui il appartient de " donner aide & secours, au premier signe de notre volonté, dans la cause " de Dieu & de la Religion Musulmane, dont la puissance & la grandeur " puissent durer à jamais. A vous mes très-dignes & vaillans Sangiacs, Beys, " subordonnés ausdits Beglierbeys, qui êtes dans la possession & l'attente de » grandes dignités & charges, &c. A vous, mes très-dignes, très-fages & » très-prudens Juges & Ministres de Justice, qui êtes sous l'autorité desdits " Sangiacs, Beys, & de qui la fagesse, la prudence & la justice coulent com-» me d'une source; que la grandeur & le mérite de votre fonction puissent à " jamais continuer. A vous, mes renommés, mes grands, mes très-dignes Ca-» pitaines & Beys de mes Navires & Bâtimens qui nâgent fur la furface de l'eau. " A vous, mes très-dignes Commandans des Châteaux, Villes & Cités. A vous, " dignes Officiers de nos douanes, demeurans sur les Côtes de Mer, sur les Ri-" vieres, Ponts, & autres parts de nos domaines & des pays appartenans. A vous " tous enfin, qui sur la vûe de mon impérial commandement êtes obligés par le » plus étroit devoir, de vous lever pour lui rendre l'obéissance & le respect » qui lui appartiennent.

" Cette Lettre est pour vous faire entendre, que l'Ambassadeur de la Grande-» Bretagne, résidant actuellement à notre très-heureuse & très-sublime Porte, » nous a fait les représentations suivantes; Que quelques Sujets du Roi de la » Grande-Bretagne ayant, avec beaucoup de dépense & de travail, décou-" vert un commerce aux Indes Orientales, & d'ailleurs étant informés qu'il " y a dans quelques parties de nos domaines de grandes richesses & des espé-» rances de commerce, souhaitent, dans leur passage, de pouvoir visiter ces places pour l'utilité & l'aggrandissement dudit commerce; & dans cette » vûe, afin que lesdits Sujets du Roi de la Grande-Bretagne puissent obtenir " toutes fortes de faveurs & d'affiftance dans une si bonne & si louable entre-» prise, ledit Ambassadeur nous a prié, au nom de son Maître, le Roi de la » Grande-Bretagne, de daigner leur accorder notre fauf-conduit & notre » recommandation. En conformité de cette demande, & en confidération » de ce que nous & nos prédécesseurs, depuis l'espace d'un grand nombre " d'années, sommes & avons été dans une alliance & une amitié très-étroite " avec ledit Roi de la Grande-Bretagne & les Sujets de ce Royaume, qui ont » actuellement, comme ils ont eu depuis long-tems, la permission & la liberté » du trafic dans tous nos domaines & nos provinces des Mers Méditerrannées; " nous vous enjoignons & ordonnons très-expressément, à vous tous nos Sujets » & Officiers ci-dessus mentionnés, non-seulement de recevoir & traiter avec " amitié & civilité les Marchands & Sujets de la Grande-Bretagne venans & » passans dans nos domaines, sur-tout avec l'intention de commercer dans les-Cantons d'Yaman, d'Aden & de Mocka, ou pays appartenans, en les aidant » & les secourant de tout ce qui leur est nécessaire pour leurs personnes & » pour leurs Vaisseaux, mais encore de leur laisser la liberté de passer par » mer & par terre, d'aller, de revenir, suivant que leurs affaires & leurs » besoins peuvent le demander, & de s'arrêter dans nos Domaines, nos-» Villes & nos Cités, en leur accordant toutes fortes de priviléges & de li-» berté raisonnables pour le Commerce, sans leur causer, ou souffrir qu'on





Festin du Gouverneur de Mocka.

leur cause aucun empêchement, aucune injure & aucun trouble. An con-» traire, vous leur rendrez tous les bons offices & tous les témoignages de » bienveillance & d'humanité qu'il est juste & convenable d'accorder à d'hon-» nêtes Errangers, qui auront entrepris un si long & si pénible voyage. Et si

16125

SARIS.

" nous apprenons que, contre nosordres, & contre l'alliance & l'amitié qui " est entre nous & le Roi de la Grande-Bretagne, vous fassiez le moindre tort " ou vous causiez la moindre peine & le moindre sujet de plainte ausdits Mar-

» chands dans leur commerce, ou autrement, apprenez certainement que non-» seulement vous encourrez notre indignation, mais que vous serez punis

» pour l'exemple des autres. Obéissez donc à notre impérial commandement, » & reconnoissez ici notre seing impérial. Donné à Constantinople le 15° jour

» de la Lune nommée Qulbajjah, l'an 1019.

Le Gouverneur remit l'original de ce passe-port à Saris, après en avoir fait tirer une copie & l'assura que son arrivée étoit agréable à tous les Turcs. Il le geans du Gouvers pria d'oublier tout ce qui s'étoit passé à l'égard de Sir Henri Middleton, cette querelle n'étant venue que de deux personnes yvres, & le Gouverneur de ce tems-là, qui n'en avoit pas mieux ménagé les suites, ayant été déplacé pour cette faute. A l'égard du Commerce, il lui dit qu'on ne pourroit pas l'avancer beaucoup avant la réponse qu'il attendoit du Bacha de Zénan, & qu'il ne pouvoit recevoir que dans dix ou douze jours; mais que les Anglois n'en auroient pas moins la liberté de venir au Rivage, d'achetter tout ce qui leur seroit nécessaire, & de régler d'avance une partie des affaires, afin que les Habitans de la Ville s'apperçussent qu'on étoit dans une paix parfaite & que tous les anciens ressentimens étoient oubliés. Saris jugea que les politesses du Gouverneur venoient de la crainte de perdre les droits du Commerce, soit avec les Anglois, foit avec les Indiens, à qui la Flotte Angloise pouvoit fermer l'entrée du Port. Aussi Saris avoit eu dessein de causer cette inquiétude aux Turcs en approchant si près du Rivage; &, maître de la Rade comme il étoit, il ne crut pas qu'il y eût beaucoup de péril à laisser descendre quelquesuns de ses gens dans les Esquifs, pour acheter leurs besoins.

Le Gouverneur les traita magnifiquement à dîner, avec toutes sortes de giga donneaux Aabier, de volaille, de grosse viande, de confitures & de pâtisseries. On sturgiois. fervi en vaisselle d'étain, & tous les mêts furent présentés dans un seul service. avant qu'on se sut mis à table. Il est assez dissicile de comprendre quel en étoit l'arrangement, lorsque l'Auteur ajoute que tous les plats furent placés l'un sur l'autre, sans qu'on y touchât moins librement, & qu'ils formoient une pyramide de quatre ou cinq pieds de hauteur. Il ajoute à la vérité qu'ils avoient tous un pied, comme nos soucoupes; ce qui peut faire juger qu'il restoit quelque vuide dans l'intervalle; mais dans l'abondance de mêts qu'il représente. & servis tout à la fois, la hauteur de la pyramide devoit surpasser la mesure qu'il lui donne. On ne présenta, pour liqueur, que de l'eau simple, ou bouillie avec du cassé, que les Anglois ne connoissoient point encore, & dont le goût leur parut fort amer. Les convives étoient assis à terre, avec les jambes croifées,

sans table & sans siéges.

Après le festin, Saris fut conduit dans une chambre intérieure, où le Gou-parsums, verneur & lui étoient attendus par quatre jeunes garçons, dont l'un tenoit un réchaud avec du charbon allumé, le second quelques serviettes, & les deux

Discours obli-

Cérémonie des

SARIS. 1612. autres un plat couvert d'ambre-gris, de bois d'aloës, & d'autres parfums. Le Gouverneur ayant fait asseoir Saris sur un riche tapis, le pria de recevoir le fervice des quatre enfans. Ils lui mirent une serviette sur la tête, & tinrent dessous pendant quelques momens le réchaud parsumé, dont l'odeur lui partut fort agréable. Ils rendirent ensuite le même office au Gouverneur & à deux de ses principaux Officiers. Cette cérémonie est en usage parmi toutes les personnes riches du pays.

La conférence ayant duré quelque tems entre le Gouverneur & Saris, trois

Présent du Grand Seigneur à Saris.

Il se proméne dans la Ville.

des quatre enfans revinrent chargés, l'un d'une robbe, ou d'un caffetan, de drap d'or, enveloppé d'un taffetas teint dans le saffran, pour conserver la couleur de l'or; l'autre d'un turban broché d'or; & le troisséme d'un sabre de Damas monté en argent. Le Gouverneur revêtit lui-même Saris de la robbe & lui mit le sabre au côté, en lui déclarant que ce présent ne venoit pas de lui, mais du Grand-Seigneur. Ensuite il le pria de faire un tour de promenade dans la Ville avec le Cadi, qui est le chef de la Justice parmi les Turcs, & le Commandant des Galeres, afin que le Peuple n'ignorât point qu'on étoit liés d'une fincere amitié. On amena sur le champ un cheval richement équipé; mais Saris demanda la liberté d'aller à pied, pour se procuter plus aisément la vûe de la Ville. Il se promena ainsi pendant plus d'une heure, & il choisit même une Maison pour en faire un Comptoir. À son retour, le Commandant des Galeres lui fit accepter des rafraîchissemens avec beaucoup de galanterie & de magnificence; après quoi il retourna chez le Gouverneur, qui vint le recevoir sur son escalier. On s'y renouvella mutuellement la promesse d'oublier tout ce qui s'étoit passé dans le voyage de Sir Henri, & le Gouverneur en demanda pour preuve, à Saris, d'envoyer fouvent les Anglois au Rivage. Enfin, l'on ne fe fépara que le foir, au bruit du canon de la Flotte & de la Ville. Saris étant retourné à bord, renyoya aussi-tôt les Otages Turcs, après leur avoir fait divers présens.

Hypocrific du Couverneur Turc.

Le 21, Cocks fut envoyé au Rivage, avec quelques slacons de Rosa-solis; que le Gouverneur avoit demandés à Saris, mais qu'il l'avoit prié de lui faire apporter avec tant de précautions, qu'ils ne pussent être apperçus des Turcs. On lui envoya de même deux robbes de drap violet pour ses Eunuques. Cocks avoit ordre de s'informer des droits d'entrée & de sortie, des poids, des mesures, de la valeur des monnoyes, du prix des toiles Indiennes, des étosses de cotton, & des autres marchandises dont la Flotte pouvoit se charger. Il devoit aussi tâcher adroitement d'engager un Juif, qui s'étoit trouvé sur l'Ascension, lorsque ce Bâtiment avoit sait naufrage, à venir à bord pour y faire quelque liaison avec les Anglois, & leur apprendre les circonstances du séjour de Sir Henri à Zénan & à Mocka.

Faux avis que les Turcs donment auxAnglois. av

Enfin, le 31, Saris apprit du Commandant des Galeres, que le Gouverneur avoit reçu la réponse du Bacha; & qu'elle lui ordonnoit non-seulement de permettre le commerce aux Anglois, mais de leur faire toutes sortes de caresses. Cette heureuse nouvelle leur parut d'autant plus suspecte, que deux heures auparavant Cocks avoit vû le Gouverneur, qui ne lui en avoit rien dit. Le Commandant des Galeres, à qui ils ne manquerent pas de faire cette objection, répondit que le Gouverneur avoit eu des raisons pour se taire, parce qu'une Jebbe, qui se trouyoit dans le Port, devant partir au même instant

pour la Mecque, il avoit craint que si cette nouvelle étoit portée à la Mecque, le Chérif de cette Ville ne se hâtât d'écrire au Grand-Seigneur, pour faire révoguer la faveur du Bacha. Cependant un Arabe, nommé Ashraf, qui avoit toujours eu de l'affection pour les Anglois, sit avertir Saris qu'il devoit bien tés à la désauce. se garder de descendre à terre, sans avoir exigé des ôtages; qu'il ne falloit pas se fier au Gouverneur, quand il auroit juré par l'Alcoran; que lui & toute sa Cour étoient des Soldats, qui respectoient peu les sermens; que jusqu'alors. la réponse du Bacha n'étoit pas favorable aux Anglois; mais que le passe-port du Grand-Seigneur ne pouvant encore être arrivé à Zénan, la prudence les obligeoit d'attendre cinq ou six jours, après lesquels tout seroit éclairci.

Arrivée d'une

Caravane & de

SARIS.

1612.

Ils font exhor-

Le 2 d'Avril, la Caravanne du Grand Caire arriva dans la Ville, avec un grand nombre de Marchands, qui furent charmés de trouver une Flotte Angloife au Port de Mocka. Le 3, deux Vaisseaux Indiens entrerent dans la Rade, Indiens. l'un de Chaul, l'autre de Cananor, chargés tous deux d'indigo, de calicos & d'autres toiles des Indes, d'ambre gris, d'étoffes de cotton, & d'environ quatre cens Passagers, qui apportoient d'immenses richesses. La Flotte Angloise les salua de neuf coups de canon, ausquels ils répondirent de trois coups, parce qu'entre deux ils n'avoient que trois piéces d'artillerie. Saris leur envoya son Esquif, pour s'informer de ce qui se passoit sur la Côte de Surate; mais on apprit d'eux seulement qu'il y étoit arrivé trois Vaisseaux Anglois pour le Commerce. Vers le soir, le Commandant des Galeres, accompagné de cinq Janissaires, vint déclarer pour la seconde fois, que le Gouverneur avoit reçu ordre du Bacha de traiter favorablement les Anglois, & de leur accorder la liberté du Commerce; sur quoi il invita Saris à descendre le lendemain au Rivage, en lui promettant qu'il y recevroit des explications dont il feroit satisfait. Le souvenir des avis d'Ashraf rendit le Général Anglois fort défiant. Il promit néanmoins de descendre, mais à condition qu'on lui envoyât des Otages; & ne relâchant rien de ses civilités pour le Commandant, il sit rirer vingt coups de canon à son départ. Cet Officier fut si sensible à l'accueil des Anglois, qu'il leur fit promettre fur le champ ses plus ardens services dans toutes fortes d'occasions.

Le 4 au matin, dans l'impatience d'apprendre les intentions du Bacha, le Capitaine Tourson se rendit à terre sans attendre l'arrivée des Otages; il se fioit à la seule garantie des deux Vaisseaux Indiens, qui avoient jetté l'ancre près de la Flotte, & qui étoient commandés par l'artillerie Angloise. Le Gouverneur parut charmé de le voir, & lui fit présent d'une robbe; mais l'affaire principale n'étoit pas terminée. Cependant, on lui conseilla d'engager Saris à faire partir pour Zénan deux de ses principaux Facteurs avec la lettre & les présens du Roi d'Angleterre, en faisant entendre que c'étoit le seul moyen d'abréger les difficultés. Saris approuva ce conseil, & se disposa à l'exécuter le jour suivant. Mais lorsque ses Députés furent prêts à partir, il reçut, par les soins du Commandant des Galeres, trois lettres de Sir Henri Middleton & du Capitaine Henri à Saris, & Sharpey, qui croisoient alors aux Détroits de Babalmandel. Ils lui marquoient donne. qu'après avoir tenté le Commerce à Surate, avec peu d'avantage & de satisfaction, ils avoient pris le parti d'abandonner cette Côte; que le Capitaine Hawkins, sa femme, & tous les Anglois qui étoient à Agra, où ils avoient essuyé les mêmes dégoûts, s'étoient déterminés à s'embarquer sur la Flotte, à.

Lettres de Six

SARTS. 1612.

l'exception d'un seul, qui avoit entrepris de retourner par terre en Europe; qu'ils s'étoient rapprochés de la Mer Rouge, pour chercher l'occasion de se venger des Turcs, & qu'ils le prioient, s'il n'étoit pas trop engagé, de faire rentrer à bord tous ses gens & ses marchandises. Un avis de cette importance sit changer toutes ses vues à Saris. Il dépêcha sur le champ un de ses Facteurs aux Anglois de Babalmandel pour leur rendre compte de son voyage & de l'accueil qu'il avoit reçu à Mocka. La députation de Zenan fut suspendue. Enfin la résolution à laquelle on s'arrêta fut d'attendre les explications des Turcs, & de se régler sur leur conduite.

Cargaifon de deux Vaisseaux Indiens.

Les deux Vaisseaux Indiens déchargerent sur le Port soixante quintaux de bois d'aloës & six cens churles d'indigo; cent cinquante bahars de canelle de Ceylan, chaque Bahar revenant à trois churles & demie; de l'osfar, qui est une teinture rouge; du girofie, des toiles & des étoffes des Indes. Le prix de

l'indigo étoit de trente à trente-cinq réaux le churle.

Le bruit s'étant répandu que Sir Henri avoit arrêté deux ou trois Jelbes, qui venoient de la Côte des Abissins avec des vivres, on en conçut tant d'effroi dans la Ville, qu'il n'y avoit plus une Barque ni un Canot qui osassent quitter le rivage; ce qui n'empêcha point Saris d'écrire au Gouverneur que s'il vouloit lui procurer des marchandises Indiennes à des prix raisonnables, il en chargeroit un de ses Bâtimens. Il ajoûta que cette marque d'intelligence serviroit à convaincre Sir Henri de la bonne foi des Turcs & pourroit lui faire cesser les hostilités. Mais pour réponse à sa Lettre, il en recut une qui lui apprenoit les intentions du Bacha. Elles étoient si favorables en apparence, neur lui envoyoit la copie des ordres mêmes qu'il avoit reçus : » Haydar Aga,

Ordre du Bâcha de Zenan.

que pour faire sentir aux Anglois toute l'étendue de cette grace, le Gouver-" vous m'avez écrit qu'il est arrivé à Mocka trois Vaisseaux Anglois avec le » Passeport du Grand-Seigneur. Mon plaisir est que vous leur engagiez ma » parole pour leur fûreté, & que vous leur accordiez la liberté de prendre " une maison dans la Ville, pour y exercer le commerce pendant cette Mous-» fon. Vous m'écrivez aussi qu'ils veulent m'envoyer ici deux de leurs gens; " donnez-leur tout ce qui est convenable pour le voyage.

Proportions des poids de Mocka

A l'égard de la proposition de Saris, on lui répondoit, qu'il obtiendroit à ceux des Au- tout par amitié, rien par force; & qu'on étoit aussi disposé à charger ses trois Vaisseaux qu'un seul. Saris eut en même tems l'information qu'il avoit desirée pour les poids. L'inen contient deux rottales, & le rottale est une livre de Mocka. Dix inens, qui font vingt livres, reviennent un peu plus qu'à vingt-trois livres Angloises, & même à vingt-quatre avec un peu de faveur. Un churle d'indigo fait cent cinquante livres de leur poids; &, de celui d'Angleterre, entre cent soixante-six & cent septante. Le coton se vend par bahard, à dix-huit réaux chaque bahar, quand il est bon & bien nettoyé; & le bahar fait trois rottales, c'est-à-dire, entre trois cens quarante-quatre & quatre cens trente - deux livres du poids Anglois. La mesure de Mocka, pour les longueurs, s'appelle Pik, & contient vingt - sept pouces, ou trois quarriers de la verge Angloise; ce qui revient à l'aune de Flandres.

Le Gouverneur envoya le 9 un Canor à bord, pour proposer à Saris de faire descendre quelques-uns de ses gens au rivage, où il promettoit de faire yoir l'original des ordres du Bacha, & de leur donner un ordre en vertu

duquel

duquel tous les Jones Indiens qui échapperoient à Sir Henri seroient obligés d'entrer dans le Port de Mocka pour y commercer tranquillement avec les Anglois. Il ajoûtoit que si Saris pensoit sérieusement au commerce, il ne Objections & difdevoir pas faire difficulté d'envoyer ses Facteurs à terre, parce que les Mar-ficultés du Gouchands Turcs & Indiens, effrayés des hostilités de Sir Henri, n'avoient pas verneur de Mocla hardiesse de se rendre sur la Flotte. Cocks descendit le lendemain. Il eut une conférence avec le Gouverneur & le Capitaine Maami, qui lui déclarerent encore qu'aucun Marchand ne vouloit risquer d'aller sur la Flotte, & que le Cadi même s'y opposoit depuis que les Turcs étoient offensés par la conduite de Sir Henri; que les Facteurs du grand Caire, arrivés avec la Caravane pour acheter les marchandises des Indes, ne commenceroient pas le commerce avant que de sçavoir combien il en viendroit cette année dans le Port; que les Banians, Facteurs ordinaires des Vaisseaux Indiens, ne se presseroient pas non plus de vendre, parce qu'ils prévoyoient infailliblement une cherté; enfin que si les Anglois vouloient vendre leurs propres marchandises, il ne falloit pas moins nécessairement les apporter au ri-

Outre le motif de la crainte, qui faisoit souhaiter au Gouverneur de connoître les intentions de Saris, il avoit celui de l'interêt; car, suivant l'aveu Douane à Mocqu'il fit à Cocks, la Douane de Mocka valoit alors chaque année quinze kacens mille sequins, qui, évalués à cinq schellings piece, faisoient la somme

de trente-sept mille cinq cens livres sterling.

Tome II.

Saris assembla son Conseil, pour déliberer sur les conjonctures. Après avoir consideré qu'il n'y avoit rien d'heureux à se promettre pour le commerce, tandis que Sir Henri continueroit d'arrêter les Vaisseaux Indiens, on résolut de demeurer dans l'inaction jusqu'au retour de la Mousson, pour se rendre dans quelque autre lieu avec de meilleures esperances, & de vivre néanmoins en bonne intelligence avec la Ville, comme on l'avoit fait jusqu'alors. Mais le 12, Saris reçut une Lettre de Sir Henri, avec des témoignages si vifs de son affection & du desir qu'il avoit de lui communiquer ses desseins, mine à joindre que ne pouvant se défendre de tant d'instances, il résolut de profiter du premier vent pour gagner Bal-al-mandel. Cependant il communiqua sa résolution au Gouverneur; &, pour entretenir l'amitié, il prit une Lettre de lui pour Sir Henri.

Il arriva le 14 aux Détroits, où il trouva le Trade - Increase & quatre Il letrouve aux Vaisseaux Indiens. Après avoir conferé avec Sir Henri, il assembla son Conseil, pour lui représenter que les différends de Sir Henri avec les Turcs & les Cambayens ne lui laissant pas plus d'esperance pour le commerce à Surate & à Cambaye qu'à Mocka, le parti qu'il croyoit le plus avantageux étoit de faire croiser l'Hector & le Thomas entre Aden & Bal-al-mandel, tandis qu'avec le Clove il garderoit le Canal des Abissins, pour couper le passage aux Bârimens Indiens pendant la nuit; qu'à mesure qu'ils en arrêteroient quelques-uns, ils se déferoient de leurs draps, de leur plomb, de leur étain, de leur fer & de leurs dents d'éléphans, en les faisant prendre aux Indiens pour des épices & des étoffes des Indes. Il ajoûta que Sir Henri lui avoit annoncé l'arrivée de deux grands Vaisseuux, nommes le Rhemi & le Hassani, dont le moindre avoit assez de richesses pour charger entiérement l'Hector,

SARIS. 1612. Etrange traité qu'ils font en-

femble.

Cette proposition ayant été approuvée de tout le monde, on ne pensa plus qu'à l'executer au premier vent favorable.

Cependant il restoit un Traité à faire entre les deux Géneraux Anglois pour le partage des marchandifes échangées. On convint que les deux Flottes s'attacheroient également à fermer le passage aux Bâtimens de l'Inde : que les deux tiers des marchandises appartiendroient à Sir Henri, & la troisième part à Saris; & que les droits du Grand-Seigneur seroient payés fidélement. Cette convention fut écrite & signée respectivement. On y ajoûta une défense rigoureuse à tous les Anglois des deux Flottes de s'attribuer particulièrement la moindre part au butin, & de commettre la moindre injustice ou la moindre violence.

Saris retourne à Mocka. Esperances qu'on lui donne.

Le 18 au soir, il arriva un Vaisseau de Cananor, chargé d'épices, de drogues & d'autres commodités. Saris, qui ne vouloit pas quitter Mocka sans: se sçavoir sur quoi il pouvoit compter de la part des Turcs, retourna le même jour dans la Rade; & le Gouverneut surpris de le revoir, le fit prier de lui envoyer son Interpréte, pour l'informer de ce qui se passoit aux Détroits. On ne lui dissimula rien. Cette ouverture, qui sembloit devoir l'irriter, servit au contraire à le rendre plus traitable. Il envoya aux Anglois quantité de rafraîchissemens, & leur fit demander des essais de leurs marchandises, que Saris lui fit porter sur le champ. Il marqua du goût pour des draps de diverses couleurs. Il promit d'en prendre, avec de l'étain & du plomb, jusqu'à la somme de mille pieces de huit : mais il ajoûta que plusieurs Négocians de la Ville souhaitoient du plomb & du fer; sur quoi il pria instamment les Facteurs Anglois d'en faire débarquer une certaine quantité, parce qu'à peine auroient-ils commencé, leur dit-il, que le commerce prendroit une meilleure forme & se continueroit à la satisfaction de tout le monde. Il envoya de fon côté sur la Flotte trois essais d'indigo, mais dont aucun n'étoit de Lahor, qui passe pour le meilleur terroir. Il mit le prix du churle à cent pieces de huit, ce qui étoir fort au-dessus de l'estimation des Anglois, qui ne croyoient pas qu'aucune des trois especes valût plus de trente, quarante & quarante-cinq pieces le churle.

Il tente le commerce ayec les Tures.

Cependant Saris s'imagina qu'un excès de défiance étoit fort fouvent nuifible au commerce; & dans cette idée il consentit à faire transporter au rivage huit balles de drap, une tonne de fer, une tonne de plomb & deux caisses d'étain du poids de fix cens livres. Les Turcs offrirent pour le meilleur drap trois demi-pieces de huit le pik; pour le bahar d'étain, cent vingt pieces de huit; douze, pour le bahar de fer, & quinze pour le plomb. Ces prix n'ayant pas satisfait les Facteurs de la Flotte, ils prirent le parti de retourner le foir à bord, avec leurs marchandises.

Bayed'Allab.

Les esperances de Saris s'évanouirent entiérement, après cette tentative. Il 11 se rend à la mit à la voile dès le 25 pour la Baye d'Assab, où il trouva l'Increase & l'Hector, avec onze Bâtimens Indiens de divers Cantons. En arrivant dans la Rade, il envoya ordre aux Indiens de ne pas s'en écarter sans sa permission. De leur côté, ils le supplierent de s'accommoder promptement de ce quie lui conviendroit dans leurs marchandises, & de ne pas les exposer par de trop longs délais à manquer la Mousson pour Jeddah. Ils lui offrirent même: de lui apporter à bord les balles qu'il voudroit avoir. Cette satisfaction leur

at accordée. Saris eut la curiosité de faire mesurer leurs deux plus grands . Vaisseaux. Le Rhemi, dans toute sa longueur, avoit cent cinquante - trois pieds; quarante-deux de largeur, & trente-un de profondeur. Le Mahmudi étoit long de cent trente six pieds, large de quarante & un, & profond de seaux Indiens, vingt-neuf. La hauteur du grand mât, dans le Rhemi, étoit de cent trentedeux pieds. Le 10 de Mai, Maami arriva dans la Rade d'Assab, chargé par le Gouverneur de Mocka d'une espece de négociation avec Sir Henri. Il vint d'abord sur le Clove, où Saris, qui ne lui devoit que de la reconnoissance, le recut avec beaucoup d'amitié. Ensuite s'étant rendus ensemble à bord de l'Increase, Maami présenta deux Lettres à Sir Henri, l'une du Bacha de Zenan, l'autre du Gouverneur de Mocka, qui demandoient quelle pouvoit être la cause de tant d'hostilités, ausquelles ils prétendoient n'avoir pas donné d'occasion; car s'ils avoient offensé les Anglois, disoient - ils, ils leur avoient donné des satisfactions. Là-dessus ils prioient Sir Henri de rendre la liberté aux Vaisseaux Indiens.

1612. Mesure des Vais-

Plaintes des

Il répondit que loin d'avoir reçu des satisfactions, c'étoit le ressentiment Réponse des Ana de n'avoir pû les obtenir qui l'avoit ramené dans ces Mers; & qu'il en demandoit d'éclatantes pour le meurtre de ses gens, pour les outrages personnels qu'il avoit essuyés, & pour la perte de la Mousson qui avoit ruiné toutes les esperances de son voyage. Maami le pria de mettre ses prétentions par écrit, en promettant que dans l'espace de quinze jours il lui apporteroit

la réponse du Bacha. Sir Henri le satisfit aussi-tôt.

Les Anglois eurent, le 15, un spectacle qui ne fut pas sans agrément au Viltre comique milieu de tant de chagrins & de tant de fatigues. Le Roi de Rahaita, pe- du tit Prince sur la Côte d'Abissinie, vint les visiter avec son cortege Afriquain. Il étoit monté sur une vache; nud, à l'exception de la ceinture, autour de laquelle il portoit un fort beau pagne d'étoffe des Indes; & de la tête, qui étoit couverte d'un turban, avec une grande nacre de perle qui lui tomboit fur le front. Sa Garde étoit composée de quinze hommes, armés de dards, d'arcs & de fléches, d'épées & de targettes. Les deux Géneraux Anglois allerent au-devant de lui, avec cent Mousquetaires & un bon nombre de Piquiers; car ils n'étoient pas sans défiance; & n'ignorant pas que les Turcs avoient employé divers artifices pour soulever contre eux les Habitans du Pays, ils doutoient si cette civilité du Roi ne couvroit pas quelque trahison. D'un autre côté ils ne pouvoient se dispenser de lui rendre des honneurs, parce qu'ils avoient besoin des rafraîchissemens de la Rade d'Assab qui étoit sous sa domination. Aussi le traiterent-ils suivant son goût, en lui offrant quelques bouteilles d'eau-de-vie, dont il but jusqu'à ne pouvoir plus se soutenir sans secours. Ce Prince dépendoit de l'Empereur des Abissins, quoique trop éloigné de sa résidence pour en recevoir des loix fort gênantes. Il fit present aux Géneraux de cinq veaux gras.

Le même jour, Sir Henri eut la fatisfaction de voir arriver le Pepper-Corn, un des Vaisseaux de sa Flotte, pour lequel il n'étoit pas sans inquiétude. Dounton, qui le commandoit, s'étoit saiss près d'Aden, d'un Jonc de Sindi, chargé de beurre, d'huile & d'étoffes de Cambaye. Il raconta que le grand Navire de Diu, commandé par Malek-Amber, lui étoit échappé, quoiqu'il lui eût donné quelque tems la chasse & qu'il lui eût envoyé quel-

SARIS. 1612.

Accommodement des Anglois avec les Turcs.

ques volées de canon. C'étoit précisément le Vaisseau qu'il avoit ordre d'arrêter, & que le Thomas & le Darling avoient attendu si long-tems aux Détroits. Tous les jours suivans surent employés aux échanges des marchandises Indiennes, jusqu'au 31, que le Messager du Bacha de Zenan, le Scha Bandar des Banians de Mocka, & le Capitaine Maami arriverent dans la Rade. pour terminer les différends de Sir Henri avec les Turcs. Il est inutile ici de répéter les conditions de cet accommodement, qu'on peut lire dans les Relations précedentes.

Saris fe rend à Rantam.

Enfin les deux Flottes Angloises repasserent les Détroits, aussi satisfaites de leur butin que de leur vengeance; & chaque Vaisseau prit une course différente, suivant les vûes & les ordres de leurs Géneraux, pour se rassembler à Bantam. Saris, après avoir passé à Sokotra, où il acheta du Roi une médiocre quantité d'aloes, arriva au Port de Bantam le 24 d'Octobre. Il y revit les autres Bâtimens, qui n'avoient pas fait moins heureusement leur course. Une Lettre de William Adams, où les richesses du Japon & la facilité du commerce dans cette grande Isle, étoient representées avec beaucoup d'avantage, lui fit prendre la réfolution d'entreprendre un si long voyage. Il mit fur le Thomas & fur l'Hector toutes les marchandises qu'il avoit pour l'Europe; ces deux Vaisseaux retournerent directement en Angleterre. Pour luis s'étant parfaitement radoubé jusqu'au commencement de l'année suivante, il partit le 13 de Janvier dans le Clove, pour aller faire l'essai d'un commer-

1613. ce qui n'étoit point encore connu des Anglois.

Il entreprend le voyage du Ja-Pon.

Il avoit pris, avec ce qui lui restoit de marchandises d'Angleterre, sept cens sacs de poivre à Bantam. Son Equipage n'étoit composé que de vingtquatre Anglois, un Espagnol, un Japonois & cinq Indiens. Le matin du jour suivant, il porta Est par Sud & Est-Sud-Est, en laissant à droite Pulo-Lack, & dix ou onze petites Îsles à gauche. Mais en s'avançant entre deux autres Isles, qui sont à l'Est de Pulo-Lack, il donna malheureusement sur une basse, où il demeura plus de trois heures dans un étrange embarras; & lorsqu'il s'en fut dégagé avec le secours d'un vent fort impetueux, il s'apperçut d'une voye d'eau si terrible, que toutes les mains du Bâtiment suffirent à peine pour en arrêter les progrès. Cependant l'habileté du Charpentier répara le desordre. Une triste experience apprit à Saris que pour éviter cet écueil, il faut suivre. l'Isle aussi près qu'il est possible.

Civilités qu'il fait & qu'il re-

Le 16, il mouilla contre le rivage, sur cinq brasses, près d'un lieu nommé Tingo - Java, où l'eau est excellente, à quatorze lieues de Bantam, & trois & demie à l'Ouest de Jackatra. Il envoya de là quelques présens au Roi de Jackatra & à son Scha Bandar, en leur faisant demander la permission d'acheter ce qui lui étoit nécessaire. Cette politesse fut si bien reçue, que le lendemain il vit arriver un des principaux Officiers de cette Cour, avec des remercîmens & des présens de la part du Prince. Il usa, pour ses besoins, de la liberté de descendre qui lui fut accordée; &, le 21, il remit à la voile, en portant Est-Nord-Est, près de la plus orientale des deux Isles qui sont vis-à-vis Tingo-Java. Bien-tôt il trouva un courant si impetueux, qu'il sut obligé de mouiller vers le soir, trois petites lieues à l'Est de Jackatra.

Après s'être mis au large le lendemain, sur quatorze brasses, on reprit Ifles de Cherrià l'Est-Nord-Est, & le 23 au matin on eut la vûe des Isles de Cherribon, à bon.

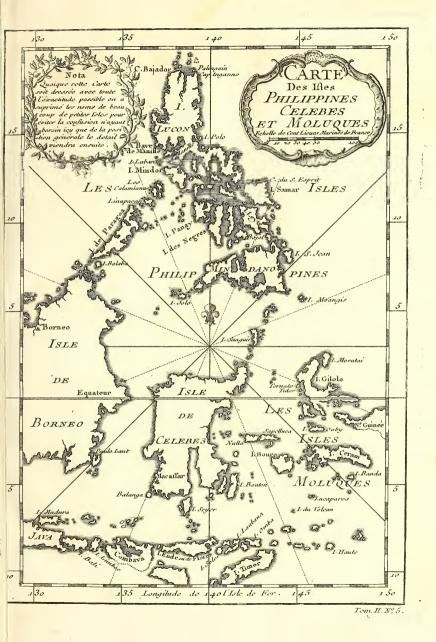

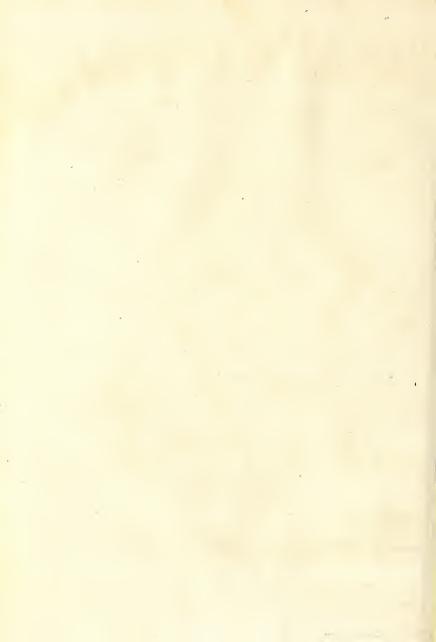

6 dégrés 10 minutes de latitude du Sud. Le 26, on eut celle de Pulo-Labuk, éloignée d'environ huit lieues. On porta Est par Sud sur trente-cinq brasses, & vers cinq heures après midi on découvrit le Continent, qui se présentoit Sud-Est & Sud-Est par Sud. Le 27, à 6 dégrés 4 minutes du Sud, on appercut une Isle au Nord-Nord-Est.

SARIS. 1613.

Le 30, la latitude se trouva de 5 dégrés 57 minutes, & l'on se crut par les calculs à deux cens vingt-quatre lieues de Bantam. Vers trois heures après midi, on vit à cinq ou fix lieues une Isle basse & plate, qui parut couverte d'arbres. On continua de porter Est par Sud, & le 31 au matin, on reconnut l'Isle Celebes, dont la pointe occidentale s'éleve comme une Isle séparée. Le soir on serra les voiles pour s'approcher des Détroits de Desolam, que les Ha- son Détroit. bitans du Pays nomment Solar; pendant toute la nuit on eut la sonde à la main, dans la crainte d'une basse qui n'est qu'à deux tiers de lieue de Celebes, & fur laquelle on voit battre l'eau dans la basse marée. Tout le côté de Celebes est fort dangereux, par la multitude de basses ou de terres abîmées qu'on y rencontre; mais quoique le plus fûr foit de se jetter du côté de Desolam, on peut sans crainte suivre le Nord entre les deux Isles, elles

sont éloignées l'une de l'autre de cinq petites lieues, qui font la largeur du

Détroit.

Ifle Célebes &

Le 2 de Février, à 5 dégrés 52 minutes, lorsqu'on ne voyoit plus que la partie Méridionale de Desolam éloignée d'environ dix lieues, on porta librement à l'Est par Nord. Le 3, au matin, on vit la pointe Sud de l'Isle Cambine, à neuf lieues; & le lendemain après midi, une Terre qu'on prit pour l'Isle Button ou Botun. Le 5, étant à trois ou quatre lieues de Cambine, or trouva que le courant portoit au Nord: mais à la faveur de l'Isle même, on s'en dégagea facilement. Le 8 au matin, on apperçut une autre Isle, nommée Tingabasse. Le 9, on rencontra deux Bârimens Indiens, qui portent le nom de Kurrakures ou Caricoles. L'Esquif, qui leur fut envoyé, amena aussi-tôt deux hommes, qui se firent connoître, l'un pour un Anglois, nommé Welden, Deux Européens de l'Equipage du Vaisseau Anglois l'Expedition, & l'autre pour un Flamand. Welden s'étant arrêté dans l'Îsle de Button, faisoit le commerce du Roi aux Isles de Banda, & commandoit actuellement les deux Caricoles. Il se loua beaucoup de sa situation & de ses esperances de fortune. Son dessein, après s'être enrichi, étoit de retourner en Europe sur le premier Vaisseau Anglois qui relâcheroit à Button. Le Flamand, moins heureux que lui, ne se soutenoit à cette Cour que par sa protection. Il y étoit venu de Makassar, où s'étant attiré la haine d'un puissant Facteur Hollandois, il avoit mieux aimé se retirer dans une Isle peu fréquentée des Européens, que de demeurer exposé aux perfécutions de son Ennemi.

Ifle de Tingas

On étoit à 5 dégrés 20 minutes du Sud. Saris raconte que voyant encore la pointe Orientale de Button, il remarqua que cette terre s'affaisse tout d'un coup & s'ouvre au Nord-Ouest par deux ou trois grandes Bayes, qui avec trois Isles qu'elles ont au Nord, forment les Détroits de Button. Ces Détroits de Button. Détroits n'ont pas plus d'une lieue de largeur.

Le 31 au marin, à 3 dégrés 41 minures, on vit l'Isle de Burro, qui est & de Sula, une haute terre, mais peu habitée, parce que le fond en est extrémement sabloneux & que l'eau y est fort rare. Elle a au Sud-Ouest une autre Isle nommée Sula, qui en est à 14 lieues. Siii

Ifles de Burra

SARIS. 1613. Le 25 au matin, on étoit à quatre ou cinq lieues de Boa de Bachian, que les Mariniers nomment *Haleboling*, Isle fort haute, & ronde dans sa forme. Sa latitude est d'un dégré 16 minutes du Nord. Sept lieues plus loin au Nord par Est, on apperçut, de la 55 minute de latitude, l'Isle de Machian. La variation, au soir, étoit de 4 dégrés 12 minutes.

Situation de l'Ifle de Bachian. Le lendemain, étant à trois lieues de la pointe Ouest de Bachian, Saris découvrit trois ou quatre autres Isles à l'Est, qu'on ne peut distinguer aisément si l'on n'en est fort près. Elles sont face à l'Est-Sud-Est; mais la terre s'ouvre à la pointe du Sud, qui est éloignée d'environ quatre lieues de la pointe de l'Ouest. Ensuite il se présente au Nord-Est une grande Baye, qui est environnée de tous côtés par la terre, & qui a par-tout beaucoup de profondeur. L'Isle de Bachian est abondante en giroste. Mais Saris la trouva ruinée par les guerres civiles, que les artifices des Flamands & des Espagnols y entretenoient, dans la vûe d'assoiblir une Nation qu'ils vouloient réduire à l'esclavage. A deux mille de la pointe, Saris envoya sa Chaloupe au rivage, pour chercher de l'eau. On n'en trouva point, & le besoin pressant qu'il en avoit lui sit prendre le parti d'entrer dans la Baye, où il découvrit tout d'un coup la Ville & le Fort des Hollandois. Le Fort est bâti réguliérement. Il commande la Ville, qui paroît fort petite. Les Anglois jetterent l'ancre à la portée du canon de la terre. La Rade se nomme Amasan.

Fort & Ville des Hollandois.

Saris est bien Eeçu d'eux.

Il étoit venu à bord, en entrant dans la Baye, un Officier du Roi, qui offrit aux Anglois de la part de son Maître toutes les productions du Pays. Les Hollandois de leur côté saluerent le Vaisse de cinq coups de canon, qu'on leur rendit dans le même nombre; & Saris dit à l'Officier Indien que cette décharge se faisoit à l'honneur du Roi. L'Amiral & plusieurs autres Nobles de l'Ise vinrent aussi visiter les Anglois au nom de ce Prince. Ils avouerent que la crainte des Hollandois les tenoit dans un assujétiffement si continuel, qu'à peine osoient-ils faire sortir de l'Isse un kati de girosse. Saris leur ayant néanmoins déclaré qu'il venoit dans l'esperance de lier commerce avec eux & de laisser même un Comptoir dans leur Isle, ils répondirent qu'ils ne destroient rien avec tant d'ardeur, mais qu'ils doutoient s'ils auroient le pouvoir de le satisfaire, & qu'ils en parleroient au Roi leur Maître.

Etat de leurs forces. Femmes guerrieres.

Le Commandant du Fort Hollandois ne s'empressa pas moins de rendre visite à Saris sur son bord. Il lui parla, sans désiance, de l'état present de ses forces, qui n'étoit pas capable d'inspirer aux Habitans toute la terreur dont ils étoient remplis; mais les Flottes Hollandoises, qui étoient venues successivement dans l'îsle, y avoient laissé cette impression. Il n'y avoit dans le plûpart étoient mariés à des femmes du Pays, & quelques-uns à des Hollandoi-part étoient mariés à des femmes du Pays, & quelques-uns à des Hollandoi-ses. A la vérité ces semmes de Hollande, qui étoient au nombre d'onze, fai-soient le service militaire comme leurs maris, & n'auroient pas balancé dans l'occassion à combattre les armes à la main. Elles étoient d'une taille & d'une force extraordinaires, mais d'une physionomie d'ailleurs aussi basse que leurs manieres. Elles ne tarderent point à suivre leur Commandant sur le Vaisseau; & se plaignant beaucoup de leur misere, elles commencerent bientôt à vivre dans la derniere familiarité avec tous les Matelots de l'Equipage.

Le 3 de Mars, Saris envoya l'Esquif pour sonder tout le côté oriental de

la Bave; & vers l'entrée, près d'une petite Isle, on trouva un lieu commode pour y jetter l'ancre sur douze, seize & vingt brasses d'un fond de corail, hors de la portée du canon Hollandois. On observa aussi une Basse, au Sud, de deux ou trois cables de longueur. La latitude de la Baye est de cinquante der la Baye. minutes du Sud. Le lendemain, Saris reçut un présent du Roi, par les mains d'un Prêtre Indien. Un More, qui vint à bord après le départ du Prêtre, avec des essais de cloux de girosle, offrit aux Anglois de leur en vendre une quantité considérable, s'ils vouloient se rendre à Machian. Il étoit chargé de chian. cette commission par un Négociant fort riche de cette Isle, qui se trouvoit alors dans celle de Bachian. Saris ouvrit l'oreille en apprenant que celui de la part duquel il recevoir ces offres étoit frere du Roi de Ternate. Il se nommoit Ray Malladaja.

Cet honnête & noble Indien vint lui-même à bord le lendemain, & promit à Saris, non-seulement de lui donner deux de ses gens pour lui servir de Pilotes jusqu'à Machian, mais de l'accompagner dans ce voyage. Cependant il le pria de partir avant lui, pour l'attendre dans une Isle qui se trouvoit sur la route. Il ajoûta de bonne-foi que les Hollandois ne payoient que cinquante pieces de huit pour le bahar, mais que les Anglois en payeroient foixante. Saris ne fut pas rebuté du prix, & trouvant au contraire un motif de confiance dans cette déclaration, il promit de payer ce qu'on lui de-

mandoit.

Il fortit le 7 de la Rade d'Amasan, en portant Ouest & Ouest par Nord, sous la direction de ses deux nouveaux Pilotes. Le 10 on découvrit Machian, qui fan. est une Isle fort élevée au Nord-Est de Tidor. On en trouve plusieurs entre celles de Bachian & de Machian, ce qui forme différens Détroits. Celui de Namurat, qui se présente le premier, est à neuf lieues de la Rade d'Amasan. Un courant, qui alloit au Sud, força les Anglois de mouiller le soir cing lieues au-delà de Namurat, à l'entrée d'un autre Détroit. Le jour suivant, quoique le vent fût au Sud-Sud-Est, on passa heureusement sur 29 & 30 brasses. Ensuite, portant à l'Ouest, on eut la vûe de Geylolo, qui est une longue terre, couverte de plusieurs Isles à l'Est & à l'Est-Sud-Est. L'Isle qui Diverses Isles leur situation, forme le Détroit, de ce côté-là, se nomme Tavalli-Bachian. On jetta l'anere trois lieues au-delà, fort près d'une autre Isse nommée simplement Tavalli, où Ray Malladaja s'étoit engagé à rejoindre les Anglois. On y trouva du bois en abondance, mais nulle apparence d'eau fraîche.

On attendit Malladaja jusqu'au 14, avec assez d'étonnement de sa lenteur. Mais par le conseil de ses propres Pilotes, qui attribuerent son retardement à quelques soupçons des Hollandois, Saris se détermina le lendemain à continuer sa course vers Machian, dont on étoit encore à dix lieues. Il se trouve dans cet espace un grand nombre d'Isles; mais le fond est fort libre entre Bachian & Geylolo, c'est-à-dire au Sud-Est & au Nord - Ouest. On compte six lieues de largeur dans la plus étroite partie du Canal, qui est entre Bachian, Machian, Tidore & Ternate. Sa situation est Nord par

Ouest & Sud par Est.

Le 15 au matin, on passa entre Batta - China sur la Côte de Geylolo & Kaja, un peu troublés par le courant qui alloit au Sud. La latitude étoit de 17 minutes, & la variation de 4 dégrés 58 minutes Nord-Est. L'Isle de Ma-

SARIS 1613. Saris fait fon-

Proposition qu'on lui fait pour l'Isle de Mas

Saris part de la Baye d'Ama-

Détroits;

Diverses Isles &

Batta-China 7 Geylolo, Kaja.

SARIS. 1613.

chian n'est pas bien placée dans les Cartes; elle y est coupée par la Ligne Equinoxiale, quoique dans la vérité elle soit cinq lieues plus au Nord.

Le 16 au marin, assez près de l'Isle de Kaja, on vit du côté du Nord un Vaisseau qui avançoit à pleines voiles, & qu'on reconnut pour un Hollandois qui alloit de Machian à Tidor, chargé de sago, qui est une racine dont

les Insulaires font leur pain. On passa le 17 près d'un Fort Hollandois, nommé Tabolola, & l'on mouilla l'après midi dans la Rade de Pelabry, proche de Tabanne, sur cinquante brasses, à la portée de la voix du rivage. Cette Rade de Machian n'est qu'à cinq lieues de l'Isle de Kaja, mais on conçoit que c'étoit toujours l'esperance de voir arriver Kay Malladaja qui avoit rendu la Commencement navigation fi lente. Quelques Infulaires apporterent la nuit suivante une petite quantité de girofle à bord, & le prix fut fixé à soixante pieces ou réaux de huit pour chaque bahar de deux cens katis, chaque kati étant de trois livres, qui ne revenoient guéres à moins de cinq livres Angloifes. Saris reçut le lendemain une Lettre de Malladaja, que cet Indien lui écrivoit de Bachian, pour excuser un retardement qu'il n'avoit pas été libre d'éviter, & dont il esperoit de voir bientôt la fin; mais il ajoûtoit qu'ayant envoyé des

de commerce.

Oppositions des Hollandois & leurs ménaces.

ordres à ses gens, Saris pouvoit commencer le commerce avec eux. Il vint à bord un Sariaka, qui fit de grandes promesses aux Anglois. Mais il étoit accompagné de deux Hollandois, dont la curiosité parut fort vive pour sçavoir qui avoit découvert cette Rade à Saris. Ils prétendirent que ce ne pouvoit être qu'un Habitant du Pays, & que s'ils parvenoient à le connoître ils le couperoient en pieces aux yeux des Anglois. Ils ajoûterent que Saris offensoit la Hollande, en s'attribuant le droit de venir dans un lieu que les Hollandois avoient conquis à la pointe de l'épée. Mais il les renvoya dans leur Fort, pour dire à leurs Commandans que s'ils avoient besoin de quelque chose que les Anglois pussent se retrancher, il les en accommoderoit volontiers à des prix raisonnables, & présérablement aux Indiens, parce qu'il les reconnoissoit pour ses voisins & pour ses freres dans la même Religion; que d'ailleurs il ne voyoit pas quel droit ils avoient plus que les Anglois sur un Pays qui étoit ouvert à tous les Négocians du Monde. Ils partirent fort mécontens; & leur chagrin se tournant vers quelques Indiens qui étoient à bord, ils ne les menacerent de rien moins que la mort s'ils portoient la moindre quantité de girofle aux Anglois. Mais cette menace les effraya si peu, qu'ils en apporterent le même jour trois cens katis, qu'ils échangerent pour des étoffes de Cambaye, & quelque partie pour de l'argent comptant.

Le 19, les deux Hollandois revinrent à bord, & commencerent à prendre sur leurs tablettes les noms des Insulaires qu'ils y trouverent occupés du commerce. Saris choqué de cette audace, les congedia sans ménagement, avec défense de retourner sur le Vaisseau. Il envoya dès le même jour au rivage quelques-uns de fes gens, pour éprouver quel accueil ils y recevroient du Peuple. Ils allerent hardiment jusqu'aux Villes de Tabanne & de Pelabry, où ils furent traités avec beaucoup d'affection. Les Habitans leur dirent que Kay Chilli Sadang, fils du Roi de Ternare, arrivé nouvellement dans l'Isle, s'étoit laissé gagner par les artifices des Hollandois, jusqu'à défendre sous peine de mort le commerce du girofle avec les Anglois; sans quoi tous les In-

fulaires

Arrivée du jeune Prince de Tergare.

sulaires se seroient empresses à leur en offrir. Vers le soir, ce jeune Prince passant près du Vaisseau dans sa Caricole, Saris envoya sa Chaloupe, ornée fort galamment d'un tapis de Turquie & de rideaux de soye brochés d'or, pour le prier de venir à bord. Il parat sensible à cette politesse; mais s'excufant pour ce jour-là, il remit sa visite au lendemain.

SARIS. 1613.

Le 21, un Oran-Kay ou Kaya étant venu à bord, raconta aux Anglois qu'une Caricole du Fort avoit visité fort rigoureusement trois ou quatre Canots Indiens qui apportoient du girosse au Vaisseau; qu'elle avoit enlevé leur cargaison, en menaçant de mort ceux qui entreprendroient le même commezce; que le Commandant du Fort avoit dispersé toute sa Garnison dans l'Isle, pour contenir les Habitans par la frayeur; & qu'ils avoient envoyé à Tidor, où ils avoient deux grands Vaisseaux de leur Nation, pour les faire venir à Machian, dans la résolution de chasser les Anglois de la Rade. En effet, dès Hollandois vient le jour suivant, on vit paroître à la pointe de la Rade un des Vaisseaux Hol- s'opposer au landois, & cette vûe inspira tant d'effroi aux Habitans, que le commerce fut entiérement interrompu.Le Navire de Hollande qui se nommoit le Lion rouge, & qui portoit trente pieces de canon, vint mouiller contre celui de Saris, qui n'en parut pas fort effrayé; cependant les Insulaires, à qui les Hollandois du Fort avoient promis fiérement que l'arrivée de leur Vaisseau suffiroit pour faire prendre aux Anglois le parti de la retraite, attendoient avec imparience quel seroit le succès de ce différend. Kay Malladaja étoit enfin revenu de Bachian; mais l'étonnement qu'il eut de trouver tant d'agitation dans fon Isle, ne l'empêcha point d'envoyer un présent au Capitaine Anglois. Le jeune Prince de Ternate n'en eut pas aussi moins d'empressement à rendre la visite qu'il avoit promise aux Anglois. Il fit avertir Saris de ses intentions, & l'on n'épargna rien pour lui faire une réception fort galante.

Il parut le jour suivant, accompagné de plusieurs Caricoles, avec lesquelles il fit trois fois le tour du Vaisseau avant que de monter à bord. On le salua de cinq coups de canon. Saris le conduisit dans sa chambre, qu'il avoit fait orner de ce qu'il avoit de plus précieux. Le festin qu'il lui donna n'auroit pas été indigne du Roi même de Ternate. Il fut accompagné d'un concert de musique; sur quoi l'Aureur observe que c'est une précaution fort utile pour les Vaisseaux Marchands d'avoir à bord quelques instrumens de l'Europe. Le Prince charmé de cette fête & des civilités du Capitaine, promit d'accorder aux Habitans la liberté d'apporter du girofle, & ne demanda qu'un jour ou deux pour recevoir l'avis de son frere, qui étoit alors à Tidor. Saris lui fit plusieurs présens, & son départ fut célébré par une décharge de l'artillerie.

Le Prince de Ternate vifite les Anglois à bord.

Le 25 au matin, une Caricole de Flamands vint à la rame autour du Vaisfeau, riant & chantant une chanson qu'ils avoient composée pour railler les Anglois. Ils s'efforcerent en même tems de précipiter au fond de l'eau quelques seaux qui étoient suspendus. Saris ne balança point à faire équiper sa Pinace, dont il avoit déja rassemblé toutes les pieces, & mettant quelquesuns de ses plus braves gens à bord, il leur donna ordre de couler les Hollandois à fond s'ils recommençoient leurs insultes. Ils revinrent en effet : la Pinace fondit sur eux si impétueusement, qu'elle les couvrit d'eau en l'abordant. Ils avoient à leur tête deux Capitaines de leur Fort, qui étoient Tome II.

Railleries des Hollandois.

Protestation qu'ils font aux Anglois.

armés, comme le reste, de mousquets & de dards. Mais les Anglois n'étoient pas moins en état de se défendre; & les ayant tenus quelque tems en respect, ils leur conseillerent de prendre cette avanture pour leçon, s'ils ne vouloient en recevoir une plus rigoureuse. Vers le soit du même jour, un de leurs Marchands vint à bord, avec un Ecrit revêtu de formalités légales. pour signifier à Saris: " Que tous les Habitans des Moluques avoient fait avec » eux un Contrat perpetuel pour le girofle, à cinquante pieces de huit le ba-» har, par reconnoissance pour les services que les Hollandois leur avoient » rendus, en les délivrant de l'esclavage des Espagnols au prix de leur sang » & de leurs tréfors. Les Anglois par conféquent ne devoient pas entrepren-» dre de corrompre la fidelité d'une Nation, que la Hollande avoit conqui-» fe à la pointe de l'épée, & pour laquelle ses dépenses avoient été si excef-» sives, qu'elle n'avoit pas trouvé d'autre moyen de se faire payer des Ha-» bitans qu'en girofle & en marchandises du Pays. Saris répondit qu'il n'entroit point dans les affaires & les interêts d'autrui; qu'étant venu pour le commerce, il ne pensoit qu'à l'exercer, avec ceux qui avoient des marchandises à lui offrir, sans examiner quel rapport ils avoient avec les Hollandois ou

les Espagnols.

Cependant les Officiers du Fort engagerent le jeune Prince de Ternate à se tenir sur la Côte dans sa Caricole, pour empêcher les Habitans de porter des épices aux Anglois. Quelques Canots, qui étoient partis dans cette vûe, reçurent du Prince l'ordre de retourner au rivage. Mais il se lassa bientôr. de cette complaisance; & s'éloignant vers une pointe qui le fit disparoître, il laissa le champ libre aux Insulaires & aux Anglois. Saris envoya la Pinace: à fa fuite, pour lui propofer à lui-même quelques échanges. Block, qui conduisoit la Pinace, n'ayant pû rejoindre le Prince, descendit au rivage, où plusieurs Habitans s'empresserent de le venir recevoir, & lui apporterent diverses sortes de rafraîchissemens. Deux jours après, on revit se Prince dans son premier poste; mais c'étoit pour se trouver à l'arrivée d'un Navire Hollandois, nommé la Lune, qui venoit de Tidor, & qui jetta l'ancre près du Lion rouge. Il étoit de trente-deux pieces de canon, quoiqu'il n'eût pas plus de cinquante hommes d'Equipage. Alors le Prince envoya faire des excuses à Saris, de ce qu'il ne pouvoit retourner sur le Vaisseau Anglois, comme il l'avoit promis. Il y eut le jour suivant quelques démêlés fort vifs entre les Hollandois & les Anglois. Mais, le premier d'Avril, environ cent cinquante hommes, rassemblés de tous les Forts, parurent sur le rivage Ensei-Saris prend le gnes déployées & tambour battant. Dans quelque vûe qu'ils eussent pris les armes, Saris conçut qu'il falloit renoncer à l'esperance du commerce, surtout lorsqu'après de si longs délais il se persuada que Malladaja ne se souvenoit plus de ses promesses. L'ordre fut donné pour lever l'ancre au premier. vent. La latitude de la Rade de Pelabry ou Pelebere, est de 26 minutes du Nord, & la variation de 3 dégrés 28 minutes.

parti d'abandonner l'Isle de Machian.

> On mit à la voile le 5, & l'on fortit de la Rade en se laissant conduire au courant, qui alloit vers le Sud. Les deux Vaisseaux Hollandois suivirent quelque tems; mais le vent les jetta si loin au Sud-Est, que plusieurs Canots de l'Îsse se hâterent de joindre les Anglois & leur apporterent encore une fort bonne quantité de girofle. Il leur vint même un Oran-Kaya, qui leur en

Il reçoit encote au girofte des Iniulaires,

offrit beaucoup davantage, s'ils vouloient se rapprocher de la terre pendant la nuit. En effet Saris ayant mouillé le soir à la distance d'un demi-mille, envoya sa Chaloupe pour recevoir l'execution de cette promesse. Mais une Caricole Hollandoise, qui parut au long de la Côte, jetta tant d'épouvante parmi les Indiens, qu'ils se retirerent avec leurs marchandises. Enfin les Anglois prirent le parti de s'éloigner. Le 7 au matin, ils étoient à la hauteur de Motir, qui est éloignée de quatre lieues, Nord par Est, de la pointe occidentale de Machian. Du côté du Nord ils virent à 3 lieues l'Isle de Marro, & celle de Tidor qui en est à deux lieues. Le passage entre ces Isles est sans danger. Le 8, on ouvrit la pointe Est de Tidor & la pointe Ouest de Bachian, qui sont Nord & Sud l'une à l'égard de l'autre. Entre Marro & Ball: dangoreu-Batta-China, il se trouve une longue Basse, qui s'étend au Nord-Est & au Sud-Ouest. La surface est blanchâtre en pleine eau; mais après la marée, le fable demeure à découvert.

1613.

Le Fort Espagnol de Marro est sur la Côte orientale l'Isle du même nom. Tan-

Saris est jetté contre l'Itle de

dis que les Anglois l'observoient à quelque distance, le vent leur manqua si subitement, que ne pouvant résister à la force du courant, ils furent poussés Matro. tout d'un coup jusqu'au rivage. On leur tira aussi-tôt du Fort quelques volées de canon, aufquelles ils répondirent. Mais Saris fit mettre l'Esquif en mer, avec le Pavillon de paix. Il vit fortir immédiatement du Port une Barque avec deux Espagnols, qui furent reconnus de Hernando, Marchand de la même Nation, que les Anglois avoient amené de Bantam. Ils étoient envoyés par le Capitaine Géneral Dom Fernando Byscere, pour s'informer de quelle Nation étoit le Vaisseau, & pourquoi il venoit jetter l'ancre si près du Fort Royal. Saris les pressa de monter à bord; mais ils s'excuserent sur des ordres contraires. On leur offrit du vin & du pain, qu'ils mangerent avidement, sans vouloir sortir de leur Barque, quoiqu'il sit une pluie fort violente. Saris répondit à leurs questions qu'il étoit Sujet de la Grande-Bretagne, comme ils pouvoient le reconnoîtte à son Pavillon, & que le Roi son Maître étant ami de l'Espagne, il demandoit au Capitaine Géneral la permission de faire de l'eau sur la Côte. Les deux Espagnols répliquerent que le Pavillon étoit une marque équivoque, parce que les Flamands, avec qui l'Espagne étoit en guerre, prenoient souvent celui d'Angleterre ou d'Ecosse, pour se procurer les avantages qu'on leur refusoit; que c'étoit par cette raison que l'artillerie du Fort avoit tiré sur le Vaisseau ; mais que ne pouvant douter qu'il ne fût Anglois, ils l'assuroient que son arrivée seroit agréable aux Espagnols. En effet, à peine furent-ils rentrés dans le Port que Francisco Gomez, Pilote des Galeres, vint leur offrir de la part du Capitaine gnols. Géneral toutes fortes de rafraîchissemens, & la liberté de jetter l'ancre dans le lieu qu'ils voudroient choisir. Comme la nuit commençoit à devenir fort noire, il se chargea lui-même de les conduire dans une petite Rade qui est à une lieue & demie du Fort; & s'étant arrêté familiérement à souper ayec eux, il les quitta dans le cours de la nuit, sous prétexte d'aller prendre des Lettres que le Capitaine Géneral vouloit écrire à Ternate.

Accueil qu'il re-

Saris fut surpris de découvrir, avec le jour, qu'il étoit sous le commandement de huit grosses pieces d'artillerie. Il se hata de lever l'ancre, pour s'a- Espagnols. vancer une lieue plus loin au Sud. Gomez n'ayant pas manqué de revenir,

avec deux Espagnols de fort bonne apparence, se défendit agréablement du reproche d'avoir trompé les Anglois, en protestant qu'il n'avoit pensé qu'à leur propre surecé. Il leur apportoit des rafraschissemens au nom du Capitaine Géneral. Saris les reçut avec reconnoissance, & sit offrir à son tout aux Espagnols du Fort, tout ce que son Vaisseau pouvoit avoir d'utile à leurs besonns, en consentant à prendre du girosse pour payement. Dans cet intervalle, il apperçut les deux Vaisseaux Hollandois, qui paroissoient se disposer à venir jetter l'ancre près de lui. Cependant, après avoir assecté une especa d'incertitude, ils allerent mouiller sous leur nouveau Fort de Maricko.

Le jour suivant, Saris reçut du Capitaine Géneral une invitation à demeu-

Sa confiance re-

Défaite du Prince de Ternate par

le Prince de Ti-

rer plus long-tems dans l'Isle, avec promesse de lui rendre le lendemain une visite à bord, & de lui mener le Sergent Major de Ternate, qui arrivoit avec des Lettres du Mestre de Camp Dom Geronimo de Sylva, extrémement favorables aux Anglois. Elles leur permettoient le commerce, du moins dans quelques parties. Saris fort satisfait de cette liberté, prit la résolution de s'arrêter. Le lendemain, lorsqu'il attendoit le Capitaine Géneral, il fut étonné d'entendre neuf coups de canon qu'on tiroit du Fort. Cependant il s'imagina que le but de cette décharge pouvoit être de lui faire honneur. Mais il sçut bientôt que c'étoit pour l'arrivée du Prince de Tidor, qui revenoit de la guerre à la tête d'environ cent hommes. Il avoit battu & tué depuis deux jours Kay Chilly Sadang, ce même Prince, fils du Roi de Ternate, qui s'étoit laissé persuader par les Hollandois de désendre aux Insulaires de Machian tout commerce avec le Vaisseau de Saris. L'artifice n'avoit pas eu moins de part à ce succès que la valeur. Ayant attendu Kay Chilly Sadang à son retour, il avoit fait d'abord avancer deux petites Barques de Pêcheurs, ausquelles les Ternatiens avoient voulu donner la chasse. Mais ils étoient tombés dans l'embuscade du Prince de Tidor, qui avoit fait main-basse sur soixante hommes dont le cortege de Sadang étoit composé. Il lui avoit ôté la vie de sa propre main, par l'emportement d'une vieille haine dont on a vû les causes dans plus d'une Rélation précedente. Il lui avoit coupé la tête, qu'il rapportoit en triomphe. A la vérité, la fortune avoit commencé à se ranger de son côté, en faisant tomber quelques étincelles de feu sur un baril de poudre que le malheureux Sadang avoit acheté des Anglois à Machian, & qui avoit sauté au milieu de ses gens. Un autre Prince de ses freres & le Roy de Geylolo avoient peri dans la même occasion. Le 12, Saris reçut un Député du Prince de Tidor, qui lui faisoit faire

Caractere du Prince de Tidoro des excuses de ne l'avoir point encore visité, & l'osfre d'une grosse provifion de poivre qu'il avoit réservé, disoit-il, pour les Anglois. Il ajoûtoit
qu'il les iroit voir à bord le jour suivant. Saris répondit par des remercêmens
fort vifs; mais dans la crainte de quelque trahison, il doubla la garde sur
le Vaisseau. Le Prince de Tidor passoit pour un Guerrier déterminé, qui
s'étoit rendu terrible aux Hollandois par divers exploits. Il avoit surpris un
de leurs Vaisseaux pendant la nuit, & les Moluques retentissoient encore da
bruit de cette action. Les allarmes des Anglois augmenterent le soir à l'artivée d'une Galere Espagnole qui revenoit de Batta-China, & qui sur près
d'eux avant qu'ils eussent près s'en appercevoir. Cependant on répondit au
Qui vive ? Espagnols, vos amis; & la Galere n'ayant de chaque côté

que quatorze Rameurs, cessa bientôt de leur paroître redoutable.

Saris observe ici que dans toutes les Isles Molucques un bahar de girofle pese deux cens katis de cette Contrée, & qu'un kati revient à trois livres cinq onces Angloises; de sorte que le bahar monte à six cens soixante-deux production des livres huit onces. Les Hollandois, en vertu de ce qu'ils nomment leur Contrat perpetuel, ne le payent que cinquante pieces de huit. Mais Saris trouvant encore beaucoup de profit à le payer soixante, étoit convenu de ce prix pour hâter sa cargaison; ce qui rendoit les Insulaires si ardens à lui vendre leur girofle, que s'ils n'avoient point été retenus par les menaces & les obfervations continuelles des Hollandois, le Vaisseau Anglois n'auroit pas eu besoin d'un mois pour se charger entiérement.

La plûpart de ces Isles produisent le giroste en abondance. Mais les principales, qui font fort bien habitées, n'en rapportent pas moins, l'une portant l'autre, que trois mille neuf cens soixante-dix-sept bahars dans les années communes. Ternate en produit mille; Machian, mille nonante; Tidor, neuf cens; Bachian, trois cens; Motir, fix cens; Miaou, cinquante, & Batta-China trente-cinq. Il est remarquable que chaque troisiéme année est beaucoup plus féconde que les deux autres. Les Habitans la nomment la grande moisson. Mais ils avoient souffert tant de ravages par les guerres civiles, qu'une grande partie des richesses qu'ils doivent à la nature avoit péri faute de mains pour les recueillir. Saris revint persuadé qu'il ne falloit espe- Origine des dérer de paix que par la ruine entiere de l'un des deux Partis. C'étoit, dit-il, un fordres qui ont spectacle lamentable que l'état où la guerre avoit réduit toutes ces Isles. Il en les apprit l'origine à la fource même. Les Portugais dans le tems de leur premiere découverte avoient trouvé la guerre foit allumée entre les Rois de Ternate & de Tidor, dont toutes les autres Isles étoient alliées ou sujettes. Ils avoient évité de prendre parti contre l'un ou l'autre de ces deux Princes; mais pour assurer leur établissement, ils avoient profité de la division des Insulaires, en construisant des Forts dans les deux Isles; & par dégrés ils étoient parvenus à se mettre en possession de tout le commerce du girosle. Cet avantage étoit demeuré entre leurs mains jusqu'en 1605, que les Flamands avant paru dans ces Mers avec des forces considérables, les chasserent de leurs Forts & s'y établirent à leur place. Mais ils n'y jetterent pas des fondemens affez solides pour s'y soutenir long-tems. Les Espagnols, à qui la donàtion du saint Siege en faveur des Portugais, avoit jusqu'alors servi de frein, se crurent dispensés des mêmes ménagemens pour les Ennemis de leur Religion. Ils vin- Les Hollandois rent des Philippines, chasserent les Hollandois, firent prisonnier le Roi de pagnois, Ternate, qu'ils envoyerent aux Philippines, & se rendirent les maîtres abfolus à Ternate & à Tidor. Cependant les Hollandois trouverent le moyen de rentrer dans quelques parties de leurs anciennes possessions. & d'y bâtir les Forts fuivans.

Trois à Ternate. Celui de Melagou, qui est environné d'un mur & défen- Ils rentrent aux du par trois boulevards. Toluko, qui a deux boulevards & une grosse tour. Moluques. Forts qu'ilsy ont bâtis, Tokone, avec quatre boulevards & un mur.

A Tidor, ils ont le Fort de Maricko, muni de quatre boulevards. Dans l'Isse de Machian, 1º. le Fort de Tafafoa, qui commande avec quatre boulevards la Capitale de l'Isle, ville assez peuplée, & nommée aussi Tafafoa.

SARIS. 1613. Poids , état &c Moluques.

On compte mille Habitans dans la Ville, quatre-vingt Soldats Hollandois dans le Fort, & feize pieces de canon fur les boulevards. 2°. Deux Forts près de la Ville de Nefokia, qui en est aussi commandée; & de l'autre côté, un troisiéme Fort sur le sommet d'une Colline qui commande la Rade, avec cinq ou six pieces d'artillerie, & une Garnison de trente Soldats. 3°. Deux Forts près de la Ville de Tabalola, montés de huit pieces de canon, qui la commandent. Leur situation naturelle les rend capables d'une si bonne défense que dix Hollandois suffisent pour les garder.

Les Habitans de Nefokia ne passent pas pour bons Guerriers, mais ils ont l'habileté de se ranger toujours du côté des plus forts. On regarde comme les meilleurs Soldats des Isles Molucques ceux de Tabalola, qui sont venus anciennement de Kayoa. Ils étoient autrefois mortels Ennemis des Portugais & des Espagnols, & l'on prétend qu'ils ne souffrent pas plus volontiers la domination Hollandoise. Cette Isle de Machian est la plus riche en girosse. Tous les Habitans assurent que dans la grande moisson elle rapporte

plus de dix-huit cens bahars.

Dans l'Isle de Bachian, les Hollandois ont le Fort de Mutieres, qui est

considérable par son étendue & par les ouvrages qui le défendent.

Methode du commerce aux Moluques.

La méthode du commerce aux Isles Moluques confistoit alors dans des échanges de plusieurs sortes d'étoffes pour des cloux & de la fleur de girofle. Les Habitans aimoient sur-tout les étoffes de Cambaye & de Coromandel. Saris nous donne un Etat des prix, qui n'est utile qu'à nous faire connoître les noms des marchandises, tels du moins qu'il nous les a transmis. Pour les kandaquins de Barrochie, six katis de cloux. Kandakins Papangs, trois katis. Sclas, ou petits Bastas, sept & huit katis. Patta chere Mayo, seize katis. Dragam chere Mayo, seize. Kassas, douze. Berellias & Tankoulos rouges, quarante-quatre & quarante-huit. Sarassas chere Mayo, quarante-huit & cinquante. Sarampouri, trente. Chelles, Tapfiels & Matafons, vingt & vingtquatre. Kassas & Tankoulos blancs, quarante & quarante-quatre. Dongerigus les plus fins, douze; les plus gros, huit & dix. Pontis Kastellas, dix. Ballachios les plus fins, trente. Patta chere Mallayo de deux braffes, huit & dix. Grands Potas de quatre brasses, seize. Parkellas blancs, douze. Salalos Itam, douze & quatorze. Turias & Tappe Turias, un & deux. Patolas de deux brasses, cinquante & soixante. Les Velours, les Satins, les Taffetas & autres étoffes de soye de la Chine, se vendent aussi fort bien aux Moluques. Le riz & le sago se payent ordinairement avec la monnoye courante. Vingt-huit livres de riz valent une piece de huit. Le sago, qui est une racine dont les Insulaires font leur pain, & qui est leur principale nourriture, hausse & baisse suivant l'abondance des années.

La défiance fait lever l'ancre à Saris. La défiance prévalut enfin fur tous les interêts du commerce, & fit prendre à Saris le parti de lever l'ancre. Les Espagnols & le Prince de Tidor lui répéterent en vain que s'il vouloit attendre seulement vingt-quatre heures, il recevroit du giroste en abondance. La vûe de plusieurs Galeres, de quelques Frégates & d'un grand nombre de Caricoles qui se rassembloient autour du Fort ne lui persuit pas de douter qu'on ne méditât quelque trahison. Il mit à la voile le 13, avec un courant qui le portoit au Sud. A son départ on le salua de cinq coups de canon, ausquels il répondit par le même nombre.

En s'approchant de la pointe de Tidor, il vit quatre Vaisseaux Hollandois, qui croisoient devant le Fort de Maricko, & qui firent quelque mouvement pour le suivre. Mais il porta droit au Fort de Ternate, dont il s'approcha jusqu'à la portée du canon. Une Barque qui lui fut envoyée aussi-tôr, avec nate. un Espagnol fort bien mis, lui sit les mêmes offres qu'il venoit de recevoir à Marro. Il balança sur la consiance qu'il y devoit prendre : mais les précautions qu'on exigeoit lui parurent si excessives, que ne pouvant les croire dictées par la bonne-foi, il remit à la voile.

SARIS. 1613. Il passe à Ter-

Ific de Sayem.

Il avança peu les quarre jours suivans, parce que la Mousson étoit contre lui. Le 18, il résolut de gagner l'Isse de Sayem, qu'il avoit vûe le jour d'auparavant, & d'y relâcher à l'Ouest, pour attendre un tems plus favorable. Mais le vent s'étant mis tout d'un coup à l'Ouest, il porta au Nord & au Nord par Est. Le 20, après midi, il tourna vers une grande Isle, que les Habitans nomment Doy, dans le dessein d'y chercher des rafraîchissemens. Le 21, il s'en trouva fort près, vers la pointe du Nord, qui est fort basse; & l'Esquif s'étoit déja mis en mer, pour chercher un lieu propre à l'ancrage. Mais le courant devint si impétueux à l'Est, qu'il fut impossible de s'approcher du rivage. On découvrit seulement une grande Baye, avec une Basse fort large, qui est située à la pointe du Nord, à deux milles de la terre. Cependant, après avoir passé la nuir à lutter contre l'effort du courant, on entra le lendemain dans la Baye, où l'on mouilla sur vingt-quatre brasses.

Le 23, Saris envoya l'Esquif, pour chercher de l'eau, & pour dresser une Isle de Doy 63 Tente, où ceux qui descendroient pussent être à couvert. Letter, qui fut chargé de ce foin, trouva un lieu commode, vis-à-vis du Vaisseau, avec des rraces de Daims, de Sangliers & d'autres animaux. Le Pays étoit couvert d'arbres, tels que des Cocotiers, des Penangs, des Series & des Palmiers. Les Bécasses, les Faisans, & quantité d'autres oiseaux, s'y présenterent aussi en abondance; mais il ne paroissoit aucun Habitant. Saris descendit avec les Facteurs. Il fit creuser plusieurs fosses, pour prendre des Sangliers au piége. Ses gens s'exercerent à la pêche, entre les rocs; mais, quoique le poisson n'y manquât pas, ils trouverent beaucoup de difficulté à le prendre. On en eut moins à tuer quelques Faisans & deux Pigeons ramiers qui étoient de la grosseur d'une Poule. Quelques Anglois passerent la nuit sur le rivage, pour observer les Sangliers qui s'approcheroient des trappes.

Le 24, on vir plusieurs Sangliers d'une taille surprenante; mais on n'eut pas la satisfaction d'en prendre un seul. D'ailleurs cette occupation sut troublée par une éclypse de Lune, qui dura trois heures & demie, & qui parut fort terrible aux Anglois. Les jours suivans furent employés à faire la provision d'eau & de bois. Le premier de Mai, quelques Matelots furent envoyés dans l'Esquif jusqu'à la pointe Ouest de la Baye, où ils trouverent l'eau fort profonde. Ayant pris terre, ils apperçurent des ruines de maisons, & d'autres vestiges de societé humaine, qui leur firent juger que l'Isle n'avoit pas toujouts été déserte, & que la guerre en avoit détruit ou chassé les Habi-

tans.

Le 12, on quitta l'Isle de Doy, qui est la derniere au Nord-Est de Batta-Chiva ou de Geylolo. Sa latitude est de 2 dégrés 35 minutes du Nord. La aufgreis de service de la després de la després de la latitude est de 2 dégrés 35 minutes du Nord. La variation de 5 dégrés 20 minutes Est. Saris prit de-là sa course pour le Japon,

5 ARIS.

Sa route.

avec soixante-onze personnes à bord, tant Anglois & Espagnols, qu'Indiens ramasses dans les divers lieux qu'il avoit parcourus. Sa navigation fut heureuse jusqu'au 2 de Juin, qu'étant à 25 dégrés 44 minutes de latitude, il trouva par ses calculs que depuis l'Isle Doy il avoit fait trois cens cinq lieues au Nord-Est. Il crut découvrir, dans l'après midi du même jour, les Isles dos Reys Magos, ou des Rois Mages; mais en approchant de la terre, il reconnut qu'il s'étoit trompé. La Côte qu'il apperçut étoit celle d'une Isle basse & déserte, qui ne lui fit pas naître l'envie d'y relâcher. Le lendemain il eut la vûe de dix ou onze autres Isles, qui sont rangées du Nord-Est au Sud-Ouest. à si peu de distance l'une de l'autre, qu'il sut embarrassé pour trouver un passage. Il prit le parti, vers le soir, de porter à l'Est; & le 3 il relâcha dans une de ces Isles, qui lui parut la plus agréable qu'il eût rencontrée depuis son départ de l'Europe. Elle ne manquoit ni d'hommes ni d'animaux. Son dessein étoit de s'arrêter à la pointe Nord-Est; mais le vent lui devint si incommode dans cette station, que n'ayant pû s'approcher de deux Barques, qui firent aussi des efforts inutiles pour s'approcher de lui, il continua sa navigation au Nord-Ouest. Il eut bientôt à l'Ouest-Nord-Ouest, la vûe d'une autre Isle, d'où il en apperçut encore une, à sept ou huit lieues au Nord-Est. S'étant avancé vers celle-ci, il découvrit plusieurs rocs, qui sont à deux milles du rivage, l'un qui s'éleve au-dessus de l'eau, d'autres à demi submergés, contre lesquels l'eau se brise avec beaucoup d'écume. Il porta de-là au Nord-Ouest, pour éviter le courant qui alloit au Sud. Le 7, il se crut à vingthuit ou trente lieues de Tonan. Mais il reconnut le lendemain son erreur, à la vûe de plusieurs Isles qu'il découvrit à cinq ou six lieues vers l'Ouest. Ayant repris au Nord par Est, il eut, à quatre ou cinq lieues Est par Sud, la vue d'une Isle qui présente trois Collines rondes, de la forme d'un pain de sucre. Vers le soir il vit celle d'Uszideke, qui s'éleve comme en deux parties au Nord-Est, mais qui est fort platte du côté opposé. Le lendemain, à douze lieues Nord-Est & Sud-Ouest d'Uszideke, il découvrit Amaxay, ou Legue, & six grandes Isles qui sont sur une même ligne. Amaxay en a un grand nombre de petites au long de ses Côtes. Un peu plus loin à l'Est, les Anglois virent pleinement la haute terre de l'Isle, qui est nommée Xima dans les Cartes, mais que les Habitans appellent Mashma.

Barques Japo.

Les Anglois arsivent devant Nangazaqui. Le 10, à neuf heures du matin, en s'approchant de la terre qui ne leur avoit paru qu'à dix lieues, au lever du Soleil, ils virent approcher d'eux quatre grandes Barques de Pêcheurs, dont chacune n'étoit pas moins que de cinq ou fix tonneaux, avec quatre Rameurs de chaque côté. A l'aide des Indiens qu'ils avoient amenés pour Interprétes, ils apprirent enfin qu'ils étoient vis-à-vis le Port de Nangazaqui, & dans les Détroits d'Arima, qui font formés par l'Isle d'Usideke. L'ancrage est excellent à l'extrémité septentitionale des Détroits; & du côté opposé on trouve l'entrée de Cochinock. Saris sit marché avec deux Mastres des Barques Japonoises, pour lui servir de Pilotes jusqu'à Firando, qui étoit encore à trente lieues. Une des quatre Barques appartenoit aux Portugais de Nangazaqui; & l'Equipage, qui étoit converti depuis peu au Christianisme, avoit suivi le Vaisseau Anglois, dans l'opinion qu'il arrivoit de Macao. Mais reconnoissant sa méptise, il se hâta de potrer cette nouvelle à ses Maîtres.

Les





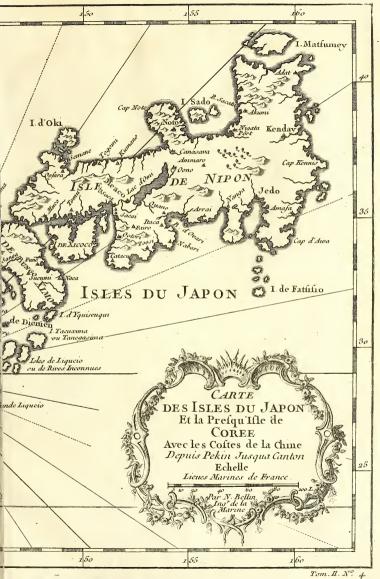







Les deux Pilotes Japonois porterent Nord par Ouest avec un vent si favorable, que le 11 de Juin après midi on jetta l'ancre à une lieue de Firando. Il fut impossible de s'avancer plus loin, parce qu'on arrivoit à la fin de la marée. Mais on n'y fut pas long-tems sans voir arriver à bord le vieux Roi de à Firando, l'Isle, Foyne Sama, avec Tone Sama son neveu, qui gouvernoit sous son autorité. Ils étoient accompagnés de quarante Barques, ou petites Galeres, les unes conduites par dix Rameurs, d'autres par un plus grand nombre. Lorsqu'ils Vinte que Sase furent approchés du Vaisseau, le Roi donna ordre au cortege de demeurer à quelque distance, & montant à bord avec son seul neveu, il salua Saris à habillement de la mode du Pays. Cette falutation consiste à quitter d'abord leurs sandales, ensuite à frapper d'une main dans l'autre & à les baisser toutes les deux jusqu'à leurs genoux; après quoi reprenant leurs sandales ils s'avancent à petits pas, en prononcant augh, augh. Les deux Princes étoient en robbe de soye brochée d'or, fous laquelle il avoient une chemise qui leur touchoit la peau, & des haute-chausses fort semblables aux nôtres. Mais ils étoient sans bas. Chacun portoit au côté deux Katans, qui sont les épées du Pays, l'une de la longueur d'une demie-aulne, l'autre moins longue de la moitié. Ils avoient le col nud. Le devant de leur tête étoit razé jusqu'au sommet; & le reste de leurs cheveux, qui étoient fort longs, formoit un nœud par derriere. Ils n'avoient ni bonnet ni turban. L'âge du Roi étoit environ soixante-douze ans & celui de son neveu vingt-quatre. Pour unique escorte, en montant à bord, ils étoient accompagnés chacun d'un Officier, qui avoit le commandement de lenrs Esclaves.

SARTS. 1613. Ils fe rendent

Visite que Sa-Salutation &

Saris les conduisit dans la chambre de Pouppe, où sur l'avis qu'il avoit reçu de leur visite, il avoit fait préparer un somptueux festin, avec un concert, qui parut les amuser beaucoup, Il présenta au Roi les Lettres de Sa Majesté Britannique. Elles furent reçues de ce Prince avec de grandes marques de satisfaction; mais il remit à les ouvrir au retour d'Ange, dont il vouloit se fervir pour Interpréte. Ange, qui fignifie Pilote en Langue Japonoise, étoit william Adams, un Anglois, nommé William Adams, qui étant venu au Japon par la Mer Anglois établiau du Sud dans un Navire Hollandois, avoit pris occasion d'une révolte des douze ans Matelors pour demeurer dans ces Isles, où il étoit depuis douze ans Les Lettres qu'il avoit trouvé le moyen d'écrire aux Facteurs Anglois de Bantam, avoient été le principal aiguillon qui avoit fait entreprendre ce yoyage à Saris. Il étoit alors à près de trois cens lieues de Firando, sans que l'Anteur nous apprenne ici où il pouvoit être dans un si grand éloignement.

Après avoir passé plus d'une heure sur le Vaisséau, le Roi rentra dans sa Galere, & retourna au Rivage; mais toute la noblesse qui l'avoit accompagné voulut visiter aussi les Anglois. La plupart de ces Seigneurs Japonois por- des Japonois à toient avec eux guelque present de gibier ou de venaison, & Saris s'efforça d'abord de répondre à leurs politesses mais les Soldats se présentant à leur tour, par un simple mouvement de curiosité, il fut bientôt si fatigué de cette multitude de visites, qu'il envoya prier le Roi de l'en délivrer. Un des principaux Officiers de la garde vint aussitôt à bord, avec ordre d'y demeurer. pour mettre les Anglois à convert de toutes sortes d'insultes. Il se fit dans la Ville une proclamation dans la même vûe. La nuit suivante, Henrick Brower, Chef du Comptoir Hollandois de Firando, rendit une visite à Saris, ou plu-

Tome II.

Empressement

Les Angloisen-

trent dans le

Port.

tôt chercha l'occasion d'apprendte ce qui s'étoit passé entre le Roi & les Anglois. Mais, déguisant sa jalousie sous de grandes apparences de civilité & de zéle, il leur promit d'écrire le lendemain à William Adams, pour l'informer de leur arrivée. En esset, leur ayant tenu parole, sa lettre sut envoyée par le Roi à Osakkag premier Port du pays, où William Adams étoit à voyaget. L'Auteur le nomme ici Edoo, si l'on ne veut que ce soit une erreur, & qu'on doive lire Jedo.

Les Japonois ne laisserent manquer aucune sorte de rafraîchissemens au

Vaisseau de Saris. Les bêtes fauves & le poisson y étoient portés en si grande abondance, que ne pouvant être qu'à très-bon marché, les gens de l'Equipage se faisoient un amusement continuel de traiter ceux de qui ils les achetoient. Comme ils n'avoient pas cessé de demeurer à l'ancre dans leur premiere station, le Roi leur envoya un jour 60 Barques bien équipées, pour les amener dans la Rade. Saris, un peu allarmé de cette multitude, alloit les faire prier de ne pas s'approcher trop de son Bord; mais le Roi qui étoit à leur tête, fit figne de son mouchoir au plus grand nombre de ne pas s'avancer; & montant lui - même à bord, il dit au Général qu'elles étoient venues par son ordre pour aider le Vaisseau à passer une pointe que la marée rendoit fort dangereuse. En effet, l'eau se trouva si forte, que malgré le vent, qui étoit favorable, on auroit été poussé sur les rocs de la pointe, si l'on n'eût accepté le secours des Barques pour tirer le Vaisseau à force de rames. Pendant ce travail le Roi étoit à déjeuner avec Saris, qui voulut récompenser les Japonois de leur peine; mais ce Prince leur défendit de rien prendre des Anglois pour un serviced'amitié. On mouilla devant Firando, sur cinq brasses d'un fond bourbeux, si près du Rivage qu'on pouvoit parler aux Habitans dans leurs maisons. Saris salua la Ville de neuf coups de canon, ausquels les Japonois ne purent répondre faute d'artillerie. Firando est sans canon & sans Fort. Sa seule défense consiste dans quelques barricades, qui seroient à peine capables de résister à

Redoublement de visites.

la mousqueterie.

Fernmes Japonoifes; leur habillement & Ieur figure,

tingués, on ne pouvoir empêcher qu'il n'y cêt sans cesse autour du Vaisseau un grand nombre de Barques, remplies de roures sortes de gens qui considér roient avec admiration la proue & la pouppe. Saris ne se st pas presser pour accorder à plusieurs semmes de condition la liberté de venir le visiter dans sa chambre. Il y'avoir un rableau de Venus & de Cupidon, dans un état assez libre. Les Dames Japonoises, qui avoient éré converties au Christianisme par les Jesuires Portugais, se jetterent à genoux pour faire leurs dévotions devant cette peinture, s'ans que les Anglois ofassent les avertir de leur erreur, dans la crainte de se faire reconnoître pour ennemis de ce culte, & par conséquent des Jesuires. Le Roi voulut procurer le même spectacle à ses semmes. Il vint à bord avec ses quatre savorirés ; qui étoient vêtues de plusieurs robbes de soie fort legères, s'etslement passées l'une sur l'autre qu'on pouvoir les dissingues mais elles portoient aux pieds une sorte de demie-sandale, liée aussi avec un ruban vers la ceinture. Elles avoient les jambes nues, mais elles portoient aux pieds une sorte de demie-sandale, liée aussi avec un

ruban de soie, qui montoit par plusieurs tours au-dessus de la cheville. Leurs cheveux, qu'elles avoient noirs & fort longs, étoient noués galamment sur

A si peu de distance de la Ville, on fut plus exposé que jamais aux visites

continuelles de la Noblesse & du Peuple. Quoiqu'on ne reçût que les plus dis-

leur tête. Il ne manquoit rien à leur taille, à la beauté de leurs traits, ni même à la blancheur de leur peau; mais n'ayant aucun teint naturel, elles y suppléent par l'art. Communément les femmes sont fort petites au Japon, extrémement grasses, & d'une politesse, qui fait l'admiration des Européens. Elles savent faire les distinctions du rang, de l'âge & des qualités. Le Roi parut souhaiter que Saris & l'Interpréte fussent les seuls qui demeurassent dans la chambre de pouppe avec lui & ses femmes. Cet Interpréte, que les Anglois avoient amené de Bantam, étoit né au Japon; & fachant le Malayen, il répétoit à Saris dans cette langue ce que le Roi lui avoit dit en Japonois. Les femmes du Roi parurent d'abord un peu réservées; mais à la priere de ce Prince elles prirent un air plus libre & plus gai. Elles chanterent diverses chansons, elles jouerent de certains inftrumens qui ressemblent beaucoup au luth de l'Europe; mais qui avec le même ventre ont le col plus long & ne sont montés que de quatre cordes. Elles touchoient fort agilement les cordes avec les doigts de la main gauche, tandis que de la main droite elles les frappoient d'un petit bâton d'yvoire. Cet exercice paroissoit leur plaire beaucoup. Elles battoient la mefure. Elles chantoient & jouoient sur un livre où les airs étoient notés en lignes & en espaces, à peu près comme notre musique de l'Europe. Saris leur fit une réception fort galante, & leur offrit plusieurs bijoux, qui se trouvoient entre ses marchandises. Ensuite il prit cette occasion pour demander au Roi une Maison dans la Ville. Elle lui fut accordée sans objection. Le Roi prit, à son départ, deux Facteurs, ausquels il fit voir, en rentrant dans la Ville, deux ou trois Maisons dont il leur laissa le choix, après avoir ordonné aux propriétaires de s'accommoder avec les Anglois pour le prix.

Le 13, Saris descendir au Rivage, accompagné de ses Officiers & de ses Marchands, avec les présens qu'il destinoir au Roi, & qui montoient à la valeur de cent quarante livres sterling. Il sur reçà avec des marques extraordinaires d'estime & d'assection, traité avec toutes sortes de gibier & de fruits, & réjoui par une infinité d'amusemens. Au milieu du sestin, le Roi se sit donner une coupe, qui avoit été apportée entre les présens. Quoiqu'elle ne tînt pas moins d'une pinte & demie, il la sit remplir du vin de son pays, qui est une distillation de riz aussi forte que l'eau-de-vie de France, & déclarant au Général Anglois qu'il falloir la vuider à l'honneur du Roi d'Anglèterre, il en donna l'exemple, que Saris s'empressa d'imiter. Ensuite faisant passer la coupe dans une salle voisne, où les Nobles étoient à dîner avec les Facteurs Anglois, il donna ordre qu'elle y sût vuidée à la ronde. Les Japonois mangent à terre, assis sur des nattes, & les jambes croisses à la maniere des Turcs. Mais ces nattes étoient richement bordées; les unes de drap d'or, d'autres de ve-

lours, de fatin & de damas.

Le 16, Saris convint du prix d'une Maison avec le Capitaine du quartier Chinois, dont le nom étoit Andassi, pour la somme de quatre-vingt-quinze do piéces de huit, pendant la Mousson, c'est-à-dire, l'espace de six mois. Andassi s'engageoit, non-seulement à sournir aux Anglois le logement qu'ils avoient déja choisi, mais à l'entretenir de nattes & des autres commodités du pays, en leur laissant la liberté d'y faire à leurs propres frais les changemens qui leur seroient convenables. Le jour de ce traité il vint sur le Vaisseau une si prodigieuse soule de peuple, que Saris sur obligé de faire demander des or-

SAR1S. 1613.

Elles chaptent & jouent des inftrumens.

Mulique Japonoife,

Festin que le Roi de Firando donne aux Anglois.

Saris preud une maifon à Firando.

Artifices des Hollandois. dres au Roi pour sa tranquillité; on lui avoit dérobé quantité de choses; mais ses soupçons tomberent plus sur ses gens que sur les Japonois. Le même jour, on vit revenir de l'Isle de Xima, ou Mashma, un Flamand qui s'y étoit rendu dans une Barque du pays, avec quelques balles de draps, du poivre, & des dents d'élephans. Quoiqu'il revint sans aucun reste de ces marchandises, il assecta de se plaindre beaucoup des disgraces qu'il avoit essuyées, en faisant entendre que sa petite cargaison avoit été moins vendue que pillée; mais l'Interpréte des Anglois apprit des Matelots qui l'avoient conduit, qu'il avoit échangé fort avantageusement ses marchandises pour des lingots d'argent, & que les Hollandois vousoient cacher à Saris cette heureuse espéce de commerce.

Comédiennes Japonoifes,

Le Roi de Firando avoit promis de procurer aux Anglois de nouveaux amusemens sur leur Vaisseau. Il s'y rendit le 21 avec une troupe de semmes, arrivées nouvellement dans la Ville pour y représenter des comédies, à peu près. comme nos Comédiens d'Europe, qui conrent de Villes en Villes pour le divertissement des Provinces. Elles étoient fournies d'habits & de décorations conformes à leurs Piéces, dont les sujets étoient des avantures de guerre ou d'amour. Ces femmes dépendent d'un seul homme, dont elles sont esclaves, & qui les envoye dans divers Cantons, avec défense, sous peine de mort, d'exiger plus que le prix qui leur est fixé pour les plaisirs qu'elles donnent au Public. Leur état, quoique propre à les faire mener une vie douce & aifée, passe pour infâme. Après avoir vêcu dans la meilleure compagnie, & fervi même de Maîtresses aux premiers Seigneurs du Japon, qui les préferent quelquefois à d'honnêtes femmes, on leur met après leur mort une bride de paille dans la bouche, avec laquelle on les traîne ignominieusement dans les rues, & l'on abandonne enfuite leurs cadavres fur un fumier, aux chiens & aux oiseaux de proie.

Rigueur à la Chine pour le commerce étranser.

Le 23,000 apprit à Firando qu'il éroit arrivé à Nangazaqui, deux Jones Chinois chargés de sucre, malgré les rigoureuses désenses de l'Empereur de la Chine, qui avoit condamné nouvellement au dernier supplice cinq mille personnes & consisqué tous leurs biens, pour avoir exercé le commerce étranger contre ses ordres. Les Marchands des deux Jones avoient corrompu par leurs présens divers Ossiciers de la Côte, successeure de ceux mêmes, qui avoient été enve-

loppés dans la Sentence de l'Empereur.

Les Hollandois prennent le nom d'Anglois.

Le 29, il arriva au même Port un Jone de Siam, chargé de Hollandois qui apportoient au Japon du bois du Brezil & des peaux de différentes fortes. Saris apprit avec étonnement qu'ils prenoient le nom d'Anglois, & que les Marchands de la même Nation étoient depuis long-tems dans cet ufage; non que les Anglois fussent pas manqué de les y faire connoître comme des Pirates & des Ennemis de la Religion Romaine; mais ils y étoient regardés comme des guerriers redoutables, surtout depuis qu'un seul Vaisseu Anglois s'étoit rendu maître de plusieurs Navires Espagnols aux environs des Philippines. Le bruit de cet événement s'étoit répandu dans les sses du Japon. Il y avoit été célébré par une chanson, qui portoit le nom de Krosonia, & que Saris prit plaisir à se faire répéter. Les Japonois la chantoient avec des gesticulations esfrayantes, qui faisoient assez d'impression sur les ensans & les semmes, pour leur donner une idée tetrible du courage des Anglois.





Suplices du Japon .

SARIS.

1613.

Saris s'établit enfin dans sa Maison de Firando. Il y mit vingt-six hommes, assez armés pour se défendre dans les occasions de surprise, mais trop peu pour inspirer de la défiance au Roi & de la frayeur aux Habitans. A son arrivée, il trouva que les Hollandois avoient beaucoup diminué le prix de leurs draps, dans la vûe apparemment de s'en défaire avant que les Anglois en eussent fait décharger. Il se procura une conférence avec Brower, Chef de leur Comptoir, pour lui représenter que c'étoit faire un tort égal aux deux Nations, & lui proposer de convenir d'un prix fixe & constant. Brower parut consentir à cette proposition. Mais dès le même soir il sit déclarer aux Anglois qu'il n'avoit pas reçû de ses Maîtres le pouvoir de faire des traités. Le lendemain, il embarqua une grosse quantité de draps pour dissérentes Isles, avec ordre à ses Facteurs de s'en tenir à leur diminution.

Le Roi de Go-

Le 7, le Roi de l'Isle de Goto, qui n'est pas éloignée de Firando, vint rendre une visite au Roi Toyna, son parent, & son allié. Il étoit moins amené Anglois. par l'empressement de l'amitié, que par la curiosité de voir le Vaisseau Anglois, dont tous les Japonois parloient avec admiration. Toyna fit prier le Général de recevoir civilement un Prince dont la satisfaction lui étoit chere. Les Anglois recurent ordre à bord, de ne rien ménager pour rendre la fête éclarante. Ils traiterent le Roi de Goto avec autant de pompe & de respect qu'ils en auroient employé pour faire honneur à leur propre Souverain. L'artillerie fut déchargée plusieurs fois, le Vaisseau paré de rideaux & de tapis magnifiques, tous les Matelots vetus galamment, & le festin digne d'une fête royale. Saris, qui avoit l'art de joindre beaucoup de grace à ses civilités, causa tant de plaisir & d'admiration aux deux Rois, que celui de Goto, dans le mouvement de sa reconnoissance, le pressa de venir lui-même ou d'envoyer quelques Anglois dans fon Isle.

L'exécution de trois Japonois, deux hommes & une femme, qui avoient été condamnés à mort par la bouche même du Roi Foyne, donna aux Anglois trois criminels, un spectacle terrible. Ils n'eurent d'abord que la tête coupée. Mais les specta-châtimens au Jateurs s'approchant ensuite pour essayer la bonté de leurs katans ou de leurs ponfabres, taillerent les cadavres en piéces; après quoi, plaçant les morceaux l'un sur l'autre, ils recommencerent encore cette sanglante boucherie, pour voir qui couperoit le plus de morceaux à la fois. Saris ne trouva pas moins d'injustice dans la Sentence que de barbarie dans l'exécution. La femme, dans l'absence de son mari qui étoit allé faire quelque voyage, avoit donné un rendez-vous aux deux hommes, à différentes heures. Celui qui devoit venir le dernier, trouvant le tems trop long, s'étoit présenté assez tôt pour la surpressdre avec l'autre; & dans la rage de se voir trompé il s'étoit vangé à coups de sabre. Le bruit avoit attiré les voisins, qui s'étoient sais des trois criminels; & sans mettre aucune distinction entre leur crime, le Roi les avoit condamnés fur le champ à la mort. Les restes des trois cadavres furent abandonnés aux chiens & aux oiseaux de proie. Mais autant que la fin de ces spectacles est tumultueuse, autant l'on observe d'ordre & de gravité dans les préliminaires. La marche commence par un homme seul, qui porte une hache sur l'épaule. Il est suivi d'un autre, qui porte une pioche, pour ouvrir la fosse du coupable, lorsque la Sentence permet qu'il soit enterré. Un troisséme porte une petite planche, sur laquelle le crime & la Sentence sont gravés. Le quatriéme est le

Execution de & forme de ces

patient, les mains liées derriere le dos avec une corde de soye, & portant sur la tête une petite banniere de papier, où son crime est encore écrit en sort gros caracteres. Le Bourreau suit, le katan au côté, & tenant d'une main le bout de la corde dont le criminel est lié. Deux Soldars marchent la pique à la main de chaque côté du criminel, & tiennent la tête panchée sur son épaule pour lui ôter toute espérance de pouvoir s'échapper. Saris, qui en vit conduire plusieurs avec ces tragiques cérémonies, admira leur résolution, & confesse qu'en Angleterre même on ne va point à la mort avec cette fermeté. Il e exécuter un, pour avoit volé un sac de riz qui ne valoit pas plus de trente sols. Le vol est commun au Japon, mais il n'est puni nulle part si sévérement.

Arrivée de Wil-

Le 29, William Adams, qu'on attendoit depuis quarante-huit jours, arriva heureusement à Firando, après avoir employé dix-sept jours à venir de Sorongo. Dans les entretiens qu'il eut avec Saris sur les intérêts du Commerce, il lui dit que les conjonctures n'étoient pas toujours également savorables, mais qu'il ne doutoit pas qu'avec un peu d'habileté & de constance les Anglois ne pussent y trouver leurs avantages, comme d'autres Nations qui les avoient précédés. Il sit d'ailleurs de grands éloges du pays, pour lequel il sembloit avoir pris beaucoup d'affection.

Crime & fupplice d'un Gouverneur.

Espagnols qui

leur Amiral.

Le 13 au matin, un des Gouverneurs du jeune Prince fut coupé en piéces par l'ordre du Roi, pour avoir entretenu un commerce trop familier avec sa propre mere. Un Esclave du coupable eut le même sort que son Maître, pour avoir entrepris de le désendre. Le même jour, quelques Espagnols, arrivés Firando, vintent prier Saris de leur accorder le passage jusqu'à Bantam. Ils étoient de l'Equipage d'un Amiral d'Espagne, qui avoit été envoyé l'année précédente pour tenter de nouvelles découvertes au Nord du Japon. Pendant le séjour que leur Vaisseau étoit obligé de faire à Jedo, pour attendre la Mousson qui commence à la fin de May, ils s'étoient révoltés contre leur Chef; & l'ayant abandonné avec la derniere persidie, ils cherchoient de reapprocher de l'Europe. Mais Saris leur déclara, que ne pouvant prendre plus de constance que d'estime pour des gens de leur caractere, il n'étoit pas disposé à les recevoir.

Le desse Anglois, tel qu'ils l'avoient communiqué au Roi de Firando, étant de se rendre à la Cour de l'Empereur du Japon, ils convinrent avec le Roi, des présens qu'ils devoient offrir à ce grand Monarque & à ses principaux Officiers, du nombre d'hommes qu'ils devoient envoyer à Meaco, & des préparatifs qui convenoient à leur députation. Les présens furent bornés aux sommes suivantes, sans que l'Auteur nous apprenne si c'étoit en argent

monnoyé, ou en valeur de marchandises.

Présens destinés à l'Empereur du Japon.

|                                |         | liv. sterl. | fols | den   |
|--------------------------------|---------|-------------|------|-------|
| Pour l'Empereur Ogoxosama.,.   |         | .87         | , 7  | 6     |
| Pour Xongosama, fils de l'Empe | ereur   | .43         | 1 5  | 0     |
| Pour Kodskedona, Secretaire d  | Etat    | . 1 5       | 7    | 6     |
| Pour Saddadona, fils du Secret | aire    | .14         | 3    | • • 4 |
| Pour Jhokora, Juge de Meaco.   |         | 4           | .10  | 6     |
| Pour Fongo-Dona, Amiral d'O    | rongo   | 3           |      | 0     |
| Pour Goto - Shoravero, Maître  | e de la |             |      |       |
| Monnove                        |         |             | 0    | 0     |

Ce détail n'a de curieux que le nom de l'Empereur & ceux de ses principaux Ministres, car il n'est pas fait pour donner une haute idée de l'Ambassade Angloife. Cependant le Roi Foyne, qui avoit pris beaucoup d'affection pour Saris, lui fit préparer une belle Galere, avec vingt-cinq Rameurs de chaque côté, & foixante autres Japonois pour cortége. Elle fut ornée fort galamment. Dix Anglois, choisis pour accompagner Saris, s'équiperent particulierement de ce qu'ils avoient de plus riche. Ils partirent le 2 du mois d'Août, & Saris nous a laissé une Relation fort exacte de ce voyage.

SARIS. 1613.

Ils passerent entre plusieurs Isles, dont la plupart leur parurent extrêmement peuplées, & remplies de fort beiles Villes. Celle qui se nomme Fukkate, PEmpereur.

Voyage de Sa-

est défendue par un Château de pierres de taille, mais sans artillerie & sans garnison; ce qui parut d'autant plus étrange à Saris que l'ayant observé de près il le trouva bien entretenu, avec un fossé profond de cinq brasses, & trois fois plus large, un pont-levis & plusieurs guerites. On fut obligé de relâcher au Port de Fukkate, parce que le vent & la marée l'emportoient sur les efforts des Rameurs. La Ville ne parut pas moins grande à Saris, que celle de Londres, considerée dans l'enceinte de ses murs. Elle est plus peuplée qu'on ne peut se l'imaginer, & les Habitans en sont fort civils. Cependant les enfans & la vile populace s'affemblerent autour des Anglois & des Japonois de la Galere, en criant avec un bruit épouvantable, Koré, koré, kohoré, waee, c'est-à-dire, Coréens, cœurs perfides. On fut exposé au même traitement dans toutes les Villes où la Galere relâcha, & dans guelgues-unes on essuya quelques volées de pierres, sans y trouver d'autre remede que de pasfer en silence. Au long de toute cette Côte, jusqu'à la Ville d'Ozaka, Saris remarqua un grand nombre de femmes qui habitent sur l'eau, dans des Barques, avec leurs enfans, tandis que les maris s'occupent sur le rivage à diverses sortes de travail. L'occupation des femmes est de pêcher du poisson en plongeant jusqu'à sept ou huit brasses de profondeur. Mais cet exercice leur rend les yeux aussi rouges que du sang, & leur profession se reconnoît à cette marque. On mit deux jours depuis Firando jusqu'à Fukkate. A dix ou douze lieues, dans le Détroit de Xemina Seki, les Anglois observerent une grande Ville, près de laquelle ils virent à l'ancre un Jone de neuf cens ou mille tonneaux, revêtu de plaques de fer, avec une garde pour le garantir du feu & de toutes fortes d'accidens. Il étoit fort bien construit, à peu-près comme on nous représente l'Arche de Noé. Les Japonois dirent à Saris qu'il étoit destiné à transporter des Soldats dans les Isles, lorsqu'on étoit surpris par la guerre ou par quelque révolte.

Après qu'on eut passé les Détroits, il ne se présenta rien d'extraordinaire jusqu'aux envitons d'Ozaka, où l'on arriva le 27 d'Août. La Galere ne pouvant s'approcher de la Ville, il vint à fa rencontre une Barque légere, qui apportoit le Maître de la maison où les Anglois devoient être reçus à leur arrivée. Il leur présenta des rafraîchissemens de vin & de fruits. Pour remonter le fleuve, la Barque fut tirée par des Matelots, avec une corde attachée au sommet d'un mât. Ozaka est une Ville de la même grandeur que Fukkate. Elle a plusieurs ponts de bois, sur une riviere qui n'est pas moins large que la Tamise. Ses maisons ne sont pas également belles, mais il s'en trouve plusieurs d'une beauté extraordinaire. Ozaka est un des principaux

Jone de milie

Ports du Japon. Son Château est d'une grandent considerable, fortifié par de larges & profonds fossés, avec plusieurs pont-levis à chaque porte. Les murailles ont douze ou quinze pieds d'épaisseur, avec des ouvertures par intervalles pour lancer des fleches, des dards & des pierres. Elles sont de belles pierres de taille, & soutenues par un large rampart. Chaque pierre est taillée si exactement pour remplir sa place, que sans aucun besoin de ciment, un peu de terre sustit pour remplir les joinrures.

Usurpation de l'Empire par O-goxofama.

Ce Château étoit la demeure de Ticofama, fils du dernier Empereur, qui se trouvant dans l'enfance à la mort de son pere, avoit été laissé sous la tutelle de quatre Seigneurs, dont Ogoxosama étoit le Chef. L'ambition de regner leur avoit bientôt fait violer tous les droits; mais Ogoxosama, feignant de prendre les armes en faveur du jeune Prince, avoit défait ses trois rivaux dans plusieurs batailles. Il en avoit tué deux, & forcé le troisséme de chercher son salut par la fuite. Enfin lorsqu'il s'étoit vû sans concurrent, il s'étoit fait proclamer Empereur, à l'extréme étonnement de ceux qui ne l'avoient pas soupçonné de cette vûe; & s'étant saisi du légitime héritier de la Couronne, il l'avoit marié à sa fille, comme le seul moyen dont on pût esperer une parfaite reconciliation. Mais il avoit confiné les deux jeunes époux dans le Château d'Ozaka, & placé près d'eux, pour Garde continuelle, un certain nombre de jeunes gens qu'il avoit fait élever depuis le berceau dans un dévouement absolu à toutes ses volontés. Ainsi n'ignorant pas les démarches & les plus secrettes pensées du Prince, il gouvernoit l'Empire avec une parfaite sécurité.

Ville de Sakay.

Vis à-vis d'Ozaka, de l'autre côté de la riviere, on découvre une autre Ville, nommée Sakay, qui est fort inferieure en étendue, mais qui entre-

tient un grand commerce avec les Isles voisines,

mifon.

lice Japonoife.

Le 28, après avoir laissé, à quelques Négocians d'Ozaka, des essais de ville de Iu- marchandises & leur prix, Saris partit sur une Barque pour Fuchimi, où il chimi & sa gar- arriva le 29. Cette Ville, qui est fortissée suivant la méthode du Pays, a pour sa garde trois mille Soldats, que l'Empereur y entretient dans la seule vue de tenir en respect Ozaka & Meaco. On renouvelloit la Garnison à l'ar-Ordre de la mi- rivée des Anglois. Ils virent sortir les vieilles Bandes, & les nouvelles prendre leur place. Elles marchoient sur cinq hommes de front & dix de hauteur. A chaque division, elles avoient un Officier, qui les entretenoit dans un ordre exact. La premiere étoit armée de calivers, car les Japonois n'ont pas de mousquets & n'en veulent pas prendre l'usage. La seconde l'étoit de piques; la troisième de katans, ou de sabres, & de targettes; la quatriéme d'arcs & de fléches; la derniere, d'une sorte de bâtons ou de crocs garnis de fer, qui se nomment dans le Pays Waggadashes. Ces cinq divisions, avec leurs differentes armes, formoient une Compagnie; après laquelle une autre fuivoit dans le même ordre. Mais il n'y avoit ni enseignes, ni tambours, ni trompettes, ni d'autres instrumens de guerre. La premiere file des katans avoit des fourreaux d'argent; & la derniere, des fourreaux d'or ou dorés. Toutes les Compagnies n'étoient pas composées du même nombre d'hommes. L'une étoit de cinq cens, une autre de rrois cens, & les autres de deux cens cinquante. Au milieu de chacune, trois chevaux en bride & en selle, richement caparaçonnés, avec les housses de velours brodé ou de pelleterie précieuse,



Marche Militaire du Japon.



précieuse, étoient conduits chacun par trois Esclaves, qui les tenoient avec des longes de soye. Les Capitaines marchoient à cheval, à la queue de chaque Troupe, mais les jambes croifées sur deux paniers, où leur lit & le reste de leur bagage étoit renfermé. Les plus vieux avoient derriere eux une sorte de dossier, contre lequel ils étoient appuyés dans une posture assez commode. Saris & les Anglois rencontrerent le Commandant de la Garnison deux jours après avoir vû la premiere Troupe; car chaque Compagnie marchoit à deux ou trois lieues de distance, pour la commodité des logemens & des vivres. Le Commandant étoit distingué par la richesse de son équipage. Il prenoit en Marchedu Comchemin le divertissement de la chasse & du vol. Outre ses chevaux de ba-mandant. gage, il en avoit six de main, qui surpassoient, au jugement de l'Auteur, les plus beaux Genets d'Espagne. Son palanquin, de velours cramoisi, étoit porté devant lui par deux hommes; mais il y en avoit six, qui se relevoient tour à tour pour cet emploi.

SARTS. 1613.

Il regnoit un si bel ordre dans la marche de cette petite armée, qu'on n'entendoit parler d'aucune injure ni d'autres sujets de plainte. Comme chacun payoit pour ses besoins, tous les Soldats étoient reçus volontiers dans les lieux de leur passage. Il n'y a point de Villes ni de Villages sur les routes publiques qui ne soient bien pourvûs de Cuisiniers, de Traiteurs & d'Au-vivres dans les berges, où l'on peut se faire servir sur le champ ce que l'on desire, au prix qu'on y veut employer. Les alimens communs dans tout le Pays sont le riz, de diverses sortes, entre lesquels néanmoins le blanc est le plus estimé; le poisson frais ou salé; toutes sortes d'herbes, de pois & de racines; de la volaille, des oiseaux & du gibier de toute espece, car l'Europe n'a pas d'animaux qui ne soient en abondance au Japon. Mais les Japonois n'aiment point la chair des animaux privés. Ils ont différentes especes de fromages, & ne font pas de beurre. Îls n'ont pas non plus l'usage du lait, parce qu'ils le considerent comme du sang. Leur froment ne le cede point à celui d'Angleterre; mais la couleur en est rougeâtre. Ils employent les bœufs & les chevaux à labourer la terre. Les Anglois ne payerent que trois fols pour une poule grasse, & le même prix pour un faisan. Un excellent cochon de lait ne leur coûta que douze sols; un cochon gras, cinq schellings; un bœuf, seize; un chevreau, trois; & la livre de riz, un demi fol. La boisson commune du peuple est l'eau pure, qu'ils font un peu chauffer, & qu'ils regardent dans cet état comme un souverain préservatif contre les vers. Leur unique liqueur est une distillation de riz, qui est presque aussi forte que l'eau-de-vie de France, & qui ressemble en couleur au vin de Canarie. Elle n'est pas chere. Cependant après avoir tiré la meilleure & la plus forte, ils font encore sur le marc une liqueur plus foible, qui est à l'usage des Pauvres.

Le 30, on fournit à l'Ambassade Angloise dix-neuf chevaux, aux dépens de l'Empereur, pour transporter les présens à Suronga, avec Saris & sa suite. ge par terre-Outre le cheval qui devoit lui servir de monture, il y avoit pour lui un palanquin, & six hommes nommés pour le porter. L'Officier que le Roi de Firando lui avoit donné pour guide prenoit soin, en vertu d'un ordre Imperial, de louer ces porteurs & ces chevaux de ville en ville. Il étoit chargé aussi de la dépense & du logement; & suivant l'usage du pays, le convoi

étoit précédé d'un Esclave à pied, qui courroit la picque à la main. Tome II.

SARIS.
1613.
Beauté admira.
ble de la route.

Le voyage dura jusqu'au 6 de Septembre, à quinze ou seize lieues par jour. Cette route est la principale du Japon. Les soins qu'on a pris pour l'applanir en coupant jusqu'aux montagnes, l'ont rendue fort commode & fort unie. Elle est divisée en lieues, à chacune desquelles on a placé des deux côtés une petite pyramide, moins pour avertir de la longueur du chemin, que pour regler le prix des chevaux & des porteurs de louage, qui n'est que d'environ trois fols pour chaque lieue. On trouve sur toute la route une quantité surprenante de Voyageurs. Les métairies & les maisons de campapagne sont en si grand nombre, qu'on n'avance point sans en decouvrir de nouvelles. On rencontre une infinité de villages, plusieurs grandes villes & des pontons commodes sur chaque riviere. Il se présente aussi des Couvens dans quantité de lieux, ou des temples environnés d'un petit bois, & bâtis, la plûpart, dans les plus agréables parties de chaque Canton. Les Prêtres, qui font le service de la Religion, habitent ces lieux, & n'y manquent pas plus qu'en Europe de toutes les commodités de la vie. Aux environs de chaque ville, ontrouve des croix chargées de criminels qui ont été punis par ce supplice. Le préjugé de cet usage n'a pas été le moindre obstacle à la propagation de l'Evangile dans toutes les Isles du Japon.

Obstacle au Christianisme,

Suronga, lejour de l'Empereur. La ville de Suronga où l'Empereur du Japon tenoit sa Cour, est aussi grande que Londres avec tous ses Fauxbourgs. On n'y souffre point d'artisans dans l'interieur, pour ménager le repos de l'Empereur & des Grands, qui ont leurs Palais au centre de la ville. Aussi ne trouve-t-on à l'entrée que des boutiques, des magasins, & d'autres lieux de travail, où l'on ne voit paroître que des Marchands & des Ouvriers.

Saris est conduit à l'Audian-

Auffi-tôt que Saris fut logé, il envoya William Adams à la Cour, pour déclarer son arrivée & demander une prompte expedition. On lui répondit qu'il étoit le bien-venu, & qu'après s'être reposé un jour ou deux il seroit admis à l'Audiance de l'Empereur. Le jour suivant fut employé à préparer les présens & à se procurer de petites tables du pays, avec des parfums, pour s'en faire accompagner suivant l'usage. Le 8, Saris fut conduit dans son palanquin au Château de Suronga, précedé de ses Facteurs, qui portoient les préfens. Il passa plusieurs ponts, dont chacun avoit son corps de garde. Ensuite ayant monté un grand escalier de pierres choisses, il vit venir à sa rencontre deux personnages d'une figure fort grave & fort imposante, Kodskedona, Secretaire de l'Empereur, & Fungondona, Amiral, qui l'introduisirent dans une chambre nattée, où ils s'affirent les jambes croifées. Après quelques momens de repos, ils le firent entrer dans une autre chambre qui se nomme en langage du pays, la salle de présence. On y voit le fauteuil, ou le Trône de l'Empereur, qui est de drap d'or, élevé d'environ cinq pieds & fort richement orné, mais fans dais au dessus. Saris & ses Anglois furent avertis de le saluer; après quoi ils furent reconduits dans la premiere chambre, où ils n'attendirent pas moins d'une heure. Enfin, quelques Officiers de la Cour étant venus annoncer que l'Empereur avoit paru, le Secretaire & l'Amiral prirent Saris sous les bras & le conduissrent à la falle de présence; mais ils le quitterent'à la porte, en lui faisant signe d'entrer, & sans oser eux-mêmes jetter les yeux dans la salle. L'Auteur observe que les présens, c'est-à-dire, ceux du Roy d'Angleterre & ceux que l'Ambassadeur offroit en son propre nom, suivant l'usage du pays, avoient été placés sur des nattes, dans la salle

d'Audiance, avant l'arrivée de l'Empereur.

Saris accompagné du feul Adams, qui lui servoit d'interprete, s'avanca refpectueusement vers le Trône, où l'Âuteur ne nous apprend pas si l'Empe- vorablement. reur estoit assis, ni s'il étoit environné d'un nombreux cortege. Après un compliment fort court, Saris présenta au Monarque du Japon la lettre du Roi d'Angleterre. Il la reçut de sa propre main, & l'ayant portée à son front, il donna ordre à son Interprete qui étoit assis derriere lui, de dire à William Adams, qu'il voyoit les Anglois avec plaisir, & que lorsqu'ils auroient pris deux ou trois jours pour se remettre des fatigues d'un si long voyage, il seur feroit donner la réponse qu'il vouloit faire au Roi leur maître. Ensuite il demanda au General Anglois s'il n'avoit pas dessein d'aller voir son fils, qui étoit à Jedo. Saris ayant répondu que c'étoit son intention, l'Empereur donna ordre qu'on lui fournit des hommes & des chevaux pour ce voyage, L'Audiance finit par un signe de tête du Monarque, qui fit connoître aux Anglois qu'il étoit temps de se retirer. Saris retrouva le Secretaire & l'Amiral à la porte. Ils le conduisirent jusqu'à l'escalier, où il rentra dans son palanquin pour retourner à son logement.

Le 9, il porta au Secretaire les presens qui lui étoient destinés, Mais cet Officier refusa constamment de les recevoir, en protestant qu'il étoit lié par une défense expresse de l'Empereur son maître, & qu'il y alloit de sa tête. Cependant il accepta quelques livres de tablettes d'aloës, comme un grand remede pour sa santé. Saris lui remit un Mémoire contenant les articles du commerce. Il y en avoit quatorze; Kodskedona, qui les trouva trop longs, demanda qu'ils fussent abregés, par la seule raison que les Japonois n'aiment

pas les longueurs.

Le 10, Adams fut chargé de porter un abregé des articles au Secretaire, Reglement des qui les communiqua aussi-tôt à l'Empereur. Ce Prince les approuva tous, à merce. l'exception d'un seul qui regardoit les Chinois. Les Anglois n'ayant pû obtenir la liberté du commerce à la Chine, Saris demandoit qu'il leur fût permis d'amener dans les Ports du Japon les prises qu'ils feroient sur cette Nation, & d'en vendre les marchandises aux Japonois. L'Empereur n'avoit marqué d'abord aucun éloignement pour cette proposition; mais après en avoir conferé avec un Ministre de la Chine, qu'il avoit à sa Cour, il declara que cet article ne seroit jamais accordé. Tous les autres passerent sous le grand sceau, qui n'est pas de cire, comme en Europe, mais qui consiste seulement dans quelques caracteres gravés en couleur rouge. Le Maître de la monnoye ne fit pas les mêmes difficultés que le Secretaire pour recevoir les présens des Anglois; mais il en marqua sa reconnoissance à Saris, en lui envoyant deux robbes de taffetas du Japon. Avec l'intendance de la monnoye, il avoit la qualité de Marchand Imperial, ce qui le mit dans une correspondance plus étroite avec les Anglois, qui lui communiquerent divers essais de leurs marchandises. Il étoit fort estimé de l'Empereur; & ce qui augmentoit beaucoup son credit, il s'étoit engagé par un vœu solemnel à se tuer à la mort de son maître, pour se delivrer de la douleur de lui survivre.

L'Equipage qui devoit conduire Saris à Jedo, ayant été préparé suivant Sarisfait le voyal'ordre Imperial, il partit le 12 avec son cortége. Le pays qu'il traversa lui

SARIS. 1613. Il est traité fa-

Reglement des

Refus d'un ar-

SARIS. 1613. Idoles & Superstition du pays.

parut fort peuplé. Il admira sur-tout un grand nombre de Fotaquis on de Temples, entre lesquels il en vit un fort célébre par la statue d'une Divinité nommée Dabis. Elle étoit de cuivre, & creuse intérieurement; mais si grande qu'elle n'avoit pas moins de vingt & un ou vingt-deux pieds de hauteur, quoiqu'elle fût dans la posture d'un homme à genoux & les fesses appuyées sur ses talons. Tous les membres étoient d'une grosseur proportionnée. Elle étoit couverte d'une robbe, pour augmenter la veneration du peuple par la richesse de l'habillement. On ne refusa point aux Anglois la permission d'entrer dans l'intérieur du corps, avec d'autres Voyageurs, qui regardoient cette circonstance comme une partie de leur devotion. Le retentissement de la voix y causoit un bruit terrible. Chacun prenant la liberté de graver quelques caracteres sur le cuivre, les Anglois y écrivirent leur nom & l'année de leur passage. Ce Temple est situé sur le grand chemin qui conduit à Tenkaday, autre lieu de pelerinage, où les Grands & le Peuple se rendent avec le même empressement de superstition. William Adams, qui avoit eu la curiosité de faire ce voyage, raconte que tous les mois on amene au Temple de Tenkaday une des plus belles filles du pays, qu'on place avec beaucoup de bienséance, dans une chambre fort ornée. Là, pendant certaines nuits, l'Idole Tenkaday se présente à elle & la traite avec toute la familiarité d'un mari. Il lui explique toutes les difficultés que les Bonzes, ( c'est le nom des Prêtres), la prient de lui proposer. Mais lorsqu'il la quitte, & qu'elle fait place à celle qui doit lui succeder, elle se trouve couverte d'écailles, qui resfemblent à celle du poisson. On ignore ensuite ce qu'elle devient. L'Auteur paroît persuadé que c'est le Diable qui se joue ainsi de la crédulité des Japonois, sans faire reflexion que l'intervention des esprits est inutile au milieu des Bonzes.

Saris arrive à Jedo. Beauté de la Vil-

L'Ambassade Angloise arriva le 14 à Jedo, ville, non-seulement plus grande que Suronga, mais beaucoup plus admirable par la magnificence de ses bâtimens. La plûpart sont bâtis de belles pierres, & dorées dans plusieurs endroits de la façade & du toit. Les fenestres ne sont pas de verre, mais elles n'en sont pas moins grandes; & les planches legeres dont les volets sont Rue singuliere composés sont chargées de dorures & de peintures. La principale rue de la ville est formée par une chaussée qui regne continuellement audessus d'une riviere, avec une ouverture de cinquante en cinquante pas, pour la commodité de l'eau. Les villes de l'Europe ont peu de rues qui soient aussi larges que cette

> Après avoir fait avertir le Secretaire d'Etat de son arrivée, Saris sut conduit le 15 à l'Audience du Roi. Ce Prince tient sa Cour dans le Château de Jedo, qui est beaucoup plus fort & plus beau que celui de Suronga. Sa garde est aussi plus nombreuse. Saddudona, son Secretaire, étoit pere de Kodskedona Secretaire de l'Empereur. Son mérite & son experience l'avoient fait choisir pour Gouverneur du jeune Prince, qui paroissoit âgé néanmois d'environ quarante-deux ans. Saris fut reçu avec les mêmes cérémonies & les mêmes témoignages de bonté qu'à Suronga. Le Roi parut sensible à la lettre & aux présens du Roi d'Anglererre. Il ordonna des rafraîchissemens pour les Anglois, & leur promit que sa réponse & ses présens pour leur Maître seroient prêts dans peu de jours.

Age & fituation du Roi de Jedo.

Le 19, il leur envoya deux armures complettes pour le Roi d'Angleterre; & une épée pour Saris, de celles que les Japonois appellent Tach, & qui ne sont à l'usage que des guerriers du premier ordre.

SARIS. 1613.

Retour de Sa-

Les Anglois quitterent Jedo le 21; mais au lieu de revenir à Suronga par le même chemin, ils se laisserent volontiers conduire dans une barque du Roijusqu'à Oringa, ville maritime, d'où ils n'arriverent que le 29 à la Ville Ímperiale. Avec quelque empressement qu'ils eussent demandé leur congé, ils furent obligés d'attendre jusqu'au 9 d'Octobre les lettres & les présens de l'Empereur. Cependant on ne diminua rien des civilités qu'ils avoient reçues infqu'alors, & le Secretaire d'Etat fit plusieurs fois l'honneur à Saris de le visiter dans son logement. Enfin il lui remit la lettre de l'Empereur, que Purchass a conservée dans les caracteres du Japon. Il suffira d'en joindre ici la traduction.

## AU ROI DE LA GRANDE BRETAGNE.

I E reçois avec plaisir la lettre obligeante de Votre Majesté, qui m'est apportée par votre sujet le Capitaine Jean Satis, le premier Anglois de au Roi d'Angle-" ma connoissance qui soit arrivé dans une partie de mes Domaines, & je terre-" n'ai pas peu de joie d'apprendre quelle doit être la grandeur de votre sa-" gesse & de votre pouvoir pour réunir trois puissans Royaumes sous votre re-» doutable commandement. Je remercie Votre Majesté de la bonté extrê-" me qui l'a portée sans aucune raison de ma part à m'envoyer un présent de plusseurs choses rares, telles que mon pays n'en produit point & qu'on n'en a " jamais vù. Je les reçois, non comme d'un étranger, mais comme d'un " Prince que j'estime autant que moi-même, & dont je desire que l'amitié " me soit continuée. Je souhaite aussi que votre Hautesse persiste dans la bonne " intention d'envoyer ses sujets dans les parties ou les Portsqu'il lui plaira de ma " domination, où j'ordonnerai qu'ils soient très bien reçus; louant beau-" coup leur habileté dans la connoissance admirable de la navigation, qui » leur a fait découvrir facilement un pays si éloigné, sans que l'érendue d'un " si grand gouffre, & la crainte d'une infinité de tempêtes & d'orages, leur " ait fait abandonner l'entreprise des découvertes & du commerce, dans la-» quelle ils me trouveront toujours prêts à les favoriser suivant leurs desirs. " Jenvoie de mon côté à Votre Hautesse, par votre même Sujet, un petit » témoignage de mon affection, en vous priant de le recevoir comme de " celui qui se rejouit beaucoup de votre amitié. Comme les Sujets de Votre " Majesté ont desiré certains privileges pour le commerce, & la permission " d'établir un Comptoir dans mes Etats, non seulement je leur ai accordé cet-" te faveur, mais pour la rendre plus solide je l'ai confirmée par mon grand " sceau. Donné dans mon Château de Suronga le 4 du neuvième mois, dans " la VIII<sup>e</sup> année de notre Dary, suivant notre maniere de compter : demenrant " l'ami de Votre Majesté, le plus haut Commandant dans ce Royaume du Ja-» pon. Signé plus bas. MINNA MONTTONO. YEI. YE. YEAS.

Avec cette lettre, on remit à Saris la Patente des Privileges pour le commerce du Japon. Il laissa l'original à Cocks, qui devoit demeurer dans le pays avec la qualité de premier Facteur. Les caracteres de cette piece, car comme ceux de la lettre, différent beaucoup des caracteres Chinois. Les lettres de chaque mot sont écrites l'une sur l'autre, & les lignes prennent du

percur du Japon

haut du papier jusqu'en bas, en commençant à droite & continuant à gauche jusqu'à la derniere, au bas de laquelle est le sceau.

Privileges accordés par Ogoxosama, Empereur du Japon, à Sir Thomas Smith, Gouverneur, & aux honorables Associes de la Compagnie des Indes Orientales.

Patentes & Pri. ,, viléges du com-

P Remierement, nous accordons & donnons liberté perpetuelle aux Su-jets du Roy de la Grande Bretagne, c'est-à-dire, à Sir Thomas Smith " Gouverneur, & à la Compagnie de Marchands des Indes Orientales, de » venir dans tous les Ports de notre Empire du Japon, avec leurs Vaisseaux » & leurs marchandises, sans aucun empêchement pour leurs personnes & » pour leurs biens, d'y resider, de vendre, d'acheter, de faire des échanges » avec toutes fortes de Nations, d'y demeurer aussi long-tems qu'ils le juge-» ront à propos & d'en partir suivant leur inclination & leurs besoins. " Item. Nous les delivrons des droits de la Douanne pour toutes les mar-» chandises qu'ils ont apportées & qu'ils pourront apporter dans nos Royaumes, " ou qu'ils voudront en transporter dans d'autres pays; & nous autorisons les " Navires qui arriveront d'Angleterre à proceder à la vente de leurs marchan-» dises, sans avoir besoin de venir ou d'envoyer davantage à notre Cour. " Item. Nous déclarons que si quelque Vaisseau d'Angleterre étoit en dan-» ger de faire naufrage dans notre pays ou sur nos Côtes, notre volonté est » non-seulement que nos Sujets leur prêtent de l'assistance, mais que les » Marchandises qui auront été sauvées soient rendues au Capitaine, ou au " premier Marchand, ou à ceux qui auront leur Commission. Nous vou-

" merce une ou plusieurs maisons, dans quelque Port de notre Empire qu'ils » en ayent besoin; & qu'à leur départ ils puissent la vendre.

" Item. Si quelque Marchand ou quelque autre Anglois sortent de cette » vie dans l'étendue de notre Empire, les biens du mort demeureront à la » disposition du principal Facteur. Si quelque Anglois commet une offense, » le droit de la justice & de la punition appartiendra au principal Facteur, » & nos Loix ne regarderont ni leurs biens ni leurs personnes.

» lons aussi qu'ils ayent la liberté de bâtir pour la commodité de leur com-

" Item. Nous vous commandons, à vous, nos Sujets, qui trafiquerez avec » les Anglois pour quelque partie de leurs marchandises, de les payer fi-

" délement, suivant les conventions, sans délai, sans remise, & sans qu'il

» yous arrive de leur renvoyer les marchandises achetées. " Item, A l'égard des marchandises propres à notre usage, qu'ils ont appor-» tées, ou qu'ils apporteront à l'avenir, notre volonté est qu'elles ne soient jamais " arrêtées ou confisquées, mais que suivant les conventions de prix qui seront fai-» tes avec les Marchands, elles soient payées au moment qu'elles seront delivrées, " Item. Si dans leurs entreprises pour découvrir d'autres pays, ou pour " le retour de leurs Vaisseaux, ils ont besoin d'hommes ou de vivres notre

» volonté est que vous, nos Sujers, vous leur fournissiez, pour leur argent, " les commodités dont ils auront besoin.

" Conclusion. Nous voulons que sans autre Passeport, ils puissent travail-» ler à la découverte de Yeadzo, ou de tout autre pays dans l'étendue & » aux environs de notre Empire.

" De notre Château de Suronga, ce premier jour du neuvième mois, dans » la VIIIe année de notre Dary, suivant notre maniere de compter. Scellé » de notre grand Sceau.

SARIS. 1613.

Signé plus bas. MINNA MONTTONA. YEI. YE. YEAS.

En passant par Oringa, Saris observa que ce Port est excellent, & que les Vaisseaux n'y sont pas moins en sûreté que dans la Tamise au milieu de Lon- Port d'Oringa. dres. L'entrée par la mer est aussi très-sure & très-facile. D'où il conclut que les Bâtimens Anglois doivent le preferer à celui de Firando, d'autant plus qu'il n'est qu'à quatorze ou quinze lieues de Jedo. A la verité, les bestiaux & les autres provisions ne s'y trouvent point dans la même abondance qu'à Firando; mais cette raison même ne doit point empêcher qu'on ne lui donne la présérence.

Excellence do

Les Anglois, en rentrant à Suronga, trouverent dans cette Ville un Ambassadeur Espagnol, arrivé des Philippines, qui avoit obtenu sa premiere audience de l'Empereur, & qui lui avoit présenté quelques piéces de damas de la Chine, avec cinq gros flacons de vin de l'Europe, mais qui ne put enfuire se procurer d'autre accès à la Cour Impériale. Il venoit demander que tous les Portugais & les Espagnols qui étoient au Japon, sans y être autorisés par le Roi d'Espagne, lui sussent remis pour être transportés aux Philippines. Mais l'Empereur rejetta cette demande, en déclarant que le Japon étoit un pays libre, d'où il vouloit que personne ne fût forcé de sortir. Cependant il ajoûta que si l'Ambassadeur pouvoit persuader à quelqu'un de le suivre, la même raison l'empêcheroit de s'y opposer. L'occasion de certe Ambassade étoit le besoin que les Espagnols avoient d'hommes, pour défendre les Molucques contre les Hollandois, qui faisoient de grands préparatifs pour la conquêre de ces Isles.

Liberté établic

Saris partit le 9 d'Octobre pour retourner à Firando. Après son départ, l'Empereur, qui avoit peu d'inclination pour la Religion chrétienne, ordonna par une proclamation, que tous les Chrétiens se retiralsent à Nangazaki, Ville maritime, éloignée de Firando d'environ huit lieuës, & que sous peine de mort il n'y en eût point d'assez hardis pour faire célébrer la Messe à moins de dix lieuës de sa Cour. Quelques jours après, vingt-sept Japonnois, tous gens persécution conde quelque distinction, s'étant assemblés en secret pour l'entendre dans un tre les Chrétiens. Hôpital que les Chrétiens avoient fondé pour les Lépreux, l'Empereur, informé de leur hardiesse, les sit arrêter, & ne remit leur supplice qu'au lendemain. Tandis qu'ils passoient la nuit dans une même prison, le hazard y fit amener un Idolâtre, arrêté pour dettes. Le matin, lorsque les Officiers de la Justice vinrent appeller les Chrétiens pour les conduire à la mort, en offrant la vie à ceux qui renonceroient à leur religion, cet homme, qui avoit eu le bonheur de recevoir des instructions pendant la nuit, sortit courageusement avec les autres, & fut crucifié avec enx.

En suivant la route de Suronga à Meaco, les Anglois essuyerent une si grosse pluye, que n'ayant pû traverser les rivieres, ils n'arriverent dans cette Ville que le 16 d'Octobre. Meaco est la plus grande Ville du Japon, & n'est presque composée que de Marchands. On y voit le principal Temple du pays, Temple cétébre, bâti de pierres de taille, & peu différent de Saint Paul de Londres pour la grandeur. Il est orné d'arches & de colomnes. Un grand nombre de Bonzes y

Meaco, Ville

petites piéces de monnoie, nommées Kondrijus, dont vingt font le schelling d'Angleterre. La principale Idole, est une statuë colossale de cuivre, à peu près semblable à celle de Dabis, dont on a vû la description, mais incomparablement plus grande, car elle s'éleve jusqu'à la voute. Ce Temple, qui avoit été commencé par Tikosama, venoit d'être achevé par son fils. Saris, curieux de sçavoir ce que c'étoit qu'une masse de pierres qu'il vit dans l'enceinte, avec une pyramide au-dessus, apprit qu'on y avoit renfermé les oreilles & les nez de trois mille Coréens, qui avoient été massacrés à la fois. On nourrissoit soigneusement près du Temple le dernier chevalque Tikosama avoit monté; & comme il étoit entretenu sans aucun exercice, cette inaction l'avoit rendu d'une grosseur monstrueuse. L'avenue qui conduit au Temple, a de chaque côté un grand nombre de pilliers de pierre, à dix pas l'un de l'autre, fur lesquels on a placé des lampes qui brûlent nuit & jour. Les Jésuites Portu-College de Je- gais avoient dans Meaco un fort beau College, où plusieurs Religieux Japonois fuites Portugais. du même Ordre prêchent avec autant de zéle que de liberté. Ils ont traduit le Nouveau - Testament en langue vulgaire. On comptoit sept ou huit mille Chrétiens Japonois dans la Ville; mais les Idolâtres mêmes ne faisant pas difficulté d'abandonner leurs enfans aux instructions chrétiennes, il y avoit beaucoup d'apparence que l'Evangile y feroit insensiblement beaucoup de progrès. Outre le Temple principal, la religion du pays en a beaucoup d'autres à Meaco. Les artisans des différentes professions y sont resservés chacun dans leurs quartiers & dans leurs ruës, fans qu'on leur permette le mélange

Présent pour le

qui est en usage dans nos Villes d'Europe. C'étoit à Meaco qu'on devoit remettre aux Anglois les présens destinés pour Roi d'Angleterle Roi leur Maître. Ils passerent quelques jours à les attendre, parce qu'il manquoit encore quelque chose à la perfection du travail. C'étoient dix grandes peintures, que les Japonois appellent Beobes, pour tendre une chambre au lieu de tapisseries.

Les Anglois font infultés en retournant à Firando.

Le 20, étant parti de Meaco, on arriva le soir à Fuschinis. Le lendemain à midi, ils étoient à Zaka, où la populace encore plus infolente qu'à leur premier passage, les suivit en leur jettant des pierres, & criant Tossin! Tossin! c'est-à-dire, Chinois, Chinois; & d'autres, Koré, Koré, ou Coréens. La Galere qu'ils y avoient quittée n'ayant pas cessé de les attendre, aux frais du Roi de Firando, ils y rentrerent le 24, & le 6 de Novembre ils arriverent à Firando, où le Roi parut charmé de les revoir.

Raison de la langueur du com mette.

Pendant leur absence, les Facteurs qu'ils avoient laissés dans cette Ville avoient tiré peu d'avantage du Commerce. Saris en apporte deux raisons : l'une, que n'ayant point encore la permission de l'Empereur, on n'osoit exposer librement les marchandises en vente; l'autre, que les Hollandois avoient donné de fausses impressions de leur valeur, en affectant, pour nuire aux Anglois, d'en rabaisser le prix. Il ajoute que les Japonois se prévenoient d'ailleurs contre les draps de l'Europe, en voyant que les Anglois en faisoient eux-mêmes peu d'usage; car les Marchands, comme le Capitaine & les autres Officiers, étoient vêtus de soye, & le commun des gens de l'Equipage ne portoit que des étoffes grossieres. Vous louez, leur disoient les Japonois, des marchandises pour lesquelles il paroît au fond que vous avez du mépris.

Saris prend occasion de ce préjugé, pour recommander à ses compatriores d'employer constamment à leur propre usage les principales matieres de leur commerce, & tout ce qu'ils veulent mettre en vente aux yeux des Etrangers.

SARIS. 1613.

Malgré l'inclination que le Roi Foyne avoit conçue pour les Anglois, le zéle de l'ordre & de la justice lui fit condamner sans ménagement les querelles qui s'élevoient souvent parmi eux, & qui alloient quelquesois jusqu'aux combars les plus sanglans. Le 8, André Polmer, Controlleur du Vaisseau, & Querelles entre Willam Marnell, Canonier, ayant passé la nuirà terre, se querellerent avec tant d'emportement, qu'ils en vinrent aux armes dans un duel régulier, dont ils furent rapportés tous deux mortellement blessés. Saris, à qui le Roi s'en plaignit amerement, se rendit aussi-tôt à bord & sit assembler tout l'Equipage. Ses reproches & ses menaces y répandirent la honte & la consternation. Il ne dissimula point que le Roi, déterminé à ne pas souffrir dans les Anglois ce qui étoit séverement défendu aux habitans du pays, lui avoit protesté qu'il feroit tailler en piéces à coups de sabre ceux qui donneroient cette sorte de scandale aux Japonois. Et pour inspirer plus de terreur aux coupables, il fit paroître un Interpréte du Roi, qui fit la même déclaration de la part de ce Prince. A son retour, le Roi lui rendit une visite dans sa maison, & ne reprit ses manieres caressantes qu'après s'être fait assurer qu'il avoit inspiré plus de re-

tenuë à tous ses gens.

Désertion de fept Anglois.

Cependant il se trouva quelques Anglois, si esfrayés, ou si choqués de la menace du sabre, qu'ayant abandonné le Bâtiment, au nombre de sept, ils trouverent le moyen de se rendre à Nangazaqui, où ils s'engagerent sans doute au service des Espagnols. Saris fut quelques jours sans pouvoir se procurer les moindres lumiéres sur leur retraite. Mais ayant appris sa route qu'on leur avoit vû prendre, il fit des plaintes si éclatantes, qu'elles allerent jusqu'à Domingo Francisco, Chef des Espagnols à Nangazaqui. On sut surpris à Firando de voir arriver Jean Comas, Marchand de cette Nation, avec deux lettres, l'une pour Saris, l'autre pour le Facteur Cocks, & des présens de confitures, qui ne surpassoient point en douceur, suivant l'expression de l'Auteur, les termes enmiellés des deux lettres. Domingo Francisco témoignoit beaucoup de chagrin de ce que les sept déserteurs étoient arrivés dans son absence, & partis du Japon, sans que lui ni les Jésuites en eussent la moindre connoissance. Il s'excusoit aussi d'avoir jamais dit que les Anglois sussent des hérétiques & des pirates. A l'égard des sept hommes, il croyoit que trois avoient pris la route des Manilles sur quelque Jone Japonois, & que les quatre autres étoient montés sur un Bâtiment Portugais. Mais Saris comprit bien que ces excuses, qui faisoient tomber la faute sur autrui, étoient autant de fables. Il sçavoit que les Espagnols haissent les Portugais, n'aiment point les Japonois, & ne sont pas plus aimés des uns & des autres.

La bonne intelligence régnoit si constamment entre le Roi Foyne & les An- Les Anglois s'acglois, que ce Prince faisoit souvent demander à Saris du bœuf & d'autres les Japonois. provisions du Vaisseau, préparées à la maniere Angloise. Ses deux Ministres rendoient aussi de fréquentes visites au Comptoir. Un jour qu'ils se procurerent l'amusement d'aller à bord avec le Facteur Cocks; le seul désir d'entretenir la paix & l'amitié leur fit répeter à l'Equipage toutes les raisons qui devoient faire éviter les querelles, & sur-tout les combats. Non-seulement les loix du

Tome II.

pays condamnoient à mort ceux qui prenoient des armes pour se battre, mat elles ordonnoient sous la même peine à ceux qui les rencontroient, de se réunir pour les tuer sur le champ à coups de sabre. L'Aureur loue beaucoup la bonté d'un Seigneur Japonois, nommé Nobezane, sans expliquer les services qu'il rendit aux Anglois, ni le rang qu'il tenoit dans l'Etat.

Saris se procure des Matelots du Japon.

Le 14, Saris envoya son Interpréte aux deux Rois, pour leur demander une douzaine de Matelots habiles, qu'il se proposoit de mener jusqu'en Angleterre. Les deux Princes étant alors engagés dans d'autres affaires, l'Interpréte ne put parler qu'aux Sécretaires, qui lui répondirent qu'une demande de si peu d'importance ne méritoit pas l'attention de leurs Maîtres, & qu'il y avoit dans la Ville un grand nombre de gens desœuvrés qu'on trouveroit toujours disposés à partir. Ils ajouterent que les Hollandois en avoient emmenés plusseurs, mais qu'on ignoroit quel avoit été leur sort, & celui même du Vaisseau.

Danfe d'ours. Grace accordée à Sarise

Le 18, les Anglois reçurent la visite du Roi, qui leur avoit sait offrir le spectacle d'une danse d'ours. Il n'y eut personne au Comptoir qui ne s'attendît effectivement à voir des ours apprivoisés. Mais c'est un nom que les Japonois donnoient à trois Courtisannes & à quelques Comédiens, qui dansoient avec des peaux d'ours. Ils amuserent long-tems l'Assemblée par une musique & des figures de danses, qui causerent peu d'admiration aux Anglois. Le 19, Saris sut vivement sollicité par le Chinois de qui il loiioit sa maison, & par un Facteur Portugais, nommé Georges Duras, de s'employer auprès du Roi pour la liberté de deux honnêtes Japonois, dont tout le crime étoir d'avoir exhorté un voleur à se sauver par la sure. Il n'étoit question que d'un petit morceau de cuivre, qui ne valoit pas trois sols. Cependant le voleur n'ayant pû éviter d'être pris, sut condamné à mort; & ceux qui lui avoient conseillé de fuir auroient subi le même châtiment, si Saris n'eût demandé grace pour eux avec beaucoup d'instances.

Visite du Roi de Krats, & galanterie de Saris.

Le 20, Samedon, Roi de Krats, qui étoir venu rendre une visite d'amitié au Roi Foyne, sit prier les Anglois de le recevoir à bord, pour admirer toutes les curiosités de leur Vaisseau. Comme il devoir être accompagné des deux Princes de Firando, Saris se crut obligé de leur faire une réception d'autant plus galante, qu'il commençoit à n'être pas éloigné de son départ. Elle commença par une décharge de l'arrillerie, qui sut suivie d'un magnisque session, d'un concert de musique, & de plusseurs danses à l'Angloise. La sette sinit, à la priére du Roi Samedon, par un exercice des Canoniers Anglois, qu'on sit tirer à la marque pour un prix qui leur sur proposé. Les trois Princes surent si saits aits de la galanterie de Saris, qu'ils lui envoyerent chacun deux picques Japonoises & un Katan.

Dettes des Anglois payées. Les préparatifs des Anglois pour leur départ ne pouvant être cachés aux habitans de Firando, il s'en présenta plusieurs à Saris, avec de grandes marques d'inquiétude pour les dettes de quelques particuliers de l'Equipage. Leurs plaintes allarmerent les Officiers du Vaisseau, parce qu'elles pouvoient avoir d'autres suites. On prit le parti de payer sur le champ tout ce qui étoit d'û, en fe réservant le droit de déduction sur les gages des débiteurs : & pour arrêter la désance des Japonois, Saris sit déclater qu'à l'exemple des Hollandois il laisseroit dans son absence un Comptoir à Firando. En esset, quoiqu'il n'eût

pas d'ordre exprès de la Compagnie pour cet Etablissement, il consideroit que d'autres Capitaines en avoient formé de la même nature à Siam & à Patane; que la Patente de l'Empereur lui en accordoit la liberté; & qu'il lui restoit assez de marchandises pour fournir à l'entretien des Facteurs jusqu'à l'arrivée de quelqu'autre Vaisseau de la Compagnie. Le Conseil, qu'il assembla pour déliberer encore sur une affaire de cette importance, s'étant trouvé de même avis, il choisit pour composer le Comptoir, huit Anglois & cinq Japonois; Comptoir à l'itrois avec la qualité d'Interprétes, deux avec celle de domestiques. Richard rando, Cocks, nommé pour les commander, reçut ordre non-sensement de joindre aux lumiéres qu'on s'étoit déja procurées sur le Commerce du Japon, toutes celles qu'il pourroit tirer de l'expérience, mais encore d'étendre ses recherches jusques dans la Corée, le Tushmay & les autres pays voisins, pour obser-

ver s'il n'y avoit point des avantages plus confidérables à s'y promettre. Le 5 de Décembre, Cocks & ses compagnons vinrent faire leurs adieux à Derniers adieux bord. On nous a conservé leurs noms : William Adams, qui ne se lassoit & no pas de vivre au Japon, après y avoir déja passé douze ans; Tempest Pencok, Richard Wickam, William Eaton, Walter Carwarden, Edouard Sares, & William Nelson. Leurs appointemens annuels étoient de cent livres sterling. Saris, déterminé à mettre à la voile dès le même jour, fit la revûë de son Equipage, qui se trouvoit réduit à quarante-six Anglois, cinq Swarts, quinze Japonois & trois passagers. Par les observations, qu'il renouvella fort exactement, il trouva l'Isle de Firando au 33e degré 30 minutes de latitude du

Nord; & pour variation, 2 degrés (o minutes, Est.

Le plan de la navigation étoit de se rendre à Bantam, en suivant les Côtes de la Chine. On eut d'abord le vent si favorable, qu'ayant porté au Sud par pon. Ouest, on se trouva le lendemain à soixante-neuf lieues de Firando. Ce ne fut pas sans avoir senti le grand Courant, qui sort entre la Corée & la Chine, ni sans avoir éprouvé la violence de cette Mer. Etant au 29e degré, on porta à l'Ouest-Sud-Ouest, pour doubler le Cap de Lambor. La Mer étoit si grosse & le vent si impétueux, que les Matelots eurent besoin d'employer

Le 12, avant le jour, la fonde donna trente-cinq brasses sur un fond bourbeux. Le matin, lorsqu'on se jugeoit fort proche des Côtes de la Chine, on s'apperçut que ce qu'on avoit pris pour la terre n'étoit qu'une Flotte de plus de trois cens Jones, dont les moindres paroissoient de vingt ou trente tonneaux. Il en vint deux assez près du Vaisseau. On ne fut pas tenté de les arrêter, après les avoir reconnus pour des Pêcheurs: mais on fit inutilement toutes fortes de fignes pour engager quelques-uns de leurs Matelots à venir à bord. Avant midi Firando, juiqu'à on découvrit, à quatre lieues, deux Isles qui se nomment les Pêcheurs, vers le Bantam. 25° degré 55 minutes de latitude du Nord. Ensuite on porta au Sud-Sud-Est, en suivant la terre avec un très-gros vent. A sept heures du soir, la lumière de la Lune sit reconnoître un roc, qui se trouvoit directement dans la course du Vaisseau, & qui doit être, snivant le calcul de Saris, à douze lienes des Isles des Pêcheurs. On s'en approcha d'environ deux fois la longueur du Vaisseau, sans trouver moins de trente brasses. Saris sit porter de-là au Sud, avec le vent constamment en poupe.

Le 13, on tourna au Sud-Ouest, en suivant à cinq lieues les Isles qui sont

SARIS. 1613.

Saris établicunt

Le Vaisseau An-

SARIS. 1613.

an long des Côtes de la Chine. Le 14 on tint la même course; & le jour suivant on apperçut quantité de Bâtimens pêcheurs, auxquels la violence du vent ne permit pas de parler; mais ils firent signe au Vaisseau de porter à l'Ouest. Ce fut du moins le sens qu'on crut devoir donner à leurs signes, parce qu'on n'étoit alors qu'à trois lieues de la terre. La latitude étoit ce jour-sa de 21 degrés 40 minutes du Nord; & depuis le 12 on crut n'avoir pas fait moins de Erreur des car. cent-quarante lieues. Les Isles qui bordent les Côtes de la Chine sont plus au Sud qu'on ne les a placées dans les Cartes. Vers trois heures après midi, on eut la vûe de l'îste San-cha; & s'en étant approché jusqu'à deux lieues, on

porta de-là vers le Sud-Ouest au long de la terre. Le 18, la latitude étoit de 15 degrés 43 minutes du Nord; & depuis le 15 on crut avoir fait cent-quarante lieues Sud-Ouest par Sud. A cinq heures après-midi, on eut la vue de Pulo-Kotan, à cinq lieues de distance. Cette Isle, qui paroît fort haute, est à vingt lieues, vers l'Ouest, d'un fameux rocher, nommé Plaxel. La fonde ne trouva point de fond dans cette grande mer. Mais le matin du jour suivant, on eut la satisfaction de reconnoître à deux

lieues la Côte de Kamboya, qu'on suivit Sud par Est, sans perdre la terre de vûë. On se trouvoit à midi au 13e degré 31 minutes du Nord, après avoir fait quarante-quatre lieues depuis le midi du jour précédent. On continua d'avancer au Sud-Sud-Ouest, sans trouver de fond à cinquante brasses, quoiqu'on se tînt constamment à deux lieues du rivage. Les Cartes placent Kamboya trop à l'Est; car la course qu'on est obligé de prendre à quelque distance

pour suivre les Côtes, sit connoître à Saris que cette terre est Sud-Sud-Ouest & Nord-Nord-Est. Elle est bordée de quantité de rocs, qui se présentent comme autant d'Isles, l'une à la distance d'une lieue, l'autre d'une lieue & demie. Mais elle n'a point d'autres dangers, de ceux du moins qui peuvent s'appercevoir. Saris observe encore qu'on trouve les vents de commerce au long du rivage. Le 20, on étoit au 10e degré 53 minutes du Nord, après avoir fait cinquante-quatre lieues Sud par Ouest. Deux heures après, on eut la vûë d'une petite Isle, qu'on prit pour celle qui est à l'extrêmité des Basses, & qui se nomme Pulo-Siti. On porta au Sud-Ouest, pour doubler cette Isle, en consultant toujours le Journal de Linschoten, qu'on avoit pris pour guide depuis Firando, & qui s'étoit trouvé fort exact. Le 21, on eut pour latitude 9 degrés 43 minutes du Nord; &, suivant les calculs, on avoit fait trente-

& l'on crut avoir fait quarante-une lieues, Sud-Ouest par Ouest, en se trouvant à midi au 8º degré 20 minutes du Nord. On porta de-là au Sud-Sud-Ouest, vers la terre qui se nomme les Sept-Points. Le 25, à quatre heures du matin, on apperçut Pulo-Timon, dont on n'étoir qu'à cinq lieues. La latitude, 2 degrés 38 minutes du Nord; & par

quatre lieues. Pulo-Kondor se sit voir à cinq lieues le matin du jour suivant,

les calculs, on crut avoir fair cent-une lieues Sud-Sud-Ouest 1/4 Ouest, depuis le 22. Le 28, après avoir fait quatre-vingt-deux lieues Sud-Sud-Est depuis le 25, on crut pouvoir juger à la vue, qu'on n'étoit qu'à une lieue & demie de China-Bata, qui est une terre basse, couverte d'arbres & de ronces vers la pointe Sud-Ouest. En portant l'après-midi au Sud-Sud-Est, entre plu-

sieurs petites Isles qui forment les Détroits de China-Bata, on trouva que ces Détroits sont exactement placés dans la Carte de Janson Mole, Hollan-

Autre erreur des

On approche de China-Bata.

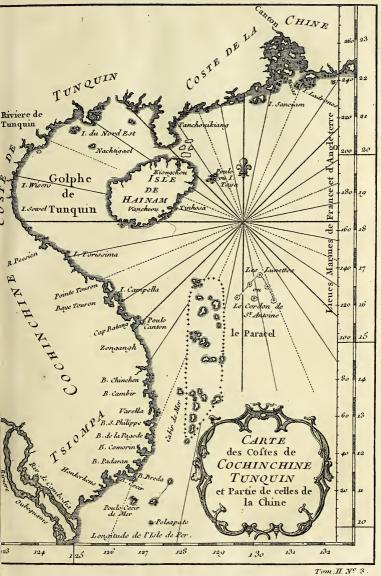



dois, qui avoit fait présent de ce fruit de ses observations au Capitaine Hip-

pon, Anglois, de qui la Compagnie des Indes l'avoit reçu.

Le 29, un peu avant midi, l'eau changeant tout d'un coup de couleur, on jetta la sonde, qui ne trouva que sept brasses & demie. Bien-tôt on apperçut un roc gereux. assez élevé, qui paroît triangulaire & fort aigu du côté du Sud. Il n'est pas fort éloigné, à l'Ouest, de l'entrée des Détroits. Sa situation est dangereuse, mais il est placé fort exactement dans les Cartes, avec ses profondeurs. La latitude de ce jour étoit de 4 degrés 6 minutes du Nord; & la course au Sud par Ouest, de trente lieues. La multitude de basses que la sonde fait découvrir de tous côtés, obligea de jetter l'ancre le soir sur sept brasses d'un fort bon fond de fable.

Le 30 au matin, on vit paroître le Vaisseau Anglois le Darling, qui faisoir voile à Coromandel. Son Equipage étoit de vingt - un Anglois, & neuf Swarts. Saris apprit d'eux la mort de Sir Henri Middleton & la perte du Vaiffeau le Trade-Increase. On porta pendant le jour au Sud-Sud-Ouest, demi Ouest, & l'on sit quinze lieues. La nuit suivante, tandis qu'on avancoit avec toutes les voiles, quelques Matelors prêterent heureusement l'oreille au bruit des flots, qui battoient sur une chaîne de rocs abîmés. On laissa aussitôt couler l'ancre, sur un fond de dix-sept brasses & demie. Cette précaution sauva le Vaisseau d'un péril d'autant plus pressant, que la marée com- Anglois évitent. mençant à baisser, il auroit pû demeurer engagé au milieu de cet écueil. Le marin du jour suivant on eut la vûë de la haure terre de Sumarra, & celled'une Isle. On passa ensuite au long d'une chaîne de rocs, qui n'étoient qu'à un mille sur la droite, en laissant de l'autre côté à deux lieues trois petites Isles, qui présentent la forme d'un triangle. Cependant le fond se trouvant depuis neuf jusqu'à vingt-deux brasses, on se seroit approché de la Côte de Java, qu'on voyoit à sept ou huit lieues, si l'on n'eût été fixé tout d'un coup par un calme, qui dura toute la nuit & tout le jour suivant. Le 2 de Janvier, on eur un peu de vent, à l'aide duquel on remit à la voile. Mais on ne regretta point d'avoir été retenu plus de vingt-quatre heures, lorsqu'entre huit & neuf heures du matin on rencontra l'Expédition, Vaisseau Anglois, qui retournoit en Europe. Il n'y eur point d'Anglois, dans l'Equipage de Saris, qui ne profitât de cette occasion pour écrire à ses amis d'Angleterre:

Le 3, on entra heureusement dans la Rade de Bantam. Mais la satisfaction de Saris fut troublée, par le chagrin de n'y trouver rien de prêt pour sa cargaison. L'excuse de ceux qu'il y avoit laisses dans cette vûc, fur qu'ils ne s'étoient point attendus à le revoir si-tôr. Cette négligence causa beaucoup de tort aux Anglois; car lorsqu'on fut à Bantam, & qu'étant prêts de retourner en Europe, ils vouloient charger du poivre, on en fit monter le prix à l'excès. Kevi, Marchand Chinois, le déclara ouvertement à Saris.

De dix hommes dont le Comptoir de Bantam étoit composé, au départ des Etat du Compo Anglois pour le Japon, il ne s'en trouvoit que cinq de vivans. Sarisn'en avoit toit de Bantam, perdu qu'un dans le voyage de Firando à Bantani. L'état du Comptoir lui fit Sarisjuger combien il étoir nécessaire de se ménager la faveur du Gouvernement. Il rendit des devoirs assidus au Gouverneur de Bantam, & lui offrit divers présens. Mais il n'apporta pas moins de soins à rétablir l'ordre dans les magasins & dans leur administration. La dépense du Comptoir, qui étoit excessi-

SARIS. 1613. Ecueil fort dan-

1614.

Ils relachent a.

SARIS. 1614.

ve en liqueurs fortes, fut réduite à de justes bornes, & le nombre des Esclaves Indiens diminué. Avec beaucoup d'attention à satisfaire tout le monde, Saris obtint que le prix du poivre fût moderé. Il en acheta mille sacs, de Kevi & de Lakmoy, deux des plus riches Négocians de la Ville, à treize piéces de huit pour dix sacs. Dans le poids, il s'apperçut de quelques différences, qui n'étoient point à son avantage. Loin d'en prendre droit de faire des plaintes trop dures, il n'employa que des politesses pour faire remarquer cette injustice; & ses reproches furent accompagnés d'un présent de cinq pièces de huit, qu'il fit au premier Commis. Il en fut dédommagé par des témoignages efficaces de zéle & de reconnoissance. Au milieu de tant de soins, il eut à se défendre d'un accident terrible, qui lui fut cependant moins funeste qu'aux Tertible incen- habitans de Bantam. Le 16, étant sur son Vaisseau, il vit toute la Ville en flammes, & l'ardeur du feu déchaînée avec tant de furie, qu'il jugea toutes fortes de remédes impossibles. Il se hâta d'envoyer ses gens au rivage, pour donner au Comptoir des secours qu'il ne croyoit que trop inutiles. Ils trouverent la Ville entiérement brûlée; mais, par une faveur extraordinaire du Ciel, les Comptoirs d'Angleterre & de Hollande avoient eu le bonheur. d'échaper aux flammes.

Deux Chinois traduisent la Let-

tre du Roi de Fi-

rando.

Le 20, Saris pria Lakmoy & Lan-ching, deux Négocians Chinois, de traduite en langue Malayenne la Lettre du Roi de Firando au Roi d'Angleterre. Elle étoit en caracteres de la Chine. La voici, telle que l'Auteur a cru devoir

la conferver.

" R E'S puissant Roi, je ne puis assez vous exprimer combien votre Lettre affectionnée & votre noble présent, qui m'ont été rendus par » votre Sujet le Capitaine Jean Saris, ont répandu de joie dans mon cœur, » ni combien je m'estime heureux de jouir de l'amitié de votre Hautesse. Je » vous en fais mes remercîmens, & je vous en demande la continuation. Ma » joie est extrême d'avoir vû arriver vos Sujets dans ma petite Isle, après un » si long & si dangereux voyage. Ma bonne volonté & mon secours ne leur » manqueront point dans leur digne & louable entreprise de découvrir de » nouvelles terres & d'exercer le Commerce. Je ne puis trop exalter leur » diligence & leur zéle. Ainsi me rapportant à eux-mêmes du récit de ce que " j'ai fait pour eux & des bons traitemens qu'ils ont reçus de moî, j'envoie à » votre Hautesse une petite marque de mon estime, & je lui souhaite une » longue vie. De mon Château de Firando, le 6 de notre dixiéme mois. » Votre affectionné ami , le Commandant de l'Isle de Firando au Japon. " FOYNE-SAM-MASAM.

Remarque fur le nom.

Les deux Chinois ne s'accorderent point sur la prononciation du nom du Roi. Lanching vouloit que ce fût Foyne-Foschi-Sam; & Lakmoy le prononçoit comme il est ici. L'Auteur observe que cette différence vient d'un défaut des caracteres Chinois, & que pour exprimer les noms propres, on est obligé à la Chine d'emprunter les caracteres des autres mots qui ont le même son ou qui en approchent le plus; ce qui cause beaucoup d'erreurs. On trouve la même remarque dans Joseph Acosta.

Le 22, Bantam fut affligé d'un nouvel incendie, qui consuma quelques

restes de maisons échapées aux dernieres slammes. Mais les Comptoirs de

Hollande & d'Angleterre furent encore préservés.

Le 26, il arriva un Bâtiment de mille tonneaux, dont l'Equipage s'étoit révolté dans l'Isle Mayo, jusqu'à prendre les armes pour égorger ses Officiers. Vaisseau Hollan-Cet horrible complot avoit été découvert par un Ecossois, qui en avoit averti le Capitaine. Les chefs de la sédition avoient été surpris au moment marqué pour l'exécution de leur crime, & jettés sur le champ dans la mer. Il se trouvoit sur le même Vaisseau plusieurs soldats Anglois & Ecossois.

Le premier de Février, on fut surpris au Comptoir Anglois de voir revenir le Darling, qu'une tempête furieuse avoit mis dans la nécessité de se radouber. Il fut résolu, dans une assemblée de tous les Chefs, qu'il remettroit à la voile incessamment pour Sokadana, dans l'Isle de Borneo, & que de-là il iroit à

Siam & à Parane.

Enfin Saris, ayant achevé sa cargaison, leva l'ancre le 13 de Février. Il obferva dans les Détroits de la Sonde, que la marée y monte pendant douze heures à l'Est, & que le reflux à l'Ouest dure aussi douze heures. Le 16 de Mai, il arriva dans la Baye de Saldanna, où il trouva un Vaisseau de Londres, nommé la Concorde. Avant qu'il en eut pû recevoir des informations, quelques Habitans du Pays s'approchant dans leurs Barques, lui firent des plaintes fort vives par leurs fignes. Ils accusoient l'Equipage de la Concorde de les avoir infultés fans raison, & de leur avoir enlevé deux hommes. A la vérité ces malheureux Négres s'étoient défendus, & reconnoissoient même qu'ils avoient blessé quelques Anglois; mais n'ayant pas commencé la querelle, ils demandoient que les deux Prisonniers leur fussent restitués, & que si les Européens n'avoient pas besoin de leurs services, ils ne vinssent pas troubler leur repos. Saris s'employa volontiers pour terminer ce différend. Il en eut plus de facilité à se procurer des rafraîchissemens, pendant vingt-trois jours danna, qu'il passa dans la Baye; &, prenant le parti de faire saler une grosse provision de chair de bœuf, il trouva, contre l'opinion commune, que le sel y prenoit aussi-bien qu'en Europe. Un Vaisseau Hollandois, qui faisoit voile à Bantam, fous la conduite du Capitaine Cornelio Van-Harte, vint jetter l'ancre le 19, à la portée de la voix du Vaisseau Anglois.

Le 27 de Septembre Saris arriva heureusement à Plymouth.

On trouve à la fin de son Journal quelques remarques détachées, dont il vante la certitude. Yedzo, dit-il, en faisant remonter ses Lecteurs à l'année Journal 1613, est une Isle éloignée du Japon d'environ dix lieues au Nord - Ouest. Ses Insulaires sont blancs, & de fort bon caractere, mais si couverts de poil qu'à la premiere vûe on les prend pour des singes. Ils n'ont point d'autres armes que l'arc, mais leurs fléches sont empoisonnées. L'Isle produit de la poudre d'or, que les Habitans donnent en échange aux Japonois pour les nécessités de la vie. Ils ne connoissent l'usage des poids & des mesures que fur le bord de la mer, où se font ces échanges. Le plomb, le fer & le riz font les principales marchandises qu'ils reçoivent du Japon. Leur Ville capi- ville de Machandises qu'ils reçoivent du Japon. Leur Ville capi- ma dans I'lle tale, ou plutôr celle qui est connue par le commerce, se nomme Machma. d'Yedzo. Les Japonois y ont plus de cinq cens familles, & un Fort dont le Gouverneur porte le nom de Machmadona. C'est là que la plus grande partie des Infulaires vient tous les ans, sur-tout au mois de Septembre, pour y faire

SARIS. 1614. Sédition fur un

Départ de Saris

Il' appaise les

SARIS. 1614.

leurs provisions. Au mois de Mars, ils y apportent du saumon & d'autre poisson sec. Les Japonois n'ont de commerce reglé qu'avec cette Ville. Plus loin au Nord, on trouve d'autres Peuples d'une si petite stature, qu'ils ne sont connus que sous le nom de Nains. Entre l'Isle d'Yedzo & le Japon, il y a un courant fort impetueux, qui part de la Corée, & qui a sa direction à l'Est-Nord-Est. Les vents sont ici géneralement, comme au Japon, Nord depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Mars, & Sud pendant l'autre partie de l'année.

## LATITUDES.

| Isles d'Angoxas 16              | 20 S. | Bachian               | 0 | 50 S |
|---------------------------------|-------|-----------------------|---|------|
| Variation 13                    | 00    | Variation Est         | 4 | 48   |
| Isle près de Mozambique 16      | 32    | Pelebere              | 0 | 26   |
| Longitude 76                    | 10    | Variation             | 3 | 28   |
| Longitude 76 Variation Ouest 11 | 50    | Fort Espagnol à Tidor | 0 | 50   |
| Isle de Moyella 12              | 13    | Ifle Doy              |   | 35   |
| Baye de Tamarin 12              | 35N.  | Variation Est         |   | 2.0  |
| Variation Ouest 18              | 42    | Firando               |   | 30   |
| Cap de Comorin 7                | 42    | Variation Est         |   | 50   |
| Machian o                       | 15    |                       |   | -    |

## CHAPITRE VI.

Divers événemens arrivés à Bantam & dans d'autres Parties des Indes Orientales, depuis le mois d'Octobre 1605, jusqu'au même mois 1609.

SARIS. 1606. Liminaires.

CET article est annoncé dans le précedent, comme une suite utile & cu-rieuse du même Journal. Mais il semble au contraire que si l'on consi-Remarques pré dere la fortune de Saris dans ses differens dégrés, son voyage au Japon avec la qualité d'Amiral, & même l'ordre simple des années, il auroit dû faire l'ouverture de cette longue Relation. Aussi les Auteurs de ce Recueil n'apportent-ils pas d'autre raison pour justifier un renversement si manifeste, que le respect qu'ils ont cru devoir aux intentions de l'Auteur. C'est Saris même. Il étoit Facteur au Comptoir Anglois de Bantam, lorsqu'il prit la peine de recueillir toutes ces observations, qui peuvent servir de supplément à celles d'Edmond Scot.

Le 7 d'Octobre 1605, l'Amiral Henri Middleton, & le Capitaine Christophe Colthurst, partirent de Bantam pour retourner en Angleterre. Les Anglois du Comptoir tuerent le 8 un Esclave de Keygno Varo, Seigneur de

Bantam, dans l'entreprise actuelle de brûler leur maison.

Les Angloisaccufés de violence.

Le 23, quelques Hollandois, arrivés sur un Jone de Priaman, raconterent indifcrétement que Sir Edouard Michelburne & le Capitaine Davis étoient sur cette Côte, & qu'ils avoient pris dans les Détroits un Jonc de Guzarate, qui venoit de Bantam à Priaman. Sur le bruit de cette nouvelle, les Anglois

du Comptoir furent appellés le 25 à la Cour. On leur demanda s'ils connoissoient Michelburne, & s'il étoit vrai qu'il eût commis une telle violence contre les amis du Roi, qui ne lui avoient fait aucun mal? Ils répondirent qu'à la verité ils connoissoient un Anglois de ce nom, mais qu'ils ignoroient à la Cour. s'il étoit dans ces Mers, & s'il s'étoit saiss d'un Bâtiment Guzarate; ou que ne l'ayant appris que par le récit des Hollandois, ils y ajoûtoient si peu de foi, qu'ils soupconnoient au contraire de cette injustice un Vaisseau de Hollande qui étoit sorti de la Rade de Bantam deux jours avant le départ du Guzarate. Leur apologie fit suspendre du moins les résolutions de la Cour jusqu'à d'autres éclaircissemens. Le 26, Verhagen, Amiral Hollandois, partit pour la Hollande avec deux Vaisseaux. Michelburne arriva le 29. On s'attendoit à voir renouveller la querelle du Guzarate; mais foit que la Cour eût réfolu de se borner à ses premieres plaintes, ou qu'elle craignit une réponse trop ferme, cette affaire fut ensevelie dans le silence. Cependant Saris & Towson prierent Michelburne de ménager les amis du Roi de Bantam. Il s'y engagea par une promesse, que les deux Facteurs ne manquerent pas de communiquer à la Cour; &, le 2 de Novembre, il partit pour les Détroits de

Le 13, à l'arrivée d'un petit Bâtiment Hollandois, nommé le Petit-Soleil, vont à la découil en partit un autre pour aller à la découverte d'une Isle qu'on nommoit, verte d'une nousans la connoître, l'Isle de la nouvelle Guinée, où l'on prétendoit, sur divers bruits, qu'il se trouvoit de l'or en abondance. Ce secours auroit été nécessaire aux Hollandois dans les tristes circonstances où leur Comptoir étoit réduit à Patane. Il y avoit été consumé depuis peu par les flammes, avec toutes leurs marchandises. Leur Amiral Warwick répara néanmoins une partie de cette perte, par la prise d'une riche Caraque Portugaise, qui faisoit voi-

le à Macao avec sa cargaison de soye crue & d'autres richesses.

Le 2 de Janvier 1607, un Jone de Bantam, freté par les Chinois de cette Ville, mit à la voile pour Tamor. Sa cargaison étoit composée de plaques d'argent fort minces, de la grandeur de la main, de fer d'Angleterre, de porcelaine groffiere, de taffetas, de paons de la Chine & de petites cloches. Mais les Chinois revinrent bientôt, en faisant retentir leurs plaintes contre Michelburne, qu'ils accusoient de leur avoir enlevé ce qu'ils avoient de plus précieux. Ils en demanderent la restitution au Comptoir, qui allegua pour sa défense que le Vaisseau de Michelburne n'appartenoit point à la Compagnie des Indes Orientales, & que n'ayant aucune relation avec les Anglois de Bantam, ils ne devoient pas répondre de sa conduite.

L'Amiral & le Scha Bandar, qui étoient affez bien disposés pour les Anglois, trouverent des moyens de conciliation. Mais la vengeance tomba sur une Fregate Hollandoise, qui revenoit alors des Moluques. Elle en apportoit les Marchands de cette Nation, que Bastianson y avoit laissés, & qui avoient été dépouillés & chassés par les Espagnols. Ayant rencontré à dix lieues de Jackatra la Flotte de Bantam, qui revenoit de Pallingban, où elle avoit porté la guerre, les malheureux Hollandois n'y trouverent que des Les Hollandois Ennemis & des Voleurs, qui acheverent de les ruiner par le pillage. En ne. vain s'efforcerent-ils d'obtenir la restitution de leurs biens à la Cour de Bantam. On écouta leurs plaintes, mais sans leur accorder la moindre satisfac-

Tome II.

SARIS. 1606. Ils fe juftifient

1607.

Chinois de Bantam comte les Anglois.

SARIS. 1607.

tion. La Flotte Javane arriva le 29, & ne fit qu'insulter à leur disgrace.

Le 15 de Juin, un Capitaine Chinois de Bantam, arrivé de Banda avec une riche cargaison de seur & de noix de muscade, apprir à Saris que les Hollandois avoient découvert l'Isle de la nouvelle Guinée, & que le Vaisseau qui avoit formé cette entreprise étoit actuellement à Banda. Mais les gens de l'Equipage racontoient qu'étant descendus au rivage pour lier commerce avec les Habitans, ils avoient été reçus avec une nuée de fléches, qui avoient tué neuf Hollandois. Ces riches Infulaires n'étoient que des Payens barbares, & même Antropophages. Ainsi les Avanturiers Hollandois étoient revenus sans avoir tiré aucun fruit de leur course.

Eclipse de Lune.

Le 6 d'Août, il y eut une Eclipse de Lune, qui dura deux heures. Elle commença vers huit heures du foir. Les Chinois & les Javans firent un bruithorrible avec leurs mortiers & leurs poeles, en criant de toutes leurs forces

que la Lune étoit morte.

Le 4 d'Octobre, un furieux incendie consuma le Quartier des Chinois, mais les Anglois eurent le bonheur de s'en garantir. Dans le cours de la même nuit, une Caraque Hollandoise chargée de mille sacs de poivre, de soye crue & de sucre de la Chine, mit à la voile pour la Hollande. Le 5, les Hollandois virent arriver des Molucques leur Vaisseau le Ouest Frisland, qui en avoit été chassé par les Espagnols, & qui n'étoit qu'à demi chargé de fleur de giroste, de cloux & de cotton. Le 9, il arriva de Sukadona une petite Fregate, nommée le Simonson, avec sa cargaison de cire & un grand nombre de diamans. Le 13, à minuit, il y eur un tremblement de terre qui dura peu, mais qui fut terrible.

Tremblement de terre.

attaquent Mala-

CA.

Le 13 de Décembre, deux Jones Hollandois, arrivés de Jor, raconterent qu'il y avoit onze Vaisseaux de la même Nation devant Malaca. Leur Ami-

rale, nommé l'Orangia, étoit commandée par le jeune Matteleese. Dans le Les Hollandois dessein d'attaquer cette Ville, ils jetterent l'ancre à l'entrée de la Rade, où les Portugais leur avoient brûlé depuis peu une Caraque & quatre Jones, & Matteleese sit débarquer une partie de ses gens. Mais il reçut avis presqu'aussi-tôt par un de ses Bâtimens, qu'il avoit laissé à la garde d'une petite Isle, nommée Cap Rochado, qu'on voyoit paroître une Flotte Portugaise de seize grands Vaisseaux, commandée par le Viceroi même. L'embarras des

Portugais.

Hollandois fut extrême. Ils avoient à terre la moitié de leur monde & prefque toute leur artillerie. Cependant les Portugais, qui s'étoient approchés, leur offrirent vingt-quatre heures pour faire rentrer à bord leurs gens & leur Combat naval canon, avec la liberté de se retirer. Mattaleese en profita; mais étant sortientre eux & les de la Rade, il se mit en ordre de combat, & l'engagement commença bientôt avec une extrême fureur. On se battir pendant quarante heures. Les Hollandois perdirent deux Vaisseaux, les Portugais trois; & l'Orangia, percé de toutes parts, fut obligée de se retirer avec le reste de la Flote dans la Rade de Jor, dont le Roi étoit alors uni fort étroitement avec les Hollandois. Ils y employerent un mois à se radouber; & retournant vers Malaca, ils y trouverent six Vaisseaux Portugais, qu'ils presserent si vivement, qu'après en avoir brûlé trois, ils forcerent les trois autres à se brûler eux-mêmes. Ils se

rendirent ensuite aux Isles de Nicobar, où ils sçavoient que le Viceroi s'étoit retiré avec sept Vaisseaux; mais il s'y étoit fortissé contre le rivage avec tant de précautions, qu'ils perdirent l'envie de l'attaquer. Le 20, Matteleese arriva dans la Rade de Bantam, avec toute sa flotte, & partit le 29 pour les

Molucques.

Le 14 de Mai 1607, un Jone Malayen, arrivé de Grese, rapporta qu'un Marchand Hollandois, nommé Julius, & cinq autres Marchands de la même Nation, qui étoient partis de Bantam le 13 Novembre 1606, avoient souffert la mort à Banjarmassin, dans l'Isle de Borneo, pour avoir parlé sans respect de la personne du Roi. Ce Prince informé de quelques expressions indiscretes, qui leur étoient échappés contre lui, leur fit dire qu'il avoit quelques affaires de commerce à leur proposer; ils ne balancerent point dans cette confiance à se rendre à la Cour; mais ils furent massacrés en chemin, & tous leurs biens confifqués.

SARIS.

1607.

Il arriva le 17 d'Août un Bâtiment Hollandois de Coromandel, nommé le grand Soleil, & commandé par le Capitaine Peter Isacson, qui revenoit chargé d'un riche butin. Il avoit pris vers l'Isle de Ceylan un grand Vaisseau Portugais, en course pour Malaca, d'où il avoit tiré quatre-vingt balles d'étoffes précieuses, & huit cens caisses de sucre. Il s'étoit saiss, dans la Rade de Masulipatan, d'un autre Vaisseau de la même Nation, richement chargé de Vaisseau Hollantoutes les marchandises qui sont propres au commerce de cette Côte. C'étoient des cloux de girofle, de la fleur de muscade & des noix, des taffetas de la Chine, des velours & des damas de couleurs vives, car les blancs ne sont point en usage dans ce Pays; de la porcelaine de la Chine, & sur-tout de la plus grande. Isacson, fier de tant d'avantages, racontoit que les Hollandois avoient trois Comptoirs fur la même Côte, dans trois Villes différentes, qui ne sont pas fort éloignées l'une de l'autre; à Masulipatan, à Petapoli & à Belligat; que la situation de Masulipatan est à 17 dégrés de latitude; que les provisions y sont en si grande abondance, que trente-deux poules ne s'y acherent qu'une piece de huit, & un bœuf au même prix; mais qu'au mois de Mai, lorsque le vent sousse à l'Ouest, il y fait si chaud, que Chaleurs extral'air y est insupportable, sans qu'on puisse suer néanmoins jusqu'au coucher du sulpatan, Soleil, après lequel tout le monde est pris d'une sueur fort abondante; que dans tout le cours de ce mois, personne ne quitte sa maison qu'à l'entrée de la nuit, & que ceux qui risquent de paroître pendant le jour ne manquent point d'être suffoqués.

Pyrateries d'un

ordinaires à Ma-

Ille de Sainte Lucie près de Ma-

Le 7 de Septembre, il arriva une grosse Pinace Hollandoise d'une petite Isle, nommée Sainte Lucie, à 24 dégrés & demi de latitude du Sud, & si près de l'Isle de Madagascar qu'on y compte à peine un mille. Les Hollandois dagascar avoient été forcés d'y relâcher, pour se mettre à couvert d'une Caraque Portugaise, qui étoit partie de Madagascar le 4 d'Octobre 1606, & qui ayant fait plusieurs voyes d'eau, s'étoit vûe dans la nécessité de jetter trois mille sacs de poivre & d'autres marchandises précieuses. Ils raconterent aux Anglois de Bantam que l'Isle de Sainte Lucie est un lieu fort commode pour les rafraîchissemens; que les Insulaires n'y connoissent pas l'argent ni d'autre monnoye; que pour une cuilliere d'étain on obtenoit d'eux un bœuf, & un mouton pour un petit morceau de cuivre; que l'ancrage y est fort bon sur sept

ou huit brasses, quoique le fond soit un peu rude.

Le 14 de Novembre, David Middleton, Capitaine du Consent, arriva de Londres à Bantam. Zij

SARIS. 1607. Les Hollandois rebutés à la Chi-

Isle Mayotta, une des Comos ECS.

Le 17, Matteleese, Amiral Hollandois, revint des Côtes de la Chine, où l'esperance du commerce l'avoit exposé aux plus grands dangers. En vain s'étoit-il présenté aux Chinois, qui avoient rejetté toutes ses propositions, & jusqu'à l'offre de cent mille pieces de huit par lesquelles il avoit tenté de gagner leur confiance & leur affection. Six Caraques Portugaises, parties de Macao, l'avoient forcé de gagner le large avec perte de sa Pinace qu'elles lui avoient enlevé. A fon retour il avoit touché à Kamboya & à Pahang mais fans y pouvoir obtenir rien de plus que des vivres.

Le 17 de Décembre, on vit arriver le Gelderland, grand Vaisseau de Hollande. Il étoit venu entre l'Isle de Saint Laurent & la Côte d'Afrique. Le premier endroit où les Hollandois avoient relâché pour se procurer des rafraîchissemens, avoit été l'Isle Mayotta, une des Comores. Ils y avoient freté leur Pinace, dans une rade à la verité fort commode, mais dépourvue de vivres, & sur-tout de bestiaux. De-là ils avoient fait voile à Calecut, Ville qui leur avoit paru si grande qu'ils ne lui donnoient pas moins de cinq mille de longueur. Le Samorin, qui est le Roi du Pays, leur avoit rendu une visite à bord, vêtu fort richement, avec une couronne d'or sur la tête, & l'épée nue à la main. Il leur offrit toutes fortes de faveurs & la permission d'établir un Comptoir dans sa Capitale; mais dans la crainte des Portugais, qui étoient alors fort bien avec lui, ils avoient refusé ses offres. En avancant vers Calecut, ils s'étoient saisse d'une Barque de la Mecque, chargée de riz & d'un grand nombre de Passagers, ausquels ils avoient fait payer leur ran-

Arrivée de Paulus Van Carle à Bantam.

Le 27, l'Amiral Hollandois, Paulus Van Carle, mouilla dans la Rade de Bantam, avec sept grands Vaisseaux & une Fregate Portugaise dont il s'étoit saiss dans sa course. Il avoit pris des rafraîchissemens au Cap de Lope: Consalve, sur la Côte de Guinée, où il avoit trouvé de l'eau & du poisson en abondance. Après avoir passé six semaines, pour attendre le changement du vent qui étoit au Sud-Est par Est, il s'étoit rendu à l'Isle d'Annaban surla même Côte. Le 13 de Mars, il étoit venu mouiller au Port de Mozambique, malgré le feu continuel de l'artillerie du Château; & sans perdre le tems d'abord à répondre à cette insulte, il avoit pris le parti d'attaquer à la vûe des Portugais une Fregate de leur Nation & deux Navires Guzarates qui étoient dans le Port. Après s'en être saiss & leur avoir enlevé toutes leurs marchandifes, il avoit brûlé les deux Guzarates; mais la Fregate Portugaifelui avoit paru si bonne qu'il l'avoit conservée pour son propre usage. Le lendemain ayant fait la revûe de ses forces, qui se trouverent composées de neuf cens quatre-vingt-quinze hommes; il en mit à terre sept cens, avec sept pieces d'artillerie, qui commencerent aussi-tôt à battre le Château. Cette: Il avoit attaqué attaque lui promettant peu de succès, il poussa ses tranchées si près de l'Ennemi, que ses gens pouvoient jetter des pierres dans le Château. Mais lorsqu'il comptoit d'employer la mine pour faire sauter les murs, une furieuse: pluie l'obligea d'abandonner cette entreprise. Les Assiegés profiterent du découragement des Hollandois pour lancer sur eux quantité de pots à seu, qui les incommoderent beaucoup. Une sortie, qu'ils firent en même tems, acheva de rebuter les Assegeans, & les força de se retirer après six semaines d'un Siege inutile, qui leur avoit coûté quarante hommes, sans compter un grand

Mozambique.

nombre de blessés. Ils rentrerent dans leurs Vaisseaux, pour sortir de la Rade. Mais à la pointe d'un angle funeste, où ils ne pouvoient éviter le canon du Château, ils furent si maltraités de plusieurs coups, qu'un de leurs Bâtimens

fut coulé à fond, & deux autres percés dangereusement. Van Carle se rendit à l'Isle de Mayotta, pour réparer le désordre de sa Flotte. La Rade qu'il choisit pour y jetter l'ancre se trouva si bien fournie de bestiaux, qu'il y acheta six cens vingt bœufs & trente-six moutons dans l'espace de six semaines. Les Insulaires connoissent si bien l'usage de l'argent, qu'on ne peut rien obtenir d'eux que pour des pieces de huit. À l'arrivée des Hollandois, le Roi défendit à tous ses Sujets, sous de rigoureuses peines de vendre les moindres provisions avant qu'il se fût défait de toutes les siennes. Aussi-tôt que les Hollandois se crurent parfaitement rétablis, ils retournerent vers Mozambique, pour recommencer l'attaque du Château. Mais en entrant dans la Rade ils apperçurent trois Caraques, nouvellement arrivées de Portugal. Cette vûe refroidit leur courage, & leur fit prendre le parti de continuer leur course vers les Indes. A trente lieues de Goa, ils mirent à terre les Guzarates qu'ils avoient pris à Mozambique. Le lieu qu'ils choisirent, pour se délivrer de ce fardeau, se nomme Seperdon. Ils y trouverent toutes fortes de rafraîchissemens à bon marché, mais nulle autre marchandise qu'une petite quantité de poivre. De-là s'étant avancés vers les Isles Commodo, à sept lieues de Goa, ils se saissrent d'une Caraque qui retournoit à Lisbonne, Payreteries do Paulus Van Carchargée presqu'uniquement de pieces de huit. Ils la brûlerent après s'être emparés de toutes ses richesses. L'amorce d'un si précieux butin les sit demeurer pendant plus d'un mois dans le même lieu, pour attendre les trois Caraques qu'ils avoient rencontrées à Mozambique. Mais se voyant trompés dans cette

pieces d'artillerie de fonte, en le faisant prier de leur accorder de l'eau. Cette faveur ne leur fut pas refusée; mais l'eau se trouva si mauvaise, qu'ils n'en purent faire aucun usage. Ils tournerent vers le Cap de Comorin, sans en pouvoir trouver de meilleure; & leurs besoins étant devenus fort presfans, ils s'efforcerent de gagner les Détroits de Malaca. Mais les vents & les courans leur furent si contraires, qu'ils n'eurent point de ressource plus prompte que de se rendre à Bantam. Il y avoit près de vingt-deux mois qu'ils étoient partis de Hollande. Van Carle, dont la haine ne se rallentissoit pas contre les Portugais, remit à la voile le 31 de Décembre, pour aller croiser dans les Détroits de Malaca, où il se promettoit de rencontrer les Vaisseaux de Macao. Mais la fortune le servit si mal dans cette entreprise, qu'il revint le 4

esperance, ils se rendirent à Calecut, dans l'intention d'y parler au Samorin. Dix Galeres, qui y étoient arrivées de Goa, leur ôterent l'envie de s'ap-

procher du rivage. Cependant ils envoyerent au Samorin un présent de deux

de Janvier à Bantam, d'où il partit le 5, pour faire voile aux Molucques. Le 18, Matteleese leva l'ancre aussi, pour retourner en Hollande. Sa cargaison étoit composée de douze mille sacs de poivre, quatre cens sacs de noix

muscades, de sucre, de bois d'ébene, & de soye crue.

Dans le cours de l'année 1608 il arriva un prodigieux nombre de Jones Vaisseaux. de la Chine & des autres parties des Indes. Le premier Bâtiment de l'Europe fut l'Erasmus, Vaisseau Hollandois, qui retournoit d'Amboyne en Hollande, chargé de sept cens bahars de girosse. Le premier de Septembre, une

SARIS 1607. Circonstances-

Pyraterics do:

Il n'ofe s'approcher de Calecut,-

1608. Départ & artisvée de divers

SARIS. 1608.

Hollandois.

petite Pinace de la même Nation, arrivée de Machian, rapporta que deux grands Vaisseaux, la Chine & le Pigeon, avoient été submergés sur leurs ancres devant cette Ville, par un vent d'Ouest, qui ne paroissoit point assez violent pour produire un effet si terrible. Mais le moindre orage qui vient de ce côté là cause des agitations extrêmes dans un Port où le fond est fort mauvais & n'a pas moins de 70 ou 80 Brasses. La perte des Hollandois avoit Invasions des été compensée par la prise de Machian & de Tassafal, qui ne leur avoit pas coûté un seul homme. Ils avoient mis dans chacune de ces deux Places cent vingt Soldats. C'étoit de la même maniere & par la même voye qu'ils s'étoient fortifiés dans le Château de Malayo.

Le 10, une Pinace Hollandoise partit pour Sukadana, dans la seule vûe de ramener les Négocians de cette Nation, qui y étoient accablés de maladies, & qui ne pouvoient se faire payer de ce qui restoit dû à leur Compa-

gnie depuis le voyage de Claes Simonson.

L'Amiral Kecling arrive à Bantam.

Mort tragique

Diferaces du Waiffeau l'Hec-

du Gouverneur.

Le 2 d'Octobre, Keeling, Amiral Anglois, arriva de Priaman dans le Dragon, & se rendit le 7 à la Cour, avec une Lettre du Roi d'Angleterre & des présens, qui consistoient dans cinq pieces d'artillerie, une aiguiere & un basfin d'argent, & deux barils de poudre. Il fut témoin, avec tous les Anglois du Comptoir, d'un fort trifte spectacle. Les Pungavas, le Scha Bandar, l'Amiral, Kay Depatti, Utennagera, & plusieurs autres Seigneurs, irrités depuis long-tems contre le Gouverneur du jeune Roi, qui abusoit quelquesois de son autorité, se réunirent pour le perdre. Ayant choisi la nuit du 13, pour s'assembler chez Kay Mas Patti, ils se rendirent sécretement au Palais, où ils commencerent par s'assurer de la personne du Roi & de la Reine mere. Ils coururent ensuite à l'appartement du Gouverneur, qu'ils esperoient de surprendre dans son lit; mais il eut le tems de se sauver par la ruelle, après avoir reçu une blessure à la tête, & de se retirer chez le Grand-Prêtre, qui se nommoit Kay Finkkey. Le respect d'un azile si sacré n'arrêta point ces surieux. En vain Finkkey paroissant lui-même s'efforça de les arrêter par ses prieres & ses menaces. Ils forcerent l'entrée de sa maison, & le Gouverneur perit de mille coups entre leurs mains. Keeling leva l'ancre le 6 de Décembre, pour retourner en Angleterre: mais le mauvais tems & les vents d'Ouest le repousserent vers la Rade. Il remit à la voile le 10, & l'on fut surpris de le revoir encore le 13. Il avoit rencontré dans les Détroits l'Hector, dont prefque tout l'Equipage étoit réduit à l'extrêmité par le scorbut; & l'interêt de la Compagnie l'avoit obligé de prêter son secours à ce malheureux Vaisseau. Il y avoit fait passer une partie de ses gens pour suppléer à la manœuvre. Enfin sans cette rencontre imprévûe, les Anglois de l'Hector n'ayant plus la force de porter la main aux voiles, couroient risque à tous momens de se briser contre les rocs ou d'échouer dans quelque Isle du Sund. Ils avoient essuyé d'autres malheurs à Surate, où les Portugais leur avoient pris leur Chaloupe, avec dix-neuf de leurs gens, & des draps d'Angleterre pour la valeur de neuf mille pieces de huit. Mais ils s'étoient un peu dédommagés de cette perte, en se saississant d'une Fregate de Columbo, dans laquelle ils avoient trouvé entre autres marchandises onze balles d'étoffes des Indes, & treize petites pieces d'Artillerie. Leur arrivée à Bantam fit changer de vûe à Keeling. Îl monta dans l'Hector, le 5 de Janvier, pour se rendre aux Isles de Banda, & le Capitaine Towson partit pour l'Angleterre dans le Dragon.

Le 3 de Février, les Hollandois à qui le retardement de leurs Vaisseaux commençoit à causer de l'impatience, eurent la satisfaction de voir arriver de Malaca Williamson Verhoof, leur Amiral, avec une Flotte de douze grands Vaisseaux, dont sept partirent immédiatement pour les Molucques. Les Offi- Flotte Hollanciers qui restoient à Bantam, accompagnés de tous les Facteurs de leur Comproir, demanderent une assemblée des Pungavas, sous prétexte d'une assaire importante qu'ils avoient à leur communiquer. Cette faveur leur étant accordée, ils déclarerent avec beaucoup de faste, dans un Confeil si nombreux, qu'ils avoient reçu des Lettres de leur Roi (titre qu'ils affectoient de donner au Com- de Bantam. te Maurice pour se procurer plus de considération ) par lesquelles ils apprenoient que la paix avoit été conclue entre eux & les Portugais. Ils ajoûterent qu'ils se croyoient obligés d'en informer la Cour de Bantam, parce que devant vivre désormais en bonne intelligence avec le Portugal, ils ne pouvoient plus accorder de fecours aux Javans contre les infultes des Vaisseaux de cette Couronne. Les Pungavas reçurent ce discours avec de grands éclats de rire. Ils connurent tout d'un coup que le dessein des Officiers Hollandois étoit de les prévenir par des jalousies & des craintes, contre ceux dont ils se reconnoisfoient les amis, afin de rendre la Cour de Bantam plus réservée sur tous les Privileges qui pouvoient nuire au Commerce de Hollande. Aussi répondirentils que les Javans étoient fans inquiétude, & que les Hollandois pouvoient fuivre leur inclination.

SARIS. 1609. Attivée d'une

Les Hollandois s'attirent la rail-lerie du Conseil

Embarras que les Hollandois fuscitent a baris.

Le 21, Saris fut appellé à la Cour par le nouveau Gouverneur, qui se nommoit Pangram Arcumgalla. Il se hâta d'obéir à cet ordre, avec la précaution ordinaire de porter un présent. Le Gouverneur lui dit qu'ayant appris par des informations certaines que les Anglois retenoient dans leur maifon deux Prisonniers pour dettes, & qu'ils les avoient même chargés de chaînes, il vouloit sçavoir sur quel fondement ils s'attribuoient cette autorité. La réponse de Saris fut qu'ils avoient obtenu la permission du Roi; & produisant les billets des Prisonniers pour prouver la réalité & la justice de la dette, il demanda instamment qu'ils ne fussent pas déchargés sans avoir donné une caution ou d'autres assurances pour le payement. Le Gouverneur répliqua qu'il supposoit la verité de la dette, mais que pour la permission d'enchaîner les Prisonniers, il sçavoit que les Anglois ne l'avoient jamais obtenue du Roi, & qu'il vouloit par conséquent qu'ils fussent relâchés. Enfin Saris obtint, après beaucoup d'instances, qu'ils demeureroient en prison, jusqu'à ce que l'un, qui se nommoit Tanyomges, & qui devoit au Comptoir cinq cens pieces de huit, en cût du moins payé cent, & que l'autre, nommé Bungum, qui devoit, avec la même somme, cent sacs de poivre, eût payé cent pieces & vingt sacs. Sur cette convention, le Gouverneur envoya un de ses gens avec Saris, pour déclarer aux Prisonniers à quelles conditions ils pouvoient obtenir la liberté. Cependant, le 24, il vint à Saris un nouvel ordre de se rendre à la Cour. Il y trouva les Facteurs Hollandois qui y avoient été mandés comme lui, & vers lesquels le Gouverneur se tourna d'abord, pour leur demander si c'étoit l'usage en Europe de mettre un homme en prison pour ses dettes, sans en avoir reçu la permission du Roi ou de ses Ministres. Les Hollandois ayant repondu non, il donna ordre que les deux Prisonniers sussent relâchés sur le champ. En vain Saris lui representa les conditions dont on étoit convenu

SARIS. 1609.

Esperances des Hollandois à Borneo.

trois jours auparavant, un des Esclaves du Roi sut envoyé aussi-tôt pour les délivrer. Saris ne douta point que cette mortification ne lui cût été susci-tée par les Hollandois. Ils reçurent à leur tour un sensible chagrin, en apprenant par une Pinace, arrivée le 23 d'Avril, que Paulus Vankerle, un de leurs Amiraux, avoit été pris à Ternate. Mais, sur quelques récits de l'Isle de Borneo, ils firent partir un petit Bâtiment pour Banjarmassin, dans la résolution de faire parcourir toutes les Criques & tous les coins de cette grande Isle où ils avoient appris qu'on trouvoit de l'or & du bezoar en abondance pour des grains de verre & pour les plus viles merceries.

Le 26 d'Août, Keeling revint de Banda, chargé de douze mille quatre cens quatre - vingt-quatre katis de fleur de muscade, & de cinquante-cinq mille huit cens quarante-quatre katis de noix, qui lui revenoient à neuf, dix & onze pieces de huit le bahar. Un kati, dans les Isles de Banda, répond à treize onces & demie d'Angleterre. Le petit bahar de fleur de muscade est composé de dix katis; & le petit bahar de noix, de cent katis. Le grand ba-

har contient cent katis de fleur, & mille de noix. Si quelqu'un vous doit dix

katis de fleur, & qu'il vous offre en payement cent katis de noix, la Loi du Pays vous oblige d'y consentir.

Le 4 d'Octobre, Keeling, qui avoit achevé sa cargaison à Bantam, en y joignant quatre mille neuf cens sacs de poivre, leva l'ancre pour retourner en Angleterre. Saris, Auteur de cette Relation, monta sur le même Vaisseau, après avoir passé quatre ans, neuf mois, onze jours au Comptoir de Bantam. Sans s'arrêter aux circonstances de son retour, il joint à son Journal quelques observations curieuses sur diverses sortes de drogues & de mar-

chandises, & sur les lieux d'où les Européens tirent ces productions.

Le bois d'aloës, comme l'appellent ses Anglois, est nommé Garu par les Malayens. La meilleure espece vient de Malaca, de Siam & de Cambaye. Il faut choisir celui qui est en gros bâtons ronds, fort massif, noir, avec des veines couleur de cendre, un peu amer au goût, d'une odeur agréable, & qui brûle au seu de charbon comme un morceau de poix; c'est-à-dire, que s'il est bon, il ne cesse pas d'éprouver une sorte de friture, en jettant une

odeur fort douce jusqu'à ce qu'il soit consumé.

Le Benjouin est une gomme, que les Malayens nomment Minnian. La meilleure espece vient de Siam. Elle est pure, claire, blanche, avec de petites rayes couleur d'ambre. Sumatra en produit une autre sorte, qui n'est pas méprissée, quoique moins blanche. Une troisséme espece, qui vient de Priaman. & de Burrouse, est rejettée des Anglois, parce qu'ils la trouvent trop gros-

siere; mais elle est fort estimée à Bantam.

La civette, si l'on veut choisir la meilleure, doit être d'un jaune soncé qui tire sur celui de l'or. Celle qui est blanchâtre se vend beaucoup moins, parce qu'elle est ordinairement alterée avec de la graisse. Cependant la civette, en géneral, est blanchâtre quand elle est fraîche, & ce n'est qu'en vieillissant

qu'elle devient jaune.

Le muse est connu par trois especes; la noire, la brune & la jaune. La premiere n'est point estimée. La seconde est bonne. La troisième est la meilleure. Celle-ci doit être couleur d'ambre foncé, & revêtue d'une simple peau; car si elle en a deux, comme il arrive souvent, c'est un défaut. Elle ne doit point être

Poids & mefukes de Banda,

Saris retourne en Angleterre avec Keeling-

Observations for diverses marchandises, parfums, gonumes,

Benjouin.

Civette.

Musc.

SARIS. 1609.

être trop humide, ce qui la rend pesante; ni trop seche, ce qui diminue quelque chose de son prix. Elle doit être sans pierres, sans filamens, & d'une odeur douce & forte. Elle est nuisible à quantité de personnes, non-seulement par l'odorat, mais même par le palais, car Saris a connu des gens qui ne pouvoient en goûter sans qu'elle pénétrât jusqu'au cerveau. Elle ne doit pas se fondre trop tôt dans la bouche, ni demeurer trop long-tems dans la main sans se dissoudre. On doit bien se garder de la tenir près d'aucune autre sorte d'épice, si l'on ne veut pas qu'elle perde bientôt son odeur.

Le Bezoar : il y en a de deux fortes , l'une qui vient des Indes Occiden- Bezoat. tales, l'autre des Indes Orientales. Celle-ci vaut le double de l'autre. Les pierres de l'une & l'autre sorte ne se ressemblent point dans leur forme. Les unes font rondes; d'autres longues comme des noyaux de dattes; d'autres comme des œufs de pigeon; d'autres comme les rognons d'un chevreau; enfin d'autres ont la figure d'un gland. Mais il y en a peu qui se terminent en pointe. Leur couleur n'est pas moins variée : car il s'en trouve d'un rouge clair, de couleur de miel & de couleur de cendre. Mais la plûpart sont d'un verd pâle. Les bezoars de l'Inde Orientale sont composés de plusieurs robbes ou de plusieurs peaux, comme l'oignon, & ne sont pas moins luisans que si l'art s'étoit employé à les polir. Qu'on en ôte une peau, la suivante est plus luisante & plus claire que la premiere. Ces peaux sont plus ou moins épaisses, fuivant la grosseur des pierres. Les plus gros bezoars sont les plus chers. Saris donne une méthode certaine pour les mettre à l'épreuve. Qu'on prenne, dit-il, le poids exact de la pierre, & qu'on la merte dans l'eau pendant quatre heures. Qu'on examine ensuite si elle ne s'est pas fendue; & qu'après l'avoir bien essuyée on la pese une seconde fois. Si l'on trouve la moindre différence dans le poids, on peut être sûr que la pierre n'est pas bonne. La plûpart des bezoars contrefaits viennent de Sukadana dans l'Isle de Borneo. Il s'y en trouve néanmoins d'excellens, comme à Patane, à Banjarmassin, à Macassar, & dans l'Isle das Vaccas, qui est à l'entrée de la Rade de Kam-

L'Ambre: il y en a de differentes couleurs, tels que le blanc, le noir, le brun & le gris. Le noir est le moins recherché & le gris passe pour le meilleur. De cette derniere sorte, choisissez celui qui est le plus clair, le plus pur, qui tire sur le blanc & qui est mêlé de veines couleur de cendre ou blanchâtres. Il doit flotter sur la surface de l'eau; & quoiqu'il y ait de l'ambre contrefait qui flotte de même, on peut s'assurer que le véritable ne s'enfonce

jamais. Il vient en abondance du Mozambique & de Sofala.

Bantam est le grand Marché d'une infinité de Nations pour quantité de mar- Marché de Banchandifes. Cette Ville, qui est située dans la grande Isle de Java, est au 6º dégré de latitude du Sud; variation Ouest 3 dégrés. Mais le Pays ne produit guéres, de son propre fonds, que des vivres, du coton, de la laine & du poivre. La récolte du poivre, qui se fait au mois d'Octobre, donne ordinairement trente ou trente-deux mille sacs. Chaque sac contient quarante-neuf karis Poids & mesu-& demi de la Chine. Les Javans nomment le sac un timbang. Deux timbangs tes. font un pikul; trois pikuls composent le petit bahar; & quatre pikuls & demi le grand bahar, qui fait quatre cens quarante-cinq katis & demi. Les Javans out encore un poids qu'ils nomment kulak, & dont l'usage est fort

Tome II.

SARIS. 1609.

Tael Malayen.

Marchandises propres à Ban-

commun à Bantam. Sept kulaks font le rimbang. Mais quelque experience qu'on puisse acquerir dans tous ces poids, les Commis Indiens, qui sont toujours des Chinois, donnent beaucoup d'avantage aux Marchands du Pays, parce qu'ils ont l'art de diminuer ou de grossir à leur gré les poids & les metures.

Aux mois de Décembre & de Janvier il vint à Bantam un grand nombre de Jones & de Pares., chargés de poivre de Cherringin & de Janby, de forte qu'à la fin de Janvier cette Ville a toujours de quoi fournir à la cargaifon de

trois grands Vaisseaux.

Le poids pour le bezoar, la civette & l'or, se nomme taël, & revient à deux pieces de huit un quart, ou à deux onces d'Angleterre. Un taël Malayen pese une piece & demie de huit, ou une once & un tiers d'Angleterre. Un taël Chinois est le poids d'une piece & sept vingtiémes de huit, ou une once & un cinquiéme d'Angleterre; de sorte que dix taëls de la Chine sont précisément six taëls de Java.

Les marchandises Angloises qui se vendent à Bantam, sont le fer en barres

longues & minces, à six pieces de huit le pikul.

Le plomb en petites masses, à cinq pieces le pikul. De la poudre à tirer, vingt-cinq pieces le barril.

Draps larges, de couleur rouge, opium de Mesri qui est le plus estimé, am-

bre en gros grains, corail à grandes branches.

Mais les pieces de huit sont la meilleure marchandise qu'on puisse porter à Bantam, parce qu'avec de l'argent comptant, il n'y a rien qu'on ne se procure fort au dessous de son prix. On s'y désait aussi fort avantageusement des tasfetas, des velours, des damas de toutes sortes de couleurs, des satins blancs, du musc, du sil & du trait d'or, du sucre blanç, du sucre de Candie, des bassins de porcelaine, du benjouin, du bois d'aloës, de l'alun, & de toutes sortes de drogues.

Les étoffes de Coromandel sont fort en recommandation à Bantam, & surtout celle qui se nomme Gubar. Les calicos, les pintades, les ballachos, les beaux tapis de Saint-Thomé, le muris, qui est une sorte de drap fort cher; toutes les étoffes Malayennes,& generalement toutes celles de coton qui ont de

la largeur & de la longueur.

Droits du Roi.

Les droits du Roy sont 1°. le chuckey, qui est de huit pour cent sur le poivre. 2°. le billabilian; c'est-à-dire, que s'il arrive dans la Rade quelque Vaisseau chargé de draps ou d'autres marchandises de cette nature, le Roi doit être informé de la quantité & du prix avant qu'on en puisse rien debarquer. Ensuite il envoye ses Officiers, qui achetent tout ce qui est nécessaire à son usage, pour la moitié du prix, c'est-à-dire, que si vous mettez le prix de votre drap à vingt pieces de huit le gori, on ne vous en donne pas plus de quinze ou seize. L'usage des Hollandois est de faire present au Roi, de sep ou huit cens pieces de huit à leur arrivée, pour se delivrer de tous les droits. Le Ruba-ruba est un droit pour l'ancrage, qui monte à cinq cens pieces de huit pour six mille sacs de poivre. Le droit du Scha Bandar pour la même quantité de poivre, est de deux cens cinquante pieces de huit; celui des Commis pour les poids & les mesures, d'une piece de huit sur cent sacs. Les Jerotulis, qui sont les Gardes de la Douanne, ont aussi le droit d'une piece de huit sur cent sacs.

Bantam tire beaucoup de vivres, de cotton & de bois, du Canton de Jorran, qui est situé à l'Est de Jakatra. Il lui vient de Janby un grand nombre de Jones, chargés de poivre. Banda lui fournit une petite quantité de fleur & de noix de muscade, qu'on envoye prendre dans quelques Jones du Roi & Baniam tire ses de la ville. Macassar lui fournit de même des pierres, du bezoar, du riz & d'autres vivres. Bali qui est une Isle à l'Est de celle des Celebes, vers huit de- Macastar, Bali grés & demi de latitude, envoye beaucoup de riz & de cotton, des Esclaves, & des étoffes groffieres. Timor, qui est à l'Est de Bali, à dix degrés quarante minutes de latitude du Sud, produit une abondance de chindanna, que les Anglois nomment white fanders. Il vaut à Bantam jusqu'à vingt pieces de huit le pikul. On en tire aussi de la cire, qui se vend vingt-cinq & jusqu'à trente pieces le pikul. Les Indiens sont capables de beaucoup d'artifice pour contrefaire cette marchandise ou pour l'alterer par divers mélanges; de sorte qu'il est toujours à propos de la rompre en pieces pour éviter l'imposture. On porte pour échange à Timor, des couteaux, de perites merceries, de la porcelaine groffiere, des taffetas de diverses couleurs, excepté les noirs, des poëles de la Chine, de petites plaques d'argent battu, aussi minces que des oublies, & de la grandeur de la main. Ce commerce est fort avantageux, car les Anglois y ont gagné jusqu'à quatre cens pour cent.

Banda, qui est à cinq degrés de latitude du Sud, fournit avec la fleur & la Isles de Banda. noix de muscade, de l'huile de l'une & de l'autre. Cette Isle n'a point de Roi; mais elle est gouvernée par un Scha Bandar, qui est allié des Scha Bandars de Nera, de Lantor, de Puloway, de Pulorin, & de Labatake, autres Isles qui sont comprises sous le même nom, & qui dépendoient autrefois du Roi de Ternate. Toutes ces Isles ont trois moissons chaque année, dans les mois de Juillet, d'Octobre & de Fevrier; mais celle de Juillet qui se nomme la moisson d'Areputi, est la plus considerable. Les marchandises qui conviennent aux Insulaires, sont les étoffes de Coromandel, & toutes celles de Cheremalla, du drap d'Anglererre, les especes d'or, les pieces de huit, avec cette différence, que pour la valeur de soixante-dix pieces de huit en or, vous aurez ce qui couteroit quatre - vingt - dix pieces en argent; les grands basfins de la Chine, les damas de couleurs vives, les taffetas, les velours, les boëres de la Chine, les jerrons dorés, les chaînes d'or, la vaisselle dorée, telles que des affieres, des plats & des soucoupes, les armes de tête damasquinées & bien luisantes; les mousquets, les lames d'épée, mais retroussées à la pointe. Le riz est encore une marchandise sur laquelle on trouve de grands profits dans les Isles de Banda, sur-tout dans certaines années où la racine de sagio, dont on y compose le pain, manque presque entierement.

Les Isles Moluques, qui sont au nombre de cinq, fort près de la Ligne Equinoctiale, se nomment Molukko, Ternate, Tidor, Gelolo & Machian, & produisent une grande abondance de girofle; mais chaque année n'est pas également fertile. C'est la troisséme qui donne toujours une riche moisson. Le kati aux Moluques est de trois livres cinq onces Angloises. Le bahar contient deux cens karis. Dix-neuf karis de Ternate, en font cinquante de Bantam. Les marchandises qu'on demande aux Molugues, sont les étoffes de Coromandel & de Cheremalla, les ceintures de Siam, les salolos, les ballachos & les chellis, les taffetas de la Chine, les velours, les Damas, les grands bassins, les jet-

SARIS. 1609. Pays divers d'où richeffes.

Tiles Molegues.

SARIS. 1609. Siam. tons vernis, les draps écarlate, l'opium & le benjouin.

Siam, dont la fituation est à 14 degrés & demi de latitude du Nord, fournit une grande abondance d'excellent benjouin, & beaucoup de belles pierreries; tant de son propre fond, que de celles qu'on y apporte de Pegu. Le Tael de Siam pese deux Pieces de huit & un quart. On y trouve beaucoup d'argent en lingots, mais il y vient du Japon; ce qui n'empêche pas que les Pieces de huit n'y soient si recherchées, que deux & demi, avec le coin, en valent presque trois en lingots. Le drap d'Angleterre de couleur éclatante, le ser & les beaux Miroirs, sont dans une haute estime à Siam. Toutes les marchandises de la Chine s'y vendent beaucoup moins cher qu'à Bantam. Les Jonc Guzarates viennent à Siam aux mois de Juin & de Juillet, après avoir touché aux Maldives & à Tenasserim, où l'on trouve en tous tems cinq & six brasses d'eau. De Tenasserim, on peut se rendte par terre à Siam, dans l'espace de vingt jours.

Rorneo.

Borneo est à trois degrés de latitude du Sud. Cette grande Isle produit beaucoup d'or & de bezoars, de la cire, des *Rotans*, du Kaijulacka, & du Sang de Dragon, dont le principal commerce se fait dans la Ville de Banjarmassin. Les marchandises qu'on y demande sont les Etosses de Coro-

Hanjarmaffin-Sukadana.

mandel, la foye de la Chine, les damas, les taffetas, les velours de toutes couleurs, excepté la noire; les draps de l'Europe & les Pieces de huit. Sukadana est une autre Ville de l'Isle de Borneo, dont la latitude est d'un degré & demi du Sud; on y comptre cent foixante lieues de Bantam. Le

Diamans de la giviere de Lavi.

grand commerce de cette Ville est celui des Diamans, qui s'y trouvent en abondance, & qui passent pour les meilleurs de l'univers. Elle en a beaucoup dans tous les tems de l'année, mais sur-tout aux mois de Janvier, d'Avril, de Juillet & d'Octobre, où l'usage est de les aller chercher dans des Parcs, au long de la Riviere de Lavi, en plongeant comme l'on fait pour les Perles. Cependant il arrive quelques aux mois de Juillet & d'Octobre, que les pluyes grossissent excessivement cette Riviere; au lieu que n'ayant dans les deux autres mois que trois ou quatre brasses de profondeur, on y plonge plus facilement.

fondeur, on y plonge plus facil

Lorsqu'on se propose d'aller à Sukadona, le meilleur parti est de se rendre d'abord à Banjarmassin, où sans beaucoup d'embarras on peut se procurer du bezoar & des diamans pour de l'or. On y compte quatre sortes de diamans, qui sont distingués par leur eau, que les Indiens appellent Vernamans, qui sont distingués par leur eau, que les Indiens appellent Vernamans des le blanc; Verna loud, le verd; Verna sakkar, le jaurne; & Verna bessi, une couleur entre le verd & le jaune. Les poids se nomment Sa Mas, Sa Kupang, Sa Busuks, Sa Pead. Quatre Kupangs sont un Mas; trois Busuks un Kupang; un Pead & demi fait le Busuk, Ils ont aussi le Paha, qui fait quatre Mas; & seize Mas sont un Tack

C'est avec ces poids qu'on pese l'or & les diamans.

Marchandifes de la Chine.

Suatre fortes

de diamans.

Les marchandises de la Chine, sont la soye crue. La meilleure se fait à Nanking, & s'appelle dans le Pays How-fa. Elle se vend quatre - vingt pieces de huit le pikul. Les Taffetas, que les Chinois nomment Tuc. les meilleurs se font dans une petite Ville nommée Hock-chu. Ils se vendent rente pieces de huit le gori. Les Damas qu'on appelle Towne: c'est à Canton que se sont les meilleurs, à cinquante pieces le gori.

SARIS.

La foye à coudre, nommée Kou-swa, à cent pieces de huit le pikul. Les étoffes brodées nommées Pocy, qui servent pour Tapisseries: les meil-

1609.

leures se vendent dix pieces.

Le fil d'or à coudre & à broder, nommé Kim - swa, qui se vend par chip - pao, c'est-à-dire par paquets, dont chacun contient dix papiers, & chaque papier cinq échevaux, ou cinq nœuds. Trois chip-paos se payent deux pieces de huit.

Satins, nommés Lin, les meilleurs une piece de huit.

Grands Bassins, nommés Cho-pao, trois pour une piece de huir. Le Sucre blanc, nommé Pe-tong, le meilleur une piece le pikul.

La Porcelaine de même espece, nommée Poa, la meilleure une piece de huit le Kati.

Les boëtes à perles, nommées Cha-nab, les meilleures une piece de huit. Les Velours, nommés Tan - go Jounek, de neuf annes de long, cinq

pieces de huit.

La soye de manche, nommée Jounck, la meilleure cent cinquante pieces le pikul.

Le musc, nommé Sa-hu, sept pieces le Kati.

Les Draps larges, nommés To-lo-ney Sa-soko, c'est-à-dire, larges de trois quarts, sept pieces de huit.

Les Miroirs de la plus grande largeur, nommés Kea, dix pieces chacun.

L'Etain, nommé Sca, quinze pieces le pikul. La Cire, nommée La, quinze pieces le pikul.

Mousquets, nommés Kau-ching, vingt pieces le baril.

Dents d'Elephans, les plus gros & les meilleurs, deux cens pieces le pikul. Les petits, nommés Ga, à la Chine, & par les Portugais Screvelias, cent pieces le pikul.

Les sables du Japon, nommés Sam-to, huit pieces de huit.

Le Droit sur le Poivre, dans l'interieur du Pays, est d'un Taël sur cha-

que pikul.

Au mois de Mars, les Jones qui doivent faire voile aux Manilles, par-tent ensemble de Chan-chu; c'est-à-dire, que d'environ quarante qui nilles. font ce Voyage tous les ans, il y en a toujours sept ou huit, ou dix qui s'affocient, à mesure qu'ils sont prêts au départ. Leur cargaison est de soye crue & travaillée, mais beaucoup meilleure que celle qui se porte à Bantam. On compte dix jours de navigation entre Canton & les Manilles. Les Jones reviennent au commencement de Juin, chargés de pieces de huit. Ils sont sans armes & sans aucune autre défense; desorte qu'on n'a besoin que d'une Chaloupe armée pour les arrêter, & pour les prendre.

Saris n'a pas laissé des observations moins exactes sur les marchandises qui sont recherchées au Japon. Il sussira de les nommer, sans en marquer les prix. Les draps larges de toutes sortes de couleurs, sans en excepter les propres au la noirs, mais sur - tout les rouges & les jaunes. Les soyes, les bouracans ponsimples & doubles, les étoffes de soye à gros grains; les gros grains de Turquie, les camelots, les fatins, les taffetas & les damas de l'Inde. Le fil de toutes sortes de couleurs. Les tapis de table. Les cuirs dorés ou peints, à fleurs & à figures. Les tableaux, & toutes sortes de peintures, sur - tout

1613.

SARIS. 1613.

celles qui representent des histoires lascives, & des batailles sur mer ou sur terre; les plus grandes formes sont toujours les plus estimées.

Le vif argent, le vermillon, le rouge pour le visage. Le cuivre en plaques, le plomb en lingots, le plomb en feuilles. L'étain en lingots. Le fer en masse, en barre & en plaques. L'acier de toutes sortes de formes. Les tentures de tapisserie. La civette. Le fil d'or à coudre, de la Chine. La cassonade ou le sucre en poudre de la Chine. Le sucre de Candie. Les velours de toutes couleurs. Les velours à fleurs. Les gazes. La foye crue. Le fil tors. Les verres à boire de toute espece, les bouteilles, les cruches, & toutes sortes de vases & de vaisselles, simples ou dorés, le papier, les Livres de Comptes & les tablettes de poche. Le savon d'Espagne. L'ambre en grains. Les bas de soye, de toutes couleurs. Le cuir d'Espagne, & toutes sortes de peaux bien passées. Les Kandicks bleus & noirs de la Chine. La cire pour les bougies. Le miel. Le poivre. Le famel de la Cochinchine. La muscade. Le camphre de Barous & de Borneo. Le bois de Kalamba. Le sapon, sorte de bois rouge. Les dents d'éléphans. Les cornes de rhinoceros & de cerfs. L'alun de roche. Il est en telle estime, que Saris vendit pour cent florins ce qui ne lui en avoit coûté que trois.

Ce qu'il y a de meilleur au Japon.

Ce qu'on trouve de meilleur au Japon est une abondance d'excellentes teintures, bleues, rouges, noires & vertes. Les vernis, sur-tout en or & en argent, y sont meilleurs qu'à la Chine. Le soulfre, le salpêtre, le riz & le coton abondent aussi dans la plûpart de ces Isles.

## LATITUDES.

| Masulipatan17             | 00 N. | Variation Ouest 3             | 00 |
|---------------------------|-------|-------------------------------|----|
| Isle Sainte Lucie, proche |       | Isle de Bali 8                | 30 |
| Madagascar24              | 30 S. | Isle de Timor                 | 40 |
| Seperdone, près de Chau-  | •     | Isle de Banda                 | 00 |
| le18                      | o N.  | Sukadana, dans l'Isle de Bor- |    |
| Bantam 6                  | o S.  | neo I                         | 30 |

## CHAPITRE VII.

Relation de ce qui se passa dans l'Isle de Firando pendant le Voyage de Saris à la Cour de l'Empereur du Japon.

COCKS,

N s'apperçoit par dégrés que l'attention des Marchands Anglois pour les événemens historiques, & leur curiofité pour le caractere & les usa-Le Facteur Cocks ges des Nations étrangeres, augmentent avec l'étendue & le fuccès de leur est chargé d'écri-ze les é renemens. commerce. Cocks, destiné à gouverner le Comptoir de Firando, ne demeura point oisit dans cette Ville pendant le voyage que Saris avoit entrepris à Suronga. Avec le soin des marchandises & des autres interêts de la Nation, il étoit chargé de recueillir, dans un Journal exact, tout ce qui se passeroit d'interessant sous ses yeux. C'est sa Relation qu'on va lire.

Le 7 d'Août, Saris, Géneral Anglois, partit avec William Adams pour la Ville Imperiale dans une Barque du Roi montée de quarante Rameurs. Il prit avec lui douze personnes de confiance; Tempest, Pencock, Richard Départ du Géne-Wickam, Edouard Saris, Watter Corwarden, Diego Fernandos, John Wil-ral liams, Tailleur; John Head, Cuisinier; Edouard Bartan, Chirurgien; John Japan, Interpréte; Richard Dale & Antoine Ferrea, Matelots; fans compter quatre Valets, deux à lui & deux à William Adams. On fit honneur à son départ, en tirant treize coups de canon.

L'Auteur se rendit aussi-tôt chez les deux Rois, comme par ordre du Géneral, pour les remercier des ordres qu'ils avoient donnés en sa faveur. En effet ces deux Princes avoient poussé leurs attentions jusqu'à faire porter à Saris cent taëls, en monnoye du Japon, pour lui épargner les embarras du change dans une si longue route. Cette somme sut acceptée, mais comme un prêt. Quelques Anglois ayant causé du désordre la nuit d'auparavant, le Roi Foyne pria Cocks, autant pour son honneur que pour celui de sa Nation, d'avoir

l'œil ouvert sur la conduite de ses gens.

Le 9, un jeune Japonois, nommé Juan, qui parloit fort bien la Langue Un jeune Japonois s'enpage à Espagnole, vint offrir ses services à Cocks pour neuf ou dix ans, sans en ex-suivre les Anglois cepter le voyage d'Angleterre, qu'il promettoit de faire avec le Vaisseau. en Europe. Miguel, l'Interpréte qu'Adams avoit procuré au Comptoir, étant d'un esprit fort lourd, & sujet d'ailleurs à s'absenter souvent, le desagrément qu'on avoit fans cesse de le voir manquer au besoin, sit accepter les ostres de Juan. C'étoit un nouveau Chrétien, qui avoit la plus grande partie de sa famille à Nangazaqui, & un cousin à Firando. Quoiqu'il eût servi pendant trois ans un Espagnol aux Manilles, il en étoit revenu sans avoir embrassé le Christianisme, & les Jesuites l'avoient baptisé à Nangazaqui. La curiosité de voir l'Europe parut être le seul motif qui le faisoit tourner vers les Anglois.

Le 19 au foir, on vit commencer à Firando la grande Fête des Japonois, Grande Fête des Japonois pour qui conssste à se réjouir & à faire bonne chere toute la nuit sur les tombeaux leurs patens de leurs parens, qu'ils invitent à ce festin. Leurs réjouissances durent trois morts, nuits confecutives. On publia l'ordre de parsemer les rues de sable & d'allumer des lanternes devant chaque porte. Il en coûta la vie à un pauvre homme pour avoir négligé d'obéir. Cocks ne fit pas difficulté de se conformer aux usages du Pays. Non-seulement il suspendit à sa porte deux belles lanternes; mais étant informé que les deux Rois devoient se promener dans les rues, & s'arrêter à sa maison, il leur sit préparer un souper digne d'eux. Cependant, après les avoir attendus jusqu'à minuit, il fut averti que d'autres occupations leur avoient fait changer de dessein. Il ne laissa point de leur envoyer des préfens, suivant l'usage de la Nation. Plusieurs Seigneurs Japonois, qui prirent l'occasion des Fêtes pour visiter le Comptoir, y furent reçus & traités avec autant de générosité que de politesse.

Le 23, les Anglois cesserent de débarquer leur poudre, dont ils avoient déja transporté cinquante-neuf barils au rivage. L'avidité du Roi à s'en procurer & sa facilité à leur en donner le prix qu'ils avoient demandé, sembloir leur avoir fait oublier qu'ils en devoient conserver du moins leur provision. Mais le Lieutenant du Vaisseau se crut obligé de faire transporter, au Com- Vois des Mazaptoir, quantité de petites merceries, que les Matelots commençoient à dé-

Cocks. 1613.

COCK S.

rober pour fournir à leurs débauches. On étoit au dernier jour des trois Fêtes. Trois Compagnies de Danseurs se promenerent dans toutes les rues avec des banieres, & des poëlles pour instrumens de mussique; s'arrêtant aux portes des Grands comme aux Sépultures & aux Pagodes, avec des transports de joye, & des cris aussi extravagans que leurs danses.

Mascarades Japonoites. Le 24 il y eut une autre illumination, à l'honneur du jeune Roi & de son frere, qui allerent en Mascarade chez le vieux Roi Foyne, avec un cortege sort nombreux. Les deux Princes étoient à cheval, & le reste de la Troupe à pied. Nabesone, Gouverneur du jeune Roi, jouoit du sifre pendant la marche, & cette musique étoit accompagnée de celle que j'ai déja representée. Cocks ayant appris que les Princes se proposoient, à leur retour, de visiter le Comptoir Anglois, prépara un grand session. Mais ils ne s'en approcherent qu'après minuit, avec beaucoup de consuson, & même quelques marques de mécontentement. Ils ne se présenterent pas pour entrer. Brower, Facteur Anglois, s'avança jusqu'à la porte, en assectant de les regarder peu. Ils seignirent aussi de ne l'avoir point appercu.

Lettres arrivées

Cocks reçut le 28 deux Lettres du General, l'une du 19, l'autre du 20, par le Gouverneur Schimonasco, qui suivant quelque cérémonial inconnu aux Anglois, ne les envoya point au Comptoir, mais les fit porter au Vaisseau. Comme l'une des deux Lettres étoit pour le Roi Foyne, Cocks se rendit au Palais, accompagné de Melsham & de Hermando. Le Roi donna un katan au premier, une dague d'Espagne à l'autre, & à tous trois quelques bottes d'ail, galanterie ordinaire au Japon, Il leur accorda aussi la permission de faire secher leur poudre au sommet du Fort, en leur offrant le secours de ses gens pour ce travail.

Le premier de Septembre, le vieux Roi & toute sa Noblesse, se donnerent le divertissement d'une nouvelle Mascarade, & rendirent visite le soir au jeune Prince. Les rues étoient éclairées par un nombre infini de lanternes. Cocks, qui s'attendoit d'autant plus à recevoir le Roi, que deux jours auparavant se Prince lui avoit fait l'honneur de le surprendre chez lui, & d'y passer une partie de la nuit dans la joye, sit préparer pour la troisséme sois un festin, qui eut le sort des deux précedens. Le cortege royal étoit si nombreux, que ce sur apparemment sette raison qui empêcha Foyne d'entrer

chez les Anglois.

Ouragan fans exemple au Japon,

Le lendemain les Arpenteurs de la Cour mesurerent toutes les maisons de la rue où les Anglois avoient leur Comptoir, pour les faire contribuer, suivant leur grandeur, aux frais de quelques nouveaux Forts que le Roi vou-loit entreprendre. Celle des Anglois ne sut point exemptée de cette taxe. Cependant le dessein de ces ouvrages sut abandonné à l'occasion d'un ouragan, qu'on appelle Typhon dans ces Mers, le plus furieux qu'on se souvrages nu d'avoir jamais vû aux siles du Japon. Il renversa plus de deux cens maisons, sil en découvrit un beaucoup plus grand nombre, sans épargner le Palais royal, dont non-seulement tous les tosts, mais les murs mêmes de circonvallation surent abbatus. La mer sut agitée par des secousses si violentes, qu'elle mina un grand Quai, sur lequel étoit situé le Comptoir Hollandois, ruina un mur de grosses pierres, entraîna les dégrés, mit en pieces deux grandes Barques, & submergea quarante ou cinquante autres perits Bâtimens dans

dans la Rade. Le mur de la Cuisine des Anglois, avec un four extremement épais qu'ils avoient bâti nouvellement, furent mis au niveau de la terre. Cette horrible tempête s'étant élevée pendant la nuit, la confusion & le bruit du Peuple, qui couroit éperdu dans toutes les parties de la Ville, augmenta beaucoup le désordre. La plûpart portoient des brandons de seu pour s'éclairer. Les étincelles qui voloient de toutes parts devinrent bientôt la cause d'une disgrace encore plus affreuse; car le seu prit à plusieurs maisons, & ne pouvoit manquer de se répandre dans toute la Ville, si par un autre accident, qui n'accompagne jamais néanmoins les Typhons, il n'étoit tombé une pluie Les Typhons no fi prodigieuse, qu'on se crut menacés de perir par l'eau, après l'avoir été d'ê- sont jumais accompagnés da tre écrasés par la chûte des maisons, ou d'être enveloppés dans les flammes. pluie. Le Vaisseau Anglois, quoiqu'à l'abri par sa situation, se soutint à peine sur cinq cables, dont il y en eur un de rompu. La Chaloupe & l'Esquif furent emportés, & ne purent être retrouvés que deux jours après. On apprit que le Port de Nangazaqui avoit beaucoup plus souffert. Vingt Jones Chinois y furent submerges; & le Vaisseau, qui avoit apporté l'Ambassadeur Espagnol des Manilles, fut misérablement fracassé.

COCKS. 1613.

Ces fléaux du Ciel n'empêcherent pas les Matelots Anglois de se livrer à desordre des Mades défordres si crians, que pour l'honneur de leur Nation, les Auteurs de telots Auglois. ce Recueil ont cru devoir les supprimer. Mais ils ne font pas difficulté de publier ceux qui ne regardent que la discipline nautique, pour apprendre à l'Angleterre même, que ce n'est pas toujours par l'injure des élemens, ou par les fatigues d'un métier pénible, qu'elle perd un si grand nombre de Matelots. Il se passoit peu de jours où l'ardeur de la débauche ne sît naître quelques querelles entre les Anglois. Elles étoient presque toujours sanglantes, & quelquefois mortelles. Après avoir exercé leur fureur l'un sur l'autre, ils commencerent à la tourner vers les Japonois. Un Matelot, nommé Francis Williams, s'étant enivré au rivage, prit un bâton, sans y être excité par au-Brutalité surieu. cune injure, & maltraita un Domestique du Roi Foyne. Quatre Japonois ré-fed'un Matelot. moins de cette brutalité, eurent la sagesse d'engager l'offensé à se rendre au Comptoir Anglois avec eux; & faisant leur plainte aux Facteurs, ils protesterent que s'ils n'obtenoient pas une juste satisfaction, ils les porteroienr jusqu'au Roi. Cocks apprit au même moment que Williams s'étoit retiré à bord. Il y envoya un de ses gens, pour exhorter le Lieutenant du Vaisseau à donner un exemple de séverité; & déclarant ses intentions aux Japonois, il leur conseilla de se rendre eux-mêmes à bord, pour reconnoître le coupable. Ils y allerent. Mais Williams, interrogé par le Lieutenant, eut l'audace de nier le fait, & l'impieté de soutenir son desaveu par un faux serment. N'en étant pas moins condamné à des peines rigoureules, les Japonois se crurent satisfaits par la Sentence, & demanderent grace pour lui en faveur de l'ivresse. Alors, ce furieux Matelot, plus sensible à la honte de l'obligarion qu'à la crainte du châtiment, sauta sur un croc de fer, dont il auroit assommé les cinq Japonois s'il n'eût été retenu. Il ne ménagea pas même son Lieutenant, ni le Député de Cocks. Enfin, ne s'étant rendu qu'à la force, il aima mieux demeurer à fond de calle, les fers aux pieds & aux mains jusqu'au départ du Vaisseau, que de réparer son offense par des marques de repentir.

COCKS. 1613. Maladie du Roi•

Autres excès des Matelots Anglois.

Cocks employe l'autorité du Roi de Firando pour les contenir.

Le 13, Cocks apprenant que le vieux Roi étoit tombé malade, lui envoya l'Interpréte avec divers présens qui convenoient à sa situation. C'étoit un grand flacon d'excellent vin, que Saris avoit fait conserver precieusement, & quelques boëtes de confitures. Ces petits foins, & l'attention que les Chefs avoient continuellement de prévenir les Japonois par toutes fortes de politesses, réparoient le tort que les Matelots faisoient à leur Nation. Le lendemain au matin, Cocks reçut avis du Lieutenant, à qui Saris avoit recommandé de ne pas s'éloigner de son bord, qu'une partie de l'Equipage avoit passé la nuit dans la Ville sans sa permission, & dans un tems où tous les Matelots étoient d'autant plus nécessaires sur le Vaisseau que la marée l'avoit laissé presqu'à sec. Cocks, accompagné de Melsham & de l'Interpréte, entreprit aussi-tôt de les rappeller à leur devoir. Il en trouva plusieurs dans divers lieux de débauche, & ne ménageant ni les reproches ni les coups, il les força de retourner à bord. La plûpart de ceux qu'il n'avoit pas découverts, ne laisserent pas de suivre l'exemple des autres, & de rentrer dans la soumission. Mais il en resta quatre, sur lesquels l'autorité ne sit pas plus d'impression que le devoir & l'honneur. Ils continuerent leur débauche pendant le reste du jour & la nuit suivante; jusqu'à ce qu'ayant pris querelle entr'eux, ils se battirent avec tant de fureur, qu'ils furent portés au Vaisseau à demi

morts de leurs blessures. Ils se nommoient Lambert, Colphax, Boles & Evans. Le 17, Cocks apprit qu'un Japonois, que les Matelots avoient nommé Bastian, & qui tenoit une maison de débauche, s'étoit vanté que si les Officiers Anglois reparoissoient chez lui pour en chasser leurs gens, il feroit mainbasse sur eux avec tous les siens. Cette menace obligea les Facteurs de porter leurs plaintes au jeune Prince, parce que la maladie du vieux Roi duroit encore. Ils l'engagerent à faire publier une Ordonnance, qui défendoit sous de rigoureuses peines à tous les Habitans de la Ville, de recevoir les Anglois chez eux après la fin du jour ; qui permettoit à Cocks & à ses Ministres d'entrer dans toutes les maisons pour y chercher ses gens; qui ordonnoit aux Japonois de lui prêter main-forte dans le besoin; enfin qui l'autorisoit à faire enfoncer les portes, lorsqu'on lui refuseroit de les ouvrir. Le Prince sit déclarer en même tems à Bastian, que s'il arrivoit le moindre desordre par sa faute, ou s'il entreprenoit de s'opposer aux recherches de Cocks, il lui en coûteroit aussi-tôt la vie. Malgré tant de précautions & de loix, les Matetelots Anglois protesterent qu'ils vouloient boire; qu'ils boiroient en plein champ s'ils n'avoient pas la liberté d'entrer dans la Ville; & que s'il ne fe trouvoit personne pour leur apporter de l'arrack, ils prendroient la peineeux-mêmes d'en aller chercher dans les Villages, à quelque distance qu'ils fusfent du Port. Cependant il arriva, peu de jours après, que le vieux Roi étant rétabli & se promenant à pied dans la Ville, rencontra deux Anglois qui étoient à boire à la porte d'un Chinois. Il prit la peine de s'artêter; & d'un air menaçant, il détacha vers eux quelques gens de sa suite. Son dessein n'étoit que de leur faire demander s'ils avoient la permission de leurs Officiers. Mais dans la crainte d'un traitement plus sévere, ils prirent le parti de s'éloigner en fuyant. Cette avanture ayant servi à leur persuader que le Roi même avoit les yeux ouverts sur leur conduite, ils commencerent à s'observer davantage.

Le 27, Williams Paulin, Contre-Maître, mourut au Comptoir, d'une maladie de langueur. A la priere de Cocks, le Roi permit qu'il fût transporté au cimetiere des Chrétiens. Mais cette permission n'empêcha point les Prêtres Japonois de s'opposerau passage du corps dans les rues de Firando, & sur-tout ponois s'opposera à l'enterredevant leurs Pagodes. On fut obligé de le transporter par eau. Il fut suivi d'un ment d'un Angrand nombre de Japonois, malgré les representations des Prêtres, qui leur glois. faisoient un crime de leur curiosité. Mais lorsqu'on fut au lieu de la sépulture, il ne s'en trouva pas un qui voulût prêter ses mains ni ses instrumens pour ouvrir la fosse.

On publia le 29 un ordre du Roi, pour nettoyer & embellir les rues. Com- Ordre pour me elles ne sont pas pavées à Firando, cet embellissement consiste à répandre l'embellissement des rues. du sable & du gravier chacun devant sa porte, à vuider deux petits canaux qui sont de chaque côté pour l'écoulement des eaux, & à les parer de larges pierres, enfin à ne laisser aucune trace de saleté à la face des maisons. La diligence des Habitans est admirable dans ces occasions. Il ne fallut qu'un jour pour achever l'ouvrage, & les Officiers du Roi commencerent leur revûe dès le lendemain. Le Capitaine Chinois de qui les Anglois louoient leur maifon prit ce foin pour eux.

Le 30, quelques Négocians de Meaco arrivés pour le commerce, vinrent au Comptoir & demanderent seulement à voir les principales marchandises. Après avoir tout observé, avec autant de curiosité que d'intelligence, ils s'arrêterent aux draps, pour lesquels ils n'offrirent néanmoins qu'un prix fort médiocre. On refusa leurs offres; mais il fut aisé à Cocks de reconnoître à leur langage qu'ils s'étoient laissés prévenir par les intrigues des Hollandois. Le marché fut interrompu par le bruit d'un vent d'Est si violent, qu'on le prit pour l'avant-coureur d'un nouveau Typhon. Chacun s'étant retiré chez soi ne fut occupé qu'à se garantir des malheurs dont on croyoit la Ville menacée. Cette opinion paroissoit d'autant mieux fondée, que peu de jours auparavant un Bonze avoit prédit au Roi que le Typhon recommenceroit bien-Rôt ses ravages. Le Chirurgien Anglois se trouvant dans une maison où le même Bonze prédisoit à quelques femmes le retour de leurs maris, lui offrit trois fols pour apprendre aussi quand le General Saris & ses Compagnons reviendroient à Firando. Le Bonze l'assura qu'ils seroient dans la Ville dixhuit jours après. Il prétendoit que cette connoissance lui venoit d'une voix qui lui parloit à l'oreille, & qui ne se faisoir entendre qu'à lui. Cependant la Ville en fur quitte pour des vents orageux, qui durerent deux jours sans y causer aucun désordre.

Typhon prédit

Le 2 d'Octobre, Cocks reçut avis du Vaisseau, qu'il en étoit parti sept désertent avec Matelots dans l'Esquif. Il auroit envoyé sur le champ après eux, si l'Interpréte des Hollandois ne l'eût assuré qu'il les avoit vûs dans une maison de la Ville où ils étoient à se réjouir; mais il se trouva que ceux qu'il avoit vûs étoient une autre bande, & son témoignage ayant empêché qu'on ne fit courir après les autres, leur donna le tems de s'éloigner sans être poursuivis. La nuit suivante fut marquée par une autre disgrace. Le vieux Roi Foyne avoit de l'autre côté de l'eau une maison de campagne où il prenoit souvent plaisir à passer quelques jours dans la solitude. Il avoit prié les Facteurs Anglois d'y faire transporter quelques belles étoffes qu'il vouloit examiner à loisir,

1613. consumé par le

& dans la confiance qu'ils avoient à l'amitié de ce bon Roi, ils n'avoient pas fait difficulté d'y consentir. Tandis qu'il satisfaisoit sa curiosité, avec des can-Palais du Roi nes allumées qu'il tenoit à la main, quelques étincelles tombées sur les nattes mirent le feu à la maison & la réduisirent en cendres avant le jour. Cocks l'ayant visité le lendemain, le trouva moins affligé de sa propre perte que de celle des Anglois. Cependant comme elle n'étoit point assez considérable pour affliger beaucoup les Facteurs, Cocks se borna pour dédommagement à prier le Roi de lui faire retrouver ses déserteurs. L'ordre fut donné aussi-tôt de les chercher, avec d'autant plus d'esperance, qu'on prétendoit les avoir vûs dans une Isle déserte à deux lieues de Firando. Le Roi, dans l'empressement d'obliger Cocks, ordonna qu'ils fussent ramenés morts ou vifs.

Autre prédiction des Bonzes.

Le 4 d'Octobre, sur une prédiction des Bonzes, qui menaçoient la Ville de Firando d'un incendie géneral, dont il ne devoit pas se sauver une seule maison, il se répandit dans toutes les rues un grand nombre de Crieurs, pour avertir le Peuple, avec des expressions lamentables, d'éteindre soigneusement tous les feux. C'étoit la nuit suivante que ce désastre étoit attendu. Tous les Habitans, & les Anglois mêmes pour qui la superstition étoit contagieuse, la passerent dans des allarmes continuelles. Mais l'événement vérissa que le

Diable est toujours l'esprit de mensonge.

Arrivée du Gou. verneur de Nangazaqui.

Le Roi Foyne étant venu le ; au Comptoir Anglois, dit à Cocks qu'il avoit envoyé deux Barques bien armées à la poursuite des Fugitifs. Il lui apprit aussi que le Gouverneur de Nangazaqui, nommé Ben Diu, & frere de l'Imperatrice, devoit arriver le lendemain à Firando; sur quoi il lui conseilla de le faire saluer de quelques coups de canon à son passage. Pendant leur entretien il arriva un homme à cheval, avec une Lettre de la Cour Imperiale pour le Roi, & des nouvelles du Géneral Saris, qui devoit être dans huit ou dix jours à Firando. Le même jour, James Foster, que les Facteurs avoient député à Nangazaqui, revint avec l'Esquif, mais sans avoir pû obtenir la restitution des fept déserteurs, qui s'étoient mis sous la protection de la Ville. On sçut par des informations certaines que Miguel l'Interpréte, dont Foster s'étoit fait accompagner, loin de se rendre utile au succès de son voyage, avoit conseillé aux Fugitifs de persister dans leur désertion. Cocks prévit que leur dessein étoit de passer aux Manilles sur quelque Navire Espagnol, & qu'il lui seroit impossible de s'y opposer s'il ne se faisoit point un ami de Ben Diu. Il ordonna qu'il fût falué de quatre coups de canon. Dès le même jour, ce Gouverneur étant à se promener dans la Ville avec le jeune Prince de Firando, Cocks sortit du Comptoir pour lui faire son compliment. Ben Diu s'arrêta quelques momens pour répondre à cette civilité, & ne reçut pas avec moins d'affection le présent que les Anglois lui envoyerent le soir. Il leur offrit ses services à la Cour de l'Empereur, & de son propre mouvement il leur parla des Déserteurs. Son intention étoit qu'ils fussent pardonnés; mais Cocks demandoit que les Chefs fussent punis. Enfin, sur les instances du Gouverneur, on convint qu'ils obtiendroient grace sans exception. Cocks s'y engagea par un écrit de sa main, & promit de le faire confirmer par Saris au premier instant de son arrivée; sans quoi Ben Diu protesta qu'il ne se prêteroit à rien, parce qu'il ne vouloit contribuer à la mort de personne. Quelques jours après, il fit l'honneur aux Anglois de les visiter dans leur Comptoir, & d'y examiner

Convention pour les 7 Déserteurs.

leurs marchandises; mais sans en rien acheter. Il fit présent à Cocks d'un katan, qui lui fut payé avec avantage par quelques flacons d'excellent vin & par quelques drogues médicinales dont il emporta une bonne provision pour sa santé.

Cocks. 1613.

Cocks ayant appris que Ben Diu, & son frere, qui étoit à se baigner chez les Hollandois, où il y avoit un bain chaud, se proposoient de visiter le Bâtiment, se rendit lui-même à bord pour les y recevoir. Ben Diu lui sit présent de deux katans, & les Anglois firent une décharge de sept pieces à l'arrivée de ces deux Seigneurs. A peine furent-ils retournés au rivage, fort satisfaits de l'accueil qu'ils avoient reçu, que le frere revint à bord, pour de- céesdes Anglois. mander un petit singe qu'il y avoit vû, & qu'il vouloit porter à sa belle-sœur. Cocks se crut obligé de l'acheter du Maître-Canonier, à qui il appartenoit, & le paya cinq pieces de huit; mais il se réserva le mérite de le présenter lui-même à Ben Diu. Le Roi Foyne, par des raisons que les Anglois ne purent pénetrer, envoya demander au comptoir quels étoient les présens qu'ils avoient faits aux deux freres, & prit soin d'en conserver un mémoire. Il n'y joignit point la lunette d'approche que Ben Diu avoit demandée avec beaucoup d'instances, mais qu'il renvoya presqu'aussi-tôt, parce qu'il ne la trouva point à son gré; ce qui n'empêcha pas que dans la reconnoissance de tant de civilités qu'il avoit reçues de la Nation Angloise, il ne fit porter au Comptoir deux barils de vin de Meaco. Son frere y en envoya deux aussi, avec les mêmes remercimens.

Politefles for-

Le 10, deux jeunes Japonois, fils d'un autre Gouverneur, visiterent les Autres civilités Anglois dans leur Comptoir. Ils étoient nouvellement convertis au Christia- vent se dispenser. nilme, & fort affectionnés pour tout ce qui portoit le nom d'Européen. Cocks leur fit voir toutes ses marchandises, & leur offrit une collation délicate, qui fut accompagnée d'un concert de musique. Pendant la sête, le Roi Foyne surprit agréablement l'assemblée en y paroissant tout d'un coup, & prit part de bonne grace au divertissement. Son goût s'étoit déclaré pour un mets dont l'apprêt n'est pas difficile, mais qui n'en est pas moins agréable à ceux qui le connoissent. C'est du bœuf & du porc aux navets & aux oignons. Après en avoir mangé beaucoup, il pria Cocks de lui en faire préparer un autre plat par le Cuifinier Anglois, en lui avouant qu'il le trouvoit délicieux. Cocks prit cette occasion pour le faire souvenir des Déserteurs, & lui envoya le lendemain son mets, qui fut reçu avec des transports de joye & mangé de même.

Le 12, Cocks rendit une visite à ce Prince, qui le remercia de l'accueil civil qu'il avoit fait aux Gouverneurs de Nangazaqui & de Scam; mais il ponois pour tirer d'eux des préfens. ajoûta qu'ayant appris qu'ils avoient acheté au Comptoir quelques marchandises dont ils avoient reglé le prix à leur gré, il vouloit sçavoir si les Anglois ne se plaignoient pas de cette injustice. Cocks répondit qu'il ne pouvoit desavouer la verité du fait; mais que la même chose se pratiquant à Nangazaqui à l'égard des Chinois & des Portugais, il avoit cru que c'étoir l'usage du Japon; & qu'il n'étoit question d'ailleurs que de quelques bagatelles, qui ne méritoient pas beaucoup d'attention. Foyne repliqua que l'usage de Nangazaqui n'étoit pas une regle pour Firando; que les Chinois étoient une Nation avec laquelle on gardoit moins de ménagemens, parce qu'il leur

Adresse des Ja-

Bb iii

COCK . 1613.

étoit défendu par leurs propres Loix de faire le commerce au Japon, mais qu'il prétendoit que les Européens ne souffrissent aucun tort dans les terres de son Domaine, sur-tout de la part de ceux qui n'y avoient aucune autorité. Cocks l'ayant remercié vivement de la justice qu'il faisoit rendre aux Etrangers, lui envoya le mémoire des marchandifes qui avoient été enlevées à des prix arbitraires. L'Auteur fait observer que s'il entre dans ces détails, c'est pour faire connoître qu'au fond les Anglois étoient des duppes, qui se laifsoient tromper par des apparences de civilité & d'affection. Foyne ne leur faisoit aucune offre de service qu'ils ne se crussent obligés de payer par des présens; & toutes ces belles promesses demeuroient presque toujours sans effet. Festin que le Le 13, il pria Cocks & deux aurres Facteurs à dîner chez les Hollandois, en dépens des Etran- leur recommandant d'y apporter quelques flacons de leur vin, qu'il trouvoit excellent. Le dîner fut très-bien servi, aux dépens du Comptoir de Hollande & du vin des Anglois. Le Roi étoit à la premiere table, accompagné des Princes ses petits enfans. Nabesone, son frere, se mit à la seconde, & fit placer Cocks entre lui & Semidone, autre frere du vieux Roi. Après eux étoit le Ministre de Firando; &, de l'autre côté, plusieurs Japonois de la premiere Noblesse. Brower, Chef du Comptoir Hollandois, ne s'assir point, & se borna au soin de couper les viandes, tandis que tous ses gens servoient les deux tables à genoux; & lui-même, à la fin du repas, servit à boire aux convives dans la même posture. Cocks surpris de cette formalité, lui en demanda la raison. Sa réponse sut que le Roi faisoit le même honneur aux Etrangers, lorsqu'il leur donnoit à dîner. En sortant de table, toute l'assemblée se rendit au Comptoir Anglois, où le Roi se fit un amusement d'en visiter

Cocks est trompé par le Gouverneur de Nangazaqui,

Le 16, deux hommes de mer, l'un Vénitien, l'autre Flamand, arrivés ensemble de Nangazaqui, apprirent à Cocks que les sept Déserteurs avoient été conduits sécrétement à Meaco dans une petite Barque. L'esperance de ces deux hommes étoit de se faire recevoir sur le Vaisseau Anglois pour retourner en Europe. Le Flamand avoit été pendant vingt - quatre ans au service des Espagnols. Il étoit venu d'Acaspulco aux Manilles, & les occasions ne lui ayant pas manqué pour amasser beaucoup d'argent, il demandoit la permission de le mettre à bord. Cocks lui répondit que dans l'absence du Géneral il n'osoit accorder une faveur de cette nature; mais il consentit volontiers à faire assurer le Roi que ces deux Etrangers n'étoient point Espagnols, ni Sujets du Roi d'Espagne; sans quoi ce Prince ne les auroit pas soufferts à Firando, depuis qu'il étoit arrivé au Japon un Ambassadeur Espagnol des Manilles, pour demander à l'Empereur la permission d'emmener tous les Sujets

toutes les parties. Cocks lui offrit une collation, qui fut acceptée.

de l'Espagne.

Cocks, à la priere du Vénitien & du Flamand, se rendit le lendemain avec eux au Palais de Foyne. Ils lui apprirent en chemin que les Déserteurs Anglois s'étoient vantés à Nangazaqui de n'être pas les seuls qui eussent pris la résolu-Acteurs Anglois, tion d'abandonner le Vaisseau. Ils avoient publié que la plûpart des Matelots étoient dans le même dessein, parce que leurs Officiers les traitoient cruellement; & joignant la perfidie aux plaintes, ils avoient assuré les Espagnols qu'avec une Barque ou deux il leur seroit aisé de s'emparer du Vaisseau d'Angleterre. Le Roi Foyne recut humainement les deux Etrangers qui lui furent

Perfidie des Dé-

présentés par Cocks. Il leur demanda des informations sur la guerre qui s'éroit élevée aux Molucques entre les Espagnols & les Hollandois. Mais lorsqu'il apprit d'eux que les Déserteurs étoient passés de Nangazaqui à Meaco, sa surprise fut si vive qu'à peine voulut-il s'en rapporter à leur témoignage. Il répeta plusieurs fois, avec douleur, qu'il n'auroit pas cru Ben Diu capable de violer ses promesses. Le Flamand, qui connoissoit par un long usage les dispositions des Espagnols, assura Cocks qu'il n'avoit pas d'autre vengeance à desirer de la trahison de ses gens, que le traitement qu'ils recevroient de leurs nouveaux Maîtres.

COCKS 1613.

Accidens f2.

Le 18, entre dix & onze heures du soir, il y eut une Eclipse totale de Lune; & dans le tems que ce phenomene allarmoit assez les Habitans de Firando, le feu prit, avec tant de violence, à quelques maisons voisines du jeune Prince, que si le vent, qui étoit au Nord-Est, ne s'étoit appaisé tout d'un coup, la plus grande partie de la Ville auroit été réduite en cendres. Elle dut son salut à la diligence des Anglois, qui ne put empêcher néanmoins la ruine de quarante maisons. Les flammes se rallumerent trois ou quatre fois, & furent éteintes avec le même succès. Le vieux Roi, qui ne cessa point pendant toute la nuit, de se promener à cheval dans les rues, conseilla aux Anglois de mettre toutes leurs marchandifes dans les caves, & d'en boucher la porte avec du fumier; mais le danger n'étoit plus affez pressant pour les obliger de suivre ce conseil. On ne put découvrir quelle avoit été l'origine de cet incendie. Cependant le Peuple se persuada que les Bonzes l'avoient prédit; & peut-être l'avoient-ils commencé eux-mêmes, pour donner du crédit à leurs prédictions.

Le 20 au soir, Hernando Ximenes, Espagnol que les Anglois avoient de l'affaire des amené de Bantam, arriva de Nangazaqui où Cocks l'avoit envoyé pour l'af- Déferteurs. faire des Déserteurs. Il avoit fait ce voyage avec un Facteur Anglois nommé Edouard Markes; mais quoiqu'à leur arrivée les Déserteurs sussent encore dans la Ville, ni l'un ni l'autre ne put se procurer la liberté de les voir. Un Espagnol, homme de distinction, dit à Markes qu'ils ne seroient pas rendus, & que si les autres Matelots vouloient aussi déserter, ils seroient recus volontiers, sur-tout s'ils amenoient avec eux le Vaisseau. Les Japonois qui avoient accompagné Markes & Hernando ne permirent point à Markes de sortir de son logement pendant deux jours. Enfin Cocks ne put douter qu'il n'y eût quelque artifice dans cette conduite, & désespera d'obtenir ses sept Déserteurs. Le Roi Foyne l'assura, pour le consoler, qu'il ne perdroit plus de Matelots, s'ils ne trouvoient moyen, comme les premiers, de s'enfuir avec l'Esquif. En effet il fit défendre à tous les Japonois, par une Proclamation publique, de conduire ou de transporter aucun Anglois sans sa permission & celle de Cocks.

Le 23, on célebra dans Firando une grande Fête de Religion, pour la- Fête de Religion quelle on dressa devant la Pagode un magnifique pavillon, où le Roi, toute à Firando. sa Noblesse & quantité d'Etrangers s'assemblerent. Chaque Seigneur étoit accompagné de ses Esclaves, les uns armés de piques, les autres de mousquets, & les autres avec l'arc & les fleches. Ces préparatifs étoient le prélude d'une course qui devoit se faire dans la grande Place. On avoit suspendu un bouclier de paille, contre lequel tous les Acteurs lancerent des traits & des fleches

COCKS.

en courant à toutes brides. Au milieu de ces réjouissances, le Roi informé d'une prédiction de quelques Bonzes qui menaçoient la Ville d'un incendie, donna ordre que chaque maison se pourvût d'un tonneau d'eau pour la nuit suivante. Les Anglois se désiant plus de la malignité des Prêtres Japonois que de leurs prédictions, se conformerent volontiers aux loix de cette Police. Ils entendirent, à l'entrée de la nuit, mille voix qui crioient d'un ton lugubre, gardez-vous du feu. Mais les Bonzes, & l'esprit qui les inspiroit, surent convaincus d'imposture.

Présens des Anglois à cette occation.

Cependant la Fête ayant continué le jour suivant, les Anglois, pour se conformer aux usages du Pays, envoyerent au Roi divers présens. L'expérience leur avoit appris ceux qui étoient les plus agréables à ce Prince. C'étoient plusseurs mets à l'Angloise, deux poules & un cochon de lait rôti, avec deux flacons de vin d'Espagne, qui devoient servir le troisséme jour pour l'acte le plus brillant de la Fête. On avoit sait les préparatifs d'une Comedie, qui devoit être suivie d'un grand festin. Le jeune Prince sit demander le soir aux Anglois une paire de hautes-chausses, pour un Acteur qui n'avoit pû s'en procurer. Cocks l'ayant fait assurer qu'il n'y avoit rien au Comptoir dont il ne pût disposer librement, les deux Princes le sirent inviter à la Comédie pour le lendemain.

Comedie Japo-

Il s'y rendit avec deux de ses principaux Facteurs. Le vieux Roi, qui avoit en soin de leur faire préparer une place commode, s'approcha d'eux à la vûe de tout le peuple, & leur sit servir une collation for galante. Semidone leur en offrit une autre, au nom des jeunes Princes. Divers Seigneurs du cortege du Roi vinrent ensuite, & leur en firent accepter une troisiéme. Les Acteurs de la Comedie étoient le Roi même, les Princes & les premiers Seigneurs. Ils avoient pris pour sujet les plus célebres actions de leurs Ancêtres, depuis l'établissement de leur Etat, avec divers intermédes pour l'amusement du Peuple. L'assemblée étoit extrémement nombreuse. Chaque maison de la Ville apporta un présent au Roi, & tous les Habitans de l'Isse vinrent lui rendre successivement le même hommage.

Poësie, musique & danse des Japonois. La Poësie, la Musique & la Danse eurent peu d'agrément pour les Anglois. Cependant ils y trouverent de l'harmonie & de la justesse. Les instrumens de musique étoient une sorte de petits tambours, de la forme des sables qui marquent les heures. On bat dessus d'un côté avec la main, tandis que de l'autre, on serre la corde qui lie l'instrument, & qui en éleve ou rabaisse le ton. On l'accompagne de la voix, ou de la flute, ou du fifre. Quoique tout le specacle sût asses par un air de véritable grandeur que chaque rolle tiroit de la réalité des personages. Non-seulement c'étoient des actions réelles qui étoient representées avec toutes leurs circonstances, mais tous les Acteurs étoient réellement ce qu'ils représentoient, c'est-à-dire, Rois, Capitaines, Ministres, suivant la distribution du sujet. Les Hollandois n'avoient pas été invités à la Fête; ce qui passe dans l'esprit même des Japonois pour une marque honorable de la présernce que le Roi donnoit aux Anglois.

Proposition d'un Hollandois. Cocks, à fon retour, trouva trois Hollandois qui l'attendoient avec impatience. L'un, vêtu à la Japonoise, étoit arrivé nouvellement d'une Ville nommée Kushma, où il avoit vendu du poivre & d'autres marchandises. Il se vantoit

vantoit d'avoir jetté les fondemens d'un commerce secret avec la Corée, ou d'en avoir du moins des esperances certaines; & se croyant redevable de cette ouverture à William Adams, il venoit offrir aux Facteurs Anglois de leur accorder quelque part à son entreprise. Il n'étoit pas aisé de juger s'il étoit sincere; car Hernando, qui l'avoit déja vû au Comptoir Hollandois, ayant demandé à quelques - uns de leurs Facteurs d'où cet homme arrivoit, Brower, Chef du Comptoir s'étoit offensé de sa demande & lui avoit répon-

du qu'il n'avoit de compte à rendre à personne.

A l'entrée de la nuit, André Bulgarain, Génois, & Benito de Palais, Pilote Major d'un Vaisseau Espagnol qui avoit fait depuis peu naufrage sur la Côte du Japon, arriverent de Nangazaqui & firent prier les Facteurs Anglois de leur envoyer leur Interpréte. Cocks leur ayant refusé cette grace, ils lui rendirent sur le champ une visite, accompagnés d'un Chinois dans la maison duquel il étoit logé. Leur entretien fut d'abord assez froid; mais ils tomberent enfin sur l'affaire des Déserteurs, qui parut avoir été le principal motif de leur voyage; & justifiant les Jesuites, sur lesquels ils n'ignoroient pas que les Anglois avoient fait tomber leurs soupçons, ils prétendirent qu'il ne talloit rejetter la fuite des Déserteurs que sur le Peuple de Nangazaqui, dont on connoissoit la méchanceté. Cocks, loin de se prêter à leur apologie, s'imagina que ces deux hommes étoient venus avec le dessein de débaucher les autres Matelots. Il recommanda au Lieutenant d'avoir les yeux ouverts sur le Vaisseau & sur l'Esquif, & d'observer la moindre apparence de liaison entre les Matelots & les deux Espagnols. Cependant on reconnut à la fin que le Pilote Major ayant quelques marchandises entre les mains de William Adams, étoit à Firando pour ses comptes, & que s'il avoit d'autres vûes elles étoient à couvert sous un prétexte si juste. Les Facteurs Anglois ne firent pas difficulté dans la suite de le recevoir & de manger même avec lui, quoique dans le premier repas qu'ils firent ensemble, leur défiance-allat jusqu'à prendre des mesures contre le danger du poison. Les deux Espagnols avoient apporté des Lettres de l'Evêque & des Jesuites aux deux Etrangers que j'ai déja nommés, pour leur persuader de retourner à Nangazaqui.

Le 2 de Novembre, on retomba dans la crainte des incendies, des vols, incendies, mourdes meurtres & des crimes les plus noirs. Le feu commença pendant le jour par la maison d'une pauvre famille, & sur bientôt éteint. Mais à l'entrée de la nuit on entendit un bruit épouventable de gens qui crioient au meurtre, au vol & au feu. On vint même avertir les Anglois qu'il y avoit des Voleurs au sommet de leur maison. Cocks y monta bien armé, & n'y trouva personne. Il vit de ce lieu tous les Japonois des maisons voisines dans les mêmes allarmes. Les cris continuoient sans interruption. Enfin lorsqu'on commençoit à se persuader que c'étoient de fausses terreurs, on vit les flammes s'élever dans divers endroits de la Ville, & l'on apprit que dans le tumulte quelques maisons avoient été volées, deux hommes assassinés, & plusieurs personnes de l'un & de l'autre sexe maltraitées avec beaucoup de violence. Cependant le feu ne fit pas de grands progrès, par l'attention que tous les honnêtes-gens apporterent à la préservation de leurs quartiers. Comme on soupçonnoit de tous ces désordres une Troupe de Vagabonds, qui étoient arrivés depuis peu de Meaco, l'ordre avoit été publié pour tous les Habitans

Tome II.

COCKS. 1613.

Suite de l'affaire

COCKS. 1613.

Fuite d'un In: cendiaire.

de se retirer chacun dans sa rue, & d'observer les Etrangers. On découvrit dans celle des Anglois un de ces scelérats qui mettoit le feu à la maison la plus proche du Comptoir. Il fut poursuivi par un grand nombre de gens armes, dont la multitude même ne servit qu'à faciliter sa suite. Etant sorti de la Ville, il se jetta dans un Bois voisin, où le Roi se rendit avec quantité de Seigneurs. Mais toutes les recherches furent inutiles, & Cocks ne douta point que l'Incendiaire n'eût trouvé le moyen de se mêler dans la foule, en criant au voleur & au feu comme les autres. Le lendemain, raisonnant avec le Roi sur la cause de tant de malheurs ou de crimes, il apprit à ce Prince que la méthode des grandes Villes en Europe, est d'entretenir des Gardes, pendant la nuit, pour la sûreté du Public. Cette ouverture sur si bien reçue, que dès le même jour les ordres furent donnés pour l'établissement d'une Patrouille, qui devoit marcher en plusieurs Troupes, & veiller continuellement dans les ténebres. On ordonna aussi, par le conseil de Cocks, qu'après une certaine heure tous les Habitans qui sortiroient de leurs maisons seroient obligés de porter de la lumiere à la main, afin que tout le monde pût être reconnu.

Le 5, Cocks recut deux Lettres, l'une de Domingo Francisco, Ambassadeur Espagnol des Manilles, dattée de Ximonasaque; l'autre d'un Négociant Portugais, nommé Georges Spallo. On lui demandoit, au prix courant, certaines marchandises dont les Espagnols n'ignoroient pas qu'il étoit bien fourni. Après quelques délibérations, il ne se crut point autorisé par ses mécontentemens à leur refuser ce qui étoit exposé au Public. Mais il fut plus incertain s'il devoit fatisfaire la curiosité d'un Jesuite Espagnol, qui étoit venu dans la même Barque avec les gens de l'Ambassadeur, & qui demanda la per-Un Jesuite demission de visiter le Bâtiment Anglois. Cependant il consentit enfin, nonmande à voir le seulement à lui laisser la liberté d'aller à bord, mais à donner ordre qu'il Vailleau Anglois. y fût reçu civilement. Il sçavoit, ajoûte-t-il en bon Protestant, qu'il est quel-

quefois nécessaire d'allumer une chandelle au Diable.

Differend des Anglois avec quelques Mar-

chands de Mea-

Le 6, à dix heures, le Géneral Saris arriva de la Cour Impériale, avec toute sa suite, fort satisfait de l'accueil qu'il avoit reçu de l'Empereur & des avantages qu'il avoit obtenus pour le commerce. Il envoya aussi-tôt Cocks au Roi Foyne, pour lui communiquer la joie qu'il rapportoit de son voyage. Mais elle fut troublée par un différend, qui chagrina beaucoup les Anglois pendant plusieurs jours. Quelques Marchands de Meaco étant venus acheter diverses marchandises au Comptoir, se retirerent après s'être accordés pour le prix, & demanderent seulement qu'on prît la peine de les transporter chez eux. On y consentit volontiers. Ils les reçurent sans explication; mais au lieu de les payer argent comptant, ils donnerent la valeur à prendre sur Semidone, qui étoit parti depuis quelques jours pour un long voyage. Saris leur fit déclarer aussi-tôt qu'il vouloit être payé sur le champ, ou retirer ses marchandises. Leur réponse fut qu'il n'obtiendroit d'eux ni l'un ni l'autre. Cocks, chargé d'en faire des plaintes auRoi, commença par faire arrêter les marchandises, qu'on avoit déja pris foin d'embarquer & qui étoient prêtes à partir. Le Roi répondit d'abord que Semidone étoit capable de fatisfaire pour ses dettes, mais sans consentir néanmoins à se faire sa caution. L'affaire traîna pendant quatre jours, avec la seule consolation pour les Anglois d'avoir

fait arrêter la Barque des Marchands. Mais outre que la violence pouvoit être employée à tous momens pour la tirer de leurs mains, ils étoient obligés à de grands frais pour l'entretien des Gardes. Enfin le Roi Foyne, sensible à cette injustice, ordonna que les marchandises sussent restituées ou payées. Les Marchands, à qui l'argent manquoit, n'eurent pas d'autre ressource que d'employer la caucion de leur hôte, & les Anglois prirent le parti de l'accepter.

COCKS. 1613.

Remarque fur

1614.

Le départ de Saris ayant suivi de fort près son retour à Firando, Cocks de-les atticles suimeura chargé de l'administration des affaires, avec la qualité de premier Facteur ou de Chef du Comptoir. On ignore s'il continua fon Journal; & Purchass rend témoignage qu'après quantité de recherches il n'a pû le découvrir. Mais ayant écrit du Japon plusieurs Lettres qui sont tombées entre les mains Lettres de Cocks. des Auteurs de ce Recueil, ils y ont trouvé des observations assez curienses pour se croire obligés d'en recueillir la substance, & de les faire entrer ici dans l'ordre des années. La premiere Lettre est dattée de Firando le 10 Décembre 1614, c'est-à-dire, près d'un an après le départ du Géneral Saris; c'est à lui-même qu'on la croit adressée, quoique l'enveloppe en soit perdue. La seconde, qui est de la même datte, est écrite à Thomas Wilson, qui fut élevé ensuite à la dignité de Chevalier. La troisiéme, dattée le 15 Février 1617, est au Capitaine Saris. Il paroît par cette Lettre qu'elle avoit été précedée d'une autre, en datte du 5 Janvier 1616; mais celle-ci n'a pas été conservée. La quatriéme, qui est sans datte & dont il n'est resté qu'une partie, paroît adressée, comme la précedente, au Capitaine Saris. La derniere est encore à Thomas Wilson; & par l'effet du tems, qui a consumé les caracteres, on ne lit pour datte que le 10 de Mars 1610, ce qui fait douter si c'est le nombre 2 ou le zero qui est alteré, & s'il faut entendre 1619 ou 1620. Mais je passe à la narration.

Quelques jours après le départ du Vaisseau, Cocks apprit que dans un Village nommé Kochi, éloigné d'un mille de Firando & situé sur la même un grand Jone Riviere, on avoit mis en vente un Jonc d'environ deux cens tonneaux. Il se siam. hâta de l'acheter, pour l'envoyer à Siam sous la conduite de William Adams avec Wickam & Sayer pour Facteurs. Au moment qu'il mettoit à la voile, on apprit par la voye de Nangazaqui que M. Peacock avoit été massacré à la Cochinchine, & qu'on ignoroit le fort de Walter Carwarden, qui étoit de-

meuré avec lui dans ce Comptoir.

Avant la Lettre dont on donne ici l'extrait, Cocks avoit été témoin d'un spectacle auquel sa qualité de Protestant ne l'avoit point empêché d'être vivement sensible. L'Empereur avoit banni du Japon tous les Prêtres, Jesuites, Les Prêtres Chrétiens sont bannis Moines, & les avoit fait embarquer sur divers Bâtimens, les uns pour Ma- du Japoncao, d'autres pour les Manilles. Il avoit détruit toutes les Eglises Chrétiennes & tous les Monasteres. Enfin dans sa haine pour le Christianisme, il avoit fait publier les plus rigoureux Edits contre le nom Chrétien. Le Roi Foyne étoit mort dans le même intervalle. Uschandono, son plus ancien Ministre, & deux autres de ses plus fideles serviteurs s'étoient ouvert le ventre avec leurs katans, pour l'accompagner dans une meilleure vie. Leurs corps avoient été brûlés dans le même bucher, & leurs cendres renfermées dans le même tombeau. Le Japon étoit alors menacé d'une furieuse guerre, entre Oguxozama, l'ancien Empereur, & Fidaia Sama son gendre, fils de Ticosama. Ce

Mort du Rol

COCKS. 1614. au Japon.

jeune Prince s'étoit fortifié dans le Château d'Ozaka, où près de cent mille hommes s'étoient rassemblés autour de lui, avec des provisions pour trois Guerres civiles ans. Le vieil Empereur, réfolu de marcher en personne à la tête de trois cens mille hommes, s'étoit rendu au Château de Fuschima, où ses gardes. avancées avoient eu quelques escarmouches qui avoient déja coûté la vie à quantité de braves Guerriers. Ozaka venoit d'être brûlé jusqu'aux fondemens. Zaton, Facteur Anglois, qui s'y étoit établi, avoit été forcé de se retirer à Sackey, sans être beaucoup plus à couvert dans cette Ville, dont une partie avoit été consumée aussi par les flammes.

Ruine d'un Palais & de plu-ficuts Villes.

Cocks ajoûte que le Palais Impérial, qui étoit bâti nouvellement, & dont tous les dehors étoient dorés depuis la terre jusqu'au sommet, ayant été renversé par un terrible ouragan, les Japonois Idolâtres attribuerent cette disgrace aux enchantemens des Jesuites bannis; tandis qu'avec plus de lumieres: & de raison les Japonnois Chrétiens la regardoient comme un châtiment du Ciel pour le bannissement de leurs Prêtres & de leurs Ministres. Jeddo s'étoit ressenti de la même tempête par la ruine presqu'entière de ses magnisiques édifices. On n'y avoit jamais vû d'exemple d'un Typhon si terrible. Les flots de la mer avoient inondé toute la Ville & forcé les Habitans de cher-

cher une retraite dans les Montagnes.

A l'égard du commerce, l'Empereur sans tourner ses menaces sur les Marchands, s'étoit saiss de quelques pieces d'artillerie que Saris avoit laissées au Comptoir Anglois. Il avoit acheté une partie de leurs draps, en les payant à juste prix; mais il avoit rejetté les couleurs rouges, & son goût s'étoit déclaré pour les jaunes & les blanches. Cocks avoit conçu l'esperance de pousfer son commerce à la Chine, par l'entremise d'un Capitaine Chinois, nommerce à la Chi. mé Andreas, & vraisemblablement Chrétien, qui se flattoit, avec le secours. de ses deux freres, de faire recevoir trois Vaisseaux Anglois dans un Port qui auroit des correspondances établies avec la fameuse Ville de Nankin, & qui, dans une saison favorable, n'étoit éloigné que de trois ou quatre

jours de navigation.

Plaintes des Chinois contre les Hollandois.

Projet de com-

Les Chinois avoient fait retentir leurs plaintes contre les Hollandois, qui avoient arrêté leurs Jones & pillé leurs marchandises. L'Empereur avoit pris. parti pour eux, jusqu'à refuser un présent qui lui avoit été offert par les Facteurs du Comptoir de Hollande. Il avoit traité avec le même dédain les Portugais d'un grand Vaisseau, qui étoit arrivé de Macao. Les présens des Anglois furent acceptés. Saris s'étoit imaginé que le commerce pouvoit se soutenir au Japon sans les renouveller; mais l'experience apprit à Cocks que l'Empereur attendoit un présent à l'arrivée de chaque Vaisseau. Comme un Jone, ou tout autre Bâtiment Japonnois, n'auroit ofé partir sans la permissione de la Cour, on exigeoit des Etrangers, qui étoient exempts d'une loi si rigoureuse, quelques témoignages de reconnoissance pour cette faveur.

Cocks avoit employé inutilement toutes fortes de voyes pour établir la communication de son commerce de Fuschima avec la Corée; mais il n'ayoir pû obtenir plus de liberté que les Habitans mêmes de Fuschima, à qui il n'étoit pas permis de pénetrer au-delà d'une petite Ville sur la frontiere. La Corée, & Cependant son ardeur s'enstammoit de jour en jour par les récits qu'on lui

faisoit des richesses du Pays & d'une multitude de grandes Villes qui s'y ren-

fon commerce.

me à pied; mais que l'industrie des Habitans y suppléoit par de grands chariots à voiles, qui servoient dans certaines saisons à transporter les hommes & les marchandises; que les damas, les satins, les taffetas & les autres étofCocks. 1614.

fes de soie se faisoient dans la Corée avec autant d'art qu'à la Chine; que Ticosama, dernier Empereur du Japon, s'étoit proposé de faire pénetrer une armée jusqu'à Pekin sur ces chariots à voiles, pour surprendre l'Empereur de la Chine dans sa Capitale; mais qu'il avoit été prévenu par un Seigneur Coréen, qui l'avoit empoisonné; & que le ressentiment de ce projet avoit fait interdire l'entrée de la Corée à tous les Japonois. Dans la seconde Lettre de Cocks, qui est adressée à Thomas Wilson, on

trouve une Relation des injustices que les Anglois avoient essuyées aux Molucques de la part des Hollandois. Les Facteurs de Hollande au Japon ne laissoient pas de se flatter que les Compagnies des Indes d'Amsterdam & de Hollande & Parl Londres s'uniroient bientôt pour chasser de ces Isles les Espagnols & les Por- gleterre. tugais: sur quoi l'Auteur observe que si les deux Nations prenoient effectivement ce parti, il leur deviendroit fort aisé de s'emparer absolument du commerce des Indes Orientales, & de ruiner tous les autres Etablissemens. Les Espagnols étoient déja fort affoiblis aux Molucques. Les Portugais d'Ormuz, de Goa, de Malaca & de Macao ne craignoient pas moins d'être surpris, & demandoient tous les jours en Europe des secours qu'ils accusoient de lenteur. Cependant Cocks répete sans cesse que les Hollandois s'étoient rendus fort odieux aux Chinois, par l'obstination qu'ils avoient à se saisir de leurs Jones & de leurs marchandises. Outre le ressentiment de se voir exclus, les progrès des comme les Anglois, de tous les Ports de la Chine, ils étoient portés à cette les progrès des Hollandois & sur pyraterie par de si grands avantages, que des richesses qu'ils en tiroient tous leur caractere, les ans, ils auroient pû fournir à l'entretien d'une Flotte nombreuse. Il ne leur manquoit qu'un lieu propre à leur fournir des provisions, car avec cette ressource ils auroient pû se rendre assez forts pour enlever les Vaisseaux mêmes des Japonois, si l'Empereur eût entrepris de leur ôter la liberté du commerce. Leur fierté augmentoit de jour en jour jusqu'à mépriser les Anglois, dont ils avoient reçu les premiers principes de la Navigation, & que tout le monde reconnoissoit pour leurs Maîtres. A la verité ils s'étoient mis en posfession de quelques Forteresses près de Malaca; mais Cocks rend témoignage sur des informations certaines, qu'ils étoient moins aimés des Indiens que les Espagnols. Quoique la hauteur insupportable des Officiers de l'Espagne eût fait desirer aux Peuples des Indes l'arrivée des Hollandois, ils s'étoient bientôt apperçus de la diminution des pieces de huit, qui leur venoient en abondance des Espagnols, Nation que sa fierté n'empêche pas d'être galante & liberale; au lieu que les Hollandois, qui servoient aux Indes en qualité de Soldats, n'avoient qu'une paye modique, à peine suffisante pour leur nourriture & leur habillement. Les Commandans de Hollande leur retranchoient jusqu'aux profits qui devoient leur revenir de leurs prises & de leurs conquêtes, en répetant sans cesse que tout devoit retourner aux Etats Géneraux.

Esperance d'irnion entre les Compagnies de

Cocks ne prétend pas decider à quoi cette conduite pouvoit aboutir, mais C c iii

COCK SL 1614. Raifons qui faifoient esperer le commerce de la Chine anx Anglois.

il étoit persuadé que si les Hollandois ne changeoient pas de methode, ils devoient renoncer à l'esperance d'établir jamais leur commerce à la Chine. Au contraire, il s'imaginoit que cette entreprise pouvoit réissir d'autant plus facilement pour les Anglois, qu'ils ne demandoient que la liberté d'y envoyer tous les ans trois Vaisseaux, & d'y laisser un petit nombre de Facteurs pour l'administration de leurs affaires, sans y mener des Prêtres ou des Ministres, que les Chinois, dit-il, ne recevoient pas volontiers. Il se flatoit aussi que depuis l'arrivée des Anglois dans ces contrées l'Empereur de la Chine avoit pris une fort bonne opinion de leur caractere, surtout en apprenant que le Roi de Firando & l'Empereur même du Japon les avoient comblés de caresses, & que la Nation Angloife s'accordoit mal avec les Espagnols. Les Marchands Chinois qui entretenoient Cocks dans ces idées, ajoûtoient que leur Empereur & les principaux Seigneurs de sa Cour prenoient plaisir à se faire raconter tout ce qui appartenoit au caractere & au commerce des Anglois. Ils demanderent à Cocks si dans la supposition que le commerce lui sût accordé à la Chine il empêcheroit que les Hollandois ne pillassent plus long-tems les Jones Chinois. Cette question étoit embarassante. Cependant il leur répondit que le Roi son Maître donneroit des ordres que les Hollandois seroient forcés de respecter.

Circonstances de la mort de Peacoks à la Cochin-

On apprit enfin au Comptoir de Firando les circonstances tragiques de la mort de Peacoks, qui avoit été tué l'année précédente à la Cochinchine. Il s'y étoit rendu sur un Bâtiment Indien, avec des Lettres du Roi d'Angleterre & des marchandises. Il avoit été fort bien reçû à Quinham, Port commode, où il s'étoit proposé d'exercer le commerce. Carwarden, qui l'accompagnoit en qualité de Facteur, descendit à terre, offrit des présens, qui furent agréés, & vendit même au Roi plusieurs pieces de draps d'Angleterre. La confiance avant paru bien établie, Peacoks ne fit pas difficulté de descendre à son tour, pour recevoir le payement des Marchandises. Mais lorsqu'il étoit prêt à sortir de l'Esquif, plusieurs Indiens fondirent sur lui armés de crocs de fer, & le masfacrerent avec son Interprête & quelques autres gens de sa suite. Carwarden, qui étoit demeuré sur le jonc, sortit heureusement du Port; mais on ignoroit encore ce qu'il étoit devenu. Les Chinois & les Japonois parurent également persuadés que cette trahison du Roi de la Cochinchine étoit venue du ressentiment qu'il conservoit contre les Hollandois, depuis qu'ils avoient brûlé sa Capitale & fait main basse sur tous les habitans. Leur querelle avoit commencé par l'infidélité de quelques Facteurs de Hollande, qui avoient répandu quelques années auparavant de fausses pieces de huit à Quinham & qui les avoient données en payement pour diverses Etosses de soye. Le peuple Indien, qui s'en étoit apperçû, avoit poussé la vengeance jusqu'à piller le comproir des Hollandois & tuer un de leurs Facteurs; après quoi les Vaisseaux de Hollande s'étoient crus en droit d'exercer toutes fortes d'hostilité sur cette côte, de brûler la ville, & de passer au fil de l'épée jusqu'aux femmes & aux enfans.

Fauste monnoie employée par les Ho landois.

1617.

glois au Japon.

Dans la lettre de l'année 1617, Cocks raconte qu'il s'étoit rendu à la Cour Bornes des Animperiale, pour faire donner plus d'étendue aux privileges de commerce que Saris avoit obtenus. Ils étoient bornés aux Ports de Firando & de Nangazaqui; ou du moins les Vaisseaux ne pouvoient aborder dans aucun autre lieu, par la seule raison que c'étoient les premiers Ports où Saris étoit arrivé. Toutes les sollicitations de Cocks ne pûrent obtenir que cette ordonnance fut changée.

L'année d'anparavant, Edouard Sayer avoit fait le voyage de la Cochinchine sur un jonc Japonois, avec une riche Cargaison. Mais à son retour il avoit été volé par quelques Chinois, qui lui avoient enlevé tout le profit de son commerce. Son argent étoit dans sa chambre, d'où il se préparoit à le faire transporter au rivage. Les voleurs trouverent le moyen de percer une planche du jonc, & de tirer avec des crochets une partie des sacs, sans que la garde en eût conçû le moindre soupçon. Quoique les auteurs du vol ne fussent pas connus, quele nois, on avoit des preuves si fortes que c'étoit des Chinois, qu'avec l'approbation même de la cour & des Habitans de Firando, Sayer intenta un procès aux Marchands Chinois de cette Ville; ce qui ne l'empêcha point, après avoir mis sa cause entre les mains d'un Japonois sort éclairé, d'entreprendre un autre voyage, pour réparer encore plus sûrement sa disgrace. Le grand jone, que Cocks avoit acheté à Kochi revint cette année de Siam, où il avoit déja fait deux voyages fort heureux.

COCKS. 1617.

Vol adroit de

Combat entre

Les Hollandois envoyerent des Molucques une flotte aux Manilles, pour atta- Les Hollandois quer celle d'Espagne, qu'ils s'étoient lassés d'attendre dans le lieu même qui fai- pressent les Espafoit le sujet de la guerre. Ils la tinrent bloquée pendant cinq ou six mois, sans ques. qu'elle osat faire le moindre mouvement pour se dégager de cette esclavage. Enfin perdant l'espérance de la forcer dans ses Ports, ils remirent à la voile pour donner la chasse aux jones Chinois, avec l'indigne artifice de se couvrir du nom Anglois. Ils en prirent jusqu'à trente cinq, dont l'un étoit chargé de précieuses richesses. Cependant les Espagnols étant enfin sortis de leurs retraites & les trouvant séparés, fondirent sur cinq ou six de leurs Vaisseaux, dont ils brûle- ces deux Nationsrent & coulerent à fond trois des plus gros, entre lesquels on comptoit l'Amiral. La victoire ne pouvoit leur être contestée, & peut-être en auroient-ils reeneilli d'antres fruits, s'ils n'eussent pas en l'imprudence de se séparer à leur tour. Mais leur Vice-Amiral rencontra deux gros Vaisseaux Hollandois, qui n'avoient point encore essuié de combat, & qui le firent échoner après un combat fort opiniâtre. Les Espagnols aimerent mieux brûler de leurs propres mains ce malheureux Bâtiment, que de le voir tomber entre les mains de leurs ennemis.

Les deux Hollandois vinrent ensuite à Firando, avec deux autres Vaisseaux de leur nation, qui avoient attendu long-tems le Navire Portugais de Macao, & qui étoient désespérés de l'avoir manqué. L'un des deux, nommé le Lion rouge, se brisa dans un grand orage, en entrant dans la rade de Firando; mais toutes ses marchandises furent sauvées, quoiqu'avec beaucoup d'altération. L'Empereur ayant déclaré justes toutes les prises qu'ils avoient faires sur les Chinois, ils envoyerent un des quatre Vaisseaux, chargé de soye crue & d'autres dépouilles de la Chine à leur comptoir de Bantam; un autre chargé d'argent & de provisions au comptoir de Malaca; & les deux autres sur les côtes de la Chine, pour y enlever tout ce qui fortiroit des Ports & retourner à la Mouffon suivante. La hardiesse qu'ils avoient eue de couvrir leurs pyrateries du nom Anglois étant venue jusqu'aux oreilles de Cocks, il se crut obligé de faire avertir les Chinois de cette imposture.

Dans sa quarrième lettre, il raconte l'arrivée de deux Jesuites sur un Vais-seau Espagnol, avec la qualité d'Ambassadeurs du Vice-roi de la nouvelle Estpagne, & des présens pour l'Empereur. Mais ce Prince obstiné dans la haine d'Ambassadeurs

1618.

COCKS. 1618.

qu'il portoit aux Chrétiens refusa de les voir, & se se servit de William Adams pour seur faire déclarer qu'ayant banni tous les Prêtres & les Religieux de ses Etats, il n'avoit pas changé de résolution. Il fit joindre à cette déclaration l'ordre de sortir immédiatement de ses Etats. On prétendoit que Fidaia-Sama, son gendre & son ennemi, avoit promis aux Jesuites la liberté de revenir au Japon si la fortune favorisoit ses armes. Ainsi, conclut Cocks, il est fort heureux pour les Anglois & les Hollandois que la victoire ne se soit pas déclarée pour lui; car nous aurions été pour jamais exclus du commerce du Japon.

Les Hollandois déclarent la guer-I:rando.

Cocks parle ici d'une autre lettre, dans laquelle il ávoit écrit à Thomas Wilson les procédés impérieux des Hollandois contre la Nation Angloise; mais ils n'avoient jamais approché de ceux que le Comptoir Anglois essuia cette année, par les emportemens d'Adam Westerwood, Amiral, ou comme il se re aux Anglois de faisoit nommer au Japon, Seigneur Commandant d'une Flotte Hollandoise de sept Vaisseaux, qui étoit alors dans la Rade de Firando. Ce furieux Amiral, fit déclarer folemnellement la guerre aux Anglois sur tous les Bâtimens de sa Flotte, avec ordre à tous ses gens de prendre leurs Vaisseaux, de se saissir de leurs marchandises, de les poursuivre & de les tuer comme leurs plus mortels Ennemis. Après une démarche si éclatante, les Hollandois de la flotte ne cesferent pas de renouveller sans cesse leurs outrages & de venir braver Cocks jusqu'à la porte de son comptoir. Ils y seroient entrés plus d'une fois, dans l'intention de le massacrer, lui & tous les Anglois, qui n'étoient pas un contre cent, s'il n'eut pris le parti d'implorer le secours des Japonois. La violence leur réussissant mal au Comptoir, ils se saistrent d'un Esquif, qui appartenoit à Cocks & qui étoit marqué aux armes d'Angleterre. Ils chargerent de chaînes un Anglois qu'ils y trouverent, & l'ayant conduit dans leur Comptoir, ils le menacerent de le poignarder à coup de couteaux. Le jour d'après, ils bracquerent quelques pieces d'artillerie contre deux barques Angloises qui rentroient dans la Rade; & les ayant manquées avec le canon, ils se saissrent de la mousqueterie, dont ils tuerent deux Japonois employés au service des Anglois. Le Roi de Firando avoit reçû de l'Empereur l'ordre exprès d'arrêter ces excès de fureur; mais les craintes dont il étoit rempli lui-même ne lui permettoient guere d'employer le ton de l'autorité; & la seule grace qu'il fit à Cocks sut de souffrir que les habitans de Firando prissent sa défense.

Autres outrages des Hollandois.

Entre les Vaisseaux de la Flotte Hollandoise, les Anglois en reconnurent deux qui avoient été pris sur leur Nation dans les Mers de l'Inde. Ce n'étoit pas le seul outrage qu'ils eussent essuié de cette nature. La même Flotte leur avoit enlevé deux autres Vaisseaux dans le Port de Patane, où ils avoient un comptoir. John Jordain, premier Président de la Compagnie Angloise dans les Indes, avoit été tué dans cette occasion, avec plusieurs matelots; & de quantité d'autres, qu'ils avoient arrêtés pour les engager à leur service, il ne s'en étoit sauvé que six, qui avoient gagné fort heureusement la terre. Westerwood eut la hardiesse de les faire redemander aux Anglois de Firando. Mais Cocks répondit, d'un air ferme, qu'il falloit commencer par lui faire voir en vertu de quelle commission les Hollandois avoient osé se saisir des biens de sa Nation & tuer les sujets du Roi son Maître. Sur cette réponse, ils pousserent l'impudence jusqu'à s'adresser à Tono, Roi de Firando, pour le presser de leur faire rendre leurs Esclaves Anglois. Il leur confeilla de s'adresser à l'Em-

pereur

pereur, en leur promettant que ses ordres seroient exécutés; mais il prit soin d'ajouter qu'on étoit fort éloigné de croire au Japon que les Anglois fussent esclaves de la Hollande. Cocks vivement pénétré de tant d'insultes, implore la justice & l'honneur du Roi Jacques en faveur de ses propres sujets, contre une race ingrate & perfide, telle, dit-il, qu'étoient alors les Hollandois des Indes Orientales, qui ne connoissoient point d'autres loix que la fraude, la violence & le pillage, & qui maltraîtoient indifféremment leurs alliés & leurs ennemis. L'Amital Hollandois met la te-

Wersterwood, ne mettant point de bornes à sa fureur, alla jusqu'à promettre te de Cocks à cinquante pieces de huit à qui lui apporteroit la tête de Cocks, & trente pour prix. la mort de chaque Anglois. Cette cruelle ordonnance coûta quelques blessures mortelles à plusieurs personnes du Comptoir, que les Matelots Hollandois observoient continuellement pour les poignarder. Il se trouvoit néanmoins sur la Flotte quantité d'honnêtes gens qui gemissoient de la conduite de leur Amiral. Il y en eut même quelques-uns, qui chercherent le moyen de parler secrettement aux Anglois & qui désavouerent ses emportemens au nom de leur Nation. Ils apprirent à Cocks que ce superbe Amiral étoit fils d'un vil artisan d'Amsterdam, & que tous les Capitaines qu'il avoit sous ses ordres n'étoient pas d'une naissance plus relevée. Mais comme tout dépendoit de la force & cocks a recours qu'elle étoit entre leurs mains, il résolut de faire le voyage de Meaco, pour représenter à l'Empereur, qui faisoit alors sa résidence dans cette ville, les indignes traitemens que les Anglois essuyoient dans ses Etats, au méptis des graces & des privileges qui leur avoient été accordés par sa Majesté Impériale. Il fut reçû avec beaucoup de caresses. On lui promit toutes sortes de protections, & l'Empereur lui fit dire qu'il avoit envoyé là-dessus des ordres au Roi de Firando. Mais les Hollandois n'en furent pas moins infolens, ni le Roi de Firando moins timide.

Pendant que Cocks étoit à la Cour, plusieurs Marchands Espagnols & Portugais y vinrent rendre leurs hommages à l'Empereur, cérémonie qui s'observe fondue. toujours à l'arrivée des Vaisseaux étrangers. Il y avoit à Meaco dans le Palais même, un Hollandois qui ayant passé près de vingt ans au Japon, parloit facilement la langue du pays, & vivoit familiérement avec les premiers Seigneurs de la Cour; homme d'ailleurs qui n'avoit rien de plus recommendable que son effronterie & quelque bien qu'il avoit amassé. Se trouvant avec Cocks & les Deputés Espagnols en présence de quelques Seigneurs Japonois qui prenoient plaisir à ses voir, il eut la hardiesse de relever par de grands éloges le Roi de Hollande, & de le représenter comme le plus grand Monarque de l'Europe. Cocks entendoit la langue du Japon, quoiqu'il affectat toujours d'employer un interpréte. Dans l'indignation de tant d'impostures, qui ne lui avoient d'abord causé que de la surprise, il les interrompit tout d'un coup pour répondre en Japonois, que c'étoit autant de mensonges; que la Hollande étoit un Pays de fort petite étendue, qui n'avoit pas de Roi; qu'elle étoit gouvernée par un Comte, ou plûtêt que le Comte étoit gouverné lui-même par les Hollandois; & que s'il y avoit quelque Roi dont elle dût faire l'éloge, c'étoit celui d'Angleterre, sans la protestation duquel il n'existeroit point un perit Etat qui se nommoit la Hollande. Cette réponse couvrit le Hollandois de confusion, & réjouir également les Japonois & les Espagnols.

L'Empereur ne se relâchoit pas dans sa haine contre les Chrétiens sur-tout Tome II. Dd

COCK S. 1618.

L'Amiral Hol-

Hardieffe d'un

COCKS. 1618. Perfécutions con-

contre les Japonois qui étoient demeurés attachés à l'Evangile. Tous ceux qui étoient découverts recevoient immédiatement la sentence de mort. Cocks en vit exécuter tout à la fois cinquante-cinq à Meaco, & dans ce nombre, plutre le Christianis. sieurs enfans de cinq ou six ans, qui étoient brûlés vifs dans les bras de leurs meres en invoquant le nom de Jesus. Cinq surent brûlés à Nangazaqui; onze décapités; leurs corps coupés en pièces, liés dans des facs & précipités au fond de la mer. Les prisons de Firando & plusieurs autres Villes en contenoient une multitude, qui attendoient à tous momens le supplice; & la rigueur de cette persécution en ramenoit fort peu à l'Idolâtrie. Malgré la ruine d'une infinité d'Eglifes, il en étoit resté quelques-unes à Nangazaqui. Le Monastere de la Miséricorde avoit été épargné aussi dans cette ville, avec les cimetières & les autres lieux de sépulture. Mais par de nouveaux ordres de l'Empereur, on recommença cette année les démolitions. Les Tombeaux furent ouverts, les os des morts brûlés, & leurs cendres répanduës dans les champs. Enfin pour effacer jusqu'au souvenir du Christianisme, on forma de nouvelles rijes & l'on bâtit des maisons dans les lieux où les Eglises avoient existé. On y joignit des Pagodes, avec des fondations de Prêtres Idolâtres, & des établissemens les plus opposés à la Religion chrétienne. Il y avoit près de Nangazaqui un lieu confacré par la dévotion des Chrétiens, où plusieurs Jésuites & d'autres Fideles avoient louffert la mort pour la défense de la Foi. On y avoit élevé un Autel, & la crainte du supplice n'empêchoit pas qu'un grand nombre de Japonois n'y allassent tous les jours offrir au ciel leur sang & leurs priéres. L'Empereur affecta de le faire détruire avec des circonstances terribles. Les Arbres, les Edifices, l'Autel, tout fut renversé & réduit en cendre. La terre fut renouvellée & changée en plaine où l'on fit passer la charrije.

Réfolutions d'Etat au Japon.

À la fin de l'année précédente l'Empereur avoit dépouillé Tay-Fruschama, un des plus grands Princes du Japon, de plus de soixante ou quatre - vingt Terres qu'il possedoit, en lui laissant pour toute retraite un petit canton du côté du Nord. On s'attendoit que cet événement produiroit de grands troubles, parce que tous les Vassaux de Tay-Fruschama ayant pris les armes, s'étoient fortifiés dans la Ville de son nom, avec des munitions pour une longue défense. Mais le Tay se trouvant encore arrêté avec son fils à la Cour de l'Empereur, ce Prince les força d'écrire à leurs sujets pour leur persuader de quitter les armes. Cette démarche réiissit, & l'Empereur pardonna aux Rebelles, mais il n'en donna pas moins les biens du Tay à deux de ses propres Parens; & pour signaler encore plus sa vengeance il fit abbatre le Château de Fruschama qui étoit d'une beauté & d'une grandeur extraordinaires. Toutes les pierres & les autres materiaux furent transportés à Ozaka, dans la vûe de rebâtir le Château de cette Ville qui avoit été détruit dans la derniere guerre. Les Rois Tributaires reçurent ordre de contribuer chacun dans quelque partie aux frais de cette entreprise; ce qui les chagrina d'autant plus qu'étant retournés depuis peu dans leurs Etats, dont ils avoient été long-tems éloignés pendant la guerre, ils se voyoient dans la nécessité de revenir à la Cour Imperiale & de s'engager dans de nouvelles dépenses. Mais on ne leur laissoit pas de troisième choix entre ce parti & celui de s'ouvrir le ventre. Cependant ils conçurent quelques esperances sur le bruit qui se répandit que Fidaia-Sama; fils de Tico-Sama, n'étoit pas mort comme on l'avoit publié, & qu'il vivoit

caché, à Meaco, dans le Palais du Dairi, ou du Chef de la Religion. Ces faux rapports, qu'on avoit pris plaisir à semer plusieurs fois, avoient toujours été reconnus pour des impostures. Mais ils jettoient du moins des allarmes dans l'esprit de l'Empereur; & tandis qu'il étoit livré à ses inquiétudes, il laissoit à ses Vassaux le tems de respirer. On ne doutoit pas que Fidaia, s'il étoit vivant, ne lui causat beaucoup d'embarras; car cet usurpateur étoit moins guerrier que politique.

Dans le cours de Novembre & de Décembre, il parut deux cometes au Japon. La premiere s'étant levée à l'Est sous la forme d'une grande poutre de feu, prit sa direction vers le Sud, & disparut avant la fin du mois. L'autre venant aussi de l'Est, avec l'apparence d'une grande étoile enflammée, prit vers le Nord, & disparut près de la grande Ourse. Les Prêtres du Japon firent regarder ces deux Phénomenes comme les présages d'une infinité de malheureux événemens; mais il n'arriva rien de plus éclatant que

la déposition du Tay-Fruschama.

Les Espagnols & les Portugais publierent au Japon qu'on avoit vû en Angleterre une croix fanglante au dessous des nues, qu'un Prédicateur par les Espagnols. Protestant qui avoit eu la hardiesse d'en parler sans respect, avoit perdu tout d'un coup l'usage de la langue; & que le Roi effrayé de ce miracle avoit fait demander au Pape des Cardinaux & d'habiles Ecclésiastiques pour rétablir dans ses Etats la Religion Romaine. Cocks raille beaucoup les Espagnols & les Portugais sur la facilité avec laquelle ils avoient reçu cette histoire, jusqu'à foutenir, dit-il, que c'étoit lui-même à qui les premières informations en étoient venuës d'Angleterre.

Purchass ajoute aux Relations de Saris & de Cocks deux Lettres d'Edouard Deux Lettres de Sayer, dattées de Firando au Japon. Sayer étoit un des Facteurs du Comptoir cette Relation. Anglois de cette Ville. La première de ces deux Lettres est du 5 Décembre 1615, & la seconde du 4 Décembre 1616. Quoique l'adresse ne se soit pas conservée, on conclut de quelques expressions, qu'elles furent toutes deux écrites à Saris. Il n'y a rien dans la premiere qui ne se trouve dans la Relation de Cocks. La seconde contient quelques circonstances d'un voyage de Sayer à Siam, dans un Jone de la Compagnie commandé par William Adams. Il raconte qu'ayant acheté à Siam plus de marchandises que le Jonc n'en pouvoit recevoir, il en avoit fretté un autre dont il avoit pris la conduite. L'année étant déja fort avancée, il avoit essuyé depuis le 1 de Juin jusqu'au 17 de Septembre un fort mauvais tems entre Siam & Schachmar, avec d'autant plus de danger qu'il étoit fort mal en Pilote. Le Chinois, qu'il avoit été obligé de prendre pour cet office ignoroit la navigation jusqu'à ne pouvoir reconnoître où il étoit lorsqu'il avoit perdu de vûe la terre. Enfin ce mauvais guide étant tombé malade, Sayer, sans s'attribuer beaucoup plus d'habileté, s'étoit vû dans la nécessité de prendre lui-même le gouvernail, au hazard d'être mille fois submergé. Il eut néanmoins le bonheur de conduire son Jone à Schachmar, où il arriva le 17 de Septembre, après avoir perdu vingt hommes par la maladie & le besoin d'eau. En rentrant dans la rade de Firando, il ne lui en restoit que cinq qui fussent capables de se soutenir fur leurs jambes.

A la fin de cet article, les Auteurs du Recueil n'ont pas cru devoir sup-

Cocks. 1618.

Cométes au Ja-

Fable inventée

COCKS
1618.
Reifons qui font
publier la Lettre
fuivante au Roi
de Hollande.

primer une Lettre de l'Empereur du Japon au Roi de Hollande, qui n'est pas moins curieuse par le fond que par son titre. L'original sut apporté en 1610 sur le Vaisséau le Lion rouge, qui arriva au Texel le 22 de Juillet. On ne nous apprend pas comment elle est passée entre les mains des Anglois; mais leur vûe, en la publiant, est de la faire servir de preuve à quelques observations sur les Hollandois, qu'il est inutile de répéter.

### Lettre de l'Empereur du Japon au Roi de Hollande.

Moi, l'Empereur du Japon, je souhaite au Roi de Hollande qui envoye " de si loin pour me visiter, toutes sortes de prospérités. Je me réjouis beaucoup de la volonté que vous avez eue de m'écrire & " d'envoyer vos gens vers moi. Je souhaiterois que nos Pays fussent plus pro-» ches l'un de l'autre, afin que l'amirié commencée entre nous pût continuer » & s'accroître plus facilement. Cependant le souvenir de votre Majesté ne " m'est pas moins agréable, depuis la liberalité & l'affection qu'elle m'a mar-" quée sans me connoître, en me faisant offrir quatre présens; & quoique je " n'en eusse aucun besoin, je n'ai pas laissé de les recevoir avec une joye & une » consideration extraordinaires parcequ'ils viennent de vous. Et comme les " Hollandois, sujets de votre Majesté, desirent d'exercer le commerce dans " mon Pays avec leurs Vaisseaux, & d'avoir un lieu de résidence près de ma " Cour, dans la vûe de tirer plus d'avantages de ma protection, j'assure votre " Majesté que si je ne puis les satisfaire actuellement dans toute l'étendue de » mes desirs, à cause des troubles qui nous agitent, je ne veux néanmoins » rien négliger pour leur témoigner mon affection comme j'ai fait jusqu'à » présent, & je donnerai ordre à tous mes Gouverneurs & Sujets de les traiter » avec faveur & amitié, eux, leurs Vaisseaux & leurs marchandises, dans y quelques Ports & quelque lieu de mes Etats qu'ils arrivent. A cet égard votre " Majesté & tous ses Sujets n'ont à craindre aucune contravention; ils peuvent " arriver ici aussi librement que dans les Ports & le Pays de votre Majesté. " Ils peuvent rester dans les miens pour exercer le commerce, & se persua-» der que l'amitié qui est commencée avec vous par moi & mes Sujets, loin » d'être jamais alterée de ma part, ne fera qu'augmenter & se fortifier à " l'avenir. Je ressens de la confusion de ce que votre Majesté, qui est si connue " & si renommée dans le monde par ses nobles exploits, a bien voulu con-» descendre à me faire visiter de si loin par ses Sujets, dans un Pays aussi in-" digne de son attention que le mien, & à m'offrir des témoignages d'amitié " que je mérite si peu. Mais considerant que ce soin procede de votre affection, » je ne puis me dispenser de bien recevoir vos Sujets & de consentir à leurs » demandes. Aussi cette Lettre leur sera-t'-elle caution que dans tous les lieux, » les Pays & les Isles de mon Etat, ils peuvent trafiquer & bâtir des Maisons » propres à leurs marchandifes & à leur commerce; ils peuvent, à present 29 comme à l'avenir, vacquer au soin de leurs affaires avec une entiere liberté. » s'assurer qu'on ne leur fera point de tort ni d'injure, & compter que je les » supporterai & les défendrai comme mes propres Sujets. Je promets aussi » que les personnes qui doivent être ici laissées, comme on me le fait entendre,

me seront à present & à l'avenir dans une particuliere recommendation &

" que ma protection & ma faveur ne leur manquant jamais, elles trouveront " en moi les mêmes sentimens que dans les voisins & les amis de votre Ma-" jesté. A l'égard des autres affaires, qui ont été traitées entre moi & les Su-" jets de votre Majesté, comme il seroit trop long d'en parler ici, je m'en

" rapporte à leur propre récit.

COCKS. 1618.

#### CHAPITRE VIII.

Voyage & avantures de William Adams, Pilote Hollandois, aux Isles du Japon.

E voyage s'étant fait par la voye du Sud-Ouest, il sembloit devoir être placé naturellement avec ceux de la même espece, suivant l'ordre qu'on s'est proposé dans ce Recueil. Mais le nom de l'Auteur est revenu si souvent dans les Relations de Saris & de Cocks, qu'on s'est déterminé à ne pas le séparer de deux Voyageurs avec lesquels il se trouve joint par les mêmes affaires & les mêmes interêts. William Adams étoit né à Gillingham, dans la Naissance, édu-Province de Kent, à deux mille de Rochester, & un mille de Chatam, d'Adams, principale station des Vaisseaux du Roi. Dès l'âge de douze ans, il sur amené à Lime House, près de Londres, où il apprit pendant onze ou douze ans le métier de la Mer, sous Nicolas Digines. Ensuite, ayant servi en qualité de Pilote sur les Vaisseaux de la Reine Elizabeth, il sut employé par la Compagnie des Marchands de Barbarie, jusqu'à ce que les Hollandois commencerent le commerce des Indes. Adams, passionné pour connoître les methodes de navigations qui sont propres à ces Mers éloignées, se loua pour premier Pilote au service de la Flotte Hollandoise qui devoit faire voile à la Mer du Sud en 1598. La necessité ayant fait relâcher les Hollandois au Japon, il y parvint à la faveur particuliere de l'Empereur, qui lui accorda une pension, & dans la suite une Terre suffisante pour l'entretien d'un homme de distinction. Mais Adams éloigné de sa femme & de deux enfans qu'il avoit laissés à Londres, étoit moins sensible aux avantages de sa fortune qu'auchagrin d'être séparé de ce qu'il avoit de plus cher. Enfin trouvant l'occasion de quelque Jone Indien pour écrire dans l'Isle de Java ; où il sçavoit que les Anglois avoient quelques Marchands, il y envoya comme au hazard une Lettre dattée le 22 d'Octobre 1611, avec cette étrange suscription, dans la langue de son Pays: A mes amis & mes compatriotes inconnus, que je prie de faire tenir cette Lettre, ou une simple copie, ou seulement les nouvelles qu'elle contient, à quelques personnes de ma connoissance, soit à Limehouse, soit à Gillingham,

Observations préliminaires.

cation & progres

1598.

Adresse fingui-

Une des vues d'Adams en écrivant aux Anglois de Bantam, étoit sans doute d'exciter les Anglois au commerce du Japon. Mais il semble qu'ils avoient déjatourné les yeux de ce côté-là, puisque le Capitaine Sarisétoit parti de Londres, ux mois avant la datte de la Lettre, pour entreprendre ce dangereux voyage. L'Angleterre continua d'envoyer tous les ans plusieurs Vaisseaux au Japon; & William Adams fit de-là diverses courses dans les Pays voisins, en qualité

ADAMS. 1598.

comme à son centre, & remettant sans cesse à partir pour l'Anglererre, la mort le surprit à Firando en 1620 ou 1621. Du moins Purchass assure qu'on Mort d'Adams. apprit à Londres en 1621, la nouvelle de sa mort, par le James, Vaisseau de la Compagnie.

Départ de la Flotte Hollandoife dont il étoit

La Flotte Hollandoise étoit composée de cinq Bâtimens, équipés par Peter Vanderbach & Hans Vander Vikes Chef de la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales. L'Amiral étoit un Marchand, qui se nommoit Jacques Maypay, & qui reçut William Adams pour son Pilote. Ils partirent du Texel le 24 de Juin 1598; & perdant de vûe les Côtes d'Angleterre le 1 de Juillet, ils arriverent le 21 d'Août à St. Jago, une des Isles du Cap Verd, où ils s'arrêterent vingt-quatre jours. Pendant ce long séjour, ils eurent un grand nombre de malades, & l'Amiral même ne fut point à couvert de cette disgrace commune. La raison qui les arrêta si long-tems dans ces Isles sut une fausse esperance d'y trouver beaucoup de chevres & d'autres rafraîchissemens, sur la parole d'un Capitaine qui avoit déja fait cette course, mais qui comptoit mal à propos sur sa mémoire. Adams ayant été appellé au conseil avec les autres Pilotes, ne fit pas difficulté de condamner hautement le parti qu'on avoit pris sans l'avoir consulté; ce qui fut si mal reçu par tous les Les Pilotes sont Capitaines, qu'ils prirent entr'eux la résolution de ne plus admetrre les exclus du Con-Pilotes au Conseil.

feil.

gation.

dans la basse Gui-

Le 15 de Septembre, on quitta l'Isle de St. Jago. Mais les maladies n'ayant fait qu'augmenter après qu'on eut passé la Ligne, on eut le chagrin de perdre l'Amiral à trois degrés de latitude du Sud. Les vents, la pluie, les orages, & toutes les disgraces de la navigation forcerent la Flotte de relâcher sur les Fâcheuse navi- Côtes de la basse Guinée, au Cap de Spirito Sancto. On reconnut que la cause de tant de malheurs venoit d'être partis dans une saison trop avancée. Le nouvel Amiral résolut de gagner le Cap de Lope Gonsalves sur la Côte Côte de Loango, dans la vûe de s'y procurer des rafraîchissemens. Mais quoiqu'il fut arrivé avec beaucoup de bonheur, l'air s'y trouva si mauvais, & les vivres si rares, qu'il lui mourut un grand nombre de malades. Il remit à la voile le 29 de Septembre, déterminé à passer directement les détroits de Magellan. Isle d'Anno- Cependant à la vûe de l'Isle d'Annobon, sur laquelle il tomba sans s'y être attendu, il ne put resister à l'esperance d'y trouver d'utiles secours. Mais il fallut employer la force & se rendre maître de l'Isle, pour y faire débarquer tous ses malades. La Ville ne contenoit pas plus de vingt maisons. Le Pays fournit en abondance des Bestiaux, des Oranges & d'autres fruits : mais l'air y est si mal sain qu'à mesure qu'un Matelot se rétablissoit deux étoient attaqués de la même maladie. D'ailleurs le biscuit, le vin & l'eau commençant à manquer, on fut forcé de lever l'ancre le 12 de Décembre, avec la triste nécessiré de réduire tous les gens de l'Equipage à une livre de pain pour quatre jours, en gardant la même proportion pour l'eau & le vin. La disette ne fit qu'augmenter, & les vents ne cessérent pas de souffler au Sud par Est & au Sud-Sud-Est jusqu'au quatriéme degré de latitude du Sud qu'ils tournérent au Sud-Est, à l'Est-Sud-Est & à l'Est. Dans une navigation si languissante, qui fit employer près de quatre mois depuis l'Isle d'Annobon jusqu'au Détroit de Magellan, quantité de Matelots affamés mangérent jusqu'aux cuirs qui

convroient les Cables. Enfin le 29 de Mars on eut la vûe de la terre à cin-

quante degrés de latitude.

Le 3 d'Avril on tomba au Port Santo, & l'on entra le 6 dans le premier Détroit de Magellan. Le 18 on passa le second avec un fort bon vent. Ici l'on ve aux Détroits jetta l'ancre contre l'Isle des Pengouins, où les Chalouppes furent bientôt chargées de ces Oiseaux, qui sont plus gros que des Canards. Toute la Flotte se trouva fort soulagée par ce rafraîchissement. Le 10 elle remit à la voile, avec un vent capable de la dégager bientôt des Détroits. Mais l'Amiral voyant les Côtes garnies de bois & trouvant l'ancrage excellent dans plusieurs endroits, ne voulut pas aller plus loin pour faire sa provision. Il pensoit aussi à former une Pinace de quinze ou seize tonneaux. Cette double vûe lui fit choisir le premier endroit favorable pour relâcher. L'hiver se faisoit déja sentir dans ces contrées. Il y tomba beaucoup de nége. Les Matelots ayant également à souffrir du froid & de la faim s'affoiblissoient de plus en plus. Après avoir manqué l'occasion de sortir des Détroits avec un vent qui soussla au Nord-Est pendant cinq ou six jours, on ne retrouva pas la même facilité lorsqu'on voulut l'entreprendre. Le vent étoit tourné au Sud, & le mois d'Avril tirant vers sa fin, il tomba une prodigieuse quantité de pluye & de nége, qui fut suivie de gelées & de vents impétueux. On se trouva dans la necessité de chercher un Port commode, pour y passer l'hiver, & l'on rencontra heureusement, à quatre lieues au Nord, la Rade ou la Baye d'Elisabeth. L'hiver, dans ce quartier du monde, qui est à cinquante-deux degrés trente minutes du Sud, dure pendant les mois d'Avril, de Mai, de Juin, de Juillet & d'Août. Ce long intervalle ne se passa point sans quelques bons vents, dont la Flotte auroit pû profiter pour sortir des Détroits; Mais l'Amiral s'y opposa toujours. On demeura dans la Baye d'Elisabeth jusqu'au 24 d'Août, & les provisions étant presqu'entièrement épuisées, plusieurs Marelots moururent de faim.

En entrant dans la Mer du Sud, on trouva des courans fort impétueux, qui jetterent les Hollandois jusqu'au cinquante-quatrieme degré du Sud, rans dat sud, dans un tems où le froid étoit encore fort vif . Enfin les vents étant devenus favorables, on avança vers la Côte du Perou. Mais au bout de cinq ou fix jours, un orage plus furieux qu'on n'en avoit encore éprouvé, dispersa la Flotte, & la repoussa jusqu'au 54 degré & demi du Sud. L'Amiral perdit pendant quelques jours la vûe des autres Vaisseaux, & ce ne fut que le 9 de Septembre qu'il recommença à les découvrir. Sept ou huit jours après, un autre orage lui enleva sa voile d'avant, & lui sit perdre encore la compagnie des autres. Alors William Adams prit le parti de porter vers la Côte du Chili, au quarante-sixième dégré. C'étoit le rendez-vous dont on étoit convenu dans les plus fâcheuses suppositions. Il y arriva heureusement le 29 de

Septembre.

Les Habitans de ce Pays étant d'un fort bon caractere, on obtint d'eux Adams relacifo des rafraîchissemens, par des échanges de peu de valeur. Cependant après chili, avoir donné avec plaisir quelques Moutons & des Patates pour des sonnettes & de petits coûteaux, la crainte des Espagnols leur sit abandonner tout d'un coup le rivage, sans que rien fût capable de les rappeller. L'Amiral profita de ce repos pour faire équiper la Pinace qu'il avoit apportée de Londres en

ADAMS. 1598. La Flotte artide Magellan.

Difficultés pour

Orages & courans dans la Mez

ADAMS. 1598. . Baldivia. Isle Mocha.

quatre parties. On passa vingt-huit jours sur cette Côte, suivant le terme qui avoit été réglé dans un conseil; après quoi levant l'ancre on s'avança jusqu'à l'entrée de la Baye de Baldivia. Mais le vent devint si fort qu'on fut obligé de tourner vers l'Isle Mocha, où l'on arriva le jour suivant, qui étoit le premier de Novembre. Elle est au 38° dégré de latitude du Sud. N'y trouvant aucun Vaisseau de la Flotte, on porta vers l'Isle de Sainte Marie, & le lendemain on mouilla au dessous du Cap, à une lieue & demie de l'Isle du côté du Sud; mais le rivage paroissant couvert de monde, sans qu'on pût deviner quelle étoit l'intention de ces Insulaires, on prit le parti de doubler le Cap & d'aller jetter l'ancre sur quinze brasses, dans une Baye d'excellent fond.

Ifle Sainte Ma-

On envoya la Chaloupe à terre, pour lier commerce avec les Habitans, qui ne s'étoient pas assemblés avec moins de promptitude qu'aux environs du Cap. Mais ils recurent les Hollandois à coups de flêches, & dans la premiere furprise ils en blesserent plusieurs. Cependant, comme les vivres recommençoient à manquer, l'Amiral fit débarquer trente hommes biens armés, qui écarterent bientôt les Sauvages. Les signes d'amitié & les témoignages de paix furent employés pour leur faire comprendre qu'on n'en vouloit ni à leurs biens ni à leur liberté. On leur montra de loin du fer, de l'argent & du drap. Ils comprirent enfin ce qu'on leur demandoit, & la plûpart apporterent au rivage du vin, des patates & des fruits. Ensuite s'expliquant à leur tour par des signes, ils promirent de revenir le lendemain avec des vivres & d'autres provisions. Comme il étoit fort tard, les Hollandois retournerent à bord; & quoiqu'il y en eut peu qui fussent exempts de blessures, la joye d'avoir parlé aux Habitans & l'esperance des rafraîchissemens Trabifon qui servirent à les consoler. Le lendemain, qui étoit le 9 de Novembre, plusieurs Officiers du Vaisseau se mirent dans la Chaloupe, avec les plus braves gens de l'Equipage. Ils étoient convenus de s'approcher du rivage, mais de n'y débarquer que deux ou trois hommes, parce que les Habitans étant en grand nombre, il yavoit de justes raisons de s'en désier. Lorsqu'ils furent proches de la terre, ils furent invités à descendre par des signes. Leur Chef déclara d'abord par les siens qu'il ne venoit pas avec cette intention. Mais alors quelques Habitans s'avancerent dans l'eau jusqu'à la Chaloupe, avec un visage riant & des vases remplis d'une espèce de vin, en le pressant de se fier à leur Nation, & lui faisant entendre qu'ils avoient à peu de distance plusieurs sortes de Bestiaux. Le Chef Hollandois, tenté par l'esperance des provisions, que les besoins du Vaisseau lui auroient fait préférer à tout l'or du monde, oublia ses résolutions & fit débarquer vingt-trois hommes, armés de sabres & de mousquets. Cette petite troupe marcha vers quelques maisons, qui n'étoient pas éloignées. Mais à peine eurent-ils fait deux cens pas, que plus de mille Sauvages sortant d'une embuscade, tomberent sur eux avec les armes dont ils ont l'usage, & les massacrerent jusqu'au dernier. Thomas Adams, frere de l'Auteur, étoit malheureusement de ce nombre. Ceux qui étoient restés dans la Chaloupe n'eurent pas d'autre ressource que de re-

fait perdre vingt-trois hommes aux Hollandois.

Rencontre d'un tourner promptement à bord, pour y porter cette trifte nouvelle. Vaisseau de la On leva l'ancre dès le lendemain; & gagnant l'Isle de Sainte-Marie, à Flotte dans l'Isle de Sainte Marie, trente-sept dégrés douze minutes de latitude du Sud, on y trouva un des Vaisseaux

Vaisseaux de la Flotte, qui étant parti de Mocha un jour avant l'arrivée de l'Amiral, n'y avoit pas été reçû avec plus de faveur. Le Capitaine & tous les Officiers y avoient été blessés à terre. Cependant les deux Batimens se consolérent par le bonheur qu'ils avoient de se rencontrer. On tint conseil sur le moyen de se procurer des vivres; car les besoins devenoient pressans, & la plus grande partie des deux Equipages étant accablée de maladies, il y avoit peu d'apparence de pouvoir se faire respecter par la force. Tandis qu'on étoit à délibérer, il vint à bord un Espagnol qui obtint la permission de voir le Vaisseau. Il revint le jour suivant, & l'on ne fit pas plus de difficulté de le laisser retourner à terre. Le troisséme jour, il en arriva deux, qui monterent sur le Vaisseau avec aussi peu de précaution. L'Amiral, sans aucun dessein de leur nuire, prit la résolution de les arrêter; & leur protestant Hollandois emqu'il ne croyoit blesser aucun droit puisqu'ils étoient venus sans sa permission, procurer des viil leur déclarà que pour obtenir la liberté il falloit fournir aux deux Vaifseaux Hollandois, qui manquoient de toutes sortes de provisions, un certain nombre de Moutons & de Bœufs. La necessité les força d'y consentir, & les Bestiaux furent amenés à bord au tems dont on étoit convenus. Ce secours rendit le courage aux Hollandois. Hudcope (c'étoit le nom de l'Amiral) proposa de brûler l'un des deux Vaisseaux, parcequ'il n'y restoit point assez de monde pour les conserver tous deux; mais la difficulté de décider sur lequel des deux tomberoit cette sentence, en fit retarder l'exécution. Alors Adams, & Timothy Schotten, autre Pilote Anglois, qui avoit fait le voyage autour du monde avec Thomas Candish, furent appellés au conseil pour donner leur avis sur la situation des deux Batimens & sur le projet du voyage. Outre les embarras présens, on sçavoir que les Espagnols avoient mis en Mer quelques Vaisseaux pour les chercher, & la suite vérifia cette information, car un des trois autres Batimens de la Flotte, fut pris quelques jours

après à San-Jago. Il étoit donc fort dangereux de s'arrêter plus long-tems

présenta que les Draps de l'Europe étoient fort recherchés dans cette Isle, & qu'indépendamment des autres raisons il y avoit plus d'avantage à s'y promettre qu'aux Molucques & dans les autres parties des Indes Orientales, où la chaleur ne permettoit pas de croire que les Draps de laine fussent de si

Il resta si peu d'incertitude après cette ouverture, qu'on ne pensa plus qu'à quitter l'Isle de Sainte-Marie. L'Ancre fut levé le 27 de Novembre, & tournant directement le voile au Japon, on passa la ligne avec un bon vent, qui ne se démentit point pendant plusieurs mois. Dans une si longue course, on tomba vers le seizième dégré de latitude du Nord, au milieu de certaines Isles, dont les habitans sont Antropophages. Sept ou huit hommes de l'Equipage s'étant approchés de la terre dans un Esquif, furent surpris par ces Bar- phages, bares, & mangés, comme on le suppose, sans pouvoir être délivrés de leurs mains. On prit néanmoins un Insulaire, qui fut conduit à bord de l'Amiral; mais on ne lui trouva qu'une stupidité séroce, qui ne permit d'en tirer aucune lumiere. Dans toute l'étendue du 27 & du 28° dégré de latitude, les

ADAMS. 1.598.

Adresse que les ployent pour fe

dans cette Mer. On avoit à bord beaucoup de draps. Un matelot nommé Raisons qui coste Derrick Gerritson, qui avoit fait le voyage du Japon avec les Portugais, fut duisent les deux qui Japon avec les Portugais, fut duisent les deux qui Japon avec les Portugais, fut duisent les deux qui Japon avec les Portugais du Japon avec les P le premier Auteur d'un conseil qui fut approuvé de tout le monde : il re- pour

> Isles habitées par des Antropo-

Tome II.

bon usage.

ADAMS. 1599.

vents furent extrêmement variables, & le tems si orageux, que le 24 de Février l'Amiral fut perdu de vûe, pour ne plus reparoître. Adams avoit changé de Vaisseau dans l'Isle de Sainte-Marie. Il continua sa course jusqu'au 24 de Mars qu'il découvrir une Isle nommée Una Colonna. Les maladies faisoient tant de ravage dans son Bâtiment, qu'il y étoit mort quantité de personnes, & qu'entre ceux que la mort avoit épargnés il n'en restoit que neuf ou dix qui pussent se servir de leurs jambes & de leurs mains. A la hauteur de trente dégrés, Adams chercha, suivant les Cartes, le Cap Nord du Japon, mais inutilement, puisqu'il est à trente-cinq dégrés trente minutes, & que toutes les Cartes particulières, les Globes, les Mappe-Mondes se sont également trompés sur sa situation.

Vaisseau à son

Fausse position

du Japon dans les

Cartes,

Enfin, le 19 d'Avril, à trente-deux dégrés & demi, on eut la vûe de l'Isle, après une navigation de quatre mois & vingt-deux jours depuis le Cap-Trifte état du de Sainte-Marie. En arrivant sur la côte, le Vaisseau n'avoit plus que six hommes, avec William Adams, qui pussent se soutenir sur leurs jambes. arrivée au Japon. On laissa tomber l'Ancre à deux milles d'un lieu nommé Bungo. Il vint aussitôt quantité de Barques, qui ne marquerent aucune intention de nuire au Bariment. Cependant après avoir reconnu la foiblesse de l'Equipage les Matelots Japonois monterent à bord sans attendre l'ordre du Capitaine, & firent divers vols qu'on leur fit ensuite payer bien cher. Le lendemain un Officier du Roi vint à la tête de quelques Soldats, pour mettre les biens des Hollandois à couvert par une garde continuelle. Deux ou trois jours après, le Vaisseau fut conduit dans un excellent Port, pour y demeurer en sureté, jusqu'à ce que le Roi principal, ou l'Empereur du Japon sur informé de son arrivée, & lui fit déclarer ses intentions. Mais dans l'intervalle, les Hollandois obtintent la liberté de débarquer leurs malades, & de se procurer une maison où ils ne manquerent d'aucun rafraichissement. De vingt-quatre, sains ou malades, qu'ils étoient en arrivant, il en mourut trois: le jour d'après, & trois autres dans la fuite; mais le reste se rétablit parfaitement.

Embarras que les Portugais fufcitent au Vaiffeau.

Il se passa cinq ou six jours, après lesquels il vint de Nangazaqui un Jesuite accompagné d'un autre Portugais. Ce fut un malheur pour les Hollandois qu'on leur eur envoyé le Jesuite pour interpréte, parceque l'aversion qu'il ne manqua pas de concevoir pour des Protestans, le porta aussirôt à publier que c'étoient des Pirates, dont il falloit se défier. Les Japonois qui avoient été nommés pour la garde du Vaisseau, étant aussi Catholiques, toute la ville reçut bientôt les mêmes impressions, & la haine devint un sentiment si général que les Hollandois s'attendoient à tous momens d'être crucifiés. C'est le supplice en usage au Japon pour les vols & quelques autres crimes. Mais leur crainte fut encore augmentée par la désertion de deux de leurs gens, qui s'engagerent au service du Roi de Bungo, & qui se joignirent aux Portugais pour la ruine du Vaisseau. L'un qui se nommoit Gilbert Conning, de Middelbourg, se donna pour le principal Marchand du Vaisseau; & de concert avec l'autre, dont le nom étoit Jean Abelson Vanwater, non-seulement il s'ésorça de se mettre en possession de toutes les marchandises, mais il découvrit aux Portugais tout ce qui s'étoit passé dans le cours du voyage.

Neuf jours après l'arrivée du Vaisseau, l'Empereur envoya cinq Fregates

pour faire amener les Chefs des Hollandois à Ozaca, où il renoit sa Cour. Le Capitaine, qui avoit reconnu de l'esprit & de la fermeté à William Adams le pria de se charger de la députation, & lui donna deux Matelots pour cortege. En arrivant à la Cour, Adams fut présenté à l'Empereur. Ce Prince ne lui parla d'abord que par divers signes, qu'il n'entendit pas également. Les Hollan-Imperiale. dois ayant dispensé le Jésuite de leur servir plus long-tems d'interpréte, il n'avoit pas voulu s'obstiner à suivre Adams malgré lui. Cependant on sit venir un Japonois qui parloit assez bien la langue Portugaise, & l'Empereur s'en servir pour faire quantité de questions au Député des Hollandois. Il leur demanda quel éroit l'état présent des Royaumes de l'Europe & particulièrement du sien; quelle route il avoit prise pour venir au Japon, quelle espèce de Marchandises il avoit apportée &c. Adams répondit que son Pays étoit alors en guerre avec l'Espagne & le Portugal, mais qu'il étoit ami de toutes les autres Nations. A l'égard de la route, il prit une Mappe-monde, qu'il avoit apportée; & lui faisant remarquer la disposition de toutes les parties du Globe terrestre, il lui traça la course du Vaisseau par les Détroits de Magellan. Toutes ces idées furent si nouvelles pour l'Empereur, qu'il parut douter si ce n'étoit pas autant de fables. Adams lui apprit ensuite quelles étoient les marchandises du Vaisseau; & lorsqu'après un long entretien, il le vir prêt à se retirer, il lui demanda pour ses compatriotes la même liberté de commerce qu'il accordoit aux Espagnols & aux Portugais. L'Empereur lui fit une réponse qu'il n'entendit point & qui ne lui fut pas expliquée. Mais en fortant de l'audience il fut renfermé, avec ses deux Matelots, dans une Prison où il fut fort bien trairé.

Deux jours après, il fur rappellé à la Cour; & l'Empereur lui demanda quels pouvoient être les motifs qui l'avoient amené dans un Pays si éloigné du sien. Adams répondit qu'il étoit venu par le penchant commun à toute sa Nation, de cultiver l'amirié & le commerce avec les autres Peuples du Monde, en faisant à leur avantage mutuel, des échanges de marchandises & d'autres richesses. La curiolité de l'Empereur se réveilla fort vivement sur les guerres des Anglois contre l'Espagne & le Portugal. Il en demanda la cause & les divers événemens. Adams reprit les différends de l'Europe dans leur origine, & fit un recit auquel le Monarque du Japon parut très attentif, mais qui ne l'empêcha point de renvoyer l'Orateur en prison. Cependant le lieu fut changé, & les traitemens beaucoup plus favorables. Cette captivité dura trente-neuf jours, pendant lesquels Adams n'apprit aucune nouvelle du Vaisseau, & s'attendoit sans cesse au dernier supplice.

Les Portugais s'éforcerent dans cette intervalle de prévenir l'esprit de l'Empereur par toutes fortes d'accusations contre les Anglois. Ils les représenterent comme des voleurs & des brigands, rassemblés de toutes les Nations, à qui la justice impériale ne pouvoit laisser la vie sans exposer le Japon aux derniers malheurs. Leur exemple, disoient-ils, alloit exposer les Japonois à l'invasion de toutes fortes de Corfaires; au lieu qu'une punition rigoureuse ôteroit aux ennemis des Japonois l'envie de troubler leur repos. Ces noires sollicitations étoient secondées par le credit de tous les amis que les Portugais avoient à la Cour. Cependant leur malignité demeura sans effer. L'Empereur après les avoir écoutés long-tems, leur répondit enfin, que jusqu'alors ces Errangers, qu'on lui peignoit avec de si odieuses couleurs, n'avoient causé aucun mal ni

ADAMS 1599.

Son entreticte avec l'Empereur,

Il eft empris

Autre entretiem avec l'Empereur.

Mauvais offices des Portugais

ADAMS. 1599.

L'Empereur prend parti pour les Hollandois.

à lui ni à ses sujets, & qu'il ne pouvoit par conséquent leur ôter la vie sans blesser la raison & la justice; que si les Anglois étoient en guerre avec l'Espagne, il ne voyoit rien qui obligeat les Japonois de s'y intéresser; & bien moins qui l'obligeat lui-même de condamner au supplice des Etrangers qui ne l'avoient point offensé. Cette réponse confondit les Ennemis d'Adams, & les forca déformais au filence.

Depuis qu'il étoit prisonnier, le Vaisseau avoit été conduit aussi près d'Ozaka

qu'il étoit possible; & si l'Equipage étoit gardé soigneusement, on ne lui refusoit aucune sorte de commodité. L'Empereur s'étant fait ramener Adams le quarante-unième jour de sa prison, lui demanda s'il souhaitoit de revoir ses compagnons. Sur la réponse à laquelle il avoit dû s'attendre, il lui déclara qu'il étoit libre & qu'il pouvoit satisfaire son empressement. Adams, sans prétendre à d'autres explications, ne douta pas qu'une faveur qu'on ne limitoit par aucune défense, n'eût des effers encore plus heureux, qu'il espera de l'avenir. Il se mit dans une Barque, qui le conduisit au Vaisseau. Le Capitaine & le reste de l'Equipage étoient rétablis dans une parfaite santé; mais l'incertitude de leur fort, & la crainte où ils avoient été long-tems de ne jamais revoir leur Député, avoient rendu leur vie si triste, que dans le premier mouvement de la joye commune tout le monde versa des larmes de plaisir & d'admiration. Tout ce qui appartenoit au Vaisseau & à la Compagnie, avoit été transporté à terre Favours qu'if par les Japonois, jusqu'aux instrumens mathematiques d'Adams. Mais l'Empereur, qui n'avoit point eu de part à cette injustice, ordonna que la restitution se fit immédiatement, avec des peines rigoureuses pour ceux qui seroient convaincus d'avoir soustrair la moindre partie des marchandises ou des meubles. Cependant comme les effets se trouvoient dispersés dans un nombre infini de mains, l'impossibilité de les rassembler entierement porta ce Prince à faire donner au Vaisseau cinquante mille pieces de huir, à titre de dédommagement. Il se sit rendre compte de l'execution de cet ordre; & ne dédaignant pas d'autres détails, il fit publier dans la Ville de Sackay, où le Batiment étoit à l'ancre, que ceux qui abuséroient de l'ignorance des étrangers pour les tromper ou pour leur nuire, seroient punis fort sevérement.

Le Vaideau Holilandois est con-

leur accorde.

Il y avoit trente jours que le Vaisseau étoit à Sackay, grande Ville à deux ou trois lieues d'Ozaka. Il fut conduit par l'ordre de l'Empereur à celle d'Eddo, dans la Province de Quanto, partie Orientale de l'Isle, éloignée d'environ cent-vingt lieues d'Ozaka. Les vents contraires rendirent ce passage fort long & fort ennuyeux; de sorte que l'Empereur étant parti long-tems après les Hollandois, pour faire le même voyage par terre, arriva beaucoup plutôt qu'eux. Ils avoient pris jusqu'alors la qualité d'Anglois; & ne tirant que de l'avantage de cette supposition, ils n'auroient pas pensé à détromper les Japonois, si quelques Portugais les ayant reconnus à la différence du langage, n'eussent découvert de quelle Nation ils étoient. Ce fut alors que dans la vûe de soutenir leur crédit & l'opinion qu'Adams avoit donné d'eux, ils jetterent les fondemens de la Royauté du Comte Maurice, & de toutes les fables qu'ils augmenterent dans la suite à mesure que leur considération s'accrût dans ces Mers. Aussi-tôt qu'ils furent arrivés à Eddo, ils adresserent leurs supplications à l'Empereur, pour obtenir l'usage libre de leur Vaisseau, & la permission de se rendre dans les lieux où ils espéroient trouver quelque établissement de leur

ADAMS.

Adams en de-

Industrie des

Hollandois pour s'attirer de la

confideration.

1600.

man-le la liberté & ne l'obtient

l'intervalle, ils eurent l'occasion d'apprendre la langue Japonoise & de se lier avec les Habitans par diverses entreprises d'industrie & de commerce. Un de leurs artisans, qui, avec plus de génie que d'expérience, se souvenoit d'avoir vû travailler en Hollande à la construction des Canaux, offrit ses services à l'Empereur pour conduire de l'eau dans son Palais & dans les places de la Ville. Divers essais qu'il fit dans les maisons particulieres donnerent tant de confiance à ses offres, qu'il fut mis à la tête d'un grand nombre d'ouvriers, avec une autorité fort étendue & des appointemens considerables. Il trouva le moyen nonseulement d'embellir le jardin du Palais par des canaux & des cascades, mais d'introduire des tuyaux dans les appartemens & d'y fournir mille commodités que les Japonois ignoroient. De-là il fur envoyé à Ozaka & à Meaco, pour y rendre les mêmes services. Un autre Hollandois rendit ses connoissances utiles en perfectionnant les voitures. L'Empereur surpris de l'habileté de ces étrangers ne douta pas qu'ils ne fussent capables d'exécuter tout ce qu'il leur feroit entreprendre. Il fit un jour appeller William Adams, pour lui ordonner de construire un Vaisseau. Cette proposition embrarassa beaucoup Adams, qui n'avoit aucune teinture d'un art si difficile. Il déclara naturellement qu'il n'étoit pas Charpentier, & qu'il ignoroit les regles de la construction. Mais l'Empereur, insistant sur ses ordres, lui dit qu'il vouloit un Vaisseau, de quelque maniere qu'il fût construit. Dans la necessité d'obéir, il prit ses plus habiles ouvriers, quoiqu'il n'y en eût pas un qui fut capable d'une si grande entreprise, & réunissant tous leurs efforts, ils composerent un petit Batiment à l'Angloise,

d'environ quatre-vingt tonneaux. L'Empereur parut charmé de cet ouvrage;

épargnée pour l'embellir. La faveur d'Adams ne fit qu'augmenter de jour en jour. Outre l'honneur d'être appellé souvent à la Cour & de se voir consulté dans toutes les occasions, il obtint des présens considérables, qui furent suivis à la fin, d'une terre du revenu annuel de quatre-vingt ducats, avec deux livres de riz par jour. Il profita de la familiarité dans laquelle il commençoit à vivre

avec l'Empereur, pour inspirer à ce Prince le goût des mathematiques ; il lui en apprit quelques parties; & ne se faisant pas moins goûter par son caractere & sa politesse, il s'acquit tant de considération à la Cour qu'il ne s'y faisoit plus rien sans l'avoir consulté. Les Portugais & les Jésuites mêmes, qui l'avoient vû d'abord de si mauvais œil, commencerent à le traiter avec autant de respect que d'admiration. Ils se crurent heureux de pouvoir obtenir sa protection auprès de l'Empereur; & dans plus d'une affaire importante ils se trouvetent bien

Adams conftruit un Vaiffeau fans en fçavoir il le visita plusieurs fois, il l'examina soigneusement, & la dépense ne sut point

> Faveur où il parvient auprès de l'Empereur.

> > 1602.

Dispersion de l'Equipage Hold

de l'avoir employée. Il y avoit déja plus de deux ans que les Hollandois sollicitoient la liberté de partir dans leur Vaisseau. Mais tout ce qu'ils avoient fait pour l'obtenir n'ayant servi qu'à les rendre plus necessaires à l'Empereur, ils eurent le chagrin de s'entendre enfin déclarer qu'il falloit demeurer au Japon pour le service de sa Majesté Imperiale. Ils demanderent du moins que la somme qui leur avoit avoit été accordée fut divisée entr'eux, pour la faire servir à rendre leur situarion plus douce. Quoique cette libéralité dût retourner à la Compagnie Hollandoise des Indes, dont les marchandises avoient été dissipées, le Capitaine landois du Vaisseau jugea, comme Adams, que dans l'état où l'Equipage avoit été reduit

Ee iii

ADAMS. 1602. la premiere loi étoit de vivre. La somme sur distribuée, & l'Empereur y joignit pour chaque matelot deux livres de riz par jour, avec une pension annuelle de douze ducats. Mais à peine les Hollandois eurent-ils touché leur argent, qu'à la persuasion de deux ou trois mutins de l'Equipage la plûpart s'échapperent par differentes voyes; quelques uns pour s'établir dans d'autres Villes du Pays, où la bonté de l'Empereur voulut encore qu'ils fussent suivis de leurs pensions. D'autres chercherent le moyen de sortir du Japon; & de ce nombre étoient les sept qui s'adressement ensuite à Saris pour obtenir leur passage.

Adams follicite inutilement fa liberté.

Adams & le Capitaine continuerent de vivre à la Cour, avec assez d'agrémens pour rendre leur condition fort heureuse, si le repos & l'abondance avoient pû leur faire oublier leur Patrie. Mais Adams languissoit de revoir sa femme & ses enfans. Après cinq ans d'une mortelle impatience, il résolut de renouveller ses sollicitations, en y joignant la promesse de revenir avec sa famille. L'Empereur irrité de cette demande lui répondit nettement qu'il devoit avoir renoncé depuis long-tems à sa Patrie, & qu'il s'étonnoit que toutes les faveurs, dont il étoit comblé au Japon, ne lui eussent point encore fait perdre cette pensée. Malgré des refus si formels, quelques Hollandois ayant appris que leurs compatriotes avoient commencé à s'établir dans les Ports d'Achin & de Patane, Adams prit occasion de cette nouvelle pour demande rencore la permission de partir, en promettant d'engager les Anglois & les Hollandois à tourner leur commerce vers le Japon. L'Empereur répondit qu'il souhaitoit beaucoup de voir une liaison bien établie entre son Pays & ces deux Nations; mais qu'il suffisoit de leur écrire, & qu'Adams ne partiroit pas.

Il obtient celle du Capitaine.

Enfin desesperant d'obtenir jamais la liberté, il se réduisit à la demander pour le Capitaine Hollandois, dans l'espérance de donner du moins des nouvelles de son sort à sa famille, & d'inspirer peur-être aux Anglois, par ses Lettres, le desir de porter leur commerce aux Isles du Japon. L'Empereur ayant consenti tout d'un coup à sa priere, il ne fut plus question que de faciliter le départ du Capitaine. Tous les restes de l'Equipage étoient dispersés, & ce n'étoit pas sur le Vaisseau de Hollande qu'il falloit esperer d'entreprendre un si long voyage. On trouva des Matelots Japonois qui avoient déja fait celui de Patane, & qui s'offrirent à le recommencer sur un Jonc de leur Pays. Le Capitaine accoutumé à leurs usages, ne fit pas difficulté de se livrer aux vents sous leur conduite. Il partit avec des Lettres d'Adams, & leur navigation fut heureuse. Mais n'ayant pas trouvé les Batimens Hollandois à Patane, ils y passerent toute l'année à ses attendre inutilement. De-là ils se rendirent à Jor, où non-seulement ils eurent le bonheur de rencontrer une Flotte Hollandoise de neuf Vaisseaux, sous le commandement de l'Amiral Mataleese; mais un des Capitaines étant mort à leur arrivée, son employ sut donné à celui que la fortune sembloit avoir amené pour le remplir. Mais peu de jours après, il fut tué près de Malaca, dans un combat contre les Portugais. Adams ne recevant pas de ses nouvelles, & doutant que ses Lettres pussent être rendues fidellement, écrivit par d'autres Jones Japonois; voye moins sure encore, & dont l'incertitude lui sit prendre le parti de recourir à l'étrange expédient que j'ai rapporté dans l'Introduction. Le Vaisseau qu'il avoit fait pour l'Empereur ayant été mis à l'essai dans

Le Capitaine trouve à Jor une Flotte Hollandoise, & perit dans un combat. deux voyages consecutifs, il reçut ordre d'en faire un plus grand sur le même modéle. Cette seconde entreprise ne lui réussit pas moins heureusement. Le nouveau Bâtiment qu'il construisit étoit de cent-vingt tonneaux. Il l'éprouva lui-même, en faisant le voyage de Meaco à Eddo, & l'Empereur sut extrêmement satisfait de son ouvrage. En 1609 ce Prince le prêta au Gouverneur des Manilles, qui ne fit pas difficulté d'y mettre quatre-vingt hommes pour les envoyer à Acapulco, & qui pria l'Empereur de lui en accorder la propriété au retour de ce voyage, en lui offrant la valeur en marchandises & en argent. Il l'obtint, comme une marque particuliere de considération; & dans le tems que l'Auteur écrivoit la Lettre dont on recueille ici les circonstances, les Espagnols se servoient encore de ce Bâtiment aux Manilles.

Ce fut dans la même année, que l'Empereur revêrit Adams d'une Seigneurie considerable, qui lui assujerissoit plus de quatre-vingt Fermes, avec des droits Seigneurs des PEmpereur des & des honneurs dont il n'y avoit pas d'exemple en faveur d'un étranger. Il Japon. paroît surprenant que Saris & Cocks n'en ayent rien rapporté dans leurs Journaux. Mais ils y parlent du moins de cet heureux Pilote avec une distinction extraordinaire; & la reconnoissance dont ils font profession pour ses fervices, ne laisse pas douter du pouvoir qu'il avoit eu de les rendre. Pour lui, qui n'avoit aucun interêt dans sa Lettre à grossir ses avantages aux dépens de la verité, puisque le bonheur de sa situation ne l'empêchoit pas d'en gemir, il confesse que sans les justes raisons qui portoient la tendresse de son cœur vers l'Anglererre, il y auroit eu peu d'hommes au monde qui eussent dû se louer autant que lui de la fortune. Il avoit des terres, de l'argent, des Esclaves; & ce qui le flattoit encore plus, il jouissoit d'une faveur si constante à la Cour Imperiale, que les Seigneurs mêmes du Japon avoient quelquefois recours à son crédit. En parlant si souvent de l'Empereur & de ses bontés, il a négligé de nous apprendre le nom de ce Prince; mais il semble que ce ne pouvoit être que Tico-Sama, puisqu'à l'arrivée de Saris l'usurpateur Ogoxama étoit depuis peu sur le trône, & venoit de s'y établir solidement, en faisant épouser sa fille au jeune Prince fils de son prédecesseur. Il en faut conclure qu'Adams avant eu le credit de servir Saris à la Cour d'Ogoxama, il n'avoit rien perdu de sa considération après la mort de son premier bienfaicteur.

Il s'étend peu sur les propriétés du Pays, quoiqu'il dût les connoître après y avoir demeuré si long-tems. L'Isle du Japon, dit-il, est fort grande; mais il femble, à ce langage, qu'il n'air pas sçû qu'on en compte plusieurs. La partie du Nord, ajoute-t-il, est au 48° degré de latitude; & la partie la plus Meridionale, au trente - cinquiéme. Il remarque que l'Isle est presque quarrée. Sa longueur Nord & Ouest par Sud ( car telle est sa position ) n'a pas moins de deux cent-vingt lieues Angloifes; & sa largeur, du Sud au Nord, contient treize degrés, qui en les comptant à vingt lieuës, font deux cent-soixante lieues. Les Habitans, suivant son témoignage, sont d'un excellent naturel, genereux, polis, vaillans à la guerre. La justice s'exerce au Japon avec autant d'integrité que de rigueur. La politique y est fondée fur les plus judicieuses maximes. Adams ne croit pas qu'il y ait au monde de Pays mieux gouverné. Mais la superstition y combat la prudence; & sous les influences d'une prodigieuse multitude de Prêtres, qui sont divisés en plusieurs sectes, mais qui se ressemblent tous par la malignité & l'emporte-

1609. Adams construit

Ses Remarques fur le Japon-

ADAMS. 1609. Origine du com-Landois au Japon.

ment, il est impossible que la sagesse des Conseils ne soit pas troublée souvent par l'artifice ou la violence.

Les premiers Vaisseaux Hollandois qu'Adams vit arriver au Japon enmerce des Hol- trerent dans la rade de Firando en 1609, après avoir attendu inutilement sur les côtes de la Chine le Vaisseau Portugais de Macao. Ils étoient deux. Les Capitaines se rendirent à la Cour Impériale, oû ils furent reçus avec beaucoup de caresses. Adams n'épargna rien pour leur faire obtenir la permission qu'ils demanderent à l'Empereur, d'envoyer tous les ans un ou deux Vaisseaux dans ses Ports; & si le Gouvernement la fit attendre pendant quelques semaines, ce fut dans l'unique vûe de la faire desirer avec plus d'ardeur. Cependant les Hollandois n'envoyerent pas de Vaisseaux en 1610, mais l'année d'après il en arriva un, chargé de draps, de plomb, de dents d'Elephans, de damas, de tafferas blancs, de soye cruë, de poivre & d'autres commodités. Les Marchands firent des excuses de n'être pas venus l'année précedente, & furent extrêmement caressés. Adams observe qu'il n'est pas besoin d'apporter, de l'Europe, de l'argent & de l'or au Japon; parcequ'avec des Marchandises on y en trouve assez pour le besoin qu'on en a dans d'autres Pays. Il ajoute que les marchandises dont on y tire le plus d'avantage sont la soye crue, les damas, les taffetas noirs, les beaux draps, noirs & rouges, le plomb & les autres commodités d'usage. A la vûe des Vaisseaux Hollandois, son esperance étoit toujours de trouver l'occasion de partir avec eux. Mais l'Empereur qui se défioit de ses intentions, ne manquoit point alors de l'attacher plus particulierement à sa Cour par diverses commissions qui l'approchoient de sa personne. Cette contrainte ne dura vrai-

Marchandises qui s'y vendent le micux.

Remarques fur le fort d'Adams.

semblablement que jusqu'au regne d'Ogoxama, puisqu'on ne voit pas dans le journal de Saris qu'on lui ait refusé la permission de se rendre à Firando, fur les premieres nouvelles qu'il reçut de l'arrivée des Anglois. Il paroit même incroyable qu'après tant de soupirs poussés vers l'Angleterre, après des impariences si vives de revoir sa femme & ses deux enfans, la pensée de partir l'ait comme abandonné au moment qu'il en avoit le pouvoir. Mais tous les détails qu'on vient de lire étant tirés de ses Lettres, qui avoient précedé l'arrivée de Saris, & qui avoient même été le motif de son voyage, on ignore ce qui put le retenir encore; sur-tour lorsque dans la relation de Cocks on lui voit entreprendre le voyage de Siam avec une liberté à laquelle on n'apporte aucun obstacle, & qu'on le voit retourner ensuite au Comptoir Anglois & dans saterre, aussi librement qu'il en étoit sorti. Peut-être l'ardeur de servir sa Nation, dans l'origine de cet établissement, l'emporta-t-elle sur la tendresse conjugale & sur l'affection paternelle.

#### LATITUDES.

| Isle de Sainte-Marie dans |          | Isle Mocha        | 38 | 00 |
|---------------------------|----------|-------------------|----|----|
| la Mer du Sud             | 37 12 S. | Cap Nord du Japon | 35 | 30 |

# HISTOIRE

# GENERALE

# DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XV<sup>e</sup> SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE CINQUIÉME.

**VOYAGES EN DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE** ET DANS LES ISLES ADJACENTES,

AVEC LA DESCRIPTION DES PAYS ET DES HABITANS.

#### CHAPITRE PREMIER.

Description des Isles Canaries & de l'Isle Madere, par Thomas Nicols.



L n'y a personne qui ne puisse remarquer sensiblement, dans INTRODUCle cours de cet Ouvrage, l'execution du plan qu'on s'est formé dans la Préface. Ici les Auteurs Anglois fatigués d'avoir suivi leurs Marchands au long d'une immense étendue de côtes, ou dans quelques Pays dont ils n'ont guere pû nous apprendre que les noms, & sortant enfin d'une carrière ennuieuse &

pénible, déclarent que les Relations vont prendre plus que jamais le double

caractere de l'agrément & de l'utilité.

Thomas Nicols, qu'ils font monter le premier sur la scène, nous apprend, dans une courte Présace, qu'il a demeuré dix-sept ans aux Canaries, cols. & qu'il n'a pû résister à la passion d'écrire, en lisant les erreurs & les faussetés de quelques voyageurs, sur-tout celles d'André Thevet, qui dans un Livre intitulé le Nouveau Monde Antarclique, dedié au Cardinal de Sens, Garde des Sceaux de France, prétend n'avoir rien rapporté dont il n'air été témoin.

Hackluyt nous a conservé l'ouvrage de Nicols, mais sans date, & sans Tome II.

TION.

Nicols.

autre marque du tems qu'une Note de l'Auteur, oû l'on trouve qu'il demeuroit aux Isles Canaries avec la qualité de Facteur de trois célébres Negocians de Londres, Thomas Loke, Antony Hickman, & Edouard Castelin. Il paroit par d'autres témoignages que ces trois Marchands Anglois étoient affociés en 1554 pour le commerce de Guinée: & les deux derniers jusqu'en 1556, mais sans Mr Loke, de sorte qu'on en peut conclure que la résidence de l'Auteur aux Canaries finit en 1554. Mais on recueille aussi de quelques-uns de ses termes, que son ouvrage fut composée plusieurs années après son retour. Quoiqu'il en soit, il a toujours passé pour une piece d'autant plus curieuse, qu'avec ce qu'il y a de plus remarquable dans les autres Ecrivains, elle contient quantité de choses qui lui sont propres, telles par exemple, que les Caves des Momies, dont on ne trouve ailleurs que des traces fort imparfaites. Outre cette raison, qui a dû faire choisir la relation de Nicols pour fondement de tout ce qui appartient à la description des Canaries, on ajoute, qu'il est le seul qui ait parlé de toutes les Isles de ce nom. Mais pour donner une juste perfection à cet article, en suppléant à ce que Nicols même a negligé, on a cru devoir joindre à ses lumieres celles de quelques habiles gens, qui ont eu l'occasion d'écrire sur le même sujet sans s'être mis au rang des Voyageurs. On en nomme trois. 1. Sir Edmund Scory, qui écrivoit en 1600. 2. Un judicieux Medecin, dont l'ouvrage, composé vers le milieu du dernier siecle, a parur digne au Docteur Sprat d'être inseré dans l'histoire de la Societé Royale d'Angleterre. 3. Edens, dont les observations sur le Pic de Tenerise en 1715.

Raifons qui font placer ici fa Relation.

Supplémens qu'on y joint

Exacte position des Isles Cana-

ont été placées dans les Transactions Philosophiques.

Les sses Canaries, dont la moins éloignée de la côte d'Afrique en est à quarante lieues, s'étendent l'espace de cinq degrés trente minutes de l'Ouest à l'Est. Du Sud au Nord leur étendue n'est que de deux degrés quinze minutes; mais si l'on y comprend l'Isle de Madere & Puerto-Santo, elles n'occupent pas moins de cinq degrés 40 minutes. Elles sont situées entre le premier Meridien, qui traverse la partie Occidentale de Ferro, & cinq degrés trente minutes de longitude; comme entre vingt – sept dégrés trente minutes & vingt-neuf degrés quarante-cinq minutes de latitude du Nord; ou, si l'on y comprend les deux autres Isles que j'ai nommées, trente-trois degrés dix minutes. Cette position, qui est celle qu'on leur a donnée ici dans la Carte, doit être regardée comme la plus parfaite, parce qu'elle est sont de sur d'exactes observations, dont on aura soin de rendre compte dans le tours de cet article.

§. I.

# Isles Canaries en général.

Difficultés fur leur découverte & fur leur nom-

Es Isles sont au nombre de sept. Leur premiere découverte sit naître des contestations sort vives entre les Espagnols & les Portugais, qui s'en attribuoient exclusivement l'honneur. Les Portugais prétendoient les avoir reconnuis dans leurs voyages en Ethiopie & aux Indes Orientales. Mais il paroît plus certain que cette connoissance est dûe aux Espagnols; & l'on ne peut contester, du moins, qu'ils n'en ayent fait la premiere conquête, avec le secours de plusieurs Anglois.













NICOLS. 1560.

On ne s'est pas mieux accordé sur l'origine de leur nom. Quelques Ecrivains prétendent que celle qui se nomme proprement Canarie, a donné son nom à toutes les autres, & qu'elle l'a tiré elle-même du grand nombre de Chiens qui se trouvoient dans son sein. André Thevet, pour confirmer cette opinion, raconte qu'un certain Juba en emmena deux grands Chiens. Mais les Infulaires, à qui l'Auteur demanda ce qu'ils pensoient de ce récit, lui répondirent, que jamais ils n'avoient sçû que leur Isle eut produit plus de Chiens que tout autre Pays. Il s'y en trouvoit sans doute, mais comme dans tous les Pays du Nord-Ouest & dans quelques parties des Indes Occidentales, où les habitans s'en nourrissent au lieu de moutons. L'Auteur apprit de quelques-uns des premiers Conquerans mêmes, que les Isles Canaries ont tiré leur nom de la multitude d'une certaine espece de Cannes dont on aura l'occasion de parler. Ces Cannes croissent en grand nombre sur une même racine. Pour peu qu'on les presse, elles rendent un jus couleur de lait, qui passe pour un poison subtil, & dont quelques Espagnols éprouvérent malheureusement le danger dans le tems de leur premiere découverte. A l'égard des Cannes de Sucre, il est certain qu'elles y furent plantées par les Espagnols, plusieurs années après la conquête. Ainsi le nom de Canarie ne peut être venu des Cannes de Sucte.

Les Insulaires reçurent de leurs vainqueurs le nom de Canariens. Ils ractere des preétoient vêtus de peaux de Boucs, larges & pendantes sans aucune forme. Ils miers Insulaires. habitoient entre les rochers, dans des cavernes où ils vivoient avec beaucoup d'union & d'amitié. Leur langage étoit le même. Ils se nourrissoient de chair de boucs & de chiens, & de lait de chevres. Ils faisoient aussi tremper dans le même lait de la farine d'orge, dont ils composoient une espece de pain, appellé Goffia, qui est encore en usage parmi leurs descendans. L'Auteur en a mangé plusieurs fois avec goût, & le trouve extrêmement

fain.

Quant-à l'origine des Insulaires, ce qu'il en a pû découvrir de plus vraisemblable, c'est qu'ils viennent de certains exilés d'Afrique, anciennement bannis par les Romains, qui leur avoient coupé la langue pour avoir blafphêmé les Dieux de Rome; cependant il confesse qu'il n'a reconnu dans leur langage aucune trace de la langue Romaine, ni de celle d'Arabie.

Les Canaries sont sous le gouvernement du Roi d'Espagne, dont les Canaries. Officiers font leur résidence dans la grande Canarie. Quoiqu'il ne possede proprement que les trois Isles fécondes, qui sont Canarie, Tenerife & Palma, il s'est reservé le pouvoir d'exercer sa jurisdiction dans les autres,

pour garantir les Vassaux de l'oppression de leurs Seigneurs.

SUPPLEMENT. Nicols ne compte que sept Isles, la grande Canarie, Isles Tenerife, Gomera, Palma, Hierro ou Ferro, Lancerotta & Fuerte-ventura. Mais il y en a six autres, qui sont situées autour de Lancerotta. Elles se nomment Gratiosa, Rocca, Allegranza, Santa-Clara, Infierno, & Lobos, qui s'appelle aussi Vecchio - Marino, & qui est placé entre Lancerotta & Fuerteventura. On peut y joindre les Salvages, qui sont entre les Canaries & Madere; petits Rocs, à la vériré, qui ne sont utiles à rien; & c'est apparemment ce qui a causé le silence de Nicols.

Dans son titre, il employe l'alternative d'Isles Canaries, ou d'Isles fortu-Ff ii

Nombre de ces

NICOLS. Si les Anciens paries.

nées, en supposant que ce sont celles dont on trouve le nom dans Ptolemée. Il y a beaucoup d'apparence en effet que ce sont les mêmes, plutôt que les Isles du Cap-Verd, comme d'autres se l'imaginent; car les Anciens ne parontconnules Ca-lent que d'une rangée d'Isles, situées au long de la côte Occidentale d'Afrique, & l'on ne peut s'imaginer avec vraisemblance qu'ils connussent les Isles du Cap-Verd, sans connoître les Canaries (ce qu'il faudroit néanmoins penser, dans la supposition que les premieres sussent les Isles fortunées) puisque les Canaries sont directement dans la route qui y conduit, qu'elles sont la moitié plus proche du Continent, & la moitié moins éloignées du détroit de Gibraltar. D'ailleurs on peut fort bien douter avec quelques Auteurs, si les Grecs avoient étendu leurs connoissances vers le Sud aussi loin que les Isles du Cap-Verd. Enfin, ce qui semble décider la question, c'est qu'une des Isles fortunées est nommée formellement Canarie par Ptolemée; à moins qu'on ne veuille supposer, que ceux qui ont découvert les Canaries les ayent ainsi nommées à l'imitation de cet Auteur. D'un autre côté, il est certain que les Arabes, successeurs des Romains dans les sciences comme dans l'étendue de l'Empire, & probablement mieux instruits de tout ce qui appartenoiz à l'Afrique, ont appellé les Canaries Al-Jazayr Al-Khaledat, c'est-à-dire Isles fortunées.

Les Anciens plaçoient leur Elysium aux Isles fortunées; ce qui a fait ju-

D'où vient le nom d'Isles fortu-

ger qu'elles tiroient ce nom de l'heureuse temperature de l'air & de la sécondité du terroir. D'autres ont cru que dans le tems qu'on n'ofoit encore s'éloigner des côtes, quelque ancien Navigateur poussé en Mer par le vent & fort heureux de rencontrer ces Isles, leur donna le nom de Fortunées, parcequ'il croyoit leur être redevable de son salut. A l'égard du nom de Canarie, la plupart des Ecrivains s'accordent avec Thevet pour l'attribuer au grand nombre de chiens qu'on y trouva d'abord. Dapper, dans sa description de l'Afrique, nous apprend que les Mores les appelloient toutes Elbard, du Pic de Tenerife. On ne sçauroit douter qu'elles ne fussent connuës des Romains; mais après la chûte de l'Empire, elles furent oubliées, pendant plusieurs siécles, de toutes les Nations de l'Europe, excepté des Arabes & des Mores, qui tinrent long-tems l'Espagne sous le joug. La premiere mention qu'on en trouve parmi les Modernes, est vers l'an 1393, qu'elles furent découvertes par Henri III. d'Espagne. En 1417 Betancour conquit Lancerotta & Fuerte-venconquête de ces tura. Gomera & Ferro furent subjuguées par Fernando Pereyra & sa femme, au nom peut-être de Massiot, neveu de Betancour, qui les échangea toutes quatre, avec Henri de Portugal, contre une partie de l'Ille de Madere. Ce-Prince envoya une Flotte en 1447 pour conquerir les autres Isles; mais il abandonna ce dessein, sur les prétentions du Roi de Castille. L'année 1445 se passa saucun changement; & peu après, la grande Canarie fut conquise par Pedro de Vera, simple habitant de Xericium, comme Palma & Tenerife le furent ensuite par Alphonse de Lugo, aux dépens de Ferdinand le Catholique. Enfin l'an 1483, elles furent annexées à la Couronne d'Espagne, par un traité entre Alphonse de Portugal & Ferdinand de Castille.

Par qui elles éraient habitées.

liles.

En 1445, lorsqu'Aluise da Cada-Mosto en sit le voyage, les quatre Isles, qui avoient été déja conquises, étoient habitées par des Chrétiens soumis à l'Espagne; & leur Gouverneur étoit un Espagnol, nommé Herrera, natif de Seville, le même peut-être qu'on vient de nommer Pereyra. Le même Auteur observe, que les trois autres Isles étant plus considerables, les Espagnols n'en avoient pas encore fait la conquête; qu'elles étoient habitées par des Idolâtres; que la grande Canarie n'avoit pas moins de huit ou neuf mille Habitans, & Tenerife quatorze ou quinze mille.

On peut prendre une idée de ces Aborigenes, sur ce qu'on rapporte de ceux qui se sont conservés dans l'Isle de Tenerise. Linschoten & d'autres Ecrivains les nomment Guanchos, race groffiere & barbare. Ils prennent autant de femmes qu'ils le desirent. Ils font alaiter leurs Enfans par des chevres. Tous leurs biens font en commun, c'est-à-dire, leurs alimens, car ils ne connoissent pas d'autres richesses. Ils cultivent la terre avec des cornes de bœufs. Leurs ancêtres n'avoient pas même l'usage du feu. Ils regardoient l'effusion du sang avec horreur ; de sorte qu'ayant pris un perit Vaisseau Espagnol, leur haine pour cette Nation ne leur sit point imaginer de plus rigoureuse vengeance que de les employer à garder les chevres, exercice qui passoit entreux pour le plus méprisable. Ne connoissant pas le fer, ils se servoient de pierres tranchantes pour se raser les cheveux & la barbe. Leurs maisons étoient des cavernes creusées entre les rochers.

Cet excès de barbarie n'empêchoit pas qu'ils n'eussent quelque idée d'un état futur; car chaque communauté avoit toujours deux Souverains, un vivant & l'autre mort. Lorsqu'ils perdoient leur chef, ils lavoient son corps avec beaucoup de foin; & le plaçant debout dans une caverne ils lui mettoient à la main une sorte de sceptre, avec deux cruches à ses côtés, l'une de lait,

l'autre de vin, comme une provision necessaire pour son voyage.

Du tems de Cada-Mosto, chaque Isle étoit divisée en plusieurs Seigneuries. L'Isle de Tenerife en avoit neuf. La guerre qui s'allumoit fouvent entre ces petits Etats faifoit oublier les sentimens de douceur & d'humanité, qui étoient naturels à la Nation, & le carnage étoit toujours porté à l'excès. Leurs armes n'étoient néanmoins que des pierres, avec une sorte de lances ou de dards, les uns armés de corne, d'autres nuds, mais endurcis au feu, qui les rend aussi dangereux que le fer. Pour cottes de maille, ils s'oignoient le corps du jus de certaines plantes mêlées de suif. Cette onction, qu'ils renouvelloient souvent, leur rendoit la peau si épaisse, qu'elle servoit encore à les défendre contre le froid.

Il paroît que chaque canton avoit ses usages & son culte de Religion par- dolâtrie dans aue ticuliers. Dans l'îse de Tenerife on ne comptoit pas moins de neuf sortes même 1se. d'Idolâtrie; les uns adoroient le Soleil, d'autres la Lune, les Planettes &c. La Polygamie étoit un usage general; mais le Seigneur avoit les premiers droits sur la virginité de toutes les femmes, qui se croyoient fort honorées

lorfqu'il vouloit en user.

A chaque renouvellement de Seigneur, ils conserverent long-tems une (1) pratique fort barbare. Quelques jeunes personnes s'offroient toujours pour être facrifiées à son honneur. Il donnoit une grande Fêre, à la fin de laquelle ceux qui vouloient lui donner cette preuve d'affection étoient conduits au sommet d'un Rocher. Là, on prononçoit des paroles misterieuses,

(1) Voyez Cada Mosto, ub. sup.

Anciennes

1560.

NICOLS. 1560.

accompagnées de diverses cérémonies; après quoi les victimes se précipitant elles-mêmes dans une profonde vallée, étoient déchirées en pieces avant Cerémonie bat- que d'y arriver. Mais pour recompenser ce sanglant hommage, le Seigneur se croyoit obligé de répandre toutes sortes de biens & d'honneurs sur les parens des morts; ce qui fair douter si le sacrifice ne se faisoit pas plutôt à la tendresse du sang, qu'au respect pour le Souverain.

Durret dans (2) la Relation de son voyage à Lima, nous apprend que

lités des Guanches.

prenante.

Caracrere & qua- ces Guanches, nom que les Espagnols leur ont donné, étoient une Nation robuste & de haute taille, mais maigre & bazanée; que la plûpart avoient le nez plat, qu'ils étoient vifs, agiles, hardis & naturellement guerriers. Ils parloient peu, mais fort vite. Ils étoient si grands mangeurs qu'un seul homme mangeoit quelquefois dans un seul repas, vingt Lapins & un Chevreau. Suivant la Relation du Docteur Sprat (3) il reste encore dans l'Isle de Tenerife quelques descendans de cette ancienne race, qui ne vivent que d'orge pilé, dont ils composent une pâte, avec du lait & du miel. On leur en trouve toujours des provisions, suspendues dans des peaux de Boucs, au dessus de leurs fours. Ils ne boivent pas de vin, & la chair des animaux n'est Leur agilité furpas une nourriture qui les tente. Ils sont si agiles & si legers, qu'ils descendent du haut des montagnes en sautant de rochers en rochers. Mais ceux qui l'entreprennent sans s'y être bien exercés, s'y rompent quelquefois le cou. Ils se servent pour cela d'une sorte de picque, longue de neuf ou dix pieds, fur laquelle ils s'appuient pour s'élancer, ou pour glisser d'un lieu à l'autre, & pour briser les angles qui s'opposent à leur passage, posant le pied dans des lieux qui n'ont pas six pouces de largeur. Le Chevalier Richard Hawkins, rend témoignage (4) qu'il les a vû monter & descendre par cette méthode, des montagnes escarpées, dont la seule perspective l'effraioit. Sprat raconte l'histoire de vingt-huit prisonniers, que le Gouverneur Espagnol avoit fait conduire dans un Chateau d'immense hauteur, où il les croyoit bien renfermés, & d'où ils ne laisserent pas de s'échapper, au travers des précipices, avec une hardiesse & une agilité incroyables. Il ajoute qu'ils ont une maniere extraordinaire de sister, & qu'elle se fait entendre de cinq mille; ce qui est Force avec la- confirmé par le témoignage des Espagnols. Il assure encore qu'ayant fait sisser un Guanche, près de son oreille, il fut plus de quinze jours sans pouvoir

quelle ils fifflent.

entendre parfaitement. On trouve aussi dans Sprat que les Guanches employent les pierres dans leurs combats, & qu'ilsont l'art de les lancer avec autant de force qu'une balle de Mousquet. Cada-Mosto assure la même chose, & s'accorde avec Sprat dans la plus grande partie de cette Relation. Ils disent tous deux sur le témoignage de leurs propres yeux, que ces Barbares jettent une pierre avec tant de justesse, qu'ils sont surs d'atteindre au but qu'on leur marque; avec tant de force que d'un petit nombre de coups ils brisent un bouclier; & si loin, qu'on la perd de vûe dans l'air.

Productions naeurelles des Cana-

A l'égard des productions de ces Isles, les Espagnols n'y trouverent ni bled, ni vin à leur arrivée. Ce qu'il y avoit alors de plus utile étoit le fro-

(4) Voyage de Sir Richard Hawkins à la (2) Durret, p. 72. (3) Hist. de la Societé Royale, p. 212. & Mer du Sud, & toutes les Relations Espagnoles de ces Isles,

mage, qui étoit fort bon dans son espèce, les peaux de Boucs que les habitans passoient en perfection, & le suif, qu'ils avoient en abondance. Dans la suite on y a planté des vignes & semé toutes sortes de grains. Lorsque Sir-Richard Hawkins fit le voyage en 1593, il y trouva du vin & du bled de la production du Pays; mais il s'engendre dans le bled un ver qui se nomme Gorgoffio, & qui en consume toute la substance sans endommager la peau. Les Canaries donnent aujourd'hui, avec le vin & le bled, du sucre, des conferves, de l'Orcal, de la poix qui ne fond point au Soleil, & qui est propre par consequent aux gros ouvrages des Vaisseaux; du fer, des fruits de toutes les bonnes espéces, & beaucoup de bestiaux. La plûpart de ces Isles peuvent fournir aux Bâtimens leur provision d'eau. Toutes les Relations s'accordent à les représenter comme une source féconde de toutes sortes de commodités, mais relevent particuliérement les bestiaux, le bled, (5) le miel, la cire, le sucre, le fromage & les peaux (6). Le vin des Canaries est agréable & très-fort. Il se transporte dans toutes les parties du monde. Roberts (7) prétend que c'est le meilleur vin de l'univers. Linschoten (8) confirme tout ce qu'on dit de la fertilité des Canaries. Il ajoûte qu'il n'y a pas de grains qu'elles ne produisent avec la même abondance; & parmi les bestiaux qu'elles nourrissent, il compte les chameaux.

NICOLS 1560.

Qualité de leurs

Végetaux,

Le Maire (9) rend le même témoignage à la fécondité de ces Isles pour tout. Eau médiocre. ce qui est agréable & nécessaire à la vie; mais il parle moins avantageusement de l'eau, qu'il trouve d'une bonté médiocre. Les Habitans en ont la même opinion, puisqu'ils se croyent obligés de la purifier en la filtrant au travers de certaines pierres. Le Maire fait observer que le tems de la moisson aux Canaries est communément le mois de Mars & d'Avril, & que dans quelques endroits il y a deux moissons chaque année. Il ajoûte qu'il y a vû un Double moissons cerisser porter du fruit six semaines après avoir été gressé. On y trouve l'Oriselle, plante qui produit la graine de Canarie, mais qui demande beaucoup de soin & de ménagement dans ces Isles, tandis qu'elle croît (10) sans peine en Hollande & dans les autres Pays de l'Europe. Les oiseaux de Canarie, qu'on nomme Serins, & qui naissent en France, n'ont ni le son si doux, ni le plumage si beau & si varié que dans le lieu de leur origine (11).

Outre les végétaux qu'on a nommés, ces Isles produisent aujourd'hui des pois, des feves; & des coches, qui font une forte de grain semblable au mais, dont on se sert pour engraisser la terre; des papas, des grozeilles, des framboises & des cerises, des guaves, des courges, des oignons d'une rare beauté, toutes sortes de racines, de légumes & de salades, avec une varieté infinie de fleurs. Entre les poissons, le maquereau y (12) est dans une prodigieuse abondance, & l'esturgeon n'y est gueres moins commun (13) puisqu'il fait l'aliment des Pauvres. Les Canaries ont aussi beaucoup de chevaux & de

daims (14).

Ces observations regardent toutes les Canaries en géneral; mais Lancerotta

(5) Hawkins, ubi sup.

<sup>(6)</sup> Beckman vante aussi le millet, p. 4.

<sup>(7)</sup> Voyage au Cap-Verd, p. 4. (8) Voyages des Hollandois, Vol. I. p. 96.

<sup>(9)</sup> Voyage aux Canaries, p. 19.

<sup>(10)</sup> Le Maire, ubi sup.

<sup>(11)</sup> Durret, ubi sup. p. 71. (12) Voyages de Dampierre, Vol. III. p. 8.

<sup>(13)</sup> Durret , ubi sup.

<sup>(14)</sup> Dampierre, ubi sup.

232

NICOLS. 1560.

cherté pour les provisions.

Difference de

est particulièrement renommée pour ses chevaux; la grande Canarie, Palme & Tenerife pour ses vins, Fuerte-ventura pour la quantité de ses oiseaux de mer,

& Gomera pour ses daims (15).

Il est utile d'observer que les provisions sont plus cheres dans les Isles de commerce que dans les autres; de sorte que l'avantage des Vaisseaux est toujours de relâcher à celles-ci lorsqu'ils ne vont point aux Canaries pour y acheter du vin. C'est Dampierre qui pese soigneusement sur cette remarque, après en avoir reconnu la vérité par une fâcheuse expérience. Duret nous apprend que les Soldats qui sont à la garde des Forts y sont transportés d'Espagne.

\$. II.

# Isle Canarie.

Grandeur de P'Hile.

CA longueur est de douze mille, à peu prés sur la même largeur. Elle est Pregardée comme la principale des Isles du même nom, mais par la seule raison qu'elle est le siège de la Justice & du Gouvernement. La Cour Souveraine est composée du Gouverneur & de trois Auditeurs, qui sont en possession de toute l'autorité, & qui recoivent les appels de toutes les autres ssession de toutes les autres solutions de toutes de tou

Differens noms de la Capitale.

La Ville se nomme en Latin Civitas Palmarum, en Espagnol la Ciudad (16) das Palmas, & communément Palme ou Canarie. Elle est ornée d'une magnifique Cathedrale, où les Offices & les Dignités sont en fort grand nombre. L'administration ordinaire des affaires civiles est entre les mains de plusieurs Echevins qui forment un Conseil. La Ville est grande, & la plupart des Habitans fort riches. Le sable dont l'Isle est composée rend les chemins si propres, qu'après la moindre pluie on y marche communément en souliers de velours. L'air est temperé, sans qu'on y connoisse jamais l'excès du froid ou du chaud. On recueille deux moissons de froment; l'une au mois de Février, l'autre au mois de Mai. Il est d'une bonté admirable, & le pain a la blancheur de la neige. On compte dans la grande Canarie trois autres Villes, qui se nomment Telde, Galder & Guia. L'Isle a douze Manufactures de sucre, qui s'appellent Inganios, & qu'on prendroit pour autant de petites Villes à la multitude de leurs Ouvriers.

Trois autres Villes.

Méthode des Canaries pour la culture & la fabrique du sucre.

Voici la méthode qui est en usage aux Canaries pour le sucre. Un bon champ produit neuf récoltes dans l'espace de dix-huit ans. On prend d'abord une canne, que les Espagnols nomment Planta; & la couchant dans un fillon on la couvre de terre. Elle y est arrosée par de petits ruisseaux, qui sont ménagés avec une écluse. Cette plante, comme une sorte de racine, produit plusieurs cannes, qu'on laisse croître deux ans sans les couper, & non six mois, comme Theyet le prétend mal-à-propos. On les coupe jusqu'au pied; & les liant avec leurs feuilles, qui se nomment Coholia, on les transporte en fagots à l'Inganios, où elles font pilées dans un moulin, & le jus conduit par un canal dans une grande chaudiere où on le laisse bouillir jusqu'à ce qu'il air acquis une juste épaisseur. On le met alors dans des pots de terre, de la forme d'un pain de sucre, pour le transporter dans un autre lieu, où l'on s'occupe

(15) Le même, ibid.

(16) C'est du moins le nom qu'elle porte trats particuliers & les Procedures de Justice.

dans les Actes publics, & même dans les Con-

à le purger & à le blanchir. Des restes de la chaudiere, qui s'appellent Escumas, & de la liqueur qui coule des pains qu'on blanchit, on compose une troisième sorte de sucre, qui se nomme Pamela ou Netas. Le dernier marc, ou le rebut de toutes ces opérations se nomme Remiel ou Melasse, & l'on en fait encore une autre sorte de sucre, nommée Refinado.

NICOLS. 1560.

Lorsque la premiere récolte est finie, on met le feu à toutes les feuilles qui

Tenis de fa te-

sont restées dans le champ, c'est-à-dire, à toute la paille des cannes; ce qui consume toutes les tiges, jusqu'au niveau de la terre; & sans autre secours que le soin d'arroser & de nettoyer le terrain, les mêmes racines produisent dans l'espace de deux ans une seconde moisson, qui se nomme Zoca. La troisième, qui arrive dans le même période, est appellée tertia Zoca, la quatriéme, quarta Zoca, & toujours de même jusqu'à ce que la vieillesse des plan-

Fruits divers.

tes oblige de les renouveller.

Plantange

L'Isle Canarie produit un vin d'une bonté spéciale, sur-tout dans le Canton de Telde. Elle n'est pas moins séconde en excellens fruits, tels que les melons, les poires, les pommes, les oranges, les limons, les grenades, les figues, les pêches de diverses especes, & sur-tout le Plantano ou le Plantain. Cet arbre n'est pas propre aux édifices. Il croît sur le bord des ruisseaux. Son tronc est fort droit, & ses feuilles extrêmement épaisses. Elles ne viennent pas aux branches, mais au sommet de l'arbre, où elles sortent du tronc même. Elles ont une aune de longueur, & la moitié moins de largeur. Chaque arbre n'a que deux ou trois branches, sur lesquelles croissent les fruits, au nombre de trente ou quarante. Leur forme est à peu près celle du concombre. Ils sont noirs dans seur maturité, & l'on peut dire qu'il n'y a point de confiture aussi délicieuse. Le Plantain ne produit qu'une fois. On le coupe ensuite. De la même racine il en naît un autre, & l'on recommence ainsi continuellement. L'Isle de Canarie est fort bien fournie (17) de bêtes à cornes, de chameaux, de chevres, de poules, de canards, de pigeons & de grosses perdrix. Le bois est ce qui lui manque le plus. Sa situation (18) est à vingt - sept dégrés du Nord.

Divers témoi-

Supplement. Cette Isle a de tous côtés treize ou quatorze lieues d'étendue, & gnages sur la mêfon circuit n'en a pas moins de quarante. Suivant l'opinion commune, elle est me sue. la même que les Anciens, particuliérement Ptolemée, ont appellée du nom qu'elle porte encore. C'est la principale de toutes ces Isles. Le nom de sa Capitale est Canarie, ou Ciudad de las Palmas (19).

Le Maire, qui étoit dans cette Isle en 1682, nous apprend que la Ville est défendue par un Château situé sur une colline, mais peu capable (20) de résistance. Elle est au Sud-Sud-Ouest, à une lieue & demie de la Rade, où l'ancrage est aussi bon, qu'il est dangereux contre le rivage même de la Ville, à cause des rocs qui sont cachés sous l'eau. On compte dans la Ville de Canarie en-

(17) Herbert dit que la grande Canarie est pleine de chevres, de vaches, d'ânes, de porcs, de froment, de riz, d'orge & d'une varieté de fleurs & de raisins. Voyages d'Herbert, p. 4. Linschoten y joint les chameaux.

(18) C'est plutôt 25 dégrés. La capitale du

moins est à cette derniere latitude.

(19) Beckman à l'Isse Borneo, pag. 4. & suivantes.

(20) Durret dit qu'elle a une bonne citadelle, & un petit Fort à gauche, devant lequel les Vaisseaux demeurent à l'ancre; p. 71. & fuivantes.

NICOLS.

1560.

Fortifications de Canarie.

Cours & Couvens de la Capitale.

viron douze mille Habitans, dont on assure que le courage supplée à la foiblesse de leurs murs. Elle n'a gueres moins d'une lieue de circuit, ses Edifices sont fort beaux; & la plûpart des Maisons ont deux étages, avec des Plate-formes au sommet : la Cour Episcopale, le Tribunal de l'Inquisirion, & le Conseil souverain, qui est comme le Parlement des sept Iles, ont leur siège à Canarie; mais l'Evêque, le Gouverneur, & les Gens de qualité font leur résidence (21) à Ténerife. Il y a dans Canarie quatre Couvens (22); les Dominiquains, les Cordeliers, les Bernardines, & les Recolets. L'Auteur fut appellé aux Bernardines, en qualité de Médecin, & leur fit quatre visites; mais il reconnus bientôt que leurs principales maladies venoient de leur captivité continuelle. Elles le caresserent beaucoup, elles le chargerent de biscuits, & de toutes sortes de confitures; avec des politesses, dont il crut devoir la meilleure partie à son sexe. Il leur fit aussi quelques présens, qui furent avidement reçus. Les François ont un Consul à Canarie; le Maire sut appellé pour voir sa femme, dont les infirmités auroient demandé des Médecins plus éclairés qu'il ne s'en trouve dans cette Ville (23).

Observation sur

Le Plantano ou le Plantain, aux Indes occidentales, est de la hauteur d'un pomier ordinaire; mais il a le tronc fort droit, & diminuant un peu en grosseur à mesure qu'il s'éleve. Dans sa substance, il ressemble beaucoup à la tige du Choux; les feuilles sont communément plus larges que l'Auteur ne le sait observer. La ressemblance qu'il donne au fruit avec le Concombre seroit assez juste, s'il avoit ajouté qu'il est plus gros; il croît en grappe, qui en porte depuis seize jusqu'à trente & quarante. Lorsqu'il commence à meurir, sa couleur est d'un brun blanchâtre: il est alors un peu plus dur que la Patate ou la Pomme de terre, & couvert d'une peau fort épaisse, d'un vert pâle. A mesure qu'il avance en maturité, le fruit & la peau jaunissent; & lorsqu'il commence à passer, la peau devient noire; mais si on la leve, le fruit est d'un jaune soncé & rougeâtre, qui ressemble beaucoup à l'or. Il n'y a personne qui ne le trouve désicieux.

#### S. III.

# Isle de Tenerife.

Situation de Te- . nerife.

Son Pic & fa

Description.

Ette Isle est au 27<sup>e</sup>. dégré & demi (24) de latitude. Sa (25) distance de l'Isle de Canarie est de douze lieues au Nord. On lui donne dix-sept lieues (26) de longueur : la terre en est haute. Au milieu de l'Isle s'éleve une Montagne ronde, qu'on appelle le (27) Pic de Teithe, & dont la haute.

(21) Tous les autres disent qu'ils demeurent

(22) Durret dit qu'ils ont été bâtis par les Marchands Genois.

(23) Le Maire, Voyage aux Canaries, p.

(24) La partie la plus méridionale est presqu'à 28 dégrés. La partie du Nord à 28 dégrés minutes.

(25) Plutôt à l'Ouest qu'au Nord-Ouest.

(26) La longueur de Tenerife est contestée.

Les uns lui donnent 22 lieues, d'autres plus ou moins. Sa largeur est fort irréguliere, depuis trois lieues jusqu'à quinze, & fon circuit d'environ foixante lieues. Bechman, Voyage: à Borneo, p. 4- & suiv. Dellon assure qu'elle a dix-huit lieues de long & dix de large.

(27) Ou de Tayda, è est ainsi que le nomment Varene & Beckman. Il sajoittent que les Habitans le nomment *Pico de Terratia*. Dapper dit la même chose dans sa Descripcion de

l'Afrique.

# CARTE DE L'ISLE DE TENERIFFE 55 Suivant les Observations Astronomiques Et les Journaux de Navigateurs ECHELLE Lieuco Marines de France et d'Angleterre de 20 au Degré Pointe de Nagos S. Barthele Tom. II. Nº 7.



teur est si prodigieuse, qu'elle a plus de quinze lieues de chemin. Du sommet, qui n'a pas plus d'un demi-mille de tour, il sort quelquesois des slammes & du souffre. A deux milles au-dessous on ne trouve que de la cendre & des Pierres de ponce. A deux milles encore, la Montagne est couverte de neige pendant toute l'année : un peu plus bas, elle produit des Arbres d'une hauteur surprenante, qui se nomment Vinatico, dont le bois est fort & Barbusaue, pésant & ne pourrit jamais dans l'eau. Il y en a une autre sorte, qu'on appelle Barbusane, & qui est de la même qualité que le Pin : plus bas on trouve des Forêts de dix & douze milles de longueur : le passage en est charmant, par la quantité de petits Oiseaux qui font entendre un ramage admirable. On en vante un particuliérement, qui est fort petit, & de la couleur de l'Hyrondelle, avec une tache noire & ronde, de la grandeur d'un liard, au milieu de la poirrine : son chant est délicieux; mais s'il est renfermé dans une cage, il meurt en peu de tems.

Ténerife produit les mêmes fruits que l'Isle de Canarie. Il s'y trouve aussi, comme dans les autres Isles, une sorte d'Arbrisseau nommé Taybayba, dont on exprime un justaiteux, qui s'épaissit en peu de momens & qui forme une excellente glue. Mais l'Arbre qui se nomme Dragon (28) est propre à l'Isle de pragon, & son Ténerife. Il croît sur les terres hautes & pierreuses; & par les incisions qu'on fair usage. au pied il en fort une liqueur qui ressemble au sang, & dont les Aporicaires font une drogue médicinale. On fait du bois de cet Arbre des Targettes ou de petits Boucliers qui sont fort en estime, parce qu'ils ont cette proprieté qu'une épée dont on les frappe s'y enfonce, & rient si fort au bois qu'on ne

l'en retire pas sans peine.

Cette Isle porte plus de bled que toutes les autres; ce qui lui a fait donner le nom de Nourrice & de grenier dans les tems de difette & de cherté. Il croît sur les Rochers de Ténerife un sorte de mousse, nommée Orchel, qui s'achete par les Teinturiers. L'Isle a douze Inganios ou Manufactures de sucre; mais on y admire particuliérement un petit Canton, qui n'a pas plus d'une lieue de circonférence, auquel on prétend qu'il n'y a rien de comparable dans l'Univers. Il est situé entre deux Villes, dont l'une se nomme Larotava, & l'autre Rialejo. Ce petit espace produit tout à la fois de l'eau condité d'un petit excellente, qui s'y rassemble des Rocs & des Montagnes; des grains de tou- canton. tes especes; toutes sortes de fruits; de la soye, du lin, du chanvre, de la cire & du miel; d'excellens vins en abondance, une grande quantité de sucre, & beaucoup de bois à brûler. En genéral l'Isle de Ténerife fournit beaucoup de vin aux Indes occidentales & aux autres Pays; le meilleur croît fur le revers d'une Colline, qui s'appelle Ramble. La Ville Capitale, nommée (29) Lagane, est située sur le bord d'un Lac, à trois lieues de la Mer. Elle est bien bâtie, & l'on y compte deux belles Paroisses. C'est la résidence du Gouverneur; les Echevins y obtiennent leurs emplois de la Cour d'Espagne. Il y a quatre autres Villes dans l'Isle de Ténerife, Santa-Cruz, Larotava, Rialejo, & Garachico. Avant la conquête, cette Isle avoit sept Rois, qui vivoient dans des cavernes, comme leurs Sujets, qui se nourrissoient des

NICOLS. 1560.

Arbre Vinatico

Oifean char-

Taybayba, ar-

Mouffe pour les

Ville Capitale de Tenerife,

<sup>(28)</sup> Durret confirme cet endroit, p. 7. Ce (29) Plus proprement S. Christoval de la jus du Dragon, s'appelle gomme Adragant, Languna, ou S. Christophe du Lac. ou sang de Dragon.

NICOLS. 1560. Sépulture des Princes Canariens.

mêmes alimens, & qui n'avoient pour habits que des peaux de Boucs, comme les Habitans de Canarie. On a déja remarqué que la sépulture que les Barbares donnoient aux corps de leurs Princes consistoit à les placer debour dans une grande caverne; & s'ils avoient joui de l'autorité souveraine, ils leur mettoient à la main un bâton en forme de sceptre, avec un vase plein de lait à leur côté. L'Auteur vit trois cens de ces corps dans une même caverne, & leur trouva la peau si seche qu'il la compare au parchemin; mais il n'ajoute rien ici qui puisse expliquer comment ils étoient si bien conservés. Chaque Isle avoit sa langue particuliere, outre celle qui étoit commune à toutes les Canaries.

Les Isles de Canarie, de Ténerife & de Palme (30) appartiennent au Roi d'Espagne, qui en tire annuellement cinquante mille ducats. Elles sont aussi sous la Jurisdiction d'un seul Evêque, dont le revenu annuel est de douze mille ducats.

SUPPLEMENT. Ténerife, quoique la seconde des Isles Canaries en dignité, est la plus considérable par l'étendue, les richesses & le Commerce.

Sir Edmund Scory, homme de sçavoir, prétend que cette Isle fut nommée Tenerife nom- Nivaria, de la neige qui environne le Pic de Teithe comme un collier; & le nom de Ténerife ne lui a été donné que par les Habitans de l'Isle de Palme, dans la langue desquels Tener signifie de la neige, & Iffe une Monta-

ports & leurs

proprietés.

mée Nivaria.

Le Capitaine Dampierre a publié de fort bonnes remarques sur l'Isle de Ténerife. Il observe que son étendue étant Nord & Sud, ses principaux Ses principaux Ports sont du côté de l'Est & de l'Ouest. Il nomme pour les plus considérables (32) Oratava à l'Ouest, & Santa - Cruz à l'Est. C'est Oratava qui est le plus célebre par le Commerce. Les Anglois y ont un Consul & plusieurs Marchands. Il est plus dangereux dans les vents de l'Ouest, que Santa-Cruz dans ceux de l'Est. La meilleure eau se trouve aussi à Santa - Cruz; de sorte que les Bâtimens y envoyent leurs Chaloupes d'Oratava même. Ce-Port est éloigné de la Rade environ d'un mille, & n'en est séparé que par une petite langue de sable où l'abordage est extrêmement doux & commode. C'est le plus sûr des deux Ports en Hiver; mais les deux Rades sont tellement ouvertes, l'une à l'Est, & l'autre à l'Ouest, que les Vaisseaux se voyent souvent forcés de mettre en mer, & de laisser même couler leurs ancres pour faire plus diligence; après quoi ils reviennent tranquillement au même lieu. A Santa-Cruz, le meilleur ancrage n'est pas à plus d'un demi (33) mille du rivage, sur trente, quarante & cinquante brasses d'un fond limoneux. S'il s'y trouve beaucoup de Vaisseaux, ils sont fort resserrés l'un (34) près de l'autre. Le Rivage est généralement fort élevé, & même escarpé

> (30) Ces trois Isles sont les principales, & leur situation est au milieu des autres.

> (31) Voy. le Pelerinage de Purchass. p. 785. (32) Dampierre rapporte sur la foi d'autrui, qu'Oratava est plus grande que Laguna, qu'elle a plusieurs Couvents, mais une seule Paroiffe. Nicols appelle cette Ville Larotava, d'autres la nomment Lauratava. Le P. Feiillée a fait en 1724, le 26 d'Août, plusieurs obser

vations sur la longitude de cette Isle. Il a trouvé la distance méridienne entre Oratava & Toulon, de 22 dégrés 23 minutes, & par conséquent entre Paris 18 dégrés 48 minutes.

(33) Duret dit, un mille.

(34) Vis-à-vis de Santa-Cruz est un autre Port nommé la Rota. Le reste de l'Isle est environné de rochers inaccessibles, Supplémens au Voyage des Indes Orientales par Dellon , p. 6. dans la plûpart des lieux d'où les Bâtimen's peuvent s'approcher. Entre ce Port & l'endroit où l'on trouve de l'eau fraîche, il y a deux petits Forts qui commandent la Rade, & quelques batteries de canon répandues au long de la Côte : la Ville, qui est sans murs & fort petite, est défendue aussi par deux autres Forts (35).

NICOLS. 1560. Ses fortification

Les maisons de Santa - Cruz ne surpassent pas le nombre de deux cens; mais elles sont toutes de pierre, à trois étages : les meilleurs Edifices sont

l'Eglise Paroissiale & deux Couvens (36).

À trois milles de Santa-Cruz, on découvre (37) Laguna sur une petite éminence : la terre des deux côtés de la Rade, est parsemée de rocs; mais on tale de Teneriles y voit par intervalles quelques petits cantons cultivés. Au long des Montagnes, tout est rempli de Vignobles, entremêlés néanmoins de quantité de Rochers, qui ne produisent que cette espéce de Cannes venimeuses, dont Nicols a fait mention.

Laguna, Capi-

Sa description

La Ville de Laguna forme une Perspective fort agréable du côté qu'elle s'étend sur le penchant de la Colline; de l'autre elle s'avance dans la Plaine. Elle n'est ni petite, ni mal bâtie; ses Maisons sans être uniformes, lui don- Far Dampierie. nent l'air d'une Ville considérable. On en distingue plusieurs, qui s'élevent comme autant de Palais : elle a deux Couvens de Filles, & quatre d'Hommes; un Hôpital, quelques Chapelles & deux Eglises Paroissiales, avec de fort beaux Clochers. Les rues sont spacieuses & fort belles : elles s'ouvrent au milieu de la Ville par une grande Place, qui est entourée de fort beaux bâtimens. La plûpart des maisons sont ornées de jardins, & de parterres ou de terrasses, sur lesquelles on voit regner de belles allées d'Orangers & de Limoniers. La situation de Laguna peut recevoir quantité d'embellissemens. Comme elle domine sur la mer, & qu'elle est ouverte du côté de l'Est, elle a l'avantage du vent de commerce, qui est ordinairement fort doux; de sorte que pendant tout le jour elle n'est guéres sans quelque soussle rafraîchissant, dont la Plaine voisine tire tant d'avantage, que l'herbe y est d'une verdure charmante. Cette Plaine est terminée à l'Ouest par des Montagnes, qui lui fournissent une autre source d'agrémens pat la fraîcheur de leurs eaux : la principale Fontaine (38) est conduite jusqu'à la Ville par des tuyaux de

(35) Dellon dit au même endroit que le Fort principal a quatre bastions, & commande la Ville de Santa-Cruz, qui est le lieu le plus sur de l'Isle pour l'abordage; que sur la Côte du Nord il y a trois autres petits Forts; & , au Sud, un Château avec des tours rondes, & deux petits Forts devant la Ville qui la défendent de ce côté-là. Duret s'accorde avec ce récit, excepté qu'aux trois Forts il en joint un quatriéme en forme de tour.

(36) On y voit trois Monasteres d'hommes & trois de filles. Il s'y trouve aussi un Hermitage le plus agréable du monde, Duret, p. 74.

(37) Le P. Feiillée, par l'observation des Satellites, aux mois de Juillet & de Septembre 1724, trouva que cette Ville est fituée à 22 dégrés 28 minutes Ouest de Toulon, & par consequent 5 minutes Ouest d'Oratava, & un dégré 7 minutes Est de Ferro.

(38) C'est la Fontaine dont Duret parle. Mais Dellon ajoûte que la fraîcheur de l'eau y est entretenue par de grands arbres qui sont autour de la source, & que toutes les collines voifines font couvertes d'oranges, de citrons & de grenades; qu'il y a au pied de la montagne un Canton charmant, à côté duquel l'eau tombe des rochers avec un doux murmure, & se rassemblant dans un canal, arrose la Plaine l'espace de quatre milles & demi; après quoi elle entre dans un aqueduc, qui la conduit l'espace d'une demie lieue jusqu'à deux cens pas de la Ville, où elle est reçue dans deux citernes. Dellon, ubi sup.

NICOLS. 1560.

pierre, élevés sur des piliers. De l'autre côté, c'est-à-dire à l'Est; la nature a placé un Lac, ou un Etang (39) d'eau fraîche, d'un demi mille de tour : on voit dans toutes les saisons sut ses bords une multitude de Bestiaux; mais en Hiver il est couvert de toutes sortes d'Oiseaux de mer, qui donnent aux Habitans le plaisir de la chasse; c'est de ce Lac que la Ville a tiré le nom de Laguna. Enfin si l'on considere dans la Capitale de Ténerife, la situation, l'étendue de sa vûe à l'Est; (car la vûe s'étend jusqu'à la grande Canarie) ses Jardins, ses Allées d'arbres & ses Bosquets, sa Plaine, son Lac, son Aqueduc, & la douceur des vents dont elle est rafraîchie; elle doit passer pour une habitation délicieuse. On ne fait pas la même peinture du reste de l'Isle, qui est rempli de Rochers & de Monts escarpés, dont les Voyageurs ne se dégagent qu'avec peine, avec des Anes & des Mulers pour montures. On s'en sert aussi pour les chariots & les autres voitures.

De Laguna on découvre au Sud-Ouest une pointe de Montagne qui surpasse toutes les autres; mais qui paroît peu considérable dans ce point de vûe, parce qu'elle est environnée de plusieurs autres Monts; c'est le fameux (40) Pic, qui est regardé avec raison comme la partie du Globe terrestre la plus

éloignée du Centre.

Autre descripsion par Scory.

La terre, dit Sir Edmund Scory, s'élève insensiblement depuis le Port de Santa - Cruz jusqu'à Ciudad de Laguna. Cette Capitale est admirablement située au milieu d'une Plaine, dont la circonférence est d'environ dix milles, & qui est environnée de hautes montagnes, excepté vers le Nord-Ouest. Il y entre de ce côté-là un vent qui porte beaucoup de fraîcheur dans la Ville: c'est ordinairement à midi qu'il commence, pour durer jusqu'à minuit, quoiqu'en même tems il souffle pleinement Sud-Est sur Mer. Pendant la nuit, sa fraîcheur est quelquefois excessive, à cause de la rosée qui tombe alors en abondance. Les Maisons de la Ville sont bâties de pierre brutes, presque toutes à deux ou trois étages : elles n'ont pas de cheminées, même dans la Cuifine; mais seulement un fourneau contre le mur. Aussi les Habitans mangent-ils leur viande grillée plutôt que rôtie. La forme de la Ville est fort belle, & les rues assez droites : elle n'a point de murailles; mais elle est bien fournie d'eau. Son nom lui vient d'un Lac qu'elle a du côté de l'Ouest, & sur lequel il se trouve quantité d'Oiseaux de mer & d'eau

Faucons plus gros que ceux de Earbarie.

Je ne puis oublier, dit Sir Edmund, les belliqueux Faucons, qui paroifsent tous les foirs aux environs du Lac. C'est un spectacle fort agréable que de voir les Négres occupés à les chasser & même à les combattre; ils sont beaucoup plus gros & plus forts que ceux de Barbarie. Le Viceroi (41) afsistant un jour à cette chasse, & voyant le plaisir que l'Auteur y prenoit, l'assura qu'un Faucon qu'il avoit envoyé en Espagne au Duc de Lerme, étoit

(39) Il y a aussi, près de la Ville, sur une petite colline, un Lac environné d'autres collines, qui abreuve les bestjaux des Habitans. Dellon , ubi sup.

(40) Le P. Feiillée a trouvé que le Pic est à 22 dégrés 29 minutes 3 secondes Ouest de Toulon. Par conséquent il doit être une mi-

nute 30 secondes Ouest de Laguna, & un dégré s minutes Est de Ferro. La latitude est de 28 dégrés 30 minutes d'après les mêmes obser-

(41) D'autres ne l'appellent que Gouverneur Géneral.

revenu d'Andalousie à Ténerife, c'est-à-dire, que, s'il ne s'étoit pas reposé sur quelque Vaisseau, il avoit fait d'un seul vol deux cens cinquante lieues d'Espagne; aussi fut-il pris à demi-mort, avec les armes du Duc de Lerme au cou. Depuis le moment de son départ d'Espagne jusqu'à celui de sa prise, il ne d'un Faucon.

s'étoit passé que seize heures (42).

Le fameux Pic de Ténerife est, suivant l'opinion commune, la plus haute Montagne de l'Univers. Linschoten assure qu'on le voit en Mer de soixan- Observations sur te (43) milles; qu'on ne peut y monter qu'aux mois de Juillet & d'Août, par- ic ce que le reste de l'année il est couvert (44) de neige, quoiqu'il n'en paroisse point dans tous les lieux voisins; qu'on employe trois jours à gagner le sommet, d'où l'on découvre aussi-tôt toutes les autres Isles; & qu'il en sort beaucoup de souffre (45) qui est transporté en Espagne. Beckman dit, que cette merveilleuse Montagne est située au centre de l'Isle, & qu'elle s'eleve comme une Pyramide, ou plutôt comme un pain de sucre; mais qu'il ne put en voir le sommet (46) parce qu'il étoit caché dans les nues. Atkins l'appelle un amas pyramidal de Rocs brutes (47), qui ont été comme incrustés ensemble par quelque embrasement soûterrain qui dure encore.

On ne trouve pas moins de différence entre les Auteurs sur la véritable hauteur du Pic (48) que sur la distance d'où l'on peut l'appercevoir en mer. Cependant, par une observation sur le Barometre, on a reconnu que le vifargent s'abbaisse d'onze pouces au sommet de la Montagne, c'est-à-dire de Batométre, vingt-neuf à dix-huit; ce qui répond, suivant les tables (49) du Docteur Halleg, à deux milles & un quart. Ce calcul s'accorde assez avec celui de Beckman, qui met la hauteur perpendiculaire du Pic à deux milles & demi; il observe aussi que les Hollandois y placent leur premier Méridien (50).

Dampierre observe que l'Isle de Ténerife est abondante en froment, en orge & en maïs, qu'on transporte souvent dans les autres Pays; & qu'elle surpasse (51) en fertilité toutes les Isles voisines. Le Capitaine Robert rend témoignage qu'il y a vû un arbre de corail, le plus grand peut-être qui ait jamais été (52) connu dans le monde. Duret compte le Pin avec le Dragon & la plante d'Aloes pour une production naturelle de Ténerife. Le Pin y rend une certaine gomme, ou une espece de poix, qu'on en tire par une méthode fort simple: on couche l'arbre coupé, en pieces, sur une fosse qu'on

NICOLS.

Vol prodigieux

Sa hauteur mefurée à l'ayde du

Corail à Tene-

Poix de pin.

(42) Observations de Sir Edmond Scoty, dans le Pilgrimage de Purchass, p. 785.

(43) Le Maire dit quarante lieues; Beckman, cinquante; Durret, foixante. Herbert prétend que dans un tems clair, on le voit de cent vingt & quelquefois de trois cens milles. Putchass raconte que Thomas Briam, un de ses amis, l'avoit vû de 48 lieues dans un tems ferein. Il ajoûte à la marge que d'autres prétendent l'avoir vû de cent cinquante milles, Pilgrimage, p. 783.

(44) Le Maire dit qu'il est perpetuellement couvert de neige, qu'elle ne tombe jamais, &

qu'elle ne diminue point.

(45) Voyage de Linchoten, chap. 90. pag. 177.

(46) Beckman, Voyage à Borneo, pag. 4. & fuiv.

(47) Atkins, Voyage de Guinée, p. 30. (48) Herbert dit qu'on lui donne quinze milles de hauteur. Dellon & Durret 478112 pieds, ce qui fait environ neuf milles; Varenius, quatre milles & demi.

(49) Voyez le parfait Géographe, Part. I.

p. 348.

(50) Voyez des détails plus curieux sur le Pic à la derniere Section de ce Chapitre.

(91) Voyez ses Voyages, Vol. III. p. 3. & fuiv.

(52) Son Voyage aux Isles du Cap-Verd, pag. 4.

NICOLS. 1560. Trois fortes d'excellent vin-

ouvre dans la terre; & mettant le feu (53) à l'un des deux bouts, on force la poix de couler dans la fosse.

Cette Isle produit trois sortes d'excellent vin, qui sont connus sous les noms de Canarie, de Malvoisie, & de Verdona; les Anglois les confondent tous trois sous le nom commun de Sack. Beckman observe que les Vignes qui produisent le Canarie, ont été transplantées du Rhin à Ténerife par les Espagnols, sous le regne de Charles-Quint : on prétend que dans une seule année il en est venu jusqu'à quinze & seize mille muids (54) en Angleterre. Dampierre, le Maire & Duret donnent la préference à la Malvoisie de Ténerife sur celle de tous les autres Pays (55) du monde. Les deux derniers de ces trois Auteurs ajoutent qu'elle n'étoit pas connue à Ténerife avant que les Espagnols y eussent apporté quelques ceps de Candie, qui produisent aujourd'hui de meilleur vin & plus abondamment que dans l'Isle même de Candie; le transport & la navigation ne font qu'augmenter sa bonté. Dampierre parle aussi du verdona, ou du vin verd. Il est plus fort & plus rude que le Canarie; mais il (56) s'adoucit aux Indes Occidentales, où il est fort estimé. Com-

Origine du via de Canarie.

Priz de la malvoise.

Dellon observe que le prix d'une pipe de malvoisse ne surpasse pas communément vingt ducats. Les droits d'exportation montent à dix-sept réaux. Ainsi le tout ne revient pas à plus de quatre-vingt-neuf liv. de France, pour quatre cens quatre-vingt pintes dont la pipe est composée. Dellon ajoûte que l'argent étant fort commun à Tenerife, les Marchands Etrangers y commercent avec beaucoup d'avantage. Il nous apprend encore que les marchandises dont la vente est la plus certaine aux Canaries, sont les épées, les pistolets, les couteaux, les peignes, les montres & les pendules, le beau drap noir & gris, les rubans, & toutes fortes de linge, fin & commun (58).

me il croît à l'Est de l'Isle, il s'embarque à Santa-Cruz. Au contraire le Ca-

narie, qui croît à l'Ouest, s'embarque à Oratava (57).

Marchandises estimées à Tene. rife.

> Il ne manque rien aux richesses de Tenerife, s'il est vrai, comme le Capitaine Robert nous l'affure, qu'il y ait une Mine d'or à la pointe de Negos. Il observe à cette occasion qu'un pauvre homme, plus avide de richesses que ses voisins, fut surpris sur une de ces montagnes avec des outils de fer & d'autres instrumens, qui firent connoître ses intentions. On trouva même déja sur lui une certaine quantité d'or. Enfin le crime d'avoir voulu fouiller dans les Mines parut si averé, qu'il fut pendu peu de jours avant (59) l'arrivée du

Mine d'or. Elle come la vie à un Pauvre.

Capitaine.

Un homme d'esprit, qui a fait sur l'Isle de Tenerife des observations curieuses, dont on doit la publication au (60) Docteur Sprat, parle ainsi des productions de cette Isle. " Les vignes qui produisent l'excellent vin de Te-» nerife croissent toutes sur la Côte, à la distance d'un mille de la mer. Cel-" les qui sont plus loin dans les terres sont beaucoup moins estimées, & ne

Observations d'un homme d'esprit , publiées par Sprat.

(53) Voyage à Lima, p. 7.

(54) Herbert dit que Tenerife surpasse Canarie en raisins, & qu'elle fournit tous les ans vingt-huit mille barils de vin, p. 4.

(55) Les Anglois l'appellent par corruption

(56) Voyez les Voyages de Dampierre,

Vol. III. p. 3. & fuiv.

(57) Dellon, Supplément, p. 6. (58) Robert, Voyage aux Isles du Cap-

(59) Histoire de la Societé Royale, pag.

208.

(60) Ibid.

réuffissent

» réussissent pas mieux quand on les transplante dans les autres Isles. " Dans quelques endroits de l'Isle de Tenerife il croît une sorte d'arbrif-

" feau, nomme Legnan, que les Anglois acherent pour du bois aromatique. » On y trouve des abricotiers, des pêchers & des poiriers qui portent deux " fois l'an, & des limons qui en contiennent un petit dans leur centre, ce

" qui leur a fair donner le nom de Pregnada. Tenerife produit du coton & da. " de la coloquinte. Les rosiers y seurissent à Noël. Il n'y manque rien aux roses, pour la vivacité du coloris, ni pour la grandeur; mais les tulipes n'y croissent point. Les rochers y sont couverts de crête marine. Il croît sur

» les bords de la mer une autre herbe à feuilles larges, si forte & même si " venimeuse qu'elle fait mourir les chevaux. Cependant elle n'est pas si perni-» cieuse aux autres animaux. On a vû jusqu'à quatre-vingt épis de froment " fortir d'une seule tige; il est aussi jaune & presqu'aussi transparent que l'am-» ber. Dans les bonnes années un boisseau de semence en a rendu jusqu'à cent. " Les Serins des Canaries qu'on apporte en Angleterre sont nés dans les " Barancos ou les Sillons que l'eau forme en descendant des montagnes. L'Isle serins à Tenerite. » de Tenerife est aussi fort abondante en cailles & en perdrix, qui sont d'une » grande beauté & beaucoup plus grosses qu'en Europe. Les pigeons ramiers, » les tourterelles, les corbeaux & les faucons y viennent des Côtes de Barba-» rie. Il y a peu de montagnes où l'on ne découvre des esseins d'abeilles. Les

» chevres fauvages grimpent quelquefois jufqu'au fommet du Pic. Les porcs \* & les lapins ne sont pas moins communs dans l'Isle. A l'égard du poisson, Foissons excellens. Clacas, an-" il y est géneralement de meilleur goût qu'en Angleterre. Les écrevisses guilles mont " de mer n'y ont pas les pattes si grandes. Le clacas, qui est sans contredit trucuses,

" le meilleur coquillage de l'univers, croît dans les rocs, où il s'en trouve » souvent cinq ou six sous une grande écaille. On estime aussi une sorte d'an-» guille, qui a six ou sept queues, longues d'une aune, jointes à un corps & à » une tête de la même longueur. Les turtles \* & les cabridos sont des poissons " qui l'emportent sur nos truites.

" Le Port de Santa-Cruz est au côté Nord-Est de l'Isle; mais elle a trois au-» tres Villes qui le surpassent en beauté comme en grandeur, S. Christoval de

" Laguna, Orarava & Garrachico.

Sir Edmund Scory (61), qu'on a déja cité, étoit aux Canaries vers le commencement du dix-septiéme siècle. L'idée qu'il nous donne de Tenerife est plus exacte que tout ce qui se trouve dans les Relations qui ont suivi la sienne. Cette Isle est partagée, dit-il, par une chaîne de montagnes, qui ressemble beaucoup à la nef d'une Eglise, dont le Pic fait comme le clocher. Si on la Tenerise par Sco, divise en douze parties, il y en a dix qui ne sont composées que de montagnes impratiquables, de rochers, de bois & de vignobles. Mais le reste consiste en terres labourables, d'où l'Aureur rend témoignage que malgré la petitesse de l'espace il a vû tirer dans une année cinq mille deux cens hannaks de froment, outre une prodigieuse quantité d'orge & de riz.

Les principaux vignobles sont ceux de Buena Vista, Dante, Oratava, Figueste, & sur-tout celui de Ramble, qui produit le meilleur vin de l'Isle. Il y a deux sortes de vins fort estimés, la malvoisie & le verdona. Celui-ci vient d'un

NICOLS. 1560.

Limon Pregna-

Où naissent les

Autre idée de

Les principaux

(61) Observations de Scory, dans le Pil-\* Les Turtles sont une espece de Torgrimage, p. 785. tues. Tome II. Hh

NICOLS. 1560.

grain fort long & passe pour pesant. L'autre d'un grain rond, qui forme une liqueur divine, & digne d'être transportée dans toutes les parties du monde. Elle est à l'épreuve de la chaleur & du froid. Pour les fruits, il n'y a pas de Pays qui fournisse de meilleures especes de melons, de grenades, de citrons, de figues, d'oranges, de limons, d'amandes & de dates. La foie, le miel, & par conséquent la cire, y sont de la même excellence; & si ces trois sources de richesses y étoient cultivées avec plus de soin, elles surpasseroient celles de Florence & de Naples.

Ses arbres.

Le côté du Nord est rempli de bois & d'excellente eau. On y voit croître le cedre, le cyprès, l'olivier sauvage, le mastix, le savinier, avec des palmiers & des pins d'une hauteur admirable. Entre Oratava & Garrachico, on trouve une forêt entiere de pins, qui parfume l'air des plus délicieuses odeurs. L'isle n'a pas de canton qui n'en produise; c'est le bois dont se font les tonneaux & tous les autres ustenciles. Outre le pin droit, on en voit un autre qui croît en s'élargissant comme le chêne. Les Habitans le nomment l'arbre immortel, parce qu'il ne se corrompt jamais ni dans l'eau, ni sous terre. Il est presqu'aussi rouge que le bois du Bresil, auquel il ne cede pas non plus en dureté; mais il n'est pas si onctueux que l'autre espece. Il s'en tronve de si gros, que les Espagnols ne font pas difficulté d'assurer fort sérieusement que toute la charpente de l'Eglise de los Remedios à Laguna est

Eglise bâtie d'un feul arbre.

Arbre nommê Dragon, & fes proprietés.

composée d'un seul de ces arbres. Mais l'arbre qu'on appelle Dragon, surpasse tous les autres par ses proprietés. Il a letrone fort gros, il s'éleve fort haut, son écorce ressemble aux écailles d'un dragon ou d'un serpent; & c'est delà sans doute qu'il tire son nom. Ses branches, qui sortent toutes du sommet, sont jointes deux à deux comme les mandragores. Elles font rondes, douces & unies comme le bras d'un homme, & les feuilles fortent comme entre les doigts. La substance du tronc sous l'écorce n'est pas un véritable bois; c'est une matiere spongieuse, qui sert fort bien, quand elle est seche, à faire des ruches d'abeilles. Vers la pleine Lune, il en fort une gomme claire & vermeille, qui s'appelle sangre de draco ou sang de dragon. Elle est beaucoup meilleure & plus aftringente que celle de Goa & des Indes Orientales, que les Juifs (62) alterent ordinairement de quatre à un.

Dans la proportion de sa grandeur, l'Isle de Tenerife contient plus d'Habi-

Nombre des Habitans de Teneri-

pagnols.

tans qu'aucune autre Isle de l'Ocean. Dampierre en fait monter le nombre à quinze mille hommes. Mais on est porté à croire qu'il l'a supposé plus grand, lorsqu'il ajoûte que l'Isle peut mettre douze mille hommes sous les armes. A l'égard des Habitans Espagnols, Dellon & Durret observent que les gens de qualité, & ceux dont la fortune est aisée, sont fort assables & fort polis; mais que le caractere des Pauvres est, comme en Espagne, l'orgueil & la Parefle des Efparesse. Il n'y a pas de petit Bourgeois de Laguna qui ne porte une longue épée, à la Ville comme en voyage, & qui n'aime mieux languir de faim, ou du moins vivre de porage & de racines, que de se donner le moindre mouvement pour se rendre la vie plus douce; quoique le poisson, le gibier & les autres commodités se présentent en abondance. Dampierre ajoûte que les femmes, aussi lâches que les hommes pour le travail, se couvrent d'un

(62) Dellon & Durret, ubi fup.

grand voile, qui ne les empêche pas de regarder du coin de l'œil les objets qui peuvent leur plaire. On suppléera dans l'article suivant au caractere des Habitans de Tenerife, par une relation curieuse qui regarde les Guanches.

NICOLS. 1560.

#### S. III.

Isles de (63) Gomera, de Palma, d'Hiero ou Ferro, de Lancerota & de Fuerte ventura.

L'A premiere de ces cinq Isles est située à l'Ouest de Tenerise, à six lieues situation de Gederistance. Elle n'a pas plus de huit lieues de longueur. On lui donne meta, & ces prole titre de Comté; mais, dans les differends civils, les Vassaux du Comte de Gomera ont le droit d'appel aux Juges Royaux, qui font leur résidence dans l'Isle de Canarie. La Capitale de l'Isle porte le même nom. C'est une fort bonne Ville (64) avec un excellent Port, où les Flottes des Indes s'arrêtent volontiers pour y prendre (65) des rafraîchissemens. L'Isle fournit à ses Habitans leur provision de grains & de fruits. Elle n'a qu'un Ingenio, c'est-àdire, une Manufacture de sucre; mais elle produit des vignes en abondance. Sa laritude, 27 dégrés du Nord (66).

## Isle de Palma (67).

Cette Isle est à douze lieues de Gomera au (68) Nord-Ouest. Sa forme est ronde. Elle n'a pas moins de vingt-cinq lieues de circuit. On vante beaucoup l'abondance de ses vins & de son sucre. Sa Capitale, qui se (69) nomme Palma, fait un grand commerce de vin aux Indes Occidentales & dans les autres Pays. Elle est ornée d'une très-belle Eglise. L'administration des affaires & de la Justice est entre les mains d'un Gouverneur & d'un Conseil d'Echevins. L'Isle n'a qu'une autre Ville, nommée S. André, assez jolie, mais fort petite. Elle a quatre Ingenios, où l'on fait d'excellent sucre; deux qui se nomment Zanzes, & les deux autres Tassacortes. Le terroir produit peu de bled. Dans leurs besoins, les Habitans ont recours à l'Isle de Tenerife.

SUPPLEMENT. Les meilleurs vins de Palma croissent dans un Canton qui se nomme Brenia, & qui produit tous les ans environ douze mille barils pour le vin. de malvoisie. Il n'est pas moins fertile en fruits (70) & en bestiaux. Vers l'année 1652, il se forma dans cette Isle un Volcan, avec un tremblement de terre si violent, qu'il se sit sentir jusqu'à Tenerife, où la premiere éruption du soufre enflammé fut entendu comme un coup de tonnerre. On vit de la même Isle, pendant plus de six semaines, la slamme aussi brillante dans les ténebres de la nuit, qu'une chandelle allumée dans une chambre, & l'on y

Situation de

Cant onde Bre

Volcan, dans l'Isle de Palma,

(63) Ou la Gomera.

(64) Hawkins dit qu'elle est à l'Est.

(65) Il y a une belle riviere d'eau douce à trois lieues au Sud de la Ville. Havvkins, Voyage à la Mer du Sud , p. 25.

(66) La Partie Nord de Gomera est à 28 de- p. 221. grés dans nos Cartes.

(67) Ou la Palma.

(68) Elle est absolument au Nord dans les

Cartes. (69) Hawkins la place à l'Est de l'Isle.

(70) Voyez le Parfait Géographe, Part. II.

NICOLS. 1560.

vit tomber quantité de cendre & de sable, que le vent avoit la force de transporter (71) à cette distance.

## Isle de Ferro, d'Hiero (72) ou de Fer.

L'Isle de Ferro n'est qu'à deux lieues à l'Ouest de Palma. Son circuit est d'environ six lieues. Elle appartient au Comte de Gomera. Sa situation (73) est à 27 dégrés de latitude du Nord. Ses principales productions sont la chair Vignoble unide chevre & l'orchel. On n'y a jamais vû qu'un feul vignoble, planté par un Anglois de Taunton, qui se nommoit Jean Hill. Elle n'a pas non plus d'autre eau douce que celle qu'on y recueille de la pluie, à la faveur d'un grand arbre (74) qui se trouve au milieu de l'Isle, & qui est sans cesse couvert de nuées. L'eau qui distille sur les feuilles tombe continuellement dans deux grandes citernes qu'on a construites au pied de l'arbre, & sussit pour (75) les besoins des Habitans & des bestiaux.

Merveilleux ar. bre qui lui fourmit de l'eau.

que dans l'isle de

Fer ou Ferro.

SUPPLEMENT. La plûpart des Voyageurs s'accordent dans le récit qu'ils font de cet arbre, & quelques-uns y joignent des circonstances qui augmentent le prodige. Ils observent (76) que le tronc a deux brasses d'épaisseur, qu'il s'éleve de quarante-huit pieds, & que le diamétre de ses (7.7) branches est de cent vingt pieds. Dapper raconte que les nuages qui couvrent l'arbre, excepté (78) dans la plus grande chaleur du jour, y répandent une rosée si abondante, qu'on en voit continuellement couler de l'eau, & qu'il en tombe chaque jour vingt tonneaux dans les citernes. Elles sont de pierre, prosondes de seize pieds, & larges de vingt (79) pieds quarrés. Leur situation est au Nord de l'arbre. Dapper ajoûte que les Insulaires appellent cet arbre Garoe, & les Espagnols Santo; qu'il est d'une fort belle forme, & que les feuilles ont toujours la verdure du laurier, mais qu'elles ne sont pas plus grandes que celles du noyer; & que pour fruit, il porte (80) une sorte de noix ou d'aveline qui est fort douce & fort agréable. Pour conserver plus sûrement l'arbre Santo, on a pris soin de l'entourer d'un mur de pierre. Le même Ecrivain raconte qu'au tems de la conquête, lorsque les Espagnols ne trouvant

(71) Voyez la Relation du Fic de Tenerife dans l'Histoire de Sprat.

(72) Les Espagnols l'appellent ordinairement Hiero, les Portugais Fierro, & les Italiens Ferro.

(73) Sa latitude a trois degrés de plus dans nos Cartes. Le P. Feuillée a déterminé sa longitude à 20 dégrés Ouest de l'Observatoire de Paris. C'est la même que M. de Liste avoit marquée d'après les Journaux des Voyageurs. Les Géographes tracent leur premier Méridien par l'Isle de Fer.

(74) Pierre Martyr dit qu'il est sur la plus haute terre de l'Isle. Décad. 1. p. 12.

(75) Dapper dit qu'il a fourni leur provision d'eau à des Flottes entieres.

(76) Beckman, p. 7.

(77) Durret, Voyage de Lima, ubi sup.

(78) Linschoten dit qu'il est toujours couvert de perites nuées de la même forme, & qui ne groffissent ni ne diminuent. Voy. ses Voya.

ges , p. 177.

(79) Linschoten dit qu'il y a quantité de citernes sous l'arbre & à l'entour, & que l'eau est claire, legere & fort belle. Ibid. Le Commentateur du premier Voyage des Hollandois aux Indes Orientales, en 1594, s'accorde exactement avec Linschoten, qu'il a peut-être copié; cependant au lieu de citernes pour recevoir l'eau, il dit que les Habitans la viennent recevoir dans des vases; ce qui est conforme à la Planche que de Bry nous a donnée de cer-

(80) Linschoten dit que les feuilles sont longues & étroites, & toujours vertes ..

dans l'Isle ni fontaines, ni puits, ni riviere, en marquoient beaucoup d'étonnement, les Insulaires leur dirent qu'ils ramassoient l'eau de pluie dans des vases. Ils avoient couvert soigneusement leur arbre avec de la terre & des cannes, dans l'esperance que leurs Vainqueurs se trouveroient forcés d'abandonner l'Isle. Mais le secret ne demeura pas long-tems caché. Une femme (81) le découvrit à son Galant Espagnol.

La plûpart des Voyageurs ne parlent, comme M. Nicols, que d'un seul Arbre qui fournit à l'Îsle sa provision d'eau; mais le Chevalier Richard arbre, Hawkins en introduit un grand nombre dont les Insulaires tirent le même service. Il raconte que le grand Arbre est dans une Vallée, au milieu d'un bois épais de fort grands Pins, qui étant défendus une partie du jour contre l'ardeur du Soleil, par les hautes Montagnes dont ils sont environnés au Sud-Est, recoivent sur leurs fenilles les vapeurs qui s'exhalent de la Vallée, & qui retombent après s'être épaissies en nuages. Du feuillage des Pins, ditil, elles coulent sur l'Arbre qui est au milieu de la Vallée, & de cet Arbre dans les Citernes; mais ce secours de la nature n'empêche pas que les Habitans ne ramassent l'eau (82) de pluie avec beaucoup de diligence, & qu'ils ne la conservent dans d'autres Citernes. Quoique le récit de Hawkins differe ici des autres relations, on y reconnoît du moins le même Arbre dont les autres Voyageurs ont parlé. Il n'y en a qu'un seul qui nie hardiment le fait, & qui traite de fiction ce que tous les autres ont rapporté si sérieusement : c'est Le Maire, dans la Relation du voyage qu'il fit aux Isles Canaries en 1682. Comme il avoit entendu parler de cet Arbre merveilleux, il ne manqua point Le Maire se traite de fable, & en arrivant de prendre des informations, & de raconter toutes les circonstances qu'on a rapportées jusqu'ici; mais il nous affure que les ayant toujours regardées comme une fable (83) il fut confirmé dans cette opinion par le témoignage des Habitans. Ne pourroit-on pas objecter contre ce récit, que les informations de Lemaire furent prises dans l'Isle de Ténerife, & non à Ferro même, d'autant plus qu'il confesse ensuite d'avoir trouvé quelques Insulaires qui lui tinrent un langage différent (83), & qui reconnoissant l'existence de plusieurs Arbres de cette nature, se réduissrent à prétendre qu'ils ne rendoient point une aussi grande quantité d'eau qu'on l'a publié.

Il faut remarquer que tous les Auteurs dont on a cité jusqu'ici les noms ne Relation d'un témoin ocula reparlent que sur le témoignage d'autrui; mais nous y joindrons le récit de Louis Jacksons, qui passe pour un témoin oculaire. Il apprit lui-même à Purchass qu'étant à Ferro en 1618, il avoit vû l'Arbre de ses propres yeux; qu'il lui avoit trouvé la grosseur d'un chêne, l'écorce fort dure, & six ou sept aunes de hauteur; les feuilles rudes, de la couleur des feuilles de Saules, mais blanches au côté inférieur; qu'il ne porte ni fleurs, ni fruits; qu'il est situé sur le revers d'une Colline; que pendant le jour il paroît flétri (84), & qu'il ne rend de l'eau que pendant la nuit, lorsque la nue qui le couvre commence à s'épaissir; enfin qu'il en donne assez pour suffire à toute l'Isle, c'est-à-dire, suivant le récit de Jacksons, à huit mille ames & à cent mille bestiaux. Il ajoûte que l'eau est conduite par des tuyaux de plomb, du pied de l'Arbre dans un

NICOLS. 1,60.

Diversité d'o-

Relation d'un

<sup>(81)</sup> Voyez Dapper, fur les Isles Canaries.

<sup>(82)</sup> Hawkins, Voyage à la Mer du Sud. P. 2:5 ..

<sup>(83)</sup> Le Maire, ubi sup. p. 28.

<sup>(84)</sup> Id. Ibid.

NICOLS.

grand réservoir, qui ne contient pas moins de vingt mille tonneaux, environné d'un mur de brique & pavé de pierre; que de-là on la transporte dans des barils à divers endroits de l'Isle, où l'on a pratiqué d'autres citernes; & que le grand bassin est rempli toutes les nuits (85).

Jugement fur cette varieté d'opinions.

Après avoir comparé tous les témoignages, quoique nous ne soyons pas portés à rejetter celui d'un homme qui parle de ce qu'il a vû, sur tout à l'égard d'un fait dont on ne sçauroit démontrer l'impossibilité, il nous semble néanmoins que le récit de Lemaire est le plus probable, parce qu'il est plus ais de concevoir que plusseurs arbres puissent fournir de l'eau à l'îsse de Ferro qu'un seul : on pourroit demander aussi comment faisoient les Insulaires avant la naissance de cet Arbre, ou quelle seroit leur ressource s'il venoit à leur manquer. A la vérité Linschoten nous apprend qu'ils ont de l'eau dans quelques endroits voisins de la Côte; mais qu'il est si dissicile d'en approcher qu'ils n'en peuvent tirer beaucoup d'utilité; & que le terrein de l'Isse est si sec, qu'il ne s'en (86) trouve point une goutte dans aucun autre endroit.

Etat present de l'Isle de Ferro.

d'autres Ecrivains nous apprennent depuis, qu'elle produit du bled, des cannes de sucre, & quantité de fruits & de plantes; sans parler d'un grand nombre de bestiaux, qui fournissent de lait & du fromage aux Habitans. N'oublions volcan tetrible, pas le Volcan qui s'y ouvre quelques ois avec un grand bruir & beaucoup de ravages. En 1677 il en parut un (87) qui ne dura que cinq jours; mais quinze ans après en 1692, l'Isle en essuya pendant six semaines un beaucoup plus terrible, qui stu accompagné de plusieurs tremblemens de terre (88).

Le même Voyageur ajoûte que l'Isle de Ferro est fort stérile; cependant

# Isle de Lancerota ou Lanzarota.

Cette Isle est (89) au 26° dégré de latitude, à dix-huit lieues de la grande Canarie vers le Sud-Est; & sa longueur est de douze lieues. Ses seules riches-ses sont la chair de chevre & l'Orchel. Elle a le titre de Comté. Du tems de Nicols, elle appartenoit à Dom Augustin de Herrera, qui se qualifioit Comte de Fuerte-ventura & de Lanzarota; mais ses Vassaux avoient le droit d'appel aux Juges royaux de Canarie, comme on l'a déja fait observer. Cette Isle envoye chaque semaine à Canarie, à Ténerise & à Palma, des Barques chargées de chair de chevre sechée, qui s'appelle Tussinetta, & dont on se sert dans ces Isles au lieu de lard.

SUPPLEMENT. Lancerota n'a pas moins de treize lieues, du Nord au Sud, fur neuf lieues de largeur (90). Son circuit est d'environ quarante lieües. Elle

(85) Purchas observe que le même arbre croît dans l'Isle S. Thomas, a vec cette différence néanmoins, si l'on en croit Sanutus, que les nuées ne s'y rassemblent qu'après midi, & se dissipent ensuite deux heures avant le jour; après quoi les feuilles & l'arbre entier dissillent de l'eau & ne schehatt que deux heures après le lever du Solcil. Pilgrimage, p. 784.

(86) Linschoten, ubi sup. Barbot prétend que cet arbre est connu aujourd'hui pour une si-

ction. Voyez la Collection de Churchill, Vol.

V. p. 525.

(87) Ce fut la même année que Port-Royal à la Jamaïque fut englouti par un tremblement de terre.

(88) Atkins, Voyage en Guinée, p. 30. (89) C'est peut-être une faute d'impression, pour 29 dégrés. Nos Cartes la placent 30 mi-

nutes plus au Nord.

(90) Beckman, Voyage à Borneo, p. 4.

Comté de Lanzarora. A qui il appartient, fut prise en 1596, par les Anglois, sous la conduite de Léonidas (91) Comre de Cumberland; après quoi elle sut fortissée avec (92) plus de soin. Marmol dans sa Description de l'Afrique place ici la Ville de Cayas, que les Algériens pillerent avec le reste de l'Isle; & d'où ils enleverent quatre cens soixante-huit Prisonniers.

NICOLS. 1560. Ville de Cayas.

Lancerota n'a proprement qu'une Ville; mais elle a deux Ports sur la Côte orientale, l'un nommé Puerto de Naos, l'autre Puerto de Cavallos. Ils ne sont Deux Potts dans éloignés l'un de l'autre que de la portée du canon : le premier qui est le plus profond, s'ouvre entre deux rangées de rocs, qui rendent le Canal fort dangéreux. La dangéreuse situation de ces deux Ports les rendsi déserts qu'on n'y voit pas même une maison. Ils sont à trois lieues de la Ville, & le chemin de communication est entre des montagnes; cependant on a bâti une Eglise à Cavallos.

Le Comte de Cumberland & le Docteur Layfield, son Chapelain, nous ont laissé deux Relations de la prise de Lancerota, où l'on trouve une Description (93) curieuse de la Ville & de ses anciens Habitans. Le 13 d'Avril 1596, ayant eu la vûe d'Allegranza, la plus septentrionnale des Canaries, & presqu'immédiatement celle de trois petites Isles nommées Granges, ils les betland dans cellaisserent à l'Ouest, pour venir relâcher dans l'après midi à celle de Lancerota. to Islo-Le lendemain ils jetterent l'ancre dans une Rade qui regarde l'Est-Sud-Est, proche (94) d'une dangereuse chaîne de rocs. Les Anglois étoient informés que le Seigneur de l'Isle & de Fuerte-ventura possédoit plus de cent mille livres sterling. Le Chevalier Jean Berkeley fut détaché avec cinq ou fix cens hommes pour attaquer la Ville, qui étoit à neuf ou dix milles de l'endroit où la Flote avoit débarqué; le chemin qu'il prit lui parut le plus court, mais il étoit rempli de sable & de pierres qui le rendoient fort difficile. En arrivant à teau abandonnés. la Ville, il trouva que les Habitans avient pris la fuite avec ce qu'ils avoient de plus précieux. Cependant ils n'avoient pû emporter leurs vins & leur fromage; & les Anglois en firent d'abondantes provisions. Berkeley résolu de poursuivre les Fuyards, envoya sur leurs traces un détachement, qui sur arrêté à un demi mille de la Ville par un Château très-fort, situé au sommet d'une colline. On se crut dans la nécessité de former un siège; mais une centaine d'Espagnols ou d'Insulaires qui gardoient la Place, chercherent leur sureté dans la fuite. Les Anglois entrant sans résistance trouverent douze pièces d'artillerie démontées, & de grands amas de pierres. Le Château étoit bâti de quartiers de rocs, & fortifié avec beaucoup d'art. On avoit pratiqué la porte dans la partie supérieure du mur, à la hauteur d'une picque; de sorte qu'en retirant l'échelle, vingt hommes auroient pû la défendre contre cinq cens. La Ville étoit composée de plus de cent maisons, dont la plus belle n'avoit la ville.

Expedition du

Ville & Cha.

Defeription de que l'apparence d'une cabane. Elles étoient bâties de cannes & de paille,

(91) Comme c'est le même dont on a donné ici une autre Relation, il est certain que fon nom étoit Georges, & l'on ne conçoit pas pourquoi Purchass de qui celle-ci est ti-

rée, le nomme Leonidas.

(92) Herbert, ubi sup. p. s.

(93) Purchafs, Pilgrim. Vol. IV. p. 1151

& 1155.

avec quelques chevrons, & couvertes de boue endurcie au Soleil; l'Eglise même n'en étoit pas différente. Elle étoit sans fenêtres, & ne recevoit de lumiere que par la porte : il n'y avoit aucune division pour le chœur; des deux côtés

> (94) C'est apparemment près de l'un des deux Ports qu'on a nommés.

NICOLS. 1560.

regnoit un banc de pierre qui alloit jusqu'à l'Autel. Les Anglois y trouverent différentes marques de la Religion Romaine. Il y avoit à peu de distance un Couvent qu'on commençoit à bâtir, avec un Jardin fort bien cultivé. Berkeley defendit que les Edifices fussent détruits ou brûlés.

Ulages & qualités des Habi. €aµs.

Quoique les Habitans fussent si agiles qu'il fut impossible aux Anglois (95) d'en arrêter un seul, Laysield qui accompagnoit Berkeley, observa qu'ils sont fort bazanés & d'une taille fort haute. Leurs armes sont des picques & des pierres. Lorsqu'on les couche en joue avec les armes à feu, ils se jettent par terre; mais aussi-tôt qu'ils ont entendu le bruit du coup, ils se relevent avec leurs picques & leurs pierres, & voltigeant autour d'un Bataillon ils l'incommodent beaucoup. Leur Isle s'étend Nord-Est & Sud-Ouest : elle est à vingt - huit degrés quelques minutes du Nord. Une chaîne de Montagnes, qui la divise, sert d'asyles à quelques bêtes sauvages, qui n'empêchent pas les chevres & les moutons d'y paître tranquillement; mais il y a peu de bêtes à cornes, & moins Proprietés de encore de chevaux. Les Vallées sont seches & sablonneuses; elle ne laissent pas de produire de l'orge & du froment médiocre. La moisson devoit se faire cette année au mois d'Avril, & les Habitans en attendoient une seconde vers le mois de Septembre,

f'lile.

## Isle de Fuerte ventura (96).

Cette Isle est à 27 degrés (97) de latitude : on ne la compte éloignée que de cinquante lieues du Promontoire de Guer en Afrique, & de vingt-quatre à l'Est de la grande Canarie. On lui donne quinze lieues de long sur dix de large; elle appartient au Seigneut de Lancerota. Ses productions sont situation & 6- le froment, l'orge, les chevres & l'orchel; elle ne produit pas plus de vin que Lancerota. Du côté du Nord, à la distance d'une lieue, elle a une autre perite Isle, qui se nomme Gratiosa. Les plus grands Vaisseaux passent sans

danger dans l'intervalle,

SUPPLEMENT. Sa longueur du Sud-Ouest au Nord-Est n'est pas moins de vingt-cinq lieues : mais elle est fort irréguliere dans sa largeur ; car elle est composée de deux Peninsules, jointes par un Istme qui n'est large que de quatre lieues. Son circuit est d'environ soixante - dix lieues, à cause des deux Golphes (98) qui sont formés par l'Istme; cette description est conforme à celle de nos Cartes.

Villes de Fuerte-Ventura.

condue.

Dapper dit que Fuerte-ventura a trois Villes sur les Côtes; Lanagla, Tarafalo & Pozzo-Negro. Du côté du Nord elle a le Port de Chabras; & un autre à l'Ouest, dont on vante la bonté. Entre cette Isle & celle de Lancerota, les plus nombreuses Flottes peuvent trouver (99) une retraite sure & commode; mais la Côte est dangéreuse au Nord-Est, & la mer y bat surieusement contre une multitude de rocs.

(95) Ce récit s'accorde fort bien avec tout ce qu'on a rapporté jusqu'ici des Guanches. Mais les Voyageurs modernes parlent si peu de cette Nation, qu'il y a beaucoup d'appa-rence qu'elle s'est éteinte, ou qu'elle est fort diminuée,

(96) D'autres écrivent Forte ventura. (97) La Partie du Sud est à 28, & la Partie

du Nord à 29.

(98) Beckman, Voyage à Borneo, p. 4.

(99) Hawkins, ubi sup. p. 24.

S. IV.





#### §. I V.

SCORY. 1600.

Trois Voyages au sommet du Pic de Tenerife, avec des observations fur l'origine des Guanches, & sur les Caves des Morts.

L' manque tant de circonstances aux anciennes descriptions du Pic de Té-liminates sur les nerife, qu'il doir être agréable au Lecteur de les trouver ici rassemblées Arteurs de ces dans un nouvel article, d'après les Relations des Voyageurs modernes. Nous Relationsen avons trois, qui sont l'ouvrage d'autant d'Anglois, témoins oculaires de ce qu'ils racontent, & les seuls à qui l'on ait l'obligation d'un Journal exact de ce voyage. La premiere est du Chevalier Scory, Homme de sçavoir, qui a fait fur l'Isle de Ténerife & sur le Pic, des observations, dont Purchass a publié l'Extrait. Mais cet Editeur en ayant négligé la datte, on est réduit à supposer (1) qu'elles sont de l'année 1600. L'Extrait est composé 1°. D'un voyage au Pic & des observations de l'Auteur. 2°. De ses Remarques sur la nature du terroir de Ténerife, & sur ses productions. 3°. D'un détail sur les anciens Habitans de l'Isle. 40. D'une Description de Laguna. Le second & le dernier de ces articles ont déja trouvé place dans les Supplémens qu'on a joints à la description de Nicols. Les deux autres vont entrer ici; mais il faut observer que Purchass suivant sa méthode ordinaire, qui est de mutiler grossiérement ses meilleurs Auteurs, n'a pas donné l'extrait de l'Ouvrage entier; de sorte qu'on ignore à quoi le reste avoit rapport.

Le second voyage au Pic est inseré dans l'Histoire de la Société Royale de Londres (2) par le Docteur Sprat, ensuite Evêque de Rochester: elle y est sans nom d'Auteur & sans datte; mais on croit pouvoir conclure de quelques circonstances qu'elle sut écrite en 1650 ou 52. Le troisséme voyage est de M. Edens, qui le sit en 1715, & qui a consenti que sa Relation sut inserée (3) dans les Transactions de la Societé Royale. Comme ces trois pieces sont extrêmement curieuses, & que chacune renserme quantité de Remarques dissérentes, elles méritent de trouver place ici séparément; & pour n'y laisser rien à désirer, on y joindra plusieurs observations sur l'Histoire naturelle de

Ténerife, communiquées par l'Auteur de la seconde Relation.

## Description du Pic de Tenerife, & recherches sur les Guanches.

La fameuse montagne de Teyde ou Teythe, qu'on nomme communément le Pic de Ténerise, cause une égale admiration de près ou dans l'éloignement. Elle étend sa base jusqu'à (4) Garrachico, d'où l'on compte deux journées & demie de chemin jusqu'au sommet. Quoiqu'elle paroisse se terminer en pointe aigue, comme un pain de sucre, avec lequel elle a d'ailleurs beaucoup de ressemblance; elle est plate néanmoins, à l'extrémité, dans l'étendue de plus

17-4°. 100 pages.
(3) Nombre 345, p. 317; & dans l'Abregé des Jones, Vol. V. Part. II. p. 147.

Ii

<sup>(1)</sup> II est certain par un endroit de la Relation que l'Aureur étoit aux Canaries en 152, sur la paroît ensuite qu'il n'écrivie point dans la même année.

(4) Ville mari

<sup>(2)</sup> Publiée pour la premiere fois en 1667, Tome II.

<sup>(4)</sup> Ville maritime, au côté Nord-Ouest de l'Isle, & au Sud d'Oratava.

SCORY. 1600.

Maniere de monter au Pic de Témerife.

d'un arpent. Le centre de cet espace est un gouffre d'où il s'élance de grosses pierres, avec de la flamme & de la fumée, accompagnées d'un bruit prodigieux. On y peut monter pendant sept lieues sur des Mules ou sur des Anes; mais il faut continuer le voyage à pied, avec de grandes difficultés. Chacun est obligé de porter ses provisions de vivres.

Le dos de la montagne, pendant les dix premiers milles, est orné des meilleurs arbres de toutes les especes; & le terrein est même arrosé de petits ruisseaux sortant de leurs sources, qui venant à se joindre, descendent jusqu'à la mer en larges torrens, surtout lorsqu'il arrive quelque pluie violente qui les grossit. Quand on est au milieu du chemin, le froid devient insupportable; & l'on est forcé de ne marcher que du côté du Sud, & pendant le jour seulement. Cette Région froide ne finit qu'à deux lieues du sommet, où la chaleur n'est pas moins (5) extrême qu'au fond de la vallée; ainsi par une raison toute opposée on est obligé de marcher du côté du Nord, & seulement pendant la nuit. Le tems le plus commode de l'année pour ce voyage est le cœur de l'Eté, parce qu'on évite les torrens qui viennent de la fonte des neiges. Si l'on arrive au sommet vers la fin de la nuit, on peut y passer quelques heures; mais il est impossible de s'y arrêter après le lever du Soleil. On y reçoit bientôt, du côté de l'Est, des vapeurs si ardentes qu'on les croiroit sorties d'un

On ne peut s'arsêter long-temps au fommet.

Le Soleil paroît tourner fur fon. centre.

four enflammé.

Il est remarquable que du sommet, le Soleil paroît beaucoup plus petit lorsqu'il est monté sur l'horison que lorsqu'on le voit au-dessous de soi, & qu'il femble tourner sur son centre. Le Ciel y est fort clair & sort serein. Il n'y tombe jamais de pluye, & le vent ne s'y fait jamais sentir (6); on rapporte la même chose du Mont Olympe. Quoique l'Isle soit si remplie de Rochers qu'on en compte jusqu'à vingt mille, elle paroît de l'extrémité du Mont comme une belle Plaine, divisée en portions par des bordures de neiges; mais ce qu'on prend pour la terre n'est au fond que les nuées, qu'on a plusieurs milles audessous de soi.

fouffre.

Idée des anciens Habitans.

Origine des Guanches.

Toute la partie d'en haut est ouverte & stérile, sans aucune apparence d'arbre ou de buisson. Il en sort du côté du Sud plusieurs ruisseaux de souffre qui descendent dans la region de la neige : aussi paroît-elle entremêlée dans Ruisseaux de plusieurs endroits de veines de sousse. La flamme du Volcan dont on a parlés'élance avec plus de force en Eté. Si l'on jette une pierre dans le gouffre, elle y retentit, comme un vaisseau creux de cuivre, contre lequel on frapperoit avec un marteau d'une prodigieuse grosseur; aussi les Espagnols lui ont-ils: donné le nom de chaudron du Diable. Mais les Naturels de l'Isle étoient perfnadés sérieusement que c'est l'enfer, & que les ames des Méchans y faisoient leur séjour, pour être tourmentées sans cesse, tandis que celles des Bons habitoient l'agréable vallée où l'on a bâti la Ville de Laguna : en effet le mondeentier n'a pas de canton où la température de l'air soit plus douce, ni de perspective plus riante que celle qu'on a du centre de cette Plaine.

On connoit peu l'origine des Guanches. Ils étoient barbares à l'arrivée des

(5) Elle pouvoit venir alors de quelque effervescence extraordinaire du Volcan, car les autres Voyageurs ne parlent point de cetre chaleur excessive

(6) D'autres ont trouvé au sommet, du vent & du froid. Scory est le seul qui parle de ces tournoyement du Soleil.

Espagnols; ils le sont encore. Leur ancien langage, qui n'a pas cessé de subsister dans la Ville de Candelaria, ressemble beaucoup à celui des Mores de Barbarie. Betancour, Gentilhomme François, qui découvrit le premier leurs Isles, les représente (7) comme des Payens qui n'avoient pas la moindre idée de Dieu; mais au contraire le Chevalier Scory assure qu'ils reconnoissoient un pouvoir suprême, auquel ils donnoient divers noms, tels que ceux d'Achuhurahan, Achuhuchumar, Achguaya-xerax, qui signifient le plus grand, le plus sublime, le conservateur de tout ce qui existe. Lorsqu'ils manquoient de pluye, ou qu'ils étoient incommodés par le dérangement des saisons & par quelqu'autre disgrace, ils conduisoient leurs Moutons & leurs Chévres dans un lieu destiné aux exercices de Religion; & sevrant ce jour-là les petits du lait de leurs meres, ils tiroient du sang à tous leurs Troupeaux, dans l'opinion que c'étoit le moyen d'appaiser la colere divine, & d'obtenir du Ciel ce qui leur manquoit. Ils avoient quelque notion de l'immortalité & d'une punition future du crime, puisqu'ils regardoient le Volcan du Pic comme l'enfer des méchans. Ils l'appelloient Echeyde, & le Diable Guayotta; mais l'Auteur ne remarque point qu'ils eussent de commerce avec cet ennemi de

Sacrifice fort

1600.

Dans les affaires civiles ils avoient quelque apparence d'ordre. Ils avoient des Rois, dont ils se reconnoissoient les Vassaux; & le serment de leur soumission se renouvelloit à leur mariage. Le droit de succession étoit établi parmi eux, fans y admettre les Bâtards : ils avoient un certain nombre de Loix, aufquelles ils faisoient profession d'obéir. Leurs Rois n'habitoient point d'autres Palais que des cavernes taillées dans les rocs, ou formées par la nature : on en voit encore un très-grand nombre, entre lesquelles on croît distinguer celles qui appartenoient aux Princes de la Nation. L'Isle de Ténerife fut gouvernée long-tems par un seul Roi, qui portoit le nom d'Adexe : ensuite les enfans d'un de ces Monarques ayant conspiré contre leur Pere, diviserent le Royaume en neuf parties, parce qu'ils étoient autant de Freres. Ils s'éleva, entr'eux & leurs Successeurs, des guerres qui affoiblirent insensiblement la Nation; cependant l'ambition y avoit moins de part que le vol. Les injustices mutuelles consistoient à se dérober des bestiaux, particuliérement des Chevres mouchetées, guerres, dont ils faisoient beaucoup d'estime; il y a beaucoup de ressemblance, pour la taille & la couleur, entre leurs Chevres & les Daims d'Angleterre.

Leur Gouvernement civil.

Ils avoient une forme établie pour les mariages : elle consistoit à demander le consentement des Peres avec quelques cérémonies; mais après l'avoir obtenu il y avoit peu de formalités pour la confommation : aussi des liens si faciles se rompoient-ils de même. Il étoit libre de quitter une femme pour laquelle on prenoit du dégoût, & de s'en procurer successivement plusieurs autres, avec cette restriction néanmoins que tous les enfans nés après le premier divorce passoient pour illégitimes : le Roi seul étoit exempt de cette loi, en faveur de la fuccession; il avoit droit sous le même prétexte d'épouser sa fœur. A la naissance d'un enfant, une femme choisie pour cet office lui versoit de l'eau sur la tête; & dès ce moment elle contractoit avec la famille une

Caufe de leurs

Leurs mariages,

que les premiers Voyageurs ont representé comme Athée, & qu'on a trouvé dans la suite

(7) Ce n'est pas le seul exemple d'un Peuple plus rempli de l'idée d'un premier Etre que ceux qui leur avoient fait cette injustice.

SCORY. 1600. Exercices de leurs jeunesses.

sorte d'affinité, qui ne lui permettoit plus d'épouser un homme de la même race. Les Jeunes gens s'exerçoient à fauter, à courir, à lancer des dards & des pierres; mais surtout à la danse, dont ils font encore aujourd'hui leur plaisir & leur gloire. La vertu & l'honnête simplicité étoient en si haute recommandation parmi eux, que par une loi inviolable ceux qui faisoient quelque vio-

lence à une femme étoient punis de mort.

La plûpart des Guanches étoient bienfaits dans leur taille, & d'une bonne complexion. Il s'y trouvoit quelquefois des Geans d'une hauteur incroyable. Géans. On a découvert dans une de leurs cavernes la tête d'un Guanche, qui avoit quatre-vingt dents; & son corps, qui fut trouvé dans la caverne sépulchrale des Rois de Guymur, de la race desquels on prétend qu'il étoit, n'avoit pas moins de quinze pieds. Au Sud de l'Isle, les Guanches étoient couleur d'olive; mais du côté du Nord ils étoient blancs, surtout les Femmes, qui avoient aussi la chevelure fort longue & fort belle. Leur habit commun étoit une casaque courte de peau d'agneau, sans manches & sans col, liée par devant avec des cour-Habillement des Chanches. roies de cuir. Les Femmes étoient vêtues comme les Hommes, & cette cafaque se nommoit Tomaré; mais la modestie leur y faisoient joindre une autre robe de peau, qui descendoit par dessous, jusqu'à leurs talons; car elles re-

> découverts. On les ensevelissoit dans le dernier habit qu'elles avoient porté, pendant leur vie (8).

Pour alimens, les Guanches semoient de l'orge & des seves; le froment Leurs alimens. leur étoit inconnu. Ils faisoient cuire l'orge au feu, & le broyant dans des moulins à bras, tels qu'on en use en Espagne, ils en tiroient la farine, pour en composer une sorte de pain avec de l'eau, du lait & du beurre; c'est ce qu'ils appelloient Giffio, dont ils faisoient leur principale nourriture. Cependant ils mangeoient quelquefois de la chair de Mouton, de Chevre & de Porc; mais c'étoit dans certains jours réglés, qui étoient comme leurs jours de Fête. Il s'assembloient alors, pour joindre d'autres réjouissances à la bonne chere. Leur Roi, qui présidoit à ces assemblées, distribuoit de sa propre main trois Chevres à chaque bande, composée de vingt Guanches, & du Gissio à proportion: après quoi toutes les bandes venoient successivement devant le Monarque, & montroient leur habileté dans tous les exercices dont l'usage étoit établi. Pendant ces Fêtes, l'on publioit un armistice, qui donnoit aux hommes la liberté de traverser le Pays de leurs ennemis; & souvent malgré la guerre, ils s'invitoient à des festins mutuels avec un parfait oubli de toutes fortes de ressentimens. Dans la saison d'ensemencer les terres, le Roi faisoir des lots de chaque canton, & les distribuoit entre les Hommes. On se servoit de cornes d'animaux pour les cultiver, & l'on prononçoit des paroles mistérieuses en y jetrant la semence; tous les ouvrages domestiques étoient le partage des Femmes.

gardoient comme une indecence pour leur sexe d'avoir la poitrine & les pieds

Ils ont une sorte de fruit qu'ils nomment Mozan, de la grosseur d'un pois : il est d'abord très-verd; ensuite rougissant à mesure qu'il mûrit, il devient enfin très-noir. On le compareroit à nos groseilles noires, s'il n'étoit

(8) L'article qui regarde la sépulture des me Relation. Ce qui regarde ici le Géant de Morts, & toutes les cérémonies des cavernes quinze pieds paroît une exagération. sépulchrales est renvoyé à la fin de la troisié-

Leurs Fêtes.

Fruits qu'ils zan, & fon ufad'un goût beaucoup plus agréable. Les Guanches n'en sucent que le jus : Ils en font une espece de miel, qu'il appellent Chacerguen. Le Mozan se cueille fort mur : on le laisse sécher au soleil pendant sept on huit jours; ensuite le broyant avec des pierres, on le fait bouillir dans l'eau, jusqu'à ce qu'il s'épaisisse en syrop. C'est la médecine des Guanches pour le flux de ventre, & pour quantité de maux. Ils ont aussi l'usage de la seignée aux bras, aux temples & au front; mais leur lancette n'est qu'un cizeau fort aigu.

# Second Voyage au Pic de Tenerife.

Quoique le Docteur Sprat n'ait pas fait connoître l'Auteur particulier de cette Relation, il assure que les Marchands du voyage étoient une compagnie d'honnêtes gens, dont le témoignage ne souffre aucune exception. Après s'être pourvus d'un guide, de chevaux & de Domestiques, ils partirent d'Oratava, Port de mer au Nord de Ténerife. Leur marche ayant commencé à minuit, ils arriverent à huit heures du matin au pied de la montagne, où ils s'arrêterent sous un grand Pin, pour s'y rafraîchir jusqu'à deux heures après midi; enfuite continuant leur chemin au travers de plusieurs montagnes sablonneuses & stériles, sans y trouver un seul arbre, ils eurent beaucoup à souffrir de la chaleur jusqu'au pied du Pic, où ils ne trouverent pour abri que de gros Rochers, qui sembloient y être tombés de quelque partie de la montagne.

A fix heures du foir ils commencerent à monter le (9) Pic; mais après avoir marché l'espace d'un mille, ils trouverent le chemin si difficile pour les chevaux, qu'ils prirent le parti de les laisser derriere eux avec leurs Domestiques. tranchées. Pendant ce premier mille, quelques-uns des Voyageurs ressentirent des foiblesses & des maux de cœur. D'autres furent tourmentés par des vomissemens & des tranchées; mais ce qui parut encore plus surprenant, le crin des chevaux se dressa. Les Malades ayant demandé du vin, qu'on portoit dans de petits barils, ils le trouverent si froid qu'ils n'en purent boire sans l'avoir fait chauffer : cependant l'air étoit calme & moderé; mais vers le coucher du Soleil, le vent devint si violent & si froid, qu'étant forcés de s'arrêter sous les rocs ils y

allumerent de grands feux pendant toute la nuit. Ils recommencerent à monter vers quatre heures du matin. Après avoir fait l'espace d'un mille, un des Voyageurs se trouva si mal qu'il sur obligé de retourner sur ses pas. Là commencent les Rochers noirs. Le reste de la Compagnie continua sa marche jusqu'au pin de sucre, c'est-à-dire à l'endroit où le Pic commence à prendre cette forme. La plus grande difficulté qu'ils y eurent à combattre fut le fable blanc, contre lequel néanmoins ils s'étoient munis, en prenant avec eux des souliers, dont la semelle étoit plus large d'un doigt souliers pour marcher dans le que le cuir supérieur : ils gagnerent avec beaucoup de peine le dessus des Ro- fable. chers noirs, qui est plat comme un pavé. Comme il ne leur restoit plus qu'un mille jusqu'au sommet, ils sentirent redoubler leur courage; & sans être tentés de se reposer, ils gagnerent enfin le sommet. Leur crainte avoit été d'y sommet du r trouver la fumée aussi épaisse qu'elle leur avoit paru d'en bas; mais ils n'y trouves

ANONYME. 1652. Départ d'Ora-

SCORY.

1600.

(9) On l'appelle proprement Teithe, Teyde pas manquet ici de faire attention que ce Voya-& Terraira. C'est par excellence qu'on le nom-ge se fait d'un côté du Pic différent de l'autreme simplement le Pic de Tenerife. Il ne faut

ANONYME. 1652.

sentirent que des exhalaisons assez chaudes, dont l'odeur étoit celle du souf-

Dans la derniere partie de leur marche, ils ne s'étoient apperçus d'aucune altération dans l'air, & le vent n'avoit pas été fort impétueux; mais ils le trouverent si violent au sommet, qu'ayant voulu commencer par boire la santé du Roi, & faire une décharge de leurs fusils, à peine pouvoient-ils se soutenir. Ils avoient besoin de reparer leurs forces, que la fatigue avoit épuisées. Leur surprise augmenta beaucoup, lorsqu'ayant voulu goûter de l'eau-de-vie, ils la trouverent sans force; le vin au contraire leur parut plus vif & plus spiritueux qu'auparavant.

Forme & qua-Lités de la chau-

Le sommet du Pic, sur lequel ils étoient, sert comme de bord au fameux gouffre que les Espagnols appellent Caldera: Ils jugerent que l'ouverture peut avoir une portée de mousquer de diamettre ; & qu'elle s'étend vers le fond l'espace d'environ quatre-vingt verges. Sa forme est celle d'un entonnoir; ses bords sont couverts de perites pierres tendres, mêlées de soufre & de sable, entre lesquelles il s'exhale de la fumée & des vapeurs chaudes, qui sont si dangéreuses, que l'un des Voyageurs ayant tenté de remuer une pierre assez grosse, faillit d'être suffoqué. Les pierres mêmes sont si chaudes qu'on ne peut y toucher sans précaution. Personne n'osa descendre plus de quatre ou cinq verges, parce que le terrein s'enfonçant sous les pieds, on fut arrêté par la crainte de ne pouvoir remonter facilemenr; mais on prétend que des Voyageurs plus hardis en ont couru les risques, & qu'étant parvenus jusqu'au fond ils n'y ont rien trouvé de plus remarquable qu'une espece de souffre clair, qui paroît comme du sel sur les pierres.

Ce qu'on dé-couvre du fommet du Pic.

Effets du Soleil dans ce lieu.

Du haut de cette célebre montagne, les Marchands Anglois découvrirent la grande Canarie, qui en est à quatorze lieues; l'Isle de Palme qui en est éloignée de dix-huit, celle de Gomera qui n'en est qu'à sept lieues, & celle de Ferro à plus de vingt; mais leur vûe s'étendoit à l'infini sur la surface de l'Ocean, & l'on en doit juger par une simple remarque : c'est que la distance de Ténerife à Gomera, qui est de sept lieues, ne paroissoit pas plus grande que la largeur de la Tamise.

Aussi-tôt que le Soleil parut à l'horison, l'ombre du Pic parut couvrir nonseulement l'Isle de Ténerise & celle de Gomera, mais toute la mer, aussi loin que les yeux pouvoient s'étendre; & la pointe du Mont sembloit tourner distinctement, & se peindre en noir dans les airs. Lorsque le Soleil eut acquis un peu d'élevation, les nuées se formerent si vite qu'elles firent perdre tout d'un coup aux Marchands la vûe de la mer, & celle même de l'Isle de Ténerife, à la réserve de quelques pointes des montagnes voisines qui sembloient percer au travers. Nos observateurs ne pûrent sçavoir si ces nuées s'élevent quelquefois au-dessus du Pic même; mais quand on est au-dessous, on s'imagineroit qu'elles sont suspendues sur la pointe, ou plutôt qu'elles l'enveloppent; & cette apparence est constante pendant les vents de Nord-Ouest : c'est ce que les Habitans appellent le Cap. Ils le regardent comme le prognostic certain de quelque tempêre.

Fiumidité au fommet du Pic.

Un des mêmes Marchands, qui recommença le voyage deux ans après, arriva au sommet du Pic avant le jour. S'étant mis à couvert sous un roc, pour se garantir de la fraîcheur de l'air, il s'apperçut bientôt que ses habits étoient fort humides; il jetta les yeux autour de lui, & sa surprise sut extrême de voir quantité de gouttes d'eau couler au long des rocs. Il remarqua aussi que du sommet des autres montagnes, il s'écoule continuellement de petites veines d'eau, qui se rassemblent ou qui se dispersent suivant la facilité qu'elles trouvent à leur passage.

ANONYME-16520

Aprés avoir passé quelque tems au sommet du Pic, les Anglois descendirent par une route sabloneuse jusqu'au bas de ce qu'on appelle le Pain de sucre; & comme elle est si roide qu'on la croiroit perpendiculaire, ils en furent bientôt dégagés. En jettant les yeux dans cet endroit, ils découvrirent une cave qui leur causa de l'admiration : sa forme est celle d'un four, dont l'ouverture seroit au sommet. Ils eurent la curiosité d'y descendre avec des cordes, dont ils firent tenir le bout par leurs Domestiques. La profondeur de cette cave est de dix verges, & sa largeur de quinze. En descendant, ils furent obligés de s'arrêter finguliero. fur un tas de neige fort dure, pour éviter un trou rempli d'eau qui a l'apparence d'un puits, & qui est directement au-dessous de l'ouverture de la cave. Il a six brasses de profondeur, sans que les Anglois pussent juger si c'est une source d'eau vive, ou l'assemblage de la neige fondue, ou la distillation des Rochers. De tous les côtés de la grotte on voit des glaçons suspendus, qui descendent jusqu'aux tas de neige, dont le fond est rempli; mais nos Voyageurs bientôt incommodés de l'excès du froid quitterent ce lieu pour continuer de descendre. Ils arriverent à Oratava vers cinq heures du soir, le visage si rouge & si cuisant, que pour se rafraîchir ils furent obligés de se faire laver long-tems la tête avec des blanes d'œufs.

La haureur perpendiculaire du Pic est d'environ deux milles & demi. Les Marchands Anglois n'appercurent point d'autre arbre dans leur route que des pins. Ils ne virent nulle trace d'herbe, ni de buisson; mais au milieu du sable blanc ils remarquerent une plante qui a quelque ressemblance avec le Jonc. Près du lieu où ils avoient passé la nuit, ils découvrirent aussi plusieurs de ces-Cannes carrées, dont on a parlé dans la Relation de Nicols: leur racine a presqu'un demi-pied de largeur, & les scions sont hauts de sept à huit pieds. Ils portent au sommet un petit fruit rouge, qui rend, en le pressant, une sorte de lait si venimeux, que si l'on en distille sur la peau d'un cheval ou de quelqu'autre bête, il fait tomber aussi-tôt le poil. Il s'en trouva de secs, dont les Anglois se servirent pour allumer du feu. Mais cette plante n'est pas propre au Pic de Ténerise. Elle croît dans toutes les parties de l'Isle, & quelques Na- Phorbium. turalistes la prennent pour une espece d'Euphorbium.

Hauteur du Pica fa sterilicé.

Espece d'Eu-

## Troisième Voiage au Pic de Tenerife, par M. Edens.

Le Mardi 13 d'Août 1715, à dix heures & demie du soir, l'Auteur accompagné de quatre Anglois & d'un Hollandois, avec des Domestiques & des chevaux pour le transport de leurs provisions, partit du Port d'Oratava : leur Guide étoit le même qui en avoit servi depuis plusieurs années à tous les Etrangers qui avoient fait ce voyage.

EDENS. 1715.

Ils arriverent avant minuit à la Ville d'Oratava (10), qui est à deux milles du Départ d'Orat

(10) La Ville & le Port sont sur la Côte du Nord.

E DENS. 1715. Détail de la Port; & suivant les instructions du Guide ils y prirent des bâtons d'une forme commode, pour faciliter leur marche.

Le jour suivant, à une heure du matin, ils s'avancerent jusqu'au pied d'une montagne fort roide, à un mille & demi de la Ville; & commençant à voir autour d'eux à la faveur de la Lune, qui étoit fort claire, ils découvrirent le Pic, environné d'une nuée blanche qui le couvroit comme un chapeau. De-là, suivant le pied de la montagne, ils gagnerent une plaine que les Espagnols ont nommée Dornajito en el monte verde, c'est-à-dire, petit trou dans la montagne verte: ce nom lui vient, comme l'Auteur le supposé, d'un trou très-profond qu'on trouve un peu plus loin sur la droite, dans lequel tombe une eau pure & frasche qui descend des montagnes. Après avoir marché par des chemins tantôt rudes & tantôt fort aises, ils arriverent à trois heures près d'une petite croix de bois, que les Espagnols appellent la Cruz de la Solera, d'où ils apperçurent le Pic devant eux; mais quoique depuis la Ville ils eussent monté presque continuellement par divers détours, il ne leur parut pas moins élevé, & les nuées blanches en couvroient encore la pointe.

¿Quantité de pins f ir les montagnes.

Ruisseaux de foufre entlauxUn demi-mille plus loin, ils se trouverent sur le dos d'une montagne sort rude & fort escarpée, qui se nomme Caravalla; nom qui lui vient d'un grand Pin que leur Guide les pria d'observer: Cet arbre jette en effer une grande branche, qui par la maniere dont elle s'avance au-delà des autres, a l'air d'un mât, tandis que les autres forment une tousse qui ressemble à la partie d'avant d'une Caravelle; on trouve d'ailleurs, des deux côtés, un grand nombre d'autres Pins. Entre ces arbres, ils virent plusieurs ruisseaux de sousser enslammé, qui descendoient da la montagne en serpentant, & de petits tourbillons de sumée qui s'élevoient des lieux où le sousse avoit commencé à s'enslammer. Ils enrent le même spectacle la nuit suivante, lorsqu'ils se retirerent sous les rocs pour s'y reposer; mais ils ne purent découvrir d'où venoit l'inslammation, ni ce que devenoient ensuite ces ruisseaux ardens.

Vers cinq heures du soir ils arriverent au sommet de la Montagne, où ils trouverent un fort gros arbre, que les Espagnols appellent el Pino de la Merienda, c'est-à-dire, l'arbre de la Collation. Le feu que différens Voyageurs ont fait au pied, en a découvert le trone & fait couler beaucoup de térébentine. Nos Anglois en allumerent un grand, à peu de distance, & s'arrêterent pour se rastraîchir. Ils apperçurent quantité de lapins, qui ont peuplé ces lieux déserts & sablonneux. Depuis cet endroit jusqu'assez près du pain de

sucre, on est fort incommodé par l'abondance du sable.

Ils se remirent en marche vers six heures; & trois quarts d'heure après ils arriverent à Porillo, c'est-à-dire, à l'ouverture de pluseurs grands rocs, d'où lis recommencerent à découvrir le Pic, qui ne leur paroisse plus qu'à deux lieues & demie d'eux. Leur Guide les assura qu'ils étoient à la même distance du Port. Mais le Pic ne cessoir pas de leur paroître enveloppé de nuées blanches. A sept heures & demie ils arriverent à las Faldas, c'est-à-dire, aux avenues du Pic; d'où, jusqu'à la Stancha, qui n'est qu'à un quart de mille du pain de sucre, ils eurent à marcher sur de petites pierres si mobiles, que les chevaux y ensonçoient jusqu'au-dessus du pied. La couche en devoit être fort épaisse, puisque l'Auteur y sit un grand trou sans en pouvoir trouver le fond.

Pierres fort mo-

Lapins qui ha-

pitent ces lieux.

A mesure qu'on s'approche du Pain de sucre, on voit quantité de grands rocs dispersés, qui, suivant le récit du Guide, ont été précipités du sommer par d'anciens Volcans. Il s'en trouve aussi des tas, qui ont plus de soixante toises de longueur; & l'Auteur observe que plus ils sont loin du pied du Pic, cans. plus ils ressemblent à la pierre commune des rocs. Mais ceux qui sont moins éloignés paroissent plus noirs & plus solides. Il y en a même qui ont la couleur du cailloux, avec une forte de brillant, qui fait juger qu'ils n'ont point été alterés par le feu: au lieu que la plûpart des autres tirent beaucoup sur le charbon de forge; ce qui ne laisse pas douter que de quelque lieu qu'ils viennent ils n'ayent fouffert les impressions d'une ardente chaleur.

EDENS. 1715. Effets des vol-

A neuf heures, les Voyageurs arriverent à la Stancha, un quart de mille La Stancha, où les Voyageurs au-dessus du pied du Pic, au côté de l'Est. Ils y trouverent trois ou quatre patient la mitte grands rocs, durs & noirs, qui s'avancent assez pour mettre plusieurs personnes à couvert. Ils placerent leurs chevaux dans ce lieu, & cherchant pour euxmêmes une retraite commode, ils commencerent par se livrer tranquillement au sommeil. Ensuite leurs gens préparerent diverses sortes de viandes qu'ils avoient apportées. Comme leur dessein étoit de se reposer pendant tout le jour, Edens profita du tems pour observer mille objets qui le frappoient d'admiration. A l'Est du Pic, on voit à quatre ou cinq milles de distance plusieurs montagnes, qui s'appellent Malpesses; & plus loin au Sud, celle qui porte le nom de Montagne de Rejada. Tous ces monts étoient autrefois des Volcans, comme l'Auteur ne croit pas qu'on en puisse douter à la vûe des rocs noirs & des pierres brûlées qui s'y trouvent, & qui ressemblent à tout ce qu'on rencontre aux environs du Pic. Si l'on s'en rapporte aux réflexions d'Edens, rien n'est comparable à cet amas confus de débris entassés les uns sur les autres, qui peuvent passer pour une des plus grandes merveilles de l'Univers. Après avoir dîné avec beaucoup d'appétit, les Voyageurs voulurent recommencer à dormir; mais étant reposés de la fatigue qui les avoient forcés d'abord au sommeil, ils ne purent fermer les yeux dans un endroit si peu commode; & leur unique ressource fut de jouer au cartes pendant le reste de l'après midi. Vers six heures du soir ils découvrirent la grande Canarie, qu'ils avoient à l'Est par Nord.

La faim redevint si pressante qu'on sit un second repas avant neuf heures. Chacun se promit ensuite de pouvoir dormir sous le rocher. On se sit des lits avec les habits, & l'on choifit des pierres pour oreillers. Mais il fut impossible mir. de goûter un moment de repos. Le froid tourmentoit ceux qui s'étoient éloignés du feu. La fumée n'étoit pas moins incommode à ceux qui s'en approchoient. D'autres étoient persecutés par les mouches, avec un extrême étonnement d'en trouver un si grand nombre dans un lieu où l'air est si rude & si perçant pendant la nuit. L'Auteur s'imagine qu'elles y sont attirées par les chevres, qui grimpent quelquefois sur ces rocs; d'autant plus que dans une caverne fort de trouver beauproche du sommet de la montagne, il trouva une chevre morte. Elle n'avoit ches. pû monter si haut sans beaucoup de peine; & s'étant sans doute échaussée dans sa marche, le froid l'avoit saisse jusqu'à lui causer la mort. A moins qu'on ne veuille supposer qu'elle étoit morte de faim, ou peut-être de quelque vapeur sulphureuse qui l'avoit étouffée; ce qui paroît le plus probable, parce que l'Auteur ajoûte qu'elle s'étoit féchée jusqu'à tomber presqu'en poudre. Enfin le Tome II.

EDENS. 1715.

Deux montagnes entre la Stancha & le Pic.

Guide ayant averti qu'il étoit tems de partir, on se remit en marche à une heure après minuit. Comme le chemin ne permettoit plus de mener les chevaux, on laissa dans le même lieu quelques hommes pour les garder.

Entre la Stancha & le sommet du Pic, on rencontre deux montagnes fort hautes, chacune d'un demi mille de marche. La premiere est parsemée de petits cailloux, sur lesquels il est aisé de glisser. L'autre n'est qu'un amas monstrueux de grosses pierres, qui ne tiennent à la terre que par leur poids, & qui sont mêlées avec beaucoup de confusion. Après s'être reposés plusieurs fois, les Voyageurs arriverent au sommet de la premiere montagne, où ils prirent quelques rafraîchissemens. Ensuire ils commencerent à monter la seconde, qui est plus haute que la premiere, mais plus sure pour la marche, parce que la groffeur des pierres les rend plus fermes. Ils n'en essuyerent pas moins de fatigue pendant une grosse demie heure, après laquelle ils découvrirent le Pain de sucre, qui leur avoit été caché par l'interposition des deux montagnes.

Ce qu'on découvre dis pied du Pain de fucre.

Au sommet de la seconde ils trouverent le chemin assez uni, dans l'espace d'un quart de mille, jusqu'au pied du Pain de sucre, où regardant leurs montres, ils furent surpris qu'il sût déja trois heures. La nuit étoit fort claire, & la Lune se faisoit voir avec beaucoup d'éclat. Mais ils voyoient sur la mer des tas de nuées, qui paroissoient au-dessous d'eux comme une vallée extrêmement profonde. Ils avoient le vent assez frais au Sud-Est par Sud, où il demeura presque continuellement pendant tout le voyage. Pendant une demieheure qu'ils furent assis au pied du Pain de sucre, ils virent sortir en plusieurs endroits une vapeur semblable à la sumée, qui s'élevant en petits nuages disparoissoit bientôt & faisoit place à d'autres petits tourbillons qui suivoient les premiers. A trois heures & demie, ils se remirent à monter dans la plus pénible partie du voyage. Edens & quelqu'autres ne ménageant pas leur marche, parvinrent au fommet dans l'espace d'un quart d'heure; tandis que le Guide & le reste de la Compagnie n'y arriverent qu'à quatre heures.

due du sommet du Pic.

Caldera.

Le sommet du Pic est un ovale, dont le plus long diamétre s'étend du Nord-Nord-Ouest au Sud-Sud-Est. Autant qu'Edens en put juger, il n'a pas Forme & éten- moins de cent quarante toises de longueur, sur environ cent dix de largeur. Il renferme dans ce circuit un grand gouffre, qu'on a nommé Caldera, c'est-à-dire la chaudiere, dont la partie la plus profonde est au Sud. Il est assez escarpé sur tous ses bords; & dans quelques endroits il ne l'est pas moins Gouffrenommé que la descente du Pain de sucre. Toute la Compagnie descendit jusqu'au fond, où elle trouva vers quarante toises de prosondeur des pierres si grosses que plusieurs surpassoient la hauteur d'un homme. La terre, dans l'intérieur de la chaudiere, peut se paîtrir comme une sorte de pâte; & si on l'allonge dans la forme d'une chandelle, on est surpris de la voir brûler comme du foufre. Au dedans & au dehors on trouve quantité d'endroits brûlans, & lorsqu'on y leve une pierre on y voit du soufre attaché. Au-dessus des trous d'où l'on voit sortir de la fumée, la chaleur est si ardente qu'il est impossible d'y tenir long-tems la main. La cave où Edens trouva une chevre morte est au Nord-Est par Est, dans l'enceinte du sommet. Le Guide l'assura qu'il s'y distilloit souvent du véritable esprit de soufre; mais ce Phénoméne ne parut point dans le peu de tems que les Anglois y passerent.

D'verfes obfervations fur le PE.

Edens observe que c'est une erreur de s'imaginer, avec les Auteurs de

1715.

quelques Relations, que la respiration soit difficile au sommet du Pic : il rend témoignage qu'il n'y respira pas moins facilement qu'au pied. Il n'y mangea pas non plus avec moins d'appérit. Avant le lever du Soleil, il trouva l'air aussi froid qu'il l'eut jamais ressenti en Angleterre dans les plus rudes Hyvers. A peine put-il demeurer sans ses gants. Il tomba une rosée si abondante que tout le monde eut ses habits mouillés. Cependant le Ciel ne cessa point d'être fort serein. Un peu après que le Soleil fut levé, ils virent sur la mer l'ombre du Pic, qui s'érendoit jusqu'à l'Isle de Gomera; & celle du sommet leur paroissoit imprimée dans le Ciel comme un autre Pain de sucre. Mais les nuées étant assez épaisses autour d'eux, ils ne découvrirent pas d'autres Isles que la grande Canarie & Gomera.

A fix heures du matin ils penserent à partir pour retourner sur leurs traces. Caveou citerne A fept heures ils arriverent près d'une citerne d'eau, qu'ils n'avoient pas re- atonteour. marquée en montant, & qui passe pour être sans fond. Leur Guide les assura que c'étoit une erreur, & que sept ou huit ans auparavant il l'avoit vûe à sec pendant les agitations d'un furieux Volcan. Edens jugea que cette citerne (11) peut avoir trente-cinq brasses de long sur douze de large, & que sa profondeur ordinaire est d'environ quatorze brasses. Elle a sur ses bords une matiere blanche, que les Anglois, sur la foi de leur Guide, prirent pour du salpêrre. Il s'y trouvoit aussi dans plusieurs endroits de la glace & de la neige, l'une & l'autre fort dure, quoique couverte d'eau. Edens fit prendre de certe eau dans une bouteille, & ne fit pas difficulté d'en boire avec un peu de sucre. Mais il n'en avoit jamais bû de si froide. Du côté droit, il y avoit un grand amas de glaçons qui s'élevoit en pointe, & d'où les Anglois s'imaginerent que l'eau couloit dans la citerne.

Trois ou quatre milles plus bas, ils découvrirent une autre cave, qui étoit Caverne sépui. remplie de squelletes & d'os humains. Ils en virent quelques uns d'une grandeur si extraordinaire qu'ils les prirent pour des os de Geans. Mais ils ne purent apprendre d'où venoient tant de cadavres, ni quelle étoit l'étendue de la caverne.

Le 15 d'Août, ils rentrerent à six heures du soir dans le Port d'Oratava, d'où ils étoient partis.

### Conjecture sur l'origine du Pic, avec la description de la Cave des Morts, & des Momies de l'Isle Tenerife.

L'Auteur de la seconde Relation du Pic, y joint un détail curieux sur l'Isle de Ténérife, & sur les Habitans. Elle n'est pas son ouvrage; mais il la tenoit d'un homme fort judicieux, qui avoit vêcu vingt ans dans cette Isle, avec le double titre de Médecin & de Marchand. Après en avoir extrait diverses re- ces observations. marques pour éclaircir la Relation de Nicols, on a réservé ce qui concerne l'Histoire naturelle de l'Isle, & les Momies qu'on y a trouvées, pour former ici un article qui ne mérite pas moins de curiosité que le Pic même.

L'opinion du Médecin, ou du Marchand, est que tout le terroir de Téne- Explication phyrife étant impregné de soufre, a pris seu dans (12) les anciens tems; & que l'Isle fique des apparences du Pic &

ANONYME. 1652. A qui l'on doit

(11) C'est apparemment la Cave ou la Grotte qu'on a déja vûc dans l'article précedent.

(12) Voyez l'Histoire de la Societé Royale par le Docteur Sprat, p. 204.

des environs.

Kk ii

260

ANONYME. 1652.

entiere, ou la plus grande partie, a sauté tout à la fois. Alors sont sortis des entrailles de la terre quantité de montagnes & de vastes rocs, qui paroissent aujourd'hui dans tous les cantons de l'Isle; mais particuliérement dans la partie du Sud-Ouest : & suivant les mêmes idées, la plus grande partie du soufre s'étant trouvée au centre de l'Isle a soulevé le Pic à cette hauteur prodigieuse qui fait (13) l'admiration des Voyageurs. L'Auteur est persuadé que ceux qui observeront attentivement, sur les lieux, la situation & la forme de tous ces rochers calcinés, entreront tout d'un coup dans son opinion; car ces grandes masses sont couchées autour du Pic, à trois ou quatre milles de distance, l'une sur l'autre, & dans un ordre à faire juger que la terre s'étant enflée par la force du soufre, a crevé tout d'un coup, pour vômir des montagnes & des torrens de rochers, qui ont roulé pêle-mêle les uns par dessus les autres, sur-tout vers le Sud-Ouest; car dans cette partie de l'Isle, depuis le sommet du Pic jusqu'à la Côte, on voit non-seulement de vastes amas de ces rocs brûlés, mais jusqu'aux traces d'une infinité de fleuves de soufre, dont les ravages ont tellement ruiné le terroir que la stérilité paroît son partage éternel. Du côté du Nord on ne voit presqu'aucun rocher.

Mines & mineraux.

L'Auteur conçoit que dans le tems de la grande eruption, il fortit du fourneau plusieurs mines de métaux différens. On en remarque encore des traces fur un grand nombre de rocs, qui ont la couleur, les uns de l'or, les autres de l'argent ou du cuivre; particuliérement dans les Azulcios, qui sont de hautes montagnes de cette partie Sud-Ouest, où peu de personnes ont pénetré. Mais l'Auteur, qui se vante d'avoir eu le tems & la curiosité de les visiter, rend témoignage qu'il y a vû, dans plusieurs endroits, de la terre blanchâtre, mêlée de pierres bleues, qui sont couvertes d'une rouille jaune, semblable à celle du cuivre ou du vitriol. Il y a remarqué aussi de petites sources d'eau vitriolique, qui ne peuvent être éloignées de quelques mines de cuivre. Un Fondeur de cloches, au Port d'Oratava, assuroit qu'ayant apporté sur deux chevaux leur charge de cette terre, il en avoit tiré assez d'or pour en faire deux grosses bagues. Un Portugais qui avoit voyagé dans les Indes occidentales, répetoit fouvent qu'il ne doutoit pas que l'Isle de Ténerife n'eût d'aussi bonnes mines que celles du Méxique & du Perou. Enfin, un ami de l'Auteur avoit tiré de quoi faire deux cuilleres d'argent, de quelques charges de terre qu'il avoit apportées du même côté des montagnes. On y trouve encore des eaux nitreuses, & des pierres couvertes d'une rouille couleur de saffran, qui a le goût du fer.

Faits qui fervent de preuves.

> Le même Ecrivain nous apprend que l'Isle est remplie de sources d'eau fraîche, qui ont le goût du lait; & qu'à Laguna, où l'eau est rare, on l'épure en la filtrant au travers de certaines pierres. Il confirme d'ailleurs la plûpart des

observations de Nicols.

Caves Jes morts. A quel titre l'Auteur les visite,

A l'égard des enterremens, il raconte que sa qualité de Médecin lui ayant fait rendre des services considérables aux Insulaires, il obtint d'eux la liberté de visiter leurs cavernes sépulchrales; spectacle qu'ils n'accordent à personne, & qu'on ne peut se procurer malgré eux sans exposer sa vie au dernier danger. Ils ont une extrême véneration pour les corps de leurs Ancêtres; & la curiosité

(13) On prétend que le Pic de S. Philippe ou formé de même. Voyez le Voyage de Roberts de Fuego, une des Isles du Cap-Verd, s'est dans ces Isles, p. 416.





Cave Sépulerale des Guanches.

des Etrangers passe chez eux pour une profanation. Dans leur petit nombre & leur pauvreré, ils sont si fiers & si jaloux de leurs usages, que le plus vil de leur nation dédaigneroit de prendre une Espagnole en mariage. L'Auteur se trouvant donc à Guimar, Ville peuplée presqu'uniquement par les descendans des anciens Guanches, eut le crédit de se faire conduire à leurs caves. Ce sont des lieux anciennement creusés dans les rochers, ou formés par la nature, qui ve. ont plus ou moins de grandeur suivant la disposition du terrain. Les corps y sont cousus dans des peaux de chevres, avec des courroïes de la même matiere, & les coutures si égales & si unies qu'on n'en peut trop admirer l'art. Chaque enveloppe est exactement proportionnée à la grandeur du corps. Mais ce qui cause beaucoup d'admiration, c'est que tous les corps y sont presqu'entiers. On trouve également dans ceux des deux fexes les yeux, mais fermés, les cheveux, les oreilles, le nez, les dents, les levres, & la barbe; & jusqu'aux parties naturelles. L'Auteur en compta trois ou quatre cens dans différentes caves, les uns debout, d'autres couchés sur des lits de bois, que les Guanches ont l'art

de rendre si dur, qu'il n'y a pas de fer qui puisse le percer.

Un jour que l'Auteur étoit à prendre des lapins au Furet, chasse fort exer- Découverte d'ucée dans l'Isle de Ténerife; ce petit animal, qui avoit un grelot au cou le perdit dans un terrier, & disparut lui-même sans qu'on pût reconnoître ses traces. Un des Chasseurs, à qui il appartenoit, s'étant mis à le chercher au milieu des rocs & des brossailles, découvrit l'entrée d'une cave des Guanches. Il y entra; mais sa frayeur se fit connoître aussi-tôt par ses cris. Il y avoit apperçu un cadavre d'une grandeur extraordinaire, dont la têté reposoit sur une pierre, les pieds sur une autre; & le corps sur un lit de bois. Le Chasseur devenu plus hardi en se rappellant les idées qu'il avoit sur la sépulture des Guanches, coupa une grande piéce de la peau que le Mort avoit sur l'estomac. L'Ecrivain de cette Relation rend témoignage qu'elle étoit plus douce & plus souple que celle de nos meilleurs gants, & si éloignée de toute sorte de corruption, que le même Chasseur l'employa pendant plusieurs années à d'autres ulages. Ces cadavres sont aussi legers que la paille. L'Auteur, qui en avoir vû quelques-uns de brisés, proteste qu'on y distingue les nerfs, les tendons, & même les veines & les arteres, qui paroissent comme autant de petites cordes.

Si l'on s'en rapporte aujourd'hui aux plus anciens Guanches, il y avoit mer pratiqué par parmi leurs Ancêtres une Tribu particuliere qui avoit l'art d'embaumer les les Guanches, corps, & qui le conservoit comme un mistere sacré qui ne devoit jamais être communiqué au vulgaire. Cette même Tribu composoit le Sacerdoce, & les Prêtres ne se mêloient point avec les autres Tribus par des mariages. Mais après la conquête de l'Isle, la plupart furent détruits par les Espagnols, & leur secret perit avec eux. La tradition n'a conservé qu'un petit nombre d'ingrédiens qui entroient dans cette opération. C'étoit du beurre mêlé de graisse d'ours, qu'on gardoit exprès dans des peaux de chevre. Ils faisoient bouillir cet onguent avec certaines herbes, telles qu'une espece de lavande qui croît en abondance entre les rocs, & une autre herbe nommée Lara, d'une substance gommeuse & glutineuse qui se trouve sur le sommet des montagnes; une autre plante, qui étoit une sorte de Cyclamen ou de Trusle; la sauge sauvage, qui croît par tout dans les montagnes; enfin plusieurs autres simples qui

ANONYME. 1652.

Ce qu'il y tros-

ANONYME. 1652.

faisoient dans ce mêlange un des meilleurs baumes du monde. Aprés cette préparation, on commençoit par vuider le corps de ses intestins, & le laver avec une lescive faite d'écorce de Pins, sechée au soleil pendant l'Eté, ou dans une étuve en Hyver. Cette puriscation étoit répetée plusieurs sois. Enfuite on faisoit l'onction au dedans & au dehors, avec un grand soin de la laisser schaque reprise. On la continuoit jusqu'à ce que le baume eût entiérement pénetré les cadavres, & que la chair se retirant on vît paroître tous les muscles. On s'appercevoit qu'il ne manquoit rien à l'opération lorsque le corps étoit devenu extrêmement leger. Alors on le cousoit dans des peaux de chevres, comme on l'a déja fait observer. Il est remarquable que pour éviter la dépense, lorsqu'il étoit question des pauvres, on leur ôtoit le crâne. Ils étoient cousus aussi dans des peaux, mais ausquelles on laissoit le poil. Au lieu que celles des riches étoient si fines, & passées si (14) proprement, qu'elles se conservent fort douces & fort souples jusqu'aujourd'hui.

Caves des Rois toujours inconnues.

Les Guanches racontent qu'ils ont plus de vingt caves de leurs Rois & de leurs grands hommes, inconnues, même parmi eux, excepté à quelques vieillards qui font les dépositaires d'un si respectable secret, & qui ne doivent jamais le reveler. Ensin l'Auteur observe que la grande Canarie a ses caves comme Ténerise, & que les Morts y étoient ensevelis dans des sacs; mais que loin de se conserver si bien, les corps y sont entiérement consumés.

Les Guanches ont dans ces lieux funcbres des vases d'une terre si dure qu'on ne peut venir à bout de les casser. Les Espagnols en ont trouvé dans plusieurs

caves, & s'en servent au feu pour les usages de la cuisine.

Supplément de Scory-

Il ne reste pour la perfection d'un article si curieux qu'à joindre ici quelques remarques du Chevalier Scory. Il nous apprend que les (15) anciens Guanches avoient un Officier public pour chaque sexe, avec le titre d'Embaumeur, dont le principal office étoit de composer une certaine préparation de poudres différentes & de plusieurs herbes mêlées ensemble, & liées avec du beurre de chevre; qu'après avoir lavé soigneusement les corps morts, ils les frottoient pendant quinze jours avec ce baume, en les exposant au Soleil & les tournant Sans cesse jusqu'à ce qu'ils fussent entiérement secs & roides: (le tems de cette cérémonie regloit pour les Parens la durée du deuil ) qu'ensuite on enveloppoit les corps dans des peaux de chevres, cousues ensemble avec une adresse & une propreté merveilleuse; qu'on les portoit dans des caves profondes, dont l'accès n'étoit permis qu'aux Ministres des funérailles, & qu'on les y placoit couchés ou debout. Le Chevalier Scory étant à Ténerife avoit vû plusieurs de ces corps, qui étoient ensevelis depuis plus de mille ans. Cependant il n'ajoûte point à quelles marques on pouvoit leur reconnoître tant d'antiquité. Purchass rend témoignage lui-même qu'il avoit vû deux de ces Momies à Londres (\*).

(14) Histoire de la Societé Royale par Sprat, p. 209. & suiv. On ne trouve rien qui puisse faire jugger d'où cet art venoit aux Guanches. Ceux qui les sont venir d'Afrique pourroient

rapporter leur secret à la même origine, & le faire remonter même jusqu'à l'Egypte.

(15) Pilgrimage de Purchass, p. 783. (\*) Ibid.





### §. V I.

# Description de l'Isle de Madere.

NICOLS. 1560.

L'îsle de Madere est située à 32 dégrés de latitude du Nord, & soixante-dix sa déconverte, fon nom & sa déconverte, le l'îsle Ténerise au Nord-Est. Elle sur découverte par un Anglois, mation, nommée Macham; mais conquise ensuite & possedée par les Portugais. Son nom lui vient de la multitude d'arbres sauvages de toutes les especes, dont elle étoit remplie. Cependant on fut persuade assez long-tems qu'entre l'Isle de Palma & celle-ci, il y avoit une Isle, non encore découverte, & nommée depuis Saint Brandon, qui étoit la véritable Madere, où Macham avoit abordé.

Madere produit un revenu considérable au Roi de Portugal. Sa Capitale, qui se nomme Funchal, est fortissée par un Château. Le Port est commode & grandeur & sos bien défendu. On admire dans la Ville, l'Eglise Cathédrale, où l'on n'a rien épargné pour la beauté de l'édifice, & pour l'établissement du Clergé. Le Gouvernement est formé sur celui de Portugal, où l'appel des causes se porte

Ses Villes , fa

Le circuit de l'Isle est d'environ trente lieues. Sa terre est haute. Les beaux arbres qu'elle produit en abondance, croissent sur des montagnes, au travers desquelles on à trouvé l'art de conduire l'eau par diverses machines. Elle a une seconde Ville nommée Machico, dont la Rade est aussi fort avantageuse aux Vaisseaux. On compte dans l'Isle de Madere six Ingenios, où l'on fait d'excellent sucre. Elle produit une abondance extrême de toutes sortes de fruits; poires, pommes, prunes, dates, pêches, melons, patates, oranges, limons, grenades, citrons, figues; & des légumes de toute espece. L'arbre qui donne le sang de dragon y croît aussi. Mais rien ne lui fait tant d'honneur que ses excellens vins, qui se transportent dans tous les autres Pays du monde.

Ifle de Puerto-

Du côté du Nord, à douze lieues (16) de distance, on trouve une autre Santo. Isle, nommée Port-Saint, ou Puerto-Santo, dont les Habitans vivent de leur propre economie. L'Isle de Madere produisant (17) peu de bled, ils se sont livrés à l'Agriculture, qui les rend indépendans du secours de leurs voisins. A six lieues de Madere, du côté de l'Est, on trouve encore quelques Isles, nommées (18) les Déserts, qui dans une fort petite étendue ne produisent que de l'orchel & des chevres.

Les déferts.

Entre Ténerife & Madere, la nature a placé, presqu'à la même distance de ces deux Isles, celle qu'on nomme les (19) Sauvages, ou les Selvages. Elle n'a pas

Les Sauvages,

mettant que trois lieues.

huit cens soixante - quinze quartiers d'Angle- paremment du nom Deserts.

les Deserts sont des Isles nucs & stériles, rem- trente lieues & soixante de Madere.

(16) L'Auteur Anglois s'est trompé en ne plies de rocs d'une bonne hauteur, qui ne sont éloignées que d'un mille de la pointe Sud-Est (17) Elle en tire ordinairement sa provision de Madere, qu'il y a de l'eau suffisamment dans de France & de l'Isle de Tenerise. Cependant l'intervalle, sans aucun danger pour les Vaisil y a des années où elle peut se passer de ce seaux. Voyez son Voyage aux Détroits de secours. On assure qu'en 1455 elle produisit Magellan, p. 3. Ces Isles sont appellées aussi trente mille stares Venitiens, qui font dix- les Sertors ou les Serters, par corruption ap-

(19) Elle est au Nord de la Pointe Nord-(18) Le Chevalier Jean Narbrough dit que Est de Tenerise, dont elle est éloignée de NICOLS, 1560.

plus d'une lieue de tour, & l'on n'y a jamais vû d'arbre ni de fruit. Cependant les chevres y trouvent de quoi se nourrir entre les rochers & les pierres.

SUPPLEMENT. Dapper & quelqu'autres Géographes, comptent Madere entre les Canaries. Mais quoique Nicols joigne sa Description à celle de ces Isles, il est fort éloigné de la comprendre sous le même nom, puisqu'il réduit nerrement le nombre des Canaries à sept.

Remarques de divers Ecrivains.

Il est remarquable que plusieurs Ecrivains mettent sous le nom de Madere (20) l'Isle de Puerto-Santo; & qu'en Angleterre comme en Espagne, on dise même assez communément, les Maderes. Nous n'avons aucune Relation par-Deux Isses sous ticuliere de ces deux Isles. La plûpart des Voyageurs ne faisant que toucher à

le nom des Madetes.

quelqu'un de leurs Ports, & souvent sans y descendre, nous ont laissé peu de lumieres sur l'intérieur du Pays. Cependant on trouve, dans trois Auteurs, diverses Remarques qui méritent de n'être pas négligées. Le premier est (21) Trois Aureurs Aluife de Cada Mosto, qui étoit à Madere en 1455. Son voyage aux Isles du Cape

qui ont parlé de Verd est inseré dans la (22) Collection Italienne de Ramusio, & trouvera place dans celle-ci. Jean Oyington, Chapellain (23) du Roi Guillaume, nous a donné dans son voyage de Surate en 1589 un Chapitre entier sur les propriétés de Madere. Enfin Jean Atkins, Chirurgien de Vaisseau, qui a publié son voyage de Guinée, du Brésil, & des Indes Occidentales, entre 1720 & 1723,

n'a pas crû devoir supprimer ce qu'il avoit observé dans cette Isle.

Situation de sette lile.

Madere, qui a tiré son nom de la quantité d'arbres dont elle étoit remplie, est située entre 32 dégrés douze minutes, & 32 dégrés cinquante minutes de latitude, & entre un dégré quinze minutes de longitude. Fannel (24) prétend que par de bonnes observations, il a trouvé que cette Isle est à 32 dégrés vingt minutes de latitude du Nord. La longitude, suivant son calcul, est 18 dégrés quinze minutes, de Londres. Mais il est certain que la latitude est ici trop générale; à moins qu'il n'ait voulu la réduire à Funchal, que les observations du Chevalier Narborougk (25) placent 10 dégrés plus au Sud. Dans nos Cartes, Madere est vers 32 dégrés quarante minutes de latitude, & quarante minutes Est de Ferro. Elle a soixante-quinze milles de longueur, sur trente de largeur.

Sa grandeur contestée.

Le Docteur Fryer, dans sa Relation (26) de l'Inde Orientale, assure que c'est la plus grande Isle de l'Océan Atlantique. Mais Ténerife peut lui disputer l'étendue. Quelques Ecrivains modernes donnent à l'Isle de Madere cent quarante lieues de circuit, & d'autres cent soixante; tandis que Cada Mosto, qui paroît approcher beaucoup plus de la vérité, ne lui donne que cent quarante milles. Le même Auteur observe (27) qu'elle a de fort bonnes Rades; mais sans aucun Port. Puerto-Santo n'en est qu'à douze lieues, & se découvre aisément dans un tems serein (28).

(20) Le Chevaliet Richard Hawkinsdit expressément que les Isles Maderes sont au nombre de deux, l'une nommée la grande Madere, l'autre Porto-Santo. Voyez son Voyage à la Mer du Sud , p. 24.

(21) Son nom a déja paru dans les Sections précédentes.

(22) Volume I. p. 97.

(23) Il servoit d'Aumônier sut le Benjamin, Le Capitaine Hamilton l'a censuré sans fonde-

ment dans sa Relation des Indes Orientales, imprimée en 1727 à Edimbourg.

(24) Voyez son Voyage, p. 3.

(25) Voyage aux Détroits de Magellan,

(26) Voyages de Fryer, p. 3.

(27) Navigation de Cada Mosto, dans Ra-

(28) Voyez ci-deffus Tome I, aux premieres pages.

Ovington, dans son voyage de Surate, observe que malgré les Relations des Portugais, qui attribuent la premiere découverte de Madere à Jean Gonfalve & Tristan, sous la protection de Henri Infant de Portugal, les Habitans de l'Isle font un récit fort différent. Ils racontent qu'en 1344 un Gentilhomme nions sur sa dé-Anglois (29) qui avoit épousé une femme fort riche, s'étant embarqué avec elle pour passer de Bristol en France sut poussé par des vents impétueux jusques dans certe Isle. Il y prit terre; mais la trouvant sans Habitans & sans culture, il tomba dans une mélancolie si profonde qu'elle le mit au tombeau. Cependant les Matelots remirent à la voile & gagnerent heureusement la Côte de Barbarie. Ils y trouverent quelques Portugais, aufquels ils firent le récit de leur voyage & de l'Isle qu'ils avoient quittée, en promettant de la retrouver si on leur fournissoit des Vaisseaux & des hommes. Cette offre parut si avantageuse aux Portugais, que l'ayant proposée à la Cour de Lisbone, ils obtintent les secours qu'ils desiroient, avec lesquels ils trouverent effectivement l'Isle de Madere; & dans peu d'années ils firent de ce Pays sauvage un jardin de plaisir (30).

Suivant Cada Mosto, le Prince Dom Henri envoya la premiere Colonie à Madere, vers l'année 1431, sous la conduite de Tristan Tessora & de Jean Madere. (31) Gonzales Zarco, qu'il en nomma Gouverneur. Ils firent entr'eux le partage de l'Isle. Le canton de Machico échut au premier, & celui de Funchal à l'autre. Les nouveaux Habitans penserent aussi-tôt à nettoyer la terre. Mais ayant employé le feu pour détruire les forêts, il leur devint si impossible de l'arrê-bitans, ter, que plusieurs personnes, entre lesquelles Gonzales (32) étoit lui-même, ne purent échapper aux flammes qu'en se retirant dans la mer, où pendant deux jours ils demeurerent dans l'eau jusqu'au cou, sans aucune nourriture. Madere étoit alors habitée dans (33) quatre parries; Manchico, Santa-Cruz, Funchal, & Camera de Lobos. C'étoient du moins les principales habitations; car il y en avoit de moins considérables; & la totalité des Habitans (34) montoit à huit cens hommes, en y comprenant une Compagnie de cent chevaux. Il n'est pas surprenant que depuis tant d'années ils se soient multipliés jusqu'à se trouver en état, suivant le récit d'Atkins, de mettre aujourd'hui dix-huit mille hommes fous les armes (35).

En 1601, lorsque Moquet se trouvoit (36) dans cette Isle, elle avoit deux Villes, dont la principale étoit défendue par deux Châteaux. La Garnison de l'un étoit composée d'Espagnols, & l'autre de Portugais. La Ville que Moquet appelle Madere, & qu'il devoit nommer Funchal, est située dans une vallée, au pied d'une montagne, d'où il fort, dit-il, une si prodigieuse abondance de sources, qu'elles causent quelquesois des inondations terribles jusqu'à ruiner les Ponts, les Maisons, les Eglises, & les autres Edifices. Cette Ville étoit alors de la grandeur de Saint Denis en France, mais fort peuplée,

(29) C'est Machan, dont on a déja parlé. Son histoire est racontée différemment au Tome I. & plus au long à la suite de cet article.

(30) Voyez son Voyage à Surate, p. 4. & fuiv.

(31) D'autres le nomment Gonzalvo.

(32) Ovington raconte à peu près la même chose, ubi sup. p. 6. Tome II.

(36) Voyages de Moquet en 1601, p. 17. & fuiv.

(35) Atkins, Voyage de Guinée, &c. p. 28.

(33) Là-dessus quelques-uns ont prétendu que les Chefs avoient divisé l'Isle en quatre Parties. (34) Cada Mosto, ubi sup.

LI

NICOLS. 1,60. Differentes opi-

Premiere colos nie envoyée à

Forers brûldes. & danger des Ha-

Situation de

NICOLS. 1560.

à cause du grand nombre d'Esclaves qui l'habitent, & qui vont travailler hors de la Ville dans les Manufactures de sucre. Jean de Cloux qui avoit épousé la Niéce de Dom Cristoval de More, Viceroi de Portugal, étoit alors Consul de France; & toutes les Nations de l'Europe avoient des (37) Facteurs dans

Description de Funchal & de fa Baye.

Le Chevalier Narborougk, qui s'y trouvoit en 1669, observe que Funchal, ou Fonchiale, c'est ainsi qu'il l'écrit, est situé dans une Baye au Sud de l'Isle, & fort près de la mer. Elle est défendue par un mur & par d'autres fortifications du côté du rivage. Plusieurs ruisseaux d'eau fraîche, dont elle est arrosée, viennent se jetter dans la Baye par une arche qui passe sous le mur. Le rivage est couvert, dans quelques endroits, de cailloux de mer; & dans d'autres, d'un grand nombre de rocs. Le fond est fort mauvais dans la partie Orientale de la Rade; cependant les Vaisseaux peuvent jetter l'ancre à la portée du canon. On donnoit alors un mille de longueur à la Ville, & trois quarts de large. La Baye est à 32 dégrés (38) dix minutes de latitude du Nord. Barbot qui étoit à Madere en 1681, représente Funchal au pied d'une montagne, & fort étroite dans sa longueur. Il ajoûte qu'elle est munie de trois Forts ou de trois Châteaux, & que l'Adelantade, ou le Gouverneur du Roi de Porrugal, y fait ordinairement (39) sa résidence.

Elle se nomme proprement Tonshal.

Ovington observe que le nom de cette Ville est Tonchal ou Tonzal, mais qu'on la nomme communément Funchal (40) à cause du Fenouil qui y croît en abondance. En 1689, qui est l'année de son voyage, elle lui parut d'une grandeur fort médiocre. Cependant elle n'avoit pas moins de vingt Eglises. C'est le centre, ou plutôt l'unique lieu du commerce, qui consiste principalement en vin & en sucre. Le sucre de Madere passe pour le meilleur de l'univers.

Les Campagnes de l'Isle sont fort montagneuses, mais elles n'en sont pas moins fécondes & moins délicieuses. La Ville est rafraîchie par sept ou huit rivieres, & par quantité de petits ruisseaux qui descendent des montagnes. On ne sçauroit voir sans admiration la fertilité des lieux les plus hauts. Ils sont aussi cultivés que les Plaines d'Angleterre, & le bled n'y croît pas moins facilement. Mais la multitude des nuées qui s'y forment est pernicieuse (41) au raifin.

Autre idée de la même Ville-

Le Capitaine Urin étoit à Funchal en 1717. Il raconte qu'elle est défendue par deux grands Forts, & que sur un roc à quelque distance du rivage elle en a un troisséme (42) qui est capable d'une bonne défense par sa situation. Derriere la Ville, continue-t'il, le terrein s'éleve par dégrés jusqu'aux montagnes, & s'étend en forme de cercle dans l'espace de plusieurs milles. Cette campagne est remplie de jardins, de vignobles, & de maisons agréables; ce qui rend la perspective charmante. Il tombe des montagnes une abondance de belles eaux, qui sont conduites assez loin par des Aqueducs, & qui servent aux Habitans pour arroser & pour embellir leurs jardins (43).

(37) Voyages de Moquet en 1601. p. 19. (38) Voyez son Voyage au Détroit de Ma-

gellan en 1669, p. 3. (39) Voyez fa Relation dans la Collection de Churchill, Vol. V. p. 524.

(40) La plûpart des Écrivains la nomment

Funchal, & ne varient qu'entre Fonchal & Fonchiale.

(41) Voyage d'Ovington à Surate, p. 7.

(42) On l'appelle Loo. (43) Urin, Hist. de ses Voyages, p. 334.



e de la Ville et de la Rade de Funchal Capitale de l'Île de Madere N'm



Funchal, dit Atkins, qui y étoit en 1720, est la résidence du Gouverneur & de l'Evêque, & forme une Ville (44) grande & bien peuplée. Elle a six Paroisses, plusieurs Chapelles, trois (45) Monasteres d'Hommes & trois de l'autre sexe. Les Religieuses sont moins resserrées à Funchal qu'à Lisbone. Elles ont la liberté de recevoir les Etrangers, & d'acheter d'eux toutes sortes de bagatelles. Le College des Jesuites est un fort bel Edifice. A l'égard des Habitans, c'est un mélange de Portugais, de Négres & de (46) Mulâtres, que le commerce rend égaux, & qui ne font pas difficulté de s'allier par des ma-

NICOLS. 1560.

Le Port est incommode & dangereux, sur-tout pendant les vents d'Ouest AFunchal. & de Sud-Ouest, qui regnent librement dans la Rade. L'ancrage n'est sûr qu'à plus d'un mille du rivage, sur un fond de quarante brasses, & seulement du côté de l'Ouest. Encore est-on forcé, lorsque le gonslement des eaux annonce quelque vent impétueux, de tirer les (47) cables & de gagner promptement la mer. Les bords du rivage sont si rudes, que les cargaisons demandent des précautions extrêmes; & les vents augmentant la difficulté, on est obligé de choisir des tems commodes. A la vérité les petits Bâtimens peuvent demeurer à l'ancre sous le Rocher du Fort de Loo, qui les garantit du vent d'Ouest. Mais si la moindre partie d'un orage leur fait tourner la proue vers la mer, alors les Matelots n'ont rien à faire de mieux que de gagner promptement le rivage, & d'abandonner leur Vaisseau à tous les hazards. Si les logemens sont plus fûrs à terre, ils ne sont gueres plus commodes; car on y est (48) sans

Mauvais Port

Barbot nous apprend qu'outre Funchal, l'Isle a deux autres Villes, Moncerico & Santa-Cruz; qu'elle a trente-six Paroisses, un College, cinq Monasteres, quatre Hôpitaux, quatre-vingt-deux Hermitages, & quantité de Châ-

Autres Villes

teaux & de Maisons de Campagne (49).

cesse tourmenté par les mouches & par d'autres insectes.

- Les Cartes particulieres mettent trois Villes dans Madere, toutes dans la Leut situations partie méridionnale de l'Isle. Marasylo, petite Place, avec une Baye & un Port à l'extrémité Sud-Ouest de l'Isle. L'ancrage y est excellent, sur douze, quinze, dix-sept & vingt brasses: Funchal, vers le milieu d'une grande Baye: Santa-Cruz, dans une autre Baye fort ouverte, vers la pointe Orientale de l'Isle. C'est entre cette pointe & Santa-Cruz, que Machico doit être située. Quoique son nom ne paroisse pas sur les Cartes, on apprend des Géographes qu'elle a une fort belle Eglise, avec un Couvent de Bernardines. On convient généralement que l'air de Madere est excellent. Ovington (50) assure qu'il est fort temperé, & que le Ciel y est presque toujours clair & serein. Il observe à cette occasion que les climats, qui sont, comme Madere, entre le 30° & le 40° dégré de latitude, étant exempts des excès de froid & de chaud, font non-seulement les plus délicieux, mais encore les plus convenables

(44) Il est Suffragant du Patriarche de Lisbonne. Autrefois l'Archevêque des Indes Orientales faisoit sa résidence à Funchal.

(45) Voyez Cada Mosto.

(46) Voyage d'Atkins en Guinée, p. 26. (47) Barbot (dans la Collection de Churchill, p. 524 Vol. V.) confirme ce récit. Il ajoûte que la raison qui force les Vaisseaux de gagner la mer, est pour éviter les Isles Desiertos ou Deserts.

(48) Barbot, ibid. p. 27. (49) Idem , ibid. p. 524.

(50) Ovington, Voyage de Surate, p. 7.

NICOLS.

1,60. Agrémens de cette Ifle.

à la constitution humaine, & par conséquent (51) les plus favorables à la fanté.

Moquet parle de Madere comme du plus charmant séjour de l'Univers. L'air, dit-il, y est d'une douceur admirable, & l'on ne doit pas être surpris que les Anciens y ayent placé (52) les champs Elisés. Ainsi Moquet semble entrer dans l'opinion de ceux qui comptent Madere entre les Canaries.

Mauvais che.

Suivant la Description d'Atkins, l'Isle est un amas de montagnes, entremêlées (53) de vallées ferriles. Les parries hautes sont couvertes de bois, qui servent de retraite aux chevres sauvages. Le milieu contient des jardins, & le: bas des vignobles. Les chemins y sont fort mauvais; ce qui oblige d'y trans-

porter le vin dans (54) des barils, sur le dos (55) des ânes.

Diminution de fertilité à Made-

La Description que Cada Mosto nous a donnée de Madere semble préferable à toutes celles qui sont venues (56) après lui. Il observe que le terrein quoique montagneux, est d'une rare fertilité; qu'il produisoit autrefois jusqu'à trente mille stares (57) Vénitiens de bled, & qu'il rendoit soixante-dix pour un. Mais que faute d'habileté dans la culture (58) il ne rend plus que trente ou quarante; qu'il est rempli de sources excellentes, outre sept ou huir rivieres; que ce fut cette abondance d'eau qui fit naître au Prince Henri de Portugal la pensée d'y envoyer des cannes de Sicile; que cette transplantation dans un climat plus chaud leur donna tant de fécondité, qu'elles (59) surpasserent toutes les espérances : que le vin y étoit fort bon de son temps, quoiqu'alors extrêmement près de son origine; & l'abondance si grande, que les transports étoient déja considérables. Entre les vignes qui furent portées à Madere, le Prince Henri fit choisir à Candie quelques ceps de Malvoisse, qui réussirent parfaitement. En général le terroir de Madere est si favorable aux vignobles, qu'on y voit plus de grappes que de feuilles, & qu'elles y sont (60) d'une grosseur extraordinaire. On y trouve aussi, dans sa perfection, le raisin noir qui se nomme Pergola. Cada Mosto ajoûte que les Habitans (61) commençoient alors la vendange à Pâques.

Vins de Made-

L'Isle ne produit rien avec tant d'abondance que du vin. On en distingue trois ou quatre especes, qui viennent des ceps de Candie: Celui qui a la couleur du Champagne a peu de réputation. Le pâle est beaucoup plus fort. La troisième espece, qu'on nomme Malvoisie, est véritablement délicieuse. La quatriéme est le Tinto, qui n'est pas moins coloré que la Malvoisie, mais qui

(51) Moquet, ubi sup. p. 17. & suiv.

(52) Narborougk dit que le terrain est formé de collines irrégulieres, qui sont couvertes de bois charmans.

(53) Ibid.

(54) Quelques Anciens ont mis leur Elysium aux Isles fortunées, qui étoient les Canaries.

(55) Voyage d'Atkins en Guinée, &c. p. 23 & fuiv.

(56) Vers 1455, c'est-à-dire, 35 ans après la découverte,

(57) Le stare est une mesure de grains, qui pele trois livres. Ogilby , p. 744.

(58) Ovington confirme cette diminution de fertilité, & prétend qu'après avoir donné

dans l'origine soixante pour un, la terre ne rapporte plus qu'environ vingt-cinq. Il observe ensuite qu'il y a des années où le bled manque à Madere, jusqu'à mettre l'Isle dans le danger de la famine. Voyage à Surate, p. 10. Le Capitaine Uring assure que l'Isle ne produir guéres que sa provision pour trois mois, & qu'elle tire le reste des autres Pays. Voyages d'Uring, p. 334.

(59) Atkins, ubi sup.

(60) Ovington observe qu'après l'incendie des Bois dont on a parlé, les cendres causerent cette extrême fertilité.

(61) Cada Mosto, dans Ramusio, Vol. I.

lui est fort inférieur par le goût. On le mêle avec d'autres vins, autant pour les conserver que pour leur donner de la couleur. Cada Mosto remarque qu'en le faisant cuver on y jette une sorte de pâte, composée de la pierre de Jest qu'on pile avec beaucoup de soin, & dont on met neuf ou dix livres dans chaque pipe. Le vin de Madere a cette propriété, qu'il se persectionne, ou, s'il a souffert quelque altération, qu'il se répare à la chaleur du Soleil. Mais il faut pour cette opération, que la bonde soit ouverte, & qu'il puisse recevoir l'air (62).

Le produit d'un vignoble se partage avec égalité entre le Propriétaire & fat, ceux qui cueillent & qui pressent le raisin. Cependant on voit la plûpart des Marchands s'enrichir, tandis que les Vignerons & les Vandangeurs languissent dans la pauvreté. Les Jesuites étant en possession du meilleur vignoble de Mal-

voisie en tirent un profit considérable.

On compte qu'années communes l'Isle de Madere donne vingt mille pipes de vin. Il s'en consume huit mille entre les Habitans, & le reste se transporte aux Indes Occidentales & dans d'autres Pays, mais particuliérement à la Barbade où les Anglois le préferent à toutes fortes (63) de vins de l'Europe.

Atkins prétend, comme Ovington, que les cendres des bois brûlés, aux premiers temps de la découverte, donnerent beaucoup de fécondité aux Cannes (64) de sucre, mais qu'un ver, qui commença bientôt à s'y introduire, ayant ruiné les Plantations, elles furent changées en vignobles qui dédommagerent les Habitans par l'excellence de leurs vins. Celui qu'on appelle Malvoisie est un cordial admirable, & le meilleur appartient aux Jesuites de Funchal. La vendange se fait aujourd'hui dans le cours des mois de Septembre & d'Octobre, & le produit annuel monte à vingt-cinq mille pipes. Suivant le même Auteur, Madere n'a proprement que deux fortes de vins; l'un brunâtre; l'autre rouge, qu'on nomme Tinto, & qui, suivant l'opinion commune, tire ce nom, de ce qu'en effet il est teint; quoique les Habitans s'obstinent à le désayouer (35).

Madere produit une singuliere abondance de pêches, d'abricots, de prunes, de cerises, de figues & de noix. Les Négocians Anglois à qui l'on a permis de résider dans cette Isle, y ont transporté d'Angleterre des groseilles, des framboises, des noisettes, & d'autres fruits, qui ont mieux réussi dans un climat chaud, que la plûpart des fruits de Madere ne font sous un Ciel aussi froid que le nôtre. La Banane est estimée (66) des Habitans avec une sorte de véné
Enance pris pour
que le nôtre. La Banane est estimée (66) des Habitans avec une sorte de véné
Enance pris pour
que le nôtre. La Banane est estimée (66) des Habitans avec une sorte de véné
Enance pris pour ration, comme le plus délicieux de tous les fruits; jusqu'à se persuader que c'est le fruit défendu, fource de tous les maux du genre humain. Pour confirmer cette opinion, ils alleguent la grandeur de ses feuilles, qui ont assez de largeur pour avoir servi à couvrir la nudité de nos premiers Peres. C'est comme un crime à Madere de couper une banane avec un couteau, parce qu'on voit ensuite dans la substance du fruit quelque ressemblance avec l'image duSauveur crucifié.

NICOLS. 1560.

Malvoisie des

Causes de fer-

Fruits de l'Isle.

(62) Voyage à Surate, p. 8. & suiv.

(63) Ibid. p. 9. Le Capitaine Uring dit qu'il s'en fait entre vingt & trente mille pipes, dont la plus grande partie est achetée par les Anglois pour leurs Colonies d'Amérique. Voyez son Voyage, p. 334.

(64) Dapper qui écrivoit long-tems avant l'alteration dont parle Atkins, dit que l'herbe étoit alors si haute, qu'on étoit obligé de la brûler, ce qui rendoit la terre fort féconde.

(65) Atkins, Voyage en Guinée, &c. p. 24.

(66) Ou Banana.

Ll iij

NICOLS. 1560. Sucket, confi-

Cedre & Naflo.

Les Habitans font de leurs citrons (67) une sorte de confiture fort délicate, qu'ils appellent Sucket, dont ils font partir tous les ans pour la France la charge de deux ou trois petits Vaisseaux. Le sucre qu'ils y font entrer se transporte rarement, parce qu'il est lui-même (68) fort rare. On en prescrit l'usage avec succès pour la maladie Angloise, qu'on appelle Consomption.

Entre les arbres, Cada Mosto vante beaucoup le Cedre & le Nasso (69) de Madere. Le premier est fort haut, fort gros & fort droit. Son odeur est d'un agrément singulier. On en fait de belles planches, qui servent particulièrement pour les lambris. Le Nasso est couleur de rose. Outre les planches, on en fait des bois de fusil, & des arcs d'un excellent ressort. On envoye les arcs aux Indes Occidentales, & les planches en Portugal (70).

Atkins découvrit dans les jardins de Madere une curiofité qui lui parut fort extraordinaire. C'est la sleur immortelle (71), qui étant cueillie dure plusieurs années sans se faner. Elle croît comme la sauge, & la fleur ressemble à celle de la camomille. L'Auteur en prit plusieurs, qui se trouverent aussi blanches & aussi fraîches à la fin de l'année, qu'au moment qu'il les avoit cueillies.

Cada Mosto rapporte que de son tems l'Isle étoit abondante en toutes sortes de Bestiaux & que les montagnes renfermoient beaucoup de sangliers. Les Perdrix & les Phaisans sont communs dans l'Isle. On y voit des Phaisans Peud'animaux blancs. Mais il n'y a point d'autres animaux sauvages, excepté des cailles. Quelques Habitans raconterent à l'Auteur que dans l'origine de l'Etablissement on y trouva un nombre incroyable de pigeons, qui se laissoient prendre avec un lacet qu'on leur jettoit au cou, & qui ne se défiant d'aucune trahison regardoient stupidement l'Oiseleur tandis (72) qu'il concertoit sa perte. Il ajoûte que ce récit lui parut d'autant plus vraisemblable qu'on voyoit encore la même chose dans quelques Isles nouvellement découvertes (73).

Provisions de l'Isle.

Sauvages.

Les principales provisions de l'Isle sont le chevreau, le porc, le veau, qui est communément assez maigre, les légumes, les oranges, les noix, les figues, les yams, les bananes, &c. Comme il n'y a point de (74) Marchés fixes, la Campagne envoye dans les Villes ce qu'elle juge nécessaire à la consommation. Uring se plaint qu'ordinairement les alimens y (75) sont fort chers. Le Commerce se fait par des échanges. Atkins observe que les provisions qu'on reçoit le plus volontiers à Madere sont la farine, le bœuf, le pilchard & le hareng, le fromage, le beure, le sel & l'huile. Ce qu'on recherche après ces alimens, ce sont des chapeaux, des perruques, des chemises, des bas, toutes sortes de grosses étosses, & de (76) draps fins, sur tout les noirs, qui sont la couleur ordinaire des Portugais. On demande aussi des meubles & des ustenciles, comme de la vaisselle d'étain, des chaises, des écritoires, du papier, des livres

(68) Ovington, ubi sup. p. 10.

(70) Cada Mosto, ubi sup.

(73) Cada Mosto, dans Ramusio, p. 97.

<sup>(67)</sup> Moquet vante quantité d'autres confitures, qui se transportent aussi, p. 19. Cada Mosto rend le même témoignage de son tems, pag. 98.

<sup>(69)</sup> D'autres nomment par préference le Dragon & le Gayac, qui est pourtant fort médiocre à Madere. Voyez le Parf. Géogr,

<sup>(71)</sup> Atkins, Voyage en Guinée, p. 27. (72) Alcaforado s'est fort étendu sur la familiarité des oiseaux.

<sup>(74)</sup> Voyage de Guinée par Atkins, p. 20. (75) Voyez ses Voyages, p. 335.

<sup>(76)</sup> Uring dit que les Habitans tirent leur parure d'Angleterre, & leur linge de Hollande, par les Vaisseaux Anglois.

de compte, &c. Les Habitans donnent du vin en échange (77) ; le vin commun sur le pied de trente Milreys la pipe; la Malvoisse sur le pied de soixante. Chaque Milrey monte à douze schellings & demi, dont six & demi se payent en marchandises de la même valeur, & six en billets. Mais lorsqu'il est question d'un envoi considérable ils accordent pour cent, quarante ou cinquante. Comme ils transportent ensuite ces (78) marchandises au Bresil, elles sont

NICOLS. 1560.

quelquefois d'une grande cherté à Madere.

Remarques

Les Marchands Anglois qui résidoient à Madere pendant le séjour qu'Oving-

1689.

ton fit dans cette Isle n'étoient qu'au nombre de douze. Ils vivoient suivant vingtonles usages de leur Patrie, se traitant fort bien dans leurs Maisons de Campagne & n'épargnant rien pour se rendre la vie agréable. Là, ils s'assembloient entr'eux sous des berceaux d'orangers, & de limoniers, rafraîchis continuellement par des ruisseaux d'eaux vive. Rien n'approche de la scene qu'ils avoient devant les yeux. Les collines étoient couvertes de vignobles, & les vallées remplies de fruits qui parfumoient l'air. Les bosquets & les allées d'arbres jettoient de la variété dans cette perspective, & la rendoient encore plus riante. L'air étoit serein. Le chant des oiseaux y faisoit entendre une mélodie Délicieus siraacontinuelle. La mer & les Vaisseaux formoient un autre point de vûe plus tiondedouze Anéloigné. Enfin, de quelque côté qu'ils tournassent les yeux, ils trouvoient sans glois. cesse de nouveaux charmes (79) dans cette admirable diversité d'objets dont ils étoient environnés.

Dans le tems de la vendange, les pauvres n'ont gueres d'autre nourriture, que le pain & le raisin. Sans cette sobriété, il leur seroit difficile d'évitet la fiévre dans une saison si chaude; & les plaisses des sens ausquels ils s'abandonnent sans réserve, joints à l'excès de la chaleur, ruineroient bientôt les plus vigoureux rempérammens. Aussi les Portugais mêmes les plus riches s'imposent-ils des regles de sobriété dont ils ne s'écartent presque jamais. Ils ne pressent jamais leur Convives de boire. Les domestiques qui servent dans un repas ont toujours la bouteille à la main, mais ils attendent si éxactement l'ordre des Portugais-Maîtres pour leur offrir du vin, qu'un simple signe ne seroit pas entendu. Cette affectation de tempérance est portée si loin, qu'un Portugais n'oseroit uriner dans les rues, parce qu'il s'exposeroir (80) au reproche d'ivrognerie.

Sobrieté des

Les Habitans de Madere ont beaucoup de gravité dans leur parure, & portent communément le noir, par déférence, comme Ovington se l'imagine, pour le Clergé de l'Isle, qui s'y est mis en possession d'une extrême autorité. Mais ils ne peuvent être un moment sans l'épée & le poignard. Les Valets mêmes ne quittent point ces ornemens inséparables. On les voit servir à table, l'affiete à la main, & l'épée au côté, jusques dans les plus grandes chaleurs; & leurs épées sont d'une longueur extraordinaire.

Leur parure à

Les Maisons n'ont rien néanmoins qui sente le faste. L'édifice & les meubles sont de la même simplicité. On voit peu de Bâtimens qui ayent plus d'un

Leurs maifons

(77) Dapper y joint le sucre, le miel, la cire, les oranges, les citrons & les limons, les grenades & le cuir. Dampiere y ajoûte le maddar. Ce grand commerce avec quantité de Nations rend les Habitans de Madere plus civils que ceux des Canaries, Cada Mosto ob-

W --

serve qu'ils ont de la cire & du miel, mais en petite quantité, p. 98. (78) Atkins, ubi sup. p. 25.

(79) Voyage à Surate d'Ovington, p. 12. & fuiv.

(80) Ibid. pag. 14.

OVINGTON. 1689.

Nul animal venimeux.

étage. Les fenêtres sont sans vîtres & demeurent ouvertes pendant tout le jour. Le soir, elles se ferment avec des volets de bois. Le Pays ne produit (81) aucun animal venimeux. Mais il s'y trouve un nombre infini de lezards, qui nuifent beaucoup aux fruits & aux raisins. Les serpens & les crapaux qui multiplient prodigieusement aux Indes, s'accommodent peu de l'air de Madere (82).

ration du terroir.

L'Isle a beaucoup perdu de sa fertilité depuis l'origine de ses plantations. cause de l'alte. A force de fatiguer la terre on a tellement diminué sa force, qu'on est obligé dans plusieurs endroits de la laisser reposer pendant trois ou quatre ans; & lorsqu'elle ne produit rien après ce terme, elle est regardée comme absolument stérile. Cependant on n'attribue pas moins cette altération à la mollesse des Habitans qu'à l'affoiblissement du terrain. Tous les vices, & sur-tout celui

Singularité de leurs mariages.

de l'incontinence, regnent à Madere dans toutes les conditions. L'exemple des hommes a comme autorisé les femmes à satisfaire aussi leurs inclinations déreglées. Elles n'en perdent jamais l'occasion, particulièrement avec les Etrangers. Ovington rejette une partie de ce désordre sur l'usage établi de se marier sans se connoître, & souvent sans s'être vûs. Il raconte que pendant son séjour à Madere, une jeune homme fort riche devant épouser une jeune personne qui l'étoit aussi, les deux Parties étoient arrivées à la veille de leur mariage, sans avoir jamais eu l'occasion de se voir. Cependant une curiosité peu conforme à l'usage conduisit le jeune homme chez celle qui devoit être sa femme. Il y fut bien reçu; mais tandis qu'il y étoit, la hazard lui fit entendre la voix de deux jeunes filles, qui s'entretenoient dans une chambre voifine. Il y jetta aussi-tôt les yeux par le trou de la serrure, en priant qu'on lui sît distinguer sa femme. Demain, lui dit-on. Il sera assez tems demain. La principale précaution qu'ils apportent au mariage des filles regarde la famille de l'homme & son origine, pour se garantir de toute alliance avec les Juiss & les Mores, qui sont en grand nombre à Madere. Les hommes n'ont point la même délicatesse dans le choix de leurs femmes; mais on regarde comme la derniere bassesse de prendre pour une jeune fille un mari qui n'est pas de la même Religion; & cette rigueur s'étend jusqu'aux Anglois, avec la seule différence qu'ils deviennent propres à recevoir les Portugaises en se faisant Catholiques, au lieu que la tache des Juiss ou des Mores n'est pas même effacée par ce changement. Cependant il arrive quelquefois qu'on passe sur l'objection en faveur des richesfes; mais on a vû rompre aussi des mariages qui n'avoient pas eu d'autre défaut, & la décision des Casuistes s'accorder là-dessus avec l'inclination des Parties. Ovington déclare plaisamment qu'il n'auroit jamais regardé la sobriéré & la continence comme un obstacle au mariage. Cependant une Dame de Madere,

qui se proposoit de donner sa fille à un jeune homme de la Ville, ayant appris qu'il avoit toujours joui d'une santé parfaite, sans s'être amusé avec les femmes de mauvaise vie, & sans avoir jamais gagné de maladie honteuse, conclut que tant de sagesse ne pouvoit venir que d'une constitution foible, & ne le

Difference que les Portugais mettent entre les Juifs & les Anglois.

Raifons bifarres d'un refus.

> ou chauds, comme l'Euphorbium, ou froids, comme l'opium, ou secs, comme le vitriol, il semble que ces qualités ou leur mélange devroient plutôt se trouver à Madere qu'en Irlande, qui est un Pays humide & par con-

crut pas propre à devenir son (83) gendre.

(81) Tous les poisons, dit l'Auteur, étant séquent moins propre à former toutes ces causes. Cependant l'Irlande a des animaux venimeux & Madere n'en a point.

(82) Ibid. pag. 15-18.

(83) Ibid. pag. 18. & fuiv.

Le meurtre est dans une sorte d'estime à Madere. Il y est devenu comme une marque de distinction; & pour jouir d'une certaine renommée, il faut avoir trempé ses mains dans le sang d'autrui. La source de ce détestable usage est la Le meutre trop protection que l'Eglife accorde aux Meurtriers. Ils trouvent un azile inviolable libre à Madere. dans les moindres Chapelles, qui font en grand nombre. Funchal en est rempli, & les Campagnes mêmes en ont plusieurs. L'indulgence qu'on a pour un crime de cette nature est la honte de l'humanité. C'est assez qu'un Criminel puisse toucher le coin de l'Autel, pour braver toutes les rigueurs de la Justice. Le plus rude châtiment qu'il ait à craindre est le bannissement ou la prison, dont il peut même se racheter par des présens.

Le Clergé est si nombreux qu'il paroît surprenant que tant de riches Ecclésiastiques puissent être entretenus dans ce dégré d'opulence par le travail d'un si petit nombre d'Habitans. Pour diminuer l'étonnement, les Portugais répondent qu'on n'admet personne au Sacerdoce s'il ne jouit déja de quelque bien qui l'empêche d'être à charge à l'Eglise. On se garde bien d'y recevoir ceux qui sont descendus de race Juive ou More. Cependant il y a une Eglise, nommée Saint Jacques, où l'on permet aux Prêtres Afriquains d'officier. Les Jesuites tiennent le premier rang entre les Ordres Religieux. On n'est pas surpris qu'Ovington, qui (84) étoit Prêtre de l'Eglise Anglicane, les maltraite un peu; mais c'est pousser trop loin la haine que de vouloir faire passer, sans preuves, la réputation d'honnêteré dont ils jouissent, pour un voile dont ils ont l'adresse de couvrir leurs désordres; & les Auteurs de ce Recueil sont encore plus coupables lorsqu'ils avertissent ici malignement qu'Ovington doit être crû sur l'article du Clergé, parce qu'il étoit lui-même Ecclésiastique (85).

L'Eglise des Jesuites surpasse toutes les autres en richesse & en beauté. L'Auteur eut l'occasion de la voir dans tout son lustre, le jour où l'on célebroit la Fête de S. Ignace. Les ornemens extraordinaires, la musique, & les illuminations composoient un spectacle magnifique. Près de cette Eglise est un fameux Hôpital pour les maux vénériens. L'Auteur vit plusieurs Malades qui lui parurent des objets fort dégoûtans. Mais si l'on a la liberté de les voir, il ne faut laisser rien échapper qui les offense; car dans la plus humiliante situation ils conservent toute leur fierté. Ovington ne vit qu'une femme qui donnoit quel-

ques marques de confusion & de repentir (86).

Les Eglises sont les lieux où l'on ensevelit les Morts. On orne avec beaucoup de soin le cadavre; mais on l'enterre sans cercueil, & l'on ne manque pas de mêler de la chaux avec la terre, pour le consumer plus promptement; de sorte qu'en moins de quinze jours sa place peut être remplie par un autre corps. Comme La sepulture rel'Eglise Romaine a décidé sur le sort des Hérétiques, elle ne traite pas leurs ques. cadavres avec beaucoup de ménagement. Les Anglois qui meurent à Madere. sont moins considerés que les carcasses mêmes des bêtes; car on leur refuse toutes sortes de sépultures, & leur partage est d'être précipités dans la mer. Ovington rapporte un exemple de cet usage, qu'il traite de barbarie, dans un Marchand Anglois qui mourut sous ses yeux. Tous les Marchands de la même Na-

OVINGTON.

Richesse du

Eglise des Jesui-

Hopital pour les maux véne-

<sup>(84)</sup> On a déja remarqué qu'il étoit Chapelain du Roi Guillaume, & qu'il servoit en qualité d'Aumônier sur un Vaisseau de Roi, nommé le Benjamin.

<sup>(85)</sup> Voyez le Voyage d'Ovington; p. 23.

<sup>(86)</sup> Ibid. pag. 25. 26.

OVINGTON. 1682.

La même pra. tique s'exerce aux Indes.

Exception peu yraifemblable.

Chanoines de

Madere.

tion voulant l'enterrer avec décence, & le sauver du moins de la rigueur du Clergé, prirent le parti de le transporter entre les rochers, dans l'esperance qu'il y seroit à couvert des recherches ecclésiastiques. Mais ils furent trahis dans leur marche. Les Portugais se rendirent en foule au lieu de la sépulture, exhumerent le corps, & l'exposerent aux insultes publiques; après quoi ils le jetterent dans l'Océan. On en use de même aux Indes Orientales, dans tous les Pays de la domination Portugaise. Il n'y a pas de lieu qui paroisse assez vil pour y enterrer un Hérétique. On appréhende que les vapeurs de son cadavre n'infecte toute l'étendue d'un canton Catholique. Cependant la haine des Prêtres se laisse quelquefois adoucir par une somme d'argent. L'Auteur rapporte l'exemple d'un enfant qui avoit été secrettement enterré, & pour lequel on obtint grace, à des conditions, qui devroient paroître fort étranges si le récit d'Ovington avoit ici plus de vraisemblance. Mais comme il n'en parle que sur le témoignage d'autrui, on peut supposer qu'il a prêté trop facilement l'oreille à des fables. Il raconte donc que le Clergé Portugais exigea que l'enfant fût exhumé, pour recevoir le Baptême des Catholiques; & qu'après cette cérémonie (87), il consentit qu'on lui rendît la sépulture.

Les Chanoines de l'Eglise Cathédrale jouissent du plus heureux sort du monde, dans une condition également éloignée de la pauvreté & du travail. Leur régle les oblige à la vérité de se rendre à l'Eglise dès quatre heures du matin. Mais comme cette heure ne favorise point assez le goût qu'ils ont pour le repos, Ovington a remarqué qu'ils ont soin tous les jours de faire retarder l'horloge, afin qu'elle fasse entendre quatre heures, lorsqu'il en est réellement cinq; & par cet artifice, ils ménagent tout à la fois leur sommeil & leur répu-

Embarras des Anglois à l'occa-fon de quelquesuns de leurs Matelots convertis par les Jefuites.

tation. Au reste certe censure, dont on s'efforce ici d'adoucir les termes, doit paroître assez pardonnable à l'Auteur Anglois, après le chagrin que son Capitaine essuya de la part des Ecclésiastiques de Madere. Il en rejette la principale cause sur les Jésuites, en les accusant d'un excès de zèle pour leur Religion; mais il est surprenant qu'il prétende leur en faire une offense. Quelques Matelots Anglois qui sçavoient la langue Portugaise ayant été bien reçus au College des. Jesuites, prirent du goût pour la Religion Romaine, & s'en firent expliquer les principes. Leur Vaisseau se disposoit à partir. Ils se trouverent absens à la revue que leur Capitaine fit de l'Equipage. On devina aisément qu'ayant pris la résolution de se faire Catholiques ils avoient renoncé au voyage des Indes. Le Capitaine s'adressa au Gouverneur, qui ordonna, pour satisfaire la Nation Angloise, qu'on fit quelques recherches dans la Ville. Mais son autorité n'alhoit pas jusqu'à pouvoir forcer le College des Jesuites. Cependant le jour du départ étant fixé pour les Anglois, ils se rendirent à bord, d'où ils envoyerent au rivage leur Pinace bien armée, dans l'espérance d'y enlever quelques Pêcheurs & de les faire suppléer à la place de seurs Matelots. En croisant dès le premier jour, le hazard leur fit rencontrer deux Ecclésiastiques, qui se rendoient à Funchal dans une Barque. Les deux Réverends, comme l'Auteur les appelle, furent extrêmement surpris de se voir arrêtés par une trouppe de Marelots; mais leur douleur surpassa beaucoup leur étonnement lorsqu'on leur déclara qu'il falloit dire adieu au délicieux séjour de Madere & se preparer au

ifsarietent deux Prêtres par repréfailles.

(87) Ibid. pag. 27.

voyage des Indes. Ils demanderent la liberté d'écrire au Gouverneur. Leur lettre, dont ils ne refuserent pas la lecture aux Anglois, contenoit des prieres & des instances passionnées pour être secourus à toutes sortes de prix. Le Capitaine écrivit en même tems au Conful de sa Nation pour justifier sa conduite.

OVINGTON. 1682.

A l'arrivée de ces deux lettres, l'allarme se répandit dans toute la Ville, & le Peuple aussi animé que le Clergé déclara que si l'on ne se hâtoit de lui rendre ses Prêtres, toute la Nation Angloise en porteroit la vengeance à Madere. En effet les Marchands qui demeuroient dans l'Isle commencerent à trembler pour leur sûreté. Ils tenterent inutilement toutes sortes de moyens pour appaifer la populace, qui couroit dans les rues en redemandant ses Prêtres & maudissant les Hérétiques. Enfin craignant que l'obstination du Capitaine ne les exposat bientôt aux dernieres violences, ils demanderent la permission de se de les rendres rendre à bord, pour lui faire entendre raison; & dans le doute du succès ils porterent avec eux tout leur argent, résolus de ne pas retourner dans la Ville s'ils ne tiroient aucun fruit de leur négociation. Mais le Capitaine, après les avoir entendus, comprit qu'il ne pouvoit retenir les Prisonniers sans causer un tort considérable à l'Angleterre. La différence étoit extrême entre des Matelots fugitifs, qui prenoient volontairement le parti de l'abandonner, & deux Ecclésiastiques qu'il prétendoit arracher malgré eux à leur Patrie. Enfin s'étant déterminé à fatisfaire les Portugais, il abandonna sa vengeance à l'Ecrivain de cette Relation, qui (88) a crû bien l'exercer en parlant fort injurieusement de l'Eglise Romaine & de ses Ministres.

Ils font obliges

Lear vengeance.

# Isles de Puerto-Santo & de Saint Brandon.

Cada Mosto, qui est entré le premier dans quelque détail sur ces deux Isles, nous apprend que celle de Puerto-Santo fut découverte par les Portugais, vers l'an (89) 1418, le jour de la Toussaints; & que c'est de cette Fête qu'elle Puerto Santo. a tiré (90) son nom. Le Prince Henri de Portugal y forma une colonie, sous la conduite de (91) Barthelemi Perestrella, qu'il revêtit de la (92) qualité de Gouverneur. On donne à l'Isle environ (93) quinze milles de tour.

Le même Auteur ajoûte qu'elle produit assez de bled & d'avoine pour sa provision; qu'elle nourrit beaucoup de Bœufs & de Porcs (94), mais sur-tout une prodigieuse quantité de lapins. Entre plusieurs especes d'arbres, elle a le dragon, dont la seve ou le jus se tire dans certaines saisons, & forme une gomme qui par diverses épurations (95) devient ce que les Apoticaires nomment sang de dragon. Cet arbre donne un fruit dont on estime le goût, & qui est jaune, avec la forme d'une cerise. On trouve dans Puerto-Santo le meilleur miel & la plus belle cire du monde, mais en petite quantité. Le pois-

(88) Ovington, ubi sup. p. 31. & suiv.

(89) L'Auteur se trompe. C'est en 1413. (90) Faria en donne une autre raison. Voy.

le Chap. I. du Vol. I.

(91) Dans Ramusio, c'est Pollastrello. (92) Lorsque Breston se saisit de Puerto-Santo, en 1595, l'Isle abondoit en vin, en bled, en huile, & ne manquoit ni de bestiaux, ni de fruits, d'oiseaux & de poisson. Voyez Hakluyt, troisième Vol. de sa Collection,

pag. 578. (93) Barbot dit huit lieues. D'autres plus ou moins. Elle est à douze lieues au Nord-Est de Madere.

(94) On a parlé au Tome I. de la multiplication des Lapins.

(95) Quelques-uns la mettent au rang des épiceries.

M m ij

fon est abondant sur les Côtes, sur-tout la Dorade (96) & le Dentali. L'Isle n'a pas de Port; mais la Rade est commode & couvette de toutes parts, excepté entre le Sud & l'Est; ce qui la rend dangereuse lorsque le vent soussele de ce côté-là. Cada Mosto (97) borne ici ses éclaicissemens.

Elle est prise & brûlée par les Anglois. Au mois d'Avril 1595, le Capitaine Amias Preston s'empara de la Ville de Puerro-Santo avec soixante hommes. Elle étoit alors assez grande & fort bien bâtie. Les Habitans se retirerent avec ce qu'ils avoient de plus précieux sur une montagne voisine, où les Anglois n'oserent les attaquer. Ils proposerent une rançon pour la Ville; mais Preston se ressentant de quelques insultes qu'il y avoit reçues, la fit brûler jusqu'aux sondemens. Il fit le même traitement à tous les Villages de l'îse, qui étoient habités par de vieux Soldats Portugais à qui l'on accordoit cette retraite (98) comme une récompense de leuzs services. En 1681, Barbot ayant relâché dans cette ssel sur services plusses & plusseurs Hameaux.

Opinions diverfes fur l'Isle de S. Brandon.

Nicols parle de Saint Brandon (1), sans expliquer la grandeur ni les proprietés (2) de cette Isle. Linschoten s'étend davantage; mais avec autant d'incertitude. A droite des Canaries, dit-il, (3) environ cent lieues de Ferro, le hazard a fait fouvent rencontrer une Isle nommée par les gens de mer, San-Borandon, ou Boranora. Ceux qui l'ont vûe la représentent comme un lieu délicieux, où la verdure, les arbres & toutes fortes de provisions sont en abondance. On prétend qu'elle est habitée par des Chrétiens; mais personne n'a pû rendre compte de leur Pays ni de leur langage. Les Espagnols, qui sont partis plusieurs fois des Canaries pour la chercher, n'ont point encore réussi à la découvrir; ce qui a fait supposer à quelques - uns de leurs Ecrivains que c'est une Isle enchantée, qui ne se montre jamais à ceux qui la cherchent. D'autres racontent qu'elle a ses jours & ses tems pour se faire voir & pour disparoître, ou que c'est la force des courans qui en éloigne les Vaisseaux. Enfin d'autres conjecturent plus raisonablement que l'Isle étant fort perite & presque toujours enveloppée de nuages, les courans ne permettent guéres en effet qu'on puisse en approcher assez pour la voir. Quoiqu'il en soit, on est persuadé, suivant Linschoten, que l'Isse de Saint Brandon existe, à la distance des Canaries qu'on vient de marquer; & l'on ne peut douter, ajoûtet'il, d'un fait qui est attesté par divers témoins (4) oculaires. Malgré l'air de persuasion avec lequel il s'explique, les Aureurs de ce Recueil sont portés à croire que c'est une Isse chimérique, comme celle d'O-Bresil, qui semble se jouer aussi de la curiosité des Matelots.

(96) Orate Vecchio.

(97) Voyez la Collection de Ramufio, Volume I. p. 96.

(98) Collection de Hakluyt, Volum. III.

(99) Barbot, dans la Collection de Chur-

chill, Volum. V. p. 524.

(1) Elle est ainsi nommée dans la Traduction Françosse des Voyages Hollandois aux Indes Orientales; mas les Anglois l'appellent Boradora; & de Brie, Boradon. Les uns la suettent à cent lieues, d'autres à cent millesdes Canaries. Par la droite de Ferro, il fautentendre ici le côté de l'Ouest.

(2) Nicols la place entre Madere & Palma. Pour accorder cette fituation avec Linfehoten, il faut entendre le Nord, par la droite des Canaries.

(3) Voyages de Linschoten, p. 177.

(4) Imprimé en 1360, traduit en Anglois-& publié in-42, par Hakluyt. Purchas en a mis l'extrait dans son Pilgrimage, Vol. II. p. 1671.

#### §. VIII.

ALCAFORADO 1421.

# Histoire de la découverte de l'Isle de Madere.

N trouve, dans plusieurs Auteurs, différentes Relations de la même dé-Remarques prélicouverte. Jean de Barros, le Tite-Live du Portugal, en parle avec peu d'étendue dans la premiere Décade de son Asse. Le Docteur Manuel Clement en a publié l'Histoire en Latin, avec une Epitre dédicatoire au Pape Clément V. Manuel Tome a composé sur le même sujet un Poeme Latin sous le titre d'Insulana. Antoine Galvano s'étend sur cette découverte dans le Traité des Entreprises des Espagnols & des Portugais jusqu'à l'année 1550. Manuel de Faria y Sousa, illustre Commentateur du Camoens (5), cite Galvano à la premiere Stance du cinquiéme Chant de la Lusiade. Mais nous n'avons pas de Relation si complette que celle de François Alcaforado, Ecuyer du Prince Henri de Portugal, premier Auteur des Navigations qui nous ont ouvert de nouveaux Mondes. D'ailleurs elle a précedé celles de tous les autres Ecrivains; elle fut composée pour le Prince, dans un tems où l'attention du Public auroit exposé les moindres faussetés au démenti; & personne n'étoit plus capable qu'Alforado de donner un détail exact de cet évenement, puisqu'il étoit au nombre de ceux qui affisterent à la seconde découverte.

Son Ouvrage fut publié d'abord en Portugais, par Don Fancisco Manuel. Ensuite ayant été traduit en François, il parut à Paris (6) en 1671. On ne s'attache ici qu'à cette Traduction, parce qu'on n'a pû se procurer l'original. L'Auteur François déclare qu'ayant trouvé le style chargé de comparaison, de digressions, d'étimologies, & de réflexions ennuieuses, il n'a pas fait difficulté de le réformer; mais qu'il a conservé scrupuleusement les moindres circonstances

historiques.

Il est fort remarquable qu'il ne paroît aucune trace de Machin, Machan, verité decette hi-Marcham, ou Marchan dans les Historiens Anglois; & que Hakluyt, qui en stoire. a parlé le premier, êst obligé à Galvano de tout ce qu'il (7) rapporte après lui. On ne peut dissimuler qu'il y a quelques objections à faire contre la vérité de cette histoire, dans certains endroits où les circonstances s'accordent mal avec le tems de l'Auteur. Si l'on ne regarde point ces erreurs comme une raifon de rejetter l'ouvrage, il faut supposer du moins qu'elles y ont été mêlées par les Editeurs. Mais il est vrai du moins que ce qui regarde la personne de Machan se trouve confirmé par Ovington, qui écrivoit sur le témoignage des Habitans même de Madere.

Sous le regne d'Edouard III, Roi d'Angleterre, un homme d'esprit & de courage, nommée Robert (8) Machin, ayant conçû une passion fort vive pour une jeune personne d'une naissance supérieure à la sienne, obtint la pré-

Dontes fur In

Caufe des avan. tures de Macham

(5) Faria en parle austi dans son Asie Portu-

découverte de l'Isse de Madete.

(7) Collection de Hakluyt, Vol. II. Part. Pierre IV. d'Arragon. II. p. L.

(8) Galvano, & Hakluyt après lui, l'appellent Machan. Ils ne marquent pas précifément (6) Sous le titre de Relation historique de la l'année de cette avanture. Galvano dit seulement que ce fut vers 1344, sous le Regne de ALCAFORADO 1421.

Il enleve fa Maîtreffe.

ference sur tous ses Rivaux. Mais les parens de sa Maîtresse, qui se nommoit Anne Dorset, s'apperçurent des sentimens de leur fille; & dans la résolution de ne pas souffrir un mariage qui blessoit leur fierté, ils se procurerent un ordre du Roi pour faire arrêter Machin, jusqu'à ce que le sort d'Anne fût fixé par une autre alliance. Ils lui firent épouser un Homme de qualité, dont Machin refusa de déclarer le nom après sa triste avanture. Anne sut aussi-tôt conduite à Bristol dans les terres de son mari. L'Amant prisonnier obtint immédiatement la liberté; mais animé par le ressentiment de son injure autant que par sa passion, il entreprit de troubler le bonheur de son Rival. Quelques amis lui prêterent leur secours. Il se rendit à Bristol, où par des artifices ordinaires à l'amour il trouva le moyen de voir sa Maîtresse. Elle n'avoit pas perdu l'inclination qu'il lui avoit inspirée pour lui. Ils résolurent ensemble de quitter l'Angleterre & de chercher une retraite en France. Leur diligence fut égale à leur témérité. Un jour qu'Anne feignit de vouloir prendre l'air, elle se fit conduire au bord du Canal par un domestique de confiance; & se mettant dans un Bâteau qui l'attendoit, elle gagna un Vaisseau, que son Amant tenoit prêt pour leur fuite.

L'ancre fut levée aussi-tôt, & les voiles tournées vers les Côtes de France. Mais l'inquiétude & la précipitation de Machin ne lui avoient pas permis de choisir les plus habiles Matelots d'Angleterre. Le vent d'ailleurs lui fut si peu savorable, qu'ayant perdu la terre de vûe avant la nuit, il se trouva le lendemain comme perdu dans l'immensité de l'Océan. Cette situation dura treize jours, pendant lesquels il fut abandonné à la merci des Flots. On parle d'un tems où la Boussole n'étoit point encore en usage dans la Navigation. Enfin, le quatorziéme jour au matin, ses gens apperçurent fort près d'eux une terre qu'ils prirent pour une Isle. Leur doute fut éclairei au lever du Soleil, qui leur fit découvrir des forêts d'arbres inconnus. Ils ne furent pas moins surpris de voir quantité d'Oiseaux d'une forme nouvelle, qui vinrent se percher sur leurs

Ils mirent la Chaloupe en mer. Plusieurs Matelots y étant descendus pour

mâts, & leurs vergues, sans aucune marque de frayeur.

gagner la terre, revinrent bientôt avec d'heureuses nouvelles & de grands témoignages de joie. L'Isle paroissoit déserte; mais elle leur offroit du moins un azyle après de si longues & si mortelles allarmes. Divers animaux s'étoient approchés d'eux sans les menacer d'aucune violence. Ils avoient vû des ruifseaux d'eau fraîche, & des arbres chargés de fruit. Machin & sa Maîtresse, avec leurs meilleurs amis, n'eurent plus d'empressement que pour aller se rafraîchir dans un si beau Pays. Ils s'y firent conduire aussi - tôt dans la Chaloupe, en laissant le reste de leurs gens pour la garde du Vaisseau. Le Pays leur parut enchanté. La douceur des animaux ne les invitant pas moins que celle de l'air & que la variété des fleurs & des fruits, ils s'avancerent un peu plus loin dans les terres. Bientôt ils trouverent une belle prairie, bordée de sauriers, & rafraîchie par un ruisseau, qui descendoit des Montagnes dans un lit de beau gravier. Un grand arbre, qui leur offroit son ombre, leur fit prendre la résolution de s'arrêter dans cette belle solitude. Ils y dressernt des cabanes,

pour y prendre quesques jours de repos & déliberer sur leur situation. Mais leur tranquillité dura peu. Trois jours après, un orage du Nord-Est arracha le Vaisseau de dessus les ancres, & le jetta sur les Côres de Maroc; où s'étant

Une tempête le jette dans l'Isle de Madere.

Il s'établit à terre.

brisé contre les rochers, tout l'Equipage sut pris par les Mores & rensermé

dans une étroite prison.

Machin n'ayant retrouvé le lendemain aucune trace de son Bâtiment, conclut qu'il étoit coulé à fond. Cette nouvelle disgrace répandit la consternation ne son vaisseur dans fa troupe, & fit tant d'impression sur sa compagne, qu'elle n'y survêcut pas long-tems. Les premiers malheurs qui avoient suivi son départ avoient abbatu son courage. Elle en avoit tiré de noirs présages, qui lui faisoient attendre quelque funeste carastrophe. Mais ce dernier coup lui sit perdre jusqu'à l'usage de la voix. Elle expira deux jours après, sans avoir pû prononcer une parole. Son Amant pénetré d'un accident si tragique ne vêcut que cinq piès elle. jours après elle, & demanda pour unique grace à ses amis de l'enterrer dans le même tombeau. Ils avoient creusé sa fosse au pied d'une sorte d'autel, qu'ils avoient élevé sous le grand arbre. Ils y placerent aussi le malheureux Machin; & metrant une croix de bois sur ce triste monument, ils y joignirent une inscription qu'il avoit composée lui-même, & qui contenoit en peu de mots sa pitoyable avanture. Elle finissoit par une priere aux Chrétiens, s'il en venoit après lui dans le même lieu, d'y bâtir une Eglife sous le nom de Jesus Sauveur.

ALCAFORADO

1421. Le vent entra?dans l'Afrique.

Après la mort du Chef, le reste de la Trouppe ne pensa qu'à sortir d'un lieu si désert. Tous les soins furent employés à mettre la Chaloupe en état de foutenir une longue navigation; & l'on mit à la voile, dans la vûe, s'il étoir possible, de retourner en Angleterre. Mais la force du vent ou l'ignorance des Matelots ayant fait prendre la même route que le Vaisseau, on alla tomber sur la même Côte, & l'on n'y essuya pas un meilleur sort.

Les prisons de Maroc étoient alors remplies d'Esclaves Chrétiens de toutes Esclavage do ses les Nations, comme celles d'Alger le font aujourd'hui. Il s'y trouvoit un Ef- ils y trouvent pagnol de Seville, nommé Jean de Morales, qui ayant exercé long-tems la Jean de Morales. profession de Pilote, prit beaucoup de plaisir au récit des prisonniers Anglois. Il apprit d'eux la fituation du nouveau Pays qu'ils avoient découvert, & les marques de terre aufquelles il pouvoit être reconnu. Ici l'Historien se croit obligé de reprendre les circonstances qui conduisirent à la seconde découverte de Madere.

Jean premier, de Portugal, étant retourné victorieux des guerres de Caf- Causes de la satille, entreprit de passer en Afrique à la tête d'une puissante Armée, pour la de Madeig. conquête de Ceuta, qu'il prit effectivement en 1415. Il étoit accompagné dans cette expédition des Infans de Portugal, entre lesquels Don Henri, alors Grand-Maître de l'Ordre de Christ, se distingua singuliérement. Ce jeune Prince ayant cultivé l'étude de la Géographie & des Mathématiques trouva l'occasion, chez les Mores, de prendre des informations sur les Pays & les Mers, dont ils étoient environnés. Ce qu'il apprit d'eux lui fit naître une passion insurmontable pour les découvertes. Après la réduction de Ceuta, il se retira dans la Province des Algarves, où il bâtit près du Cap Saint Vincent un Fort & une Ville qu'il nomma Terca Nabal, mais qui prit ensuite le nom de Villa de Infante. Il s'y livra si entiérement à l'exécution de ses projets, qu'il y destina d'abord tous les revenus de son Ordre.

Le principal instrument sur lequel il jetta les yeux pour une si noble entre- ment du Prince prise, sut Juan Gonsalvo Zarco, Gentilhomme de sa Maison. La valeur de gat.

Confalvo Zarco principal influALCAFORADO

Zarco s'étoit fignalée au siège de Ceuta, où le Roi l'avoit revêtu de la dignité de Chevalier. On prétend qu'il introduisit le premier l'usage de l'artillerie sur les Vaisseaux. Il avoit découvert en 1418 l'Isle de Puerto-Santo, dans un voyage qu'il faisoit pour trouver le Cap de Bojador; deux ans après, il passa les Détroits par ordre du Roi Jean, pour aller croiser sur les Côtes d'Afrique. Mais il faut remarquer ici que dès l'an 1416, Don Sanche, dernier fils du Roi Ferdinand d'Arragon & Grand-Maître de l'Ordre de Calatrava, avoit laissé en mourant une grosse somme d'argent pour la rédemption des Captifs. Après quelques délais, on fit partir d'Espagne un Foist, chargé du legs & de l'éxécution des volontés du Prince. Quantité d'Esclaves Chrétiens sortirent des prisons de Maroc. Jean de Morales (9) qui fut de ce nombre, passoit avec les autres d'Afrique à Tarif lorsque la Flotte de Zarco traversoit le Détroit. Les deux Couronnes, sans être en guerre ouverte, avoient quelques différends qui antorisoient le Commandant Portugais à se saisir du Foist. Cependant la cargaison n'ayant pû lui inspirer que de la pitié, il rendit la liberté à ce Bâtiment & ne retint que Morales, après lui avoir reconnu assez d'habileté pour le croire capable de servir le Prince Henri dans ses desseins. La violence n'eut aucune part à cette nouvelle captivité. Morales n'apprit la cause de sa détention que pour en marquer de la joie, & s'offrir volontairement au service du Prince de Portugal. Il s'empressa même de communiquer à Zarco l'espérance qu'il avoit de se faire considérer tout d'un coup par des ouvertures importantes; il parla de la nouvelle Isle que les Anglois avoient découverte, & l'histoire des deux Amans ne fut pas oubliée.

Il le mene au Prince Henri,

Comment il rencontre Jean de

Morales.

Zarco charmé de ce qu'il entendoit n'eut rien de si pressant que de retourner à Tarca Nabal, pour faire un si riche présent à son Prince. Morales sut reçu comme un envoyé du Ciel. A peine eur-il expliqué ses propositions, que Henri dépêcha au Roi son pere, pour lui en relever les avantages, & deman-

Obstacles levés.

der la permission de les exécuter.

Elles trouverent des obstacles à la Cour, par l'opposition secrete de quelques Ennemis du Prince. Mais, sur les informations de Zarco, il s'y rendit

(9) Il faut avouer que l'objection qui naît ici contre la verité de cette Histoire est difficile à lever. On nous a raconté qu'après la mort de Machin, ses Compagnons partirent aussirôt, & trouverent Jean de Morales dans les prisons de Maroc. Or si l'on suppose, comme Galvano le rapporte d'après les Chroniques de Castille, que la découverte de Machin arriva vers l'an 1344, il faut que la prison de Morales n'ait pas duré moins de foixante-feize ans jusqu'au tems qu'il rencontra Zarco. L'intervalle seroit encore plus long, si l'avanture de Machin étoit arrivée dès la 1328, comme Herbert l'écrit. L'Auteur même de cette Hiftoire place cet événement sous le Regne d'Edouard III, qui commença en 1327 & qui finit en 1378. Mais en ne le rapportant qu'à la derniere année de ce Regne, ce feroit toujours quarante-deux ans qu'il faudroit accorder à la prison de Machin ; ce qui est nonseulement peu probable, mais contraire au sens de l'Historien, qui semble mettre un espace fort court entre les deux événemens, & contraire encore à la Chronique, qui dit expresfément que Machin passa lui-même en Afrique, & qu'il fut presenté ensuite au Roi de Castille. À la verité cette supposition de la Chronique peut passer pour l'invention de quelque Espagnol, qui a cru fortifier alors les prétentions de l'Espagne sur Madere; mais la premiere objection demeure dans toute sa force. On n'y voit même aucune autre réponse, que de dire, ou que Morales avoit blessé la verité en déclarant qu'il sçavoit des Anglois mêmes ce qu'il n'avoit appris que par la tradition des autres Esclaves; ou qu'Alcaforado n'a pas rapporté fidellement ce qu'il tenoit de Morales.

lui-

lui-même, & sa présence fit évanouir aussi-tôt les disficultés. Le tems de l'expédition fut marqué au mois de Juin, & les ordres donnés pour l'équipement d'un bon Vaisseau, accompagné d'une Chaloupe à rames, suivant l'usage du tems. Zarco fut nommé pour commander cette petite Flotte. Il prit avec lui le Capitaine Jean Laurence; François de Cardaval, Ruy Paës, Alvares Alfonso, François Alcaforado, Auteur de cette Relation; & deux habiles Pilotes, Antoine Jago, & Lorenzo Gomez.

ALCAFORADO 1421.

Zarco toucha dans sa route à Puerto-Santo, où les Portugais, qu'il y avoit laissés deux ans auparavant, lui raconterent comme une vérité constante, qu'au découverte de Nord-Est (10) de l'Isle on voyoit sans cesse des ténébres impénétrables, qui s'élevoient de la mer jusqu'au ciel; que jamais on ne s'appercevoir qu'elles diminuassent, & qu'elles paroissoient gardées par un bruit effrayant qui venoit de quelque cause inconnue. Comme on n'osoit encore s'éloigner de la terre, faute (11) d'astrolabe, & d'autres instrumens dont l'invention est postérieure, & qu'on s'imaginoit qu'après avoir perdu la vue des Côtes il étoit impossible d'y retoutner, sans un secours miraculeux de la Providence; cette prétendue obscurité passoit pour un abîme sans fond, ou pour la bouche même de l'enfer. Les Ecrivains qui s'attribuoient plus de lumieres, soutenoient que c'étoit l'ancienne Isle de Cipango, que le ciel se plaisoit à tenir cachée sous un voile my-leuses sur cette stérieux, dans laquelle on étoit alors persuadé que les Evêques Espagnols & 1se. Portugais s'étoient retirés avec d'autres Chrétiens pour se garantir de l'esclavage & de l'oppression des Mores. Ils ajoutoient qu'on ne pouvoit entreprendre sans crime de pénétrer dans un secret si divin, puisqu'il n'avoit point encore plû au ciel de faire précéder cette découverte par les signes qui sont annoncés dans les anciennes Prophéties.

Départ pour la

Difficultés qui n'arrêtent point

Les exhortations de Morales firent mépriser à Zarco ces fausses terreurs. Ils jugetent tous deux que les ténebres dont on vouloit leur faire un sujet d'épou- zarco & Moravante étoient au contraire la marque certaine de la terre qu'ils cherchoient. les Cependant après quelque délibération, ils convintent de s'arrêter à Puerto-Santo jusqu'au changement de la Lune, pour observer quel effet il produiroit fur l'ombre. La Lune changea, sans qu'on s'apperçût de la moindre altération dans ce Phénomene. Alors tous les Avanturiers furent saiss d'une si vive terreur qu'ils auroient abandonné leur entreprise, si Morales n'étoit demeuré ferme dans ses idées, soutenant toujours d'après les informations qu'il avoit reçûes des Anglois, que la terre qu'on cherchoit ne pouvoit être bien loin. Il faisoit comprendre à Zarco que cette terre, étant sans cesse à couvert du Soleil par l'épaisseur de ses forêts, il en sortoit une humidité continuelle, qui produisoit cette nuée épaisse, l'objet de tant de craintes & de fausses imaginations. Enfin Zarco, ne consultant plus que son courage, mit à la voile un jour au

(10) Ce devroit être au Sud-Ouest, qui est la situation de Madere par rapport à Puerto-Santo.

(11) Si cette remarque est véritable, voici la décision d'un point fort contesté, puisque l'Auteur déclare que les instrumens nécessaires à la Navigation n'étoient pas encore inventés en 1418 & 1420, lorsque Puerto-Santo & Madere furent découverts par les Portugais. D'un Tome II.

autre côté il est clair par le même endroit qu'ils furent inventés quelques années après cette découverte, puisqu'ils l'étoient lorsque l'Auteur composa sa Relation; à moins qu'on ne veuille supposer que c'est une interpolation de Don Francisco Manuel, comme on l'a fait remarquer dans les Remarques préliminaires, ou de quelqu'un qui avoit eu le Manuscrit avant lui,

ALCAFORADO I42I. Approche du Vaisseau vers I'lfle , & frayeur des Matelots.

matin, sans avoit communiqué sa résolution à d'autres qu'à Morales; & pour ne laisser rien manquer à sa découverte, il tourna directement la prouë de son Vaisseau vers l'ombre la plus noire. Cette hardiesse ne fit qu'augmenter les allarmes de son Equipage. A mesure qu'on avançoir, l'obscurité paroissoit plus épaisse. Elle devint si terrible qu'on osoit à peine en soutenir la vûe. Vers le milieu du jour on entendit un bruit terrible, qui se répandoit dans toute l'étendue de l'horison. Ce nouveau danger redoubla si vivement la frayeur publique, que tous les Matelots pousserent de grands cris, en suppliant le Capitaine de changer de route & de leur fauver la vie. Il les assembla d'un visage ferme, & par un discours prononcé avec le même courage il leur inspira une partie de sa résolution. L'air étant calme & les courans fort rapides, il fit conduire son Vaisseau au long de la nuée par deux Chaloupes. Le bruit servoit de marque pour s'avancer ou se retirer, suivant qu'il paroissoit plus ou moins violent. Deja la nuée commençoit à diminuer par dégrés. Du côté de l'Est elle étoit sensiblement moins épaisse. Mais les vagues ne cessoient pas de faire entendre un bruit terrible. On crut bientôt découvrir au travers de l'obscurité quelque chose de plus noir encore, quoiqu'à la distance où l'on étoit, il fût impossible de le distinguer. Quelques Matelots assurerent qu'ils avoient apperçu des Géans d'une prodigieuse hauteur. Ce n'étoient que les rochers, qu'on vit bientôt à découvert. La mer s'éclaircissant enfin, & les vagues commençant à diminuer, Zarco & Morales ne douterent plus qu'on ne fût peu éloigné de la terre. Ils la virent presqu'aussitôt, lorsqu'ils n'osoient encore s'y attendre. La joie des Matelots se conçoit plus aisément qu'elle ne Premiere vue peut s'exprimer. Le premier objet qui frappa leurs yeux fut une petite pointe, que Zarco nomma la pointe de Saint Laurent. Après l'avoir doublée, on eut au Sud la vûe d'une terre qui s'étendoit en montant; & l'ombre ayant tout-àfait disparu, la perspective devint charmante jusqu'aux montagnes.

de la terre.

Ruy Paës & Jean de Morales y defcendent les premiers.

Ruy Paës fut envoyé dans une Chaloupe, avec Jean de Morales, pour reconnoître la Côte. Ils entrereut dans une Baye, qu'ils trouverent conforme à la description que Morales avoit reçûe des Anglois. Etant descendus au rivage, ils découvrirent sans peine le monument de Machin, & les autres marques qu'ils s'attacherent à distinguer. Après avoir satisfait leur piété au tombean des deux Amans, ils porterent ces heureuses nouvelles au Vaisseau. Zarco prit possession du Pays au nom du Roi Jean & du Prince Dom Henri, Chevalier & Grand-Maître de l'Ordre de Christ. Ensuite rapportant ses pemieres yûes à la Religion, il fit élever un nouvel autel près du Tombeau de Machin, La datte de ce grand événement est le 8 de Juillet, jour de Sainte Elisabeth.

Recherches que Zarco fait dans Pific.

Le premier soin des Avanturiers Portugais sut de chercher, dans le Pays, des Habitans & des Bestiaux. Mais ils n'y trouverent que des oiseaux de diverses especes, & si peu farouches qu'ils se laissoient prendre à la main. On résolut de suivre les Côtes, dans la Chaloupe. Après avoir doublé une pointe à l'Ouest, on trouva une Plage où quatre belles rivieres venoient se rendre dans la mer. Zarco remplit une bouteille de la plus belle eau, pour la porter au Prince Henri. En avançant plus loin on arriva dans une vallée arrosée par une autre riviere. Plus loin encore on trouva une seconde vallée couverte d'arbres, dont quelques-uns étoient tombés. Zarco en fit une croix, qu'il éleva sur le rivage, & nomma ce lieu Santa - Cruz. Un peu au-delà, ils passerent

une pointe qui s'avançoit assez loin dans la mer, & la trouvant remplie d'un grand nombre de geais, ils lui donnerent le nom de Pauta dos Gralhos, qu'elle conserve encore.

ALCAFORADO 1421,

Cette pointe, avec une autre langue de terre, qui en est à deux lieues, forme un golphe, alors bordé de beaux cedres, au-delà duquel Zarco découvrit encore une vallée, d'où sortoit une eau blanchâtre qui formoit un grand bassin avant que d'entrer dans la mer. Tant d'agrémens naturels engagerent Zarco à faire descendre encore une fois ses gens pour pénétrer plus loin dans les terres. Mais quelques Soldats chargés de cet ordre revinrent bientôt lui apprendre qu'ils avoient vû de tous côtés la mer autour d'eux, & par conféquent qu'ils étoient dans une Isle, contre l'opinion de ceux qui avoient pris une Isle, cette terre pour une partie du continent d'Afrique.

Zarco ne pensa plus qu'à choisir dans l'intérieur du Pays quelque lieu propre à s'y établir. Il arriva dans une campagne assez vaste, & moins couverte de bois que les autres cantons, mais si remplie de fenouil que la Ville qu'on y a bâtie depuis & qui est devenue la Capitale de l'Isle, en a tiré le nom (12) de Funchal. Là, trois belles rivieres sorrant de la vallée & s'unissant pour se jetter dans la mer, forment deux petites Isles, dont la situation tenta Zarco d'en faire approcher son Vaisseau. Ensuite il continua sa route par terre jusqu'à la même pointe qu'il avoit vûe au Sud, où il avoit planté une croix. Il décou-qu'il nomme, vrit, au-delà, un rivage si doux & si uni qu'il lui donna le nom de Playa formosa. Un peu plus loin il fut arrêté par un ruisseau d'eau claire, mais si rapide, que deux de ses gens ayant entrepris de le passer à la nage furent emportés par le courant, & n'auroient pû éviter de périr s'ils n'eussent été promptement secourus. Cet accident fit nommer le ruisseau Soccaridos; cause plus heureuse que celle qui a fait nommer Agraviados une riviere de la mer Arabique dont les Historiens Portugais (13) font mention.

Divers lieux

En continuant sa marche, Zarco s'approcha d'une pointe de rocher, qui étant coupée par l'eau de la mer, formoit une sorte de Port. Il crut y découvrir les traces de quelques animaux; ce qui rendit sa curiosité d'autant (14) plus vive, que jusqu'alors il n'en avoit point encore apperçû. Mais il sut bientôt détrompé en voyant fauter dans l'eau un grand nombre de loups marins. Ils sortoient d'une caverne que l'eau avoit creusée au pied de la montagne, & qui étoit devenue comme le rendez-vous de ces animaux. Cette découverte sit donner à Zarco le surnom de Camera dos Lobos, qui s'est transmis (15) à sa

Les nuées devinrent si épaisses dans cet endroit, que faisant paroître les retent Zarco, rochers beaucoup plus hauts & trouver quelque chose de plus terrible au bruit des vagues qui venoient s'y brifer, Zarco prit la réfolution de retourner yers son

Raifons qui ara

(12) On trouve ici dans cette Relation une remarque sur Funchal, qui prouve clairement qu'on a fait quelques additions au Manuscrit d'Alcaforado; car l'Auteur n'a pû parler de plufieurs choses qui n'arriverent qu'environ quatre-vingts ans après, telles que l'érection de Funchal en Evêché, &c.

(13) Cette réflexion sur la Riviere de los

Agraviados, dans le Golse Arabique, est une autre interpolation; puisque l'événement qu'elle suppose est posterieur de cent vingt ans à la découverte de Madere.

(14) Machan avoit vû differentes fortes d'a-

(15) On reconnoît encore ici une interpo-

Nnij

284

ALCAFORADO 1421.

Vaisseau. Il se pourvut d'eau, de bois, d'oiseaux & de plantes de l'Isle, pour en faire présent au Prince Henri; & remettant à la voile pour l'Europe, il arriva au Port de Lisbonne vers la fin du mois d'Août 1420, sans avoir perdu un feul homme dans le voyage.

Il retourne en Portugal-Accueil qu'il y reçoit.

Le succès d'une si belle entreprise lui attira tant de considération à la Cour de Portugal, qu'on lui accorda publiquement un jour d'audience, pour faire le récit de ses découvertes. Il présenta au Roi plusieurs troncs d'arbres d'une grosseur extraordinaire; & sur l'idée qu'il donna de la prodigieuse quantité de forêts dont il avoit trouvé l'Isle couverte, ce Prince la nomma l'Isle Ma-L'Isle est nomdere. Zarco reçut ordre d'y retourner au Printems, avec la qualité de Capitaine ou de Gouverneur de l'Isle; titre auquel ses descendans joignent au-

mée Madere. ge à Madere.

Son fecond voya-Le second voyage se fit au mois de Mai de l'année 1427. Zarco partit accompagné de sa femme, Constance Rodrigue de Sa (d'autres disent d'Almeyda; de Juan Gonsalvo son fils aîné, & de ses deux filles, Helene & Beatrix. Il retrouva son sse en peu de jours. La Rade où il aborda n'étoit encore distinguée que par le nom de Port Anglois; mais il la nomma Puerto Machino, pour faire honneur à la mémoire de l'infortuné Machin; & la Ville qui s'y Port nommé est formée depuis, a conservé le nom de Machino ou Machico. En descendant Machico. Eglife au rivage, il fit abbarre le bel arbre sous lequel étoient les autels & le tombeau dont on a parlé; & l'usage qu'il en fit aussi - tôt fut pour bâtir une Eglise, qu'il dédia à Jesus Sauveur, suivant les intentions de Machin qui subsistoient encore dans son épitaphe. Il donna aux tristes restes des deux Amansune sépulture honorable dans le chœur.

Après avoir accordé ses premiers soins à la Religion, il choisit pour l'établissement de sa Colonie l'endroit de l'Isle qui lui avoit paru le plus commode & le plus agréable. C'étoit une belle vallée, où l'eau fraîche étoit en abondance. Il y jetta les fondemens d'une Ville qui fut nommée Funchal, & qui Fondations de devint bientôt fameuse. Constance, sa femme, en dédia le premîer Autel à Sainte Catherine; ce qui se trouve néanmoins contraire au récit de Barros, qui suppose deux Eglises bâties à Funchal avant celle-ci. Cette erreur du Tite-Live de Portugal rend fort suspect tout ce qu'il raconte ensuite du feu qu'on employa pour détruire les forêts, & qui s'y entrerint pendant sept ans; d'au-

tant plus que Madere n'a jamais été sans beaucoup d'arbres, quoiqu'on en ait

abbatu un fort grand nombre pour les Manufactures de sucre, dont on a vû jusqu'à cent cinquante à la fois.

jourd'hui celui de Comte.

Autres dispositions en faveur

Eunchal.

Après la mort du Roi Jean, Edouard son fils & son successeur accorda au du Prince Henri. Prince Henri les revenus de cette Isle pour tout le tems de sa vie, en dédommagement des sommes qu'il avoit avancées pour la découvrir & la peuples, Cette donation se fir à Cintra par un Acte solemnel, le 26 de Septembre 1433; & par le même motif, l'autorité spirituelle sut accordée perpétuelle-Récompense de ment à l'Ordre de Christ. Alphonse, successeur d'Edouard, confirma ces dispositions en 1439. A l'égard de Juan Gonsalvo Zarco, dont le merite & les services méritoient aussi des récompenses, les Princes ses Maîtres changerent son nom & ses armes. Il sur revêtu du titre de Comte, avec le nom de Camera dos Lobos, en mémoire de la caverne qu'il avoir découverte; & pour armes, il prit une tour d'argent supportée par deux loups marins & chargée

Zarco.

d'une croix d'or. Ses Descendans conservent encore le même nom & les mêmes armes.

CADA Mosto. 1454.

### CHAPITRE II.

Voyage d'Aluise da Cada Mosto, au long des Côtes d'Afrique; jusqu'à Rio grande, en 1455.

Ous avons deux voyages de Cada Mosto, qui se trouvent dans les Remarques pré-liminaires sur les collections de Ramusso & de Grynarus; l'un, aux rivieres de Sanaga ou voyages de Cada Senegal; de Gambra, ou Gambra; & de Rio grande. L'autre à la même Côte Mosso. d'Afrique & aux Isles du Cap-verd.

Ces deux Ouvrages ayant été composés en Italien, Ramusio nous les a confervés dans la même langue; mais Grynæus en a donné une traduction Latine, qui differe de l'Original dans plusieurs points essentiels. Par exemple, l'Italien fait partir l'Auteur de Venise en 1454, & la traduction en 1504. On juge aisément que de part ou d'autre l'erreur vient de l'impression, & l'on est d'abord porté à croire, que c'est l'imprimeur du Latin qui doit être accusé de cette négligence. Mais la conjecture se change en certitude, lorsqu'on observe ensuite que le Prince Henri, par qui Cada Mosto (16) sut employé, mourut

en 1463.

Les deux voyages sont précedés d'une Préface de l'Auteur, & d'une Introdu-Aion composée par celui qui a pris soin de les recueillir. On lit dans la seconde de ces deux pieces qu'Aluise da Cada Mosto sut le premier qui découvrit les Isles du Cap-verd, quoique les Portugais attribuent l'honneur de cette découverte, douze ans auparavant, à (17, Denis Fernandez, un de leurs Compatriotes. On fit d'autant plus de cas des voyages de Cada Mosto, lorsqu'ils furent publiés, que les Anciens ayant représenté les Pays voisins de la Ligne comme une Région inhabitable, il apprit au contraire à ses Lecteurs qu'elle étoit couverte de verdure & remplie d'Habitans. D'un autre côté, on s'imagina que ses découvertes pouvoient être d'une utilité considérable pour le de Ramusio sur le commerce. Ramusio paroît avoir été persuadé que par les rivieres du Senegal, qu'il prenoit pour des branches du Niger, on pouvoit s'ouvrir un commerce facile avec les riches Contrées de Tombuto & de Melli, & faire ainsi passer l'or en Europe avec plus de commodité & de diligence, que par les vastes & dangéreux déferts qui séparent ces deux Régions de la Barbarie. Comme le sel, suivant Leon, étoit la marchandise la plus précieuse qu'on pût porter aux Négres, on se proposoit de prendre du sel dans l'Isle de Sal, qui est une des Isles du Cap-verd, & d'en fournir tous les Pays qui bordent le Niger, dont on ne supposoit pas que le cours eut moins de cinq cens milles. On espéroit d'en tirer, pour échange, de l'or & des Esclaves; & tandis que l'or passeroit en Europe les Esclaves devoient être transportés au marché de Saint Jago, autre Isle du Cap-verd, d'où il seroit aisé de les conduire immédiatement aux Indes occidentales.

Imaginations

<sup>(17)</sup> Voyez le Chapit. I. du Tome I. (16) Ramusio écrit toujours Aluiso da ca da Mosto. Nn 113

CADA MOSTO. 1454. Défauts de son projet. Pour entreprendre un si beau commerce, il auroit été nécessaire alors d'obtenir le consentement des Portugais, qui étoient maîtres de toute cette Côte d'Afrique, jusqu'à plusieurs dégrés au-delà de la Ligne. Ramusio, dont je rapporte ici les raisonnemens, jugeoit qu'il y avoit peu de dissiluté, puisque tous les Européens avoient la permission de porter leur commerce jusqu'à l'extrémité de la Guinée. Cependant comme les Portugais mêmes n'en avoient point encore entrepris de cette nature, il cherchoit par quels moyens on y pouvoit parvenir. Les Anglois l'ont tenté plusieurs sois; mais les obstacles qu'ils y ont trouvé marquent assez, que si le succès n'est pas impossible, il n'est pas aussi facile que Ramusio se l'imaginoit. D'ailleurs il suppositi une communication entre le Niger & les autres rivieres qui tombent dans la mer occidentale; opinion combattue par tous les Voyageurs de quelque réputation. Monsieur de l'Isle l'a rejettée lui-même dans ces derniers tems; & sa derniere Carte d'Afrique représente le Senegal, la Gambra & le Niger comme des sleuves absolument séparés.

Eloge du Prince Henri de Portugal par Cada Mosto.

Cada Mosto, dans sa Préface, après avoir fait l'apologie de son Ouvrage, & déclaré qu'il s'attache inviolablement à la vérité, parle de l'Infant Enriquez, c'est-à-dire du Prince Henri, premier Auteur des découvertes. Il loue la grandeur d'ame de ce Prince, l'élévation de son génie & son habileté dans routes les connoissances astronomiques. Il ajoute qu'il se livra tout entier au fervice de la Religion, en faisant la guerre contre les Mores, & que ses exploits lui acquirent une immortelle réputation. Le Roi Jean, son Pere, étant au lit de la mort en 1432, le fit appeller, & lui recommanda de ne jamais abandonner l'héroique résolution de poursuivre les ennemis de la sainte Foi. Ce généreux Prince engagea sa parole; & pour la remplir presqu'aussitôt, il entreprit avec Dom Edouard, son frere & successeur de Jean, cette fameuse guerre contre le Royaume de Fez, qui dura plusieurs années. Son zele ne se relâchant point contre les Mores, il fit partir, chaque année ses Caravelles pour croiser sur les Côtes (18) d'Azasi, & de Messa; mais n'étant pas moins passionné pour les découvertes, il joignoit à cette Commission celle d'avancer sans cesse au long de la Côte. Elles pousserent en effet jusqu'au grand Cap qu'on a nommé le Cap de Non (19), & qui n'a tiré ce nom que de l'impossibilité qu'on se figuroit à pénétrer plus loin. Cependant le Prince Henri, qui pensoit autrement, ajoûta trois Caravelles au nombre qu'il avoit jusqu'alors envoyées. Elles passerent le Cap d'environ cent milles; & n'ayant trouvé audelà que des Côtes sabloneuses & désertes, elles revinrent sur leurs traces.

Ardeur invincible de ce Prince pour les découvertes.

Leur progrès n'ayant fait qu'encourager le Prince, il remit la même Flotte en mer, l'année suivante, avec ordre d'avancer cent cinquante milles de plus, & d'aller aussi loin qu'il seroit possible, en promettant d'enrichir par ses bienfaits tous ceux qui tenteroient cette entreprise. Ils partirent; mais tout leur courage & leur respect pour les ordres du Prince ne purent leur faire poussier plus loin leurs découvertes. Cependant la force de son jugement ne lui saisoit pas voir avec moins de clarté qu'on devoit trouver de nouveaux Pays & de nouvelles

(18) Zafi, ou Saffi.

Roi Jean. Voyez le Chap. I. de cet Ouvrage, On rend compre ici de la Préface de Cada Mofto, fans s'attacher à l'exactitude de la Chronologie.

<sup>(19)</sup> Faria prétend que le Cap Non fut doublé & celui de Bojador découvert en 1415, c'est-à-dire, plusieurs années avant la mort du

Nations. Il ne se lassa point d'envoyer des Caravelles, jusqu'à l'heureux tems où l'on découvrit enfin certaines Côtes habitées par les Arabes du désert, & par les Azanaghiz, Nation farouche & bazanée. Ainsi les Négres ayant été découverts, on continua de découvrir successivement les autres Nations, comme

Cada Mosto va nous l'apprendre. Tel est le fond de sa Préface.

Il raconte ensuite qu'il étoit âgé de ving-deux ans lorsqu'il entreprit son voyage; qu'il en avoit déja fait plusieurs dans quelques parties de la Méditerranée, & celui de Flandres, qu'il s'étoit proposé de recommencer pour tra- cant ses voyages, vailler à sa fortune; car il ne désavoue pas qu'avec le dessein d'employer sa jeunesse, son principal objet ne sur d'acquérir des richesses & des dignités. Ce qui donne beaucoup de prix à ses Relations, c'est qu'elles sont les plus anciennes qui nous restent des navigations Portugaises. S'il y en a quelques-unes qui les ayent précedées, ce ne sont que de courts extraits & de simples abregés donnés par les Historiens, qui ne méritent pas le nom de Journaux de Voyageurs. Cada Mosto étoit un homme d'esprit & d'intelligence, qui a fait un usage continuel de ces deux qualités dans son ouvrage; & si l'on excepte quelques circonstances sur l'esquelles on ne peut douter qu'il n'ait été trompé par les Marchands d'Afrique, comme la plûpart des Voyageurs sont exposés à l'être, nous n'avons pas de Journal plus curieux & plus interressant que le sien. On y trouvera particuliérement un détail fort instructif sur le commerce d'or de Tombuto & sur ses principales branches, qui ont été si peu connues de Journaux. nos derniers Voyageurs: ce qui marque assez que ce n'est pas la multitude des Ecrivains qui jette du jour dans les matieres obscures; & qu'un Voyageur éclairé donne une idée plus juste des Pays qu'il a parcourus, que vingt Auteurs médiocres qui rendent compte des mêmes lieux.

Cada Mosto, résolu de retourner en Flandres avec le peu d'argent qu'il avoit, s'embarqua fut une Galere Venitiene commandée par le Capitaine relâche au Cap Marco Zeno, Chevalier de Malte. Ils partirent de Venise le 8 d'Août 1454. Les vents contraires qui s'éleverent près du Cap Saint Vincent les ayant forcés de s'y arrêter, il se trouva que dans le même tems Dom Henri Prince de Portugal, vivoit fort près du même Cap, dans un village nommée Riposera, où · il s'étoit retiré volontairement pour se livrer à l'étude. Ce célebre Protecteur de la navigation & des Voyageurs, envoya aussi-tôt au Vaisseau, Antoine Gonzalez son Sécretaire, accompagné d'un Vénitien nommé (20) Patricio Conti, qui étoit alors Consul de sa République en Portugal, & que son goût pour les voyages attachoit aussi au service du Prince. Ils portoient quelques montres du sucre de Madere, du sang de dragon de la même Isle, & des autres commodités que le même Prince commençoit à tirer des Pays qu'il avoit découverts. Après diverses questions, ils apprirent aux Vénitiens du Vaisseau que Dom Henri avoit fait peupler plusieurs Isles désertes, & que les richesses qu'ils leur montroient en étoient déja les fruits. Ils ajoûterent que ces essais n'étoient rien en comparaison des grandes choses que le Prince avoit exécutées; que depuis telle & telle année il avoit pénetré dans des mers jusqu'alors inconnues, & dans des Pays où ses gens avoient fait des découvertes incroyables : que les Portugais qui s'étoient employés à ces admirables entreprises avoient tiré des avantages extrêmes de leur commerce avec les Nations barbares, & gagné

(20) Grynzus dit, sans le nommer, que c'étoit un Patricien de Venise.

CADA Мозто. 1454.

Merite de for

Cada Mofte: S. Vincent.

Rencontre da

CADA MOSTO.

quelquefois jusqu'à mille pour cent. Enfin leur récit parut si merveilleux aux Vénitiens, que la plûpart des Passagers, & particulièrement Cada Mesto, se sentirent enflammés de la passion des voyages. Ils demanderent si le Prince accordoit la liberté de partir, à ceux qui lui offroient leurs services. On leur répondit qu'il ne la refusoit à personne. Mais on leur expliqua les conditions qu'il y mettroit : C'étoit 1°. d'équiper & de charger un Vaisseau à leurs dépens; ou seulement de le charger, parce qu'il fournissoit volontiers des Caravelles. 2°. Que dans le premier cas, il se réservoit au retour la quatrième partie des biens qu'on rapportoit; & que dans le fecond, il éxigeoit la moitié de la cargaison. 3º. Que si le voyage manquoit de succès, le Prince se chargeoit de tous les frais. Mais on prit soin d'assurer, qu'il étoit impossible qu'on ne recueillît pas de grands fruits d'une si belle entreprise. Gonzalez ajoûta que Dom Henri seroit charmé d'y voir entrer des Vénitiens, & qu'il les traiteroit avec distinction, parce qu'étant persuadé qu'on trouveroit des Epices dans les Pays dont il avoit commencé la découverte, il sçavoir que les Négotians de Venise étoient plus entendus que toute autre Nation dans le commerce.

Cada Mosto se détermine à servir les Portugais.

Cada Mosto ne balança point à se rendre auprès du Prince, qui lui consirma tout ce qu'il venoit d'entendte, & qui augmenta même son ardeur par une infinité de nouvelles promesses. La jeunesse, la curiosité, l'envie de s'enrichir surent autant d'aiguillons qui ne laisserent plus de repos au jeune Voyageur. Il commença par s'informer des marchandises qui convenoient à ses nouveaux desseins. Ensuite, étant retourné à bord, il disposa de celles qu'il avoit destinées pour les Pays-bas; & ne réservant que ce qu'il crut favorable à l'expédition qu'il méditoit, il laisse partir sans lui les Galeres Vénitiennes, Le Prince Henri applaudit beaucoup à sa résolution, & le combla de caresses pendant le séjour qu'il fit en Portugal. Il lui sit équiper une Caravelle d'environ quatre-vingt-dix tonneaux, dont il donna néanmoins le commandement à Vincent Diaz, natif de Sago. Mais Cada Mosto l'ayant chargée presqu'entiérement à ses frais, ils partirent ensemble le 2 de Mars 1455, avec un vent Nord-Est.

1455.

Il arrive à Eucrio-Santo. Dès le 25 ils arriverent à l'Îsle de Puerto-Santo, qui est éloignée de six cens milles au Sud, du Cap Saint Vincent (21). Il y avoit déja près de vingtsept ans que cette Isle avoit été découverte. Ils en partirent le 28 de Mars, & le même jour ils entrerent dans Manchico (22) un des Ports de l'Îsle de Madere, à quarante milles de Puerto-Santo. Dans un tems clair, ces deux Isles peuvent se voir l'une de l'autre, Celle de Madere étoit habitée depuis vingt-quatre ans, par les soins du Prince Henri, qui lui avoit donné pour Gouverneur Tristan Tessera, & Gonzalez Zarco, deux de ses Gentilshommes, entre lesquels l'Îsle & le commandement étoient partagés. Tristan occupoit la partie où le Port de Manchico est situé; & Zarco, celle où il avoit jetté luimême les sondemens de Funchal.

il touche à Madere. Madere avoit déja quatre habitations considérables; Manchico, Santa-

(21) On retranche ici de ce Journal la description de Puerto-Santo, & une partie même de celle de Madere, qui ont déja trouvé pla-

ce dans le Chapitre précedent.

(22) C'est apparemment ce que les autres nomment Machico.

Cruz,

Cruz, Funchal & Camera dos Lobos, sans compter d'autres établissemens qui commençoient à se former en différens lieux. On y comptoit alors dixhuit cens hommes (23) de Milice, & une Compagnie de cent Cavaliers. L'Isle est arrosée par huit rivieres, qui la traversent presqu'entiérement, & sur lesquelles on avoit construit des moulins à scier les planches, qui en fournissoient de diverses sortes au Portugal. Les plus estimées étoient celles de cedre & de Nasso, dont on employoit les premieres à tous les usages des Edifices, & les autres à faire des arcs & des bois de fusil. Le cedre ressemble beaucoup au cyprès; mais il rend une odeur extrêmement agréable. Le bois de Nasso est couleur de rose & d'une rare beauté. Cada Mosto rend témoignage que la vendange se faisoir alors à Madere vers le tems de Pâques; au

sept Canaries, dont quatre étoient habitées par des Chrétiens; Lancerota,

CADA Mosto. 1455.

Il quitta cette Isle, pour prendre au Sud; & dans peu de jours il arriva Il passe aux Caaux Isles Canaries, qui sont à trois cens vingt milles de Madere. Il compte

Fuerte-ventura, Gomera & Ferro. Elles avoient pour Seigneur, fous l'autorité du Roi d'Espagne, un Gentilhomme Espagnol, nommé Herrera, natif de Seville. On transportoit de ces Isles à Cadix & dans la riviere de Seville une grande quantité de l'herbe qui se nomme Orchel ou Oricello, pour les usages de la teinture. Les peaux de chevres, le suif & le fromage faisoient le reste du commerce. L'Auteur remarque que les Habitans naturels des quatre Isles soumises aux Chrétiens étoient les Canarins, & qu'ils avoient différens langages qu'ils n'entendoient point entr'eux. Leurs habitations étoient de simples Villages, sans fortifications & sans défense dans les Plaines, mais si bien fortifiés dans les montagnes, qu'il falloit un siège pour les forcer. Les trois autres Isles, qui se nomment la grande Canarie, Ténerife & Palma n'avoient encore que des Idolâtres pour habitans. Elles étoient mieux peuplées que les quatre autres, sur-tout celle de Ténerife, qui est la plus grande, & qui ne contenoit pas moins de quatorze à quinze mille Ames. On en comptoit huit ou neuf mille dans la grande Canarie. Palma n'en avoit qu'un petit nombre, quoiqu'elle parût charmante en perspective. Ces trois sse étant bien gardées par des Habitans fort courageux, les montagnes d'une hauteur excessive, & les Places imprenables, il avoit été jusqu'alors impossible aux Chrétiens de s'en rendre Maîtres. Ténerife est une des plus hautes Isles du monde, & se découvre de fort loin en mer. L'Auteur sut assuré par quelques Matelots, qu'ils l'avoient apperçue de soixante & soixante - dix lieues Espagnoles, qui font environ deux cent cinquante milles d'Italie. Elle a dans son centre une montagne en forme de diamant, d'une hauteur merveilleuse & toujours brûlante. Cada Mosto apprit ces circonstances de plusieurs Chrétiens qui avoient été prisonniers dans cette Isle. Il prétend que depuis le pied

Etat où ces If-

gaises, qui font soixante milles d'Italie. Mais on a vû, dans le Chapitre précédent, des régles plus justes pour la véritable hauteur du Pic. (24) L'Isle de Ténerife avoit alors neuf Maîtres ou neuf Princes, qui pre- Anciens usages?

de la montagne jusqu'au sommet il n'y a pas moins de quinze lieues Portu-

pables de porter les armes.

(23) C'est-à-dire apparemment de gens ca- dent la description entiere de Tenerife, & du Pic, avec celle des autres Canaries.

(24) On trouvera dans le Chapitre préce-Tome II.

plus tard, l'octave d'après.

CADA MOSTO. 1455.

noient le titre de Ducs. C'étoient autant d'Usurpateurs, qui avoient divisée l'autorité souveraine, après s'en être saissi par la force. Les guerres qu'ils avoient entr'eux causoient souvent beaucoup de carnage. Leurs armes n'étoient que des pierres, & des massues, en formes de dards, dont la pointe étoit armée d'os ou de corne au lieu de fer. Ceux à qui ce secours manquoit, se contentoient de faire durcir leurs massues au feu. La plûpart des Habitans étoient continuellement nuds, quoique plusieurs se couvrissent de peaux de chevres. Mais ils s'enduisoient la peau de suif, mêlé avec le jus de quelques herbes, qui la rendoient asses épaisse pour résister au froid. D'ailleurs, étant si avancés au midi, ils n'avoient jamais beaucoup à souffrir de l'hiver. Leur demeure étoit des grottes & des cavernes au pied des montagnes. Ils se nourrissoient d'orge, de chair & de lait de chevres, qu'ils avoient en abondance, & de quelques fruits; mais particuliérement de figues. Comme le climat est fort chaud, ils faisoient leur moisson aux mois d'Avril & de Mai. On connoissoit peu leur Religion, parce qu'ils n'avoient pas de culte établi. Les uns adoroient le Soleil; d'autres la Lune & les Etoiles. On leur attribuoit jusqu'à neuf sortes d'idolâtrie. Leurs femmes n'étoient pas communes ; mais ils n'avoient pas de loi qui les génât pour le nombre. Ils ne prenoient une vierge, qu'après avoir proposé à seur Seigneur de passer la premiere nuit avec elle; & ceux qui obtenoient cette grace s'en croyoient fort honorés.

Ancienne Religion.

Informations de Cada Mosto.

Si l'on veut scavoir d'où Cada Mosto avoit tiré ces connoissances, il répond que les Chrétiens des quatre Isles s'approchoient souvent de Ténerife pendant la nuit, & qu'ils y enlevoient souvent des Insulaires de l'un & l'autre sexe, qu'ils vendoient en Espagne pour l'esclavage. Lorsqu'il arrivoit à ces Barbares de faire quelques prisonniers Espagnols, ils n'avoient pas la cruauté de les faire mourir; mais par un mépris, qu'ils regardoient comme la derniere punition, ils les employoient à nettoyer les Chevres & à tuer les mouches dont ces animaux sont tourmentés.

Sacrifice barba-Ic.

pereté des Cana-

iins.

Les anciens Canarins étoient dans l'usage d'offrir à leur Seigneur, non seulement leurs services & leur fidélité, mais le sacrifice même de leur vie, lorsqu'il entroit en possession de l'autorité souveraine. Il s'en trouvoit toujours plusieurs qui passoient de l'offre à l'exécution. Ils se rendoient avec un nombreux cortege sur le bord de quelque prosonde vallée, où les victimes, après quantité de cérémonies & de paroles mistérieuses, se précipitoient à la vûe de tout le monde. Le même usage obligeoit le Seigneur de marquer une considération particuliere aux Parens des Morts & de les distinguer par des hon-Adresse & 16- neurs & des bienfaits. L'Auteur fut informé de cette coutume barbare par divers Canarins qui avoient quitté leur Nation pour embrasser le Christianisme. Ils font d'une légereté extrême à la course, & fort agiles à descendre & monter au milieu de leurs rocs & de leurs précipices. Ils fautent de pierre en pierre, & souvent ils s'élancent à des distances incroyables. Leur adresse à jetter des pierres est si merveilleuse, qu'ils sont surs de toucher toujours au bur. Les deux sexes se peignent le corps, en verd, en rouge, en jaune, avec le jus de certaines herbes, & cette varieté de couleurs passe entr'eux pour un grand ornement. Cada Mosto relâcha dans les deux Isles de Gomera & de Ferro. Il toucha aussi à celle de Palma; mais sans y descendre.

Ayant remis à la voile, il continua sa course vers l'Ethiopie; & le vent ne

cessant pas de le favoriser, il arriva au Cap Blanco, qui est à soixante - dix milles des Canaries. Il observe que portant au Sud dans ce passage il se tint sans cesse éloigné de la Côte d'Afrique, qu'il laissoit sur la gauche; les Canaries étant fort avancées dans la mer du côté de l'Ouest. Il sit voile ainsi pendant la moitié de sa course; après quoi, prenant plus à gauche, il chercha la rive au Capvûe des Côtes, dans la crainte de passer le Cap sans l'appercevoir; car on est ensuite assez long-tems sans découvrir la terre. Les Côtes s'enfoncent après le Cap, & forment un Golfe, qu'on appelle Forna d'Arguim, du nom d'une petite Isle qui est située dans le Golfe même. Il n'a pas moins de cinquante milles d'enfoncement, & l'on y trouve trois autres Isles, ausquelles les Porgais avoient déja donné des noms. La premiere porte celui de Blanca, à cause de ses sables blancs. La seconde, celui d'Isle das Garzas, ou des Herons, parce qu'on y trouva un si grand nombre d'œufs de ces animaux, qu'on en remplit deux Barques; la troisième celui de (25) Coori. Elles sont toutes trois petires, sabloneuses, & désertes; mais celle d'Arguim a de l'eau fraîche.

Il faut observer qu'au Sud du Détroit de Gibraltar, la Côte, qui est celle guin. de Barbarie, n'est pas habitée au-delà du Cap-Cantin, d'où l'on trouve susqu'au Cap - Blanco une Région sabloneuse & déserte, qui est séparée de la Barbarie par des montagnes (26) du côté du Nord, & que ses Habitans nomment (27) Sara. Du côté du Sud elle touche au Pays des Negres, & dans sa largeur elle n'a pas moins de cinquante ou soixante journées. Ce désert s'étend tajusqu'à l'Océan. Il est couvert de sable blanc, si aride & si uni, que le Pays étant d'ailleurs fort bas, il n'a l'apparence que d'une Plaine jusqu'au Cap-Blanco, qui tire aussi son nom de la blancheur de son sable, où l'on n'apperçoit aucune sorte d'arbre ou de plante. Cependant rien n'est si beau que ce Cap. Sa forme est triangulaire, & les trois pointes qu'il présente sont l'une de

l'autre à la distance d'un mille.

On trouve sur cette Côte une prodigieuse quantité de gros Poisson de toutes les especes & d'une bonté extraordinaire. Le Golfe d'Arguim est fort profond dans toute son étendue; mais il est plein de rocs, & traversé par des courans qui rendent la navigation fort dangéreuse dans les ténebres. Cada Mosto apprit qu'il s'y étoit déja perdu deux Vaisseaux. La situation du Cap-Blanc est au

Sud-Ouest du Cap-Cantin.

Derriere le Cap-Blanc, dans l'intérieur des terres, on trouve à six journées du rivage une Ville nommée Hoden, qui n'a pas de murs, mais qui est fréquentée par les Arabes & les Caravanes de Tombuto (28) & des autres Régions du Pays des Negres. Leurs alimens sont des dattes & de l'orge. Ils boivent le lait de leurs Chameaux. Le Pays est si sec qu'ils y ont peu de vaches & de chevres. Ils sont Mahométans, & fort ennemis du nom Chrétien. N'ayant point d'habitations fixes, ils sont sans cesse errans dans les déserts, & leurs courses s'étendent jusques dans cette partie de la Barbarie qui est voisine de la Méditerranée. Ils voyagent toujours en grand nombre, avec un train hombreux de Chaz Commerce des meaux, sur lesquels ils transportent du cuivre, de l'argent, & d'autres richesses, buto, de la Barbarie & du Pays des Negres à Tombuto, pour en rapporter de l'or & de la Malaguette, qui est une espece de poivre. Leur couleur est bazanée. Les deux

CADA MOSTO. 1455.

Cada Mosto ar-

Description de

Ifies du Golfe d'Argin ou d'Ar-

Ville nommée

<sup>(25)</sup> Grynæus écrit Cori.

<sup>(26)</sup> Ce sont les Monts Atlas.

<sup>(27)</sup> Ou Sarrah.

<sup>(28)</sup> Grynaus met Atanbuto.

CADA Mosto. 1455. sexes ont pour unique vêtement, une sorte de robbe, blanche bordée de rouge. Les Hommes portent le turban, à la maniere des Mores, & vont roujours nuds pieds. Leurs déserts sont remplis de Lions, de Pantheres, de Léopards, & d'Autruches, dont l'Auteur vante les œufs après en avoir mangé plusieurs sois.

Commerce des Portugais au Colfe d'Arguim.

Le Prince Henri de Portugal connoissant l'importance du Golfe d'Arguim en avoit défendu l'entrée pour l'espace de dix ans à tous ceux qui n'étoient. pas compris dans fon ordonnance, c'est-à-dire à ceux qui n'avoient pas dans l'Isle du même nom une Habitation & des Facteurs approuvés. Les Portugais, qui jouissoient du privilege, commerçoient avec les Arabes qui venoient sur la Côte. Pour l'or & les Négres qu'ils tiroient de ces Barbares, ils leur fournifsoient différentes sortes de marchandises, telles que des draps de laine & d'autres étoffes, des tapis, de l'argent & de l'alkhizeli. Le Prince fit bâtir un Château dans l'Isle d'Arguim, pour la sûreté du Commerce; & tous les ans il y arrivoit des Caravelles du Portugal. Les Négotians Arabes menoient au. Pays des Négres quantité de Chevaux de Barbarie, qu'ils y échangeoient pour des Esclaves. Un beau Cheval leur valoit souvent jusqu'à douze ou quinze Négres. Ils y portoient aussi de la soye de Grenade & de Tunis, de l'argent & d'autres marchandises, pour lesquelles ils recevoient des Esclaves & de l'or. Ces Esclaves étoient amenés à Hoden, d'où ils passoient aux montagnes de Barka, & de-là en Sicile. D'autres étoient conduits à Tunis, & sur toute la Côte de Barbarie. Le reste venoit dans l'Isle d'Arguim; & chaque année, il en passoit sept ou huit cens en Portugal.

Avant l'établissement de ce Commerce, les Caravelles Portugaises, au nombre de quatre & quelquesois davantage, entroient bien armées dans le Golfe d'Arguim, & faisoient pendant la nuit des descentes sur la Côte, pour enlever les Habitans de l'un & l'autre sexe qu'elles vendoient en Portugal. Elles pousserent ainsi leurs courses au long des Côtes, jusqu'à la riviere du Senegal, qui est fort grande, & qui sépare la Nation des Azanaghis de la pre-

miere Contrée des Négres.

Nation des Azanaghis, & ses usages.

em., & World

Les Azanaghis habitent plusieurs endroits de la Côte au-delà du Cap-Blanco. Ils sont voisins des déserts, & peu éloignés des Arabes de Hoden. Ils vivent de dattes, d'orge, & du lait de leurs Chameaux. Comme ils sont plus proches du Pays des Négres que de Hoden, ils y ont tourné leur commerce, qui se borne à tirer d'eux du millet & d'autres secours pour la commodité de leur vie. Ils mangent peu, & l'on ne connoît pas de Nation qui supporte se princemment la faim. Les Portugais en enleverent un grand nombre, & s'en trouvoient mieux pour esclaves que des Negres. Mais, depuisquelque tems, le Prince Henri avoit fait la paix avec eux, & formé des Regles de commerce qui ne permettoient plus aux Portugais de les insuster. Il espéroit que se familiarisant avec les Chrétiens, ils recevroient d'autant plus facilement les impressions du Christianisme, qu'ils n'avoient que des idées fort confuses de la Religion de Mahomet.

Cada Mosto attribue une coutume fort singuliere à la Nation des (29). Azanaghis, Ils portent, dir-il, autour de la tête une sorte de mouchoir qui leur couvre les yeux, le nez & la bouche; & la raison de cet usage est que

(29) L'Auteur les appelle souvent Indiens, donnoit pas d'autre nom avant le Voyage de c'est-à-dire, Indiens Orientaux. On ne leur Gama.

regardant le nez & la bouche comme des canaux fort sales, ils se croyent obligés de les cacher aussi sérieusement que d'autres parties ausquelles on attache la même idée dans des Pays moins barbares. Aussi ne se découvrent-ils

la bouche que pour manger.

Ils ne reconnoissent aucun Maître; mais les plus riches sont distingués par quelques témoignages de respect. En général il sont tous fort pauvres, menteurs, perfides, & les plus grands voleurs du monde. Leur taille est médiocre. Ils se frisent les cheveux, qu'ils ont fort noirs, & flottans sur leurs épaules. Tous les jours ils les humectent avec de la graisse de poisson, & quoique l'odeur en soit fort désagréable, ils regardent cet usage comme une parure. Ils n'avoient jamais connu d'autres Chrétiens que les Portugais, avec lesquels ils avoient eu la guerre pendant treize ou quatorze ans. Cada Mosto assure que lorsqu'ils avoient vû des Vaisseaux, spectacle inconnu à leurs ancêtres, des Azanaghis à ils les avoient pris pour de grands oiseaux avec des aîles blanches, qui ve- miers Vaustaux. noient de quelque Pays éloigné. Ensuite les voyant à l'ancre & sans voiles, ils avoient conclu que c'étoient des Poissons. D'autres observant que ces machines changeoient de place, & qu'après avoir passé un jour ou deux dans quelque lieu, on les voyoit le jour suivant à cinquante milles, & toujours en mouvement au long de la Côte, s'imaginerent que c'étoient des esprits vagabonds, & redoutoient beaucoup leur approche. En supposant que ce fut des créatures humaines, ils ne pouvoient concevoir qu'elles fissent plus de chemin dans une nuit qu'ils n'étoient capables d'en faire en trois jours; & ce raisonnement les confirma dans l'opinion que c'étoit des Esprits. Plusieurs Esclaves de leur Nation, que Cada Mosto avoit vûs à la Cour du Prince Henri, & tous les Portugais qui étoient entres les premiers dans cette mer, rendoient là-dessus le même témoignage.

Environ six journées dans les terresau-delà de Hoden, on trouve une autre gazza, d'où l'on Ville nommée Teggazza, qui fignifie Caisse d'or, d'où l'on tire tous les ans une line du sel. grande quantité de sel de roche, qui se transporte sur le dos des Chameaux à Tombuto, & delà dans le Royaume de Melli, qui est du Pays des Négres. Les Arabes vagabonds, qui font ce commerce, disposent, en huit jours, de

toute leur marchandise, & reviennent charges d'or-

Ce Royaume de Melli est situé dans un climat fort chaud, & fournit si peu d'alimens pour les Bêtes, que de cent Chameaux qui font le voyage avec les caravanes il n'en revient pas ordinairement plus de vingt-cinq. Aussi cette grande Région n'a-t'elle aucun quadrupede. Les Arabes mêmes & les Azanaghis y tombent malades de l'excès de la chaleur. On compte quarante journées à cheval, de Teggazza à Tombuto; & trente de Tombuto à Melli. Cada Mosto ayant demandé aux Negres quel usage les Marchands de Melli font du sel, ils répondirent qu'il s'en consumoit d'abord une petite quantité dans le Pays, secours si nécessaire à des Peuples situés près de la Ligne, où les jours & les nuits sont d'une égale longueur, que sans un tel préservatif contre la chaleur, leur sang se corrompt bientôt. Ils employent peu d'art à le préparer. Chaque jour ils en prennent un morceau qu'ils font dissoudre dans un vase d'eau; & l'aval- parmi les Ne. lant avec avidité, ils croyent lui être redevables de leur santé & de leurs forces. Le reste du sel est porté à Melli en grosses pieces, deux desquelles suffisent pour la charge d'un Chameau. Là, les Habitans du Pays le brisent en d'autres pié-

CADA MOSTO. 1455.

Imaginations

CADA MOSTO. 1455.

ces, dont le poids ne surpasse pas les forces d'un homme. On assemble quantité de gens robustes qui les chargent sur leur tête, & qui portent à la main une longue fourche, sur laquelle ils s'appuyent lorsqu'ils sont fatigués. Dans cet état, ils se rendent sur le bord d'une grande eau, sans que l'Auteur ait pû sçavoir si c'est la mer ou quelque sleuve; mais il panche à croire que c'est de l'eau douce, parce que dans un climat si chaud il ne seroit pas nécessaire d'y porter du sel si c'étoit la mer.

Commerce du fel , & sa méthode.

visibles.

Lorsqu'ils sont arrivés au bord de l'eau, les maîtres du sel sont décharger la marchandise, & placent chaque monceau sur une même ligne, en y mettant leur marque. Ensuite toute la Caravane se retire à la distance d'une de-Négocians in- mie journée. Alors d'autres Négres, avec lesquels ceux de Melli sont en commerce, mais qui ne veulent point être vus, & qui sont apparemment les Habitans de quelques Isles, s'approchent du rivage dans de grandes Barques, examinent le sel, mettent une somme d'or sur chaque monceau, & se retirent avec autant de discrétion qu'ils sont venus. Les Marchands de Melli retournant au bord de l'eau, considerent si l'or qu'on a laissé leur paroît un prix suffifant. S'ils en sont satisfaits, ils le prennent & laissent leur sel. S'ils trouvent la somme trop petite, ils se retirent encore, en laissant l'or & le sel; & les autres, revenant à leur tour, mettent plus d'or, ou laissent absolument le sel. Leur commerce se fair ainsi sans se parler & sans se voir; usage ancien, qu'aucune infidélité ne leur donne jamais occasion de changer. Quoique l'Auteur trouve peu de vraisemblance dans ce récit, il assure qu'il le tient de plusieurs Arabes, des Marchands Azanaghis, & de quantité d'autres personnes, dont il vante le témoignage. Il demanda aux mêmes Marchands pourquoi l'Empereur de Melli, qui est

Entreprise de l'Empereur de Melli, pour les découvertes.

un Souverain si puissant, n'avoit point entrepris, par force ou par adresse, de découvrir la Nation qui ne veut ni parler ni se laisser voir. Ils lui raconterent que peu d'années auparavant, ce Prince ayant résolu d'enlever quelques-uns de ces Négotians invisibles, avoit fait assembler son Conseil, dans lequel on avoit résolu qu'à la premiere Caravane, quelques Négres de Melli creuseroient des puits au long de la riviere, près de l'endroit où l'on plaçoit le sel, & que s'y cachant jusqu'à l'arrivée des Etrangers, ils en sortiroient tout d'un coup pour faire quelques prisonniers. Ce projet avoit été exécuté. On en avoit pris quatre, & tous les autres s'étoient échappes par la fuite. Comme un seul avoit paru suffire pour satisfaire l'Empereur, on en avoit renvoyé trois, en les assurant que le quatriéme ne seroit pas plus maltraité. Mais l'entreprise n'en eut pas plus de fuccès. Le Prisonnier refusa de parler. Envain l'interrogea - t'on dans plusieurs langues. Il garda le silence avec tant d'obstination, que rejettant d'un autre côté toutes fortes de nourriture, il mourut dans l'espace de quatre jours. Cet évenement a fait croire aux Negres de Melli que leurs Négotians étrangers sont muets. Quelques-uns néanmoins pensent avec plus de raison que le Prisonnier étant revêtu de la forme humaine ne pouvoir pas être privé de l'usage de la parole; mais que dans l'indignation de se voir trahi, il avoit pris la résolution de se taire jusqu'à la mort. Ceux qui l'avoient enlevé rapporterent à leur Empereur qu'il étoit fort noir, de belle taille, & plus haur qu'eux d'un demi - pied; que sa levre inférieure étoit plus épaisse que le poing, & pendante jusqu'au dessous du menton; qu'elle étoit fort rouge &

Ce qui l'empê. che de reuffir.

qu'il en tomboit même quelques gouttes de sang; mais que sa levre supérieure étoit de la grandeur ordinaire : qu'on voyoit entre les deux ses dents & ses gencives, & qu'au deux coins de la bouche il avoit quelques dents d'une grandeur extraordinaire; que ses yeux étoient noirs & fort ouverts : enfin que toute sa

figure étoit terrible.

Cet accident sit perdre la pensée de renouveller la même entreprise; d'autant plus que les Etrangers, irrités apparemment de l'insulte qu'ils avoient reçûe, des Negres, laisserent passer trois ans sans reparoître au bord de l'eau. On étoit persuadé à Melli, que leurs grosses levres s'étoient corrompues par l'excès de la chaleur, & que n'ayant pu supporter plus long-tems la privation du sel, qui est leur unique remede, ils avoient été forcés de recommencer leur commerce. La nécessité du sel en est établie mieux que jamais dans l'opinion des Negres de Melli; ce qui est assez indissérent à l'Empereur, pourvû qu'il en tire beaucoup d'or. C'est tout ce que l'Auteur a pu se procurer de lumiere (30) sur des faits si difficiles à vérifier. Mais en les reconnoissant fort étranges, il ajoûte qu'on ne doit pas les traiter de fabuleux après les divers témoignages sur lesquels ils sont appuyés; & lui - même, dit-il, qui a vû dans le monde & entendu tant de choses merveilleuses, il ne fait pas difficulté de les croire.

L'or qu'on apporte à Melli se divise en trois parts; une qu'on envoye par la Caravanne de Melli à Kokhia, sur la route du grand Caire & de la Syrie; les pour trai deux autres à Tombuto, d'où elles partent séparément; l'une pour (31) Toet & de-là pour Tunis en Barbarie : l'autre pour Hoden, d'où elle se répand jusqu'aux Villes d'Oran (32) & d'One, dans l'intérieur du Détroit de Gibraltar, & jusqu'à Fez, Maroc, Arzila, Azafi, & Messa, hors du Détroit. C'est dans ces dernieres Places que les Italiens & d'autres Nations Chrétiennes viennent recevoir cet or pour leurs marchandises. Enfin le plus grand avantage que les Portugais ayent tiré du Pays des Azanaghis, c'est que de l'or qu'il envoye. chaque année à Hoden, ils trouverent le moyen d'en attirer quelque partie sur les Côtes (33) du Golfe d'Arguim, & de se le procurer par leurs échanges

avec les Negres.

Dans les Régions des Mores bazanés, il ne se fabrique point de monnoie. La monnoie in-On n'y en connoît pas même l'usage, non plus que parmi les Negres. Mais Azanaghis tout le commerce se fait par des échanges d'une chose pour une autre, & quelquefois de deux pour une. Cependant les Azanaghis & les Arabes ont, dans quelques-unes de leurs Villes intérieures, de petites coquilles, qui leur tiennent lieu de monnoie courante. Les Vénitiens en apportoient du Levant, & recevoient de l'or pour une matiere si vile. Les Negres ont pour l'or un poids qu'ils appellent Mitical, & qui revient à la valeur d'un ducat. Les femmes des déserts de Sara, portent des robes de coton, qui leur viennent du

CADA Мосто. 1455.

Effet du fel coutre les maladies

> Route de l'or, onur traverfer

(30) Le témoignage des Afriquains paroîtra fans force. Cependant il est vrai que tous les Voyageurs s'accordent à le rapporter; ce qui fushit du moins pour sauver le crédit de Casta Mosto. Jobson, qui étoit dans la Riviere de Gambra ou de Gambia en 1620, répéte la même chose avec les mêmes circonstances. Moverte le rapporte aussi d'après le témoignage des Mores de Maroc. Voyez ses Voyages en 1671.

(31) Grynæus met Ato.

(32) Grynæus met Hona.

(33) Ce récit des lieux d'où vient l'or, & de la maniere dont il traverse l'Afrique, est le plus ancien & le plus vraisemblable.

CADA
MOSTO.
1455.
Parure de leurs
femmes,

Exercice des

Armées de fau-

terelles.

Pays des Negres; & quelques-unes, des especes de frocs qu'on appelle Alkhezeli (34). Mais elles n'ont pas l'usage des chemises. Les plus riches se parent de petites plaques d'or. Elles font confister leur beauté dans la grosseur & la longueur de leurs mamelles. Dans cette idée, à peine ont-elles atteint l'âge de seize ou dix - sept ans, qu'elles se les serrent avec des cordes, pour les faire descendre quelquefois jusqu'à leurs genoux. Les hommes montent à cheval & font leur gloire de cet exercice. Cependant l'aridité de leur Pays ne leur permet pas de nourrir un grand nombre de ces animaux, ni de les conserver long-tems. La chaleur est excessive dans cette immense étendue de sables, & l'on y trouve fort peu d'eau. Il n'y pleut que dans trois mois de l'année, ceux d'Août, de Septembre & d'Octobre. Cada Mosto fut informé qu'il y paroît quelquefois de grandes troupes de Sauterelles jaunes & rouges, de la longueur du doigt. Elles sont en si grand nombre, qu'elles forment dans l'air une nuée capable d'obscurcir le Soleil, & de douze ou quinze milles d'étendue. Ces incommodes visites n'arrivent que tous les trois ou quatre ans; mais il ne faut pas espérer de vivre dans les sieux où l'armée des Sauterelles s'arrête, tant elle cause de désordre & d'infection. L'Auteur en vit une multitude innombrable, en passant sur les Côtes.

Riviere de Senegal. Son embouchure.

Après avoir doublé le Cap-Blanco, la Caravelle Portugaise continua sa course jusqu'à la riviere de Sannaga, ou du Senegal, qui sépare le désert & les Azanaghis, du fertile Pays des Negres. Cinq ans avant le voyage de Cada Mosto, cette grande riviere avoit été découverte par trois Caravelles du Prince Henri, qui y avoient établi des articles de commerce avec les Mores; & depuis ce temps-là il ne s'étoit point passé d'année où le Portugal n'y eût en-

voyé quelques Vaisseaux.

La rivière du Senegal a plus d'un mille de largeur à fon embouchure, & l'entrée en est fort profonde. Avant que de se resserrer dans son lit, elle offre une sol, qui présente un Cap vers la mer. Des deux côtés, on trouve des bancs de sable & des basses qui s'étendent assez près du rivage; cé qui oblige les Vaisseaux d'observer le cours de la marée pour entrer dans la rivière. Elle y remonte l'espace de soixante dix milles, suivant le rémoignage que l'Auteur en reçut d'un grand nombre de Portugais, qui y étoient entrés dans leurs Caravelles. Depuis le Cap-Blanco, qui en est à trois cens quatre-vingt milles, la Côte se nomme Anterota, & borde le Pays des Azanaghis ou des Mores bazanés. Cette Côte est continuellement sabloneuse jusqu'à vingt milles de la rivière.

Grande diffésence entre les hommes dans un petit espace.

Cada Mosto sur extrêmement surpris de trouver la dissérence des habitans si grande dans un si petit espace. Au Sud de la riviere, ils sont extrêmement noirs, grands, biensaits, & robustes. Le Pays est couvert de verdure, & rempli d'arbres fruitiers. De l'autre côté, les hommes sont bazanés, maigres, de petite taille, & le Pays sec & stérile. L'opinion (35) des Sçavans est que la riviere du Senegal sort de celle de Ghion, qui vient du Paradis terrestre. Les Anciens nommoient cette branche Niger, & prétendoient qu'ayant arrosé l'Ethiopie & s'avançant à l'Ouest vers l'Océan, elle se divisoit en plusieurs autres branches. Le Nil, qui sort aussi du Ghion, arrose l'Egypte & tombe dans la Méditerranée.

(34) En Italien Porcellette.

(35) Toutes ces notions du Niger & du Nil ont été reconnues fausses,

Le premier Royaume des Negres (36) est le Senegal, situé sur la riviere du même nom, & ses Peuples se nomment Jaloss. Tout le Pays est fort bas, nonseulement au long de la riviere, mais fort loin au-delà jusqu'au Cap-verd, qui est la plus haute terre de toute certe Côte, à quatre cent milles du Cap-Blanco. Ce Royaume de Jalofs ou du Senegal a pour bornes à l'Est, le Pays gres, de Tukhusor; au Sud le Royaume (37) de Gambra; l'Ocean à l'Ouest, & la riviere au Nord.

CADA Мозто. 1455. Pays des Nes

Le Roi du Senegal se nommoit alors Zukholin, il n'avoit pas plus de vingtdeux ans. Cette Couronne n'est pas héréditaire. Trois ou quatre des principaux Seigneurs, dont le Pays est rempli, s'accordent ordinairement pour se choisir un Maître, qui ne regne qu'autant qu'il leur plaît. Ils le détrônent par la force, à moins que le Roi ne se rende assez puissant lui-même pour leur résister; ce qui met dans le Gouvernement la même instabilité qu'en Egypte, où le Soudan du Caire craint sans cesse d'êrre banni ou massacré. D'ailleurs il ne faut pas juger de ces Rois sur l'idée que l'Europe a des siens. Leurs Peuples sont également pauvres & feroces. Ils n'ont pas de Villes fermées, ni d'autres habitations que de misérables Villages', dont les maisons sont couvertes de chaume. La pierre & le ciment ne leur manqueroient pas; mais ils n'en connoissent pas l'usage. Le Royaume du Senegal n'a, suivant l'Auteur, que deux cent milles d'étendue au long des Côtes, & la même profondeur dans les terres. Le Roi n'a pas de revenu certain: mais les Seigneurs du Pays, pour Richesteu Roi du Senegal, gagner sa faveur, lui sont présent de Chevaux & d'autres Bêtes, telles que des Vaches & des Chevres. Ils y joignent différentes fortes de légumes & de racines; fur-tout du miller. La plus grande partie de ses richesses lui vient de ses vols & de ses brigandages. Il enleve, pour l'esclavage, les Peuples des Pays voifins. Il ne fair pas plus de grace à ses propres Sujets. Une partie de ces Esclaves est employée à la culture des terres qui lui appartiennent : le reste est vendu soit aux Azanaghis & aux Marchands Arabes qui les prennent en échange pour des Chevaux & d'autres commodités, soit aux Vaisseaux Chrériens depuis que le commerce est ouvert avec eux. Chaque Négre peut prendre autant de femmes qu'il est capable d'en nourrir. Le Roi n'en a jamais moins de trente ou quarante, qu'il distingue entr'elles suivant leur naissance & le maniere dont is rang de leurs Peres. Il les entretient dans certaines habitations voisines de sa les entretiens. Cour, huit ou dix ensemble, avec des femmes pour les servir, & des Esclaves pour cultiver les terres qui leur sont assignées. Elles ont aussi des Vaches & des Chevres, avec des Esclaves pour les garder. Lorsque le Roi les visite, il ne se fait accompagner d'aucunes provisions, & c'est d'elles qu'il tire sa subsistance pour lui-même, & pour tout son cortege. Tous les jours, au lever du Soleil, chaque femme de l'habitation où il arrive prépare trois ou quatre couverts de différentes viandes, telles que du Chevreau, du Poisson & d'au-

(36) Quoique les premiers Cantons des Négres soient sur la Riviere de Sénegal, ils n'avoient pas de Royaume de ce nom. On peut croire même que le nom de cette Riviere lui vient des Azanaghis, que quelques Ecrivains nomment aussi Sanhagas, & qui habitent du côté du Nord. Quoiqu'il en soit, la supposicion d'un Royaume de Senegal ou de Sanaga,

Tome II.

est une fausseté que plusieurs Géographes ont copiée d'après Cada Mosto.

(37) Il n'y a pas non plus de Royaume de Cambra, mais une Riviere nommée Gambra ou Gambia, dont les bords sont habités aussi par les Negres, qui étoient divifés en Tribus plutôt qu'en Royaumes.

298

CADA Mosto. tres délicatesses du goût des Negres, qu'elle fait porter par ses Esclaves au logement du Roi; de sorte qu'en s'éveillant il trouve quarante ou cinquante mets qu'il se fait servir suivant son appétit. Le reste est distribué entre ses gens. Mais comme ils sont toujours en sort grand nombre, la plûpart sont toujours affamés. Il se promene ainsi d'une habitation à l'autre, pour visiter successivement toutes ses semmes; ce qui lui procure ordinairement des enfans en grand nombre. Mais lorsqu'une semme devient grosse, il n'approche plus d'elle. Tous les Seigneurs suivent le même usage.

Religion du Pays. Ces Négres font profession de la Religion Mahometane, mais avec moins de lumiere & de soumission que les Mores blancs. Cependant les Seigneurs ont toujours près d'eux quelques Azanaghis ou quelques Arabes pour les exercices de leur culte; & c'est une maxime établie parmi les Grands de la Nation, qu'ils doivent être plus soumis aux loix divines que le Peuple. Mais depuis qu'ils sont devenus familiers avec les Chrétiens, leur respect est fort diminué pour le Mahométisme.

Habillement des hommes & des femmes.

Les Negres du Senegal sont toujours nuds, excepté vers le milieu du corps, qu'ils se couvrent de peaux de Chevres, à peu près dans la forme de nos hautes chausses. Mais les Grands & les Riches portent des chemises de cotton, que les semmes filent dans le Pays. Le tissu de chaque piéce n'a pas plus de six pouces de largeur, car ils n'ont pu trouver l'art de faire leurs piéces plus larges. Ils sont obligés d'en coudre cinq ou six ensemble pour les otuvrages qui demandent plus d'étendue. Leurs chemises tombent jusqu'au milieu de la tuisse. Les manches en sont fort amples; mais elles ne leur viennent qu'au milieu du bras. Les semmes sont absolument nues depuis la tête jusqu'à la ceinture; le bas est couvert d'une juppe de coton, qui leur descend jusqu'au milieu des jambes. Les deux sexes ont la tête & les pieds nuds; mais ils ont les cheveux sort bien tressés, ou noués avec assez d'art, quoiqu'ils les ayent sort courts. Les hommes s'employent, comme les semmes, à filer & à laver les habits.

Chaleur du cli-

Le climat est si chaud qu'au mois de Janvier la chaleur surpasse celle de l'Italie au mois d'Avril; & plus on avance, plus on la trouve insupportable. C'est l'usage pour les hommes & les semmes de se laver quatre ou cinq fois le jour. Ils sont d'une propreté extrême pour leurs personnes; mais leur saleté au contraire est excessive dans leurs alimens. Quoiqu'ils soient d'une ignorance & d'une grossiereté étonnante sur toutes les choses dont ils n'ont pas l'habitude, l'art & l'habileté même ne leur manque pas dans les affaires ausquelles ils sont accoutumés. Ils sont si grands parleurs que leur langue n'est jamais oisive. Ils sont menteurs, & toujours prêts à tromper. Cependant la charité est entr'eux une vertu si commune, que les plus pauvres donnent à diner, à souper, & le logement aux Etrangers, sans éxiger aucune marque de recon-

Caractere des Habitans.

Leurs guerres & leurs armes. noissance.

Ils ont souvent la guerre dans le sein de leur Nation ou contre leurs voisins. Leurs armes sont la Targette, qui est composée de la peau d'une bête qu'ils nomment *Danta*, & qui est fort difficile à percer; la Zagaye, sorte de darqu'ils lancent avec une adresse admirable, armée de fer dentelé; ce qui rend les blessures extrêmement dangéreuses: une espece de cimeterre, courbé en arc, qui leur vient des Negres de Gambra; car s'ils ont du ser dans leur Pays,

ils l'ignorent, & leurs lumieres ne vont pas jusqu'à le pouvoir mettre en usage. Ils ont aussi une sorte de javeline, qui ressemble à nos demi-lances. Avec si peu d'armes, leurs guerres sont extrêmement sanglantes, parce qu'ils portent peu de coup inutiles. Ils sont siers, emportés, & si pleins de mépris pour la mort qu'ils la préferent à la fuite. Ils n'ont point de Cavalerie, parce qu'ils ont peu de Chevaux. Ils connoissent encore moins la navigation, & jusqu'à l'arrivée des Portugais ils n'avoient jamais vû de Vaisseaux sur leurs Côtes. Ceux qui habitent les bords de la riviere ou le rivage de la mer ont de petites Barques, qu'ils nomment Zappolies & Almadies, composées d'une piece de bois creux, dont la plus grande peut contenir trois ou quatre hommes. Elles leur servent pour la pêche, ou pour le transport de leurs ustenciles au long de la riviere. Ils font les plus grands Nageurs du monde, & l'Auteur leur a reconnu cette qualité par un grand nombre d'expériences.

Après avoir passé la riviere du Senegal, Cada Mosto continua de faire voile de Budonnel, au long de la Côte, jusqu'au Pays de Budomel, qui est plus loin d'environ huit cent milles. Toute cette étendue est une terre basse, sans aucune montagne.La Caravelle s'arrêta pour se procurer des informations sur le Prince même de Budomel, que plusieurs Portugais avoient déja vû, & dont ils louoient beaucoup le caractere. On avoit à bord quelques Chevaux Espagnols, qui sont fort estimés par les Negres, des étoffes, de la soye & d'autres marchandises.

Aussi-tôt qu'on eut jetté l'ancre dans une Rade qui se nomme Palma de Budomel, Cada Mosto envoya son Interprête au rivage, pour y donner avis de son arrivée & faire des propositions de commerce. Le jour suivant, on vit paroître le Prince Negre, avec un cortege de quinze Chevaux, & d'environ cent cinquante hommes de pied. Il fit inviter les Portugais à descendre, en promettant de leur rendre service. Cada Mosto ne fit pas difficulté de se rendre à terre dans la Chaloupe, & fut reçu avec beaucoup de civilité. Après quelques momens d'entretien, il livra au Prince sept Chevaux avec les harnois, & plusieurs autres marchandises, de la valeur d'environ trois cent ducats. Le payement devoit se faire à la maison du Prince, qui étoit à vingtcinq milles du rivage, & Cada Mosto fut invité à l'aller recevoir de ses propres mains. Il résolut de se fier à l'opinion qu'on lui avoit donnée de Budomel, & de passer même quelques jours dans sa maison, pour satisfaire sa propre curiofité. Avant que de partir, Budomel lui fit présent d'une jeune fille de douze ans, qu'il lui donnoit, lui dit-il, pour le servir dans sa Cabane.

Le Prince Negre fournit des Chevaux à Cada Mosto & tout ce qui étoit nécessaire pour la commodité du voyage. Lorsqu'on fut arrivé à quatre milles vant lui dans les de l'habitation, il chargea Bisboror son Neveu, & Seigneur d'une Ville voi- Terres. fine, de le traiter avec toutes fortes de carefles. Cada Mosto passa vingt-huit jours dans ce lieu. On étoit au mois de Novembre. Il rendit de fréquentes visites au Prince Budomel, avec son Neveu; & dans chaque voyage il fit ses observations sur les usages du Pays. Mais il eut l'occasion d'en faire beaucoup plus en descendant par terre jusqu'à la riviere du Senegal. Le tems étoit devenu si mauvais que ne pouvant retourner au Vaisseau sans danger, il prit le parti de l'envoyer à l'entrée de cette riviere, & de s'y rendre lui-même à Cheval. Il fait remarquer ici que pour faire porter ses ordres à bord, il demanda parmi les Negres si quelqu'un vouloit se charger de sa lettre. Plusieurs s'offrirent

CADA MOSTO. 14550

Pays du Prince

Commerce de Cada Mosto avec-

Il revient par terre au Senegal. CADA Mosto. avec empressement. Le Vaisseau étoit à trois milles du rivage. La mer étoit fort haute, & le vent très-impétueux. Il paroissoit impossible d'exécuter une commission, d'autant plus estrayante, qu'il y avoit quantité de bancs de sable au long des Côtes, & plus loin d'autres bancs, entre lesquels il passoit un courant d'une si grande violence qu'il étoit très-difficile de le passer, à la nage; sans parler de la force des vagues, qui se brisoient sur les bancs, & qui sembloient former un obstacle invincible. La grandeur du péril n'arrêta pas les Negres. Cada Mosto ayant demandé à deux d'entr'eux ce qu'ils désiroient pour récompense, leurs prétentions se bornerent à deux Mavulgis d'étain, dont chacun revient à trois liards de notre monnoie. Ils entreprirent de porter la lettre à ce prix. " On ne peut se représenter, dit l'Auteur, les difficultés " qu'ils eurent, dans une mer si surieuse, à passer les banes de sable. Quelque- " fois je les perdois de vûe, & je les croyois ensevelis dans les stots. Ensin l'un des

" deux, ne pouvant résister plus long-tems à la force des vagues, tourna le dos 
" au péril & revint au rivage; mais l'autre, apparemment plus vigoureux, passa 
" les bancs, après avoir disputé plus d'une heure contre la violence des vents 
" & de l'eau. Il porta ma lettre, & m'apporta la réponse, que j'osois à peine tou 
cher, comme une chose merveilleuse & sacrée. Ainsi, conclut Cada Mosto, 
" j'appris que les Negres de Budomel sont les plus habiles Nageurs du monde.

Habileté des Negres à nager.

Réfidence du Prince Budomel.

On a déja remarqué que les Rois & les Seigneurs Negres n'ont ni Villes ni Châteaux. Ils ne sont pasici mieux partagés, & leurs plus riches habitations sont de misérables Villages. Le Prince Budomel étoit maître d'une partie du Royaume; mais dans un Pays, où la subordination des rangs est peu connue, sa qualité de Seigneur ou de Prince, & le respect que les autres Negres avoient pour lui ne venoient que de l'opinion qu'ils avoient de ses richesses. Le mérite personel, tel que la force, le bon sens, la justice, le courage & la bonne mine, produisent quelquesois le même effet; & Budomel avoit aussi ce second avantage. Le lieu de sa résidence n'étoit ni une Ville sermée, ni un Château fortifié. On lui avoit assigné, pour lui & pour ses femmes, le domaine de quelques habitations qu'il parcouroit successivement. Celle où Cada Mosto s'étoit arrêté étoit du nombre. Elle n'avoit que cinquante maisons couvertes de chaume, bâties l'une fort près de l'autre, avec un fossé & de grands. arbres qui les environnoient, & deux ou trois passages pour y servir d'entrée. Cependant chaque maison avoit sa cour, avec un enclos de haïes vives. Budomel avoit neuf femmes dans ce lieu, & plus ou moins dans d'autres Villages. Chaque femme étoit servie par cinq ou six jeunes filles, avec lesquelles le Prince pouvoit coucher quand il le souhaitoit, sans que ses femmes s'entrouvassent offensées. Les deux sexes sont également lascifs. Budomel pressa beaucoup Cada Mosto de lui apprendre quelque secret pour satisfaire plusieurs femmes. Il étoit persuadé que les Chrétiens avoient plus de lumières là-dessus que les Negres. La jalousie est le vice commun de toute la Nation. C'est outrager un Negre que d'entrer dans la maison de ses femmes, & ses fils mêmes. en sont exclus.

Son Correge & fon Palais.

Budomel étoit toujours accompagné d'environ deux cent Negres; mais cette garde ou ce cortege n'étant retenu près de lui par aucune loi, les uns se retirent, d'autres viennent; & par la correspondance qui regne entr'eux, les places sont presque toujours remplies. D'ailleurs il se rend sans cesse à l'habita-

tion du Prince, quantité de personnes des habitations voisines. A l'entrée de sa-Maison, on rencontre une grande cour, qui conduit successivement dans fix autres cours, avant que d'arriver à son appartement. Au milieu de chacune est un grand arbre, pour la commodité de ceux que leurs affaires obligent d'attendre. Tout le cortege du Prince est distribué dans ces cours, suivant les emplois & les rangs. Mais quoique les cours intérieures soient pour les plus disfingués, il y a peu de Negres qui approchent familiérement de la personne du Prince. Les Azanaghis & les Chrétiens sont presque les seuls qui ayent l'entrée libre dans son appartement & qui ayent la liberté de lui parler. Il affecte beaucoup de grandeur & de majesté. On ne le voit chaque jour au ma- Princes d'Afrique tin que l'espace d'une heure. Le soir, il paroît pendant quelques momens Sujets. dans la derniere cour, sans s'éloigner beaucoup de la porte de son appartement; & les portes ne s'ouvrent alors qu'aux Grands du premier Ordre. Il donne néanmoins des audiences à ses Sujets : mais c'est dans ces occasions qu'on reconnoît l'orgueil de ces Princes d'Afrique. De quelque condition que soient ceux qui viennent solliciter des graces, ils sont obligés de se dépouiller de leurs habits, à l'exception de ce qui leur couvre le milieu du corps. Enfuite lorsqu'ils entrent dans la derniere cour, ils se jettent à genoux, en baisfant le front jusqu'à terre; & des deux mains, ils se couvrent la tête & les épaules de sable. Personne, jusqu'aux parens du Prince, n'est exempt d'une si humiliante cérémonie. Les Supplians demeurent assez long-tems dans cette posture, continuant de s'arroser de sable. Enfin, lorsque le Prince commence à paroître, ils s'avancent vers lui, sans quitter le sable & sans lever la tête. Ils lui expliquent leur demande, tandis que feignant de ne les pas voir, ou du moins affectant de ne les pas regarder, il ne cesse pas de s'entretenir avec d'autres personnes. A la fin de leur discours, il tourne la tête vers eux, & les honorant d'un simple coup d'œil, il leur fait sa réponse en deux mots. Cada Mosto, qui fut témoin plusieurs fois de cette scene, s'imagine que Dieu n'auroit pas plus de respects à prétendre, s'il daignoit se montrer à la race humaine. Il ajoute que cet excès de soumission ne peut venir que d'un excès de crainte : c'est-à-dire, que les Negres se voyant enlever leurs femmes & leurs enfans, par ceux qui les surpassent en richesses & en puissance, prennent l'habitude de trembler devant des Tirans, dont ils ont tant de mal à craindre, & de les respecter plus que Dieu même, dont ils connoissent à peine le nom.

. (38) La complaisance de Budomel alla si loin pour Cada Mosto, qu'il le Budomel conconduisit dans sa (39) Mosquée, à l'heure de la priere. Les Azanaghis ou les Mosquée. Ce qui Arabes, qui étoient ses Prêtres, avoient reçu ordre de s'y assembler. En en- s'y passe. trant dans le Temple, avec quelques-uns de ses principaux Negres, Budomel s'arrêta d'abord & tint quelque tems les yeux levés au Ciel. Ensuite ayant fait quelques pas, il prononça doucement quelques paroles; après quoi il s'étendit tout de son long sur la terre, qu'il baisa repectueusement. Les Azanaghis & son cortege se prosternerent & baiserent la terre à son exemple. Il se leva, mais ce fut pour recommencer dix ou douze fois les mêmes actes de Religion;

ce qui prit plus d'une demie heure.

Aussi - tôt qu'il eut fini, il se tourna vers l'Auteur, en lui demandant ce

(38) Jobson, dans son Voyage de la Gam- remarques. bra en 1620, a fait presque toutes les mêmes

(39) Marfeds, ou Eglifes.

CADA MOSTO. 1455.

Orgüeil des à l'égard de leurs

CADA MOSTO. 1455. Hardiesle de Cada Mosto, & raifonnement de

Budomel.

qu'il pensoit de ce culte, & le priant de lui donner quelqu'idée de la Religion des Chrétiens. Cada Mosto eur la hardiesse de lui répondre, en présence de ses Prêtres, que la Religion de Mahomet étoit fausse, & que celle de Rome étoit la seule véritable. Ce discours fit rire les Arabes & Budomel. Cependant, après un moment de réflexion, ce Prince dit à Cada Mosto qu'il croyoit la Religion des Européens fort bonne, parce qu'il n'y avoit que Dieu qui pût leur avoir donné tant de richesses & d'esprit. Il ajoûta que celle de Mahomet lui paroisfoit bonne aussi, & qu'il étoit même persuadé que les Negres étoient plus surs de leur salur que les Chrétiens, parce que Dieu étoit un maître juste, & que faisant faire aux Chrétiens leur Paradis dans ce monde, il falloit que dans l'autre il réservat de grandes récompenses aux Negres, qui manquoient de tout dans celui-ci. Le Prince Budomel marquoit ainsi beaucoup de sens & de réflexion dans tous ses discours. Il prit plaisir à faire raisonner Cada Mosto sur les principes & les cérémonies de sa Religion. Son attachement pour la sienne n'étoit pas si grand, qu'il n'eut embrassé facilement le Christianisme, s'il n'eut appréhendé d'irriter les Negres. Son Neveu le déclara plus d'une fois à Cada Mosto, qui étoit logé dans sa maison, & paroissoit charmé lui-même de l'entendre parler sur cette matiere.

Table des Seigneurs Negres.

La table de Budomel & des Seigneurs de sa Nation étoit entretenue par leurs femmes, suivant l'usage du Senegal, Chacune envoyoit un certain nombre de plats. Les Seigneurs Negres mangent à terre sans aucune régularité, & fans autre compagnie que leurs Mores, qu'ils regardent comme autant de Précepteurs dont ils ne font pas difficulté de recevoir les instructions. L'usage du Peuple est de se mettre dix ou douze autour d'un seul plat. Ils y portent la main tous à la fois. Mais cet air de gourmandise n'empêche pas qu'ils ne foient fort fobres. Ils mangent peu à chaque repas, & leur coutume est de recommencer plusieurs fois le jour.

Alimens du Pays.

La chaleur est si excessive dans les Régions des Negres, qu'il n'y croît ni froment, ni riz, ni aucune sorte de grain qui puisse servir à leur nourriture. Les vignes n'y viennent pas plus heureusement. Ils ont mis leurs terres à l'épreuve, en y jettant diverses semences qu'ils reçoivent des Vaisseaux Portugais. Le froment demande un climat temperé, & de fréquentes pluies, qu'ils n'ont presque jamais; car ils passent neuf mois sans voir tomber une goutte d'eau du Ciel, c'est-à-dire, depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois de Juin. Cependant ils ont du millet, des feves & des noisettes de diverses couleurs. Leur feve est large, platte & d'un rouge assez vif. Ils en ont aussi de blanches. Ils plantent au mois de Juillet, pour recueillir au mois de Septembie. Comme c'est le tems des pluies, les rivieres s'enslent & donnent à la Agriculture des terre une certaine fécondité. Tout l'ouvrage de l'agriculture & de la moisson ne prend ainsi que trois mois. Mais les Negres entendent peu l'œconomie, & sont d'ailleurs trop paresseux pour tirer beaucoup de fruit de leur travail. Ils ne plantent que ce qu'ils jugent nécessaire pour le cours de l'année, sans penser jamais à faire des provisions qu'ils puissent vendre. Leur méthode pour cultiver la terre, est de se mettre cinq ou six dans un champ, & de la remuer avec leurs épées, qui leur tiennent lieu de hoyaux & de béches. Ils ne l'ouvrent pas à plus de quatre pouces de profondeur. Mais les pluies lui donnent assez de fertilité pour rendre abondamment ce qu'on lui confie avec tant de négligence.

Megres.

Leurs liqueurs sont l'eau, le lait & le vin de palmier. Ils tirent la derniere d'un arbre qui se trouve en abondance dans le Pays, & qui n'est pas celui qui produit la date, quoiqu'il soit de la même espece. Cette liqueur, qu'ils appellent Mighol, en sort toute l'année. Il n'est question que de faire deux ou trois ouvertures au tronc, & d'y suspendre des calebasses pour recevoir une eau brune, qui coule fort lentement; car depuis le matin jusqu'au soir un arbre ne remplit pas plus de deux calebasses. Elle est d'un fort bon goût; & si l'on n'y mêle rien, elle enyvre comme le vin. Cada Mosto assure que le premier jour elle est aussi agréable que nos meilleurs vins; mais elle perd cet agrément de jour en jour, jusqu'à devenir fort aigre. Cependant elle est plus saine le troisséme ou le quatriéme jour que le premier, parce qu'en perdant un peu de sa douceur elle devient purgative. Cada Mosto en faisoit usage, & la trouvoit préférable au vin d'Italie. Le Mighol n'est pas en si grande abondance que tout le monde en ait à discrétion. Mais comme les arbres qui le produisent sont répandus dans les Campagnes & les Forêts, chacun se procure une certaine quantité de liqueur par son travail; & les mieux partagés sont toujours les Seigneurs, qui employent plus de gens à la recueillir.

CADA
MOSTO.

1455.
Leurs liqueurs.
Excellence du

Les Negres ont diverses sortes de fruits, qui n'ont pas beaucoup de ressemblance avec ceux de l'Europe, mais qui sont excellens sans le secours d'aucune culture, quoiqu'ils pussent être encore meilleurs si l'on prenoit soin de les cultiver. En général le Pays est très-sertile. Il est rempli d'excellens pâturages & d'une infinité de beaux arbres qui ne sont pas connus en Europe. On y trouve aussi quantité d'étangs ou de petits lacs d'eau douce, remplis de positions qui ne ressemblent point à ceux d'Italie; sur-tout un grand nombre de serpens d'eau, que les Négres nomment Kalkatrici.

Leurs fruktsi

Ils ont une huile dont ils font usage dans leurs alimens, sans que l'Auteur ait pû découvrir d'où ils la tirent & de quoi elle est composée. Elle a trois qualités remarquables: son odeur, qui ressemble à celle de la violette; son goût, qui approche de celui de l'olive; & sa couleur, qui teint mieux les

Poissons, ferpens d'eau.

vivres que le saffran.

On trouve dans le Pays des Negres différentes fortes d'animaux, mais surtout une prodigieuse quantité de Serpens, dont quelques-uns sont fort venimeux. Les plus grands, qui ont jusqu'à deux toises de longueur, sont sans pieds, & n'ont pas d'aîles, comme on a pris plaisir à le publier. Mais ils sont si gros, qu'on en a vû plusieurs qui avalloient une Chevre d'un seul morceau. Les Négres racontent que ces terribles animaux se retirent en troupes dans certains cantons du Pays voisins des montagnes, où les Fourmies blanches, qui sont d'autres monstres, ont aussi leur retraite, & par un instinct merveilleux bâtissent avec de la terre qu'elles portent dans leur bouche des maisons pour ces terribles voissins. L'Auteur raconte d'après les Negres que ces maisons ressemblent à des sours, & qu'on en voit jusqu'à cent cinquante dans un même lieu. On peut croire jusqu'ici que la vraisemblance n'est pas blessee. Mais Cada Mosto la ménage moins dans le récit qu'on va lire.

Les Negres, dit-il, sont de grands Enchanteurs. Ils ont recours aux charmes dans toutes sortes d'occasions, mais sur-tout à l'égard de ces Serpens. Un Génois, homme de bon sens, lui raconta qu'étant l'année d'auparayant dans

Serpens de ter-

CADA MOSTO. 1455. Enchantemens prétendus des Negres.

le Pays de Budomel, & logé aussi chez Bisboror son neveu, il avoit entendu à minuit de grands sifflemens autour de la maison. Ce bruit ayant troublé fon fommeil, il avoit vû Bisboror qui se levoit, & qui donnoit ordre à deux Negres de lui amener son Chameau, en disant qu'il étoit tems de partir. Il lui avoit demandé où il alloit si tard. Bisboror avoit répondu qu'il étoit appellé par quelques affaires, mais qu'il seroit bientôt de retour. En effet il étoit revenu avant la fin de la nuit. Le Génois curieux d'apprendre le fond de cette avanture, lui fit de nouvelles questions à son arrivée. N'avez-vous pas entendu, lui dit Bisboror, des sifflemens autour de la maison vers minuit ? C'étoient des Serpens. Si je n'avois pas employé mes enchantemens pour les faire retourner dans leurs cantons, ils m'auroient tué une grande partie de mes bestiaux.

Art de Budomel pour empois fonner fes dards.

Le Génois paroissant surpris de ce discours, Bisboror ajoûta qu'il n'y avoit rien de merveilleux, & que Budomel fon oncle faisoir beaucoup plus; que lorsqu'il vouloit empoisonner ses dards, il avoit coûtume de former un grand cercle, dans lequel il rassembloir par la force de certaines paroles tous les Serpens du voisinage; qu'ensuite il leur laissoit la liberté de se retirer, à l'exception de celui qu'il jugeoit le plus venimeux : que le voyant seul il le tuoit, & que melant dans son sang la semence d'une certaine plante, il infectoir si puissamment ses dards, que leur moindre blessure devenoir mortelle en un quart d'heure. Le Génois assuroit encore que le Prince Bisboror lui avoit offert de le rendre témoin de plusieurs enchantemens, mais qu'ayant peu de goût pout cet odieux spectacle, il avoit refusé ses offres. Cada Mosto conclut de ce témoignage, que les Negres sont d'habiles Sorciers; & poussant la crédulité beaucoup plus loin, il ajoûte que l'histoire des Serpens lui paroît fort vraisemblable, parce qu'on lui a raconté qu'en Italie même il y a des Chrétiens qui sçavent aussi les enchanter.

animaux privés.

Le Pays du Senegal n'a pas d'autres animaux privés que des Bœufs, des Vaches & des Chevres. Il ne s'y trouve pas de Moutons, parce qu'ils ne s'accommodent pas d'un climat si chaud. Ainsi la nature a pourvû, suivant la difference des Pays, à toutes les nécessités du genre humain. Elle a fourni de la laine aux Européens, qui ne pourroient s'en passer dans un Pays aussi froid que celui qu'ils habitent; au lieu que les Negres, qui n'ont pas besoin d'habits épais dans leurs chaudes Contrées, ne peuvent élever des Moutons. Mais le Ciel y supplée, en leur donnant du coton, qui convient mieux à leur Pays. Leurs Bœufs & leurs Vaches font moins gros que ceux d'Italie, ce qu'il faut encore attribuer à la chaleur. C'est une rareté parmi eux qu'une Vache rousse. Elles sont toutes, noires ou blanches, ou tachetées de ces deux couleurs. Les ani-📭 es de proye. maux de proye, tels que les Lions, les Pantheres, les Léopards & les Loups, sont en grand nombre dans le Pays des Negres. Les Eléphans sauvages y marchent en troupes, comme les Sangliers à Venise; mais ils ne peuvent jamais être apprivoifés comme dans les autres Pays. Cet animal étant fort connu, l'Auteur observe seulement qu'il est d'une grosseur extraordinaire. On en peut juger par les dents qu'on apporte en Europe. Mais il n'en a que deux de cette espece, à la machoire inferieure, comme le Sanglier; avec la seule différence que celles du Sanglier tournent la pointe en haut, & que celles de l'Eléphant la tournent en bas. Cada Mosto avoit cru, sur les récits communs, avant son

voyage s

voyage, que les Eléphans ne pouvoient plier les genoux, & qu'ils dormoient debout. Il déclare que c'est une étrange fausseté, & qu'il les a vûs, non-feulement plier les genoux en marchant, mais se coucher & se lever comme les autres animaux. On n'apperçoit jamais leurs grandes dents avant leur mort. Quelque sauvages qu'ils soient naturellement, ils qu'on a de l'éléne font aucun mal lorsqu'ils ne sont point attaqués. Mais si quelqu'un les irrite, ils se défendent avec leur trompe, que la nature leur a donnée à la place de nez, & qui est d'une excessive longueur. Ils l'étendent & la resserrent à leur gré. S'ils faississent un homme avec cette redoutable machine, ils le jettent presqu'aussi loin qu'on jette une pierre avec la fronde. C'est envain qu'on croit pouvoir échapper par la fuite. Ils sont d'une vîtesse surprenante. Les plus jeunes sont ordinairement les plus dangereux. La portée des femelles est Portée de l'éléde trois ou quatre petits à la fois. Ils se nourrissent de feuilles d'arbres & de liture, fruits qu'ils attirent jusqu'à leur bouche avec le secours de leur trompe. L'Auteur, pendant tout le sejour qu'il fit chez les Négres, ne découvrit pas d'autres animaux que ceux qu'on vient de nommer.

Mais il vit un grand nombre d'oiseaux, & sur-tout quantité de perroquets, que les Négres haissent beaucoup, parce qu'ils détruisent leur millet & leurs légumes. On prétend qu'il y en a de plusieurs especes. Cada Mosto n'en distingua que de deux sortes; les uns semblables aux Perroquets qu'on apporte (\*) d'Alexandrie, mais un peu plus perits : les autres beaucoup plus gros, qui ont la tête brune, & le cou, le bec, les jambes & le corps, mêlés de jaune & de verd. Il en apporta un grand nombre en Europe, sur-tout de la petite espéce, dont plusieurs moururent dans le voyage. Cependant il lui en resta plus de cent cinquante qu'il vendit en Espagne, un demi-ducat piece. Ces oiseaux ont beaucoup d'adresse à construire leurs nids. Ils ramassent quantité de joncs & de petits rameaux d'arbres dont ils forment un tissu qu'ils ont l'art d'artacher à l'extrémité des plus foibles branches; de sorte qu'y étant suspendu il est agréablement balancé par le vent. Sa forme est celle d'un ballon, de la longueur d'un pied. Ils n'y laissent qu'un seul trou pour leur servir de passage. Leurs nits. On est porté à croire que la nature leur fait choisir les branches foibles, pour se garantir des Serpens, à qui leur pesanteur ne permet pas de les attaquer dans cette retraite. Les Negres ont une grande abondance de ces gros oiseaux, qu'on appelle en Europe (\*\*) Poules de Pharaon, & qu'on y apporte du Levant. Cada Mosto, sans s'arrêter aux noms ni aux descriptions, ajoûte qu'ils en ont quantité d'autres, petits & grands, qui n'ont aucune ressemblance avec ceux d'Italie.

Pendant le féjour qu'il fit chez Bisboror, sa curiosité le conduisit plusieurs Marchés & Foifois au Marché ou à la Foire des Négres, qui se tenoit le Lundi & le Ven- res des Negres, dredi dans une Prairie, à peu de distance de son Habitation. Il s'y assembloit, de quatre ou cinq milles aux environs, quantité de personnes des deux sexes, avec leurs denrées; ceux qui avoient leurs Habitations plus loin, avoient aussi des Marchés dans leurs Cantons. C'est là qu'on reconnoît la pauvreté extrême de leur Nation. On n'y voit que du millet, des légumes, des nattes de palmier, des tuyaux de bois, des armes du Pays, un peu de coton cru, & quelques pieces d'étoffe. Cependant il s'y trouve quelquefois aussi de l'or, mais

(\*) C'est-à-dire, qui venoient alors des Indes Orientales par cette voie. (\*\*) Apparemment des Poules d'Inde.

Tome II.

CADA Мосто.

1455. Fauffa opinion

Perroquets de

CADA Mosto.

Leur admiration à la vûe de Cada Mosto.

en fort petite quantité. Comme ils n'ont pas de monnoye ni aucune sorte de coin, le commerce ne se fair que par des échanges. Ils troquent une chose pour une autre, ou deux pour une, suivant les différentes valeurs. Ceux qui venoient de l'intérieur du Pays s'arrêtoient long-tems à considerer Cada Mosto, & regardoient un homme blanc comme un prodige. Ils ne paroissoint pas moins étonnés de ses habits que de sa couleur. Il étoit vêtu à l'Espagnole, c'est-à-dire, qu'il portoit un manteau sur une veste de damas noir. Ils admiroient également la forme & la qualité du drap. Ils lui prenoient les mains qu'ils frottoient avec leur salive, pour s'assure que la blancheur n'étoit pas artificielle. La vûe de l'Auteur, en se rendant à ces Marchés, étoit de voir quelle quantité d'or on y apportoit.

Estime qu'ils ont pour les chevaux. Ils les confervent difficilement.

Les Chevaux sont dans une estime égale à leur rareté parmi les Negres. Les Arabes & les Azanaghis leur en amenent de Barbarie, & des Pays voisins de l'Europe. Mais l'extrême chaleur ne les laisse pas vivre long-tems. D'ailleurs les seves & le millet, qui sont leur unique nourriture, les engraissent si fort qu'ils meurent ordinairement de gras sondu, ou de ne pouvoir rendre leur eau. Un Cheval, avec le hatnois, s'échange contre plusieurs Negres, depuis neuf jusqu'à douze & quatorze, suivant sa beauté. Lorsqu'un Seigneur en achete un, il fair venir ses Sorciers, qui allument un seu d'herbes seches, sur la sumée duquel ils riennent la rêre du Cheval par la bride, en répetant quelques mots. Ils l'oignent ensuite de la meilleure huile, & le gardant pendant dix-huit ou vingt jours, sans le laisser voir à personne, ils lui attachent au cou certains charmes enveloppés dans du cuir rouge. Après cette cérémonie, le maître se persuade qu'il peur s'exposer avec consiance à toutes sortes de périls.

Gaieté des femmes, & leurs danses.

Les femmes des Negres ont l'humeur fort gaie, sur-tout dans leur jeunesse, & prennent beaucoup de plaisir à la danse & au chant. Le tems de ces divertissemens est la nuit, à la lueur de la Lune. On en croit aisément l'Auteur, lorsqu'il assure que les danses des Negres sont sort dissérentes de celles d'Italie.

Effroi que l'attillerie cause aux Negres.

Rien ne causoit tant d'admiration à ces Barbares que les arquebuses & l'artillerie de la Caravelle Portugaise. Cada Mosto ayant fait tirer un coup de canon devant quelques Negres qui étoient montés à bord, leur effroi se fit connoître malgré eux par de violentes agitations, & parut croître encore lorsqu'il leur eut déclaré que d'un seul coup de cette surieuse machine, il pouvoit ôter la vie tout d'un coup à cent Mores. Après être un peu revenus de leur frayeur, ils déclarerent à leur tour, qu'une chose si pernicieuse ne pouvoit être que l'ouvrage du'diable. Leur étonnement fut plus doux lorsqu'ils entendirent le son d'une cornemuse. Les différentes parties de cet instrument leur firent croire d'abord que c'étoit un animal, qui chantoit sur différens tons. Cada Mosto riant de leur simplicité, les assura que c'étoit une simple machine & la mit entre leurs mains sans être ensiée. Ils reconnurent que c'étoit effectivement l'ouvrage de l'art; mais ils demeurerent persuadés que des sons si doux & si variés ne pouvoient venir que du pouvoir divin, en donnant pour raison, qu'ils n'avoient jamais rien entendu de semblable. Ainsi tout leur paroissoit admirable, jusqu'aux moindres instrumens du Vaisseau. Ils réperoient sans cesse que les Européens devoient être des forciers beaucoup plus habiles que ceux de leur Pays, & peu inférieurs au diable même : que les Voyageurs de terre trouvoient de la difficulté à tracer le chemin d'une Place à l'autre; au lieu qu'avec

Leur ignorance.

leurs Vaisseaux, ceux-là ne manquoient pas leur route sur mer, à quelque

distance qu'ils fussent de la terre.

Les Negres succent le miel dans la gauffre, & laissent la cire comme une chose inutile. L'Auteur ayant acheté d'eux quelques Ruches leur apprit la maniere d'en tirer le miel, & leur demanda ensuite ce qu'ils croyoient qu'on pût faire du reste. Ils répondirent qu'ils ne le croyoient bon à rien. Mais ils furent extrémement surpris de lui en voir faire des chandelles, qu'il alluma dans leur présence. Les Blancs, s'écrierent-ils, n'ignorent rien. Cada Mosto finit la 11s n'ent que description du Pays de Budomel, en nous apprenant qu'on n'y connoît que deux instruments deux instrumens de musique; l'un qui vient des Mores, & qui pourroit porter le nom de tymbale; l'autre, qu'on prendroit pour un violon, mais qui n'a que deux cordes, qu'on touche avec les doigts, & qui ne rend aucune harmonie.

Un si long séjour ayant donné l'occasion à l'Auteur de connoître la plus grande partie du Pays, il résolut après avoir acheté quelques Esclaves, de doubler le Cap-verd pour faire de nouvelles découvertes & tenter la fortune. Il se souvenoit d'avoir entendu dire au Prince Henri, qu'au delà du Senegal détermine à douil y avoit une autre riviere, nommée Gambra, d'où l'on avoit déja rapporté blet le Cap Verd, quantité d'or, & qu'on ne pouvoit faire ce voyage sans acquérir d'immenses richesses. Une si belle espérance lui sit regagner la Caravelle, & mettre aussi-

tôt à la voile.

Un jour au matin il découvrit deux Bâtimens dont il s'approcha. L'un ap- Rencontre de partenoit à Antonio Uso di Maro, Gentilhomme Genois, & l'autre à quel- de vantaura ques Portugais qui étoient au service du Prince Henri. Ils s'avançoient de joint. concert vers les Côtes d'Afrique, dans le dessein de passer le Cap-verd, & de chercher fortune en faisant de nouvelles découvertes. Cada Mosto, qui n'avoit pas d'autre vûe se joignit avec eux. Ils firent voile ensemble vers le Sud, sans cesser de voir la terre, & dès le jour suivant ils découvrirent le Cap.

On lui donne le nom de Cap-verd, parce que les Portugais qui l'avoient Cap-Verda découvert pour la premiere fois l'année précédente, l'avoient trouvé couvert d'arbres qui ne perdent jamais leur verdure. Il s'avance assez loin dans la mer; & sa pointe est terminée par deux petites montagnes. Autour du Promontoire on trouve plusieurs Villages de Negres du Senegal, composés de chaumieres qu'on découvre en passant à la voile. La Côte a quelques bancs de

fable, qui s'étendent dans la mer l'espace d'un demi mille.

(40) Ramusio dit Orate Vecchie ; Grynæus , Oftreas Veteres.

Après avoir doublé le Cap-Verd, les trois Vaisseaux apperçarent trois Isles Trois Isles vois désertes, & remplies de grands arbres. Le besoin d'eau leur sit prendre le sincs du Cap, parti de relâcher dans celle qu'ils jugerent la plus grande & la plus fertile. Mais ils n'y trouverent aucune source. Cependant comme elle étoit remplie de nids d'Oiseaux, & d'œufs dont ils ne connoissoient pas l'espece, ils s'y arrêterent un jour entier, qu'il employerent à la chasse & à la pêche. Ils prirent un nombre incroyable de poissons, entre lesquels il se trouva des Dorades (40) qui pesoient douze & quinze livres.

On étoit alors au mois de Juillet. Le jour suivant, ils continuerent leur course, en conservant toujours la vûe de la terre. Ce côté du Cap forme un Golfe. La Côte en est basse & couverte de beaux arbres, dont la verdure s'en- verdure contitretient sans cesse; c'est-à-dire que les feuilles nouvelles succedant sans inter-nuelle des arbress

Qqii

CADA Mosto.

1455.

CADA Mosto. 1455.

valle à celles qui tombent, on ne s'apperçoit jamais comme en Europe que les arbres se flétrissent. Ils sont si près de la mer qu'on s'imagineroit qu'ils en sont arrofés. La perspective est si belle qu'après avoir navigué à l'Est & à l'Ouest, l'Auteur déclare qu'il n'en a jamais vû de comparable. Le Pays est arrosé de plusieurs petites rivieres, dont on ne peut tirer aucun avantage, parce qu'il est impossible aux Vaisseaux d'y entrer.

Nations des Barbafins & des Serreces.

Au de-là du petit Golfe, la Côte est habitée par deux Nations de Negres, l'une nommée les Barbasins, l'autre les Serreres, qui n'ont aucune dépendance du Senegal. Ils sont sans Rois & sans Maîtres. La distinction ne vient parmi eux que des richesses ou des qualités personnelles. Ils sont idolâtres, sans aucunes loix, & d'un caractere fort cruel. Leurs armes les plus familieres sont l'arc & la fléche. S'il fort une goutte de sang de la blessure, on en meurt immédiatement. Ils sont du plus beau noir du monde, & de la plus belle taille. Leur Pays est rempli de bois, de lacs & de rivieres; ce qui sert merveilleusement à les défendre, car on ne peut approcher d'eux que par des défilés fort étroits. C'est aussi ce qui a toujours servi à la conservation de leur liberté. Les Rois du Senegal ont tenté plusieurs fois de les subjuguer, & n'ont remporté que de la honte de leur entreprise.

Riviere de Bar-

En avançant au long de cette Côte avec le vent au Sud, nos Navigateurs découvrirent l'embouchure d'une riviere, qui est large d'une portée d'arc, mais sans profondeur. Ils lui donnerent le nom de Barbasini, qu'elle porte en effet dans les Cartes qu'on a publiées de ce Pays, à soixante milles du Cap-Verd. Ils continuerent de suivre la Côte pendant tout le jour; & le soir, ils jetterent l'ancre à quatre ou cinq milles du rivage. Au lever du Soleil ils remettoient à la voile, avec la précaution d'avoir sans cesse un homme au sommet du grand mât, & deux à l'avant du Vaisseau, pour observer si la mer battoit sur quelque roc ou sur quelque banc de sable. Ils arriverent à l'entrée d'une autre riviere, qui ne paroissoit pas moins large que celle du Senegal. Sa beauté, & celles des arbres qui la bordoient jusqu'à la pointe du rivage, les déterminerent à faire descendre un de leurs Interprêtes Negres. Chaque Vaisseau en avoit quelques - uns, qu'il avoit amenés de Portugal, anciens Esclaves que les Portugais avoient enlevés dans leurs premiers voyages, & qui avoient fort bien appris la langue de leurs Maîtres. On tira au fort lequel des trois Vaisseaux enverroit les siens à terre. Ce fut celui du Gentilhomun interpréte me Genois. Il dépêcha aussi-rôt une Barque armée, avec ordre à ses gens de ne pas descendre au rivage, avant que d'y avoir débarqué l'Interprête, qui étoit chargé de prendre des informations sur le Gouvernement & sur les richesses du Pays,

descend au rivage.

Il est massacré par les Negres.

Ils le mirent à terre, & s'étant éloignés à quelque distance, ils virent plusieurs Negres du Pays qui s'avançoient à sa rencontre. Mais après quelques discours, ils les virent tomber sur lui avec leurs armes, & le tuer misérablement sans qu'ils pussent lui donner du secours. Cette nouvelle, qu'ils se hâterent de porter à la Flotte, fit juger aux Commandans qu'une Nation capable de traiter un Homme du Pays avec cette cruauté, n'auroit pas moins de barbarie pour eux. Ils continuerent de ranger la Côte, qui étoit basse, mais toujours couverte d'arbres, dont la beauté ne faisoit qu'augmenter. Enfin ils arriverent à l'embouchure d'une fort grande riviere. Dans sa moindre largeur, elle n'avoit pas moins de trois ou quatre milles, & rien ne paroissoit s'y opposer à la navigation. Ils y entrerent avec confiance, & le jour suivant ils

apprirent que c'étoit la riviere de Gambra.

Les gens des trois Caravelles se crurent proches de quelque riche Contrée, qui alloit les dédommager d'un voyage pénible & remplir toutes leurs espé- de Gambra. rances. Ils résolusent de se faire préceder par le plus petit des trois Bâtimens, qui avanceroit aussi loin qu'il seroit possible; avec ordre, s'il rencontroit des bancs de sable, de sonder toutes les profondeurs; &, si la riviere se trouvoit toujours navigable, de retourner incessamment, de jetter l'ancre & de faire ony entre connoître le fuccès de son entreprise par des signes. Il ne trouva pas moins de quatre brasses; sur quoi, lorsqu'il eut donné les avis dont on étoit convenus, on prit encore la résolution d'envoyer avec lui les Chaloupes bien armées, avec ces instructions: que si les Negres les venoient attaquer, la Caravelle & les Chaloupes retournassent sans aucune dispute, parce qu'il n'étoit pas question d'employer la force pour une entreprise de commerce, & qu'il ne falloit rien esperer que de la civilité & de la douceur.

MOSTO.

1455.

Les Chaloupes ayant commencé à remonter la riviere, trouverent, pendant Les Chaloupes l'espace de deux milles, douze & seize brasses de fond. Elles continuerent d'a- rencontront des Negres & les évivancer, & les deux rives lui parurent toujours extrêmement riantes par la tent. multitude de beaux arbres dont elles étoient bordées. Mais s'apperceyant qu'elles commençoient à se courber, & que les détours devenoient fréquens dans les terres, elles ne jugerent point à propos de pénetrer plus loin. En retournant, elles apperçurent, à l'entrée d'une petite rivière qui tomboit dans la grande, trois petites Barques, que les Negres nomment Almadies, compolées d'une seule piece de bois, dans la forme de nos Esquifs. Quoique les Voyageurs fussent assez forts pour se défendre, la crainte des séches empoisonnées, autant que les ordres de leurs Chefs, leur fit prendre leurs rames avec une diligence extrême. Ils rejoignirent la Caravelle; mais n'ayant pas été moins poursuivis par les Negres, ils furent surpris en arrivant à bord de ne les voir éloignés d'eux qu'à la portée de l'arc. Ces Barbares étoient au nombre de vingt-cinq ou trente. Ils parurent étonnés, à leur tour, d'un spectacle aussi Etonnement des nouveau pour eux que celui de la Caravelle. Ils demeurerent quelque tems à Negres. la regarder: mais on employa inutilement toutes sortes de signes & d'invitations pour les faire approcher. Enfin ils remonterent sur leurs traces.

Le jour suivant, à trois heures du matin, les deux Caravelles, qui étoient demeurées à l'embouchure, profiterent de la marée & d'un petit vent pour entrer dans la riviere, & rejoindre leurs Compagnons. Elles s'y engagerent trois Catavelles contre les Nel'une à la suite de l'autre. Mais à peine eurent-elles remonté l'espace de trois gres. ou quatre milles, qu'elles se virent suivies d'un grand nombre d'Almadies, sans pouvoir juger d'où elles venoient. Elles revirerent de bord, & s'avancerent vers les Negres, après avoir pris soin de se couvrir de tout ce qui pouvoit servir à les défendre contre leurs fléches empoisonnées. Le combat paroissoit inévitable. Les Almadies se trouvoient déja sous la proue du Vaisseau de Cada

Mosto, qui étoit le plus avancé; & se divisant en deux lignes elles le tinrent dans leur centre. Elles étoient au nombre de quinze, qui portoient environ cent cinquante Negres, tous bienfaits & de belle taille. Ils avoient des chemises blanches de coton, & sur la tête une sorte de chapeau blanc, relevé

Qq iii

CADA MOSTO. 1455.

d'un côté, avec une plume qui leur donnoit l'air fort guerrier. A la proue de chaque Almadie, un Negre, couvert d'une targette ronde qui sembloit être du cuir, observoir les objets & les évenemens. Dans la situation où ces Barbares étoient au deux côtés du Vaisseau, ils cesserent de ramer, & tenant leurs rames levées ils regardoient la Caravelle avec admiration. Ils demeurerent ainsi tranquilles jusqu'à l'arrivée des deux autres Bâtimens, qui s'étoient hâtés de retourner à la vûe du péril. Lorsqu'ils les virent fort proches, ils abandonnerent leurs rames, & sans autre préparation ils se mirent à lancer leurs séches. Les trois Caravelles ne firent aucun mouvement; mais elles tirerent L'artillerie les quatre coups de canon qui rendirent les Negres comme immobiles. Ils mirent leurs arcs à leurs pieds, & jettant les yeux de tous côtés avec les dernieres marques de frayeur, ils paroissoient chercher la cause d'un bruit si terrible. Cependant s'étant rassurés lorsqu'ils eurent cessé de l'entendre, ils reprirent courage & recommencerent à tirer avec beaucoup de furie. Ils n'étoient plus qu'à la distance d'un jet de pierre. Les Portugais leur envoyerent quelques coups d'arquebuse, dont le premier perça un Negre au milieu de la poitrine, & le fit tomber mort. Sa chute effraya les autres, mais elle ne les empêcha point de continuer leur attaque. On leur tua beaucoup de monde, sans perdre

His reprennent courage.

chraye.

Cependant lorsqu'ils eurent remarqué leur perte, ils prirent la résolution de tourner tous leurs efforts sur la plus perite des trois Caravelles, qui étoit fort mal armée. Cada Mosto jugea de leur dessein par la diversité de leurs mouvemens. Il fit avancer la petite Caravelle entre les deux autres. L'ordre fut donné en même tems pour une décharge générale de l'artillerie & des arquebuses. Quoiqu'on prît encore soin de ne pas tirer sur les Almadies, le bruit & l'agitation même de l'eau causerent tant d'épouvante aux Negres, qu'ils se retirerent en désordre. Après leur départ, on lia les trois Caravelles ensemble, & par le moyen d'une seule ancre on les rendit aussi fermes qu'un Vaisseau l'est dans le plus grand calme.

un seul homme sur les trois Vaisseaux.

Ils fe retirent avec perte.

> Cada Mosto chercha l'occasion, pendant les jours suivans, de faire connoître aux Habitans du Pays qu'on ne pensoit point à leur nuire. Les Interprêtes s'approcherent d'une Almadie, faluerent les Negres dans leur langue, & leur demanderent pourquoi ils avoient attaqué des Etrangers qui ne désiroient que leur amitié, comme ils s'étoient procuré celle des Negres du Senegal, & qui étant venus d'une Région fort éloignée, avec des présens pour eux de la part du Roi de Portugal, n'aspiroient qu'à d'heureuses conditions de paix & de commerce. Ils les prierent de leur apprendre du moins quel étoit le nom de leur Pays, & celui de leur riviere; & les invitant à venir prendre sur les trois Vaisseaux toutes les marchandises qui pourroient leur plaire, ils les assurerent qu'on ne leur demanderoit en échanges qu'une perite partie de leurs propres commodités, ou rien même, s'ils ne se croyoient obligés de rien donner en recevant beaucoup.

Efforts des Portugais pour fe lier avec eux.

lis rejettent la paix & le commerce.

A toutes ces instances, les Negres répondirent qu'ils avoient entendu parler des Blancs & de leur arrivée au Senegal; qu'il falloit être bien méchant pour former avec eux quelque amitié, puisqu'on n'ignoroit pas que leur nourriture étoit la chair humaine, & qu'ils n'achetoient des Negres que pour les dévorer : que pour eux ils ne vouloient aucune liaison avec des gens h cruels; qu'ils s'éforceroient de les tuer, & qu'ils feroient présent de leurs dépouilles à leur Prince, qui faisoit son séjour à trois journées de la mer; que leur Pays se nommoit Gambra (41), & leur riviere d'un autre nom, dont l'Auteur ne put se souvenir. Pendant cette conférence, le vent devint si favorable que les trois Caravelles en profiterent pour s'avancer vers les Negres. Mais ils prirent la fuite à cette vûe; & telle fut la fin d'une guerre pour laquelle Cada Mosto avoit beaucoup plus d'éloignement qu'eux.

Les Commandans des trois Caravelles n'en résolurent pas moins de remonter la riviere l'espace de cent milles, dans l'espérance de rencontrer des Peuples mieux disposés. Mais ils trouverent de la résistance dans leurs Matelots, qui dans l'impatience de retourner en Europe déclarerent ouvertement qu'ils n'iroient pas plus loin. Cada Mosto & les autres Chefs, se désiant de leur autorité, prirent'le parti de mettre le lendemain à la voile pour retourner au

Cap-Verd.

Pendant le séjour qu'ils avoient fait dans la riviere, ils n'avoient vû qu'une fois l'étoile du Nord, & fort bas à l'Horizon; car l'ayant observée dans un tems fort clair, elle ne paroissoit que de la hauteur d'une lance audessus de la mer. Ils observerent aussi presqu'à la même élévation six étoiles fort grandes & fort brillantes, qui se présentoient au Sud sous cette figure, & qu'ils prirent pour le Chariot. Mais n'ayant point encore perdu de vûe l'é-

toile du Nord, ils ne pouvoient esperer de voir mieux cette constellation.

Dans le même endroit, ils trouverent que le 1 de Juillet la longueur de la nuit étoit d'onze heures & demie, & celle du jour à proportion. Le climat est excessivement chaud. On assura l'Auteur que dans l'intérieur des terres, la pluie même est d'une chaleur extrême. Cependant l'air devient quelquefois plus temperé; & le tems, où cette diminution arrive, porte le nom d'Hyver. Il commence au mois de Juillet, par des pluyes qui continuent jusqu'au mois d'Octobre, & qui tombent tous les jours vers midi. Lorsqu'il s'éleve des nuées au Nord-Est par Est, ou à l'Est-Sud-Est, les pluyes sont accompagnées de violens tonnerres. C'est néanmoins dans cette saison que les Negres commencent à planter & à semer, comme ceux du Senegal. Leurs vivres sont le millet, les légumes & les racines, la chair de Chevre & le lait. Ils ont des crépuscules fort courts, car il ne se passe pas plus d'un quart d'heure entre les ténebres & le lever du Soleil. Dans ce petit intervalle le Ciel paroît troublé, comme s'il étoit obscurci par une fumée épaisse. Cada Mosto s'imagine que cette subite apparition du Soleil vient de ce que le Pays est fort bas & fans montagnes.

(41) Il paroît ici que le vrai nom de ce Pays qu'il n'a jamais entendu les Habitans nommer est Gambra & non Gambia, comme plusieurs autrement leur Riviere que Gi ou Ji, qui signi-Historiens l'écrivent. Ce n'est donc pas des fie Riviere dans leur Langue. Voyez ci-dessous Portugais qu'il l'a reçu. Cependant Jobson dit Liv. VII.

CADA Мосто. 1455.

Retour des trois

Observations astronomiques,

Chaleur du cli-

Apparences du



CADA MOSTO. II. Voyage. 1456.

## CHAPITRE III.

Second Voyage d'Aluise da Cada Mosto en 1456, & découverte des Isles du Cap-Verd.

Motifs du fecond voyage de Cada Mosto-

A barbarie des Négres de Gambra & la révolte des Matelots Portugais n'ayant pas laissé le tems à Cada Mosto de connoître parfaitement le Pays, il s'associa l'année suivante avec le Gentilhomme Genois qu'il avoit rencontré, pour recommencer le même voyage. Leur projet fut si agréable au Prince Henri, qu'il les fit accompagner d'une troisséme Caravelle équipée en son nom. Les trois Bâtimens partirent de Lagos au commencement du mois de Mai. Un vent favorable les porta dans peu de jours aux Canaries; & sans s'y arrêter ils continuerent leur course avec la même faveur du ciel jusqu'à la vue du Cap-Blanco. Mais ayant tenu la mer pendant toute la nuit suivante, ils furent surpris avant la fin des ténebres par un orage du Sud-Ouest, qui les fit porter à l'Ouest par Nord, pendant trois jours & deux nuits, pour céder à la violence des vagues plutôt que de retourner en arrière. Le troisième jour, ils découvrirent la terre, avec une joie extrême de la trouver dans un lieu où ils s'en croyoient fort eloignés. Deux hommes, qu'ils firent monter au Perroquer ayant reconnu clairement deux grandes Isles, la satisfaction fut d'autant plus vive sur les trois Vaisseaux, que tout le monde se persuada qu'elles étoit ignorées des Européens. Comme on les crut inhabitées, & que les Chefs n'aspiroient qu'à trouver l'occasion de s'enrichir, ils oublierent la Gambra pour saisir ce que la fortune leur présentoit. Ils chercherent un ancrage commode autour de l'une des deux Isles, & l'ayant trouvé, ils dépêcherent au rivage une chaloupe bien armée.

Tempète, qui lui fait decouvrir les Iiles du Cap. Verd.

Al descend dans la premiere, & la trouva déserte.

Ses gens en découvrent d'autres-

Quelques Matelots, qui prirent terre, rapporterent qu'après avoir poussé assez loin leurs recherches, ils n'avoient découvert aucune marque d'habitation. Le jour suivant, Cada Mosto, pour éclaireir tous les doutes, sit descendre dix hommes armés de fusils & d'arbalères, avec ordre de se rendre au sommet d'une montagne qui paroissoit fort élevée, & d'observer de-là, non - seulement si l'Isle étoit habitée, mais s'il n'y en avoit pas d'autres à la portée de la vûe. Ils ne virent point d'Habitans; mais ils trouverent un prodigieux nombre de Pigeons qui se laissoient prendre à la main, & dont ils apporterent leur charge aux Vaisseaux. De la montagne ils avoient découvert trois autres Isles, dont l'une étoit sous le vent, vers le Nord; & les deux autres au Sud, dans leur route, à la vûe l'une de l'autre. Ils avoient crû découvrir encore à l'Ouest quelque chose qui ressembloir à des Isles, mais dans un fi grand éloignement qu'ils n'avoient pû les distinguer. Cada Mosto fut peu tenté de s'y rendre, parce que les jugeant désertes, comme celle où les Caravelles avoient abordé, il craignit d'employer inutilement une saison précieuse. Mais il eut l'honneur d'en avoir découvert quatre. Ceux que cette nouvelle y conduisit après lui (42) en trouverent dix, de dissérentes grandeurs, habi-

(42) Cet endroit fait connoître que la Refation de Cada Mosto sut composée quelques années après son Voyage, & qu'elle fait ick allusion à la découyerte d'Antoise de Noli, en

tées seulement par des Pigeons & d'autres Oiseaux. Les trois Caravelles leverent l'ancre, pour s'approcher des deux qu'on ne voyoit point encore du sommet des Mats. Elles se firent bientôt appercevoir, & l'une paroissant couverte d'arbres on chercha le moyen d'y aborder. Le hazard fit découvrir l'embouchure d'une riviere. Comme l'eau manquoit sur la flotte, on y mouilla pour Rafraschissemens renouveller la provision. Plusieurs Matelots, qui remonterent assez loin dans la seconde. la Chaloupe, apperçurent des lacs couverts de fort beau sel, dont ils apporterent une grande quantité sur leur bord. L'eau de la riviere ne leur parut pas moins bonne. Ils y trouverent une multitude de Tortues, dont plusieurs avoient l'écaille de la grandeur d'une Targette. Ils en prirent un grand nombre que les Cuisiniers de la Flotte préparerent diversement, comme ils avoient déja fait au Golfe d'Arguim, où les Tortues sont dans la même abondance, mais beaucoup plus petites. La curiosité en ayant fait goûter à l'Auteur, il les trouva d'aussi bon goût que le veau, & d'une odeur excellente. On prit le parti d'en faler une bonne quantité pour la provision du voyage.

Cada Mosto sit pêcher d'autres Poissons dont l'abondance lui parut surprenante; & sans en connoître les noms, on en mangea beaucoup, avec autant d'admiration pour leur grosseur que pour leur bonté. L'embouchure de la riviere est large d'une portée d'arc. Son lit peut recevoir un Bâtiment de cent cinquante ronneaux. La flotte y passa deux jours à se rafraîchir, & n'en partit qu'avec d'excellentes provisions, entre lesquelles il faut compter un nombre incroyable de Pigeons gras. Cada Mosto nomma la premiere de ces Isles, Buena Vista, comme la premiere sur laquelle sa vûe étoit tombée à la fin de la tempêre; & l'autre S. Jago, parce qu'il étoit parti de Lagos le jour de Saint les du Cap-Verd,

Jacques & de Saint Philippe.

Il remit à la voile pour s'approcher du Cap-Verd; & tombant à la vûe de la terre dans un lieu nommé Spedegar, il ne cessa plus de suivre les Côtes jusqu'aux deux Palmes, lieu situé entre le Cap - Verd & la riviere du Senegal. Il connoissoit si bien cette mer que dès le jour suivant il doubla le Cap. Il continua de s'avancer sans obstacle jusqu'à la riviere de Gambra, dans laquelle il ne fit pas difficulté de s'engager aussi-tôt. Quelques Negres qu'il rencontra dans leurs Almadies n'eurent pas la hardiesse de s'approcher de la Flotte. On teremonta, la fonde à la main, l'espace d'environ dix milles, jusqu'à la vûe d'une Isle dont on s'approcha pour y jetter l'ancre. Un Matelot de la Flotte, qui se nommoit André, étant mort le même jour, il y fut enterré; & comme il étoit aimé de ses Compagnons, ils donnerent à cette Isle le nom de Saint André, qu'elle porte encore.

On continua de remonter la riviere de Gambra, sans faire beaucoup d'attention à quelques Almadies, qui suivoient de loin les Caravelles. Cependant Cada Mosto mit dans sa Chaloupe quelques-uns de ses Interprêtes, pour tenter les Negres par de nouvelles invitations. On leur fit voir quantité de colifichets. On les leur offrit. On leur répeta mille fois qu'ils pouvoient s'approcher sans crainte, & qu'ils ne devoient attendre que des bienfaits & des carelles d'une trouppe d'étrangers qui leur ressembloient aussi peu par la férocité que par la couleur. Enfin, surmontant leur défiance, ils s'avancerent par Ses Interprétes artirent les Ne-

1 462. Il est surprenant que Faria n'ait pas par- découverte appartient proprement. lé de Cada Mosto, à qui l'honneur de cette

Tome II.

CADA Мозто. II. Voyage. 1456.

Riviere com-

Cada Mofte nomme deux If-Buena Vista, & S. Jago.

Il arrive à la Riviere de Gambra & la remon-

gres.

CADA MOSTO. II. Voyage. 1456.

dégrés; & deux d'entr'eux, qui entendoient parfaitement le langage des Interprêtes, monterent sur le vaisseau de Cada Mosto. Ils marquerent beaucoup de surprise en voyant l'intérieur de la Caravelle, avec toutes ses voiles & tous ses agrets. Ils ne parurent pas moins étonnés de la couleur & de l'habillement des

Informations qu'on reçoit

On leur fit beaucoup de civilités, & l'on y joignit plusieurs petits présens, dont ils parurent extrêmement fatisfaits. Cada Mosto leur demanda le nom de leur Pays & celui de leur Prince. Ils répondirent que le Pays se nommoit Gambra, & leur Prince Forosangoli; que sa résidence étoit entre le Sud & le Sud - Ouest à neuf ou dix journées de distance; qu'il étoit tributaire du Roi de Melli, le plus grand Prince des Negres : mais que des deux côtés de la riviere il y avoit quantité d'autres Seigneurs dont la demeure étoit moins éloignée; & que si Cada Mosto souhaitoit d'en être connu, ils lui en feroient voir un qui se nommoit Battimansa. Cette offre sut si bien reçue, que redoublant les caresses on garda les deux Negres dans la Caravelle, en continuant de remonter suivant leur direction. Enfin l'on arriva près du lieu où Battimansa faisoit sa résidence; & suivant le calcul de l'Auteur, ce ne pouvoit être à moins de quarante milles de l'embouchure.

Il faut observer qu'on n'avoit pas cessé de remonter à l'Est, quoiqu'on eût rencontré plusieurs autres rivieres qui tombent dans celle de Gambra. Dans le lieu où l'on étoit arrivé, sa largeur n'étoit plus que d'un mille. On y jetta l'ancre; & Cada Mosto députa au Prince, avec les deux Negres, un de ses Interprêtes, qu'il chargea de quelques présens. Il leur donna ordre aussi de déclarer à Battimansa qu'un Roi Chrétien, qui se nommoit le Roi de Portugal, avoit envoyé de l'extrêmité du monde quelques - uns de ses Sujets pour lui offrir son amitié, & des richesses inconnues aux Afriquains, que le Ciel

avoit accordées aux Royaumes de l'Europe.

Traité de paix avec les Negres de Gambra.

Cada Mosto dé-

pute au Prince

Battimanfa.

Aussi-tôt que les Messagers eurent expliqué leur commission à Battimansa, il envoya quelques Negres à la Caravelle. On fit avec eux un traité d'amitié, & divers échanges pour de l'or & des Esclaves. Mais la quantité d'or n'approchoit pas des espérances qu'on avoit conçues sur le récit des Peuples du Senegal, qui étant fort pauvres avoient une haute idée des richesses de leurs voifins. D'ailleurs les Negres de la Gambra n'estimoient pas moins leur or que les Portugais. Cependant ils marquerent aussi tant de goût pour les bagatelles de l'Europe, que les échanges furent assez avantageux. Pendant onze jours que les Caravelles demeurerent à l'ancre, il y vint, des deux côtés de la riviere, un grand nombre de ces Barbares, les uns attirés par la curiosité, d'autres pour vendre leurs marchandises, entre lesquelles il se trouvoit toujours quelques anneaux d'or. Ils apportoient du coton cru & travaillé. La plûpart des pieces étoient blanches; quelques-unes rayées de bleu, de rouge & de blanc. Ils avoient aussi de la civette, & des peaux de l'animal du même nom; de gros Singes & de petits, qu'ils donnoient à fort bon marché, c'est-à-dire pour la Commerce a valeur de neuf ou dix liards. L'once de civette ne revenoit pas à plus de neuf ou dix sous. Ils ne la vendoient point au poids, mais à la quantité. D'autres apporterent des fruits, fur-tout des dattes fauvages, que les Matelots mangeoient avidement, quoiqu'ils les trouvassent inférieures à celles de l'Europe, & d'un goût fort différent. Cada Mosto n'y voulut pas toucher, par ménagement pour sa santé.

vantageux.

Les Caravelles étoient continuellement remplies d'une multitude de Negres, qui ne se ressembloient ni par la figure ni par le langage. Ils arrivoient & s'en retournoient librement dans leurs Almadies, hommes & femmes, avec autant de confiance que si l'on s'étoit connu depuis long-temps. Ils n'ont pas d'autre instrument que leurs rames pour la navigation. Leur usage est de ramer debout, sans tenir les rames appuyées sur le bord de la Barque. Elles sont de la forme d'une demie-lance, longues de sept ou huit pieds, avec une planche ronde, de la grandeur d'une assiette, qui est attachée à l'extrémité. Ils s'en servent fort adroitement au long des Côtes & dans leurs rivieres; mais la crainte d'être pris par leurs voisins & vendus pour l'esclavage, ne leur

Мозто. H. Voyage. 1456. Curiofité des

CADA

permet guéres de se hazarder trop loin dans la mer.

Leur Religion

Cada Mosto s'étant apperçu que la fievre commençoit à se répandre entre ses Gens, fit consentir les autres Chefs à regagner l'embouchure du fleuve. Les soins qu'il avoit donnés au commerce ne l'avoient point empêché de faire ses observations sur les usages du Pays. Il avoit remarqué que la Religion des Negres de la Gambra confiste en diverses fortes d'idolarries. Ils reconnoissent un Dieu; mais ils sont livrés à toutes les superstitions de la sorcellerie. On voit parmi eux quelques Mahométans, qui n'ont pas néanmoins d'habitation fixe, & qui portent leur commerce dans d'autres Contrées, sans que les Gens du Pays connoissent leurs marches & leurs diverses relations. Il y a peu de différence, pour les alimens, entre les Negres de la Gambra & ceux du Senegal. Mais ils mangent de la chair de chiens, usage que l'Auteur n'a vu dans aucun autre lieu. Leur habillement est de toile de coton, qu'ils ont en abondance; ce qui est cause sans doute qu'ils ne vont pas nuds comme au Senegal, où le corron est plus rare. Les femmes sont vêtues comme les hommes; mais elles prennent plaisir dans leur jeunesse à se faire, sur les bras, sur mes. le cou & sur la poirrine, différentes figures avec la pointe d'un aiguille chaude. La chaleur du climat est extrême, & ne fait qu'augmenter à mesure qu'on avance vers le Sud. Cada Mosto le trouva beaucoup plus chaud sur la riviere qu'au rivage de la mer, parce que la grande quantité d'arbres qui couvrent ses bords y tient l'air renfermé. Il en vit un d'une grosseur prodigieuse, près d'une source d'eau fort fraîche où les Matelots faisoient leur arbres. provision. Ayant pris la peine de le mesurer, il lui trouva dix-sept coudées de tour. L'arbre étoit creux; mais son feuillage n'en étoit pas moins verd, & ses branches répandoient une ombre immense. Il s'en trouve néanmoins de plus grands encore; d'où l'on peut conclure que le Pays est fort ferrile. Aussi est-il arrosé par un grand nombre de ruisseaux.

Ulage des fein .

Groffent des

Il est rempli d'Eléphans; mais les Negres n'ont encore pu trouver l'art de les apprivoiser. Pendant que les Caravelles étoient à l'ancre dans le fleuve, phanstrois Eléphans sortis des bois voisins vinrent se promener sur le bord de l'eau. On y envoya aussi - tôt la Chaloupe avec quelques gens armés; mais à leur approche les Eléphans rentrerent dans l'épaisseur du bois. Ce sont les seuls que l'Auteur ait vûs vivans. (43) Gnumi Mansa, Seigneur Negre, lui en fit voir un jeune, mais mort. Il l'avoit tué dans les bois, après une chasse de deux jours. Les Négres n'ont pour armes, dans ces chasses, que leurs arcs & des animaux.

Multitude d'élé-

Chaste de ces

(43) Jobson nous apprend que dans la Lan- gneur. Il appelle cette Langue, la Langue de gue du Pays, Mansa fignific Roi, ou Sei- Mandinge.

Rrii

CADA MOSTO. II. Voyage. 1456.

zagayes empoisonnées. Leur méthode est de se placer derriere les arbres, & quelquefois au sommet. Ils passent d'un aibre à l'autre en poursuivant l'Eléphant, qui de la grosseur dont il est, reçoit plusieurs blessures avant que de pouvoir se tourner & faire quelque résistance. Il n'y a pas d'homme qui osat l'attaquer en pleine campagne, ni qui pût espérer de lui échapper par la fuite. Mais cet animal est naturellement si doux, qu'il ne fait jamais de mal s'il n'est offensé. Les dents de celui que l'Auteur avoit vû mort n'avoient pas plus de trois paûmes de long; ce qui marquoit assez qu'il étoit fort jeune en comparaison de ceux qui ont les dents longues de dix & douze paûmes. Jeune comme il étoit, il avoit autant de chair que cinq ou six bœufs ensemble. Le Seigneur Negre fit présent à Cada Mosto de la meilleure partie, & donna On mange leur le reste à ses Chasseurs. Cada Mosto apprenant qu'elle pouvoit se manger, en fit rotir & bouillir quelques morceaux, pour se mettre en droit de raconter dans son Pays qu'il avoit fait son dîner de la chair d'un animal qu'on n'y avoit jamais vû. Mais il la trouva fort dure & d'un goût désagréable : ce qui ne l'empêcha point d'en faire saler une partie, dont il fit présent au Prince Henri à son retour. Il observe que l'Eléphant a le pied rond comme les Chevaux, mais sans sabot; & qu'à la place, il a reçu de la nature une peau noire, dure & fort épaisse, avec cinq gros durillons sur le devant, qui ont la forme d'autant de têtes de clous. Le pied du jeune Eléphant avoit une paûme de diametre. Gnumi Mansa fit présent à Cada Mosto d'un autre pied d'Eléphant, qui avoit trois paûmes & un pouce de largeur, avec une dent longue de douze paûmes. L'Auteur porta l'un & l'autre au Prince Henri, qui les envoya peu de tems après à la Duchesse de Bourgogne, comme une curiosité des

Serpens & autres animaux.

plus rares.

La riviere de Gambra & toutes les eaux de la même Côte ont un grand nombre de ces Serpens qui se nomment Calkatrici, & d'autres animaux qui ne sont pas moins redoutables. On y voit quantité de Chevaux marins, animaux amphibies, qui ressemblent beaucoup à la Vache marine. Ils ont le corps aussi gros qu'une Vache de terre, mais les jambes fort courtes & le pied fourchu, la tête large comme le Cheval, & deux dents monstrueuses qui s'avancent comme celles du Sanglier. L'Auteur en a vu de deux paûmes & demie de longueur. Cet animal fort de l'eau pour se promener sur la rive, & marche à la maniere des Quadrupedes. Cada Mosto se vante qu'aucun Chrétien n'en Monstrueuses avoit vu avant lui, excepté peut-être dans le Nil. Il vit aussi des Chauve-souris, ou plutôt des Chouettes longues de trois paûmes, & quantité d'autres Oiseaux fort différens des nôtres, mais presque tous fort bons à manger.

Chevaux ma. rins & leur figu-

chauve fouris.

Cada Mofto continue de fuivre les Côtes d'A. frique.

En quittant le Pays du Prince Battimanfa, les trois Caravelles mirent peu de jours à descendre la riviere. Elles emportoient assez de richesses pour leur servir de morif à s'avancer plus loin au long des Côtes, & personne ne marqua d'éloignement pour cette entreprise. Cependant comme le cours de la Gambra les emportoit fort loin au-delà de son embouchure, & que la terre d'ailleurs s'avançoir au Sud-Sud-Ouest jusqu'à une certaine pointe qu'on prit pour un Cap, Cada Mosto jugea qu'il falloit gagner le large à l'Ouest. Mais en s'approchant de la pointe, on s'apperçut que ce n'étoit point un Cap, & que de l'autre côté le rivage étoit fort droit & fort uni. On ne fut pas moins obligé de s'en éloigner à quelque distance, parce que le battement des vagues sit connoître qu'il y avoit des bancs ou des rocs à plusieurs milles dans la mer; & l'on mit deux Hommes, l'un à la proue, l'autre au perroquet, pour découvrir les dangers dont on se croyoit menacé. A ces précautions, on ajoûta celle de n'avancer qu'à la lumiere du jour, & de jetter l'ancre à l'entrée de la nuit. Pour éviter toute ombre de dispute, les Caravelles tiroient chaque jour au fort laquelle des trois feroit l'avant-garde. On suivit cette méthode pendant deux jours, en se tenant sans cesse à la vûe de la Côte. Le troisième on découvrit l'embouchure d'une riviere, qui avoit un demi-mille de largeur; &, vers le soir, on vit un petit Golfe, qu'on prit pour une autre riviere. Mais comme les ténebres approchoient, on jetta l'ancre, dans la réfolution d'y entrer le lendemain. C'étoit un Golfe, mais on y apperçut bientôt la véritable embouchure d'une fort grande riviere, dont les deux rives étoit couvertes d'arbres verds d'une grandeur & d'une beauté extraordinaire. On prit le parti non-seulement d'y mouiller, mais d'armer deux Chaloupes pour se procurer des informations. Les Interprêtes, après quelques heures d'absence, rapporterent que la riviere se nommoit Kaza Mansa, du nom d'un Seigneur Negre qui faisoit sa résidence à trente milles du rivage, mais qui étoit alors 24 Mansa, occupé d'une guerre contre ses voisins.

Les circonstances étant si peu favorables, on sortit le lendemain du Golfe. Il est à cent milles de la riviere de Gambra. Trente-cinq milles plus loin, on trouva un Cap, ou du moins une pointe plus élevée que le reste de la Côte. Sa terre qui paroît rouge, lui fit donner le nom de Capo-Roxo. En continuant d'avancer, on découvrit l'embouchure d'une riviere assez large, à laquelle on donna, sans y entrer, le nom de Sainte Anne. Plus loin on en découvrit Rivieres de Sainune autre, à peu près de la même grandeur, qui fut nommée Saint Domini- te Anne & de S. que, ou San Domingo. Celle-ci est à cinquante-cinq ou soixante milles de

Capo-Roxo. Le jour d'après, on apperçut un enfoncement, qu'on prit d'abord pour un Golfe auguel on ne donnoit pas moins de vingt milles de profondeur. Mais il fut aisé de reconnoître bientôt l'embouchure d'une très-grande riviere, & de distinguer les beaux arbres qu'elle avoit de l'autre côté, sur la rive du Sud. On fut long-tems à la traverser; & ce ne fut qu'en touchant la terre, qu'on découvrit quelques Isles, à peu de distance en mer. Cada Mosto, résolu de les reconnoître, fit consentir tous les Chefs à mouiller l'ancre. Le lendemain, on en vit venir à la rame deux grandes Almadies, qui s'approcherent hardiment des Caravelles. L'une portoit environ trente hommes, & l'autre seize. Leur audace faisant naître des défiances, on prit les armes pour les attendre. Mais lorsqu'ils furent assez près, ils leverent un linge blanc au sommet d'une rame, pour annoncer la paix. Les Portugais répondirent par le même figne. Alors, la plus grande des deux Almadies s'avança vets le Bâtiment de Cada Mosto, & tous les Negres donnerent des marques de surprise en voyant des visages blancs. Ils examinerent la forme du Vaisseau, les mats, les ponts, les voiles & les cordages. Un Interprête leur demanda le nom de leur Pays; mais leur langage ne put être entendu. On ne laissa pas d'acheter d'eux quelques anneaux d'or, en convenant du prix par divers signes. Mais Cada Mosto sur dre, extrêment mortifié de se voir dans la nécessité de les quitter sans en avoir tiré plus de lumiéres. Il en conclut même que ses Interprêtes ne lui étant plus d'au-

CADA MOSTO. II. Voyage. 1456.

Riviere de Ka-

Rio g:ande.

CADA Мозто. II. Voyage. cune utilité, il serviroit peu de pénetrer plus loin. Ainsi prenant le parti de retourner sur ses traces, il sit entrer les deux autres Commandans dans ses intentions.

1456. Observations de Cada Molto.

Ils passerent deux jours à l'embouchure de la riviere, qu'ils nommerent (44) Rio Grande. L'Etoile du Nord leur parut fort basse. Entre d'autres observations, ils trouverent, dans les marées, des différences qu'ils n'avoient encore vûes dans aucun Pays. Au lieu qu'à Venise & dans les autres Pays de l'Europe le flux & le reflux s'entresuivent de six en six heures, le flux dure ici quatre heures, & le reflux douze heures. L'arrivée du flux est d'une violence incroyable. Trois ancres suffisoient à peine pour soutenir chaque Caravelle; & la force de l'eau l'emportant même sur celse du vent, on sut obligé de lever les voiles.

Il retourne en Portugal.

En se remettant en mer pour retourner en Portugal, la curiosité porta Cada Mosto à visiter deux grandes Isles & quelques petites, qu'il découvrit à trente milles du Continent. Les deux grandes sont habitées par des Negres. La terre en est fort basse, & couverte de beaux arbres. Mais la difficulté du langage parut encore un obstacle invincible, & l'on partit enfin pour le Portugal, où l'on arriva heureusement.

## CHAPITRE IV.

Voyage de Piedro de Cintra (45) à Sierra Leona, écrit par Cada Mosto.

CINTRA. 1462.

de ce voyage.

L Es deux entreprises de Cada Mosto exciterent quantité de Portugais à tenter la fortune sur ses traces. Entre plusieurs Vaisseaux qui firent le même voyage, le Roi de Portugal fit partir deux Caravelles, après la mort du Aureur & motif Prince Henri, sous le commandement du Capitaine Piedro de Cintra, un de ses Gentilshommes ordinaires, avec ordre de s'avancer plus loin sur les Côtes des Negres, & d'y faire de nouvelles (46) découvertes. Un jeune Portugais qui s'engagea pour ce voyage, & qui avoit servi de Sécretaire à Cada Mosto dans les siens, vint le voir à son retour, & lui donna la relation de toutes les découvertes de Cintra, en commençant à Rio Grande, qui avoit été le terme du voyage précédent. Cada Mosto prit ensuite la peine de l'orner de son

Rio grande.

Les deux Caravelles aborderent aux deux grandes Isles qui sont à l'embou-On se rend à chure de Rio Grande. Quelques Negres, que Cintra se sit amener, parlant un langage auquel les Interprêtes ne purent rien entendre, il pénetra dans leurs terres, pour y chercher leurs habitations. Il ne trouva que des chaumieres fort pauvres, la plûpart ornées de quelques statues grossieres, que les Negres adoroient. N'ayant pû tirer aucune information des Habitans, il continua

> (44) Suivant Faria, Rio Grande avoit été découvert par Nunnez Tristan dès l'année 1447, c'est-à-dire neuf ans auparavant. Voyez ci-deffus, le Chap. I. du Tome I.

(45) Ramusio écrit Sintra.

(46) Faria met ce Voyage avant la mort du Prince Henri. Mais son témoignage ne peut être mis en balance avec celui de l'Ecrivain.

de faire voile au long des Côtes, jusqu'à l'embouchure d'une autre riviere, qui n'a pas moins de trois ou quatre milles de largeur, & qui est à quarante milles de Rio Grande. Elle s'appelle Besegue, du nom d'un Seigneur Negre, qui fait sa résidence assez près dans les terres. Plus loin, les Portugais trou- segue. verent un Cap, auquel ils donnerent le nom de Cap Verga. Toute la Côte, qui est d'environ cent quarante milles depuis la riviere de Besegue jusqu'à ce Cap, est fort montagneuse & couverte de beaux arbres; ce qui rend la perspective agréable dans l'éloignement. Quatre-vingt milles plus loin, au long de la même Côte, ils trouverent un autre Cap, le plus haut qu'ils eussent jamais vû, & terminé au centre par une pointe fort aigue. Il est couvert de beaux arbres, dont la verdure ne s'altere jamais. On le nomma Sagres, à l'honneur du Prince Henri, qui avoit fait bâtir une forteresse de ce nom au Cap de Saint Vincent; & pour distinguer ces deux lieux, les Portugais appellent celui-ci le Cap Sagres de Guinée.

L'Auteur, sans expliquer comment Cintra se fit entendre des Habitans, entre dans un détail de leurs usages qui suppose une grande connoissance du Pays. Ils sont idolâtres. Les objets de leur culte sont des statues de bois qui ont la forme humaine, ausquelles ils offrent leurs alimens. Les hommes & les femmes sont plûtot bazanés que noirs. Ils ont au visage & sur les autres parties du corps différentes marques, qu'ils se font volontairement avec un fer chaud. Les deux sexes sont également nuds, & couverts seulement d'un morceau d'écorce d'arbre au milieu du corps. Leur nourriture est le riz, le miller, avec diverses sortes de feves, plus grosses que les nôtres. Ils ont aussi des Bœufs & des Chevres, mais en petite quantité. A peu de distance du Cap, on voit Deux Isles près

deux petites Isles, couvertes de beaux arbres, mais sans Habitans.

Les Negres de cette riviere (47) ont de grandes Almadies, qui sont capables de contenir jusqu'à trente & quarante hommes. Ils rament debout, comme on l'a déja fait observer de plusieurs autres Nations. Leurs oreilles sont percées de plusieurs trous, dans sesquels ils passent diverses sortes d'anneaux d'or. Ilsen portent de même au nez, qui est aussi percé; & lorsqu'ils prennent leur nourriture, ils quittent cet incommode ornement. Les femmes de distinction portent des anneaux jusqu'aux parties que la nature leur apprend à cacher.

Après avoir doublé le Cap de Sagres, Cintra découvrit, quarante milles plus loin, l'embouchure d'une riviere qu'il nomma Saint Vincent, & qui a quatre milles de largeur. A cinq milles de cette riviere, il en trouva une autre dont l'embouchure est encore plus large, & qu'il nomma Rio Verde. Toutes ces Côtes sont montagneuses, mais sûres pour la navigation & l'ancrage. Vingt-quatre milles au de-là de Rio Verde, on trouva un autre Cap, que les Portugais nommerent Liedo, c'est-à-dire, gaye & riante, parceque la vûe en est fort agréable.

Depuis le Cap Liedo, la montagne regne l'espace de cinquante milles au long de la Côte. Elle est fort haute & couverte de gros arbres verds. Dans l'endroit où elle finit, on découvre à sept ou huit milles en mer, trois Isles dont la plus grande n'a pas plus de dix ou douze milles de tour. Cintra leur

(47) Comme l'Auteur n'a parlé ici d'aucu- qu'il a oublié de nommer. Elle est dans notre ne Riviere, il faut supposer quelque omission. seconde Carre. C'est apparemment la Riviere de Pougue,

CINTRA. 1462. Riviere de Be-

Cap Verga.

Cap de Sagres de Guinée.

Morars des Ha-

Anneaux d'or que les Negres portent au nez,

Riviere Saint

Rio Verde.

CINTRA. 1462. Ifles Saluezze, Sierra Leona.

Rio Roxo.

donna le nom d'Isles Saluezze, & à la montagne celui de Sierra Leona, à cause d'un effroyable tonnerre qui se sit entendre du sommet, & qui ressembloit au mugissement des Lions.

Au-delà de cette montagne, dont la cime est toujours cachée dans les nues, on trouva une Côte basse, & dangéreuse par ses bancs de sables, qui s'avancent fort loin dans la mer. A trente milles de Sierra Leona, les Portugais découvrirent une grande riviere, dont l'embouchure est large de trois milles. Ils lui donnerent le nom de Rio Roxo, parce que l'eau leur en parut rougeâtre. Plus loin, ils trouverent un Cap qu'ils nommerent aussi Roxo, parce que les

terres étoient de la même couleur; & par la même raison ils donnerent le nom de Roxo à une petite Isle déserte, qui est à sept ou huit milles de la Côte. De cette Isle, qui n'est aussi qu'à neuf ou dix milles de la riviere, ils obser-Apparence de verent que l'étoile du Nord ne paroissoit élevée au-dessus de la mer que de la

l'étoile du Nord. hauteur d'un homme.

Après le Cap Roxo, la mer forme un Golfe, vers le milieu duquel il entre une riviete que les Portugais nommerent Sainte Marie aux Neges, parce qu'ils la découvrirent ce jour-là. De l'autre côté de cette riviere, la terre forme une pointe, au bout de laquelle on voit une petite Isle. Le Golfe est rempli de bancs de sables qui s'avancent à dix ou douze milles de la Côte, & contre lesquels l'eau bat fort impétueusement, avec des courans d'une grande violence. Ces bancs firent donner à la petite Isle le nom de Scanni. Vingt-quatre milles plus loin, on trouva un grand Cap auquel on donna le nom de

Sainte Anne, à l'honneur du jour.

Soixante-dix milles au-delà du Cap Sainte Anne, on découvrit une riviere, Riodas Palmas. qui fut nommée Rio das Palmas, parce qu'il s'y trouve une grande abondance de Palmiers. L'embouchure, quoiqu'assez large, est remplie de bancs de sables & de basses qui rendent l'entrée fort dangéreuse. Soixante milles plus loin, on vit une autre rivière, qu'on nomma Rio de Fumi, parce qu'au moment qu'on

l'apperçut, la Côte parut couverte de fumée. A vingt-quatre milles de cette riviere, on trouva un Cap qui s'avance beaucoup dans la mer, & derriere Capo del Mon- lequel est une haute montagne, qui lui fit donner le nom de Capo del Monte. Environ 60 milles plus loin, on tomba sur un autre Cap, mais petit, avec une

montagne de hauteur médiocre; ce qui le fit nommer Capo Cortese ou Mesurado. Après avoir jetté l'ancre, on apperçut la nuit suivante, entre les arbres, quantité de feux, que les Negres effrayés de la vûe des Vaisseaux avoient allumés pour s'entr'avertir.

Au-delà du Cap, pendant l'espace d'environ seize milles, on voit au long du rivage une grande forêt d'arbres verds, que les Portugais nommerent Bois de Sainte Marie. Les Caravelles y ayant mouillé, on vit paroître quelques Almadies, dont chacune portoit deux ou trois Negres, armés de bâtons pointus. Deux ou trois d'entr'eux avoient des arcs, & des targettes de peau. Leurs oreilles & leur nez étoient percés; mais au lieu d'anneaux d'or, ils y avoient quelque chose de blanc qui ressembloit à des dents humaines. Les Interprêtes seur parlerent long-tems sans pouvoir se faire entendre. Trois de ces Negres Cintra prend un étant montés fort hardiment sur une Caravelle, on en prit un; & les deux autres furent renvoyés libres, suivant l'ordre qu'on avoit apporté du Roi de Portugal. Ce Prince jugeant que les Interprêtes n'entendroient pas toujours

Isle Scanni.

Rio de Fumi.

Capo Mefura-

Bois de Sainte Marie.

Negre par l'ordre du Roi.













la langue des Pays qu'on alloit découvrir, avoit souhaité que par force ou par . adresse on se saisit de quelque Habitant; dans l'espérance qu'entre les Negres, dont le nombre étoit fort grand en Portugal, il s'en trouveroit quelqu'un qui pourroit l'entendre, ou qu'en apprenant la langue Portugaise, il se mettroit

CINTRA. 1462.

lui-même en état de donner quelques lumieres sur son propre Pays.

Il retourne ch

Cintra n'ayant rien à se proposer dans un plus long voyage, prit la résolution de retourner en Portugal. Il y présenta son Negre au Roi, qui le fit examiner par d'autres Negres. Mais il ne se trouva qu'une femme, Esclave d'un Portugais de Lisbonne, à laquelle son langage ne fût pas inconnu; non qu'elle y trouvât celui de son propre Pays, mais elle sçavoit une autre langue que le Negre sçavoit aussi. Cada Mosto ignora quels éclaircissemens l'on avoit tirés de lui, parce que le Roi les tint fort secrets; excepté néanmoins au cissement qu'on tire des Negres sujet des Licornes, dont on déclara ouvertement que le Pays du Negre contenoit un fort grand nombre. Ce Barbare fut traité pendant quelques mois avec beaucoup de bonté & de caresses. On lui fit voir diverses curiosités du Royaume. On lui donna des habits fort propres; & l'année suivante on le fit par-

Unique éclaite

tir pour son Pays dans une Caravelle. Cada Mosto ajoûte que ce fut le seul Vaisseau qui entreprit ce voyage avant son départ pour Venise, qui fut le premier de Fevrier 1463.

## CHAPITRE V.

Voyage de Georges Roberts au Cap-Verd & aux Isles du même nom. en 1721.

Ans cette Relation, qui fut publiée à Londres en 1726, l'Auteur Ans cette Relation, qui int public déclare qu'à la réserve de ce qu'il rapporte sur le témoignage d'autrui, déclare qu'à la réserve de source de fortes raisons il n'écrit rien qui ne soit d'une exacte vérité; & qu'avec de fortes raisons de croire ce qu'il n'a pas vû de ses propres yeux, il ne laisse pas d'en parler sur cet Ouvrage. avec plus de ménagemens & de précautions. Il ajoute à cette apologie que si l'on ne prend pas beaucoup de plaisir à ses avantures, il ne doute pas du moins que la Description qu'il donne des Isles du Cap-Verd, de leurs productions, de leurs manufactures, &c. ne soit d'une extrême utilité pour les Anglois qui portent leur commerce dans ces Isles. La premiere partie de l'Ouvrage contient les avantures de l'Auteur. Le reste est donné à la Description des Isles du Cap-Verd, & peut passer pour la meilleure Relation qu'on ait de ces Isles dans aucun langage. Elle est accompagnée de plusieurs Cartes de l'Isle, composées par Roberts même, & de quatre Planches : 1. Une vûe de la Baye de Salt Point dans l'Isle de S. Jean, où l'Auteur aborda dans sa Chaloupe. 2. L'arbre nommé, le Dragon. 3. Un homme & une femme de la même Isle, nuds, suivant l'usage du Pays. 4. Les mêmes, en habits dont ils ont aussi l'usage. On s'est arrêté d'autant plus volontiers au détail des infortunes de Roberts, qu'ayant passé onze jours entre les mains des Pyrates, ce récit devient utile pour la connoissance des usages & des mœurs de ces Brigands.

ROBERTS. 1721. Observations

Le 14 de Septembre 1721, le Capitaine Roberts s'engagea au service de voyage, Deffein da Tome II.

ROBERTS. 1721.

quelques Marchands de Londres pour le voyage de Virginie. Là, il devoir prendre le commandement d'un Vaisseau nommé le Dauphin, avec une cargaison pour la Côte de Guinée; d'où il devoit retourner à la Virginie ou aux Barbades, suivant l'espérance qu'il auroit de rendre son voyage plus utile aux Propriétaires.

avec le Capitaine Scot-

Le Capitaine Scot, un des Chefs de l'entreprise, faisant voile à la Virginie dans un Vaisseau de vingt-deux pieces de canon, nommé le Roi Sagamore, Roberts part Roberts partit avec lui. Mais un vent contraire les ayant forcés de relâcher à Plymouth, ils trouverent dans ce Port le Comte de Belhaven, nommé au Gouvernement de la Barbade, que la même raison avoit forcé d'y entrer sur le Royal Anne, grand Vaisseau de guerre. Le tems s'étant adouci, sans promettre beaucoup de constance, ce Seigneur remit à la voile, sous de si malheureux auspices, qu'il fut jetté sur les rocs du Lezard, où il périt avec Naufragede Myla plus grande partie de son équipage. Scor, plus attentif à sa sûreté, attendit un mois entier pour se remettre en mer. Sa course fut heureuse, & n'eut même rien de remarquable; excepté les observations de Roberts sur l'Isse de Ténerife, dont on a déja rendu compte dans la description de cette Isle.

On arrive aux Isles du Cap-Verd:

lord Belhaven-

Ils arriverent à l'Isle de Sal, une des Isles du Cap-Verd; mais n'y trouvant aucun des Habitans, ils en partirent le soir à huit heures, & le lendemain ils aborderent à dix heures du matin dans l'Isle de Buona-Vista, où leur dessein étoit de prendre leur cargaison de sel. Ils mouillerent dans la Rade

Angloise, sous la perite Isle, au-delà du Roc abîmé.

Méthode de tiser du fel.

Le jour suivant ils descendirent au rivage, pour convenir de prix avec les Ouvriers qui devoient tirer le sel des Mines, & pour acheter d'autres marchandises, telles que des Chevaux & des Anes, dont ils vouloient faire une partie de leur cargaison. Ils s'attacherent ensuite au travail. La méthode du Pays est que les gens d'un Vaisseau reçoivent le sel aux Mines, & le transportent à peu de distance dans quelque lieu propre à le faire secher; après quoi les Habitans du Pays le chargent sur des Anes, & mettent un Negre pour conduire ces animaux par troupes, dont chacune est composée de quinze. Mais il faut prendre garde de ne pas faire porter plus de sel à la fois qu'on n'a de gens pour l'embarquer austi-tôt; car s'il en arrive trop au lieu de l'embarquement, il n'y a point de soins ni de précautions qui puissent le garantir du sable, que le moindre souffle met en mouvement, parce qu'il est d'une extrême legereté. Il se mêle alors avec la marchandise, & lui cause un tort irréparable pour la vente. L'Auteur donne un autre conseil, qui regarde la cargai-Précautions pour son des Bêtes vivantes. Tandis qu'on s'occupe à faire tirer le sel, il faut veiller Le faire transport foigneusement à faire porter chaque jour du foin aux animaux qu'on veut conserver; car si l'on s'en repose sur la sidélité des Negres, ils violent leurs engagemens avec tant de mauvaise-foi, qu'on perd ses meilleures Bêtes, ou que devenant moins propres au travail, leur valeur diminue dans d'autres lieux. Enfin l'Auteur ajoûte qu'il faut apporter assez d'eau pour la provision du Bâtiment, tandis qu'on est à tirer le sel; parce que les sources étant fort éloignées des Mines, il en coûte beaucoup pour faire venir de l'eau sur le dos des Anes, & que si l'on a des Bestiaux à bord il est impossible de fournir à cette dépense.

On quitta l'Isle de Buona-Vista pour se rendre à celle de Maio, ou de Mai,

où l'on trouva cinq Bâtimens qui chargeoient du sel pour la Baltique. Cette rencontre fut heureuse pour les Matelots Anglois, qui commençoient à se ressentir de ce qu'ils appellent la famine de l'Ouest; c'est-à-dire, à manquer d'eau & de tabac. De l'Isle de Mai, on mit à la voile pour celle de S. Jago: mais ayant voulu s'approcher du Port Villa de Praya avec toutes les voiles, on fut jetté par le vent au-dessous de la Rade, & pendant trois jours on s'efforça inutilement d'y entrer. La disette d'eau sit périr dans cet intervalle une partie des Anes; trifte leçon qui apprit aux Anglois à serrer leurs voiles en approchant de cette Baye, parce qu'il y souffle ordinairement un vent de terre, dont il n'est pas aisé de se garantir.

1721. Dangers pres

ROBERTS.

Après avoir renouvellé la provision d'eau & de bois, & pris du foin & des cocos verds pour les Bestiaux, on tourna les voiles vers la Barbade. Dans le passage on trouva une Baleine morte, & sur elle un prodigieux nombre d'Oi-Teaux qui la dévoroient, quoique la terre la plus proche fût à plus de trois cens mer. lieues. On aborda au Port de la Barbade vers la fin du mois de Mars 1722. Les Chevaux & les Anes étoient en si mauvais état qu'on n'en put vendre qu'un petit nombre; & les provisions se trouvoient si cheres au Marché que si quel- la Baibade, ques honnêtes gens de l'Isle, amis de nos Marchands, ne leur en eussent fourni gratis, il auroit fallu prendre le parti de tuer la plus grande partie de ces

animaux. Pour comble de disgrace, le vin de Canarie qu'on avoit acheté à Ténerife, se vendoit moins que celui de Madere, quoiqu'il eût coûté le double & qu'il fût beaucoup meilleur. Mais le goût des Habitans de la Barbade est

Scot fe rend à

si déclaré pour le Madere, qu'ils le préferent à tout autre vin.

Tous ces contre-tems firent hâter son départ au Capitaine Scot. Roberts, à Roberts quite Roberts quitte qui sa résolution déplut, l'engagea, pour ses gages & pour quelque argent mande un puit prêté, à lui acheter une Felouque, nommée la Marguerite, d'environ soi- Bâtiment. xante tonneaux, pour exercer le commerce en son propre nom. L'ayant chargée de diverses marchandises pour la Côte de Guinée & pour les Isles du Cap-

Caraïbes l'obligea de partir avec Scot, vers le milieu du mois de Juillet. Cependant il en sut séparé, trois jours après, par un coup de vent. Ensuite son mauvais sort le fit tomber malade. Tandis qu'il étoit confiné dans son lit, le Pilote, par inattention ou par ignorance, perdit sa route. Il erra longtems sans se reconnoître. Enfin, par de long détours, on arriva vers le mi-

Verd, la crainte de quelques Pyrates, qui croisoient aux environs des Isles

Son Pilote perd

lieu d'Octobre à l'Isle de Sal.

Il arrive à l'Isla de Sal.

On jetta l'ancre dans la Baye de Palmera, qui est au Nord de l'Isle. C'étoit la faison des Tortues vertes. Roberts observe à cette occasion que les François viennent souvent aux Isles du Cap-Verd dans la seule vûe d'y prendre des Tortues, qu'ils salent au rivage, à peu près comme la Morue de Terre-Neuve, & qu'ils vendent aux Indes Occidentales avec beaucoup de profit. Ils gardent les écailles pour la France, où le débit en est plus avantageux qu'en Angleterre; sur-tout celui des Tortues de ces Isles, qui ont l'écaille plus fine & plus transparente que dans tout autre lieu. D'ailleurs ils y trouvent quelquefois de l'Ambre gris, particuliérement dans l'Isle de Sal; & l'on prétend que si les Ambre gris, Chats fauvages, & même les Torrues vertes, ne mangeoient pas cette précieuse gomme, on y en trouveroit beaucoup davantage.

Tortues vertes &

Roberts, qui avoit besoin de rafraîchissemens, ayant envoyé sa Chaloupe

ROBERTS. 1722.

che des tortues.

à terre pour lui trouver quelques Tortues nouvellement pêchées, la vit revenir en moins de deux heures. Elle lui en apportoit une, qui pesoit entre deux & trois cens livres, avec un Negre de Saint Nicolas, qui lui en fit présent Negres à la pê. au nom de ses Compagnons. Ils étoient venus à Sal au nombre de soixante, pour y pêcher des Tortues par l'ordre d'un Capitaine de Vaisseau qui étoit allé depuis près d'un an charger à Bona-Vista. Mais une si longue absence leur faisant perdre l'espérance de le revoir, ils offroient à Roberts la moitié de leurs Tortues, de leur huile, de leurs écailles & de leur ambre gris, pour transporter l'autre moitié dans l'Isle de Saint Nicolas. Comme son dessein étoit de se rendre dans cette Isle, il leur offrit d'y transporter leurs manchandises; mais il ne voulut point accepter leur présent sans sçavoir à qui le fond appartenoit. Le Negre croyoit avoir été employé par un Capitaine Anglois. Cependant on lui nomma les Ports d'Angleterre & d'autres lieux qu'il ne put reconnoître. Enfin Roberts nomma les Bermudes, & le Negre assura que le Capitaine étoit venu de ces Isles. Le jour suivant on mit à la voile pour Saint Nicolas, après s'être chargé de six Negres, avec deux de leurs semmes & un enfant à la mammelle. On mouilla, la nuit suivante, dans la Rade de Trefall, sur six brasses de fond.

berts avec un Prêtre Portugais.

Le lendemain au matin, il vint à bord un Prêtre Portugais, qui se donna pour le Maître de tout ce que les Negres avoient acquis dans l'Isle de Sal. Il prétendoit les y avoir envoyés pour la pêche des Tortues & de l'ambre gris, avec la convention d'un falaire. Comme le plus grand nombre y étoit resté avec le fruit de leur travail, & que sur le récit de Roberts il appréhendoit qu'ils ne lui manquassent de fidélité, il convint avec lui que pour la somme de cent dollars & un bel Esclave, il iroit prendre à Sal les Negres & leur pêche. Roberts ne se fit pas presser, dans une occasion si simple de gagner de l'argent, & de se rendre agréable aux Portugais. Mais il se fit promettre que les cent dollars lui seroient comptés avant que les Negres & les marchandises

fussent débarqués.

Avant ce voyage, il quitta la Rade de Trefall, qui est à quinze ou dix-huit milles de la Ville, pour aller jetter l'ancre dans l'ancienne Rade de Paraghisti, d'où le chemin est plus court & plus commode jusqu'à la Ville de S. Nico-Projets de Ro- las. Il se proposoit de trocquer son bled & son riz pour des étosses (48) de coton, de l'ambre gris, du sang de dragon, & d'en vendre même une partie argent comptant. D'un autre côté il avoit appris que les Isles au-dessus du vent étoient dans un si grand besoin de provisions, que depuis un an il y étoit mort plus de cinq cens personnes de faim & de misere. Ainsi la principale partie de sa cargaison consistant en riz & en bled, il n'avoit à se promettre que de grands avantages. Cependant il résolut de ne pas remettre plus loin à satisfaire le Prêtre Portugais, de peur que ses Negres ne trouvassent le moyen de revenir sans son secours. Cette entreprise ne demandoit pas plus de huit jours; & dans la saison où l'on étoit, il ne devoit pas craindre qu'il arrivât d'autres Vaisseaux pour lui enlever ses espérances de commerce.

Il s'artête à Currifal.

Dans cette résolution il tourna le lendemain vers Currisal, pour y renouveller sa provision d'eau & de bois. Ce lieu est fort commode pour l'eau, qui

<sup>(48)</sup> De celles qu'on porte aux Côtes de Guinée, & que les Portugais nomment Baraful.

y descend jusqu'à la mer; mais le bois est assez loin, & le chemin si difficile, que sans l'assistance de quatre Negres, qui étoient à bord avec le Prêtre, il ne seroit jamais parvenu à s'en procurer. Aussi ne l'avoient-ils accompagné que pour lui rendre ce service, & le quitterent-ils lorsqu'il mit à la voile.

ROBERTS. 1722.

Le jour suivant vers dix heures du matin, il fut arrêté par un calme, qui dura tout le reste du jour. Vers le soir, il découvrit trois Bâtimens; & le premier, qu'il observa soigneusement avec sa lunette, lui parut gros & chargé. Il ne douta point que les autres ne fussent de même, & qu'ils n'arrivassent ensemble. Cependant comme le calme continuoit, & qu'ils ne faisoient aucun signe, il passa la nuit à l'ancre. Mais le vent s'étant levé avec le Soleil, il ap- des Pyrates. perçut bientôt, sur le Vaisseau qu'il avoit observé, un grand nombre d'hommes en chemise, & une longue bordée de canons, qui lui rendirent cette rencontre fort suspecte. Il étoit trop tard pour se dérober par la fuite. Déja le Vaisfeau étoit fort proche. Cependant lorsqu'il fut à la portée du canon, il arbora le Pavillon d'Angleterre; ce qui rendit l'esperance aux Anglois. Roberts fe hâta de faire paroître aussi le sien. Il remarqua que le Vaisseau portoit environ soixante-dix hommes & quatorze pieces d'artillerie. Le Capitaine se faisant voir sur l'avant, demanda à qui appartenoit la Felouque & d'où elle venoit. Roberts répondit qu'elle étoit de Londres & qu'elle venoit de la Barbade. Fort bien, lui dit-on, c'est ce qu'on n'ignoroit pas. Là-dessus, on lui ordonna brufquement d'envoyer sa Chaloupe.

Il renconfra

Les Pyrates Pabordent & l'ine

Qui étoit leur

Roberts ne fit pas difficulté d'obéir. Le Capitaine du Vaisseau étoit un Portugais, nommé Jean Lopez, comme on l'apprit ensuite; mais qui scachant fort bien la Langue Angloise, avoit jugé à propos de se faire passer pour un Anglois, né vers le Nord de l'Angleterre, fous le nom de John Ruffel. Il demanda aux deux Matelots que Roberts lui avoit envoyés, où étoit le Patron de la Felouque. Ils lui montrerent Roberts, qui étoit à se promener sur son tillac. Aussi-tôt la fureur paroissant dans ses yeux, il l'accabla d'injures. Roberts étoit en mules & en chemise, aussi peu capable de désense par sa situation que par la petitesse & le mauvais état de son Bâtiment. Il comprit dans quelles mains il étoit tombé, & qu'en déclarant son mépris par le silence il s'exposoit à se faire tuer d'un coup de balle. Sa réponse sut une marque honnête d'étonnement sur la maniere dont il se voyoit traité. On continua les Ses emporteoutrages, & l'on y joignit les plus furieuses menaces, avec des reproches de naces, ce qu'il n'étoit pas venu lui-même à bord. Il répondit que n'ayant entendu demander que la Chaloupe, il n'avoit pas cru que cet ordre le regardât perfonnellement. Quoi! miférable chien, reprit Russel, tu feins de ne m'ayoir pas entendu. Je vais te faire prendre de meilleures manieres. Le récit des emportemens d'un Pyrate mériteroit peu d'entrer dans cette Histoire, si l'Auteur n'avoit averti qu'il le croit utile pour faire connoître les mœurs de cette odieuse race.

Russel donna ordre aussi-tôt à quelques-uns de ses gens de lui amener Ro- ner Roberts, & berts, & chargea dix ou douze autres de ces Brigands de prendre possession le malutaite, de la Felouque. A l'arrivée de Roberts, qui lui fut amené sur le champ, il tira son sabre, en répetant, avec d'affreux blasphêmes, qu'il sçauroit lui apprendre à vivre. Le malheureux Roberts se crut à sa derniere heure, & con-

ROBERTS.

tinua de s'excuser sur son ignorance. Mais l'autre, dans le dessein apparemment de l'effrayer, tenoit son sabre levé & continuoit ses menaces. Un de ses gens affecta de lui retenir le bras, & promit à Roberts qu'il ne lui arriveroit rien de fâcheux. Alors Russel voulut sçavoir pourquoi il étoit si mal vêtu. L'excuse de Roberts sur qu'il ne s'attendoit pas à paroître devant un homme si redoutable. Et pour qui me prenez-vous, reprit Russel? le les Roberts fort embarrassé chercha long-tems sa réponse. Ensin, dans la crainte d'offenser également par la verité ou par la statene, je crois, répondit-il, que vous êtes un Homme de distinction, qui fait de grandes entreprises sur mer. Tu mens, répliqua Russel; ou si tu crois dire vrai, apprends que nous sommes Pyrates.

Discours du Pycate, & réponses de Roberts.

Roberts lui ayant offert d'aller se vêtir plus décemment, il lui dit, en jurant plus que jamais, qu'il étoit trop tard & qu'il demeureroit dans l'habillement où il s'étoit laisse prendre; mais que son Bâtiment & tout ce qu'il contenoit ne lui appartenoit plus. Je ne le vois que trop, répondit Roberts. Cependant lorsqu'il m'est impossible de l'empêcher, j'espere de votre génerosité que vous vous contenterez de ce qui peut vous être utile, & que vous me laisserez le reste. Le Pyrate lui dit, avec moins de brutalité, que ses Compagnons en décideroient. Mais en même tems il lui demanda un Mémoire exact de tout ce qu'il avoit à bord, sur-tout de son argent; & s'il s'y trouvoit quelque chose de plus qu'il n'auroit accuse, il protesta qu'il le feroit brûler vis avec sa Felouque.

Fausse compasfron des Pyrares.

Tous les gens du Vaisseau, qui prêtoient l'oreille à cette conférence, avec un air affecté de compassion, lui conseillerent d'un ton d'amitié d'être sincere dans sa déclaration, sur - tout à l'égard de l'argent, des armes & des munitions, qui étoient, lui dirent-ils, leur objet principal; en l'avertissant que leur usage étoit de punir fort séverement les gens de mauvaise-foi. Il leur rendit le compte le plus fidele qu'il pût trouver dans sa mémoire. Aux questions qu'on lui fit sur le dessein de sa navigation présente, il ne répondit pas moins fincerement qu'il alloit à Sal, pour remplir ses conventions avec un Prêtre Portugais. Mais Russel lui apprit là-dessus que son Prêtre ne verroit jamais le trésor sur lequel il fondoit ses espérances, parce qu'il l'avoit fait enlever par quelques Fripons de sa Troupe, qui avoient pris la fuite avec leur butin. Il ajoûta que les informations qu'il avoit reçues touchant l'arrivée de Roberts, joint à quelques lumieres sur une somme de quinze cens ou deux mille dollars que le Prêtre & le Gouverneur de S. Nicolas avoient dans leurs coffres, étoient le seul motif qui l'avoit amené; sans quoi, son dessein & celui de ses Compagnons auroit été de se rendre à Buona-Vista. Roberts lui demanda de qui il tenoit tous ces éclaircissemens. Il répondit que c'étoit du Capitaine Scot. Mais vous êtes donc de ses amis, reprit Roberts? Plus qu'il ne mérite, répliqua le Corsaire; car nous nous sommes contentés de brûler son Vaisseau, & nous l'avons mis à terre dans l'Isle de Buona-Vista.

Cependant Russel ne pouvant perdre de vûe le Prêtre & le Gouverneur, prit la résolution de s'avancer dans la Rade de Paraghisi, pour gagner la Ville & les y surprendre. Il donna ordre à Roberts de lui servir de Guide dans felouque. Comme elle n'avoit pas cessé d'être à l'ancre, les Pyrates laisserent couler le cable, pour s'épargner l'embarras de la manœuvre. Les deux autres Bâtimens étoient demeurés jusqu'alors immobiles sur leurs ancres; mais

Ce qu'ils avoient déja fait, & ce qu'ils alloient entreptendre. lorsqu'ils virent le premier à la voile, la Rose, Vaisseau de trente-six pieces de canon, commandé par Edmond Lo, Chef général des Pyrates, se mit 1722. en mouvement pour le suivre. S'étant bientôt rejoints, Russel rendit compte à Lo de ce qui s'étoit passé, & de l'espérance qu'il avoit le même soir d'en- Géneral des Pyralever le Prêtre & le Gouverneur. Son projet fut applaudi, & Lo fit passer tes.

sur son bord quelques-uns de ses gens pour le renforcer.

Le Vaisseau de Russel continua de s'avancer jusqu'à la hauteur de Porto-Lappa, qui est une petite Baye entre Currisal & Paraghisi. Là, un Pyrate Gouvernent & lo Prêtre de S. Nide la Troupe fit ferment que suivant ses lumieres, c'étoit l'endroit le plus colas, proche de la Ville & le plus commode pour débarquer. Auffi-tôt Ruffel fit tourner vers la Baye; & lorsqu'on fut à demie-lieue de la terre, il descendit dans fa Chaloupe avec trente-cinq hommes, pour gagner le rivage. Le Vaisseau n'en eut pas moins ordre de continuer sa course, & d'aller mouiller dans l'ancienne Rade de Paraghifi.

Le lendemain Russel & ses gens revinrent à bord, avec le Prêtre, le fils du Gouverneur, & cinq ou six Negres, qu'ils avoient enlevés. On mit à la voile aussi-tôt, pour rejoindre les deux autres Vaisseaux, qui étoient demeurés à l'entrée de la Rade. Le Géneral paroissant sur le sien, demanda de loin s'il y avoit d'heureuses nouvelles. Russel répondit qu'il se réservoit lui-même à lui en rendre compte. Le Prêtre & les autres Prisonniers furent mis dans la Chaloupe, & Roberts avec eux, pour être presentés au grand Général Lo.

Russel les suivit dans son propre Esquif. » A leur entrée dans le Vaisseau, tous les Pyrates vinrent les saluer suc- Roberts est pre-» A leur entree dans le valueau, tous les rylates valueau les fautes luc-ceffivement & les affurer qu'ils étoient touchés de leur infortune. Cette cé-lo Leur entre-» rémonie se fit si gravement que les Prisonniers ne purent distinguer si c'é- rien. » toit une insulte. On leur dit du même ton qu'il falloit rendre leurs respects » au Commandant. Un Canonier se chargea de lui présenter Roberts. Il trou-" va Lo assis sur un canon, quoiqu'il y eût des chaises près de lui. Mais un Hé-» ros de cet Ordre ne pouvoit paroître que dans une posture martiale. Ayant » ordonné qu'on le laissat seul avec Roberts, il lui dit qu'il prenoit part à sa » perte; qu'étant Anglois comme lui, il ne souhaitoit pas de rencontrer ses " Compatriotes, excepté quelques-uns dont il étoit bien-aise de châtier l'ar-" rogance: mais que la fortune le faisant tomber entre ses mains, il falloit » qu'il prît courage & qu'il ne marquât point d'abattement. Roberts répondit » qu'au milieu de son chagrin il se flattoit encore qu'ayant affaire à des gens » d'honneur, sa disgrace pourroit tourner à son avantage. Le Corsaire lui con-» seilla de ne pas se flatter trop, parce que son sort dépendoit du Conseil & » de la pluralité des voix. Il ne desiroit point, répeta-t'il, de rencontrer des » gens de sa Nation; mais comme lui & ses Compagnons n'attendoient rien » que de la fortune, ils n'osoient marquer de l'ingratitude pour ses moindres " faveurs, dans la crainte que s'en offençant elle ne les abandonnat dans leurs " entreprises. Ensuite prenant un ton fort doux, il pressa Roberts de s'asseoir, » mais sans lui faire l'honneur de quitter lui-même sa posture. Roberts s'assir. 32 Alors, le Général lui demanda ce qu'il vouloit boire. Il répondir que la 39 foif n'étoir pas son besoin le plus pressant; mais que pour reconnoissance " pour tant de bonté il accepteroit volontiers tout ce qui lui seroit offert. Lo » lui dit encore qu'il avoit tort de se chagriner & de s'abattre; que c'étoit le

Edmond Lo ,

ROBERTS. 1722. Ironie des Cor-

" hasard de la guerre, & que le chagrin étoit capable de nuire à la santé; " qu'il feroit beaucoup mieux de prendre un visage riant, & que c'étoit même " la voie la plus sûre pour mettre tout le monde dans ses interêrs. Tous ces con-" seils étoient sans doute autant d'ironies, & Roberts sut surpris de trouver » cette figure si familiere à des Corsaires. Allons, reprir Lo, vous serez plus » heureux une autre fois. Et sonnant une cloche, qui fit paroître un de ses gens, il donna ordre qu'on apportat du Pounch; & dans le grand bassin, » ajoûta-t'il. Il demanda aussi du vin. L'un & l'autre fut servi avec beaucoup " de diligence. En buvant avec Roberts, il lui promit tous les services qui " dépendroient de lui. Il regrettoit beaucoup, lui dit-il, qu'il n'eût pas été » pris dix jours plutôt, parce que sa Troupe avoit alors en abondance diver-" ses sortes de marchandises qu'elle avoit enlevées à deux Vaisseaux Portugais » qui faisoient voile au Bresil, telles que des étoffes de soie & de laine, de la » toile, du fer & toutes fortes d'ustenciles; il auroit pû engager ses Compa-» gnons à lui en donner une partie, qu'ils avoient jettée dans la mer comme un » bien superflu: que s'il le rencontroit quelque jour dans une occasion si fa-» vorable, il lui promettoit de le dédommager de sa perte; enfin qu'il faisoit » profession d'être son serviteur & son ami. Quand j'aurois osé lui faire une. » réponse outrageante, dit Roberts, tant de caresses, feintes ou sinceres, " m'en auroient ôté la force, & m'obligeoient de le remercier.

Ruffel eft a imis à l'Audience, avec les Prifonniers Portugais.

Cependant on avertit le Général que le Capitaine Russel, avec les Prisonniers Portugais, attendoit ses ordres pour entrer. Il consentit à les voir. Les principaux Corsaires entrerent avec eux & remplirent tout l'espace. Lo fit asseoir les Prisonniers. Ensuite il se sit raconter par Russel toutes les circonstances de l'Expédition. Les trente-cinq hommes, qui étoient descendus à terre avoient commencé par se saissir de deux Negres de l'Isle, dont ils s'étoient fait des Guides pour s'approcher de la Ville pendant la nuit. Ils y étoient arrivés à neuf heures du foir, & le chemin qu'ils avoient fait par terre ne surpassoit pas douze milles. Ainsi, trouvant les Portugais sans défiance, ils avoient pû compter qu'il ne leur échapperoit aucune partie du butin. Ils s'étoient rendus d'abord à la maison du Gouverneur, où ils avoient laissé une Garde. Ensuite ils étoient Récit de son allés surprendre le Prêtre dans la sienne. Il ne faisoit qu'arriver de Currisal: mais quelque étonnement qu'il eût dû recevoir de cette visite, il avoit eu le courage de n'en faire paroître aucune marque. Il avoit fait servir de la viande & du vin, en priant ses Hôtes de ne pas s'offenser de la mauvaise chere qu'il leur faisoit dans une occasion si peu prévue, & leur promettant de leur présenter le lendemain tout ce que l'Isse avoit de meilleur.

Expedition.

Russel l'avoit remercié. Mais il lui avoit déclaré qu'étant chargé d'une commission importante il souhaitoit que l'execution n'en sût pas differée; qu'ayant appris par des témoignages certains que lui & le Gouverneur avoient dans leurs coffres une bonne provision de dollars, il étoit venu pour demander sa part de ce trésor, sur le principe que rien n'étoit plus nuisible au Commerce que de tenir l'or & l'argent caché & d'en arrêter la circulation. A cette déclaration le Prêtre avoit répondu, sans se troubler, que ceux qui lui avoient donné ces informations l'avoient trompé, & qu'il n'y avoit aucune vraisemblance que dans une Isle si déserte & si peu cultivée, on pût amasser des trésors. La réplique de Russel avoit été, qu'ayant reçu de la Nature deux secours pour

la vérification de cette espece de fairs, c'est-à-dire, des yeux & des mains, il alloit les employer. Loin d'en paroître plus timide, le Prêtre avoit fait allumer quantité de cierges, car il n'avoit pas d'autres chandelles; en regrettant seulement que ces provisions ecclésiastiques, qu'il recevoit de l'Evêque de S. Jago, fussent employées à d'autres usages que ceux du service divin. Russel avoit fair visiter tous les coins & tous les détours de la maison, où n'ayant trouvé que vingt dollars il avoit dédaigné de prendre une si petite somme. Delà il étoit retourné à la maison du Gouverneur. Les recherches s'y étoient faites avec le même soin, mais avec aussi peu de succès. Ne doutant point alors de la fausseté des informations, il avoit fait faire une garde exacte à ses gens pendant le reste de la nuit, & le marin il avoit résolu d'emmener quelques Prisonniers pour la satisfaction du Général.

Lo, qui avoit écouré ce récit avec plusieurs marques de chagrin, ne put s'empêcher ici de l'interrompre. Est - ce - là, dit-il en jurant, ce qui me revient resd'avoir attendu toute la nuir! Quel besoin avons - nous de ces Misérables? C'est de l'argent qu'il nous faut; & s'ils n'en ont point, je les donne au Dia-

ble avec leur Isle.

Tome II.

Russel picqué de se voir interrompu si brusquement, répondit d'un ton fort Fermeté de Russel aigre qu'il avoit autant d'interêt que le Géneral & toute la Troupe à trouver fel à lui téponde l'argent quand il y en avoit, & qu'on pouvoit s'en rapporter à lui quand il assuroit qu'il n'avoit rien négligé; qu'il étoit persuadé que le Prêtre & le Gouverneur n'avoient que vingt dollars, qui partagés entre tous leurs Compagnons, ne feroient pas six sols à chacun pour sa part; & que pour leur honneur il ne jugeoit pas à propos de s'arrêter à de si petites sommes. Pour moi, continua-t'il, je ne m'attache qu'à ce qui mérite mon artention; & quand je trouverai quelque chose de cette nature, je ferai voir que je ne manque ni de hardiesse, ni de courage. Mais si je fais le métier de Voleur, je veux que l'occasion soit digne de moi, sur-tout dans des lieux que nous devons regarder comme un azile contre une infinité de cas qui peuvent nous arriver. Lo parut se repentir de son emportement. Il déclara d'un ton plus doux, que tout ce que Russel avoit dit étoit vrai; qu'il le reconnoissoit pour homme de courage & de jugement, & que sans disputer sur une bagatelle il le prioit d'achever son récit.

Russel flatté de cet éloge, reprit sa narration. De la maison du Gouverneur il avoit envoyé ordre au Prêtre de le venir trouver; mais ce rusé Portugais avoit déja pris la fuite avec tous ses Esclaves. Il ne restoit chez lui qu'une vieil- gais, & menaces le femme, de qui l'on apprit son évasion. Russel s'en prenant au Gouverneur, qui étoit un homme fort âgé, ne lui avoit donné que deux heures pour retrouver les Fugitifs; & paroissant peu touché de lui entendre dire qu'il seroit peutêtre impossible de les découvrir, parce qu'il y avoit des retraites impénetrables dans les Montagnes, il avoit juré que s'ils ne paroissoient pas dans deux heures il réduiroit la Ville en cendres. Une partie des Negres s'étant mis à chercher le Prêtre, on l'avoit enfin découvert. Il étoit venu d'un air foumis, faire des excuses de sa fuite, en la traitant lui-même de folie & d'imprudence, puisqu'il n'avoit aucune raison de se cacher. La seule vengeance que Russel en avoit tirée, avoit été de se réjouir avec tous ses gens aux dépens de son vin & de ses provisions, & d'inviter même tous les Habitans à prendre part à la Fête;

Chagrin du Gé .

Il ne trouve pas

d'argent dans

Ruffel reprend fon récit. Fuite du Prêtre PortuROBERTS. 1722.

mais après s'être amusé long-tems de son chagtin, il lui avoit déclaré qu'il salloit le suivre à bord, avec le Gouverneur & cinq ou six autres Insulaires. Le Prêtre effrayé de cet ordre avoit demandé, la larme à l'œil, s'il devoit s'attendre à l'esclavage. On l'avoit assuré, pour le consoler, que les Pyrates étoient aussi bons Chrétiens que lui, & qu'on ne pensoit qu'à le présenter au Géneral, pour rendre témoignage que le Gouverneur & lui n'avoient pas d'argent. Ils étoient venus sans avoir fait d'autre objection. Vous les voyez devant vous, ajoûta Russel, en s'adressant au Général. Disposez d'eux comme vous le jugerez à propos.

Les Prisonniers Portugais sont renvoyés.

Lo parut fort content de la conduire de son Capitaine. Il fit diverses questions aux Prisonniers; & n'ayant pas d'autre utilité à tirer de leur présence, il les sit remettre à terre avec assez d'humanité.

Roberts trouve une confolation dans fa captivité.

Roberts ne fut pas traité si génereusement. On lui déclara qu'il ne manqueroit de rien sur le Vaisseau, mais qu'il falloit y demeurer jusqu'à ce que le Conseil eût décidé de son sort. Le jour suivant, tandis qu'il étoit à rêver tristement sur le tillac, un des Pyrates s'approcha de lui, & lui ayant marqué civilement la part qu'il prenoit à sa peine, lui demanda s'il ne se souvenoit point de l'avoir vû. Il ajoûta qu'il avoit servi sous ses ordres lorsqu'il commandoit en 1718 une Fregate de trois cens tonneaux, nommée la Susanne. Pendant cet entretien, deux autres Pyrates, qui avoient été dans le même tems à fon service, s'approcherent aussi, & lui tinrent les mêmes discours. Il se rappella leur figure; mais sa surprise augmenta beaucoup lorsqu'ayant ajoùté qu'ils avoient entr'eux 40 ou 50 pieces de toile fine, & 5 ou 6 ballots d'étoffes de soie, avec d'autres marchandises, ils l'assurerent qu'ils attendoient que le Confeil eût décidé de son sort, & lui eût du moins rendu sa Felouque, pour lui faire une perite cargaifon, à laquelle ils joindroient tout ce qu'ils pourroient obtenir de leurs autres Compagnons. Là-dessus, regardant autour d'eux, comme s'ils eussent appréhendé d'être entendus, ils se rapprocherent pour lui dire plus sécretement, que s'il ne prenoit garde à lui, il seroit forcé de demeurer avec eux, parce que son Pilote avoit déclaré qu'il connoissoit parfaitement la Côte du Bréfil, & que le dessein des Pyrates étoit de tourner de ce côté là, lorsqu'ils auroient croisé quelque tems sur celle de Guinée; qu'il n'avoit qu'une seule voie pour s'en garantir, mais que sa liberté & leur propre vie dépendant de ce qu'ils alloient lui confier, ils lui demandoîent un secret inviolable: qu'entre les loix fur lesquelles leur association étoit fondée, ils s'étoient imposé, avec un redoutable serment, celle de ne forcer aucun homme marié à les suivre; que son Pilote, à qui l'on avoit déja demandé s'il l'étoit, avoit répondu qu'il n'en étoit pas sûr, mais qu'il le croyoit néanmoins; & qu'eux au contraire, qui l'avoient reconnu dès le premier moment, ils s'étoient efforcés de lui rendre service en assurant qu'il étoit marié, & qu'il avoit quatre enfans; qu'ils avoient rendu témoignage d'ailleurs à la bonté de son caractere & à sa fidelité dans ses promesses : que s'il vouloit donc être libre, c'étoit à lui de soutenir qu'il avoit effectivement une femme & cinq ou six en-

Loi inviolable des Pyrates.

Ruffel veut la violer pour l'interêt commun.

Ils lui apprirent encore qu'un homme des plus distingués dans leur Troupe demandoit avec beaucoup d'instances que ce serment su annullé, sous prétexte que la nécessité devoit être leur principale loi, & qu'il leur étoit im-

1722.

possible de croiser sur les Côtes de Guinée sans un Pilote qui les connût; que pour se faire écouter plus facilement, il ajoûtoit que dans la course qu'on alloit faire en Guinée, on pouvoir esperer de prendre quelqu'un qui eût les qualités nécessaires sans avoir celle d'homme marié, & qu'alors on mettroit Roberts au rivage; mais qu'il falloit attendre cette heureuse rencontre pour se défaire de lui. A la verité, le Général étoit fort opposé à cet avis, & representoit que si l'on violoit une fois quelque article des sermens fondamentaux, on ne pouvoir plus être sûr de rien. Toute la Troupe panchoit pour son opinion. Cependant Russel, qui étoit le Chef du Parti contraire, s'étoit acquis tant de considération qu'il étoit à craindre que son sentiment ne l'emportat. Après ce discours, les trois Matelots appréhendant de se rendre suspects, quitterent Roberts & lui laisserent le reste de ses interêts à ménager.

A peine s'étoient-ils retirés, que le Général parut sur le tillac, pour ordonner qu'on assemblat le Conseil avec le signal ordinaire. C'étoit un Pavillon de soie verte, que les Pyrates appelloient the green Trumpeter, c'est-àdire le Trompette verd, parce qu'il portoit la figure d'un homme avec la trompette à la bouche. Tout le monde s'étant rendu fur le Vaisseau du Général & s'étant placé, les uns dans sa chambre, les autres sur les ponts, & dans les endroits que chacun voulut choisir, il leur déclara qu'il ne les avoit fait assembler que pour déjeuner avec lui. Cependant il se tourna vers Roberts, à qui il demanda publiquement s'il étoit marié. Sa réponse fut qu'il l'étoit depuis dix ans, & qu'en partant de Londres il avoit cinq enfans, sans compter un sixiéme dont sa femme étoit grosse. On continua de lui demander s'il avoit laissé sa famille à son aise. Il répondit qu'ayant autrefois essuyé plusieurs disgraces, la cargaison de sa Felouque composoit une grande partie de son bien, & que des Chess, les des Chess, les chess s'il avoit le malheur de la perdre il n'esperoit guères de pouvoir donner du pain à ses enfans. Lo, regardant Russel, lui dit qu'il falloit y renoncer. Renoncer à quoi ? répondit l'autre en blasphêmant. Vous m'entendez, reprit le Général; & jurant à son tour, il répéta qu'il y falloit renoncer. Russel, s'échauffant beaucoup, prétendit que la premiere loi de la nature étoit, pour chacun, le soin de sa propre conservation, & rapporta plusieurs Proverbes pour prouver que la nécesfité n'a pas de loi. Lo répliqua doucement qu'il n'y consentiroit jamais; mais que si la pluralité des voix étoit contraire à son sentiment, il se réduiroit à la parience. Il ajoûta que tout le monde étant assemblé, c'étoit une affaire qui

rendre sur les ponts, & Roberts sur averti de demeurer dans la chambre. Le Conseil dura deux heures. Lo & Russel étant descendus les premiers, demanderent à Roberts s'il n'étoit pas vrai que sa Felouque étoit en fort mauvais état. Hélas! répondit-il, elle fait eau de tous côtés. Elle fait eau? reprit Russel. Qu'en feriez-vous donc, si elle vous étoit rendue? D'ailleurs vous êtes Roberts. sans Matelots, car à present tous les vôtres sont à nous. Et continuant de lui représenter ses besoins, il s'efforça long-tems de lui faire sentir sa misere. Ensuite, venez, venez, lui dit Lo, nous examinerons votre affaire en recommençant à boire. On apporta du pounch en abondance, & chacun se mit à parler de ses expeditions passées, en Terre-neuve, aux Isles de l'Amérique, aux Canaries. L'heure du dîner étant arrivée, Lo les invita tous. On leur servit des viandes, qu'ils s'arracherent de la main l'un de l'autre, comme une Troupe de

pouvoit être décidée sur le champ. Alors il donna ordre à tout le monde de se

Le Comen ... Pyrates est assem.

Embarras de

ROBERTS.

Explications utiles qu'il re-

Chiens affamés. C'étoir, disoient-ils, un de leurs plus grands plaisirs; & rien ne leur paroissoit si martial.

Le jour suivant, un des trois Matelots, qui avoient parlé la veille à Roberts, vint lui faire des excuses de leur peu d'empressement, qu'il rejetta sur un des articles de leur société, par lequel il étoit défendu sous peine de mort, d'entretenir des correspondances secretes avec un Captif. Il lui apprit qu'il n'avoit pas beaucoup à se louer de son Pilote; qu'il le croyoit disposé à prendre parti avec les Pyrates, & que le reste de ses gens ne lui étoient pas plus fidéles; de sorte que si on lui rendoit sa Félouque, il ne lui resteroit que son valer & un petit garçon pour la conduire; qu'il auroit souhaité, lui & ses Compagnons, de pouvoir lui offrir leurs services; mais qu'ils étoient liés par un autre article, portant que si quelqu'un de la trouppe proposoit quelque chose qui tendît à la séparation, ou qui marquât quelqu'envie de se retirer, il seroit poignardé sur le champ, sans autre formalité. Il ajoûta que jusqu'au moment où le Pilote de Roberts avoit déclaré que son Maître connoissoit parfaitement les Côtes du Bresil, Russel avoit témoigné de l'inclination à le servir, & qu'il avoit parlé de le dédommager de la perte de son bled & de son riz en lui formant une petite cargaison de toiles, d'étoffes, de chapeaux, de souliers, de bas, de galons d'or & de quantité d'autres marchandises, que les Pyrates gardoient dans la seule vûe de les donner à ceux qu'ils prenoient, lorsqu'ils les avoient déja connus ou qu'ils se sentoient pour eux de l'amitié; mais que Russel ayant changé de disposition, ce seroit peut-être envain que Lo prendroit les intérêts de Roberts, parce que Russel ayant été deux fois Général avoit conservé beaucoup d'ascendant sur toute la Trouppe, & que d'ailleurs il avoit toujours traité les Prisonniers avec plus de ménagement que Lo.

Propositions de Rustel,

Aussi-tôt que cet homme eut quitté Roberts, Lo parut; & sans toucher au sujet de sa peine, il lui parla de plusieurs sujets indifférens. Roberts sut obligé de soutenir gaiement une conversation fort fatiguante; car les Pyrates prennent un air d'autorité si absolue, qu'au moindre mécontentement ils outragent leurs Prisonniers, de coups ou de paroles, & le plus vil de la Trouppe s'en fait quelquefois un amusement. Russel arriva dans le même tems, & s'adressant à Roberts avec un visage riant, il lui dit, que plus il pensoit à la proposition de lui rendre sa Felouque, moins il y trouvoit d'avantage pour lui-même; qu'il l'avoit pris pour un homme sensé; mais que dans les instances qu'il faisoit pour obtenir sa Chaloupe, il ne voyoit que de l'obstination & du désespoir; que pour lui, il croyoit l'honneur de la Compagnie interresse à ne pas souffrir qu'un galant Homme courût volontairement à sa perte; que lui voulant beaucoup de bien, il avoit cherché pendant toute la nuit quelqu'expédient plus utile à ses véritables intérêts que la restitution de sa Félouque, & qu'il croyoir l'avoir trouvé : qu'il falloit commencer par mettre le feu à ce mauvais Bâtiment: nous vous retiendrons, continua-t'il, en qualité de simple Prisonnier, tel que vous êtes à présent; & dans cette supposition je vous promets & je m'engage à vous faire promettre par toute la Compagnie, que la premiere Prise que nous ferons sera pour vous. Ce secours, ajoûta-t'il, servira mieux que votre Felouque à rétablir vos affaires, & pourra vous mettre en état de quitter la mer pour aller vivre heureux avec votre famille.

Roberts lui fit des remercimens; mais témoignant peu de goût pour ses offres, il le pria de considerer que loin d'être aussi avantageuses qu'il paroissoit le croire, elles n'étoient propres qu'à consommer sa ruine. Quelle espérance auroit-il jamais de pouvoit disposer du Vaisseau & de la cargaison qu'on vouloit lui donner? Qui voudroit les acheter de lui, s'il n'étoit en état de prouver qu'il avoit droit de les vendre? Et si les Propriétaires en apprenoient quelque chose, ne seroit-il pas obligé de leur restituer la valeur entiere de leur bien, avec le risque d'être jetté dans un cachot & de se voir mener peutêtre au supplice ?

Cette réponse n'embarassa point Russel. Il la traita d'objection frivole. A l'égard du droit sur le Vaisseau & de la crainte d'être découvert, il prétendit que les Pyrares pouvoient faire à Roberts un billet de vente, & lui donner rasse par se infpar écrit d'autres titres qui assureroient sa possession : qu'il étoit aisé d'ailleurs de se dérober à la connoissance des Propriétaires, parce que les Pyrates scavoient toujours, soit par les déclarations du Maître d'un Vaisseau, soit par ses papiers, dont ils avoient soin de se saisir, qui étoient les principaux Interesses dans une cargaison & quel étoit leur Pays ou leur demeure. Il ajoûta que les écrits & les tittes pouvoient se faire sous un autre nom que celui de Roberts & lui servir jusqu'à la fin de sa vente ; après quoi il pourroit reprendre son véritable nom, & s'assurer ainsi de n'être jamais découvert.

Roberts se vit forcé de reconnoître qu'il y avoit non-seulement de la vraisemblance, mais une espece de certitude dans cette proposition. Il loua même l'esprit & l'habileté de Russel. Cependant après avoir confessé qu'un plan si adroit pouvoit le mettre à couvert, il eut le courage de déclarer qu'il étoit retenu par un motif beaucoup plus puissant que la passion de s'enrichir : c'éretenu par un motif beaucoup plus puissant que la passion de s'enrichir: c'éroit sa conscience, dont il craignoit les remords. De-là, s'étendant sur la betts, & son effet sur les Pyranécessité de la restitution, il toucha plusieurs points qu'il crut capables de ré- tes. veiller dans ses Auditeurs quelque sentiment de repentir. En effet son discours produisit différentes impressions. Les uns le féliciterent sur son éloquence, & lui dirent qu'il étoit propre à faire un bon Aumônier de Vaisseau. D'autres lui déclarerent brusquement qu'ils n'avoient pas besoin de Prédicateur, & que les Pyrates n'avoient pas d'autre Dieu que l'argent, ni d'autre Sauveur que leur épée. Mais, il s'en trouva aussi quelques-uns qui louerent ses principes, & qui souhaiterent que l'humanité du moins fût plus respectée dans leur Trouppe. Cette variété de propos fut suivie de quelques momens de silence. Mais Russel le rompit, pour prouver à Roberts par quantité de sophismes, qu'en supposant même que la Pyraterie fût un crime, ce n'en pouvoit être un pour lui de recevoir ce que les Pyrates auroient enlevé, parce qu'il n'auroit pas de part à leurs prises, & qu'il étoit prisonnier malgré lui. Supposez, lui dit-il, que nous ayons pris la résolution de brûler notre butin ou de le jetter dans la mer. Que devient le droit du Propiétaire, lorsque son Vaisseau & ses marchandises sont brûlés? L'impossibilité de se les faire ja-Vailleau & les marchandres toutes fortes de droits. Dites-moi, conclut Ruffel, Sophifme de mais restituer annéantit toutes fortes de droits. Dites-moi, conclut Ruffel, Ruffel pour gasi nous ne faisons pas la même chose, lorsque nous vous donnons ce qu'il dé-guer Roberts. pend de nous de brûler.

ROBERTS. 1722. Réponse de Ro.

Lo & tous les Spectateurs sembloient prendre plaisir à cette dispute. Mais Roberts s'appercevant que le ton de son adversaire devenoit plus aigre, brisa

ROBERTS.
1722.
Priere à laquelle
Roberts fe réaduit.

Il obtient sa de-

Souper que Rouffel lui donne, & fes circonfrances.

के<sub>र</sub>्ग १ ज्ञाप

Fermeté d'un Canonier qui fauve la vie à Roberts.

tout d'un coup, en déclarant qu'il reconnoissoit à la Troupe le pouvoir de disposer de lui; mais qu'ayant été traité jusqu'alors avec tant de générosité, il ne saisoit pas moins de sond sur leur bonté à l'avenir; que s'il leur plaisoit de lui rendre sa Felouque, c'étoit l'unique grace qu'il leur demandoit; & qu'il espéroit, par un travail honnête, de réparer ses pertes présentes. Lo, touché de ce discours, se tourna vers l'assemblée: Messieurs, dit-il, je trouve que ce pauvre Homme ne propose rien que de raisonnable, & je suis d'avis qu'il faut lui rendre sa Chaloupe. Qu'en pensez-vous, Messieurs? Le plus grand nombre répondit oui; & le dissérend sur ainsi terminé.

Vers le soir, Russel voulut traitet Roberts sur son bord, avant leur séparation. La conversation sur d'abord assez agréable. Après le souper, on chargea la table de Pounch & de vin. Le Capitaine prit une rafade, & but au succès de la Troupe. Roberts n'osa resuser cette santé. On but ensuite à la prospérité du commerce, dans le sens des avantages qui devoient en revenir aux Pyrates. La troisième santé fut celle du Roi de France. Ensuite Russel proposa celle du Roi d'Angleterre. Tout le monde la but successivement (49) jusqu'à Roberts. Mais Russel ayant mêlé dans le Pounch quelques bouteilles de vin pour le fortifier, Roberts, qui avoit de l'aversion pour ce mêlange, demanda qu'il lui fût permis de boire cette santé avec un verre de vin. Ici Russel se mit à blasphémer, en jurant qu'il lui feroit boire une rasade de la même liqueur que la Compagnie. Hé bien, Messieurs, reprit Roberts, je boirai plutôt que de quereller, quoique certe liqueur soit un poison pour moi. Tu boiras, répondit Russel, fut-elle pour toi le plus affreux poison; à moins que tu ne tombes mort en y portant les levres. Roberts prit le verre, qui tenoit presqu'une bouteille entiere, & porta la santé qu'on avoit nommée. La santé de qui? interrompit Russel. Mais, dit l'autre, c'est la santé qu'on vient de boire ; celle du Roi d'Angleterre, Et qui est-il le Roi d'Angleterre ? demanda Russel. Il me semble, lui dit Roberts, que celui qui porte la Couronne est Roi, du moins pendant qu'il la porte. Et qui la porte? insista Russel. C'est le Roi Georges, répondit Roberts. Alors Russel entrant en furie, s'emporta aux dernieres injures & jura que les Anglois n'avoient pas de Roi. Il est surprenant, lui dit Roberts, que vous ayez proposé la santé d'un Roi, dont vous ne reconnoissez pas l'existence. Le furieux Corfaire, sautant sur un de ses pistolets, l'auroit tué, s'il n'eut été retenu par son voisin. Il sauta sur l'autre, en répetant plusieurs fois que l'Angleterre n'avoit pas d'autre Roi que le Prétendant. Ses voisins l'arrêterent encore. Le Maître Canonier, qui étoit à table, homme consideré dans la Trouppe, se leva d'un air ferme, & s'adressant à la Compagnie; Messieurs, leur dit-il, si notre dessein est de soutenir les loix qui sont établies & jurées entre nous, comme je vous y crois obligés par les plus puissans motifs de la raison & de notre propre intérêt, il me semble que nous devons empêcher Jean Russel de les violer dans les accès de sa fureur, Russel, qui n'étoit pas encore revenu à lui-même, entreprit de défendre sa conduite; mais le Canonier s'adressant à lui du même ton, lui déclara qu'on ne lui avoit pas donné le pouvoir de tuer un homme de sang froid sans le consentement de la Trouppe, qui avoit les Prisonniers sous sa protection. Je

vois, ajoûta-t'il, que ce qui vous irrite est de n'avoir pu violer nos articles au sujet de Roberts. On sçaura mettre un frein à vos emportemens, & garder le Prisonier jusqu'à demain, pour le conduire à bord du Général, qui ordonnera de son sort avec plus d'équité. Toute la Compagnie paroissant approuver ce discours, Russel à qui l'on avoit ôté ses armes, reçut ordre de demeurer tranquille s'il ne vouloit offenser la Trouppe & se voir traité comme un mutin. Le Canonier dit à Roberts qu'on l'auroit conduit sur le champ au Général, s'il n'eut été défendu, par un ordre exprès, de recevoir les Chaloupes après neuf heures du soir.

Nouveaux ou-

1722.

Le lendemain il fut transporté sur le Vaisseau de Lo, qui lui promit sa trages de Russel. protection. Dans l'après midi, Russel vint à bord, accompagné de François Spriggs Commandant du troisiéme Vaisseau des Pyrates. Il dit au Général que le Pilote & les Matelots de Roberts vouloient entrer au service de la Troupe en qualité de Volontaires. Lo répondit que rendre la Felouque à Roberts sans aucun de ses gens, c'étoit le livrer à la mort; & qu'il valoit autant lui casser la tête d'un coup de pistolet. Je ne m'y oppose pas, répliqua Russel; mais ce que je propose est pour l'utilité de la Compagnie; & je voudrois voir qui seroit assez hardi pour me contredire. Il ajoûta qu'en qualité de Quartier-Maître, & par l'autorité que lui donnoit cet emploi, il vouloit que le Pilote & les Matelots fussent reçus sur le champ dans la Trouppe : que graces au ciel il foutenoit la justice & l'intérêt public, comme il y étoit obligé par son Poste; & que si quelqu'un avoit la hardiesse de s'y opposer, il avoit un pistolet à sa ceinture, & une poignée de balles pour se faire raison. Ensuite se tournant vers Roberts; mon ami, lui dit-il, la Compagnie t'a rendu ta Felouque, & tu l'auras. Tu auras deux Hommes, & rien de plus. Pour les provisions, tu n'auras que ce qui est actuellement dans ton Vaisseau. Il m'est revenu, conti-tination. nua-t'il, que plusieurs de nos gens se proposent de te former une cargaison. Mais je leur en fais défense, en vertu de mon autorité; parce qu'il n'est pas für que les marchandises qu'ils veulent te donner ne nous soient pas bientôt nécessaires à nous-mêmes. En un mot, je jure par tout ce qu'il y a de redoutable, que s'il passe quelque chose de nos Vaisseaux dans le tien, sans ma participation & sans mon ordre, je mets aussi-tôt le seu à ta Felouque & je t'y brûle toi-même avec tout ce que tu possedes.

Comme son emploi de Quartier-Maître lui donnoit effectivement ce pouvoir, Lo ne put s'opposer à sa résolution. Il ne restoit plus qu'à conduire Roberts sur sa Felouque. Il quitta le Vaisseau du Général sans que personne osât lui présenter le moindre secours, effet des menaces de Russel; car la générosité est une vertu fort commune entre les Corsaires. Comme ce furieux Capitaine étoit prêt à retourner sur son propre bord, il se chargea de prendre Roberts dans sa Chaloupe. En arrivant à son Vaisseau, il donna ordre que le souper sût préparé; & dans l'intervalle il se sit apporter du pounch & bord. Leur der-bord. Leur der-bord. du vin, avec des pipes & du tabac. Tous les Officiers furent invités, & Roberts nier entretien. avec eux. Russel lui dit qu'il l'exhortoit à boire & à manger beaucoup, parce qu'il avoit un voyage aussi difficile à faire que celui du Prophète Elie au mont Horeb, & que n'ayant ni vivres ni liqueurs dans sa Felouque il devoit faire un bon fond dans son estomac, pour résister long-tems à la soif & à la faim. Une raillerie si amere fit sentir à Roberts tout le malheur de sa situation. Ce-

ROBERTS.

pendant, il répondit qu'il esperoit mieux de la générosité de ceux qui lui laifsoient la vie & la libéerté. Russel jura qu'il n'avoit plus d'autre faveur à se reponente que le souper qui se prépare le

promettre que le souper qui se préparoit.

Je le conjurai, dit l'Auteur, plutôt que de m'abandonner dans cet état aux funestes extrémités qui sembloient me menacer, de me mettre à terre dans l'îs le voisine, où sur les Côtes de Guinée; enfin de faire de moi tout ce qu'il jugeroit à propos dans sa colere ou dans sa bonté, pourvû qu'il me dispensa d'entrer à son service. Il me répondit qu'il avoit dépendu de moi d'être de se amis; mais qu'ayant méprisé son amitié, il falloit me tenir au choix que j'avois fait; & qu'il avoit encore pour moi plus de bonté que je ne devois en attendre, après l'avoir mis plus mal avec sa Compagnie qu'il n'y avoit jamais été, & qu'il n'y vouloit être.

Raillerie de Ruf-

Roberts s'étant exculé par l'innocence de se intentions, le supplia, lui & tous ses Convives, de le regarder comme un objet de pitié plutôt que de vengeance. Il répondit » Vos argumens & vos persuasions sont inutiles. Il est propard. Vous avez resulé notre pitié lorsqu'elle vous étoit offerte; votre sont est décidé. Remplissez - vous l'estomac, pour soutenir vos forces aussi nong-tems que vous le pourrez; car il y a beaucoup d'apparence que le repas que vous allez saire sera le dernier de votre vie; à moins qu'ayant la conscience si tendre vous ne soyez assez bien avec le ciel pour en obtenir des miracles. Si je sens quelque pitié, c'est pour les deux Hommes qui doivent vous suivre. Je suis tenté de les prendre avec moi, & de vous laisser prositer seul des secours du ciel. Quelques personnes de l'Assemblée lui dirent que ces deux hommes s'exposoient volontairement à suivre leur maître & qu'ils étoient résolus de partager toutes ses disgraces. Apparement, reprit Russel, qu'il leur a rendu la conscience aussi délicate que la sienne. Vous verrez que le ciel ne resuser rien à de si honnêtes gens.

Trifte état de la Felouque de Roberts.

Ces railleries furent continuées pendant le souper. A dix heures, Russel sit appeller quelques Matelots qu'il avoit nommés pour la garde de la Felouque, & leur demanda s'ils avoient tout enlevé suivant ses ordres. Ils jurerent qu'ils n'avoient rien laissé, & qu'il n'y restoit que de l'eau. Comment de l'eau? reprit Russel en blasphémant. Ne vous avois-je pas donné ordre de vuider tous les tonneaux? Nous n'y avons pas manqué, répondirent-ils, & l'eau que nous avons laissée n'est que de l'eau de mer, qui entre de tous côtés dans le Bâtiment. Cette réponse calma le Corsaire, & lui donna occasion de redoubler ses ironies. Enfin lorsqu'il se sentit presse du sommeil, il donna ordre que Roberts & ses deux Hommes fussent conduits à leur Felouque. En mettant le pied dans l'Esquif, Roberts crut entendre la voix de son Pilote, qui lui disoit avec un faux air de tristesse; Capitaine, vous êtes donc résolu de m'abandonner. » Je lui demandai, raconte Roberts, si ce n'étoit pas lui-» même qui me quittoit volontairement. Il me répondit; je crois que j'y suis » forcé. Adieu donc lui dis-je. Il m'appella encore une fois, pour me prier » d'écrire à son frere, & de lui marquer où je l'avois laissé. Je lui répondis " que j'ignorois la demeure de son frere. Il demeure, me dit-il, à Carling-» fort en Irlande. Traître, lui répondis-je, ne m'avez-vous pas dit à la Bar-» bade que vous étiez Ecossois, & que toute votre famille étoit en Ecosse. Il » ne répliqua point. Le tems étoit obscur. En un moment nous perdimes le

Adieu qu'il reçoit de fon Pilote-

» Vaisseau de vûe.

Ce Pilote, que Roberts avoit pris à la Barbade, lui avoit dit effectivement qu'il étoit d'Ecosse; & qu'ayant servi sur un Bâtiment de la nouvelle Angleterre, il avoit perdu tout son bien dans un naufrage. A la vérité, il étoit presque nud lorsque Roberts l'avoit engagé à son service, & sa conduite n'avoit pas laissé d'être si bonne à la Barbade, qu'il n'y devoit rien à son départ. Roberts en avoit eu la preuve dans la liberté qu'on lui avoit laissée de partir; car la méthode de cette Isle est d'arrêter un Capitaine pour les dettes de ses gens, & de ne lui laisser lever l'ancre qu'après avoir satisfait leurs créanciers sur leurs gages futurs, ou qu'après avoir donné de bonnes cautions. Roberts, prévenu en faveur de son caractère, lui avoit acheté des habits & les instrumens nécessaires pour sa profession. Il ne lui avoit trouvé aucun des vices qui sont communs entre les gens de mer, tels que le jurement & le blasphême, l'ivrognerie, la débauche, &c. C'étoit un Presbitérien rigide, qui observoit scrupuleusement les loix de son Eglise; & les seuls démêlés que Roberts avoit jamais eus avec lui n'avoient regardé que l'Eglise Anglicane, contre laquelle il s'emportoit fouvent dans ses discours. Cependant, depuis qu'il s'étoit familiarifé avec les Corsaires, il étoit devenu plus méchant qu'eux. Il avoit formé en deux jours l'habitude de toutes sortes de vices. Son nom étoit Hunter.

ROBERTS. 1722. Caractère du

Roberts arrive

Comme c'étoit dans son propre Esquif que Roberts avoit en la liberté de dans sa Felonque. retourner à sa Felouque, il attendit impatiemment le jour pour reconnoître en Provisions qu'il quel état elle lui étoit rendue. Il y trouva d'abord de quoi remplir son chapeau y trouve. de miettes & de croutes de biscuit, avec quatre ou cinq poignées de tabac à sumer. Tout étant précieux pour lui dans la situation qu'on lui avoit annoncée, il recueillit soigneusement ces misérables restes. Il retrouva sa boussole, son quart de cercle, & quelques autres instrumens de mer. On lui avoit laissé son lit, comme un meuble inutile pour les Corfaires, qui, à l'exception des feuls Officiers, n'ont pas d'autres lits que le Tillac. Pour provisions de bouche, il ne trouva que dix bouteilles d'eau-de-vie & trente livres de riz, avec une fort petite quantité de farine. L'eau qui restoit dans les tonneaux ne montoit pas à plus de trois pintes.

Ses recherches tournerent ensuite vers les voiles. A la place des siennes, on en avoit mis de vieilles, qui étoient à demi pourries. Mais quelque Pyrate avoit eu l'humanité de laisser six aiguilles, avec un peu de fil retors, & quelques pieces de vieux canevas, dont il commença aussi-tôt à faire usage. Ce travail jours à réparet l'occupa pendant trois jours, lui & ses deux Hommes. Ils ne vêcurent dans les voiles. Sa cet intervalle, que de farine & de riz cru, avec quelques verres d'eau-devie, pour épargner leur eau, dont ils espéroient faire de la pâte. Le quatriéme jour, ils firent un petit gâteau, qu'ils partagerent fidellement en trois parts, & qui fut le meilleur mets qu'ils eussent mangé depuis qu'ils avoient quitté les Pyrates. Un autre jour ils composerent une sorte de bouillie, qui les soulagea beaucoup. C'étoit le 3 de Novembre. Avec une extrême difficulté ils avoient mis leurs voiles en état de servir. Roberts observa, le même jour, qu'il étoit à dix-sept dégrés de latitude. Le Pilote de Russel lui avoit dit en le quittant, qu'on étoit à soixante-cinq ou dix lieues de l'Isle S. Antoine, Est par Sud-demi-Est.

Il tourne vers les Isles dn Cap

Dans cette supposition il porta vers les Isles du Cap-Verd, sur-tout vers Verd. Tome II.

seize dégrés cinquante-cinq minutes du Nord, environ quarante-six lieues de

S. Antoine. La nuit suivante, il tomba un peu de pluie, qui lui donna le

ROBERTS. 1722.

Pêche d'un Shark, monstre marin.

moyen de recueillir quatre ou cinq pintes d'eau. Elle fut suivie d'un calme de plusieurs jours. Le 10, avec le secours d'un vent frais qui dura jusqu'au seize, il s'avança jusqu'à la vue de S. Antoine, à dix-huit ou dix-neuf lieuës de distance. Le calme ayant recommencé l'après midi du 16, il prit un Shark, que les François nomment le Requin. Cette pêche lui couta beaucoup de peine, & mit même le Bâtiment en danger par les violentes secousses du monstre marin, qui avoit onze pieds & demi de longueur. Roberts & ses deux Compagnons jugerent qu'il ne devoit pas peser moins de trois cens livres. Après l'avoir crû mort sur le tillac, ils lui virent recommencer ses mouvemens avec tant de furie qu'ils ne purent les arrêter qu'en lui coupant une grande partie de la queue, ou réside sa principale force. Ils lui trouverent dans le ventre cinq perits qui n'avoient encore que la grosseur d'un merlan. Son foye n'étoit pas d'un noir rougeatre, comme il est ordinairement dans les animaux de cette espece, mais d'un fort beau gris. Roberts faisant aussi-tôt du feu avec son fusil, seule arme qu'on lui avoit laissée, se servit d'eau de mer pour faire cuire quelque partie de sa pêche, dont il fit un repas, qui lui parut délicieux. Comme il manquoit de sel pour conserver le reste, il le coupa en longues tranches qu'il fit fecher au Soleil. Son fusil lui devint un meuble fort utile, parce qu'on ne lui avoit laissé aucun autre instrument pour allumer du feu. Etant aussi sans chandelle, il se servoit pendant la nuit d'un charbon ardent pour observer l'aiguille aimantée & regler ainsi sa course.

Usage qu'il en fair.

Plan des Pyrates pour leurs courics.

Dans le sejour que l'Auteur avoit fait avec les Pyrates, il avoit découvert la route qu'ils vouloient prendre, quoiqu'ils affectassent d'en faire un secret. Leur dessein étoit de gagner directement la Côte de Guinée, & d'y croiser aussi long-tems qu'il leur seroit possible. De-là ils devoient prendre vers les Côtes du Brésil, où ils se prometroient des monts d'or, & descendre ensuite vers les Isles, pour se rendre à la fin du Printems sur les Côtes de l'Amérique Septentrionale, d'où ils vouloient gagner en Eté celles de Terre-neuve. Le 17, Roberts n'étant qu'à huit lieues de S. Antoine crut pouvoir user de

son eau fraîche avec un peu moins d'épargne. Il y fit cuire quelques tranches de son Poisson avec du riz. La vûe de la terre excitant ses espérances, il mangea pour la premiere fois autant de goût que d'appetit. Le lendemain au matin il découvrir clairement faint Antoine, faint Vincent, fainte Lucie, Terra-Bianca, & Monte-Guarde, qui est la plus haute montagne de l'Isle S. Nicolas. Elle se fait voir de tous les côtés de l'Isle, dans la forme d'un pain de sucre, dont la pointe vient ensuite à s'élargir. Enfin, le 20, il mouilla dans la Rade de Currisal, sur seize brasses, à un quart de mille du rivage. Son premier soin fut de chercher le cable que les Pyrates avoient laissé couler dans leur premiere rencontre. Il en avoit apperçu le bout en arrivant dans la Rade. Il prit sa Chaloupe pour le retrouver, avec un paquet de petite corde qu'il se propofoit d'attacher à l'extrêmité, dans l'espérance de le ramener ainsi jusqu'à bord.

Roberts arrive à Currifal.

Mais la nuit vint interrompre son entreprise. Il perd un de Un de ses gens, nommé Potter, lui demanda la permission de se rendre à fes hommes. terre dans l'Esquif pour en apporter de l'eau fraîche. Il y consentit; & se sentant accablé de sommeil, il donna ordre à l'autre de veiller jusqu'au retour de son Compagnon; après quoi il se mit à dormir. S'étant éveillé en surfaut avant la fin de la nuit, il appella son homme, qui ne lui fit pas de réponse. Il se leva pour le chercher, & l'ayant trouvé endormi sur le Tillac, il s'apperçut en jettant les yeux autour de soi, que le courant l'avoit éloigné de l'Isle. Sa surprise fut extrême. Il se voyoit exposé aux slots pendant toute la durée des ténébres, & dans une situation plus dangéreuse que jamais, sans espérer que Potter pût le rejoindre. Cependant le jour étant venu l'éclairer, il trouva le moyen avec beaucoup de peine, de gagner une Baye sabloneuse, que les Habitans nomment Puttako, où il jetta l'ancre le 22 de Novembre sur six brasses d'un beau fond de sable.

Vaines offres de sept Négres.

ROBERTS.

1722.

Vers le soir, il lui vint sept Négres de Paraghisi, qui lui apporterent une petite provision d'eau, de la part du Prêtre & du Gouverneur de S. Nicolas. Îls l'assurerent qu'il pouvoit s'approcher de Paraghisi, aussi-tôt que le coutant seroit passé, c'est-à-dire dans l'espace d'une heure; & lorsqu'il leur parla d'attendre un de ses gens qui étoit resté à Currisal, ils lui protesterent que le vent étant contraire il se passeroit au moins quinze jours avant qu'il pût remonter au long de la Côte. Cette objection l'ayant emporté sur ses désirs, il mit à la voile avec les Negres pour aller au-devant de Potter. Mais le vent se trouva si fort, qu'il fut obligé de relâcher dans un lieu qui se nomme Porto-Gary; & voulant tenter un nouvel effort, sa grande voile sut si maltraitée, que les Negres parlerent de l'abandonner pour rentrer dans leur Barque. Il employa toutes sortes de motifs pour leur faire perdre cette pensée. Il leur représenta d'un côté, qu'il y auroit de la barbarie à le laisser sans secours; & de l'autre, qu'ils alloient s'exposer encore plus follement à la fureur des flots, dans une Barque beaucoup plus fragile que son Bâtiment. Il ne put les persuader. Leur réponse fut qu'ils ne voyoient pas plus de danger dans leur Barque que dans un Vaisseau sans voiles, sans eau & sans provisions; ou que s'il falloit périr, ils aimoient mieux que ce fut à la vûe de leur demeure que dans des sieux éloignés. Un d'entr'eux ajoûta que Roberts étoit sûr de ne manquer de rien lorsqu'il toucheroit à quelqu'autre terre; au lieu que la seule sûreté qu'il y avoit pour eux étoit d'y tomber dans l'esclavage. Ils le quitterent malgré ses plaintes & ses reproches. Le vent continuant avec beaucoup de furie, Roberts retoutil demeura incertain de quel côté il devoit porter. Sa situation ne lui laissoit embarras. guéres d'espérance de pouvoir gagner l'Isle de May ou celle de S. Jago. Il ne connoissoit pas celles de S. Jean & de S. Philippe. Les Cartes qu'il en avoit vûes étoient fort imparfaites; & dans plusieurs Relations il se souvenoit d'avoir lû que ces deux Isles sont fort dangéreuses. Il trouva néanmoins dans la suite que l'idée qu'il en avoit conçue étoit tout-à-fait fausse.

Il passa la nuit dans toutes les allarmes qu'on peut se représenter. Mais à la pointe du jour il apperçut à l'Est-Nord-Est Terra Vermilia, ou Punta de ver Milhari, comme la nomment les Habitans. Il eut besoin du jour entier & de la nuit suivante pour s'en approcher. Le lendemain, sans s'être apperçu que personne fut monté sur son bord, il entendit la voix d'un Homme qui demandoit en Portugais si le Vaisseau étoit à l'ancre. Aussi, tôt il découvrit secours imprétrois Negres, de qui étoit venue cette question. Il leur répondit que dans l'em-de trois Négres. barras mortel où il étoit, à peine connoissoit - il sa situation; mais qu'il cher-

ROBERTS.

choit l'îsse de S. Jago. Alors un d'entr'eux, qui se nommoit Colau-Verde; l'assura qu'il connoissoit parsaitement S. Jago, S. Philippe & S. Jean; qu'il pouvoir le mener dans quelque Port de ces trois ssles qu'il vousit choisse; que celle de S. Philippe étoit abondante en provision, mais l'ancrage mauvais & la mer fort haute; qu'au contraire S. Jean avoit un excellent Port, où il promettoit de le conduire surement.

Il gagne l'Isle de Saint-Jean.

l'Iffe an.

Les embarras de Roberts augmentent.

Son Pilote Négre s'échappe à la nage.

Les deux autres refusent de l'aider.

Roberts accepta cette offre. Il s'efforça d'abord, avec le secours des trois Negres, de réparer un peu le désordre de ses voiles. Ensuite, se livrant à la conduite de Colau, il porta droit à la pointe Nord de S. Philippe. L'ayant doublée, il tourna plus au Sud en suivant les Côtes, jusqu'à la vûe de Ghors, qui est une partie de la même Isle. De-là il découvrit l'Isle de S. Jean, vers laquelle il porta directement; & lorsqu'il eut passé les petites Isles qui sont situées dans l'intervalle, avec beaucoup de confiance pour Colau, qui lui fit prendre au-dessus de la plus orientale, il gagna aisément la pointe Ouest de S. Jean. Il restoit, suivant le Pilote Negre, à s'avancer vers la pointe Nord, que les Habitans nomment Ghelungo, & qui est éloignée de l'autre d'environ deux lieues. Alors Roberts voulut sçavoir de son Pilote, où il plaçoit le Port. Mais il fut extrêmement surpris de reconnoître aux incertitudes de Colau, qu'il l'ignoroit. L'unique éclaircissement qu'il en tira, fut qu'il étoit sûr de ne l'avoir point encore passé. Ils s'attacherent'à suivre la Côte, en observant soigneusement leur situation. Enfin le Port se sit appercevoir; mais ce ne sut qu'après qu'on fut arrrivé sous le vent; car étant derriere une pointe, il faut l'avoir passée pour le découvrir; & comme le vent est toujours assez fort au long de la Côte, il devient très-difficile de remonter pour gagner le rivage : sans compter qu'on est poussé par un courant fort impétueux qui augmente beaucoup la difficulté. Roberts embarrassé par ces obstacles demanda à son Pilote, s'il ne connoissoit point au-dessous du vent quelque endroit où l'on pût mouiller. Le Negre répondit non, & que si l'on ne gagnoit pas le rivage avant qu'on eût passé Punta de Sal, non-seulement il seroit impossible d'aborder; mais très-difficile d'éviter le naufrage. Roberts lui demanda conseil. Je n'en ai pas d'autre à vous donner, lui dit le Negre, que d'aborder sur les rocs, d'où chacun se sauvera comme il pourra. Mais je ne sçai pas nager, lui répondit Roberts, & mon Matelot non plus. La réplique du Negre fut qu'étant si près des rocs, il alloit aborder. Roberts prenant son fusil lui dit qu'il sçauroit empêcher qu'on ne lui fît violence fur son bord. Le Negre sauta aussi-tôt dans l'eau, & lui souhaitant une bonne fortune, il gagna la terre à la nage. Ses deux Compagnons, qui ne scavoient pas si bien nager, n'oserent suivre son exemple, & protesterent même qu'ils n'étoient pas capables de laisser Roberts sans secours; mais ils le prierent aussi de ne les pas abandonner aux slots sans eau & sans provision. Il leur dit qu'il ne cherchoit que le moyen d'aborder dans un lieu sûr, ou même de se faire échouer; & lorsqu'ils lui représenterent de quoi Colau l'avoit menacé, il répondit que ce perfide, comme ils avoient pû le remarquer eux-mêmes, s'étoit attribué des connoissances qu'il n'avoit pas. Alors les deux Negres chargerent Colau d'imprécations, & souhaiterent de le voir périt avant qu'il pût gagner les rocs. Roberts leur dit que s'ils vouloient travailler à la pompe pour soulager un peu la Felouque, il esperoit encore de les mettre sûrement à terre. Mais ils lui déclarerent qu'ils ne travailleroient à rien

que lorsqu'ils le verroient à l'ancre, s'engageant néanmoins par d'horribles

sermens à ne pas l'abandonner.

Roberts s'approcha du rivage, & serra de si près Punta de Sal, que vers l'extrêmité de la pointe un homme auroit pû fauter du bord sur le rivage. La raison qui lui faisoir tant hazarder contre les rocs étoit sensible. Cette pointe lui paroissant l'extrémité de la Côte au-dessous du vent, il n'étoit pas fur, au-delà, de trouver la terre assez avancée pour remorquer facilement. D'ailleurs les rocs étoient unis, & fort escarpés. Il sçavoit qu'ordinairement cette forte de rocs ne s'avancent pas sous l'eau; & la difficulté n'étant que d'y grimper lorsqu'il en seroit assez proche pour y mettre le pied, il cherchoit quelque lieu qui fut favorable à ce dessein. Mais à la premiere vûe qu'il eut de la terre, de l'autre côté de la pointe, il découvrit une petite Baye assez profonde, dans laquelle il ne balança point à s'engager. La fonde, qu'il avoit à la main, lui donna d'abord treize brasses; ensuite douze. Un courant du Nord, qui entre dans la Baye, l'aidant beaucoup plus que ses voiles, il s'ap- une Baye de Saint procha insensiblement de la terre; & quoique le rivage lui parût fort inégal, ce qui est ordinairement la marque d'un mauvais fond, il ne se vit pas plutôt fur neuf brasses qu'il mouilla l'ancre à toutes fortes de risques. Les deux Negres se voyant si près de la terre se jetterent aussi-tôt dans l'eau, & nagerent

heureusement jusqu'au rivage.

La nuit approchoit. Roberts la passa tranquillement dans ce lieu. Au point soit de trois Indu jour, trois Infulaires parurent sur le bord de la mer, & n'appercevant que sulaires. deux Hommes sur la Felouque, se mirent librement à la nage pour venir à bord. Ils firent des offres civiles à Roberts, jusqu'à lui proposer d'aller dîner à terre avec eux. Il leur répondit qu'il ne sçavoit pas nager. Leur étonnement Discours qu'ils fut extrême. Ils repeterent plusieurs fois qu'il leur paroissoit bien étrange que mieres qu'il en des gens qui traversoient la grande mer ofassent l'entreprendre sans scavoir reçoit. nager; & vantant l'usage de leur Nation, ils assurerent qu'il n'y avoit pas d'enfant parmi eux qui ne pût se sauver de toutes sortes de périls à la nage. Cependant comme l'eau manquoit à Roberts, ils consentirent à lui en apporter. Etant bien-tôt revenus, avec deux calbasses qui tenoient environ douze pintes, Roberts leur offrit de préparer pour eux quelques tranches de son poisson. A la vûe des tranches seches, ils sui dirent qu'ils croyoient les reconnoître pour la chair d'un poisson qu'ils nommerent Sarde : sur quoi ils demanderent s'ils ne dévoroit pas les Hommes. Roberts leur ayant répondu qu'on en avoit quantité d'exemples, ils jetterent avec effroi ce qu'ils tenoient entre leurs mains, en disant qu'ils n'auroient jamais crû que des hommes fussent capables de manger un animal qui se nourrir de leur chair. Ce mécontentement ne les empêcha point de travailler à la pompe, & de nettoyer entièrement la Felouque. Roberts, pour les récompenser de leur travail, leur offrit un verre d'eau-de-vie, en regrettant que les Pyrates ne lui eussent pas laissé le pouvoir de leur en donner plus libéralement. Ils refuserent d'en boire. Puisqu'il en avoit si peu, lui dirent-ils, & qu'il étoit accoûtumé à cette liqueur, ils lui conseilloient de la garder pour ses besoins. Ils ajoûterent que l'eau étoit leur boisson naturelle & qu'ils s'en trouvoient fort bien; qu'ils n'avoient jamais goûté d'aqua ardenta (c'est le nom qu'ils lui donnoient) quoiqu'ils n'ignorassent pas qu'elle étoit fort bonne; mais qu'ils se souvenoient

ROBERTS. 1722.

Il entre dans

Secours on'il re-

V u iii

ROBERTS.

qu'un Pyrate François nommé Maringouin, ayant abordé dans leur Isle avec une grosse provision de cette liqueur, qu'il n'avoit pas épargnée aux Habitans, la plûpart de ceux qui en avoient bû, étoient devenus fous pendant plufieurs jours, parce qu'ils n'y étoient point accoûtumés, & que d'autres en avoient été dangereusement malades: que cependant il se trouvoit encore des Negres qui souhaitoient d'être enlevés par quelque Pyrate, pourvû qu'ils suffent conduits dans une Région où cette liqueur chaude sût en abondance.

Abondance de cotton dans cette Isle, sans aucun commerce.

Roberts leur demanda s'ils avoient beaucoup de coton dans leur Isle. Ils lui dirent que chaque année en produisoit abondamment. Mais que la rareté des pluies avoit rendu la derniere assez stérile: qu'il n'y avoit pas de Negre néanmoins qui n'eût cinq ou six robbes, quoiqu'ils en fissent peu d'usage; que les Vaisseaux venant rarement dans leur Isle, ils employoient le coton à leurs propres besoins, & qu'il n'y avoit pas d'Habitant qui ne lui en donnât volontiers quelque piece pour racommoder ses voiles. Mais il les assura qu'il ne prendroit rien d'eux sans le payer. Si j'avois eu, dit Roberts, quelques grains de verre ou d'autres bagatelles, j'aurois acquis tout le coton de l'Isse.

Ils admirerent beaucoup son horloge de sable & ses instrumens astronomiques. Les Portugais, à qui ils avoient quelquefois vû des machines de la même espece, n'avoient jamais voulu leur en apprendre l'usage. Roberts prenant plaisir à leur donner quelque explication, ils lui dirent que tous les Blancs étoient autant de Fittazaers, nom qu'ils donnent à leurs Sorciers. Il leur répondit que toute correspondance avec le Diable faisoit horreur aux Anglois, & que dans leur Pays les Sorciers étoient brûlés vifs. C'est une fort bonne loi, lui dirent-ils, & nous en souhaiterions ici l'usage. Mais pour expliquer l'habileté des Blancs, ils conclurent que sans être aussi méchans que les Sorciers, puisqu'ils les punissoient par le feu, ils devoient être plus scavans que le Diable même; & la raison qu'ils en apporterent, c'est qu'ils avoient remarqué que leurs Sorciers, dont le sçavoir venoit du Diable, n'avoit aucun pouvoir contre les Blancs. Là-dessus ils prierent Roberts d'employer ses lumieres pour les empêcher de nuire à leurs bestiaux, & sur-tout à leurs enfans, qu'ils faifoient mourir par des maladies de langueur, lorsqu'ils portoient de la haine à leur famille.

Idées des Négres fur les Sorciers.

Maniere dont Roberts entendoit les Négres. On sera peut-être surpris, dit Roberts, que j'entendisse si parsaitement leur langage. Mais sçachant la Langue Portugaise, qui fait une grande partie de la leur, mêlée avec l'ancien Mandingo, qui est leur premiere Langue, ils ne me disoient rien dont je ne comprisse du moins le sens. D'ailleurs leurs moindres paroles sont accompagnées de tant de mouvemens & de gesticulations, sur-tout dans cette sse dans celle de S. Philippe, que leur pensée se fait en-

tendre avant qu'ils ayent achevé de l'exprimer.

Dans l'après-midi le vent devint fort impetueux & le Ciel se couvrit de nuages si épais, que Roberts se crut menacé d'une tempête. Il étoit venu à bord plusieurs autres Négres. A sa priere un d'entre eux se mit à la nage, tenant le bout d'une corde pour amarer le Bâtiment contre les rocs. Mais il le sit si le gerement, que la corde ayant coulé aussi-tôt, son travail devint inutile. Roberts le pria inutilement de recommencer. Il répondit que si le vent éloignoit la Felouque, il se chargeoit, lui & ses Compagnons, de porter les deux Anglois au rivage. Cependant quelques-uns d'entr'eux consentirent à

retourner à terre, pour chercher Colau Verde, dont l'adresse & l'effronterie ROBERTS. pourroient être de quelque secours. Le vent fut inégal pendant la nuit suivante. Une heure avant le lever du Soleil, il plut beaucoup au Nord-Est & à l'Est-Nord-Est; ce que les Négres expliquerent comme un signe de vent, qui ne brise son Baciferoit qu'augmenter pendant le jour. Cependant le Soleil se leva fort clair. Mais vers huit heures, le vent souffla forc impétueusement, & devint si furieux vers le milieu du jour, que Roberts n'avoit jamais vû les vagues dans une telle agitation. Il ne scavoit quel parti prendre, & tous ses efforts se tournerent à persuader aux Negres de ne pas l'abandonner. Le reste du jour & la nuit suivante se passerent avec moins d'allarmes. Mais le lendemain, qui étoit le 29 de Novembre, les vents redevinrent si furieux, qu'ayant arraché le Batiment de dessus son ancre, ils le précipiterent sur la pointe d'un roc, où il se brisa misérablement. L'eau pénétroit de toutes parts, & les Negres à cette vûe se jet-

1722. Tempête qui

berts, & de son Matelot, qui jettoit des cris lamentables. A la faveur de quel- 11 est sauvé par que planches brisées ils les conduisirent au pied d'un roc, où ils trouverent les Négres.

sommet de la Côte, leur apporterent de l'eau & quelques alimens du Pays. Ils allumerent du feu dans le même endroit, pour faire cuire des courges; & le

terent à la nage pour gagner la terre. Cependant ils revinrent au secours de Ro-

assez de facilité à monter plus de quinze pieds au-dessus des slots. Là, le roc s'applanissant dans un espace de neuf ou dix pieds, ils s'arrêterent pour reprendre haleine, tandis que d'autres Negres qui avoient vû leur disgrace du

tems ayant commencé à s'adoucir, ils y passerent toute la nuit. Le jour suivant fut employé par les Négres à sauver les débris de la Felou-

que, sur-tout les moindres pieces de bois où il restoit quelque trace de peinture. Ils dirent à Roberts que s'il pouvoit imaginer quelque moyen de rejoindre ensemble les mâts, le gouvernail & quelques autres parties qui ne paroissoient pas fracassées, ils croyoient pouvoir les conduire jusqu'au Port d'Ovens, où peut-être en tireroit-il quelque utilité. Il admira leur bonté dans cette proposition, & touché de reconnoissance, il leur promit que s'il arrivoit dans ce Port quelque Bâtiment qui eût besoin de ces tristes restes, il les vendroit dans la seule vûe de leur en donner le prix, & de récompenser leurs services par un présent fort inférieur à sa reconnoissance. Leur sensibilité pour cette promesse mérite d'être représentée dans les termes de l'Auteur. » Ils lui protes-" terent qu'ils croyoient n'avoir fait que leur devoir en assistant des Etran-» gers, dans l'infortune; que malgré la différence de leur couleur, & quoi-» qu'ils fussent regardés par les Blancs comme des Créatures d'une autre ef-d'eux-mêmes. » pece, ils étoient persuadés que tous les hommes sont de la même nature; » mais qu'ils avouoient néanmoins que Dieu les avoit créés fort inferieurs aux " Blancs. Roberts, surpris de leur trouver tant de raison, leur répondit qu'au fond il n'y voyoit pas d'autre différence que la couleur, & qu'il n'en connoissoit pas d'autre cause que la chaleur excessive de leur climat. Il ajoûta que si quelque Blanc venoit vivre dans leur Isle avec une femme de son Pays, exposé comme eux à l'ardeur du Soleil, il ne doutoit pas que dans trois ou quatre générations leur postérité ne fût de la même couleur & de la même

Leur bonté na-

Idée qu'ils ont

Il fut beaucoup plus surpris de leur entendre dire, que dans cette suppofition les Blancs perdroient peut-être leur couleur, mais que leurs cheveux

ROBERTS. 1722.

conserveroient toujours leur nature & ne deviendroient pas frisés comme ceux des Negres. Ils lui dirent encore qu'ils n'avoient que trop reconnu, par une longue experience, qu'il y avoir sur eux quelque malediction, & qu'ils étoient faits pour être les Serviteurs & les Esclaves des Blancs. Roberts, assez content de les voir dans cette idée, leur répondit que c'étoit une opinion assez reçue dans le monde. Ils entrerent si fort dans sa réponse, qu'ils la confirmerent en lui disant que c'étoit une verité prouvée par l'usage annuel des Blancs, qui venoient prendre ou acheter des milliers d'Esclaves en Guinée.

Leur habileté à nager & à plonger.

Non-seulement les Negres sauverent tous les débris qui étoient sur la surface de la mer; mais plongeant avec une hardiesse extréme, ils ramenerent du fond des flots deux pots de fer qu'ils se hâterent de rendre à Roberts. Ils excellent tous à nager & à plonger. La petite Baye de Punta de Sal étant d'une eau si claire, que dans le beau tems on voit le fond jusqu'à huit & dix brasses, c'est un de leurs plus doux exercices, après la péche, de jetter une pierre au fond de l'eau & de parier entr'eux qui aura le plus d'adresse à la retrouver. Ils ont un art de ménager leur haleine, qui les fait demeurer au - fond plus d'une minute.

MesTage de la part du Gouverde l'Itle.

Vers midi, ils firent à Roberts un dîner, composé de courges bouillies & patt du Gouver- de quelques poissons qu'ils avoient péchés. Pendant que les deux Anglois oublioient leur infortune, pour manger avec assez d'appétit, il leur vint un Messager du Seigneur Lionel Consalvo, Gouverneur de l'Isle, qui s'excusoit de n'être pas venu lui-même, parce qu'il étoit tourmenté d'un rhume Il envoyoit à Roberts quelques courges & trois ou quatre pommes de terre, en lui faisant esperer, pour le jour suivant, une piece de chevreau sauvage. Au même moment, il parut un autre Messager de la part du Prêtre. Loin d'apporter quelques provisions aux deux Anglois, il étoit chargé par son Maître de leur demander s'ils n'avoient pas sauvé quelque reste de farine. Après cette question, il ajoûta, comme de lui-même, que s'il leur restoit de l'aqua ardenta ils feroient beaucoup de plaisir au Prêtre de lui en envoyer. Roberts lui montra les restes de son naufrage, qui consistoient dans quelques planches & les deux pots de fer. A la vûe des deux pots, le Messager releva beaucoup le pouvoir de son Maître, qui le rendoit plus capable d'être utile aux Etrangers que le Gouverneur même; & pour conclusion, il déclara aux Anglois qu'ils lui feroient plaisir de lui envoyer un des deux pots. D'autres Negres vinrent successivement, & parmi eux Domingo (50) Gomez, fils d'Antonio Gomez, qui avoit été Gouverneur de l'Isle avant Lionel Consalvo. Roberts prit une juste opinion de Consalvo en ne voyant qu'un Negre dans Gomez. Les Portugais dédaignent de venir commander personnellement dans une Isle si pauvre, & laissent volontiers prendre aux Negres leurs noms & leurs titres. Gomez présenta au Capitaine Anglois quelques courges, un papayo & des bananes, avec un gâteau composé de bananes & de maiz. Roberts lui ayant demandé ce qu'il exigeoit de sa reconnoissance pour tant de faveurs, il répondit qu'il seroit fort satisfait de son amitié; & que tous les autres Habitans n'avoient pas d'autre prétention, à la réserve du Prêtre, qui ne cesse-

Le Gouverneur est un Négre.

roit pas, suivant sa coûtume, de lui faire beaucoup de demandes; mais qu'il de prévenoit là-dessus, afin qu'il ne se laissat pas tromper. Roberts lui dit qu'à son retour en Angleterre il ne manqueroit pas de se louer beaucoup de la générosité des Negres, pour engager ses Compatriotes à venir souvent dans leur Isle. Gomez répondit que malheureusement l'Isle ne produisoit rien d'avantageux au Commerce; que son pere & d'autres Negres fort anciens se souvenoient d'y avoir vû des Etrangers qui leur avoient dit qu'elle étoit fort pauvre, & que non-seulement les Habitans en étoient fort misérables, mais que leur misere étoit la raison qui empêchoit les Vaisseaux de les visiter.

Roberts y trou-

1722.

Pauvreté de l'If-

Pendant cet entretien, Roberts observa un Negre qui paroissoit prêter l'oreille avec une attention extraordinaire; & jettant les yeux plus particulièrement sur lui, il crut remarquer qu'il ne ressembloit pas aux Negres de Gui-klin. née, mais qu'il étoit bazané comme les Arabes des Parties Méridionales de Barbarie, & qu'il avoit les cheveux droits & bruns, quoiqu'assez courts. Tandis qu'il le consideroit, il sut extrêmement surpris de sui entendre dire en Anglois, que l'Isle produisoit quantité de richesses qui n'étoient pas connues des Portugais, & dont les Infulaires ignoroient l'usage; telles que de l'or, de l'ambre gris, de la cire & diverses bois de teinture. En s'expliquant davantage Roberts apprit avec une joye égale à son étonnement, que cet Etranger étoit Anglois, né à Carleon fur la Riviere d'Usk, dans le Pays de Galles; que son nom étoit Charles Franklin, & qu'il étoit fils d'un Juge de Paix. Il avoit commandé plusieurs Bâtimens de Bristol. Dans un voyage aux Indes Occidentales il avoit été pris par le Pyrate Barthelemy, & conduit sur la Côte de Guinée, d'où il avoit trouvé le moyen de s'échapper. Il s'étoit réfugié à Sierra Leona, chez un Prince Negre, nommé Thome. Barthelemy avoit employé les menaces pour l'arracher de cet azile; mais le Prince Thome, fidele à ses promesses, lui avoit fait une réponse siere & méprisante, qui avoit obligé le Pyrate à se retirer. Après son départ, le Capitaine Plunket, Chef du Comptoir Anglois de Sierra Leona, ayant entendu parler de Franklin, & le prenant pour quelque Scélerat de la Troupe du Pyrate, l'avoit fait demander au Prince Thome, dans la seule vûe de le condamner au supplice, suivant la rigueur des Loix Angloifes. Le Prince Negre en avoit averti Franklin, sans lui cacher qu'il étoit embarrassé par la crainte de déplaire aux Anglois. Franklin, comprenant qu'il lui séroit difficile de prouver son innocence, l'avoit conjuré d'attendre l'arrivée de quelque Vaisseau de Bristol, dont il connût le Capitaine. Son malheur avoit touché si vivement le Prince, qu'il avoit obtenu le renouvellement de sa protection avec un redoutable serment. Cependant, Plunket ne se relâchant pas dans ses instances, il avoit souhaité pour l'interêt de la paix, d'être envoyé plus loin dans les terres, & le Prince ne lui avoit pas refusé cette faveur. Oure le motif de sa sureré, il avoit appris Guinée ou l'on qu'on trouvoit beaucoup d'or dans l'interieur du Pays, fur-tout entre douze trouve beaucoup & treize dégrés de latitude, tant du Nord que du Sud, & peut-être jusqu'à l'extrêmité méridionale de cette vaste Région. Le Prince Thome l'envoya au Roi de Bembolu, accompagné de quatre Gardes & d'un Bâton d'Etat, qui lui tenoit lieu d'une Lettre de créance. Son voyage avoit duré sept jours, & sur le calcul de sa marche il croyoit avoir fait environ cent milles. Il avoir passe dans sa route par plusieurs Villes, où il avoit été fort bien reçu. Pendant les qua-Tome II.

Avantures de

Fidélité d'us Prince Négre.

Endroit de la

ROBERTS. 1722.

Bembolu-

tre premiers jours il n'avoit fait aucune remarque importante : mais il avoit ensuite observé que l'or étoit fort commun parmi les Habitans. L'attention que ses Gardes avoient continuellement sur lui l'avoit empêché de prendre des informations. Il apprit d'eux-mêmes qu'ils avoient ordre de lui ôter toutes les occasions d'acquerir trop de lumieres, & de le conduire par les routes les plus désertes, mais sur-tout de ne pas lui laisser la liberté d'écrire. Le Prince Thome avoit eu soin de lui prendre tous ses papiers, sous prétexte de les conserver jusqu'à son retour; mais les Negres étant persuadés que les Blancs sont autant de Fittazars ou de Sorciers, s'imaginent que le Diable ou quelque Génie, est toujouts prêt à leur fournir les commodités dont ils ont Franklin eft enbesoin. Enfin, il étoit arrivé à la Cour du Roi de Bembolu, où la vûe du voyé au Roi de Bâton d'Etat l'avoit fait recevoir avec beaucoup de civilité & d'affection. Il y avoit fait l'admiration du Roi & de tout son Peuple, qui n'avoient jamais vû d'Européen dans leur Ville.

Roberts ayant remarqué, pendant le discours de Franklin, que les Negres qui étoient autour de lui l'écoutoient fort attentivement, leur demanda s'ils avoient compris quelque chose à son récit. Ils lui dirent que non, mais qu'ils admiroient que le Seigneur Carolos (ils donnoient ce nom à Franklin) eût trouvé le moyen de lui patler dans une Langue qu'ils n'entendoient pas. Franklin leur apprit alors qu'il étoit du même Pays que Roberts. Une nouvelle si surprenante sut répandue aussi-tôt dans toute l'Assemblée. Ils venoient tous prier Roberts de la confirmer de sa propre bouche, parce qu'ils ont pour principe de ne pas s'en rapporter au témoignage d'autrui lorsqu'ils peuvent

employer celui de leurs propres sens.

Roberts veur voir la Ville des Négres.

Difficultés infurmontables du chemiu.

L'impatience de Roberts étoit de voir leur Ville. Franklin lui en avoit représenté le chemin comme inaccessible, par la multitude de rochers escarpés & pointus qu'il falloit traverser. Les Negres, qu'il interrogea aussi, confirmerent la même chose, & lui firent une description extravagante de leur Isle. Cependant comme le Gouverneur & le Prêtre l'avoient fait inviter à les aller voir chez eux, il résolut de surmonter toutes les difficultés, d'autant plus que dans le lieu où il étoit, il se voyoit exposé le matin & le soir à périr par la chute des pierres, qui rouloient du sommet de la montagne. Les Negres lui dirent que ces mouvemens venoient des chevres fauvages qui se retiroient le foir fous les rocs. En effet l'Auteur observe que l'Isle entiere, n'est qu'un composé de montagnes, qui s'élevent l'une au-dessus de l'autre, & que le sommet de l'une étant comme le pied de l'autre, elles forment ensemble une espece de dôme. Lorsqu'il se fut déterminé à partir, Domingo voulut lui servir de guide, avec la précaution de le lier derriere lui, pour le foutenir dans sa marche. La premiere partie du chemin se sit assez facilement; & l'on s'arrêta pour prendre quelques momens de repos. Mais en avançant plus loin, Roberts s'apperçut bientôt qu'il lui seroit fort difficile de continuer. Quelques Negres s'écartant pour chercher une meilleure route, firent tomber une groffe piece de roc, qui mit en danger tous ceux qui les suivoient. Domingo déclara qu'il n'exposeroit pas le Capitaine Anglois pendant le jour, parce que l'ardeur du Soleil rendoit les rocs moins capables de confiftence & les pierres plus faciles à se détacher; au lieu que l'humidité de la nuit formoit une espece de ciment qui les arrêtoit. Sur ce raisonnement, dont Roberts ajoûte qu'il re-

connut la vérité par son expérience, on ne pensa qu'à retourner au lieu d'où l'on étoit parti. Domingo proposa de faire venir une Barque pour gagner la Ville par la voie de la mer. Quoique ce dessein demandât plusieurs jours, Roberts se vit forcé d'y consentir par les premieres atteintes d'une violente fievre. Tant de chagrins & de fatigues, joint à l'ardeur excessive du Soleil qu'il falloit essuyer continuellement, avoit épuisé ses forces. Il tomba dans une maladie si dangéreuse, que pendant plus de six semaines son Matelot & Franklin désespererent de sa vie. Les Negres lui rendirent plus de services & de soins qu'il n'auroit pû s'en promettre dans la region la plus polie de l'Europe, & la plus affectionnée aux Anglois. Enfin lorsqu'il fut en état d'entrer dans la Barque, les Negres qui se chargerent de le conduire avec Domingo prirent au Sud-Ouest, & trouverent toujours la mer fort calme; au lieu que de l'autre côté le vent ne cesse pas de se faire sentir, sur tout à mesure que le Soleil s'approche du Méridien. On arriva le soir à Furno, où Roberts trouva un cheval du Gouverneur, sur lequel il monta pour se rendre à sa maison. Ce n'étoit proprement qu'une cabane. Il y fut reçu fort civilement; mais ayant promis à Domingo de loger chez lui, il se rendit ensuite chez le Signor Antonio, Pere de ce Negre. On y avoit déja pris soin de lui préparer un lit, secours précieux, si l'on considere le Pays & les Habitans. Il étoit composé de quatre pieux, enfoncés dans la terre à de justes distances, & de quatre piéces de bois informes qui les joignoient ensemble, sans autre lien que des fonlit. cordes de Bananier. Le fond étoit rempli d'une paillasse de cannes, sur laquelle on avoit mis une grande quantité de feuilles seches de Bananier, couvertes d'une natte; & pour draps, deux pièces d'une étoffe blanche de coton. La courte-pointe étoit aussi de coton à raies bleues & blanches.

Roberts passa deux mois dans la maison du Seigneur Antonio Gomez, sans pouvoir se rétablir. Mais ayant commencé à reprendre ses forces, il se sit un pêche. amusement de la pêche. Il employoit souvent trois ou quatre jours entiers à cet exercice. Les Negres portoient le bois dont ils avoient besoin pour allumer du feu & faire cuire le poisson. Ils trouvoient du sel sur les rocs, où la

chaleur du Soleil le formoit naturellement de l'eau de la mer.

Dans la familiarité où Roberts vivoit avec les Negres, il s'informa quels Vaisseaux ils avoient vûs dans leur Isle depuis quelques années. Il n'en étoit arrivé que deux dans l'espace de sept ans; l'un d'Angleterre, qui avoit acheté des Porcs; l'autre, Portugais, qui transportant des Esclaves de S. Nicolas au Bresil avoit relâché à S. Jean pour faire de l'eau, mais s'étoit vû enlever de dessus ses ancres par une violente tempête. L'intention de Roberts étoit de passer dans l'Isle de S. Philippe, où il scavoit que les Vaisseaux abordoient plus souvent. Après de longues réflexions, il prit le parti de rassembler tous de la Felouque. les débris de sa Felouque, & d'en composer une Barque, avec le secours des Negres. Il lui donna vingt-cinq pieds de long, sur dix de largeur, & quatre pieds dix pouces de profondeur. Il la calfata de coton & de mousse, avec un enduit de suif mêlé de fiente d'âne. Cette composition acquir tant de dureté en séchant au Soleil, que non-seulement la chaleur n'étoit pas capable de la fondre, mais que l'eau de la mer, ne pouvoit l'endommager. La fiente d'âne la défendoit contre les poissons, qui auroit mangé le suif sans ce mêlange. D'ailleurs Roberts n'auroit pû se procurer assez de suif pour fournir à tout

ROBERTS. 1722. Il y va par mer. Maladie qui l'a-

Il arrive à Furno & à la Ville.

Description de

Il s'amuse à la

Il forme une Barque des débits 348

ROBERTS. 1722. Franklin l'abandonne; ce qui ne l'empêche pas de pattir.

l'ouvrage; car il observe que quarante Chevres ne lui en donnoient pas plus de cinq livres, & qu'une Vache grasse n'en rendoir pas davantage.

Lorsqu'il crut avoir mis sa Barque en état de supporter la mer, il obtint des Negres une ancre qu'il avoit pêchée après le départ du Vaisseau Portugais, dont on a raconté l'accident. Ils s'approcha ainsi de Furno, d'où il se rendit à la Ville, pour y faire ses derniers adieux : mais il fut fort surpris que Franklin, après lui avoir promis constamment de s'embarquer avec lui, eut changé tout d'un coup de résolution. Il affecta de paroître satisfait de ses raisons; & sans autre compagnie que son Matelot, & six Negres qui s'étoient offerts à le suivre, il partit deux heures avant le jour, avec la marée du matin. Son espérance étoit de pouvoir traverser le Canal avant les vents dont on a parlé, qui sont ordinairement fort impétueux vers midi. Il gagna le vent au-dessus de Villa, pour tomber à Fonte de Villa, qui est une Baye sabloneuse, mais où il se crut obligé d'entrer, parce que le vent commençoit à tourner au Nord. Il eut la patience de suivre la Côte jusqu'à la pointe de (\*) Nossa Singora, qu'il doublas heureusement; & s'engageant dans la Baye du même nom, il y mouilla sur fix brasses. Cette Baye est aussi sabloneuse, mais l'eau fort claire, & plus tranquille qu'à Fonte Villa, du moinspendant le vent qui souffloit. Cependant Roberts s'y arrêta peu, sur l'avis de quelques Negres envoyés par Thomé-Santi, qui lui conseillerent de gagner une autre petite Baye, nommée Laghate, où la mer étoit si unie, avec si peu de difficulté au rivage, qu'il poutroit s'en approcher & descendre à toute heure. Ils s'offrirent à lui servir de Guides jusqu'à la Baye. Thomé-Santi commandoit la Cavalerie de l'Isle. Il avoit reçu ordre du Gouverneur de s'avancer sur les Dunes jusqu'à Nossa Singora, pour la sûreté

Il arrive à celle de Laghate.

Diverfes Bayes de l'Isle Saint-

Philippe.

Il retourne à Saint-Jean pour reparer sa Barque.

Comment il se fait une voile & des habits,

de la Côte, en attendant qu'on fût informé quel étoit le dessein de Robetts. La Baye de Laghate étoit telle que les Negres l'avoient représentée. Roberts trouva dans l'Isle de S. Philippe, qui se nomme aussi Fuogo, deux Chatpentiers Negres qui avoient été elevés au comptoir François du Senegal, & qui avoient ensuite passé cinquans à Nantes en Bretagne pour se perfectionner dans leur profession. Ils lui sirent appercevoir tant de défauts dans sa Barque, qu'il se détermina à retourner avec eux dans l'Isle de S. Jean, où le bois étoit en abondance. Thomé-Santi & quelques autres Passagers lui demanderent la permission de l'accompagner. Il mit à la voile une heure avant la marée, & profitant d'un vent Sud qui dura jusqu'à la pointe de Nossa Singora il eut le bonheur d'y arriver avant le reflux. Ensuite ouvrant la pointe, il ne fut pas moins heuteux à trouver le vent de commerce qui le fit avancer jusqu'à Balleavillier avant la fin du reflux. Mais trouvant ensuite le vent au Nord, il craignit de ne pouvoir gagner Furno avec la marée suivante, ce qui lui fit jetter l'ancre à Balleavillier, pour attendre celle d'après. Elle le servit si bien avant la fin de la nuit, qu'étant parti à quatre heures du matin, il arriva vers midi à Furno, Ses Passagers lui donnerent dix robbes de coton, qui lui servirent à faire une fort bonne voile, & des habits pour lui & pour son fidéle Matelot.

Il se passa deux mois avant que les réparations de sa Barque sussentées. Ensin remettant à la voile, avec la résolution de se rendre à S. Jago, il ne laissa pas de toucher à S. Philippe, pour y remettre Thomé-Santi & les autres Passagers. Il y passa trois jours, à prendre de l'eau & des provisions; après

(\*). Nom corrompu, pour Neustra. Segnora.

quoi, partant pour S. Jago, il confesse que s'il n'employa que dix jours à ce passage il en eut l'obligation à la connoissance qu'il avoit du courant, fans quoi les difficultés qu'il eut à vaincre seroient devenues peut - être infurmontables. Il chercha la Baye qui s'appelle Rivero das Bharkas; mais Jago, d'où il veut après y avoir mouillé, le chagtin de n'y voir aucun Vaisseau & d'y trou- gagner l'iste de ver fort peu de sel, lui fit prendre le parti de gagner l'Isle de May. Il s'étoit fait une petite cargaison de Courges & de Maiz, dont il esperoit tirer beaucoup de profit dans cette Isle, où il n'ignoroit pas qu'on étoit affligé depuis long-tems par la famine. Son expérience lui avoit appris que la meilleure route pour se rendre à l'Isle de May étoit de gagner la pointe Nord de S. Jago. Il leva l'ancre, pour l'aller jetter, à la marée suivante, dans la Baye de Rivero de Pinta. La marée d'après il gagna Porto Terrafall, où il fut obligé d'attendre pendant treize jours un meilleur tems. Enfin saifissant une marée contre le vent, il s'avança jusqu'à Porto Facienda. Mais n'ayant pû gagner la pointe du Nord, il vint tomber dans une Baye inconnue, Baye income qu'il nomme qu'il nomma Porto Singore Georges, par des raisons qui vont être expliquées. Porto signore L'entrée de cette Baye est fermée par quantité de rocs, dont le plus large ne Georges. l'étoit pas de plus d'un jet de pierre, la plûpart élevés au-dessus de l'eau, & s'étendant à plus d'un mille du rivage : mais, avec beaucoup d'attention & de défiance, il trouva le moyen de passer au travers de tant d'écueils. Il se trouva dans la Baye comme dans un nid aussi sûr qu'agréable, à couvert de tous côtés, & sans découvrir même la mer, à qui les rocs servent comme de rempart. Le fond est de sable mêlé de limon, depuis cinq brasses jusqu'à trois. Il vit bientôt paroître un Homme fort âgé, suivi de quatre Esclaves armés de lances, whatela. qui le pria civilement de descendre à terre, & qui lui offrit dans l'intervalle un melon d'eau. Il prit lui-même la peine de le couper, avec un air de goût & de propreté qui sembloit marquer un homme de distinction. Roberts trouva le melon excellent; mais il fentit d'abord peu de penchant à suivre l'Etranger, parce qu'il se souvenoit d'avoir appris que cette partie de S. Jago est habitée par des Bandits, qui s'y font une retraite contre les poursuites de la Justice. Cependant il sçavoit aussi que cette race de Brigands se laisse gagner de bonne foi par les presens & les témoignages d'amitie. Cette pensée lui fit prendre la réfolution de descendre à terre. Il y fut teçu par le Vieillard avec beaucoup de civilités, & sans se rendre importun par sa curiosité il apprit bientôt de lui-même qu'il se nommoit Signore Georges Wharela; qu'il étoit le Juge du Pays; que toutes les terres qu'on pouvoit découvrir de la Baye lui appartenoient; qu'il avoit des mines d'argent dans son domaine, mais qu'il ignoroit le moyen de les mettre à profit, & que jusqu'alors il n'avoit pas voulu faire gent. venir les Artistes de la Ville, dans la crainte que le Roi de Portugal ne se saisit de ses richesses. Cependant il promit de faire voir à Roberts quelques essais de ses mines.

Il en fit apporter le l'endemain. Mais Roberts, qui avoit trop d'expérience Roberts les trous ve fausses. pour être trompé par de fausses apparences, ne trouva dans le minéral qu'un morceau de roc feuilleté, avec un mêlange de quelques paillettes blanches qui brilloient au soleil comme de petits grains de cristal. Le Vieillard assez surpris de ne pas remarquer dans ses yeux les marques d'admiration ausquelles il s'attendoir, fit emporter tristement ses essais, & ne laissa pas de lui faire

Rencontre du Seigneur Georges

See mines d'at.

350

ROBERTS. 1722.

Il gagne la pointe de Saint Jago, présent d'un Chevreau gras & de quelques pintes de lait.

Le tems ayant changé pendant la nuit suivante, Roberts en profita le lendemain pour s'avancer jusqu'à Bigude, qui est la pointe Nord-Est de S. Jago. Vers midi, le vent devint Nord-Est, & le servit si heureusement qu'il eut à trois heures la vûe de l'Isle de May, & celle de Monte Pinoso, qui portoit Sud par Est. Dès le lendemain il motilla dans Porto Englese, que les Habitans de l'Isle nomment Vindos: mais n'y trouvant pas de Vaisseaux, & là Côte lui paroissant inégale, il remit en mer pour gagner Kalyete, ou Paceco, qui est au - dessus de Kalyete. Il auroit pû s'arrêter à Paceco, s'il n'eut fait réflexion que les mines de sel en sont trop éloignées. Ayant poussé jusqu'à Kalyete, où il jetta l'ancre, il s'y fit apporter du sel par les Habitans, qui prirent en échange les denrées qu'il avoit sur sa Barque.

Er de là Kalye-May.

Tandis qu'on chargeoit le sel, les Negres dont l'équipage de Roberts étoit te dans l'Ille de composé, s'étant imaginé que son dessein étoit de les transporter à la Barbade avec cette cargaison, l'abandonnerent sans lui avoir témoigné leur désiance. Il demeuroir dans le dernier embarras, avec son unique Matelot, lorsque deux autres Negres, l'un natif de S. Nicolas, l'autre de S. Antoine, vinrent lui offrir leurs services. Le dernier l'assura qu'il se déseroit plus avantageusement de son sel dans l'Isle de S. Antoine, & qu'il y pourroit prendre un grand nombre de Tortues, pour les aller vendre ensuite à S. Nicolas où les provisions étoient encore fort rares. Roberts suivit d'autant plus volontiers cette ouverture, que s'il ne pouvoit gagner ces deux Isles il étoit sûr d'avoir sous le vent celle de S. Jago, où il pourroit toujours tomber.

Diverses courfes de Roberts.

me,

Il partit de Kalyete, dans cette résolution; mais le vent secondant mal son dessein, il abandonna le projet d'aller à S. Nicolas & à S. Antoine, pour se Baye de Bighu. rendre droit à S. Jago, en portant vers la pointe Nord-Est de cette Isle. Il y trouva une belle Baye, d'environ deux lieues de largeur, au Sud de Bighude, & Porto Sine no. n'apprenant pas qu'elle eût de nom, il lui donna celui de Porto Sine Nome. Il y jetta l'ancre dans un lieu fort commode; mais le Negre de S. Antoine lui dit que cette station n'étoit pas sûre, parce que c'étoit la principale habitation des Bandits. A peine avoit-il cesse de parler, qu'il leur vint du rivage une volée de pierres, qui fut suivie d'une autre, & qui n'auroit pas reçu d'interruption, si Roberts ne s'étoit avisé de nommer aux Negres qui l'insultoient du rivage, le Seigneur Georges Whareta, comme un de ses meilleurs Amis. A ce nom ils lui promirent la paix & leur amirié. Cependant il sentit peu d'inclination à demeurer plus long-tems près d'eux; & levant l'ancre dans Porto Formosa. un tems fort calme, il se servit de ses rames pour gagner Porto Formosa, où il prit de l'eau & du bois.

Etant descendu lui-même au rivage, il y rencontra le Signor Antonio Thavar, un des plus distingués du Canton, qui ne marchoit pas sans être accompagné de huit Esclaves armés de lances & de pistolets. Il étoit obligé à cette précaution par le voisinage de Wilhancas & de Terrafall, autres habitations de Bandits; & lorsque Roberts lui eur appris l'accueil qu'il avoir reçu à Porto Sine Nome, il le félicira du bonheur qu'il avoit eu d'échapper à cette dangereuse race. Thavar étoit un blanc de race Portugaise, & d'un caractere si obligeant qu'il offrit à Roberts une demie douzaine de ses Negres pour lui faire sa provision de bois. Le lendemain il lui envoya un Ane chargé de vivres

Civilités que Roberts reçoit du Signor Thavar.

& de fruits. Enfin ses civilités s'étant soutenues jusqu'au départ, il lui sit présent le dernier jour, de six fromages, de quantité de Poisson, & d'une calbasse

remplie de miel.

Roberts quitta Porto Formosa, pour suivre la Côte avec un excellent vent jusqu'à Porto Madera. Il y mouilla contre un roc, sous lequel il étoit fort à couvert; mais le lieu n'étant point habité, & le chemin paroissant trèsmauvais jusqu'à la Ville de S. Jago, il se remit à suivre les Côtes vers Praya Formosa, & de-là jusqu'à Porto Lobo, où il reçut une lettre du Commandant Général de toutes les Isles du Cap-Verd, avec un Homme & un Cheval pour le conduire à la Ville. Ainsi laissant sa Barque à l'ancre, il entreprit le chemin par terre. On ne lui parloit que de vingt-milles, mais il en trouva plus de

Le tems approchoit où l'air devient extrêmement dangereux à S. Jago. Roberts assure qu'à l'exception de Cachao, le continent de Guinée n'a pas de lieu plus mal sain que cette Isle pendant les mois de Juin & de Juillet. D'ailleurs c'est la saison de l'année où l'on y voit arriver le moins de Vaisseaux. Avec ces lumieres, il conservoit toujours le désir de gagner quelque Isle audessus du vent, sur-tout celle de S. Nicolas, où il y avoit le plus d'apparence de trouver quelque Bâtiment de l'Europe. Anssi ne s'arrêta-t'il à S. Jago que pour y faire l'échange de son sel & se procurer une assez bonne cargaison de Maiz, de Manioc, de Noix de cocos, de Plantains & de Bananes. Enfuite ayant remis promptement à la voile, il s'efforça de gagner l'Est de l'Isle, non-seulement parce qu'il pouvoit s'avancer de-là plus facilement avec un vent de Sud ou d'Ouest, mais encore parce que c'est le côté de l'Isle où les Rades sont les plus sûres, à la réserve néanmoins de Kalyete & de S. Martin. S'étant donc avancé jusqu'à la hauteur de Porto Lobo, il se proposa d'abord de toucher, s'il étoit possible, à Bona-Vista, où le marché est excellent pour les provisions. Mais le courant du Nord lui fit abandonner cette résolution, & prendre celle de se rendre à Porto Madera; où il attendit le vent pendant huit jours. Enfin le trouvant favorable, il porta droit à l'Isle de May. Vers la fin du jour, un autre vent le força de mouiller devant Kalyete. Il prit le lendemain vers l'Est, en côtoyant par Paceco, & Navia Coverada, à la vûe de plusieurs feux que les Habitans allumoient dans l'espérance de l'attirer dans leurs Cantons. Mais Pacceo. il étoit résolu de n'interrompre sa course qu'après avoir passé les Gallons, qui sont une longue chaîne de rocs, au Nord-Est de l'Isle. Alors il porta directement vers Bona-Vista, où il seroit bientôt arrivé, s'il n'eut été surpris par un calme, suivi de vents incertains qui le firent errer pendant trois semaines dans le Canal. Il fut forcé de tourner autour de la pointe Sud de l'Isle, où il eut l'occasion d'observer ce que les Pilotes appellent la riviere, & qui n'est qu'une chaîne de rocs abîmés & de sables cachés, entre lesquels la mer passe & bat, l'espace d'une lieue & demie, avec beaucoup de violence. Cependant il s'y trouve des canaux assez profonds pour le passage de toutes sortes de Bâtimens. Roberts en prit un qui n'avoit pas moins de trois ou quatre brasses d'eau. Mais le battement de la mer est si effrayant qu'on le croiroir beaucoup plus dangéreux. Enfin s'étant approché de Bona-Vista, il entra dans la Rade Angloise, où il trouva une petite Barque Portugaise, abandonnée par les Pytates. Il s'en servit pour faciliter sa cargaison de sel. On étoit

ROBERTS. 1722.

Porto Madera.

Praya Formofa. Porto Lobo.

Mauvais air de

Ville de Saint-

Kalvete. Rocs nommés 352

ROBERTS. 1724. Artivée d'un Bâtiment de Briftol

à Bona-Vifta.

alors au milieu du mois d'Août 1724. La faison étoit devenue si pluvieuse que ce travail lui prit trois semaines.

Dans cer intervalle il vit arriver un Bâtiment de Bristol, dont le Capitaine lui témoigna tant d'amitié qu'il n'auroit pas balancé à le suivre, s'il n'eut appris de lui - même le véritable dessein de son voyage. Ici Roberts, sans nommer cet Officier, déclare que son projet lui parut contraire à ce qu'il nomme la Justice universelle, & que c'est la raison qui l'empêche de rapporter son nom, comme ce sut celle qui lui ôta la pensée de le suivre. Cepen-

Il fut si bien traité par le Capitaine de Bristol, que malgré toutes ses précautions ce changement de régime lui causa plusieurs jours de fievre.

dant il assure qu'il n'étoit pas question de Pyraterie.

donnent droit à mes services & à mon amitié.

Etranges Paffa gers qu'il avoit à bord.

Mais les secours qu'il reçut de la même main le délivrerent bientôt de ce fâcheux accident. L'obscurité où il affecte ici de s'envelopper ne l'empêche pas de nous apprendre que le Capitaine avoit à bord l'Evêque de S. Jago & le Visiteur Général, avec leur Cortege, qui alloient visiter toutes les Isles; après quoi le Visiteur devoit faire la visite de toute la côte de Guinée qui est fous la domination du Roi de Portugal. Quel moyen de s'imaginer comment tant d'honnêtes Portugais pouvoient se trouver sur un Bâtiment de Bristol, où ce qu'il y avoit de contraire à la Justice universelle dans la commission qu'un Anglois prenoit de les conduire ? A moins que son dessein ne fût peutêtre d'abuser de leur confiance pour les retenir prisonniers, & leur faire acheter leur liberté. Il pouvoit l'avoir communiqué à Roberts, qui dans ses principes de religion & d'honneur avoit sans doute refusé d'y consentir. Mais cette explication n'est qu'une conjecture. Il falloit d'ailleurs que le Capitaine ne fût pas un Homme sans mœurs & sans probité, puisque l'Evêque de S.

Conjecture fur cet événement.

> Roberts partit la nuit suivante, pour l'Isle de S. Nicolas, qui est la plus renommée pour le commerce des Anes. Il se fait particuliérement aux mois de Novembre & de Décembre, au lieu que celui de Janvier est la saison ordinaire pour la cargaifon du sel. En arrivant à S. Nicolas, Roberts chercha Rade de Porto la Rade qui se nomme Porto Ghuy, parce que la mer y est plus tranquille que dans celle de Paraghisi. Il y entra le lendemain, & dans peu de jours il fit l'échange de son sel, mesure pour mesure, contre du Maiz & du bled

Jago, surpris des marques d'affection qu'il donnoit à Roberts, lui ayant demandé s'il étoit son Parent; il répondit d'un ton romain : c'est un Chrétien, un Protestant, un Homme, & mon Compatriote; quatre titres qui lui

De petites pluies, qui commençoient à tomber par intervalles lui firent craindre l'arrivée des vents du Sud ou de l'Ouest, qui étoient les seuls qu'il eût à redouter. Mais les Negres l'assurerent qu'il ne devoit pass'allarmer, & lui montrant une montagne pointue qui se nomme Monte Fradre, ils lui apprirent que le brouillard dont elle étoit couverte annonçoit toujours les vents du Nord aussi long-tems qu'elle en seroit enveloppée. Malgré ces assurances, il s'éleva un orage qui brisa la Barque de Roberts contre les Rochers. Heureusement, il étoit alors à terre avec tous ses gens.

Roberts se brise contre les rocs.

Ghuy.

Son unique ressource consistoit dans quelques lettres de recommandation qu'il avoit obtenues à Bona - Vista, de l'Evêque de S. Jago & de ses Prêtres.

Il en avoit une de l'Evêque pour deux Religieux de S. Antoine. L'Aumônier de ce Prélat, qui étoit le même Prêtre que le Pyrate Russel avoit pris à Saint Nicolas, lui en avoit donné une aussi pour son Successeur. Avec ce secours il se rendit à la Ville, où il sut si bien reçu, que le Successeur du Prêtre ayant trouve dans sa besoin de bois pour élargir le Chœur de son Eglise lui offrit aussi-tôt dix dollars des débris de sa Barque. Et, pour s'en assurer la possession, il prononça une excommunication publique contre ceux qui en détourneroient un seul clou. Roberts se trouva plus riche en argent qu'il ne l'avoit été depuis plusieurs années. Mais il fut attaqué d'une fievre tierce, qui le rendit fort languissant jusqu'à la fin d'Octobre. Les secours qu'il reçut du Prêtre & des Habitans contribuerent beaucoup moins à sa santé que l'heureuse nouvelle qu'il recut enfin de l'arrivée d'un Vaisseau Anglois, qui avoit jetté l'ancre à Terrafall. Attivée d'un Vaisseau Anglois Tandis qu'il cherchoit à se procurer un Cheval pour ce vogage, on lui apporta commandé par une lettre du Capitaine, dont le nom étoit John Harfoot, qui se trouva heu- un de ses amis. reusement de sa connoissance. Ayant appris des Negres le nom & les infortunes de Roberts, il s'étoit hâté de lui écrire pour le presser de se rendre à bord. Leur joie fut extrême de se revoir. Harfoot devoit faire voile à la Barbade. Il tira beaucoup d'avantage des conseils de Roberts pour faire sa cargaison; & partant ensemble ils s'arrêterent quelques jours à Bona-Vista. Ensuite ils passerent par l'Isle de May, d'où ils allerent jetter l'ancre à Porto Praya dans celle de S. Jago. Ils y trouverent un autre Vaisseau Anglois, qui revenoit des Côtes de Guinée avec sa cargaison d'Esclaves, de cire & de dents d'Eléphans pour Lisbone. Le nom du Capitaine étoit Moyse Durel, & celui du Vaisseau le Merry Thougt. Roberts ne balança point à faisir cette occasion pour retourner droit en Europe. Il partit le 15 de Novembre avec Durel, en portant au Nord, dans autre Vaisseautre Vaisseautre la vûe de se rendre à Porto Cidade. Mais le Bâtiment commençant à faire eau, Anglois sur leon fut obligé de relâcher à Sainte Lucie. Quelques autres disgraces, qui lui quel il part pour arriverent dans ce Port, le mirent en si mauvais état, que Roberts conseilla au Capitaine de tourner vers la Barbade. Il y avoit à bord cent quatre-vingt Esclaves, un Supercargo Portugais, quelques Officiers de la même Nation, & le Seigneur Antonio de Barra, dernier Gouverneur de Cachao. Ce Gentilhomme fit quelques objections contre la Barbade, & représenta particuliérement que ce n'étoit qu'une petite Isle. Roberts lui répondit qu'à la vérité c'étoit une Isle; mais qu'à la réserve d'un Roi, d'un Patriarche, & d'un Homme noble, il n'y avoit rien à Lisbonne qu'on ne pût trouver dans l'Isle de la lir à la Batbade, Barbade. On se détermina enfin à prendre cette route; mais le Capitaine, pour justifier sa conduite, eut soin de faire signer sa résolution par tous les Officiers Portugais. On arriva dans la Baye de Carlile le 25 de Decembre 1724. On y passa quelques semaines, & remettant à la voile pour Lisbonne. on eut la vûe des Côtes du Portugal au commencement du mois de Mars. Roberts trouva au Port de Lisbone Alexandre Baxter, Commandant d'un Brigantin, qui lui accorda génereusement le passage jusqu'à Londres, où il Son atrivée en Portugal & de là arriva sur la fin de Juin, avec son fidele Matelot.

ROBERTS. 1724.

ROBERTS. En divers tems.

### CHAPITRE VI.

# Description des Isles du Cap-Verd.

INTRODUC-TION.

IL se trouve assez de Voyageurs qui nous ont donné une courte Description de quelque Isse du Cap-Verd, à laquelle ils ont touché en faisant voile vers le Sud; mais le Capitaine Roberts est le seul qui en ait publié la Desctiption génerale. Aussi fera-t'elle le fondement de cet article, en y joignant,

suivant notre méthode, les Observations des autres Ecrivains.

Roberts, après avoir donné, dans sa premiere Partie, l'histoire de ses propres avantures, présente, dit-il, dans la seconde, le détail de ses Remarques sur la nature, la situation, les productions & les usages des Pays du Cap-Verd. Il distingue deux tems de sa vie, ausquels il rapporte ses lumieres: celui du Commerce qu'il a fait dans ces Isles; & le dernier temps, où n'ayant guères d'autre qualité que celle de Voyageur, & même d'Habitant, il a pû satisfaire encore plus soigneusement sa curiosité. Aux remarques qu'il a faites de ses propres yeux, il a joint celles qu'il a pû recueillir du témoignage des Habitans naturels, quand il les a trouvées dignes de son attention & de sa confiance. Car les Peuples de ces Isles ayant quantité de notions contuses que leurs Ancèrres ont apportées de Guinée, il s'est dispensé de recueillir toutes ces fables.

Il s'est attaché particuliérement à tout ce qui concerne le Commerce, soit pour la nature des productions, soit pour la commodité des lieux. La Carte qu'il a pris la peine de composer appartient proprement à son Ouvrage; c'est-à-dire qu'elle répond à tous les lieux dont il fait la description. Il en releve beaucoup l'exactitude. En effet, comme on a déja vû dans la Relation de son Voyage qu'il y a peu d'Isles dont il n'ait suivi les Côtes, & qu'il passoit continuellement de l'une à l'autre, on conçoit que sa Carte mérite beau-

Observations fur la Carre de fes défauts.

coup de préférence sur celles qui ont été publiées par des Voyageurs moins Robens, & sur instruits, du moins par rapport à la distance mutuelle des Isses, à leur figure & à leur grandeur. A l'égard du point de leur situation, il peut rester quelque doute; non que Roberts n'ait pris foin de marquer la latitude & même la longitude de chaque Isle à la tête de sa description; mais on ne voit pas que ces positions ayent été observées, à l'exception de celle de Paraghis; ou si elles l'ont été, on ne fait pas connoître particulièrement dans quel lieu, ce qui les rend de fort peu d'usage. On peut supposer à la verité qu'elles ont été prises au milieu de chaque Isle; mais quand cette supposition auroit plus de vraisemblance, elle ne pourroit regarder que Mayo & S. Philippe, puisque les Côtes Septentrionales des Isses de Sal & de S. Jean, & les Côtes Méridionales de S. Jago, S. Nicolas & S. Antoine, répondent fort bien aux latitudes qui sont marquées dans la Description. La Carte de Roberts ne panoît pas plus sûre pour les longitudes; car si elles s'accordent avec sa Description sur les Côtes Orientales de Sal, de Bona-Vista, de S. Jago & de S. Philippe, les mêmes Côtes sont trop à l'Ouest de quatre minutes pour

l'Isle de May, & trop à l'Ouest aussi de vingt minutes pour celle de S. Jean; tandis qu'au contraire celles de S. Nicolas y sont trop peu de vingt-deux minutes, & celles de S. Antoine trop peu aussi de cinquante-trois. Il est donc certain que les latitudes & les longitudes de Roberts ne sont point exactes, ou que ses Plans ont été gravés avec beaucoup de négligence. On est porté à faire tomber le reproche sur les Graveurs, quand on considere que les contrarietés de la Carte & de la Description pouvoient être accordées facilement.

ROBERTS. divers tems

Il faut encore observer que si Roberts a marqué sur les Côtes plusieurs Places qui ne se trouvent pas dans les autres Cartes, en leur reprochant cette omission, il n'a pas laissé d'en omettre quelques-unes qui l'exposent à la même censure, telles que Ribeira Grande dans l'Isle de S. Jago, & S. Domingo Abacou. Il a négligé aussi de marquer le lieu de chaque Place par un petit cercle, pour en assurer exactement la position. Enfin il a tracé rarement la course de son Vaisseau; & s'il l'a fait quelquefois, ce n'est point avec autant d'exactitude qu'on devoit l'attendre d'un Voyageur si curieux & si attentif.

C'est dans la vûe de remédier à tous ces défauts qu'on a composé une nouvelle Carre, où l'on s'est aidé de la sienne pour corriger les autres, & des autres aussi pour suppléer à la sienne. Mais il est échappé de donner le nom de Sainte Lucie à S. Vincent, & celui de S. Vincent à Sainte Lucie; erreur

de gravure, dont il suffit que le Lecteur soit averti.

#### §. I.

## Observations génerales sur les Isles du Cap-Verd.

Es Portugais, en découvrant ces Isles, leur donnerent le nom de las Ilhas de Cabo-Verde. Le Cap tire le sien de la verdure perpetuelle dont il est. convert; & les Isles, du Cap vis-à-vis duquel elles sont situées. Cependant elles sont nommées aussi par les Portugais las Ilhas Verdes, soit par simple nomcontraction, foit par allusion à l'herbe verte, qu'ils nomment Sargosso, dont toutes ces Isles sont environnées. Elle a beaucoup de ressemblance avec le cresson d'eau, & son fruit ressemble à la groseille. La mer en est couverte depuis le vingtième dégré jusqu'au vingt-quatrième. Dans quantité d'endroits elle est si épaisse, qu'elle presente comme un grand nombre d'Isles flotantes, qui met est couverte. sont capables d'arrêter les Vaisseaux lorsque le vent n'est point assez fort pour leur faire surmonter cet obstacle; sans qu'on puisse (51) s'imaginer ce qui produit cette verdure dans une partie de l'Ocean, qui est à plus de cent cinquante lieues des Côtes de l'Afrique, & qui n'a pas de fond. Les Hollandois appellent les Isles du Cap-Verd, Isles de Sel, parce qu'il s'y en trouve beaucoup.

Herbe dont 12

On en compte dix: Sal, Bona-Vista, Mayo, S. Jago, Fuego, ou S. Phi- Nombre des Iflippe, Brava, S. Nicolas, Sainte Lucie, S. Vincent & S. Antoine. D'autres les du Cap Verd, en comptent douze, & quelques-uns quatorze; mais ils donnent mal-à-propos le nom d'Isles à quatre Rocs, dont les deux premiers, qu'on a nommés

ROBERTS. En

divers tems.

Ghuny & Carnera, sont au Nord de Brava; & les deux autres, nommes Chaor & Branca, à l'Ouest de S. Nicolas.

Les Isles du Cap-Verd prennent un peu plus de trois dégrés du Sud au Nord, avec la même étendue de l'Est à l'Ouest; c'est-à-dire qu'elles sont entre quatorze dégrés trente minutes & dix-sept dégrés quarante-cinq minutes de lati-

Leur position.

tude. De même leur longitude, de Ferro, est entre quatre & sept dégrés. Sal, Bona-Vista & Mayo sont un peu plus à l'Est, du Nord au Sud; S. Jago, Fuego & Brava plus au Súd, de l'Est à l'Ouest; S. Nicolas, Sainte Lucie, S. Vincent & S. Antoine plus au Nord-Ouest, sur la même ligne, du Sud-Est au Nord-Ouest. Ovington dit qu'elles s'étendent dans la forme d'un croissant (52) dont le côté convexe est tourné vers le continent d'Afrique. Beckman observe qu'elles presentent une perspective fort agréable à ceux qui les traversent à la voile. Mayo, qui est la plus proche du Cap-Verd, en est éloignée d'environ quatre-vingt-treize (53) lieues, Ouest par Nord. La situation de ces Isles est très-favorable pour le rafraîchissement (54) des Vaisseaux qui font le voyage de Guinée ou des Indes Orientales.

Qualité de l'air &c du climat.

Tout le monde convient que l'air des Isses du Cap-Verd est d'une chaleur extrême & fort mal sain. Sir Richard Hawkins prétend que le climat est un des plus pernicieux à la fanté des hommes, qui soit connu dans l'univers. Il y avoit abordé deux fois, avec le chagrin d'y perdre la moitié de ses gens par (55) des fievres malignes & par la dissenterie. Comme il y pleut rarement, la terre y est si brûlante qu'on n'y sçauroit poser le pied dans les lieux où le Soleil fait tomber ses rayons. Le vent du Nord-Est, qui s'y leve un peu avant quatre heures après midi, apporte ensuite une fraîcheur soudaine dont les ef-Précaution des fets sont souvent mortels. Aussi les Habitans ont-ils la précaution de (56) se couvrir la tête d'un bonnet qui leur descend jusqu'aux épaules, & le corps d'une robbe fourrée, on doublée de coton. Hawkins observe encore que dans ce climat, comme aux Côtes de Guinée & dans tous les Pays chauds, la Lune

a beaucoup d'influence sur le corps humain, & qu'il est par conséquent fort

Habitans.

Principales pro-ductions des Isles du Cap Verd.

dangereux d'y passer (57) la nuit à l'air. Beckman (58) remarque que dans la plûpart des Isles du Cap-Verd le terroir est pierreux & sterile, sur-tout dans celles de Sal, de Bona-Vista & de Mayo. Sal & Mayo ont un grand nombre de Chevaux Sauvages. Outre les Chevaux, Mayo a quantité de Chevres, & du sel en si grande abondance qu'on en pourroit charger, dit-on, plus de deux mille Vaisseaux. Les autres Isles (59) sont beaucoup plus fertiles & produisent du riz, du maiz, du bled d'Inde, des bananes; des limons, des citrons, des oranges, des grenades, des noix de cocos, des figues & des melons. On y trouve aussi du coton & des canes de sucre. Les Chevres y donnent géneralement trois ou quatre Chevreaux d'une portée (60), & souvent trois fois dans une année. Les vignes y portent aussi deux fois.

(52) Voyage d'Ovington à Surate, p. 40.

(53) Voyage à Borneo, p. 8. (54) Voyage en Afrique & à la Barbade,

(55) Avec des tranchées furieuses,

(56) Voyage de Hawkins à la Mer du Sud

P. 27. (57) Ibid. p. 28.

(58) Beckman , Voyage à Borneo , p. 9.

(59) Dampierre, Vol. III. p. 25.

(60) Ibid. p. 21.

dans la Collection de Churchill, Volume VI.

En

divers tems

Dampierre observe que les Oiseaux & les Bêtes sont les mêmes dans toutes les Isles du Cap-Verd; mais que plusieurs Isles sont mieux partagées que les autres de pâturages & d'autres alimens pour certaines especes d'animaux. S. Jago par exemple ayant plus de bois & de grains, nourrit un plus grand nombre (61) de Volatiles. La principale partie des Bestiaux consiste en Chevres & en Moutons. Les Bœufs & les Vaches y sont rares. Mais il s'y trouve un si grand nombre d'Anes, que les Vaisseaux Anglois en font un commerce (62) particulier à la Barbade & dans leurs autres Plantations.

La richesse des Habitans consiste dans leurs peaux de Chevres & dans le sel de Bona-Vista, de Mayo & de S. Jago. Barbo rapporte qu'ils préparent excellemment leurs peaux, à la maniere du Levant; & Beckman (63) assure qu'il n'y en a pas de meilleures au monde dans la même espece. Dapper dit que la Volaille multiplie admirablement dans toutes les Isles. Ce témoignage est confirmé par Mandelsto, qui prétend que les Poules, les Phaisans & les Pigeons y furent apportés par les Portugais. Les Cailles, les Perdrix, les Ramiers & les Poules d'Inde y font à fort bon marché; & les Lapins dans une extrême abondance.

On y prend un si grand nombre de Tortues que plusieurs Vaisseaux viennent s'en charger tous les ans, & les salent pour les transporter aux Colonies de l'Amérique. Ces animaux prennent les tems de pluie pour faire leurs œufs dans le fable, & les laissent éclore au Soleil. C'est alors que les Habitans leur donnent la chasse, sans autre embarras que de les tourner sur le dos avec des pieux, car elles sont si grosses qu'on n'en auroit pas la force avec les mains. La chair des Tortues n'est pas moins en usage dans les Colonies, que la Morue dans (64) tous les Pays de l'Europe.

Atkins observe que les Portugais, établis aux Isles du Cap-Verd, reçoivent indifféremment tous les Vaisseaux qui s'y arrêtent, & leur vendent à fort bon marché des rafraîchissemens & des provisions. Mais S. Jago est la principale (65) source. Barbot nous apprend que les François du Senegal & de Gorée envoyent prendre leurs provisions dans cette Isle, lorsqu'ils ressentent la Isles. diserte dans cette partie de la Nigritie, & qu'ils en tirent des vivres, pour des Esclaves & d'autres richesses. Vers l'an 1593, dans le tems que le Chevalier Hawkins étoit en voyage, ils faisoient un commerce considérable à S. Jago, à Fuego, à Mayo, à Bona-Vista, à Sal & à Brava, où ils venoient continuellement de Guinée & de Benin. Ils en tiroient des Esclaves, du sucre, du riz, des étoffes de coton, de l'ambre gris, de la civette, des dents d'Elephans, du falpêtre, des pierres de ponce, des éponges, & quelque petite quantité d'or, que les Insulaires tiroient eux-mêmes (66) du Continent.

Suivant le Capitaine Philips, le principal commerce des Isles du Cap-Verd en achetent des ances 1693, consistoit dans le sel de Mayo, que les Vaisseaux Anglois venoient charger pour l'Isle de Terre-Neuve. On y voyoit aussi plusieurs Bâtimens de la même Nation, qui prenoient cette route en allant à leurs Colonies de l'Amerique, pour acheter des Anes & d'autres bestiaux, dont ils trouvoient (67) à se dé-

Abondance des

Commerce des François dans ces

<sup>(61)</sup> Voyage à Borneo, p. 10.

<sup>(62)</sup> Description de la Guinée, p. 339.

<sup>(63)</sup> Atkins, Voyage en Guinée, p. 31,

<sup>(64)</sup> Hawkins , ubi sup. p. 29.

<sup>(65)</sup> Voyage d'Atkins, p. 31.

<sup>(66)</sup> Hawkins, ub. sup. p. 29.

<sup>(67)</sup> Voyage de Philips en Afrique , p. 1836

ROBERTS. En divers tems.

faire avantageusement à la Barbade. Roberts observe qu'on trouve à S. Jago une pierre singuliere dont on verra la description dans l'article de Mayo.

Maniere dont ces Isles fe font peuplées.

Le même Auteur raconte que toutes les Isles du Cap-Verd étoient presque inhabitées lorsqu'elles furent découvertes par (68) les Portugais; mais il ne put apprendre des Habitans dans quelle année ils virent arriver ces nouveaux Hôtes. Ils se souvenoient seulement d'avoir vû arriver à S. Jago une troupe d'Etrangers qui s'y étoient établis; & qui avoient envoyé diverses Colonies dans les autres Isles. Ces Etablissemens particuliers s'étoient mal soutenus, parce qu'ayant manqué de vivres la famine en avoit ruiné plusieurs. La pluie leur avoit manqué long-tems. A peine se souvenoit-on, dans les Isles de Bona-Vista, de Mayo, & particuliérement dans l'Isle de Sal, d'en avoir vû depuis fix ou sept ans. Il n'en étoit tombé du moins que dans les Montagnes, où les Habitans racontent que les nuées se rassemblent, & qu'étant beaucoup plus pesantes, elles se fendent, pour arroser inutilement des lieux steriles & deferts. Les Isles de Sal, de Bona-Vista & de Mayo, qui sont fort plates, arrêtent d'autant moins les nuées, qu'elles en sont continuellement chassées par le vent; & c'est à cette raison qu'on attribue la sécheresse qui regne dans ces trois Isles.

Portugais.

Sal, Sainte Lucie & S. Vincent, trois des plus grandes Isles du Cap-Verd, n'ont aucun (69) Habitant; tandis que les autres sont assez bien peuplées de Negres & de Mulâtres. On en donne une raison qui merite d'être rapportée. Testament des Les premiers Portugais, sur-tout ceux de S. Jago, se procuroient des Negres de Guinée pour le travail de leur Colonie; mais comme la plûpart ne menoient pas une vie fort réguliere, ils se croyoient obligés, en mourant, de donner la liberté à quelques-uns de ces miserables Esclaves, pour expier une partie de leurs déréglemens. Après avoir reçu la liberté, la plûpart ne pensoient qu'à s'éloigner de leurs Tyrans, & passoient dans les Isles voisines, où l'air différant peu de leur climat naturel, ils trouvoient le moyen de s'établir heureusement. Les Portugais voyant leur prosperité y passerent après eux. Mais le commerce du Portugal déclina bientôt dans cette Partie de l'Afrique, lorsque les autres Nations de l'Europe eurent pénétré dans la Guinée & jusqu'aux Indes Orientales. Alors le nombre des Negres, qui n'avoit pas cessé de se multiplier, devint si superieur à celui des Blancs, que ceuxci pour éviter la honte de la soumission, se retirerent à S. Jago ou en Portugal. Ceux qui resterent dispersés parmi les Négres n'eurent plus d'autre ressource que de se joindre à eux par des mariages, qui produissrent (70) cette race couleur de cuivre dont toutes les Isles se trouvent peuplées. Le Roi de Portugal observant ce qui s'étoit passé dans l'espace de plusieurs années, donna la plûpart des Isles du Cap-Verd aux Seigneurs de sa Cour, & ne se réserva que celle de S. Jago, à laquelle il a joint dans ces derniers tems Saint Philippe. Cependant le Gouverneur de S, Jago prend le titre de Gouverneur géneral de toutes les Isles du Cap-Verd, & de la Côte de Guinée depuis la Riviere du Senegal jusqu'à Sierra Leona. Les Seigneurs particuliers peuplerent

Origine d'une farte de Negres.

> (68) Voy. ci-dessus les circonstances de leurs une erreur grossiere. découvertes dans la Relation de Cada Mosto. Ovington (p. 38) dit qu'en 1689, il y avoit encore dix Isles sans Habitans; mais c'est

(69) Dampierre & Beckman disent que les premiers Habitans furent des Portugais bannis. (70) Voyages de Roberts, p. 387. & suiv.

leurs Isles de Vaches, de Chevres & d'autres Bestiaux. Ils les gouvernoient d'abord par un Lieutenant, dont l'autorité étoit fort médiocre, puisque nonseulement le pouvoir de vie & de mort, mais les autres punitions corporelles, appartenoient au Gouverneur de S. Jago. Dans ces derniers tems on a établi pour toutes les Isles un Officier, nomme Ovidor, qui est revêtu de la Jurisdi- des Isles du Cap ction civile, & même de l'inspection & du ménagement des revenus de la Couronne; de forte qu'il ne reste (71) au Gouverneur géneral que l'administration militaire.

Le Port de S. Jago est comme la Douane Portugaise pour tous les Vaisseaux de cette Nation qui commercent dans les Parties de la Guinée dépendantes du Portugal. Mais les revenus que la Couronne tire des Isles du Cap-Verd ne sont pas considérables. A la verité il lui en coûte peu pour la garde de ces Isles, car il n'y a pas d'autres fortifications qu'à S. Jago & à S. Philippe. Encore les Leurs fortifications qu'à S. Jago & à S. Philippe. Encore les tous & leur services de la Villa manual a se tous & leur services de la Villa manual a se tous & leur services de la Villa manual a se tous de la Villa manual a s Ouvrages sont-ils d'une foible défense, excepté ceux de la Ville même de S. venu-Jago, qui ont été construits par les Espagnols tandis que le Portugal étoit sous leur domination. Aussi les Isles du Cap-Verd ne sont-elles défendues (72) que par leur propre Milice, fans le secours d'aucunes Troupes du Roi. Il faut observer que les Habitans de S. Jago & de S. Philippe étant Vassaux immédiats de la Couronne, font sur un meilleur pied que ceux des autres Isles, qui changent souvent de Propriétaires & de Maîtres.

Roberts dit qu'il pourroit s'étendre fort au long sur les Manufactures de coton (73) des Isles du Cap-Verd, & prouver que les Vaisseaux Anglois pourroient s'y fournir à beaucoup meilleur compte qu'en Angleterre, des étoffes qui servent au commerce des Esclaves en Guinée; mais qu'il n'oseroit décider en general fi ce feroir à l'avantage de l'Angleterre. Il pourroit, dit-il, s'éten- Obfervation for dre aussi sur le nitre que plusieurs de ces Isles produisent; mais il croit s'être du Cap Verd, assez expliqué sur un point qui étoit presqu'inconnu en Europe avant ce qu'il en a publié. A la verité, continue-t'il, on avoit transporté en Portugal, quelques années auparavant, une quantité considérable de nitre tirée de l'Isle de S. Vincent; & ce commerce avoit été abandonné, sur ce qu'on croyoit avoir découvert que la plus grande partie étoit de la nature du sel marin. Il avoue même qu'en ayant fait l'experience il avoit trouvé qu'il s'allumoit difficilement, qu'il ne s'en dissipoit pas un huitieme, & que le reste demeuroit fixe comme le sel de mer. Mais il assure que dans la même Isle il en a trouvé d'autre, dont il ne reste pas la moitié après l'inflammation, & quelquefois même, pas un quart. Dans l'Isle de S. Jean il est si volatile & si inflammable qu'il s'évapore entiérement, à l'exception de celui qu'on ramasse près de la mer. Roberts laisse aux Curieux à trouver la raison de cette différence.

Il observe que la mer, autour des Isles du Cap-Verd, a régulierement son Observations sur flux & son reflux dans l'espace de six heures & quelques minutes; que les les marées, mortes-marées ont aussi leur cours régulier, excepté lorsqu'il est troublé par les vents incertains, qui sont ici plus fréquens que dans tous les autres lieux du monde. Mais quelque tranquille que le tems puisse être, la mer y est toujours plus agitée dans les Bayes vers les pleines Lunes & dans leurs changemens, que pendant les quartiers. L'Auteur a remarqué que tandis qu'un gros

ROBERTS. En divers tems. Gouvernement

<sup>(71)</sup> Ibid. p. 388. (72) Ibid. p. 388.

ROBERTS. En divers tems.

vent soulevoit beaucoup la mer dans le Canal qui sépare S. Philippe & S. Jean, elle étoit fort douce à Furno, qui est une Baye de la derniere de ces deux Isles. Au contraire, vers la pleine Lune ou dans le changement, lorsqu'il regnoit depuis trois ou quatre jours un calme prosond dans le Canal & que la mer y étoit aussi tranquille que la Tamise, elle s'élevoit si impetueusement au rivage, qu'à Furno même on ne pouvoit entrer dans une petire Barque sans s'exposer à se voir couvert d'eau.

Autres observa-

Le courant de la marée est au Nord-Est, & le restux au Sud-Ouest, à moins qu'il ne soit détourné par les pointes de quelques Isles ou par la forme irréguliere des Côtes. Le slux & le restux sont également réguliers entre S. Jago & S. Philippe. Ils sont plus violens entre S. Philippe & S. Jean, comme entre S. Jean & les petites Isles qui sont au Nord. Mais les plus impetueuses marées sont entre S. Nicolas & S. Antoine, sur-tout dans l'étroit Canal qui sépare Sainte Lucie de S. Vincent. Roberts compare leur vîtesse à celle des marées de la Tamise.

Courans périodiques.

Il ajoûte à la varieté des vents & aux pointes des Isles, une troisième cause, qui altere le cours naturel des marées; c'est la force des courans, dont il n'entreprend pas néanmoins de déterminer la qualité ni le nombre. Ce qu'il a pû découvrir de leur qualité, c'est qu'un peu avant la saison des pluies, qui est au mois de Juin, de Juillet, d'Août & quelque partie de Septembre, les courans sont au Nord-Est; & qu'alors, à quelque distance des Isles, le slux commence à s'avancer vers les Canaux, & s'y engage avec une impetuosité fort superieure à celle du ressux. Au contraire, lorsque les courans portent au Sud-Ouest, ce qui arrive ordinairement vers la fin des pluies, & quelque tems après, le ressux est plus violent que le slux.

Différence des fassons & des vents.

Ces courans dépendent des saisons, qui ne reviennent pas toujours dans les mêmes tems de l'année, quoique la différence ne soit pas fort grande. On attend la pluie avec les vents du Sud vers la fin de Juin; cependant on ne les a quelquefois qu'au mois de Juillet, ou même vers le milieu du mois d'Août. Le mois de Septembre amene géneralement, mais avec beaucoup de varieté, des vents impetueux d'Est, de Sud-Est & de Sud-Sud-Est, accompagnés de pluies. Au mois d'Octobre, ce sont des vents de Sud-Sud-Ouest & de Sud-Ouest. Vers la fin du même mois, ce sont ceux d'Ouest-Nord-Ouest, & de Nord-Quest, avec des tonneres, des éclairs, de grosses pluies, & quelquesois des ouragans d'une grande violence, mais qui durent peu. Dans l'intervalle de ces pluies, & dans le tems qui les précede, l'air est serain, & les vents doux & variables; mais c'est encore une proprieté de cette saison qu'un petit vent du Sud souleve plus la mer qu'un vent impetueux du Nord. Au mois de Novembre, s'il tombe un peu de pluie, elle est géneralement suivie d'un vent frais du Nord, qui devient quelquefois fort violent; mais une groffe pluie l'abbat aussi-tôt & rend la mer fort unie,

Après la saison des pluies il est fort ordinaire que le tems se tourne aux brumes, sur-tout pendant le jour; & si les pluies cessent dès le commencement de Novembre, cette disposition de l'air commence alors & dure souvent pur'à la fin de Janvier. Dans tout cet intervalle, les vents sont impetueux, Nord, Nord-Nord-Est & Nord-Est quart Nord, Mais au mois de Fevrier, de Mars & d'Avril, ils sont assez constamment Nord-Est quart Nord; &, delà

jusqu'au

jusqu'au tems des pluies, presque toujours Est. A mesure qu'ils deviennent

plus Est, ils vont en s'affoiblissant.

Lorsque le vent qui amene la pluie souffle, suivant la saison, il dure peu s'il est subit & violent; & les Portugais l'appellent alors Travado. Lorsqu'avec beaucoup de violence il est accompagné de tonnerre & d'éclairs, ils le nomment Turnado.

ROBERTS. divers tems. Travado & Tur -

#### §. I I.

## Isles de Sal & de (74) Bona-Vista.

R Oberts place l'Isle de Sal à dix-sept dégrés de latitude du Nord , & cinq rossion de l'Isl. dégrés (75) dix-huit minutes de longitude Ouest du Cap-Verd. Elle n'a ni rocs, ni bancs de sable qui en rendent l'approche difficile. Cependant l'ancrage n'y est pas commode dans la faison des pluies. La meilleure Rade est celle qui est devant la Ville de Palmera. Elle a l'apparence de deux Bayes,

qui sont séparées au milieu par une pointe de Rochers.

Rade de Pal-

La situation de cette Rade est au côté occidental de l'Isle. On la reconnoît facilement à trois Palmistes, dont elle tire son nom, & qu'on a conservés d'autant plus soigneusement qu'outre l'avantage de servir de marque aux Vaisseaux, ils sont seuls de leur espece dans toute l'étendue de l'Isle. Un mille au Sud de la Rade, on voit une petite Isle, si couverte de fiente d'Oiseaux qu'elle paroît blanche comme de la neige. Pour entrer dans la Rade, il faut avoir les trois Palmistes au Nord, & s'avancer jusques au Sud-Ouest de la petite Isle. Avec un petit Bâtiment on peut entrer dans celle des deux Bayes qui est au Nord, sur d'y pouvoir mouiller par tout sur trois brasses ou trois brasses & demie. Quand on est vers Rabadijunk, l'autre Baye paroît fort belle, quoique le fond en soit fort mauvais: mais après avoir passé la pointe de Morderea, on peut jetter l'ancre dans toutes les parties de la Baye, qui porte ce nom, & trouver un bon fond sur toute sorte de profondeur. L'Isle a plusieurs autres Bayes, où les petits Vaisseaux peuvent mouiller; mais (76) celles-ci font les principales.

Ifle voifine.

Rabadijunk.

Morderea,

Cinq moma.

De cinq montagnes qu'on compte dans l'Isle de Sal, les plus hautes sont celle du Nord & celle de l'Est, qui présentent la forme de deux pains de sucre. Sal étoit autrefois bien fournie de Chevres, de Vaches & d'Anes; mais vers l'an 1705, peu d'années avant que Roberts y abordât, le défaut de pluie la fit abandonner par tous les Habitans, à l'exception d'un Vieillard qui réfolut d'y mourir; ce qui arriva effectivement la même année. La secheresse avoit été si excessive, que la plus grande partie des Bestiaux périrent de soif & de faim. Cependant il tomba un peu de pluie, qui rétablit insensiblement ce qui étoit resté, jusqu'à ce qu'un bizarre évenement acheva, deux ou trois ses Habitans.

(74) De Buena Vista, ou Bona Vista; les gens de mer ont fait par corruption Boa-Vista. (75) Suivant notre Carte elle est à cinq dégrés trente minutes du Cap-Verd; de sorte que la différence est ici d'environ douze minutes. Dampierre prétend (Vol. I. pag. 70.) qu'elle est à seize dégrés de latitude du Nord,

Tome II.

& dix-neuf dégrés trente-trois minutes de longitude Ouest du Lezard ; ce qui fait environ trois dégrés huit minutes plus que Roberts. Il ajoûte qu'elle s'étend du Nord au Sud d'environ huit ou neuf lieues, & qu'elle n'a pas plus de deux lieues de largeur.

(76) Ibid. p. 390.

Zz

Roberts. En divers tems. ans après, de l'extirper entiérement. Un Bâtiment François, arrivé à Sal pour la pêche des Tortues, fut contraint par le mauvais tems d'y laisser une trentaine de Negres, qu'il avoit apportés de Saint Antoine pour ce travail. Ces malheureux, ne trouvant aucun autre aliment, vêcurent de Chevres sauvages, & n'en laisserent qu'une, qu'ils ne purent prendre dans les montagnes. Ils tuerent aussi presque toutes les Vaches; de sorte qu'à la fin ils surent réduits à manger les Anes.

Environ six mois après, un Vaisseau Anglois faisant voile à l'Isle de May, pour y charger du sel, apperçut de la sumée qui s'élevoit de l'Isle de Sal. Comme il n'ignoroir pas qu'elle étoit déserte, il se figura que ce devoit être l'équipage de quelque Vaisseau, qui s'étoit brisé contre cette Isle. Il y envoya sa Chaloupe; & la compassion lui sit recevoir à bord les trente Negres, qu'il remit à terre dans l'Isle de Saint Antoine. Roberts apprit cet incident d'un

des Negres qui avoient eu part à l'avanture.

Bestiaux qui y

Les Negres de Saint Nicolas qui accompagnerent Roberts en 1722, lui dirent qu'il y avoit alors dans l'Isle de Sal neuf Vaches ou Taureaux, avec la seule Chevre dont on a parlé; mais que le nombre des Anes y étoir encore fort grand, quoique beaucoup moindre qu'avant la secheresse. Ils faisoient

ce récit sur le témoignage de leurs propres yeux.

Usage du cot-

Le coton qui croît aux Isles du Cap-Verd n'y a jamais été d'un grand usage. Cependant les Habitans de quelques Isles s'en servent pour garnir leurs lits; ou s'ils en sont des robes, c'est pour s'en servir sort rarement. L'Auteur observe que c'est le meilleur amadoux qu'il y air au monde. Le bois de cer arbrisseau jette une slamme éclatante, mais ne dure pas long-tems au seu se lorsqu'il est bien sec, il s'enslamme par le seul frottement.

Les dates de l'Isle de Sal sont aussi bonnes que dans aucun autre Canton de l'Afrique. Mais des trois palmiers dont on a parlé il n'y en a qu'un qui

porte du fruit.

Eau qui se trouve dans l'Isse.

La Vallée de Palmera est arrosée par un ruisseau qui se forme dans la saison des pluies & qui continue de couler un mois après qu'elles sont passées. Mais il se seche alors, & l'Isle se trouve absolument sans eau frasche. Cependant on a remarqué qu'en creusant la terre un peu au-dessus du Palmier qui

porte du fruit, on peut encore s'en procurer jusqu'à Noel.

Poisson nommé Mear. Usage qu'on en pourroitsaire.

Entre plusieurs sortes de Poisson qui abondent sur les Côtes, il y en a un que les Negres appellent *Mear*, de la grandeur d'une Morue, mais plus épais, qui prend le sel comme la Morue. Roberts est persuadé qu'un Vaisseau pourroit en faire plutôt sa cargaison qu'on ne la fait de Morue dans l'Isse de Terre-Neuve, & qu'elle se vendroit aussi bien, sur-tout à Tenerise. Le sel étant si près, l'opération en seroit plus prompte, & se feroit à moins de frais; d'autant plus que les Negres de Saint Antoine & de Saint Nicolas sont d'une adresse extrême pour la pêche & la salaison.

Ambre gris.

On trouve plus fouvent de l'ambre gris dans l'Isle de Sal que dans toutes les autres Isles. Mais les Chats sauvages, & les Tortues vertes (77) en devorent la plus grande partie. Dampierre raconte que pendant le séjour qu'il y sit en 1683, un certain Coppinger acheta une piece de saux ambre-gris,

couleur de fiente de Pigeon, mais sans aucune odeur. Un Marchand de Bristol, nommé Read, dit à Roberts qu'il en avoit trouvé une pièce à Fuego, qui surnageoit près de son Vaisseau, & qui étoit de véritable ambregris.

ROBERTS. divers tems.

On le contrefait. Lieux où il

L'Auteur remarque qu'il s'en trouve à Nicobar & dans le Golphe de la Floride, mais que les Habitans ont l'art de le contrefaire, & que cette fraude en impose quelquefois aux Marchands. Il ajoute qu'un Négotiant nommé Hill, homme d'honneur, lui en montra un morceau, d'une beaucoup plus grande piece, qui avoit été trouvée dans la Baye de Honduras. Elle étoit de couleur foncée, tirant sur le noir, de la dureté du fromage, & d'une odeur fort agréable. Roberts, qui avoit beaucoup voyagé, assure qu'à la réferve des Bermudes, des Isles de Bahama, & de cette Côte d'Afrique, avec les Isles qui sont entre Mozambique & la mer rouge, il n'a jamais pû (78)

vérifier qu'on ait trouvé de l'ambre gris dans d'autres lieux.

Dapper dit que l'Isle de Sal est presqu'entiérement couverte de pierres, & Différentes ob-fervations sur qu'elle n'a ni arbres ni plantes, enfin qu'elle ne produit que des Chevres, l'iffe de Sal. dont on tue tous les ans un grand nombre pour en prendre seulement la peau. Le Capitaine Cowley, qui étoit à Sal en 1683, n'y trouva pas de fruits ni d'eau douce; mais (79) il y vit quantité de Poisson & quelques Chevres fort petites. L'Isle n'avoit alors que cinq Habitans; le Gouverneur, un Mulâtre, deux Capitaines, un Lieutenant, & un Valet pour les servir. Ils étoient tous Negres; mais ils vouloient être appellés Portugais, & c'étoit les chocquer que de leur donner un (80) autre nom. Seize ans après, le Capitaine Dampierre ne trouva que cinq ou six Hommes dans l'Isle, avec un Gouverneur fort pauvre, qui lui fit un présent de trois ou quatre Chevres maigres, en l'assurant que c'étoient les meilleures du Pays. Dampierre lui donna par reconnoissance un habit complet; car il eut pitié de lui en voir un fort déchiré, avec un chapeau qui ne valoit pas un sou. Il acheta de lui vingt boisseaux de sel pour quelques autres vieux habits; & voulant le combler de joie, il lui (81) donna un peu de plomb & de poudre à tirer.

En 1689, le Guat vit dans l'Isle de Sal un Cheval sauvage de couleur baye, d'une belle taille. Il y vir aussi un Chat sauvage, ou un Renard, avec un grand nombre d'Anes & de Chevres : mais la chair de Chevre ne flatta pas beaucoup (82) son palais. Le même Auteur observe qu'une multitude d'Oiseaux de mer vint se percher sur ses mâts ou se reposer sur ses ponts, & qu'ils se laissoient prendre à la main; mais que leur chair faisoit un fort mauvais aliment. Dans l'Isle il n'apperçut pas d'autres volatiles que des Moineaux, encore les trouva-t'il moins (83) gros qu'en France. Il ajoûte qu'il avoit apporté des Canaries une Hirondelle, qu'il laissoit sortir de sa cage tous les matins, vée, & qui revenoit fidellement le soir; mais qu'elle fut tuée par accident. Le rivage, continue-t'il, est couvert de Tortues, sur-tout dans la saison de leur ponte. Il en prit deux, dont chacune ne pesoit pas moins de cinq cens livres.

Hirondelle pri-

(78) Dampierre, Vol. I. p. 72. (79) Voyage de Cawley dans les Voyages

de Dampierre, Vol. IV. p. 4.

(80) Ce n'est pas qu'ils ne soient noirs, mais ils se vantent que leur sang est mêlé de celui

des Portugais.

(81) Dampierre, Vol. I. p. 7c.

(82) Voyage de le Guat aux Indes Orienta-

les , p. 11.

(83) Ibid. p. 13. & 18.

Elles avoient l'écaille (84) d'une beauté admirable.

Dampierre, qui étoit à Sal en 1699, observe que l'Îsle est fort stérile. On n'y voir pas un arbre, à l'éxception de quelques ronces qui se présentent du côté de la mer. Quoiqu'il n'y eur pas d'herbe, il y vit quelques misérables Chevres, qui trouvent leur nourriture. Mais il (85) ne put découvrir aucun autre animal.

Le Guat remarque, avec Roberts, que la nature y forme elle-même le sel, dans les sentes des rocs, sans autre secours que la chaleur (86) du Soleil. Cawley rend témoignage que de son tems les Vaisseaux Anglois y venoient souvent charger du sel pour les Indes occidentales, & que les salines (87) y avoient alors environ deux milles de longeur. Dapper dit que vers la pointe Sud-Est, près d'une Côte sablonneuse, on comptoit de son tems soixante douze mines de sel.

Oifeaux nomwés Flamingos; leur forme, leurs nids & leurs propriétés.

On ne doir pas oublier dans la description de l'Isle de Sal, les Oiseaux que les Portugais ont nommés Flamingos, & la forme de leurs nids, d'après le Capitaine Dampierre qui avoit vû plusieurs de ces animaux. Ils ont à peu près la figure du Heron; mais ils sont plus (88) gros, & de couleur rougeâtre. Ils se rassemblent en grand nombre, & leur habitation ordinaire est dans les lieux bourbeux où il y a peu d'eau. C'est là qu'ils bâtissent leurs nids, en ramassant la boue, qu'ils élevent d'un pied & demi au-dessus de l'humidité. Le pied en est assez sarge; mais ils vont en diminuant jusqu'au sommet, où la nature apprend aux Flamingos à creuser un trou dans lequel ils déposent leurs œufs. Comme ils ont la jambe fort longue, ils les couvent en tenant le pied sur la terre & le croupion sur le nid. Ils ne font jamais plus de deux œufs; mais il est rare qu'ils en fassent moins. Les petits ne commencent à voler que lorsqu'ils ont acquis presque toute leur grosseur. En récompense, ils courent avec une vitesse singuliere. Cependant l'Auteur en prit quelques-uns; & n'ayant pas manqué de faire l'essai de leur chair, il la trouva d'un fort bon goût, quoique maigre & fort noire. Ils ont la langue fort grosse, & vers la racine un peloton de graisse qui fait un excellent morceau. Un plat de langues de Flamingos seroit, suivant Dampierre, un mets digne de la table des Rois. La couleur des petits est d'abord un gris clair, qui s'obscurcit à mesure que leurs aîles croissent : mais il leur faut dix ou onze mois pour arriver à la perfection de leur couleur & de leur taille. Ces Oiseaux se saissent approcher difficilement. Dampierre & deux autres Chasseurs, s'étant placés le soir près du lieu de leur retraite, les furprirent avec tant de bonheur, qu'ils en tuerent quatorze de leurs trois coups. Ils se tiennent ordinairement sur leurs jambes, l'un contre l'autre, fur une seule ligne, excepté lorsqu'ils mangent. Dans cette situation, il n'y a personne qui à la distance d'un demi mille ne les prît pour un mur de brique, (89) parce qu'ils en ont exactement la couleur.

Description de l'Isle de Bona-Vista.

11. L'Isse de Buena-Vista, Bona-Vista, Bona-Vista, ou Bona-Vist, a reçu ce nom des Portugais, parce qu'elle est la premiere des Isses du Cap-Verd

(84) Ibid. p. 13.

(85) Dampierre, Vol. I. p. 70.

(86) Le Guat , ubi sup. p. 13.

(88) Mandelho dir que ces oifeaux ont le corps blanc & les aîles d'un rouge presque de feu, & qu'ils sont de la grosseur des Cygnes. Yoyez ses Voyages, p. 271.

(89) Dampierre, Vol. I. p. 70.

<sup>(87)</sup> Cawley & Dampierre disent ici la même chose,

(90) qu'ils ayent découverte. Elle est à seize dégrés dix minutes de latitude . du Nord, & cinq dégrés quatorze minutes de longitude, Ouest du Cap. Sa longueur (91) du Sud-Est au Nord-Ouest est de huit lieues; & sa largeur,

du Nord-Est au Sud-Ouest, d'environ quinze milles.

divers tems.

Il y a trente ou quarante ans que de toutes les Isles du Cap-Verd Bona-Vista Ancienne abonpassoit pour la plus abondante en Vaches, en Chevres, en Porcs, en Che-sta vaux, en Anes, en Maiz, en Courges, en Melons d'eau & en Patates. Roberts, sur le témoignage désinteresse d'un vieux Negre, hazarde ici une Histoire qui lui paroît incroyable à lui-même. Un Gouverneur de Bona-Vista, dit-il, entre plusieurs présens qu'il crut devoir au Capitaine d'un Vaisseau Anglois qui avoit chargé du sel dans son Isle, lui envoya une Patate si grosse, que deux Hommes furent obligés de la lier d'une corde (92) & de la porter avec un pieux sur leurs épaules, comme les Brasseurs portent un baril de biere. Mais en 1722, il n'y croissoit plus de Patates (93) ni presque aucune autre plante. Les Vaches mêmes y ont été détruites, à la réserve de trente ou quarante qui appartiennent au Gouverneur. Cependant Roberts y vit apporter par le Capitaine Manuel Domingo un jeune Taureau, qui produisit en peu de tems sept Veaux ou Genisses (94).

La plûpart des Habitans nourrissent des Chevres, dont le lait fait leur principal aliment, avec le Poisson & les Tortues. Pour les autres provisions, leur plus grande ressource est dans l'arrivée des Vaisseaux Anglois qui viennent charger du sel, & qui employent les Insulaires au travail. Ils sont payés en biscuit, en farine, en vieux habits, &c. On leur donne aussi de la soie Négres pour leur crue, dont ils se servent (95) pour orner leurs chemises, leurs bonnets, & la coeffure de leurs femmes. Les Hommes sont généralement vêtus à la maniere de l'Europe, soit parce qu'ils n'ont guéres d'autres habits que ceux qu'ils reçoivent des Anglois, ou parce qu'ils ont appris à tailler leurs étoffes de coton d'après ces modeles. Les femmes, c'est-à-dire, celles qui sont habillées, portent des jupes de coton, liées d'une ceinture. Leurs chemises sont taites comme celles des Hommes, mais si courtes qu'elles ne leur passent guéres l'estomac. Leurs mouchoirs de cou sont brodés à l'aiguille, de différentes figures de soie, sur-tout ceux des jeunes filles & des veuves, qui ont toutes l'humeur fort vive & fort enjouée. Les pauvres, & les vieilles, n'employent que du coton bleu pour ces ornemens. Sur la chemise, elle ont toutes une pour les deux sesorte de camisole, avec des manches qui se boutonnent. Elle n'a pas plus de quatre pouces par devant; mais elle se ferme sous le sein, qu'elle sert à soutenir. Sur cette camisole, elles portent une mante de coton, qui est toujours bleue pour les femmes mariées, & qui passe pour d'autant plus riche que le bleu en est plus foncé. Mais les jeunes filles la portent indifféremment blanche ou bleue, rayée ou d'une seule couleur. Il y a peu de femmes qui portent des souliers

Payement des

Leurs habits

(92) Ibid.

(93) Ibid. p. 394.

<sup>(90)</sup> Ce sont les Anglois, qui l'appellent Bona-Vist. Le Docteur Fryer prétend que ce nom lui vient de quatre collines qui forment une belle perspective pour ceux qui en appro-

<sup>(91)</sup> Voyages de Roberts, p. 393.

<sup>(94)</sup> Barbot parle d'une sorte d'Anes roux, d'une grande taille, que les François & les Hollandois achetent à Bona - Vista pour leurs Plantations. Descript. de la Guinée, p. 538.

<sup>(95)</sup> Roberts, ibid. p. 394.

366

ROBERTS. En divers tems.

& des bas; encore n'est-ce que les jours de fère; mais les hommes ont l'usage de ces deux chaussures. Dans toute l'Isle, Roberts n'en vit pas trois qui eussent

les jambes & les pieds nuds.

Cerre Description de leurs habits ne regarde néanmoins que les jours de fète; car, dans tous les autres tems, les deux sexes vont presque nuds. Les femmes n'ont qu'un leger morceau d'étoffe de coton, autour de la ceinture, qui leur tombe jusqu'aux genoux; & les hommes une sorte de hautes-chausses, à laquelle on n'éxige même que la grandeur nécessaire pour sauver la bienséance. Quelques-uns, faute de hautes-chausses, portent à la ceinture de vieux lambeaux d'habits; & leur paresse est telle qu'ils ne prendroient point une aiguille pour raccommoder le meilleur habit du monde.

Leur pareffe.

Autres effets du même vice.

Le même vice leur fait négliger le coton, quoique leur Isle en produise plus que toutes les autres ensemble. Ils attendent, pour en ramasser, qu'il leur soit arrivé quelque Vaisseau qui leur en demande, & leurs femmes ne pensent à le filer que lorsqu'elles en ont besoin. Aussi quand la faison de le recueillir est passée, on n'en trouveroit pas cent livres dans l'Isle entiere. Cependant Roberts assure qu'elle en fourniroit aisément, chaque année, la cargaison d'un grand Vaisseau. Il remarque même que dans quelques années où toutes les autres Isles en ont manqué, celle de Bona-Vista en a toujours produit abondamment. C'est sur cette observation qu'il propose d'en faire un commerce dans la Guinée. Il voudroit qu'on le mît en Barrafouls, dont il prétend qu'en fort peu de tems on pourroit faire un ou deux mille, qui ne Projet d'un com- reviendroient qu'à fix ou huit fous pièce. Le Barrafoul est d'environ cinq pieds & demi de longueur, sur quatre de largeur, mesure Angloise. Avec cette quantité, dit Roberts, on acheteroit cent Esclaves, & quelquefois la moirié plus, dans tous les endroits de la Guinée où le coton se vend

merce de cotton.

bien.

Bona-Vista produit de fort bon sel. L'Auteur en sit une cargaison dans le cours de l'année 1724, pendant la faison des pluyes, c'est-à-dire dans un tems où le rivage de la Rade étoit si humide & si glissant que les Anes avoient beaucoup de peine à le transporter à bord. La pluye ayant fondu le sel dans les mines, les Negres que Roberts mit au travail trouverent le moyen de le congeler dans l'espace de trois semaines & d'en faire sa provision. L'Isse produit aussi de l'Indigo, qui croît naturellement comme le coton, sans autre peine pour les Habitans que celle de le cueillir. Malheureusement ils n'ont pas l'art de séparer la teinture, ou de faire comme aux Indes occidentales, ce qu'on appelle la pierre bleue. Ile se contentent de prendre les feuilles vertes & de les broyer dans des mortiers de bois, faute de moulins. Ils en forment ainsi une espece de bouillie, dont ils composent des tourteaux ronds, qu'ils font fécher pour leur usage.

Bona-Vista produit de l'indigo.

> L'Auteur est persuadé que dans cet état même, l'Indigo de Bona-Vista mériteroit d'être transporté en Angleterre. Il prit la peine d'y en apporter cinq ou six tourteaux, pour essayer s'il pourroit les rendre utiles au commerce. Il les mit entre les mains d'un Négotiant. Mais on manqua d'art & de méthode pour cette expérience. Roberts ignoroit lui-même comment il falloit s'y prendre, pour en tirer la teinture. Il apprit dans la suite, de quelques Habitans de Saint Nicolas, que cette opération peut se faire par le moyen d'une

Expérience inutile de l'Auteur.

lescive. Mais il s'imagine qu'il y a des voyes plus sûres, qu'il exhorte les An-

glois à tenter (96).

La pierre végétable (97) est plus commune à Bona-Vista que dans les autres Isles. Elle sort en tiges, comme la tête d'un choux-sleur, ou comme le Pietre vé, étable, corail; mais elle est plus poreuse que le corail, & d'une couleur grisarre. On trouve aussi de l'ambre gris autour de Bona-Vista. Qu'on se garde seulement de l'artifice des Infulaires, qui ont trouvé le fecret de l'alterer ou de le contrefaire, avec une sorte de gelée ou d'excrément que la mer jette sur leurs Côtes (98).

Bona-Vista le cede à l'Isle de Sal pour le Poisson, excepté contre un Roc, qu'on a nommé John Lettou, où il n'est ni moins bon, ni moins abondant qu'à Sal. Cependant il manque si peu dans les autres lieux, que d'un seul coup de filet Roberts prit un jour cinquante-six Mulets, & quantité d'autres

Poissons (99).

La terre de l'Isle est basse dans sa plus grande partie, mais elle a des monta- Deux Rades dans gnes de rochers & des collines de sable. La Côte de l'Est & celle de la pointe sta. Sud-Est, en tournant vers le Sud jusqu'à la Rade Angloise, ne sont composées que de fable blanc mêlé de quelques rocs noirs. Il y a deux Rades fréquentées par les Vaisseaux. La plus célebre est la Rade Angloise, qui est au Sud de la petite Isle. Elle est belle & spacieuse, mais elle a quantité de petites basses pierreuses, qui sortent du rivage du Nord. Cependant on y peut mouiller de tous côtés sur un fond de treize brasses jusqu'à quatre, pourvu qu'on évite de s'engager dans les basses. A la distance d'un mille de la pointe Sud de la petite Isle, on trouve un Rocher, qui s'étend plus d'un mille au Sud-Ouest, & qui est fort escarpé du côté même de l'Isle, quoiqu'il soit environné de basses de tous les autres côtés. Entre l'Isle & ce rocher, le canal est fort libre. On ne trouve jamais moins de neuf brasses de fond contre le roc; mais à mesure qu'on avance vers l'Isle, le fond se charge par dégrés jusqu'à cinq brasses; ce qui n'empêche pas qu'on n'y puisse jetter l'ancre en sureté. Cependant le meilleur ancrage est dans l'endroit où la pointe Sud de la petite Isle commence à se présenter au Nord-Ouest (1).

L'autre Rade a pris le nom de Baye ou de Rade Portugaise. Sans être aussi Rade Portugaise. bonne & aussi commode pour le débarquement que la premiere, elle a l'avantage d'être plus proche de la Ville. D'ailleurs elle n'a rien de nuisible aux Vaisseaux que son rivage", sur-tout lorsqu'on est au Sud des basses de Kalvete Saint Georges, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la pointe Sud-Est. Le Roc de Jean Letton est situé à cinq lieues au Sud-Ouest de Kalyete Saint Georges. Roc de Jean Let-Dans le beau tems on peut voir Bona-Vista de ce roc. Sa pointe Nord s'éleve au-dessus de l'eau, de la grosseur d'un Bâtiment de deux ou trois cens tonneaux. Du même côté, il est fort escarpé; mais il s'étend à l'Ouest-Sud-Ouest & à l'Est-Nord-Est d'environ une demie lieue. Roberts passa sur sa pointe Ouest-Sud-Ouest sans cesser d'avoir dix brasses. Il découvrit clairement le fond, qui lui parut couvert d'une prodigieuse quantité de Poissons. Après l'avoir passé, il jetta l'ancre dans une eau fort claire, où il sit une pêche si

ROBERTS. £n divers tems.

Rade Angloife

<sup>(96)</sup> Voyages de Roberts, p. 397.

<sup>(97)</sup> Ibid. p. 402. (98) Ibid.

<sup>(99)</sup> Voyages de Roberts, p. 398.

<sup>(1)</sup> Ibid.

368

ROBERTS. En divers tems.

Les Infulaires

abondante, qu'il fut obligé d'en rendre une partie à la mer. Il vit alors les flots se briser assez impétueusement contre le roc, mais il l'avoit passé dans la haute marée (2).

Il observe avec complaisance que les Habitans de Bona-Vista aiment natuaiment les An- rellement les Anglois, & sçavent tous quelques mots de leur langue. Les femmes mêmes font tous leurs efforts pour l'entendre. Le Gouverneur, qui se nommoit Signor Pedro Letton, étoit un homme d'honneur; & le Capitaine Manuel Domingo, avec la même probité, parut à Roberts un des plus nobles & des plus sensibles caracteres qu'il eût jamais trouvés parmi les Negres. Il sçavoit lire en François & en Anglois. Il avoit plusieurs Livres, entre lesquels Roberts vit une Bible françoise (3).

L'Isle de Bona-Vista appartenoit au vieux Marquis das Minhas; mais de-

puis sa mort, le Roi de (4) Portugal l'a donnée à d'autres Seigneurs.

#### §. I I I.

### Isles Mayo (5) ou de May.

Position de l'Isle de May

Ette Isle, suivant Roberts, est située à quinze dégrés douze minutes de latitude du Nord, & cinq dégrés vingt - neuf minutes de longitude Ouest du Cap-Verd. Elle est à quatorze lieues, Sud par Ouest de Bona-Vista. La plus grande partie de sa terre est basse, mais elle est distinguée par trois montagnes, dont la plus orientale & la plus haute se nomme Pinosa. La plus septentrionale porte le nom de Saint Antonio.

Dampierre (6) dit que l'Isle de May est éloignée d'environ quarante mil-

Sa distance de Saint-Nicolas.

les, Est quart-Sud-Est, de celle de S. Nicolas; que sa circonférence est d'environ sept lieues; que sa forme est ronde, avec quantité de pointes de rocs qui s'avancent d'un mille, ou plus, dans la mer. Il observe, à l'occasion de ces pointes, qu'en faisant voile autour de l'Isle on voit l'eau qui s'y brise & qui semble avertir du danger. Il sit ainsi le circuit des deux tiers del'Isle de May en 1699, sans y découvrir d'autres obstacles à la navigation. Cependant, quelques Ecrivains prétendent qu'au Nord & au Nord-Nord-Ouest de l'Isle il y a des basses dangéreuses qui s'étendent assez loin dans la mer. Ce témoignage est confirmé par le Capitaine Roberts, qui représente la partie du Nord comme remplie de Rocs & de Basses. Le plus redoutable de ces écueils est une chaîne de Ecucils au Nord -rochers qui s'étend de la longueur d'une lieue, & que le reflux laisse à sec dans. plusieurs endroits. Mais entre cette chaîne & le rivage il y a un Canal où les Bâtimens trouvent assez d'eau pour leur passage, quoiqu'il ne soit pas sans danger pour ceux qui ne le connoissent pas parfaitement (7).

Sa secheresse & la stérilité.

de l'Ifle.

Toute l'Isle est fort séche, & généralement si stérile, que dans les meilleurs Cantons la terre est fort mauvaise. C'est une sorte de sable, ou de pierre calcinée, sans aucune apparence d'eau qui puisse l'humecter, excepté dans la saison des pluyes, qui s'écoulent aussi rapidement qu'elles tombent. Cepen-

(2) Ibid. p. 399.

(3) Ibid. p. 400.

(4) Ibid. p . 194.

(5) Elle porte ce nom, parce qu'elle fut dé-

couverte au mois de May.

(6) Dampierre met l'Isle de May à 15 dé-

grés, Vol. I. p. 75.

(7) Roberts, p. 400.

dant





dant on trouve au centre de l'Isle une source, dont il se forme un petit (8) ruisseau, qui prend son cours! dans une vallée entre deux collines. Mais elle suffit si peu pour la provision des Vaisseaux, que ceux qui viennent charger du sel dans l'Isle de May sont obligés de toucher à S. Jago pour faire de l'eau. D'ailleurs ce ruisseau est éloigné de la Baye. On trouve seulement à un demi mille du rivage, un petit puits d'eau somache, qui sert à défalterer les Anes (9).

ROBERTS. En divers tems.

Quoique l'Isle de May n'ait pas moins souffert de la sécheresse que Sal & Bona-Vista, il s'y trouve un plus grand nombre de Vaches, qui passent même pour les plus grasses & les meilleures de toutes ces Isles. La plûpart des Negres y nourrissent aussi des Chevres. Mais il y a moins de Poisson qu'à Bona-Vista. (10) Les Tortues n'y font pas plus abondantes. Dampierre rend témoignage qu'il y a vû quantité de Bœufs, de Vaches & de Chevres, mais fort peu d'Oiseaux. On y voit du bled, des Yams, des Patates & quelques Lataniers. En 1683, lorsque (11) Dampierre y fit quelque séjour, les Bœufs, les Chevres & les Anes y étoient en plus grand nombre que dans toutes les autres Isles; mais lorsqu'il y retourna, quinze ans après, les Pyrates avoient ravagé l'Isle, diminué l'abondance des Bestiaux, & détruit même une partie des Habitans.

Bestiaux qu'elle

Les principaux fruits de l'Isle de May sont les figues & les melons d'eau; mais Dapper dit que les figuiers y ont si peu d'écorce, que le fruit en devient fort insipide. Les Negres s'y nourrissent de Pompions, & d'une sorte de légume, ses frui semblable aux feves, qu'ils nomment (12) Callavance. Ils ont aussi quelques arbres dans l'intérieur de l'Isle, mais on n'en apperçoit point vers les Côtes, à la réserve de quelques (13) buissons dispersés qui se présentent sur le dos des collines. Entre les végetaux, on compte la pierre dont on a vû la description dans l'article de Bona-Vista (14).

Ses fruits & fes

Le coton est beaucoup moins abondant à May qu'à Bona-Vista, mais les de May Infulaires en auroient plus qu'ils n'en ont besoin pour leur usage, s'ils n'éroient pas atteints du même vice (15) que leurs voisins. Dampierre dit qu'il en a vû quelques arbrisseaux près du rivage; mais qu'il s'en trouve davantage au milieu de l'Isle, où les Insulaires ont (16) leurs habitations. On y voit aussi une sorte de soye de coron, qui croît sur les Côteaux (17) sabloneux des salines, sur un arbrisseau fort tendre, de trois ou quatre pieds de hauteur, dans une cosse de la grosseur d'une pomme. Lorsqu'elle est parvenue à sa maturité, la cosse s'ouvre d'elle - même & se partage insensiblement en quatre quartiers. Cette soye n'est pas plus precieuse que l'autre, & ne sert qu'à couvrir des oreillers (18) & d'autres coussins. L'Auteur ayant mis quelques-unes de ces cosses dans une armoire avant qu'elles fussent tout-à-fait mûres, fut surpris

Cotton de l'Isle

Soie de cotton & fes propriétés.

(8) Dampierre, ibid. p. 16.

(9) Ibid. p. 21.

(10) Roberts , p. 401. (11) Dampierre, Vol. I. p. 75.

(12) Ibid. Vol. III. p. 17.

(13) Ibid. p. 16.

(14) Roberts, p. 422. (15) Voyez l'article précedent. Tome II.

(16) Dampierre, Vol. III. p. 16.

(17) Sur les mêmes Côteaux il croît une plante qui serpente sur la terre comme la vigne, avec de larges feuilles. C'est peut-être la Patate d'Espagne.

(18) Dampierre en trouva de deux fortes au

Bréfil , Vol. I. p. 164.

de les voir s'ouvrir & jetter leur coton en deux ou trois jours. Il en lia d'autres, assez fort pour les empêcher de s'ouvrir ; mais les ayant un peu desserrées quelques jours après, le coton se fit un passage pour en sortir par dégrés, comme la poulpe fort d'une pomme qu'on fait rôtir. Dampierre trouva, dans la suite, du coton de la même espece à Timor (19), aux Indes orientales, où le tems de sa maturité est le mois de Novembre. Il n'en a vû dans aucun autre lieu (20).

Oiseaux de diverses espéces.

Le même Auteur assure qu'il y a plusieurs sortes de petits & de grands Oiseaux dans l'Isle de May; telles que des Pigeons, des Tourterelles, des Miniotes qui sont de la grosseur du Corbeau & de couleur grise; des Crusias, au-Pintales, où tre forte d'oiseaux gris, de la grosseur du Corbeau, qui ne paroissent que pendant la nuit; & qui servent de remede contre la consomption, mais qu'on ne mange que dans cette maladie; des Rabekes, espece de Hérons gris, qui font une bonne nourriture; des Corlues; des Poules de Guinées, que nous nommons Pintades, d'après les Portugais qui les ont nommées Galinhas Pintadas. Elles sont de la même nature que les Perdrix, mais plus grosses que les Poules d'Angleterre, avec de longues jambes qui leur fervent à courir affez vite, & de courtes aîles qui ne leur permettent pas de voler bien loin. Elles font si fortes qu'un homme auroit peine à les tenir. Leur bec est épais, mais tranchant; leur cou long & mince, & leur tête fort petite pour la grosseur du corps. Le mâle a fur la tête une sorte de petite crête, de la couleur d'une noix seche, & fort dure. Des deux côtés, on lui voit une espece d'oreille ou d'ouie rouge. Mais la Poule n'a aucun de ces ornemens. Le plumage des Pintades est tacheté fort régulièrement de gris clair & foncé. Elles se nourrissent de vers, ou de Cigales, qui sont en abondance, dans l'Isle de May. Leur chair est douce, tendre & fort agréable. Les unes l'ont blanche; d'autres, noire; mais les deux especes sont également bonnes. Les Habitans n'employent que des chiens pour les prendre; & cette chasse est d'autant plus aisée, qu'outre la pésanteur de leur vol elles sont ordinairement deux ou trois cens dans une seule bande. Si on les prend jeunes, elles s'apprivoisent autant que les Poules (21).

Poiffons.

Quoique le Poisson ne soit pas dans la même abondance à May qu'à Bona-Vista, le Dauphin, la Bonite, le Muller, le Snapper, le Poisson d'argent, &c. ne manquent pas dans la Baye. L'Auteur observe même que la mer a peu de lieux plus favorables pour le Filet. D'un seul coup, il amena un jour au rivage six douzaines de grands Poissons, la plûpart d'un pied & demi ou deux pieds de longueur. Il s'y trouve aussi des Tortues; & chaque jour on y voit (22) paroître quelques petites Baleines.

Pêche d'Atkins.

Atkins raconte qu'étant dans l'Isle de May, en 1721, il prit à la ligne, des Brêmes, que les Portugais nomment Porgas, des Sauteurs, des Groupes, un Roc-Fish, & plusieurs de ceux qu'on nomme Juifs. Le Roc-Fish est épais, court, d'un jaune foncé sous le ventre, aux ouies & à la gueule. Le Juif a la gueule double. Celle d'en haur ne lui sert pas pour avaller; mais elle est remplie de petits Canaux qui pompent l'air. Il a les nageoires de la Morue, & fa chair est excellente (23).

(19) Voyez ci-deffus.

(20) Dampierre, Vol. III. p. 15.

(21) Roberts, p. 402.

(12) Dampierre, ibid. p. 17.

(23) Ibid. p. 19.

Dampierre remarque qu'aux mois de Mai, de Juin, de Juillet, & d'Août, il vient sur les Côtes de l'Isle de May une espece singuliere de Tortues, pour y faire leurs œufs; mais elles n'ont pas la chair si (24) bonne que celle des Indes occidentales. On doit observer que dans les latitudes du Nord comme dans celles du Sud, les Tortues font leurs œufs dans la saison de la pluie (25), quoiqu'il la ponte des torsemble que tombant avec tant d'impétuosité & d'abondance elle ne dût être propre qu'à les corrompre. Mais quelque violente que soit la pluie, elle se perd aussi-tôt dans le sable, fort au-dessous sans doute des œufs que les Tortues y ensevelissent; où, si elle ne va point au-delà, le Soleil qui vient l'échausser, ne la rend que plus propre (26) à les faire éclore.

L'Indigo & l'ambre gris ne sont pas inconnus dans l'Isle de May (27), quoi- Chair & peaux que l'un & l'autre y foient rares. Barbot nous apprend que les Infulaires salent la chair des Chevres & la transportent dans des tonneaux. Ils préparent les peaux avec beaucoup de propreté; Dapper assure qu'ils en vendent tous les ans plus

de cinq milles (28).

Mais leur principal richesse est le sel. L'Isle de May est la plus célebre de celles du Cap verd pour cette utile marchandise, dont les Anglois viennent charger annuellement plusieurs Vaisseaux (29). Le tems de leur cargaison est ordinairement l'Eté. Dampierre dit que malgré la difficulté de l'abordage, l'Isle de May est extrêmement fréquentée pour le sel. En 1699, il ne lui fallut que six jours pour en ramasser quatre-vingt tonneaux; & dans le même teins, il vit arriver dans la Rade plusieurs Bâtimens, qui venoient faire la même cargaison pour (30) Terre-neuve, où Barbot assure que les Anglois sont un grand commerce. Le même Auteur ajoute que l'Isle de May pourroit en fournir tous les ans la cargaifon de mille Vaisseaux.

Dampierre a décrit la maniere de faire & de charger le sel, avec un détail plus exact qu'on ne le trouve dans aucun autre Voyageur. A l'Ouest, c'est-àdire dans la partie de l'Isle où la Rade est située, la nature a formé une grande Baye sabloneuse qui est traversée par un banc de sable, large seulement d'environ quarante pas, mais long de deux ou trois milles. Entre ce banc, & les collines qui lui répondent sur la côte, on voit une saline, ou un étang de sel, d'environ deux milles de longueur, sur un demi-mille de largeur. La moitié de cet espace est presque toujours à sec, mais la partie qui est au Nord ne manque jamais d'eau. C'est dans cette derniere partie que depuis le mois de Novembre jusqu'au mois de May, c'est-à-dire dans toute la saison de la secheresse, on trouve toujours du sel. L'eau dont il se forme est amenée de la mer par de petits aqueducs pratiqués dans le banc de fable. Cette opération ne se fait qu'aux marées vives, & remplit plus ou moins la saline, suivant la hauteur de la marée. S'il s'y trouve déja du sel lorsque l'eau de la mer y est introduite, il se dissout austi-tôt; mais deux ou trois jours sussissent pour renouveller la congellation; & l'on recommence la même chose, chaque fois

ROBERTS. divers tems.

Remarque fur

Richeffe de l'Ifle de May en fel.

Maniere dont le fel s'y fait.

(24) Atkins, Voyage en Guinée, p. 32.

(25) Dampierre, Vol. I. p. 75.

bies qui font des œufs.

(27) Dampierre, Vol. III. p. 19.

(28) Roberts , p. 402.

(29) Atkins, Voyage en Guinée, p. 32. (30) Dampierre, Vol. I. p. 75.

Aaa ij

<sup>(26)</sup> Dampierre a toujours observé la même chose, non-seulement pour les Tortues, mais encore pour les Crocodiles, les Alligators, les Guanos, & tous les autres Amphi-

qu'on emporte le sel & que l'étang se vuide. On avoit la marée d'une nouvelle Lune lorsque l'Auteur sit sa cargaison. Tout le monde l'assura que c'étoit le tems le plus savorable; mais il ne put s'en imaginer la cause. (31).

Ceux qui viennent charger du sel le prennent à mesure qu'il se sorme, & le mettent en tas dans quelque endroit sec avant qu'on introduise de l'eau nouvelle. Il est fort remarquable que dans cet étang, le sel ne commence à se congeler (32) que dans la saison seche; au lieu que dans les salines des Indes occidentales, c'est au tems des pluies, particulièrement (33) dans l'Isle de la Tortue.

Commerce de fel par les Anglois.

Les Anglois font un grand commerce de sel dans l'Isle de May; & communément ils y ont un Vaisseau de guerre pour la garde des Vaisseaux (34),& des Barques, qui s'y rendent de toutes leurs Colonies. Le nombre de ces Bâtimens monte quelquefois jusqu'à cent dans une année, sans autre dépense que celle de faire ramasser le sel dans la saline, & de le faire transporter à bord. Il ne leur en coute pas beaucoup, parce que les Anes étant fort communs dans l'Isle, ils en sont quittes pour les louer des Negres, & que la pauvreté du Pays ne leur fournissant pas d'autre (35) occupation, ils prennent la peine eux-mêmes. de conduire les Anes. La faline n'est pas à plus d'un demi-mille de la Rade, de forte que les mêmes Anes font plusieurs fois le voyage dans un jour. On a réglé (36) le nombre de ces courses, & les Negres ne permettent pas qu'on en fasse davantage. Il y a dans la faline une sorte de Ponton, que les Anglois nomment Frape-Boat, au milieu duquel on a élevé des ais de séparation, pour garantir des vagues les Esquifs qui viennent y recevoir le sel; car la mer est toujours agitée au rivage, quoiqu'elle soit fort tranquille dans la Baye. On a pourvu de même par des estaccades & des cordages à tous les inconvéniens qui pourroient interrompre le travail. Dampierre s'est fort étendu sur toutes ces précautions de l'art pour l'utilité des lieux où la mer est violente. On y est, dit-il, moins heureux qu'en Amérique, où le sel se fait ordinairement en pleine Baye, sans (37) qu'il y ait jamais vû d'estaccades.

Précautions qu'on a prifes dans la Saline.

Rades de l'Isle de May.

Roberts observe que l'îsse a deux Rades, où les Vaisseaux peuvent être en sûreté; outre plusieurs criques, qui ne reçoivent que des Barques, & qui ne méritent pas d'être observées. La Rade du Nord se nomme Passeo ou Passeo. On y peut mouiller sur six, sept ou huit brasses. Le fond est pierreux, mais sans être fort nuisible aux cables, excepté entre les rochers de corail, qu'on peut éviter en amenant la pointe la plus orientale de la Baye au Nord-Ouest ou au Nord-Ouest quart de Nord. Au long de la Côte, jusqu'à la pointe de Vingdost on trouve quantité de Rocs & de Basses, dont quelques-unes (38) s'éten-

Pointe de Yingdoft.

> dent jusqu'à deux milles du rivage. C'est après la pointe de Yingdost qu'est située la rade Angloise, où s'arrêtent les Bâtimens (39) qui viennent charger du sel. Le sonden est généralement sort

Kade Angloife.

(31) Ibid. Vol. I. p. 12.

(32) C'est ce qu'assure Barbot dans sa Description de la Guinée (p. 538.) mais Roberts sit sa cargaison à Bona-Vista dans la Saison des pluies.

(33) Dampierre, Vol. I. p. 56.

(34) Barbot dit la même chose, ubi sup.

(35) Fryer, dans ses Voyages (p. 6.) dit qu'on amene le sel au rivage dans des brouettes poussées par le vent.

(36) Dampierre, Vol. III. p. 13.

(37) Ibid.

(38) Ibid. p. 14. & fuiv.

(39) Ibid. p. 15-

mauvais, & parsemé de rocs vers la pointe Sud de la Baye. Celle du Nord n'est pas moins propre à couper les cables, mais il n'y a pas tant de rocs qui puissent arrêter les ancres & causer leur perte. On prétend que ce sont les Anglois mêmes qui ont rendu cette Baye si mauvaise, en y jettant leur leste. Le centre de la Baye est beaucoup meilleur pour le fond, & n'a pas moins de huit brasses jusqu'à douze. Mais le mouillage (40) n'y est pas sûr à la fin du mois de Juin & dans le cours de Juillet, où les vents deviennent fort variables.

Dampierre dit que les Habitans vivent au milieu de l'Isle, assez près de cette Baye, dans trois perites Villes, qui ont chacune leur Eglise & leur res, Prêtre. Il ne compte que six ou sept milles de leurs habitations jusqu'au rivage. Pinofa, qui est la principale, a deux Eglises. Les deux autres se nomment Saint Jean & Lagoa. Rien n'est si misérable que leurs Maisons. Elles font bâties de bois de figuier, qui est le seul arbre qu'ils y puissent employer; & couvertes (41) d'une forte de canne fauvage. Les Infulaires, fans en excepter leurs Gouverneurs & leurs Prêtres, font des Negres, qui tirent vraifemblablement (42) leur origine d'Afrique; quoiqu'étant foumis au Portugal ils en aient la Religion & la Langue. Ils sont bien faits, robustes, gras & charnus. Cependant l'Îsle paroît si stérile & si pauvre aux yeux d'un Etranger, qu'il a peine à comprendre d'où les Habitans peuvent tirer leur embonpoint. À la vérité, Dampierre assure, après de justes informations, que leur nombre ne surpasse pas deux cens trente (43).

Roberts observe qu'ils different peu de ceux de Bona-Vista, mais qu'ils ont moins d'inclination pour les Anglois. Pendant le séjour qu'il y fit en 1722, il vérifia que l'Isle n'avoit pas plus de deux cens Habitans, presque tous Negres, ou du moins avec beaucoup moins de Mulâtres & de Blancs que les

autres Isles (44).

Dampierre prétend que les Infulaires de May, quoique fort mal en alimens, vivent mieux que ceux des autres Isles, à l'exception seulement de (45) S. Jago. Ils tirent, dit-il, la plus grande partie de leurs vivres, des Anglois, qui leur donnent, pour récompense de leurs services, tout ce qu'ils peuvent retrancher de leur provision, avec quelque argent, & de vieux habits. Aussi s'en trouve-t'il plusieurs qui sont vêtus assez honnêtement, quoique la plûpart soient presque nuds. Ils profitent de la saison des Anglois pour ga- Ressource qu'ils gner quelque chose, parce qu'ils n'ont aucun Bâtiment qui puisse leur servir meus. au commerce, & que les Vaisseaux Portugais ne venant point dans leur Isle, ils n'ont que les Anglois pour ressource (46). Ainsi c'est à l'intérêt, qu'il faut rapporter l'estime que Roberts leur attribue pour sa Nation.

Dans la saison des Tortues, ils veillent pendant la nuit sur le sable de leurs Côtes, pour surprendre ces animaux. C'est encore un secours qu'ils ont contre la faim; car il vient un grand nombre de Tortues aux Isles du Cap-Verd. Mais lorsque cette saison est passée, il ne leur reste que la chasse des Poules

ROBERTS. divers tems. Ses qualités.

Habitations & vie des Infulai-

Leur nombre,

(40) Roberts, 401.

(41) Dampierre, Vol. III. p. 17.

dit qu'en 1505 il y avoit deux cens vingt-cinq

Habitans, & qu'en 1628 il n'y en avoit plus que cent cinquante.

(44) Roberts , p. 402.

(45) Dampierre, Vol. I. p. 76.

(46) Id. Vol. III. p. 20.

<sup>(42)</sup> C'est une verité dont on ne peut douter. Voyez ci-dessus la Description génerale. (43) Dampierre, Vol. III. p. 19. Dapper

de Guinée, & le soin de leurs petites plantations. S'ils ont envie de passer dans l'Isle de S. Jago, il faut qu'ils obtiennent la permission du Gouverneur, & le passage sur quelque bord Anglois. Le Gouverneur de l'Isle de May prend sa commission du Gouverneur Portugais de S. Jago. Celui qui occupoit cet emploi, en 1699, (47) étoit d'un excellent caractere, & fort généreux dans sa pauvreté, comme les Habitans sont presque tous. Il s'attend à recevoir un petit présent de tous les Commandans de Vaisseaux qui viennent charger du sel. Il se fait honneur d'être invité à bord; & cette saison étant comme celle de sa récolte, il ne (48) quitte pas un moment les Anglois. En 1725, Roberts trouva pour Gouverneur, un Negre, nommé le Capitaine Vincent Alva (49), mais beaucoup plus connu des Anglois sous le nom de Peter Vincent.

L'Isle de May est exposée aux Pyrates.

Les Pyrates, qui descendent souvent dans cette Isle, en ont quelquesois enlevé les Bestiaux & même les Habitans. En 1683, sept ou huit jours avant l'arrivée de Dampierre, il y aborda un Vaisseau Anglois, dont l'Equipage étant descendu sous ombre d'amitié, se saisst du Gouverneur & de quelques autres Insulaires. Ils furent conduits à bord, d'où on les força d'envoyer chercher leurs meilleurs Bestiaux pour racheter leur liberté. (50) Mais c'étoit un artifice, qui n'aboutit qu'à les enlever eux-mêmes avec ce qu'ils avoient de plus précieux; & peut-être n'ont-ils jamais revû leur Isle. Le Capitaine Anglois qui commit cette indigne action, étoit de Bristol, & se nommoit Band. Il avoit failli de brûler le Vaisseau de Dampierre dans la Baye de Panama (51). Le même Voyageur, étant à May en 1699, fut témoin du retour d'un Gouverneur, qui avoit été pris de même (52) par les Pyrates, & qui avoit passé un an ou deux dans leurs chaînes.

Elle fit partie de la dot de Cathetine d'Atragon.

L'Isle de May, avec Tanger, & Bombay dans l'Inde, avoit fair parrie de la dote de Catherine d'Arragon, lorsqu'elle fut mariée en Angleterre. On doit présumer que les Anglois n'auroient point abandonné leurs prétentions sur cette Isle, s'ils avoient crû qu'elle méritat d'être conservée.

#### §. I V.

## Isle de S. Jago, de Santiago, ou de Saint Jacques.

Origine du nom.

A découverte de cette Isle étant arrivée le premier jour de Mai, comme celle de la précédente, elle reçut le nom de Saint Jacques, dont la Fête se célebre le même jour. Suivant Roberts, elle est située à quinze dégrés de latitude du Nord, & six dégrés cinq minutes de longitude (53) Ouest du Cap-Verd. Le Capitaine Philips la place à quinze dégrés (54) vingt-cinq minutes de latitude, en prenant sa regle apparemment de Praya, où il avoit abordé.

Grandeur de l'Ifle.

- S. Jago est la plus grande de toutes les Isles du Cap-Verd. Sa longueur,
- (47) Ibidem. (48) Ibidem.
- (49) Roberts, p. 402.
- (50) Les Habitans n'avoient pas voulu permettre aux Matelots de débarquer.
- (51) Dampierre, Vol. I. p. 75. (52) Idem. Vol. III. p. 18. & Suiv.
- (53) Roberts, p. 403. (54) Voyage de Philips en Afrique & à la Barbade, p. 183.

# PLAN DE LA VILLE ET DES FORTS DE S. YAGO.

Echelle de 200 Toises.





Suivant Beckman(55), est d'environ quarante-cinq lieues; sa largeur de dix; & son circuit de quatre-vingt-cinq. Philips ne lui donne qu'environ vingt lieues de longueur, du Sud-Est au Nord-Ouest; & dix de largeur, Est-Nord-Est & Ouest-Sud-Ouest (56). Elle est éloignée, suivant Dampierre, de quatre ou cinq lieues de Mayo, à l'Ouest; & sur le même témoignage c'est la principale, la plus fertile & la mieux peuplée des Isles du Cap-Verd (57), quoiqu'elle soit montagneuse & qu'elle ait quantité de terres stériles. Philips dit qu'elle est remplie de montagnes hautes & défertes (58).

A l'égard de l'air, Roberts observe que dans les saisons pluvieuses elle est Qualités de l'air plus mal-saine & plus dangéreuse pour les Etrangers que toutes les autres Isles. Si l'on excepte Cachao, dit-il, la Guinée même n'a pas de lieu plus funeste à la fanté que S. Jago. Il compare cette Isle aux Pays où la peste fait ses rava-

ges (59).

Suivant Beckman (60), le terroir de S. Jago est extrêmement agréable, & produit également ce qu'il y a de plus utile & de plus délicieux pour la vie. Ovington juge néanmoins qu'elle n'est pas si agréable que Madere, ni si montagneuse; d'où il conclut qu'elle est plus propre aux Plantations (61).

Roberts observe que toute la partie Sud-Est de l'Isle est une terre plate; & qu'à la réferve de Campo de Terrafal tout le reste s'éleve en montagnes. La plus haute est celle de Saint Antonio, qui est vers le centre de l'Isle. Lorsqu'on voit la haute terre de Terrafal à l'Est ou à l'Ouest, on la prendroit pour tonio. une Isle, jusqu'à ce qu'on soit assez proche pour appercevoir la terre basse, qu'on a nommée Campo, (62) & qui joint cette partie à tout le reste. C'est dans ce dernier lieu que les Portugais formerent leur premier établissement (63), parce qu'ils le trouverent, non-seulement le plus agréable, mais encore le plus ferrile & le mieux reglé pour les saisons; sans compter qu'il est arrosé par un grand nombre de ruisseaux.

L'Isle de S. Jago ayant beaucoup (64) d'eau fraîche ne peut manquer d'excellens (65) pâturages. Ses Animaux les plus confidérables font les Bœnfs bestiaux. & les Vaches, qui sont en grand nombre, suivant Dampierre, quoiqu'ils (66) se vendent jusqu'à vingt dollars. Les Chevaux, les Anes, les Mulets, les Chevres & les Porcs (67) n'y font pas en moindre abondance. On y trouve des

Singes, qui ont le (68) visage noir & la queue fort longue.

Sir Richard Hawkins dit qu'on y trouve des Civettes, & qu'il n'a (69) vû nulle part des Singes d'une aussi belle proportion. Roberts assure que de toutes les Isles du Cap - Verd celle de S. Jago est la seule qui (70) produise des Singes, & qu'elle en a dans toutes les parries. Philips les nomme Jackanapes. Il rend témoignage qu'ils multiplient dans les (71)

ROBERTS. En divers tems.

Mont fur An-

Abondance de

```
(55) Voyage à Borneo, p. 9.
(56) Philips, ubi sup.
```

<sup>(57)</sup> Dampierre , Vol. I. p. 76. (58) Philips, ubi sup.

<sup>(59)</sup> Roberts, p. 335. (60) Ubi sup. p. 12.

<sup>(61)</sup> Voyage à Surate, p. 40.

<sup>(62)</sup> Roberts, p. 409,

<sup>(63)</sup> Ibid. p. 403. (64) Dampierre dit que l'eau est bonne à Indes, p. 7.

S. Jago, mais difficile à transporter, & que le bois y est rare & cher , p. 3. Vol. IV.

<sup>(65)</sup> Roberts, p. 404. (66) Dampierre, Vol. III. p. 25.

<sup>(67)</sup> Voyage à la Mer du Sud, p. 31. (68) Page 411.

<sup>(69)</sup> Voyage en Afrique, &c. p. 183.

<sup>(70)</sup> Voyage à Borneo, p. 13. (71) Observations fur divers Voyages aux

montagnes, où il en a vû un fort grand nombre. Beckman parle d'une abondance (72) extrême de Bœufs, de Porcs, & de Chevres. Mais, suivant Cornwal, (73) les Chevres y sont fort maigres. Philips assure qu'il en a vû des troupeaux de cinq cens, qui s'avançoient sur la Côte vers (74) son Vais-

Entre les volatiles de S. Jago, Dampierre nomme les Parakifes, les (75)

Oifeaux de diveries couleurs.

Perroquets, les Pigeons, les Tourterelles, les Herons, les Faucons, l'Oiseau qui vit de Crabbes, les Galdens, qui sont plus grands, mais de la même espece, les Corlues, &c; mais sur-tout des Coqs & des Poules, privés & fauvages. Roberts dit qu'on y trouve des Oiseaux de toutes les especes, surtout des Poules de Guinée ou des Pintades, des Pans; & des Poules domestiques, qui vont le matin, en troupes, chercher leur nourriture dans les montagnes, d'où elles reviennent (76) le soir aux lieux habités, comme les Pigeons en Europe. Cornwall ajoûte (77) que S. Jago a des Poules d'Inde. Beckman y joint des Oyes & des Canards, avec cette circonstance remarquable (78), que la plûpart des Oiseaux de l'Isle ont les os aussi noirs que le Jais, & la peau de la même couleur que celle des Negres, quoique la chair en soit aussi blanche que celle des Oiseaux de l'Europe, & ne soit pas moins bonne. Philips dit en général que la volaille de S. Jago est (79) d'une bonté médiocre.

Propriété des oiseaux de Saint. Jago.

Cette Isle porte en abondance, du maiz, du bled de Guinée, des plantains, des bananes & des courges (80), des oranges, des limons, des tamarins, des pommes de pin, des melons d'eau. La noix de coco, la guave, & la cane de sucre n'y croissent pas moins abondamment. On fait peu de sucre dans l'Isle, & l'on s'y contente de la molasse. La vigne n'y croît pas mal, & l'Auteur est persuadé qu'avec un peu de culture on feroit de fort bon vin, si le Roi de Portugal ne s'y opposoit par (81) des raisons d'Etat. Ovington dit Vignes de Saintqu'il y a peu de vignes à S. Jago, & que le vin qu'on y boit vient (82) de Madere. Dapper prétend qu'il vient de Lisbone. Le même Auteur met le cedre entre les arbres de l'Isle, & nous apprend que les herbes & toutes les plantes de l'Europe y croissent fort bien, mais qu'elles demandent d'être renouvellées tous les ans.

Cotton.

Jago.

Le cotton y croît aussi, & reçoit plus de culture que dans les autres Isles, puisque Dampierre assure que les Habitans en recueillent assez pour se faire des habits & pour en faire passer une grande (83) quantité au Brésil. Le Capitaine Cornwall parle de l'abondance de (84) leur coton, & de leurs provisions; mais il ravalle beaucoup leur sucre. Entre leurs fruits, Dampierre

Deux fruits eftimés : la coustar. de, forte de pomme.

(72) Voyage en Afrique, &c. p. 187.

(73) Observations, &c. p. 7.

(74) Philips , ubi sup. p. 184. (75) Dampierre, Vol. III. p. 25. Hawkins

dit que ce sont des Perroquets gris , p. 31.

(76) Roberts , p. 404.

(77) Voyage à Borneo, p. 13.

(78) Dampierre, Vol. III. p. 23. (79) Ubi sup. p. 187.

(80) Ovington dit que les Bananes de S. Jago font meilleures que celles de Madere, pag. 40. Dampierre ajoûte des Dattes. Philips met les Oranges au-dessus de celles du Portugal. Elles s'y donnent presque pour rien.

(81) Roberts, p. 404.

(82) Dampierre prétend qu'ils ont du vin de leur cru, mais qu'ils le negligent, parce qu'ils en reçoivent des Vaisseaux de l'Europe, & que d'ailleurs ils en boivent fort peu. Volume III. p. 23.

(83) Voyage à Surate, p. 40.

(84) Observations sur divers Voyages, pag. 7.

releve

releve une sorte de pomme que les Anglois ont (85) nommée Coustarde (custard apple), de la grosseur d'une grenade & presque de la même couleur. Sa peau tient le milieu, pour la substance & l'épaisseur, entre celle de la grenade & celle de l'orange de Seville; plus fouple que celle-ci, & plus cassante que la premiere. Ce qui la rend fort remarquable, c'est qu'elle est toute environnée de petits nœuds comme d'autant de clous. La chair en est blanche, tendre, douce & agréable, avec la couleur & le goût si semblable à la coustarde Angloise, que c'est ce qui lui en a fait donner le nom. A la place de pepins, elle a quelques petits noyaux ou de petites glandes. L'arbre qui la porte est de la grandeur d'un coignassier, avec des branches fort minces, mais longues & en grand nombre. Le fruit croît à l'extrêmité, & pend par son propre poids au bout d'une queue de neuf ou dix pouces de long. Le plus grand arbre ne porte pas plus de vingt ou trente pommes (86). Dampierre a vû le même fruit dans toutes les parties de l'Amérique, Isles & Continent. Il ne le représente pas moins commun aux Indes Orientales. On trouve aussi dans toutes ces Contrées, suivant le même Auteur, le Papa, qui est un fruit de la grosseur du Melon muscar, creux de même, avec autant de ressemblance, au-dedans & au-dehors, pour la forme & la couleur. Seulement il porte au centre une poignée de graine noirâtre, de la grosseur d'un grain de bled, d'un goût presqu'aussi chaud que celui du poivre. Le fruit est fort agréable dans sa maturité; mais il n'a pas la moindre faveur avant ce temps-là. On le fait cuire alors avec la viande, comme les navets; & les Européens mêmes en mangent volontiers.

L'arbre qui porte le Papa a dix ou douze pieds de hauteur, son tronc, près de la terre, n'a pas moins d'un pied & demi ou deux pieds de diametre. Mais il s'éleve en diminuant jusqu'au sommet. Il est entièrement sans branches. Ses feuilles qui sont fort grandes, sortent immédiatement du tronc, au bout d'une tige, qui augmente en longueur à mesure que la feuille est plus éloignée de la cime de l'arbre. Leur forme est ronde & dentelée. Elles commencent à fortir six ou sept pieds au-dessus de la terre, & elles deviennent plus épaisses en montant vers le sommet, elles sont très-larges, & serrées contre le tronc. Le fruit croît entr'elles, avec d'autant plus d'abondance qu'elles ont plus d'épaisseur; de sorte qu'à la cime il est en si grand nombre que l'un tient à l'autre; mais sa grosseur alors ne surpasse pas celle des Navets communs. Ce qu'on a dit d'abord ne regarde que le fruit d'en bas, qui croît entre des (87) feuilles moins épaisses.

Dampierre dit que le Poisson est le même à S. Jago qu'à May & dans (87) les autres Isles. Philips se vante d'en avoir pris en grand nombre & d'excellent dans la Baye. Ses hameçons n'étoient pas oisifs un moment; & lorsqu'il eut employé le filet, sa pêche se trouva si abondante, que (88) ses gens ne pouvant la manger en salerent une grande partie.

De tous les Voyageurs qui ont écrit sur les Isles du Cap-Verd, Roberts est le feul qui ait parlé des productions souterraines de S. Jago. Il en remarque deux principales. L'une qui s'y trouve en abondance est la Marcassite que

ROBERTS. En divers tems.

Le papa.

Poissons de S.

Fosiles.

Marcaffite, nom-

<sup>(85)</sup> Dampierre, Vol. III. p. 24. A la Jamaique on l'appelle Sweet Sep.

<sup>(86)</sup> Ibid. Vol. III. p. 25.

Tome II.

<sup>(87)</sup> Ibidem. (88) Voyage en Afrique & à la Barbade,

les Portugais nomment Beurre-d'or. Il est généralement opaque, quoiqu'il s'en trouve d'un peu transparent. A l'ombre, sa couleur est un bleu foncé : mais au Soleil, il a la vraie couleur de l'or. L'Auteur apprit de quelques personnes intelligentes, qui avoient résidé long-tems dans dissérens Cantons du Brésil & qui avoient été mêlées dans les entreprises des mines, qu'il y a une mine d'or où l'on trouve une grande quantité de ce Beurre-d'or. Les mêmes personnes assurerent Roberts que la peinture qu'on fait avec cette Marcassite est aussi brillante que la véritable dorure. Le second Fossile est une pierre rouge, ou sorte d'ocre, & une espece d'ocre fort curieux, qui se trouve sur une montagne du côté du Nord. Elle est de la nature de la craye d'Angleterre, mais plus molle, & toujours un peu plus pesante que sa poudre, qui a l'odeur de la plus belle Farine. Elle s'étend dans la terre par différentes veines; & quoiqu'à la surface elle paroisse semblable au roc ordinaire, elle change à mesure qu'elle s'en éloigne, jusqu'à prendre entiérement la couleur du soussire. La couche qui succede est d'un jaune clair; & celle qui suit, est couleur de chair. Après celle-ci, on en trouve une où le rouge prévaut. Enfin la derniere est d'un rouge foncé, mais vif & brillant (89).

fes différences.

Pierre lumineuse. Roberts vit à Terrafal une pierre de roc (90) d'un jaune gris fort lumineux, mêlé de paillettes brillantes, qui reluisoir au Soleil comme le cristal. Il n'ex-

plique pas ici ses conjectures.

Jago & de fes Ha. bitans.

L'Isle de S. Jago a le privilege d'être comme la Douane Portugaise, pour tous les Vaisseaux de cette Nation qui vont commercer au Nord de Sierra Priviléges de S. Leona jusqu'en Guinée. Cet avantage, joint à la commodité de sa situation pour le commerce, y avoit conduit quantité de Marchands, qui faisoient fleurir une Manufacture de Barrafouls; mais leur entreprise ayant décliné par les raisons (91) qu'on a déja fait remarquer, la plupart ont pris le parti de retourner à Lisbone, ou de s'établir dans d'autres Colonies. Cependant l'Isle en a conservé plusieurs, & cette occasion lui a procuré un grand nombre d'autres Habitans qui ont fort bien servi à la peupler. La Cour de Portugal, pour les encourager par ses bienfaits, n'a pas fait difficulté de leur accorder la proprieté des terres à perpétuité, sans se réserver (92) aucune rente ni la moindre espece de taxe. L'Isse de Saint Philippe est la seule, qui jouisse de cette faveur avec S. Jago. Cependant une distinction de cette nature n'a point été capable d'y attacher long-tems les Portugais. Quoique les terres leur appartiennent, ils en laissent l'usage aux Negres, pour aller jouir du revenu dans leur Patrie. Il y avoit si peu de Blancs à S. Jago lorsque Roberts y passa (93), qu'il n'en compta pas plus de trois pour quarante Negres.

If s'y trouve pen de Blancs.

> Dampierre assure que les premiers Habitans de S. Jago furent des Portugais bannis pour vol, pour meurtre, & pour d'autres crimes de la (94) même infamie. Le Capitaine Cornwall les traite (95) de Malfaiteurs transportés, qui s'étant mêlés avec la race de leurs Colonies de Guinée, n'ont conservé

Leur origine.

(89) Il en avoit pris des effais, qu'il perdit à S. Nicolas avec sa Barque. p. 312.

(92) Roberts, p. 403.

(93) Ibid. p. 404. (94) Dampierre, Vol. IV. p. 4. (95) Observations, &c. p. 6.

<sup>(90)</sup> Roberts, p. 414. (91) Voyez ci-dessus la Description générale.

qu'une ressemblance imparfaite de figure & de langage avec les Portugais de l'Europe, quoique leur ambition continuelle soit de n'en être pas distingués. Ils sont devenus vrais Mulârres, de haute taille, mais mal proportionnés; sur-tout les femmes, qui ont les levres grosses, le nez plat, & les inclinations aussi déreglées que leur visage est dissorme. Si l'on excepte le Gouverneur, l'Evêque, quelques Gentilshommes, & les Religieux (96), qui sont envoyés de Lisbone, tout le reste est de la même couleur & de la même difformité. Le Capitaine Beckman ajoûte à cette peinture, qu'ils sont pauvres, paresseux, portés au larcin, Catholiques de nom, mais la plûpart d'une ignorance & d'une stupidité qui leur fait ignorer jusqu'aux premiers (97) principes de leur Religion. Cependant il faut observer que Beckman n'ayant tiré ce portrait général des Habitans de l'Isle, que d'après ceux de Praya, on y doit mettre quelque exception, fur-tout pour l'article du vol; car Dampierre qui reconnoît ce vice dans les Habitans de Praya, rend un meilleur témoignage à ceux de S. Jago. Ils ne sont gueres moins pauvres, dit-il, parce qu'ils ont peu de commerce; mais la présence d'un Gouverneur Portugais les contient (98) dans l'ordre.

L'Evêque & les Chanoines doivent être Portugais de naissance; mais pour le service des autres Isles, & pour les fonctions subalternes de celle même de S. Jago, on admet les Mulâtres & les Negres aux dégrés ecclésiastiques. Ceux qui se présentent pour le facerdoce reçoivent l'éducation qui convient à cette dignité; & si l'on ne parvient pas à les rendre fort sçavans, on s'esforce du moins de leur inspirer du respect pour leur état & du zele pour les fonctions de leur ministere. Philips fait entendre (99) que les plus ignorans & les plus déreglés ne sont pas toujours les Negres. Si les sociétés ecclésiastiques du Portugal ont quelque Sujet scandaleux dont elles veulent se défaire, c'est à S. Jago qu'elles trouvent le moyen de l'envoyer; & l'on se figure aisément que dans un lieu où la discipline est moins severe qu'à Lisbone, il n'arrive guéres d'amandement pour les vices. Cependant il s'y trouve, suivant le témoignage de Roberts (1), des Ecclésiastiques vertueux, qui font honneur à leur profession.

Le même Voyageur ayant fait deux fois le tour de l'Isle & visité tous les Ports, nous en a laissé deux Relations; l'une dans le Journal de son voyage, l'autre dans la Description particuliere de toutes les Isles. Elles doivent trouver place ici successivement, parce que l'une sert à jetter du jour sur l'autre, & que les moindres différences sont importantes pour la Géographie.

(2) De Furno ou Fuerno, à l'Est de Saint Philippe, Roberts traversa le des, Jago. Là, il prit la résolution de gagner la pointe Nord de l'Isle de S. Jago. Là, il prit la résolution de gagner la pointe Nord de l'Isle, pour passer dans l'Isle de May; & quoiqu'en apparence cette route fût la plus longue, il sçavoit au fond qu'elle est la plus courte. Il sit donc voile vers la riviere de Prata ou Plata, & de-là à Terrasal; ensuire à Porto Faciendo, & à Porto Signor Georges, sans mettre ordinairement d'autre intervalle dans sa course que celui des marées. C'est l'unique moyen par lequel il supplée à l'omission des distances.

ROBERTS. En divers tems.

Leurs qualités.

Ecclésiastiques de S. Jago.

> Ports de l'Ise le S. Jago.

<sup>(96)</sup> Dampierre, Vol. III. p. 23. (97) Voyage à Borneo, p. 12.

<sup>(98)</sup> Dampierre, ubi sup.

<sup>(99)</sup> Voyage de Philips en Guinée, p. 188.

<sup>(1)</sup> Roberts, p. 405. & suiv. (2) Roberts, p. 306. & suiv.

Bbb ij

380

ROBERTS. En divers tems. La Baye Porto Signore Georges, qui est ici la seule qu'il décrive, est petite, & cachée par quantité de rocs de différentes grandeurs, dont le plus grand néanmoins n'est pas plus long que d'un jet de pierre, la plûpart élevés au-dessus de l'eau. Ils s'étendent à la distance d'une demie-lieue du rivage, & rendent l'accès de la Baye fort difficile : mais lorfqu'on y est entré, c'est un lieu aussi für qu'agréable, où l'on est à couvert de toutes sortes de vents, & si bien enfermé qu'on n'apperçoit pas même la mer. Le fond est d'un sable limoneux, depuis cinq jusqu'à trois brasses.

Bighude.

ma.

De-là, Roberts s'étant avancé dans la marinée jusqu'à Bighude, qui fair la pointe Nord-Est de S. Jago, quitta la Côte à midi avec un vent Nord-Est, & découvrit, vers trois heures, le Mont Pinose dans l'Isle de May. De Kalyete dans la même Isle, il revint à Saint Jago, où il tomba dans une grande & belle Baye au Sud, à laquelle il donna le nom de Porto sine Noma. Il y mouilla, dans la partie du Nord, sous la haute terre. Ayant ensuite sondé une petite crique sabloneuse, il y trouva tant d'eau qu'il ne sentit le fond que fort près du rivage; ce qui devoit lui paroître d'autant moins surprenant, qu'il n'avoit pour sonde qu'une pierre, au bout d'une ligne qui lui servoit à la pêche.

Porto Formofa.

Porto Madera. Praya Formofa. S. Domingo. Porto Lobo. S. Francisco. Portate.

Quoiqu'il eût trouvé toutes les marques d'un excellent fond, la terre est si haute qu'appréhendant d'être surpris par quelque vent de mer qui lui eut fermé la sortie de la Baye, il remit à la voile pour se rendre à Porto Formosa; & du même vent il gagna ensuire celle de S. Jago. De-là il se rendit à Porto Madera. Mais ne trouvant pas d'Habitans dans cette Baye, il continua de s'avancer vers Praya Formosa, où il toucha; de-là à Saint Domingo, & à Porto Lobo, d'où il alla par terre à (3) la Ville, qui en est éloignée de vingt milles, du plus mauvais chemin du monde. De Porto Lobo, il suivit la Côte, en passant à la vûe des Bayes de Saint Francisco & de Portate; & le jour lui manquant pour gagner Kalyete, il mouilla jusqu'au lendemain à Villa Praya, d'où il se rendit à (4) Kalyete. Mais attendant bientôt un vent Sud, il résolut de gagner la Côte Est de l'Isle, parce que non-seulement la navigation est plus aisée avec le vent de Sud ou d'Ouest, mais que les Rades de certe Côte sont beaucoup plus sûres; car de l'autre côté il n'y en a pas une où l'on puisse Kalyete S. Mar- être en sûrere, à l'exception de Kalyete Saint Martin; mais avec ces vents on n'en sçauroit sortir, quoiqu'ils soient les seuls avec lesquels on puisse gagner

tin.

Dans sa Description générale des Isles du Cap-Verd, il commence par celle de Porto Praya, qui est au Sud de l'Isle de Saint Jago; & tournant par l'Ouest, il fait encore une fois le tour de l'Isle pour revenir au même lieu.

le côté de l'Est. Roberts se rendit donc de Kalyete à Porto Praya.

Descriptions particulieres.

Porto Praya est situé proprement à la pointe Sud-Ouest de S. Jago. C'est le 1 cr Port de l'Isle & le plus célébre. Il offre une perspective charmante. La Ville & le Fort se présentent au milieu de la Baye, sur une terre assez haute, mais plate, avec une vallée des deux côtés, où les palmiers & les cocotiers forment encore une vûe fort agréable. Le meilleur ancrage est au-delà de l'Isse, dans la partie Nord - Ouest de la Baye; quoique dans la partie ouverte on puisse

<sup>(3)</sup> Roberts entend fans doute la Ville capi-(4) Il y a plusieurs Kalyetes dans les diffétale de l'Isle, qui s'appelle S. Jago, ou Rirentes Isles. beira Grande.

mouiller aussi sur un fond de beau sable, depuis quinze jusqu'à cinq ou six

brasses. L'eau fraîche ne manque pas sur la Côte (5).

A deux lieues de Praya, Ouest-Nord-Ouest, on trouve Kalyete S. Martin, petite crique, qui n'est large que de la longueur d'un cable, & qui ne laisse pas d'avoir seize ou dix-huit pieds d'eau. On peut y demeurer surement à l'ancre pendant toute la saison des pluies, & l'eau fraîche n'y manque pas non plus. Mais quoique le lieu soit sans danger, on ne le découvriroit pas aisément si (6) l'on ne prenoit un Negre à Porto Praya, pour s'y faire conduire. L'Auteur observe seulement que malgré tous les avantages de cette petite Baye, c'est l'endroit de l'Isle le plus pernicieux à la santé pendant (7) les pluies. De Kalyete à la Ville de Saint Jago ou de Ribeyra grande, on ne compte que quatre milles par terre, d'un chemin assez uni, mais fort pierreux. Par mer, cette Ville n'est pas à plus d'une lieue du rivage, au Nord-Ouest de Kalyete. Sa Rade n'a rien d'extraordinaire que la mauvaise qualité du fond, qui est si tranchant qu'on n'y demeure pas long-tems sans perdre quelque ancre entre les rocs ou fans y avoir quelque cable endommagé. Cet accident a caufé la perte de plusieurs Vaisseaux. Aussi n'y voit-on qu'un petit nombre de Portugais, qui n'y font pas même un long séjour. Les Hollandois y relâchoient autrefois pour les rafraichissemens; mais ils ne touchent à présent qu'à Porto Praya (8).

Rivera de Plata est une fort longue Baye, d'un fond très-net, depuis douze & quatorze brasses jusqu'à trois. Elle est plus commode aussi que Porto Praya, pour faire de l'eau, parce que le ruisseau coule jusqu'au bord de la met. On y trouve d'ailleurs toutes sortes de rafraschissemens, tels que des fruits, des racines, des Oiseaux, des Chevres, & des Vaches, à meilleur prix qu'à Porto

Praya & qu'à la Ville (9).

Terrafal est un Port estimé, mais il ne fournit aucune provision; & quoiqu'on y soit fort sûrement lorsqu'on y est entré, l'accès en est fort difficile.

On trouve ensuite la Baye de Porto Faciendo, qui est grande & nette, avec

un bon fond, depuis dix jusqu'à quatre brasses. L'eau fraîche y est en abondance; mais comme cette partie de l'Isle ne consiste qu'en pâturages, on ne peut s'y procurer d'autres provisions que des Vaches & des Chevres, qui y sont à la vérité moins cheres que dans aucun autre Canton. L'Auteur y obtint un jeune

Taureau, d'environ deux ans, pour une vieille chemise qui n'auroit pas valus sous en Angleterre.

(5) Roberts, p. 409.

(6) Ibid. p. 410.

(7) Ibid. p. 340.

Entre cette Baye & Bighude, qui est la pointe la plus septentrionale de S. Jago, on trouve plusieurs autres petites Rades; mais le Pays est desert & stérile, la Côte dangéreuse & parsemée de rocs, dont que sque seu sont cachés sous l'eau. Ceux qui se sont appercevoir ne sont que sque nu mille du rivage (10). Quand on a doublé la pointe de Bighude, la Côte tourne au Sud de Porto sine Noma, dont a déja sû la description. La Baye suivante est celle de Porto Formoso, à laquelle il ne manque rien pour la beauté, suivant l'origine de son

ur la deaute, fuivant l'origine de son le Chevalier Hawkins étoit à S. Jago, il y avoit dans l'Isle, une Cité, dit-il, & deux Villes. Voyage à la Mer du Sud, p. 29.

(10) Roberts , p. 413.

(8) Ibid. p. 410. (9) Ibid. p. 410. & suiv. En 1593, lorsque ROBERTS.
en
divers tems.
Celle de Kalyete

Celle de la Baye de S. Jago.

Celle de Rivera de Plata.

· Terrafal.

Porto Faciendo -

Pointe de Bi-

Porto Formoso,

ROBERTS. En

divers tems. Baye & Ville de S. Jago.

nom. Vers la pointe, un petit Bâtiment peut être à couvert de toutes sortes de vents. Mais, sans expliquer ce qui lui manque, l'Auteur déclare qu'elle n'est pas favorable au commerce.

La Baye de S. Jago est aisément reconnue par l'Eglise de la Ville, dont les murs sont blancs, & le toît de tuiles fort rouges. La Ville est située au milieu de la Baye, sur un terrain qui s'éleve; avec deux Vallées, l'une au Sud & l'autre au Nord, toutes deux fort bien plantées de cocotiers & de palmiers. Le fond de la Baye est d'un beau sable. L'ancrage y est sûr, depuis dix brasses jusqu'à douze. Un peu au Nord de l'Eglise, la mer est ordinairement fort agitée au long du rivage. C'est d'ailleurs un des Cantons de l'Isle où toutes les commodités qu'elle produit se trouvent avec plus d'abondance.

Au Sud quart-Sud-Est de cette Baye, on rencontre, à deux ou trois milles, celle Porto Madera de Porto Madera, dont l'entrée n'a pas plus d'un jet de pierre de largeur, entre deux pointes de rocs fort escarpées, où la profondeur de l'eau est depuis neuf jusqu'à six brasses. Après avoir passé la pointe Nord, on tombe sur quatre brasses & trois brasses & demie; mais on y est à couvert de tous les vents. On n'y conserve pas même la vûe de la mer. Un cable de trois pouces y tient ferme à l'ancre un Bâtiment de trois cens tonneaux. Le fond est de sable mêlé de claie; mais, plus haut, il est de limon fort doux. Enfin le Port est excellent quand on y est entré, & l'accès n'en est pas difficile : mais il n'est pas aisé de l'appercevoir, parce qu'une pointe cache tellement l'autre, qu'on ne découvre l'ouverture qu'après l'avoir passée. Elle n'a d'ailleurs rien de remarquable. Ainsi la seule ressource pour ne pas s'y tromper, c'est de prendre (11) à S. Jago un Negre qui puisse servir de Guide.

On trouve, après Porto Madera, plusieurs petites Bayes jusqu'à Porto Lobo; mais il n'y en a point qui n'ayent quelque danger pour les Vaisseaux, parce que la Côte est remplie de rocs à fleur d'eau, quoiqu'ils ne s'étendent point à

plus d'un mille du rivage.

Porto Lobo.

Porto Lobo est un Port des plus sûrs, quand on y est entré. Il est à l'abri de toutes sortes de vents. Mais l'entrée en est fort étroite, & bordée de part & d'autre par une chaîne de rocs abîmés, qui la rendent fort dangéreuse pour les Etrangers, s'ils ne sont bien sûrs de leurs Pilotes. L'intérieur de cette Baye a l'apparence d'un lac, par la tranquillité qui y regne continuellement. Son étendue de tous côtés est d'environ trois quarts de mille; sa profondeur de douze ou quatorze pieds seulement, excepté vers la pointe Nord., où l'on trouve dix-huit ou vingt pieds. Le fond est limoneux jusqu'à l'extrémité du lac, où le limon se change en un fort beau sable. La partie montagneuse de l'Isle de S. Jago se termine un peu au Nord de Porto Lobo; & si l'on excepte quelques collines, on ne trouve plus que des campagnes plates jusqu'à Porto Praya.

Entre Porto Lobo & Praya, on rencontre la Rade de San-Francisco, qui est une petite Baye sabloneuse, avec une vallée plantée de palmiers & de cocotiers. Mais le fond en est fort mauvais, & l'on n'y trouve pas d'eau fraîche. Une lieue au-delà de San-Francisco, on arrive à la petite Baye de Portate. C'est une station fort commode pour les petits Bâtimens & les Chalonpes; mais

San Francisco.

Fin de la partie

montagneuse de l'Ille.

(11) Roberts, p. 311. 411. & fuiy,

inaccessible pour les grands Vaisseaux, à cause d'un roc absîmé qui en fair tout le danger. La Rade suivante est celle de *Porto Praya*, qu'on a déja décrite.

ROBERTS. En divers tems.

On ne s'accorde pas bien sur la situation & le nombre des Villes de S. Jago. Hawkins (12) n'y comptoit qu'une Cité, & deux Villes en 1593. Dampierre (13) ne parle que de deux grandes Villes, & de quelques Villages fort bien peuplés. Roberts compte quatre Villes, & les nomme, Saint Jago, Saint Domingo, Saint Domingo Abacace, & Villa de Praya. Il y joint une Cité, qu'il appelle Cidada de Rebeyra grande, en faisant entendre clairement que c'est la Capitale de l'Isle. Cependant tous les autres Voyageurs donnent indifféremment à la Capitale le nom de Ribeyra grande & de S. Jago; d'où il faut conclure qu'elle n'a ces deux noms que pour la distinguer de l'autre S. Jago, qui est dans la partie orientale de l'Isle, & qui est une des quatre Villes de Roberts, avec un Port qu'il a décrit. On ne doit pas faire difficulté de s'en rapporter à lui, puisqu'ayant vû toutes ces Places, à la réserve de Saint Domingo, Ville intérieure, dit-il, à douze milles de la Capitale, par les terres; il parle ici sur le témoignage de ses propres yeux. C'étoit à S. Jago que le Gouverneur, l'Evêque, & les autres personnes de distinction faisoient leur demeure en 1585, lorsque l'Amiral (14) Drake attaqua l'Isle. Il marcha vers cette Ville à la tête de six cens Hommes; & les Habitans ayant pris la fuite, il la réduisit en cendre. Elle avoit déja été saccagée en 1582 par Manuel Peradez (15), Portugais, qui commandoit une Flotte Françoise.

La Ville de S. Jago, ou de Ribeyra grande, est située à trois lieues de Praya, vers l'Ouest. Dampierre la place dans la partie Sud-Ouest de l'Isle, à quinze (16) dégrés de latitude du Nord; mais Cornwal prétend avoir obfervé qu'elle est à quinze dégrés (17) cinq minutes. Cette Ville, suivant le premier de ces deux Voyageurs, est appuyée contre deux montagnes, entre lesquelles on découvre une belle vallée, qui se rétrecit beaucoup en s'éloignant de la mer. (18) Le même Ecrivain donne le Plan de la Ville & de la

Baye.

D'un autre côté, l'Auteur des voyages de Drake (19) raconte qu'en 1585, lorsque son Heros prit cette Ville, elle étoit de forme triangulaire, & située dans une Vallée sort étroite entre deux montagnes, l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest, qui sembloient pancher sur elle, & sur lesquelles on avoit fait distérentes sortifications pour la sûreté de la Place. Il ajoûte qu'elle étoit environnée d'un mur, & baignée par la mer, du côté du Sud, avec un Fort sur le rivage. Il y avoit cinquante piéces de canon dans la Ville & dans les Forts. La vallée étoit divisée par un petit ruisseau d'eau douce, qui formoit asse près du rivage un étang, où les Vaisseaux pouvoient aissement faire leur provision. A l'extrémité de la Ville, du côté du Nord, la vallée s'ouvroit assez pour former quantité de vergets & de Jardins qui étoient remplis d'orangers, de citro-

S. Jago brûlée par l'Amiral Drake ;

Saccagée par une Flotte Francoife.

Différentes defcriptions de ceste Ville.

<sup>(12)</sup> Voyage à la Mer du Sud, p. 29.

<sup>(13)</sup> Description de la Guinée, p. 538. (14) Voyez le Livre intitulé, le Heros Anglois, ou Drake ressussité, p. 129.

<sup>(15)</sup> Hawkins , nbi sup. p. 27.

<sup>(16)</sup> Dampierre , Vol. III. p. 22.

<sup>(17)</sup> Cornwall, ubi sup. p. 6. (18) Dampierre, ubi sup.

<sup>(19)</sup> Le Héros Anglois, p. 128.

niers, de cannes de sucre & de diverses sortes d'arbres & de fruits. On ne peut concilier ces deux descriptions qu'en supposant que la Ville a changé de place & de forme en se relevant de ses ruines.

Dans le voyage du Chevalier Antoine Sherley à S. Jago & aux Indes occidentales, en 1569, on trouve la Description (20) suivante. » S. Jago » est située entre deux montages fort roides, & commandée par trois excellens Forts. Le principal est placé au sommet de la montagne qui est à l'Est, » & pend en quelque sorte sur la Ville; de sorte qu'elle n'a point une rue » où l'on puisse être à couvert du mousquet. Les deux autres Forts sont sur » le rivage : mais ils commandent tous trois & la Ville & la Rade. On ne » peut gagner le sommet des deux montagnes que par un petit sentier, où il » ne peut passer qu'un Homme à la fois. La mer vient battre le front de la » Ville.

A l'égard du ruisseau, Dampierre observe (21) qu'il y a dans la vallée, du côté de la mer, une rue au long de laquelle passe un filet d'eau, qui va se décharger dans un bel étang, ou dans une petite Baye sabloneuse, ordinairement fort tranquille; de sorte que les Vaisseaux peuvent s'en approcher sans péril & faire aisément leur provision d'eau. Le Capitaine Philips donne une autre (22) description du même ruisseau. Il passe, dit-il, au travers de la Ville, un petit ruisseau, large de douze ou quinze pieds, & d'un pied de prosondeur, qui en sort sous le pied du mur; & qui va se rendre dans la mer, après avoir arrosé un beau verger, planté de cocotiers & d'orangers.

Dapper (23) dit plus simplement que la riviere de S. Jago prend sa source à deux milles de la Ville, & se décharge dans la mer par une embouchure, qui

peut avoir une portée d'arc de largeur.

Dampierre donne à la Ville (24) deux ou trois cens maisons, toutes bâties de pierres brutes; avec un Couvent & une Eglise. Philips ne fait pas monter le nombre des (25) maisons au-delà de deux cens; mais il compte deux Couvents, l'un d'hommes, & l'autre de filles, avec une grande (26) Eglise près du Château. Cette Eglise est apparemment la Cathédrale, que Roberts nous représente comme un fort bel Édifice. Il nomme un Couvent de Cordeliers, en faisant remarquer, qu'ils sont presque les seuls dans l'Isle qui mangent du pain frais, parce qu'ils reçoivent tous les ans de Lisbone une provision de farine. Ils ont un des plus beaux Jardins du monde, & rempli des meilleurs fruits. Un petit bras de la riviere, qu'ils ont eu la permission de détourner, leur fournit continuellement de l'eau pour la fraicheur de leurs parterres & pour les commodités de leur maison. Après l'Eglise Cathédrale, il n'y a pas d'Edifice dans la Ville & au-dehors, qui approche (27) de la beauté de leur Couvent. La Maison du Gouverneur est dans un lieu élevé, d'où il a tellement la vûe de toutes les autres, que leur sommet est de niveau avec les fondemens de la sienne. S'il faut juger de tous ces Bâtimens par la description que le Docteur Fryer nous fait de ceux (28) qu'il a vûs, ils n'ont qu'un

(20) Collection d'Hackluyt, Vol. III. pag.

(21) Dampierre, Vol. III. p. 22. (22) Philips, ubi sup. p. 187.

(23) Voyages de Fryer, p. 7. (24) Voyage de Durret à Lima, p. 85. (25) Dampierre, Vol. III. p. 22.

(26) Barbot donne cinq cens maisons à la Ville. Voyez la Description de la Guinée, p. 538.

(27) Roberts, ubi sup. (28) Fryer, ubi sup. p. 8.

étage;

étage; ils sont couverts de branches & des feuilles de cocotiers; les fenêtres sont de bois, & les murs de pierres, liées avec de la vase. Leur grandeur, ditil; n'est que d'environ quatre aunes, dont la moitié est occupée par la porte.

L'ameublement répond à la grandeur & à la forme.

ROBERTS. En divers tems.

Fortifications de la Ville.

Il ne paroît pas que les fortifications de la Ville ayant été fort augmentées, depuis le tems de l'Amiral Drake & du Chevalier Sherley. Dampierre observe que près du lieu où l'on débarque, on voit presqu'au niveau de la mer, un petit Fort, où la garde se fait soigneusement. Au sommet de la montagne, il y a un autre Fort, qui doit être plus grand, si l'on en juge par le mur qu'on apperçoit de la Rade. Il n'est pas sans artillerie; mais l'Auteur ne put scavoir le nombre des pieces (\*) ni de quel usage peut être cette Forteresse. Philips assure qu'elle contient douze canons; qu'elle est située à l'Est de la Ville, & qu'elle (\*\*) se présente fort bien du côté de la mer. Il eut le tems d'observer la garnison. Cependant, sans nous apprendre si elle étoit nombreuse, il ne parle que de sept ou huit petites maisons, prêtes à tomber, & d'une Eglife qui est proche du Corps-de-garde. Sur le bord de la montagne, il remarqua un parapet, muni de six petits canons de fer, en si mauvais état (29) qu'ils ne se soutenoient pas sur leurs affuts. Près du rivage, on apperçoit six autres petites pièces, qui sont bracquées vers le Port, & qui saluerent le Vaisseau sur lequel le Docteur Fryer alloit aux Indes orientales. A peu de distance de cette batterie, on voit un Corps-de-garde qui fait face à la terre, & d'où l'on observe les (30) Vaisseaux qui s'approchent du Port.

Le même Auteur ajoûte qu'aux environs de la Ville, le Pays est montagneux & rempli de rocs; mais que plus loin dans les terres il est fort agréable, bien arrosé, & fourni de toutes les commodités nécessaires à la

Il ne sera point inutile de joindre à la Description de Roberts, les remarques de quelques autres Ecrivains sur la Baye ou le Port de S. Jago.

Le Docteur Fryer dit que sa forme est un demi-cercle d'environ quatre fur la Baye de S. milles d'étendue; que sa pointe la plus avancée (32) regarde le Sud-Ouest, Jago. demi-Ouest; & l'autre, l'Est quart-Sud-Est, & Sud; que le fond est couvert de corail de toutes les especes; le rivage (33) sabloneux, & commode pour le débarquement. Le Capinaine Philips dit que la Baye de S. Jago est plus perite & plus exposée que celle de Praya, & que (34) le fond est pierreux & fort mauvais. Dampierre déclare que c'est la plus mauvaise Rade où il soit jamais entré. Il n'y a pas, dit-il, d'ancrage sûr, pour plus de trois Vaisseaux à la fois; encore doivent-ils être fort près l'un de l'autre. Un Bâtiment Anglois, commandé par le Capitaine Barefoot, qui vint y mouiller dans le même tems, perdit bientôt deux de ses ancres; & l'Auteur même (35) en perdit une. L'Isle de Fuego s'apperçoit clairement de la Baye de S. Jago, dont elle n'est éloignée que de sept ou huit lieues. Pendant la nuit, on (36)

Observations

(\*) Dampierre, Vol. III. p. 22. On a déja vû que le Fort commande le Port & la Ville.

(\*\*) Vol. I. p. 76.

(29) Ibid. p. 187. (30) Fryer, p. 8. (31) Ibid. p. 7. & fulv.

(32) Ibid. p. 9. Tome II.

(33) Il a donné un Plan de la Baye, & de la Côte à l'Ouest.

(34) Ibid. p. 6.

(35) Voyage en Guinée, p. 187.

(36) Cela s'accorde avec la Description de Roberts.

ROBERTS.

voit des flammes qui s'élevent du sommet de sa montagne, & de la fumée pendant le jour (37).

divers tems.

Philips remarque qu'on appréhende si fort, à S. Jago, qu'il ne s'échappe Contrainte des quelque Habitant sur les Vaisseaux Etrangers, qu'on ne souffre aucune Barque Habitans de III- dans l'Isle. Il n'en vit pas (38) une à S. Jago ni à Praya. On fait même la garde (39) dans cette vûe, tandis qu'il s'y trouve quelque Bâtiment. L'Auteur raconte à cette occasion qu'un vieil Officier Flamand, qui commandoit dans le Château, souhaitoit beaucoup de partir avec lui; mais qu'il n'eut pas la hardiesse de tenter cette entreprise.

Autre nom de 5. Jago. Cap Tubarao,

tans.

Dapper appelle le Port de S. Jago. Porto Reibeira Corea, & le place au Nord-Ouest de Cabo Tubarao. Ce Cap est apparemment la pointe Est de la Baye. Le Pilote Anglois dir que le Cap Tubarao est au Sud-Ouest de Praya, &

le Port Reibeira à l'Ouest de cette pointe.

Suivant le Capitaine Philips, la plus grande partie de Habitans de la Ville est composée de Portugais; mais dans le reste de l'Isle, le (40) nombre des Negres l'emporte de vingt pour un. Fryer dit que les Naturels du Pays sont d'un beau noir; qu'ils ont les cheveux frisés; qu'ils sont de belle raille; mais Habits & ca- si voleurs & si effrontés qu'ils regardent un Etranger en face tandis qu'ils couractere des Habipent quelque morceau de son habit on qu'ils lui prennent sa bourse. Leur habillement, comme leur langage, est une mauvaise imitation des Portugais. Celui qui peut se procurer un vieux chapeau garni d'un nœud de ruban, un habit déchiré, une paire de manchettes blanches, & des hautes-chausses, avec une longue épée, quoique sans bas & sans souliers, marche d'un air fier, en se contemplant, & ne se donneroit pas pour le premier Seigneur de Portugal (41).

> Les femmes ne sont pas si bien faites que les hommes. Elles ont les lévres plus grosses, le corps plus épais avec une taille plus courte, les mamelles pendantes, & les mains fort larges. Leur habillement consiste dans un pagne, ou une piéce d'étoffe dont elles font enveloppées depuis la ceinture jusqu'en bas. Le reste du corps est nud, sans excepter les pieds. Cependant les plus distinguées (42) portent des colliers & des bracelets, avec de fausses pierreries aux oreilles. Elles ont une sorte de voile qui leur tombe depuis la tête jusqu'aux genoux,

avec un corfet & des manches pendantes.

Fête qu'ils donment aux Etran gers.

Le Docteur Fryer ayant été invité par quelques Habitans, trouva, pour toute galanterie, du tabac à fumer. L'instrument qui leur sert de pipe s'appelle Hubble buble. C'est un long roseau, que la sumée rend fort brun, & qui passe au travers d'une cocque de coco remplie d'eau. Il s'applique contre une espece de fourneau où l'on allume du tabac sans le hacher; & chacun suce la fumée aussi long-tems qu'il y prend plaisir. Ce n'est pas la bonne chere qu'il faut se proposer chez les Habitans de S Jago, car ils ne boivent que de l'eau, & leurs alimens sont les fruits de la terre (43).

. A l'égard du Gouvernement, on a déja fait remarquer que l'Isle de Convernement de l'Hile.

(37) Dampierre, Vol. III. p. 26.

(38) Philips, p. 10. (39) Dampierre dit qu'ils sont si absolument sans Barques, qu'ils sont obligés d'acheter même leur sel des Vaisseaux étrangers.

(40) Philips, ubi sup. p. 188.

(41) Ibid. p. 187. (42) Fryer, p. 9.

(43) Ibid. p. 8.

S. Jago n'a jamais cessé d'appartenir au Roi de Portugal. Le Gouverneur qui commande au nom de ce Prince étend sa Jurisdiction, non-seulement sur toutes les Isles du Cap-Verd, mais encore sur tous les Domaines du Portugal

dans la haute Guinée (44).

La Ville de S. Jago est un Siége Episcopal. L'Evêque, qui est Suffragant de Lisbone (45), compte toutes les Isles du Cap-Verd dans son Diocése. Il est nommé par le Roi, & toujours envoyé du Portugal. Outre le Palais qu'il a dans la Ville, il jouit d'une fort belle maison de campagne à trois ou quatre

milles dans les terres, qui se nomme Trinidade (46).

En 1689, le Gouvernement ecclésiastique & civil étoit entre les (47) mains de l'Evêque. Mais en 1693, lorsque Philips passoit à S. Jago, le Gouverneur étoit un Laïque, qui soutenoit sa dignité avec assez d'éclat. Sa maison verneur. étoit spacieuse, accompagnée d'une belle cour, ornée d'un balcon de fer, d'où la vûe s'étendoit sur la mer. Il offrit une collation à Philips. Elle consistoit dans une boete de marmelade (48) & du pain blanc, avec une bouteille de vin de Madere. Il refusa d'aller à bord, parce qu'il étoit arrivé à quelquesuns de ses Prédecesseurs d'être arrêtés par des Pyrates, qui leur avoient fait racheter leur liberté à grand prix, ou qui avoient exigé d'eux des provisions. Sa naissance étoit distinguée, & ses qualités naturelles fort estimables. Beckman, qui étoit à S. Jago en 1713, trouva moins de difficulté à persuader au Gouverneur de ce tems-là de se rendre sur son Vaisseau, où il le traita fort bien. Mais il en fut mal récompensé. Ayant accepté un dîner au Château, le jour suivant, il se trouva si malade en retournant à bord, lui & tous les An-nés dans une colglois qui l'avoient accompagné, qu'il eut recours aux contre-poisons. Mais lation. soit qu'il fut déja trop tard, ou que la force du mal l'emportat sur les remedes, tous les convives eurent des vômissemens terribles, avec des convulsions & des tranchées insuportables. Ils commencerent à se rétablir le cinquiéme jour; mais il y en eut deux qui tomberent dans une langueur, dont ils ne furent délivrés que plusieurs mois après, par la mort. Beckman partit desesperé de n'avoir pû se vanger d'une si noire perfidie (49).

Quoique la Ville de S. Jago soit fort pauvre, & qu'elle n'ait presque aucun commerce, Dampierre observe qu'outre les Vaisseaux étrangers que le hazard y amene, il y vient tous les ans un ou deux Bâtimens Portugais dans leur route pour le Brésil. Ils y vendent quelques marchandises de l'Europe, & se chargent des étoffes de coton qu'ils trouvent dans l'Isle. Les Marchands de Lisbone y envoyent chaque année un autre Vaisseau, qui prend le sucre, & qui (50) retourne directement en Portugal avec cette cargaison. Dampierre trouva dans le Port deux Bâtimens Portugais qui devoient faire voile au Brésil, & une Pinque Angloise qui avoit acheté, dans une autre Isle, des Anes

pour la Barbade (51).

On ne peut acheter la moindre provision dans l'Isle de S. Jago sans une provisions s'y permission expresse du Gouverneur; & le droit de vendre les Bestiaux appar-vendent.

ROBERTS. En diverstems

glois empoison-

Commerce de S. Jago.

Comment les

```
(44) Dampierre, Vol. III. p. 76.
(45) Ibid.
```

<sup>(46)</sup> Roberts, p. 404.

<sup>(47)</sup> Ovington, p. 41. du Voyage de Surate.

<sup>(48)</sup> Philips , ubi sup. p. 185.

<sup>(49)</sup> Beckman, dans le Voyage de Borneo , p. 14. & suiv.

<sup>(50)</sup> Dampierre, Vol. III. p. 23. (51) Ibid. p. 21,

tient à lui seul. Dampierre étant venu de Praya pour se procurer des rafraîchissemens, le Gouverneur sit publier le sujet de son arrivée par un Crieur public; après quoi il lui sut aisé de trouver du maïz & de la volaille, en échange pour le sel qu'il avoit apporté. Mais ce sut du Gouverneur même qu'il acheta des Bestiaux, avec la nécessité (52) de les payer argent comptant. Philips sut traité de même, avec cette dissérence qu'étant sans argent, il ne put obtenir ni Veaux ni Bœufs, & qu'on lui sit beaucoup valoir la permission qu'il obtint de prendre quelques Chevres & quelques Moutons en échange pour du sel. Mais, dès le lendemain de son arrivée, il vit le rivage couvert de Marchands, qui lui présenterent des oranges, des limons, des cocos (53), des Singes, &c. L'un tenoit une Chevre entre les jambes, l'autre un Porc lié au poignet, celui-ci un Singe sur ses genoux, un autre quelques Poules de Guinée entre ses bras; & les Matelors Anglois s'empressant de faire avec eux des échanges pour de vieilles chemises, de petites boetes & d'autres meubles, car rien n'est inutile à S. Jago, cette scene formoit un spectacle fort amusant.

Excellent marché de vieux habits.

Tous les Voyageurs conviennent que rien ne se vend si bien dans cette Isle que les vieux habits. Ovington dir que c'est la marchandise (54) la plus courante, & celle dont la vanité des Habitans n'est jamais rassassée. Aux vieux habits Cornwal ajoûte les couteaux & les cizeaux, qui rapportent plus de proste que (55) l'argent comptant. Beckman a vû les Habitans de S. Jago accourir au Port avec leur volaille & ce qu'ils ont de meilleur, disputer entr'eux la préserence pour un couteau de deux sous, & pleurer de chagrin en le voyant donner à celui dont (56) les Anglois agrécient la marchandise. Autrefois ils avoient chez eux un celebre Marché d'Esclaves, qui étoient transportés immédiatement de-là aux Indes occidentales. Mais ce commerce a pris un

Situation de la Ville de Praya. Praya, ou Playa, comme l'appelle Hawkins, fignifie dans la langue Portugaise, greve ou rivage. Le même Auteur dit que la Ville de ce nom est à trois lieues de S. Jago, vers l'Est, au fond d'une (57) Baye qui se nomme aussi Praya. Beckman place le Port de Praya à quinze dégrés de latitude du Nord, & vingt dégrés trente minutes (58) de longitude, de Londres. Mais Dampierre marque quatorze dégrés cinquante (59) minutes de latitude, & vingt-quatre dégrés quarante-sept minutes de longitude Ouest de Londres. C'est le premier de ces deux calculs qui paroît le plus exact. Il ne disser du cotre Carte, pour la longitude, que de cinquante-cinq minutes; au lieu que celui de Dampierre excede de deux dégrés dix minutes. Praya, suivant le témoignage de Sherley (60), étoit une fort jolle Ville en 1596, avec un Fort monté de six piéces d'artillerie. Mais ce n'est à présent qu'une misérable habitation. En 1713, Beckman y trouva pour Eglise un mauvais Bâtiment qui n'avoit que l'apparence d'une grange. Les maisons étoient séparées à beau-

(52) Ibid. p. 22.

(53) Le Docteur Fryer observe qu'en arrivant à S. Jago il fut surpris de la quantité de Singes qu'il se it offrir. On ne lui demandoit qu'un lambeau d'habit, ou quelques aunes de mauvais ruban pour un Singe.

(54) Voyage d'Ovington à Surate, p. 41.

(55) Observations sur divers Voyages, p. 6. & suiv.

(56) Voyage à Borneo, p. 13.

(57) Ovington, ubi sup. (58) Voyez ci-dessus.

(59) Voy. de Hawkins à la Mer du Sud.p.27.

(60) Beckman, ubi sup. p. 11.

coup de distance, sans aucune forme de rues. On y voyoit (61) les ruines d'un vieux Château, où il restoir encore sept ou huir canons de fer sans assurs. Philips raconte qu'en 1699, les Soldats du Château de Praya avoient l'air de gens qui meurent de faim. L'Officier qui les commandoit ne paroissoit guéres mieux nourri. C'étoit un vieux (62) Flamand, qui devoit avoir été fort mal- aujourd'hui. traité par la fortune, pour regarder ce poste comme une récompense. Manuel Parades, dont on a déja cité le nom, saccagea la Ville de Praya en 1582, (63) comme celle de S. Jago. L'Amiral Drake (64) la brûla trois ans après; & Sherley (65) la prit en 1596. Elle tomba ensuite, avec toute l'Isle, au pouvoir des François en 1712.

ROBERTS. En divers tems. Ce qu'elle est

Sir Jean Narborough, qui étoit à Porto Praya en 1659, dit que ce n'est pas proprement un Port, mais seulement une fort belle Baye, dont la forme est ronde, avec des montagnes fort roides du côté de l'Est. Il ajoûte qu'au fond de la Baye il y a une autre montagne, où le Château étoit situé; qu'il étoit défendu par quatre pièces de canon, mais peu capable de résistance. Au sommet de la même montagne, il y avoit un autre Fort muni de trois canons. Dans la partie Nord de la Baye, le rivage est de sable & de gravier, mais couvert d'un bois de cocoriers qui rend la perspective agréable. Une riviere d'eau douce, qui fort de la vallée, vient se perdre dans la mer au travers du sable. Cette eau est non-seulement en abondance, mais de si bonne qualité qu'elle se conserve long-tems en mer. Du côté de l'Ouest, & fort près du rivage, la nature a placé une Isle couverte d'herbe, que Narborough fit couper pour nourrir ses Bestiaux. La Rade n'est pas une retraite fort sûre contre la violence; car un Pyrate, ou tout autre Vaisseau de guerre, y peut enlever les Bestiaux sans rien craindre des Forts; & la plus belle Flotte ne pourroit pas s'y garantir de quelques Brûlots qui entreprendroient sa ruine, parce qu'il y souffle tous les jours un vent de mer, & que toute la Baye étant ouverte de l'Est à l'Ouest-

Porto Praya.

Danger de la Baye de Praya.

Philips ayant sondé soigneusement Porto Praya, trouva par tout un bon fond de sable, depuis dix jusqu'à sept brasses. Il y jetta l'ancre entre le rivage & la perire Isle, avec le Fort & l'Eglise au Nord-Ouest quart-d'Ouest. Les vents de commerce y soufflent entre Nord-Nord-Est, & Est-Nord-Est. La nuit est calme, & les matinées sont rafraîchies (67) par un petit vent de terre extrêmement doux. Barbot dit que la Rade est assez grande pour contenir à l'ancre, sa grandeur, sur quatorze brasses, une Flotte de cent Vaisseaux (68) derriere la perite Isle. Quelques Voyageurs, tels que Dampierre & Cornwall l'appellent par corruption Baye de Prior. Narborough lui donne le nom de Pryam, si l'on n'aime mieux rejetter cette faute sur l'Imprimeur. Dampierre releve beaucoup la son nom. bonté du Port. Dans les tems de paix, dit-il, il est rarement sans Vaisseaux.

Sud-Ouest, elle a deux pointes, par (66) lesquelles on n'y peut guéres éviter

Corruption de

(61) Dampierre, Vol. IV. p. 3. (62) Voyage de Sherley dans Hackluyt Vol. III. p. 599.

(63) Beckman, ubi sup. p. 12.

la furprise.

(64) Voyage de Philips en Guinée, p. 184.

(65) Hawkins, p. 27. (66) Voyage de Narborouh aux Détroits de

Magellan, p. 748.

(67) Philips, ubi sup. p. 183. Il a donné un Plan de cette Baye. Cornwall en a donné un ausi, mais moins bon.

(68) Description de la Guinée par Barbos p. 538.

Autre Baye qui lui ressemble beaucoup.

C'étoit autrefois un usage comme établi pour les Anglois, les François & les Höllandois, d'y mouiller dans leurs voyages aux Indes orientales, aux Côtes de Guinée, ou à Surinam. Les Portugais y relâchoient même en allant au Bresil. Mais peu de Vaisseaux y touchoient au retour (69).

Beckman nous apprend qu'un mille à l'Est du Port, il y a une autre Baye si semblable à celle-ci, que sans des instructions certaines on peut s'y méprendre. Il y fut trompé lui-même, quoique plusieurs de ses gens eussent déja vû l'une & l'autre (70). Dans l'une, on a l'Isle de May ouverte à la pointe Est de la Baye, au lieu que dans celle de Porto Praya on perd quelque tems la vûe de cette Isle jusqu'à ce qu'on soit assez avancé pour jetter l'ancre. Dans la premiere encore, on a le sommet de l'Isle de Fuego vis-à-vis la pointe Quest de la Baye. Il y a beaucoup d'apparence que cette Baye, à l'Est de Porto Praya, n'est que Porto Portate, dont parle Roberts. Beckman, dans le séjour qu'il fit à Praya, prit une prodigieuse quantité de Poissons (71), tels que des Mulets, des Brêmes, de grandes Ecrevisses, & particuliérement de celui qu'on a nompoisson nommé mé le Soldat, apparemment parce que sa couleur est d'un rouge de sang, avec des écailles de la grandeur d'un écu, rangées comme celles de la carpe. Il s'en trouva qui pesoient jusqu'à quatre-vingt livres. La Baye, d'ailleurs, a d'autres Poissons de toutes les especes.

Commerce de

le Soldat,

Praya.

Le commerce de Praya consiste dans les Bestiaux, la volaille, & les fruits, que les Habitans apportent aux Vaisseaux, pour les échanger, comme à S. Jago, contre de vieux habits, & fur-tout contre du linge. En 1683, dans le voyage de Dampierre, ils avoient encore la liberté de vendre ainsi (72) leurs gros Bestiaux; & quelquesois, ils ne les donnoient que pour de l'argent. Mais dix ans après, c'est-à-dire, en 1693 dans le voyage de Philips, on ne pouvoit plus acheter leurs Bestiaux sans la permission du Gouverneur (73) de S. Jago.

des Habitans.

Les Habitans de Praya se distinguent par leur orgueil & leur paresse. Ils vices & misere sont si paresseux, que malgré la fertilité de leur Canton, ils aiment mieux se réduire à recevoir leurs alimens & les autres nécessités de la vie comme du hasard, que de tourner leur travail & leur industrie à la culture de la terre. A l'égard de l'orgueil, si vous demandez au plus vil Habitant du Canton, qui n'a pas souvent de quoi rassasser sa faim, qui il est & comment il se nomme? il vous répondra aussi-tôt qu'il est proche parent de quelque Seigneur Portugais; que lui, ou ses Peres, ont été bannis par une Sentence injuste, sur de sumples soupçons. Le plus modeste (74) est fils d'un Capitaine ou d'un Colonel. Cependant ces gens si nobles n'ont pas honte de se revêtir du vieil habit d'un Etranger, C'est un spectacle curieux de leur voir endosser sierement les guenilles qu'ils viennent d'échanger pour leurs fruits & leur volaille, & jusqu'à la camisole d'un simple Matelot. Leurs semmes sont extrêmement libertines (75). Il n'est pas surprenant qu'avec tous ces vices, ils languissent dans la misere. Leurs Officiers mêmes ne sont pas plus à couvert de la pauvreté. Ovington rend témoignage qu'en 1689, ayant offert au Commandant deux fromages & quelques autres provisions de mer, dans l'espérance d'en obtenia

(69) Philips , ibid. p. 183.

(70) Voyages de Dampierre, Vol. I. p. 76.

& Vol. III. p. 21. (71) Beckman , ubi sup. p. 12. (72) Dampierre, Vol. I. p. 76. (73) Philips , ubi sup. p. 184.

(74) Beckman , ubi sup. p. 13. (75) Ovington, ubi sup. p. 41.

ROBERTS.

En

divers tems.

Leur inclination

& leur habileté

du pain frais, son présent sur reçu avec avidité; mais qu'il ne se trouva pas dans tout le Canton un morceau de pain à lui vendre ou à lui donner, & que les Habitans (76) regardoient au contraire comme une précieuse faveur de recevoir de lui quelques pièces de biscuit. Mais tous les Voyageurs s'accordent à leur attribuer un vice encore plus odieux, qui est l'inclination au larcin. Dampierre avertit ceux qui relâcheront dans leur Baye, d'être continuellement fur leurs gardes, ou de s'attendre (77) à voir disparoître tout ce qu'ils ont autour d'eux. Il observe dans un autre endroit (78) qu'il n'a vu nulle part le vol si commun qu'à Praya. Ils prendroient votre chapeau, dit-il, en plein midi, à la vûe d'une compagnie nombreuse; & la fuite les dérobe aussi - tôt à vos poursuites. Ovington dir que s'accordant ensemble pour voler (79) les Etrangers, deux ou trois d'entr'eux s'efforcent de partager votre attention par leurs discours, tandis qu'un autre vous arrache vous chapeau ou votre épée. S'ils trouvent quelqu'un seul dans le voisinage de la Ville, ils (80) ne manquent pas de le dépouiller entiérement. Beckman remarque qu'ils (81) n'ont pas moins de legereté dans les jambes que d'adresse & de subrilité dans les mains. Ils dérobent tout ce qu'ils trouvent, en se fiant à leur agilité pour s'echapper (82). In . a rus i alle que marci el

Ils n'ont pas plus d'honnêreré & de bonne foi dans le commerce. Dampierre declare que si les marchandises d'un Etranger passent dans leurs mains avant qu'il ait reçu la leur, il est sûr de perdre ce qui est sorti des siennes. A peine peut-il s'assurer que ce qu'il a reçu d'eux ne lui sera point enlevé. Beckman parle d'une friponnerie qui leur est (83) fort ordinaire dans la vente de leurs Bestiaux. Ils les amenent par les cornes ou par les jambes, avec une corde pourrie. Lorsqu'ils en ont reçu le prix, suivant les conventions, & qu'ils les ont délivrés, ils se retirent à quelque distance, où ils font ensemble un bruit terrible, par leurs cris & leurs sistemens. Les Bestiaux, que la vûe d'un visage blanc, dit l'Auteur, n'a déja que trop effrayés, s'épouvantent encore plus & se donnent tant de mouvemens qu'ils rompent leur corde. Alors ils ne manquent pas de prendre la fuite vers les montagnes, d'où ils sont

Dampierre s'imagine que les Habitans de Praya ont reçu l'inclination au Causes de cepenvol, de leurs Ancêtres, qui étoient des criminels transportés (84), & qu'elle est passée chez eux comme en nature. On peut aussi présumer que la corruption de leurs mœurs vient de leur commerce avec les Pyrates, qui fréquentent beaucoup ce Port (85).

Friponerie plai.

. . . . ar es es lus roller ir yorkie, & qu'ils s'élancem à une le Iste de S. Philippe ou de Fuego.

Ette Isle ayant été découverte par les Portugais le premier jour de Mai, origine du nom, qui est la Fête de Saint Jacques & de Saint Philippe, a reçu le nom d'un

(76) Dampierre, Vol. III.p. 23 aug / 1723 (77) On a vû ci-deffus de quelle maniere

l'Isle s'est peuplée.

(78) Dampierre, Vol. IV. p. 3. (79) Ovington, Voyage à Surate, p. 41, (80) Beckman, Voyage à Borneo, p. 14,

(81) Dampierre, ubi sup. 17

(82) Ibid.

(83) Ovington, ubijup. p. 41. (84) Dampierre, ubi sup. p. 11.

(85) Beckman, ubi sup. p. 11.

The state of the s

ROBERTS. divers tems. Situation

pour ic . .

Erreurs d'un

de ces deux Saints, comme S. Jago a pris le nom de l'autre, & Mayo celui du mois, pour avoir été découverte le même jour. Cependant on la nomme plus ordinairement l'Isle de Fuego ou de Feu, à cause de son volcan.

Sa pointe Nord-Est est à seize lieues de la pointe de Terrafal dans l'Isle de S. Jago. On la place à quinze dégrés vingt minutes de latitude du Nord, & six dégrés cinquante-quatre minutes de longitude; Ouest du Capa tout clar

Verd (86).

Roberts observe que l'îsle de Fuego & celle de Saint Jean étant fort petites, & peu fréquentées par les Anglois, les plans qu'ils en ont publiés sont fort imparfaits. Leurs descriptions ne le sont pas moins. Elles représentent les Côtes de ces deux Isles comme fort dangereuses, l'Isle de Fuego en particulier comme déserre, & les Rades comme très-mauvaises (87); autant d'erreurs

grand nombre de que Roberts a reconnues par expérience. Voyageurs.

La terre de l'Isle de Fuego est la plus haute de toutes les Isles du Cap-Verd, ou plûtot n'est qu'une montagne continuée depuis le rivage jusqu'au centre de l'Isle, qui en est le sommet. De la mer, on n'y découvre pas la moindre vallée. Les ouvertures ne paroissent au plus que des ravines, formées par l'eau qui découle dans le tems de pluie. Cependant lorsqu'on est à terre, ces ravines sont de profondes vallees, & leurs bords de très-hautes montagnes (88). Ainsi l'on ne peut justifier ceux qui s'étant contentés d'en juger par les apparences, ont prétendu que l'Isle entière est une seule montagne. Froger (89) dit que ce n'est qu'un volcan; Dampierre, que c'est une grande montagne (90) assez haute.

Entre plusieurs monts, qui sont en esset dans cette Isle, le plus haut est le Pic. Il contient le volcan. Mais il n'est gueres supérieur (91) à une autre montagne, qui s'étend du Sud-Est au Nord-Ouest, & qui fait les limites de la

Jurisdiction du Capitaine Montainhu (92).

Description du pic.

Montagnes de Fuego.

> Le Pic ou le Volcan, qui fait donner à l'Isle le nom de Fuego, est situé au centre. On peut dire qu'il est au second étage des nues, parce que l'Isle a des montagnes inférieures, dont la cime s'y cache fouvent (93) comme la sienne, Le Volcan brûle sans cesse, & jette des flammes qui (94) se font appercevoir de fort loin pendant la nuit. Froger dit qu'il a vû la flamme dans les ténébres, & (95) la fumée pendant le jour. C'est un spectacle horrible, suivant Beckman, que les flammes qui s'élevent pendant la nuit, dans des tourbillons de fumée. Il continua, dit-il, de les voir ensuite pendant le jour, quoiqu'il en

fût encore à plus de soixante milles. (96).

Roberts, qui avoit passé quelque tems dans l'Isle, raconte qu'il sort Horribles effets du Volcan. du Volcan des rocs d'une grosseur incroyable, & qu'ils s'élancent à une hau-

teur qui ne l'est pas moins. Le bruit qu'ils font dans leur chûte, en roulant & se brisant sur le penchant de la montagne, peut s'entendre aisément de huit ou neuf lieues, comme il l'a vérifié par sa propre expérience. Il le compare à celui du canon, ou plutôt, dit-il, à celui du tonnerre. Il a vû souvent rouler

(86) Voyages de Roberts , p. 417. (15)

(87) Ibid. p. 131.

(88) Ibid. p: 417: (24) 1 100 (1170) (2) (89) Froger, Voyage de la Mer du Sud,

P. 57.

(90) Dampierre, Vol. I. p. 77.

(91) Voyages de Roberts, p. 418,

(92) Ovington; p. 42. (93) Dampierre, Vol. I. p. 77. (94) Froger, ubi sup. p. 57.

(95) Beckman, Voyage à Borneo, p. 12;

(96) Roberts, p. 417.

des





des pierres enflammées; & les Habitans l'ont assuré qu'on voyoit quelquefois couler du sommet de la montagne des ruisseaux de souffre, comme des torrens d'eau, & qu'ils en pouvoient ramasser une grande quantité. Ils lui en donnerent plusieurs morceaux, qu'il trouva semblables au souffre commun, mais d'une couleur plus vive, & qui jettoit plus d'éclat lorsqu'il étoit enflammé. Il ajoûte que le Volcan jette aussi quelquesois une si étrange quantité de cendres, que non-seulement elles couvrent tous les lieux voisins, mais qu'elles étoussent toujours quelques Chevres. Cette circonstance est confirmée par d'autres témoignages. L'Auteur du voyage d'Antoine Sherley à S. Jago & aux Isles orientales, assure (97) qu'en passant la nuit près de l'Isle de Fuego, il tomba tant de cendre sur le Vaisseau, que chacun pouvoit écrire son nom avec le doigt sur toutes les parties du Tillac. Ovington observe qu'il sort du même lieu tant de pierres de ponce, qu'on les voit nager sur la surface de la mer, & portées bien loin par les courans. Il en a vu jusqu'à S. Jago (98).

Il ne faut pas oublier qu'au tems de la premiere découverte, l'Îsle de Fuego Origine du Voln'avoit pas de Pic ni de Volcan. Le Pic s'est formé par dégrés, depuis l'éruption des flammes; & si l'on en croît divers récits, il ne fait qu'augmenter tous

les jours (99).

Les Insulaires de Fuego ont une tradition fort singuliere sur l'origine de ce monstrueux Phénomene. Ils racontent que les premiers Habitans de l'Isle furent deux Prêtres, qui s'y étoient retirés pour passer le reste de leur vie dans la solitude. On ignore s'ils étoient Minéralistes, Métallistes, Alchimistes, ou Sorciers. Mais pendant leur séjour, ils trouverent une mine d'or, près de laquelle ils établirent leur demeure. Lorsqu'ils eurent amassé une bonne quantité de ce précieux métal, ils perdirent le goût de la vie solitaire, & chercherent l'occasion d'un Vaisseau pour se rendre en Europe. Mais l'un des deux, qui s'attribuoit quelque supériorité sur l'autre, se saisit de la meilleure partie du trésor, ce qui sit naître entr'eux une querelle si vive, qu'ayant exercé tous leurs sortileges ils mirent l'Isle en feu, & périrent tous deux dans les slammes qui étoient leur ouvrage. Cet incendie s'éteignit dans la suite, excepté vers le centre, où le feu n'a pas cessé d'agir furieusement (1)

Roberts est presque le seul Ecrivain de qui l'on air reçu quelque éclaircissement sur la Géographie & l'Histoire civile ou naturelle de Fuego. Quoique Pisle de Fuego. cette Isle soit sans rivieres, & qu'elle ait si peu d'eau douce que les Habitans font obligés dans plusieurs Cantons de faire sept ou huit milles pour en trouver, elle ne laisse pas d'être assez fertile (2) en maiz, en courges, & en melons d'eau; mais elle ne produit pas de bananes, de plantains, ni presque d'autre fruit que des figues sauvages. Cependant on y trouve quesques guaves, plantés dans les Jardins, quelques orangers & quelques pomiers sauvages, avec une assez bonne quantité de vignes, dont les Habitans sont quelques (3) muids d'un petit vin, qu'ils boivent avant qu'il ait achevé de

ROBERTS. En divers tems.

Fable des Infu-

Productions de

(97) Collection d'Hackluyt, Vol. III. pag.

(98) Ovington, ubi sup.

(99) Roberts. ubi sup. p. 416.

(1) Roberts, p. 416. (2) Dampierre dit que la nourriture des Habitans est à peu près la même que dans les au-

Tome II.

tres Isles, & qu'ils ont des Chevres, de la Volaille, des Plantains, des Noix de cocos, &c. Vol. III. p. 17. Mais Roberts affure expressément qu'ils n'ont pas de Plantains, & qu'il n'a pas vû de Cocotiers.

(3) Roberts, ibid.

(4) cuver. L'Isle n'a pas d'autre Canton désert que le Pic & l'autre grande montagne qui la traverse. Lorsque les Portugais commencerent à l'habiter, ils y transporterent avec eux des Esclaves Négres, & quelques troupeaux de Vaches, de Chevaux, d'Anes & de Pores. Le Roi y sit mettre des Chevres, qui surent abandonnées sur les montagnes, où elles sont devenues fort sauvages. Le profit de leurs peaux appartient à la Couronne, & celui qui est chargé de cette ferme porte le titre de Capitaine de la montagne, avec tant d'autorité que personne n'ose tuer une Chevre sans sa permission.

L'Isle de Fuego n'ayant jamais été fréquentée par les Vaisseaux Etrangers,

Erreur de quelques Ecriv ins fur cette Ifle,

de-là est venu l'opinion qu'elle étoit absolument déserte. Froger se fiant trop à cette fausse idée n'a pas fait difficulté de dire que les Portugais ont tenté plufieurs fois de la peupler (6), mais que la grande quantité de Rocs & les cendres du Volcan ont été des obstacles insurmontables. Dampierre s'est contenté d'observer que l'Isle est de peu d'importance (7) & qu'elle a quelques Habitans, qui vivent, dit-il, près de la mer, au pied de la montagne. Il est certain au contraire qu'elle n'en a pas moins de trois (8) ou quatre cens. Roberts, qui avoit cherché à s'instruire par de continuelles informations, raconte qu'à la vérité elle étoit demeurée déserte pendant plusieurs années; mais que le Roi de Portugal ayant accordé à ceux d'entre ses Sujets qui voudroient s'y établir, la (9) propriété des terres qu'ils entreprendroient de cultiver, il y en étoit passé plusieurs. Comme c'est une coutume établie à S. Jago d'accorder en mourant la liberté aux Efclaves Negres , il est assez vraisemblable qu'un grand nombre de ces Affranchis ont choisi leur retraite dans l'Isle de Fuego, comme on l'a fait observer de quelques autres Isles; tandis que les Portugais l'ont quittée par des raisons qu'on a déja (10) expliquées.. Cependant la plûpart de ces Negres libres tiennent leurs terres des Blancs, qui ont confervé la propriété des meilleurs Cantons, sur-tout vers les bords de la mer. Il s'y trouve des Blancs, qui ont jusqu'à trente & quarante Esclaves. Plusieurs Negres en achetent aussi. pour du coton, qui tient lieu d'argent dans l'Isle, comme le tabac à Maryland & dans la Virginie (11)...

Religion de l'Isle.

Origine de l'é-

tabliffement des

Portugais.

La plûpart des Habitans de Fuego font profession de la Religion Romaine, mais avec un mêlange de superstitions qu'ils ont tirées des Negres. Ils ont une extrême aversion pour les Pyrates, depuis qu'ils ont essuyé les pillages de ces

Brigands (12).

Ancien commerca de Fuego. Fuego étoit autrefois le plus grand marché de coton qu'il y eut dans toutes les Isles du Cap-Verd. Les Vaisseaux Portugais s'y chargeoient aussi de Barrafouls, pour la Guinée. Mais ils en ont tant tiré que la source en est comme tarie, de sorte que ce qui étoit autrefois la principale production de l'Isle y manque aujourd'hui. Cette rareté du coton dans les Isles de S. Jago & de Fuego, a porté les Portugais à désendre sous de rigoureuses peines aux Habitans de ces deux Isles d'en vendre aux François & aux Anglois, qui en venoient prendre aussi des cargaisons entieres pour la Guinée. Ce Reglement continue de s'observer

<sup>(4)</sup> Barbot dit que Fuego & Brava produifent le meilleur vin du Cap-Verd. Ubi sup. p. 538.

<sup>(6)</sup> Roberts , p. 417 .

<sup>(7)</sup> Dampierre, Vol. I. p. 77.

<sup>(8)</sup> Ubi sup. p. 58. (9) Roberts , p. 137. (10) Idem , p. 415. & 418.

<sup>(11)</sup> Ibid. p. 418. (12) Roberts, p. 195.

à S. Jago; mais comme Fuego est sans Douane, il y est fort négligé (13).

Les Habitans de cette Ille faisoient autresois un fort bon commerce d'Annes & de Mulets, qu'ils nourrissoint en grand nombre, & qu'ils vendoient a très-bon marché. Mais une longue sécheresse les a tellement détruits, que peu d'années avant le voyage de Roberts, il n'en restoit que deux dans l'Isle entiere. Cependant ils recommençoient à multiplier, & les Insulaires souhaitoient beaucoup que les Vaisseaux de l'Europe vinssent renouveller ce commerce. C'étoient autresois les François qui le faisoient fleurir; mais soit qu'ils trouvent autre part des Anes à meilleur marché, soit que leurs Colonies n'en ayent plus le même besoin, ou qu'ils ignorent peut-être que l'Isle de Fuego peut encore leur en fournir, leurs Vaisseaux ne s'y sont pas présentés depuis qu'elle en a manqué (\*\*).

Le seul Habitant que Roberts y ait trouvé propre au commerce, se nommoit le Capitaine Thomas Santée ou Santi; homme intelligent qui veilloit soi-gneusement au progrès de ses plantations. Mais il n'y avoit personne l'Isle qui parlât ou qui entendît un mot d'Anglois; ce qui n'empêchoit pas que les Insulaires ne souhaitassent beaucoup de voir des Vaisseaux de cette Nation, jusqu'à promettre à Roberts de leur vendre tout le coton de leur Isle,

au mépris des défenses du Portugal (14),

L'accès de l'Isle est sûr & commode du côté du Nord-Ouest, de l'Ouest & du Sud. Mais au Sud Est, à l'Est & au Nord-Est, il se trouve beaucoup de rocs, qui s'étendent à un mille du rivage, & qui sans être fort près l'un de l'autre, se montrent en divers endroits, les uns au-dessus de l'eau, d'autres à la surface. A quarre milles de la pointe Nord de l'Isle, il y en a un qui est couvert de dix ou douze pieds d'eau, contre lequel Roberts a vu la mer battre furieusement dans les tems d'orage, mais d'autant plus dangereux dans les autres tems qu'il saut en être fort près pour l'appercevoir. Il n'est pas grand, & la mer est fort nette aux environs.

Fuego n'a pas beaucoup de lieux où les Vaisseaux puissent mouiller. Elle n'en a même que deux, qui doivent porter le nom de Rade, l'un nommé Fonte de Villa, l'autre la Ghate. Toutes les Côtes sont si roides & si escarpées (15) qu'il parost impossible d'y prendre terre. L'Ecrivain du voyage d'Antoine Sherley dit que Fuego est une petite ssle que la nature a rendue inaccessible, & que ce ne sur pas sans une extrême difficulté (16) que Sherley trouva

une petite ouverture pour y débarquer.

Roberts, faisant voile de Furno dans l'Isle de Saint Jean, gagna celle de S. Philippe ou de Fuego, en tombant d'abord au-dessous de Villa (17); d'où il s'avança jusqu'à la Baye sabloneuse qui porte le nom de Fonte de Villa. Enfuite continuant de ranger le rivage, il doubla la pointe de Nossa Singora, autre Baye sabloneuse, où il jetta l'ancre un peu au Nord de l'Eglise. Là, Signor Thomas Santé parut avec la Cavalerie de l'Isle, par l'ordre du Gouverneur, que l'approche de (18) l'Auteur avoit allarmé. Un peu plus bas, il s'en-

En divers tems.
Anes & mulets.

Propriété des côtes.

Deux Rados.

Rades visitées par Roberts-

(13) Ibid. p. 418.

dans la Collection d'Hackluyt.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. p. 419.

<sup>(14)</sup> Ibid. p. 420. (15) Ibid. p. 425.

<sup>(16)</sup> Hackluyt, Vol. III. p. 600. C'est-àsire, que la Relation de ce Voyage se trouve

<sup>(17)</sup> C'est apparemment la Capitale, que Roberts nomme ailleurs (pag. 422.) Villa de S. Philippo, dont Fonte de Villa est le Port,

<sup>(18)</sup> Roberts, p. 394.

Dddii

ROBERTS. En divers tems. Fonte Villa.

gagea avec sa Barque dans la Baye de la Ghate. Il ne nomme pas d'autres lieux où il ait abordé.

La principale Rade de Fuego est celle de Fonte Villa, qui est vis-à-vis (19) de la Ville. Elle est fort sabloneuse, excepté pendant les vents du Nord, qui chassent quelquesois le sable jusqu'à laisser les rocs tout-à-fair nuds. Ces vents soufflent régulierement aux mois de Novembre, de Décembre & de Janvier. Mossa singora. La navigation n'est pas sûre alors vers la pointe de Nossa Singora, qui est au Sud de la Ville. C'est-là qu'on voit sur la montagne une Eglise dédiée à Notre-Dame, d'où la pointe & la (20) Baye ont tiré leur nom. Ses murs sont aussi

blancs que si l'on achevoit de la bâtir. Le toît est de tuiles rouges comme ce-

lui des maisons de la (21) Ville. Mais dans sa forme elle n'a que l'apparence d'une grange.

La Baye de Nossa Singora est assez bonne pendant les vents Nord-Est ou Nord-Est quart de Nord. Ceux du Sud quand ils sont violens, comme il arrive aux mois de Juin, de Juillet, d'Août, & de Septembre, chassent (22) le sable des rocs, & les rendent aussi nuds jusqu'aux pieds, que le vent du Nord à Fonte de Villa. Dans l'une & l'autre de ces deux Bayes, on trouve un bon fond de sable depuis quatorze brasses jusqu'à dix, & l'on y peut mouiller assez sûrement, excepté dans les deux saisons qu'on vient de remarquer. Plus loin au Sud, on trouve une autre perite Baye sabloneuse, près d'une pointe de rocs bas & brifés (23), & vis à-vis une fausse vallée, qui n'est qu'une grande ravine, creusée par l'écoulement de l'eau dans la faison des pluies. L'ancrage y est fort bon, & le rivage assez commode pour le débarquement. On y trouve d'ailleurs de l'eau douce fort près de la Côte, avantage qui manque dans les deux autres Bayes. Il faut mouiller directement vis-à-vis l'ouverture de la ravine, si l'on ne veut trouver un fort mauvais fond au Sud & au Nord. Il n'y a de place commode (24) que pour deux Vaisseaux à l'ancre.

Quoique Roberts n'ait pas nommé cette Rade, il paroît certain que c'est celle de la Ghate, par la Description qu'il en fait dans un (25) autre lien.

Sejour des Blancs & leur revenu.

La Ghate.

La plûpart des Blancs font leur séjour dans la Ville avec le Gouverneur; ce qui n'empêche pas qu'ils n'ayent des maisons de campagne dans les terres qu'ils possedent & qu'ils font cultiver par des Esclaves. Le principal revenu de ces Plantations étoit autrefois le coton; mais depuis que l'Isle en est dépourvûe, les Propriétaires font nourrir des Troupeaux de Porcs, de volaille, & d'autres animaux (26) que leurs Negres ont l'art d'élever. Le Gouverneur de Fuego étoit un Portugais, qui avoit commandé auparavant dans un Fort ou un Comptoir du Portugal, sur la Côte de Guinée (27).

Il est surprenant que Roberts n'entre ici dans aucune explication sur ce qu'il Description de appelle Villa, ni sur la situation & le nom propre de cette Place. Il a parlé, sa Rade par Dap- dans le Journal de son voyage, d'un Fort de l'Isle de Fuego; mais il n'en dit

Villa de Saint. Philippe.

(19) Il faut entendre la Capitale.

(20) Roberts, p. 421.

(21) Ibid. p. 294.

(22) Ibid. p. 421.

(23) Il y a de l'aparence que c'est ici la Ghate.

(24) Roberts, ibid.

(25) Roberts, p. 295.

(26) Ibid. p. 421. & fuiv.

(27) Ibid. p. 195.

pas un seul mot dans sa description. Cependant il ne paroît pas douteux que Villa ne soit ici le même lieu que Dapper cite dans sa description de l'Afrique, où il dit qu'à l'Ouest de l'Isse de Fuego, il y a une Rade, avec un Château bâti au pied d'une montagne; mais qu'un courant fort impétueux, qui passe devant cette Rade, la rend fort incommode pour les Vaisseaux : que ceux qui font voile de l'Est vers ce lieu doivent porter au Nord lorsqu'ils en approchent, sans quoi ils n'y arriveroient qu'avec beaucoup de peine, parce que non-seulement ils auroient toujours le vent à combattre, mais que le fond est d'une inégalité qui peut tromper sans cesse, & qu'il n'y a de repos & de fûreté que dans la Rade même & fous le Château (28).

L'Isle de Fuego ou de Saint Philippe fut pris au mois de Septembre 1596 par le Chevalier Antoine Sherley, qui fut long-tems à trouver un lieu propre au débarquement, & qui ne put mettre ses gens à terre, qu'avec une extrême difficulté. L'Ecrivain de son voyage dit qu'à la réserve de l'eau fraîche, il ne

trouva dans l'Isle que de la misere & de l'infection (29).

ROBERTS. En divers tems.

L'Iste de Fuego prise par les An-

#### §. V I.

# Isle de S. Jean ou Brava.

L'ille de Saint Jean est située à quinze dégrés vingt-cinq minutes de latitude du Nord, & sept dégrés deux minutes de longitude Ouest du Cap-Verd. On compte environ six lieues, à l'Est, de la Baye de Fuerno dans l'Isle de Saint Jean, à Villa de Saint Philippe. On donne aussi à l'Isle de Saint Jean le nom de Brava, qui signifie sauvage; apparemment parce qu'elle a été fort longtems déserte (30). Sa terre est fort haute, & composée de montagnes qui s'élevent l'une sur (31) l'autre en Pyramide. Cependant, à si peu de distance de Saint Philippe ou de Fuego, elle paroît basse (32) en comparaison. Elle est fertile en maiz, en courges, en melons d'eau, en Bananes & en Patates. Les Vaches, les Chevaux, les Anes & les Porcs y font en fort grande abondance (33).

Francklin, dont on doit se souvenir d'avoir lû les avantures dans le Journal de Roberts, lui dit que l'Isle entiere n'étoit qu'un rocher stérile, divisé de Franklin. par quelques vallées couvertes d'une legere couche de terre, où les bananes, les courges & les parates croissent fort bien; qu'on y trouve quantité de figues sauvages, qui servent de nourriture aux Habitans (34); qu'il y vient des papas, & que ceux qui prennent la peine d'y cultiver le maiz en recueillent assez abondamment; mais que les paresseux languissent dans une extrême pauvreté: que plusieurs Habitans nourrissent des Vaches, des Chevaux, des Anes & des Porcs; que les Porcs sur-tout y sont en fort grand nombre, parce que les Insulaires n'en mangent la chair qu'aux jours de fêtes; & que les Chevres

Nom & fitua-

Idée de l'Ifle S. Jean fur le recit

(28) Description de l'Afrique par Dapper,

(29) Collection d'Hackluyt, Vol. III. pag.

(30) Roberts , p. 422. & fuiv.

(31) Voyez ci-dessus le Journal du même

Voyageur.

(32) Roberts , p. 428.

(33) Ibid. p. 422.

(34) Dapper dit qu'elle produit du maïz, du millet, des melons d'eau, des figues, des meures, & d'autres fruits.

Ddd iij

sauvages s'y seroient multipliées à l'infini, si la plus grande partie n'avoit été détruite (35). Une si grande diminution a fait porter une loi qui ne permet d'en tuer qu'au (36) Gouverneur, dans la vûe d'en conserver du moins l'espece; & les Caussadars sont les seuls qui puissent entretenir des Chiens de chasse avec la permission du Gouverneur (37).

Chasse des chévres Sauvages.

Lorsque le Gouverneur veut faire une chasse générale, tous les Insulaires sont avertis, & recoivent ordre de rassembler tous les chiens de l'Isle. Ils en ont une espece qui semble tenir le milieu entre le Basset & le Levrier, qui ne ressemble pas mal au Mungrel d'Angleterre, mais qui a les jambes plus courtes, le corps plus pésant & les oreilles plus grandes. Après la chasse, tous les Insulaires s'assemblent, & le Gouverneur distribue entr'eux une partie de sa proye. Il envoye le reste chez lui, mais c'est pour le parrager encore entre les vieillards & les pauvres. Il donne aussi quelques peaux, & toutes les autres demeurent aux Seigneurs des terres où l'on a pris l'amusement de la chasse. Lorsque le Gouverneur chasse seul ou n'employe que ses Domestiques, il dispose à son gré de la venaison & des peaux. C'est même un des principaux (38) avan-Présent que le Roi de Portugal tages de son emploi. Roberts apprit des Habitans, que le Roi de Portugal avoit donné depuis peu leur Isle à une Dame de sa Cour. On amassoit pour elle toutes les peaux de Boucs & de Chevres, dans un magasin bâri exprès. Mais Roberts a sçu dans la suite qu'on les y avoit laissées pourrir sans en faire aucun usage.

La chair de Chevres, comme celle de tous les autres Animaux de l'Isle, est d'une maigreur extrême. On a déja vû que l'Auteur manquant de suif pour calfater sa Barque, le Gouverneur, qui vouloit lui procurer ce secours, avoit Maigreur des ordonné une chasse générale. De quarante Cheyres ou Boucs qui furent tués dans certe occasion, on ne tira que quatre ou cinq livres de suif. Une Vache du Gouverneur, la plus grasse qu'il eût dans son troupeau, n'en produisit pas

L'Isle de Saint Jean est fort abondante en salpêtre. Le Gouverneur offrit à

davantage (39).

Roberts de lui en procurer la cargaison d'une Felouque aussi grande que celle qu'il avoit perdue, c'est-à-dire du port de soixante tonneaux. Le salpêtre croît dans les caves, où tous les murs en sont couverts; & dans le creux des Rochers, où il se trouve de l'épaisseur de deux doigts. Roberts eut la curiosité de faire divers essais de la terre de l'Isle. Il tira de certains endroits 3 de nitre; & dans d'autres, depuis  $\frac{1}{20}$  jusqu'à  $\frac{1}{32}$ . Il trouva que la plus grande partie des rocs est impreignée de ce minéral, & cimentée de nitre comme d'une forte de glue; car dans la faison pluvieuse, où l'humidité (40) dissout les sels, il remarqua que les rocs s'encroutoient, & que la secheresse les faisoit tomber ensuite en poussiere (41). Il est persuadé aussi que certe Isle est riche en mines de cuivre, & peut-être en métaux plus fins. Ses preuves sont qu'il trouva plusieurs fontaines acides, qui ne manquoient pas de vitriol, ce qu'il verifia facilement en y mettant un couteau fort net, qui se couvrit, en moins

d'une minure, de parties de cuivre très-épaisses, & d'une couleur presqu'aussi

fit de l'Isle Saint-Jean.

bestiaux.

Salpêtre & mé-taux de l'Isse de

Saint-Jean.

(35) Roberts, p. 195. & suiv.

(37) Roberts, p. 264.

(38) Ibid. p. 265. (39) Ibid. p. 286.

(40) Roberts , p. 265.

(41) Ibid. p. 286.

<sup>(36)</sup> Dapper dit que la proprieté des Chevres appartient au Gouverneur de S. Jago, & qu'elles font en petit nombre.

belle que celle de l'or. Il l'y laissa plus long-tems; & l'ayant fait sécher, il en fit tomber, en le grattant, une véritable poudre. Les endroits grattés conservoient même quelque tems l'apparence du vermeil doré (42). Dans quelques fontaines, les couteaux se coloroient plus vite que dans les autres, & l'acidité diminuoit à proportion que la source étoit éloignée.

Roberts trouva différentes especes de sable pesant; l'un d'un bleu noiràtre, l'autre tirant sur le pourpre, l'autre clair & brillant, l'autre d'un rouge foncé, &c. Il en trouva qui surpassoit le fer en pesanteur, & presqu'aussi pe-

fant que le plomb.

Un jour qu'il grimpoit sur les rocs au Sud de l'Isle, il découvrir un rocher Autres experient qui brilloit au Soleil, dans l'éloignement, comme de l'or bruni, & qui lui ces. parut, de près, comme revêtu d'une dorure fort épaisse. L'ayant frotté de la main, il n'y fit aucun changement; mais, avec un couteau, il en fit tomber une poudre si menue, qu'à peine en put-il ramasser quelque partie. Il observa que le roc, sous cette surface dorée, paroissoit d'une couleur noisatre; & par d'autres observations il trouva qu'il ne se doroit que dans les tems de pluie, lorsque l'eau avoit commencé à découler des montagnes (43).

Un autre jour, ayant remarqué un roc qui brilloit, de même, d'une infinité de paillettes d'or, il les trouva presque toutes comme autant de petites fibres de la grosseur d'un cheveu. Cependant il en découvrit aussi qui n'étoient pas moins grosses qu'une éguille ordinaire, & se servant de son couteau il en recueillit le poids d'une dragme, qu'il ne put méconnoître pour de l'or solide, autant du moins, qu'il fut capable d'en juger par ses yeux. Il ajoute qu'en poulsant ses recherches il en trouva une partie plus compacte, de la longueur du doigt, qu'il ne tira pas aisément du roc, où la veine s'enfonçoit beaucoup plus, & qu'il fut obligé de plier de différentes manieres, après l'avoir cernée avec son couteau, pour l'en arracher. Elle étoit de la grosseur du fil d'archal commun. Mais son couteau s'étant rompu dans l'opération, il sur obligé d'abandonner son entreprise pour rejoindre ses Negres, ausquels il se garda bien de communiquer ce qu'il avoit vû. Cependant il en dit quelque chose au Gouverneur, avant que de quitter l'Isle, mais sans lui apprendre le lieu; & comme on n'avoit jamais fait cette découverte avant lui, il est persuadé, ditil, que personne n'aura poussé la curiosité & le succés plus loin (44). Il trouva aussi dans plusieurs endroits le Beure-d'or dont on a parlé dans la description de l'Isle de S. Jago, mais en moindre abondance, quoiqu'aussi brillant, avec la même apparence d'or (45).

L'Isle Saint Jean est d'une abondance extrême en Poisson. Il y vient ausse quantité de Tortues, qui y laissent leurs œufs dans la saison des pluies. Mais poisson. les Habitans ne les emploient pas plus à leur nourriture que ceux de S. Jago & de S. Philippe; quoique dans toutes les autres Isles elles passent pour un mets délicieux, & que (46) Roberts en juge de même. Le principal exerci-

ROBERTS. En divers tems. Expériences de l'Auteur.

Beutre d'or-

Abondance de

(42) Voyez ci-dessus dans le Journal de Ro-

(43) Il renouvella plus d'une fois la même observation. On doit pourtant remarquer ici que si les apparences étoient aussi fortes qu'il les représente, sur-tout pour les métaux dont

il va parler, les Anglois n'auroient pas manqué de tirer parti d'une si belle découverte,

(44) Roberts , p. 429. & Suiv. (45) Roberts, ibid.

(46) Ibid. p. 430-

ce (47) des Insulaires est la pêche à la ligne. C'est ce qui les rend si attentifs au naufrage des Vaisseaux, & si avides des moindres instrumens de fer qu'ils peuvent sauver. Il y avoit alors dans l'Isle un vieux Negre qui étoit pourvû d'un marteau, & qui avec du charbon de figuier avoit trouvé l'art de former un hameçon d'un clou. Il vendoit l'hameçon pour un autre clou, & pour la provision de poisson dont il avoit besoin. Roberts ajoute que le poisson de l'Isle est si vorace, qu'on le prendroit avec un simple crochet sans amorce (48).

Il est remarquable que presque tous les Poissons de l'Isle Saint Jean ont les dents grandes & tranchantes; de sorte que les Insulaires employent beaucoup Amorce dont se de précautions pour les empêcher de couper leurs lignes. Les amorces ordinaifervent les Néz res sont la crabbe, & la chair des autres coquillages, ou celle même du poisson qu'on a déja pris. Mais la crabbe est l'amorce la plus sure (49).

les Negres font le

Roberts n'ayant pris, pendant long-tems, d'autre plaisir que celui de la pêche. eut l'occasion d'observer comment les Insulaires ramassent le sel. Il se forme, par la chaleur du Soleil, dans les trous des rocs où il est resté de l'eau de mer. Maniere dont Les Negres ne manquent pas d'y en mettre eux-mêmes lorsque le tems est trop calme. Il ne faut pas plus de deux ou trois heures au Soleil pour cette opération, Roberts étoit surpris de trouver du sel, de l'épaisseur de deux pieds, dans des lieux où il n'avoit vû que de l'eau, & d'en voir tirer quatre boisseaux d'un trou qui n'avoit pas plus de douze ou quinze pieds d'étendue. Il est porté à croire que certains rocs ont une qualité qui hâte la formation du sel, & que d'autres au contraire ont quelque chose qui l'empeche. Dans quelques-uns il a vu qu'après l'exhalaison de l'eau il ne reste qu'un sédiment bourbeux, mais fort salé, & quelque fois une croute fort mince qui repose dessus comme du crême de tartre; au lieu que d'autres produisent un quart ou un tiers de sel, à proportion de leur grandeur & de l'eau qu'ils contiennent.

Les Habitans commencent par recueillir le fel; ensuite ils s'occupent le soir à saler le poisson qu'ils ont pris; & le laissant pendant toute la nuit dans le tas de sel, ils l'étendent le lendemain au matin pour le faire secher au Soleil. Ils peuvent alors le manger si la faim les presse; ce qui n'arrive guéres qu'à la fin du jour, lorsqu'ils ont fini leur pêche. Dans les lieux où ils pêchent le plus souvent, leur usage est delaisser des pors de terre, qui leur servent à faire bouillir le poisson; car ils en aiment beaucoup le bouillon, jusqu'à le préferer à

celui de Chevre & même de Bœuf (\*).

Baleas, forte de baleine.

Les Baleas, qui sont une espece de Baleines, viennent dans les tems ordinaires de leur fray aux environs des Isles de May & de S. Jago, mais sur-tout de celle de Saint Jean. Roberts a vu, dans la Baye de Fuerno, un mâle & une femelle prendre leurs amusemens pendant trois jours. Ils rentroient le soir dans la mer, & le lendemain à huit ou neuf heures ils revenoient dans la Baye. Ils y dormoient quelquefois deux heures entieres, avec l'immobilité d'un Vaisseau à mâts & à cordes, joints ensemble dans un état qui auroit donné beaucoup de facilité à percer l'un ou l'autre, ou même tous deux ensemble,

(47) Ibid. p. 444. (48) Ibid. p. 431.

(49) Francklin, qui étoit un homme intel-

that I was me mi fre the sail ligent, donna beaucoup de lumieres à l'Au-(\*) Ibid. p. 606.

Roberts





Hommes et Femmes de l'Ile de S.t Jean.

Roberts ajoûte que le mâle n'est pas aussi gros de la moitié que la femelle. Ces Baleas sont fort communs aussi sur les Côres du Brésil. On employe, pour les prendre, la même méthode que pour les Baleines de Grunland, & l'on en tire de l'huile. Quelques-uns prétendent que l'ambre gris n'est que le sperme de ce Poisson, dont il se répand une partie dans leur accouplement, & qui n'é- l'ambre gris & tant d'abord qu'une sorte de gelée blanchâtre acquiert en flottant dans l'eau sa couleur & sa dureté. Ils ajoûtent que le sperme vierge, ou le premier répandu est blanc & transparent, & que dans sa congélation il conserve la même couleur. Roberts rend témoignage qu'il a vû de cet ambre gris blanc, mais il n'a pû découvrir la cause de sa blancheur ni son origine (52). On trouvoit autrefois beaucoup d'ambre-gris aux environs de l'Isse de Saint Jean. Un Portugais nommé Jean Carneira, qui avoit été banni de Lisbonne pour quelque crime, & qui s'étant procuré une petite Chaloupe exerçoit le commerce aux Isles du Cap-Verd, trouva dans ses courses une pièce d'ambre gris d'une grosseur incroyable. Non-seulement cette heureuse pêche le fit rappeller dans sa Patrie, mais il acheta du fruit de son trésor des terres considérables en Portugal. Le roc auprès duquel la Fortune l'avoit favorisé porte encore son nom(53).

Le nombre des Insulaires (54) ne monte pas à plus de deux cens. Roberts Nombre des Insulaires de Saintles représente comme les plus ignorans, les plus simples & les plus humains Jean. (55) de toutes les Isles. Dans un autre lieu il loue beaucoup leurs vertus morales, sur-tout leur charité, leur humilité & leur hospitalité. C'est les offenser que de refuser leurs bienfaits. Leur respect pour l'âge avancé mériteroit, dit l'Auteur, de servir d'exemple à tous les Hommes du monde. Ils le (56) rendent aux vieillards de toutes sortes de rangs & de Nations. Francklin sit à Roberts, dès le premier jour de leur rencontre, une peinture du caractere des Habitans, que l'expérience ne cessa pas de vérifier. Il l'assura qu'il Leur humanité. n'auroit pas besoin de pêcher ni de se donner le moindre embarras pour sa nourriture, parce que les Insulaires lui offriroient volontairement toutes les commodités de l'Isle. Ils avoient fait les mêmes offres à Francklin, qui n'avoit pris le parti de s'exercer lui-même à la chasse & à la pêche, que pour dissiper sa mélancolie (57).

Pendant que l'Auteur fut malade (58) parmi eux, l'attention ne se relâcha jamais pour lui fournir ce qui étoit nécessaire à sa situation. Il ne se passoit pas de jour qu'il ne reçût la visite de quelque Habitant, qui s'informoit soigneusement de sa santé, & qui lui apportoit quelque piéce de volaille ou quelque fruit. Le Gouverneur même le visitoit presque tous les jours, & lui envoyoit deux ou trois fois la semaine un quartier de chevreau. Dans le même intervalle, il fut continuellement logé chez un des principaux Negres de l'Isle; & lorsque sa santé sur rétablie, il lui restoit cinquante & une piéces de volaille

(52) Le P. Labat, dans son Histoire d'Afrique Occidentale, tourne cette opinion en ridicule: mais si ce n'est pas le sperme de la Baleine, on ne doute plus que ce ne soit quelque substance odoriférante, formée dans quelque bourse voisine de ses resticules. Voyez les Transactions Philosophiques, No. 387. pag. 256. ou l'Abregé, Vol. VII. p. 429.

(53) Roberts , p. 431.

Tome II.

(54) Vers l'année 1700 l'Isle n'avoit que la moitié de ce nombre, suivant le témoignage d'un Négre de Saint Nicolas qui y étoit venu alors, & qui vivoit encore lorsque Roberts y arriva. ibid. p. 137.

(55) Ibid. p. 422: (56) Ibid. p. 228.

(57) Ibid. p. 197.

(58) Voyez ci-deffus le Journal de Roberts. Eee

ROBERTS. En divers tems.

Opinions fur l'ambre blanc.

Nombre des In-

402

ROBERTS.
En
divers terms.
Leur nourriture.

des présens qu'il avoit reçus (59), entre lesquelles il se trouva deux cailles; sans parler d'une grande quantiré de lait, & de plusieurs gâteaux de bananes, qui sont une composition (60) de bananes & de maiz.

Le Poisson fait une grande partie de leur nourriture, sur-tout le bouillon qui reste après qu'il est cuit. Ils pressoient Roberts d'en user dans sa maladie, comme du meilleur remede qu'il pût prendre contre (61) la sièvre. Ils ont la méthode de faire des soupes de courges, qu'ils sont bouillir assez long-tems. pour leur donner une certaine épaisseur. La sseur de manyoke & de maiz leur sett encore au même usage. Ils sont aussi de l'un & de l'autre une sort bonne sorte de pain (62).

Ils ont une autre pâtisserie, qu'ils appellent Kuskus, composée de farincde bled d'Inde bouillie dans l'eau fraîche jusqu'à ce qu'elle prenne conssitence. Alors ils la coupent en tranches, qu'ils sont secher au Soleil. Elle se conserve pendant plusieurs mois lorsqu'elle est bien sechée, & ressemble beaucoup au biscuit de mer. Roberts assure que dans l'occasion, elle peut servir

fur un Vaisseau jusqu'à la Barbade (63)-

En quel tems & comment l'Ifle s'ist peuplée.

Il n'y a pas plus d'un siècle que l'Îsle de Saint Jean est peuplée. Pendant plusieurs années, ses Habitans se réduissrent à deux familles Negres, jusqu'en 1680, que la famine ravageant l'Isle de Fuego, quelques pauvres Habitans de cette sse passere la saint Jean sur un Baitment Portugais. Ils furent reçus avec joie par les Negres de Saint Jean, qui avoient déja fort augmenté le nombre de Chevres, de Vaches, & sur-tout de Porcs, que les Porgais avoient laissés dans l'Isle en la découvrant. La compassion naturelle portales Negres, à leur donner une partie de leurs Bestiaux. Il arriva de - là que chacun entreprit de nourrir séparément les siens, & que le goût de la proprieté prenant naissance, celui qui eut l'habileté d'en élever & d'en nourrir un plus grand nombre passa pour le plus riche. Il n'y eut que les Chevres qui sur rent laissées dans les montagnes, & qui continuerent d'être sauvages.

pour se couvrir; car ils étoient nuds auparavant, comme la plûpart des Negres de la Côte de Guinée. Ils leur communiquerent aussi les principes de la Religion Romaine, autant du moins qu'ils avoient été capables de les prendre eux-mêmes dans l'Isse de Fuego, dont ils étoient sortis. Mais un Prêtre de cette Isse serviver ces premieres semences de l'Evangile. Il baptisa (64) tous les Negres. A la vérité on put douter ensuite de la bonté de ses motifs, lorsqu'il parut exiger des técompenses trop mercénaires pour le service qu'il leur avoir rendu. Il tira de l'un des étosses de coton, de l'autre du coton cru & de l'indigo, ensin de

chacun ce qu'il avoit de meilleur, jusqu'aux Bestiaux, dont il se sit donner une grande partie; & quittant l'Isse il accorda pour derniere saveur aux Infulaires, une Messe, qu'il leur dit dans une caverne de la Baye, qui en a prise non de Fuerno de Padre. Il leur promit de revenir tous les ans, & cette promesse sui excetté plusieurs années consécutives. Mais un jour qu'il étoit à

Les nouveaux Habitans de Saint Jean apprirent aux autres l'art de filer le coton, qui croissoit naturellement dans l'Isle, & d'en faire une sorte d'étosse

La Relig**ion s'y** établit,

Arrivée d'un Midionaire

> (59) Ibid. p. 244. (60) Ibid. p. 185.

(61) Ibid. p. 260. & 356.

(62) Ibid. p. 318.

(63) Ibid. p. 152. 164. 334. (64) Roberts, p. 427.



Tommes et Femmes de l'Île de S. Jean dans leurs habits, N.XI.



En

divers tems.

leur dire la Messe dans la même caverne, une partie du roc, qui vint à se détacher, ensevelit le Prêtre & trente des Assistans sous ses ruines. On entendit pendant trois jours le bruit de leurs gémissemens, sans qu'il sût possible de leur donner le moindre fecours. Ainsi l'Isle de S. Jean demeura long-tems sans aucun Ministre Ecclésiastique; ce qui donna lieu à la naissance & au mêlange de quantité de superstitions. Dans la suite du tems l'Evêque de S. Jago ayant entrepris la visite de toute sa Province, laissa des Ministres fortignorans dans chaque Isle ; & celle de Saint Jean eut pour son partage un Prêtre Negre , dont celui que Roberts y trouva étoit le quatriéme Successeur. Roberts assure qu'il n'entendoit pas la Langue latine; ce qui n'empêchoit point qu'ayant appris à lire dans le Missel il ne célebrat les saints Misteres & qu'il n'administrat les Sacremens. Mais il souffroit l'usage des superstitions établies, telles que de faire laver les enfans avant le Baptême; de mettre de la terre sur la tête aux jeunes filles dans la cérémonie du mariage, pour marque de sujettion; d'arroser d'eau les fosses des Morts, & quelquesois d'une quantité de jns de melons d'eau, &c. C'est un Protestant, qui fait cette Relation, & qui ne manque d'y joindre des zéflexions injurieuses pour l'Eglise Romaine (65).

L'Isle de Saint Jean est si négligée pour le Commerce, que dans l'espace de sept ans (66) on n'y avoit vû que deux Vaisseaux étrangers. Roberts apprit de Francklin & des Negres que les Matelots de quelques Vaisseaux François, qui venoient charger des Mulets à Saint Philippe, avoient quelquefois touché à Saint Jean dans leurs Chaloupes, pour y acheter de la volaille, & d'autres rafraîchissemens; mais comme il n'en étoit venn ancun depuis plusieurs années, les Infulaires concluoient que les François avoient abandonné (67) le Commerce de Saint Philippe, ou qu'ils trouvoient ailleurs qu'à Saint Jean les pro-

visions dont ils avoient besoin.

Le Gouverneur de l'Isle y exerce la Justice (68), & décide les petits diffé- Autorité du Gourends qui s'élevent entre les Habitans. S'ils refusent d'obeir à ses ordres, il a verneur. le pouvoir de le faire mettre dans une Prison, qui n'est qu'un parc découvert comme ceux où l'on renferme les Bestiaux en Europe. Là, dit l'Auteur, ils demeurent quelquefois des jours entiers, sans entreprendre de se mettre en liberté. Il est rare du moins de voir des rebelles. Lorsqu'il s'en trouve, le Gouverneur est en droit de les faire reprendre, & de leur faire lier les pieds & les mains dans la même prison, avec une garde pour les y retenir jusqu'à ce qu'ils ayent satisfait à leur adversaire, & qu'ils ayent demandé pardon au Public. L'autorité du Gouverneur ne s'étend pas plus loin, dans le cas même de meurtre. Mais Roberts n'apprit aucun exemple d'un crime si noir. On l'assura feulement qu'un Meurtrier seroit gardé dans les chaînes pour attendre la sentence du Gouverneur de S. Jago ou de la Cour de Portugal. Quelquefois, pour les fautes legeres, sur-tout lorsque le Conpable est d'un âge avancé, on ne lui donne que sa cabane ou celle d'autrui pour prison; ce qui est regardé comme une grande faveur; car la prison publique est un châtiment aussi redouté à Saint Jean que le dernier supplice en Angleterre. En 1722, le Gouverneur se nommoit Leonel Consalvo. Il tenoit son emploi de Thomas Santi, qui avoit verneur.

Mêlango do fu-

Docilité des In-

<sup>(65)</sup> Ibid. p. 428. (66) Voyez ci-dessus le Journal.

<sup>(67)</sup> Roberts, p. 266. (68) Ibid. p. 264.

ROBERTS. En

divers tems. Erreurs des Cartes & des Pilotes, fur l'lile de S. Jean.

le titre de Procurador de l'Isle Saint Jean, & qui faisoit ordinairement sa demeure dans celle de Fuego (69).

Les Cartes & les récits des Pilotes sont remplis d'erreurs sur tout ce qui appartient à l'Isle de S. Jean. Ils n'y reconnoissent qu'une bonne Rade, dont ils présentent même l'entrée comme fort difficile, à cause de l'abondance des rocs. Saint Jean néanmoins a plusieurs Bayes ou Rades, qui peuvent servir de retraite aux Vaisseaux. La principale & la meilleure est à la vérité celle de Fuerno, qui signifie un four ou une cave, soit qu'elle ait tiré ce nom de l'avanture tragique qu'on a rapportée, ou de sa forme même, qui la met à couvert de toutes fortes de vents. En effet, si l'on s'avance jusqu'au roc de Kaay, où l'on trouve affez d'eau pour un Vaisseau du premier rang, on y est tellement environné de la terre qu'on n'y peut ressentir qu'un leger soussele des vents Sud par Est, & Sud par Ouest, dont tout l'effet est de précipiter quelquesois l'eau de

Marques que Roè res donne pour connoîrre la Baye de Fuerno.

la mer dans la Baye. Comme il est assez difficile d'en trouver l'entrée, quand on n'y a jamais relâché, Roberts donne les marques suivantes. Lorsque vous êtes vers la pointe Nord de Saint Philippe ou Fuego, si le tems est clair vous découvrez l'Isle de Saint Jean. Mais, dans un tems obscur, qui est assez ordinaire, portez au Nord par Ouest jusqu'à deux lieues de Saint Philippe, où vous trouverez les petites Isles. De-là prenez vers la plus orientale, dont vous vous approcherez assez pour en appercevoir la pointe Nord, & continuez d'en suivre la Côte à la distance d'un mille, jusqu'à ce que vous soyez vis-à-vis la pointe du Sud. Ensuite, portant directement vers la pointe Nord-Est de l'Isle Saint Jean, qui est une pointe basse & platte, à laquelle vous ne sçauriez vous méprendre, élatgiffez-vous seulement d'environ un demi mille, jusqu'à ce que vous tombiez au Sud de l'Isle, où vous commencerez à suivre la Côte à la difrance de la longueur d'un cable. Vous arriverez devant une grande Caverne qui fe présente dans les rocs, & vous verrez bientôt, à moins d'un quart de mille devant vous, une basse pointe de roc qui s'avance médiocrement. C'est aprèscette pointe que vous trouverez Fuerno. Prenez un peu le large pour doubler cette pointe, parce que la Baye en est si proche que tournant en coude il seroit difficile autrement d'y entrer. Vous y pourrez jetter l'ancre dans toutes ses parries; mais le meilleur endroit est le côté de l'Est.

Si vous veniez de l'Est à Saint Jean, prenez garde de ne pas vous avancer trop vers la pointe Sud de Saint Philippe; car avec un vent commun il vous feroit impossible de gagner Fuerno, ni même aucune partie de l'Isle (70).

Autres Bayes de Saint-Jean. Faciend de Agua.

Au Nord-Ouest de Saint Jean, on trouve une autre Baye, qui se nomme Faciend de Agua, & qui est reconnoissable à quantité de Bananiers. D'ailleurs il n'y a pas d'autre Vallée qui se présente du côté de la mer. Le rivage de cette Baye n'est pas commode; mais on peut y mouiller surement vers le centre, du côté du Nord, sur huit, neuf & dix brasses d'un fort bon fond. On apperçoit un Ruisseau d'eau fraîche, qui coule presque jusqu'à la mer.

Plus bas, au côté Sud-Ouest de l'Isle, près d'une pointe basse & unie, qui Baye de Ferrier. s'éleve tout d'un coup, on trouve la Baye de Ferrier, qui est double, c'est-àdire, divifée par des rocs d'une grande hauteur. Cette Rade est fort belle, &

le Rivage très-commode pour le débarquement. Derriere l'endroit le plus Sud-Est de la Côte, la Nature a formé un Lac, ou un Bassin d'eau douce, qui est constamment rempli de l'eau qui découle des Montagnes. Il y a dans la partie Nord-Est de la Baye, un roc, qui forme une sorte de Quai, dont les Chaloupes peuvent s'approcher. Cette station seroit excellente, si elle n'étoit exposée aux souffles violens qui sortent des vallées, sur-tout aux mois de Novembre, Décembre & Janvier, & qui ont quelquefois tant d'impétuosité qu'ils enlevent un Vaisseau de dessus ses ancres. Cette disgrace étoit arrivée quelque mois auparavant à une Frégate Portugaise. La Baye n'est pas plus sûre dans la faison pluvieuse & dans celle des vents incertains. Elle est ouverte aux vents Sud-Est, Sud & Sud-Ouest, qui y soulevent quelquesois les vagues, jusqu'à pouvoir briser un Bâtiment contre les rocs de la Côte. Mais pendant le reste de l'année, l'ancrage est fort bon; sur-tout aux mois de Mars, d'Avril & de May, où l'on n'a le soir que des vents doux de mer; &, toute la nuit jusqu'à dix heures du matin, de petits vents de terre fort agréables. Roberts ajoûte que la Baye de Ferriere est plus fréquentée que celle de Fuerno, parce que

Scio est une autre Baye de l'Isle de Saint Jean, belle & sabloneuse, mais dont l'entrée est dissicile, & qui n'a pas d'eau douce. Celle de Sal-Point ou de la Pointe de Sable, se trouve décrite dans le Journal de Roberts, & malheureusement célebre par son naustrage. L'Isle a quelques autres Bayes; mais qui méritent peu d'attention. A l'extrêmité des perites Isles, vers la pointe la plus Sud-Ouest, on trouve une petite crique, en forme de boulin, dans laquelle un petit Vaisseau peut mouiller. Quoiqu'elle ait quantité de rocs & de grosse pierres, on y voit clairement le fond, qui est depuis sept jusqu'à douze brasses, & la disposition du lieu sait qu'on y peut entrer & qu'on en peut sortir sans danger (72).

S. VII.

### Isle de Saint Nicolas.

Uivant le Capitaine Roberts, Saint-Nicolas, ou San-Nicolao, qui est le nom en usage parmi les Habitans, s'étend plus en longueur que les autres ssles du Cap-Verd, à l'exception seulement de S. Jago. Paraghist, son principal Port, est éloigné (73) d'environ trente lieues à l'Ouest de Palmera dans l'Isle de Sal. Elle est a 16 dégrés 45 minutes de latitude du Nord, & à 6 dégrés 52 minutes de longitude Ouest du Cap-Verd (74).

Dampierre dit que sa forme est triangulaire; que le plus long de ses trois côtés, qui est à l'Est, n'a pas moins de trente lieues, & les deux autres, vingt lieues chacun. Il ajoûte qu'elle est montagneuse, & que toutes ses Côtes sont

stériles (75).

(71) Ibid. p. 434.

(72) Ibid. pag. 435. Avec quelque netteté quo s'efforce de rendre les idées de Roberts, il est districte que le Lecteur ne s'apperçoive pas souvent de la négligence. Mais on a mieux aimé lui laisser quelquesois son obscurité que de suppléer témérairement à des noms, ou à

celle-ci est beaucoup moins connue (71).

des choses sur lesquelles on n'a pas d'autre témoignage que le sien.

(73) Dampierre dit que S. Nicolas est environ vingt - deux lieues au Sud-Ouest de Sal , Vol. I. p. 74.

(74) Roberts , p. 436.

(75) Dampierre, Vol. I. p. 74. E e e iii ROBERTS. En divers tems.

Baye de Scio.

Petite Baye à l'extrémité des petites Isles.

> Sa fituation 35 grandeur.

ROBERTS. En divers tems. Monte Gourda. 406

Roberts la représente généralement comme une terre (76) fort haute. Sa partie la pus élevée est une sorte de pain de sucre, qu'on peut nommer une montagne, dont le sommet forme un pic, mais qui ne se termine pas en pointe. On l'appelle Monte Gourda. Sa situation est au Nord-Ouest de l'Isle, (77) mais assez loin dans les terres. De quelque côté qu'on arrive par la mer, on le découvre à la distance de neuf ou dix lieues (78).

Disposition d'une partie des Côtes.

La Côte de Saint-Nicolas est si libre & si nette, que depuis la pointe Est jusqu'à une demie-lieue de celle du Sud-Ouest, un Vaisseau peur suivre le rivage à la portée de la voix (79). Dans la saison des vents variables, l'Isse n'a pas de Rade qui soit sûre;

Baye de Paraghiti.

Mais lorsque le véritable vent de Commerce est arrivé, elle a deux ou trois Bayes d'une bonté médiocre. La plus voisine de la Ville est celle de Paraghisi, où l'on peut mouiller assez surement, parce que le vent n'y sousse jamais que du rivage. Elle a même une Crique, où l'on peut jetter l'ancre (80) entre quatre amarres de terre. Mais Roberts décrit une autre Baye, où il aima mieux mouiller, pour se mettre à couvert de l'importunité des Habitans. Quoiqu'il Puerto Velho, ne la nomme pas, il y a beaucoup d'apparence que c'est celle de Puerto Velho. Celle de Paraghisi n'est qu'un boyau fort étroit entre deux pointes de roc, où les Bâtimens peuvent demeurer en effet comme dans une Riviere, soit sur une seule ancre, soit à l'appui d'une simple amarre; & cette situation les expose à se voir sans cesse incommodés par le concours des Habitans. Le chemin de Paraghisi à la Ville est presque uni; ce qui est fort rare dans toutes ces Isles, où la terre est coupée de toutes parts (81) par des rochers & des montagnes. Au Nord de Paraghifi, à la distance d'une demie-lieue, on trouve un petit banc de fable, qui n'est convert que de quatre brasses d'eau (82).

Porto Lappa.

On rencontre ensuite la Rade de Porto Lappa, sur laquelle on ne peut se tromper, parce qu'elle se présente d'elle-même au Sud de l'Isle. Mais le fond

y est fort mauvais pour les cables & les ancres.

Currifal.

A l'Est de Porto Lappa, presqu'à moitié chemin entre cette Rade & la Pointe Est de l'Isle, on trouve celle de Currisal (83), qui a de l'eau fraîche en abondance, & dans une situation fort commode pour les Vaisseaux. Le meilleur endroit pour jetter l'ancre, est à l'Est, où l'on est (84) fort à couvert. On a devant Petra de Looma, foi Petra de Looma, ou le Roc terrible, contre lequel la mer vient se briser avec un bruit continuel, ce qui a servi vraisemblablement (85) à lui faire donner ce nom. Cette Rade n'est pas favorable au Commerce, parce qu'elle est située à seize ou dix-huit milles de la Ville, & le chemin parsemé de rocs, avec la nécessité de descendre & de monter sans cesse (86).

Ces Baves font peu fréquentées.

Toutes les Bayes qu'on vient de nommer, sur-tout celles de Paraghist & de Currifal, sont peu fréquentées par les Etrangers; & la seule raison que Roberts en ait pû trouver, c'est qu'elles n'ont aucune marque à laquelle on puisse

(76) Roberts, p. 23. (77) Ibid. p. 441.

(78) Roberts dit, vers la Pointe Ouest, p.

(79) Ibid. p, 115.

(80) Ibid. p. 142.

(81) Ibid. p. 141. (82) Ibid. p. 125. (83) Ibid. p. 344.

(84) Sur la position que Roberts donne ici à Currifal, & fur d'autres circonstances, on est porté à croire que cette Baye devroit être placée dans la Carte, proche du lieu où l'on a mis Porto Ghacy.

(85) Roberts , p. 441,

(86) Ibid. p. 25.

les reconnoître. Cependant si l'on excepte la saison des Tornados, il se trouve toujours au long de la Côte des Pêcheurs ou d'autres Insulaires, entre lesquels on peut se procurer un Pilote. D'ailleurs, en faisant voile avec un peu plus de senteur à la vûe du rivage, on donne le tems aux Habitans de s'assembler près des Bayes, en assez grand nombre pour en faire remarquer l'ouverture (87).

ROBERTS. En divers tems.

Baye de Terrafal ou Trefal

La plus célébre Rade de l'Isle Saint-Nicolas est celle de Terrafal, ou Trefal, qui est située à l'Ouest de l'Isle. Elle est aisée à distinguer par la multitude de grandes Barques que les Infulaires y ont sans cesse, & qui entrent ou fortent continuellement. Cette Baye est fort nette. On y trouve par-tout un excellent fond, particulièrement dans la partie du Nord. Du côté de la mer, à la distance d'un quart de mille du rivage, la Nature a placé un rocher pointu, & des deux côtés de cette pointe, deux vallées aussi étroites que profondes, d'où le vent sort quelquefois fort impétueusement. Si l'on veut se garantir de ces dangereux souffles, il faut jetter l'ancre vis-à-vis cette pointe, c'est-àdire entre les deux vallées, où l'on trouve depuis seize jusqu'à trois brasses.

Roberts remarque encore que l'entrée de la Baye est traversée par un grand banc de fable, mais couvert d'environ dix brasses d'eau; & qu'après l'avoir passé on se trouve sur un fond de douze, treize & quatorze brasses, qui di-

minue graduellement jusqu'à quatre ou cinq (88).

Il n'y a presqu'aucun endroit dans la basse terre de l'Isle, où l'on ne puisse trouver de l'eau en creusant; excepté lorsque la saison des pluies a manqué. Mais on n'a pas besoin de ce secours, parce qu'à un demi-mille de la mer. on a toujours de fort bonne eau dans la vallée, d'où les Habitans l'apportent à très-bon marché sur le dos de leurs Anes. De la Baye de Trefal on peut decouvrir, dans un jour serain, toutes les Isles qui sont sous le vent. Si le tems est un peu obscur, on n'apperçoit pas celle de Chaon, ou des Chiens (89).

La Ville de Saint-Nicolas est une des mieux bâties & des plus peuplées de toutes les Isles du Cap-Verd. Cependant les maisons n'y sont pas si grandes qu'à S. Jago, si bien cimentées, ni si bien couvertes. Les toîts, & celui même de l'Eglife, n'y sont que de chaume, ou de feuilles d'arbres. A l'égard du reste, & sur-tout de la régularité des ruës, Saint-Nicolas l'emporte sur S. Jago même. Mais quelque tems avant le voyage de Roberts, un Pyrate Anglois, nommé le Capitaine Avery, ayant relâché dans l'Isle, brûla une partie de la Ville, sur quelques sujets de plaintes qu'il prétendoit avoir reçus des Habitans (90).

On est étonné avec raison que Roberts n'ait placé, ni la Ville de Saint-Nicolas, ni celle de S. Jago dans sa Carte. Il ne donne pas même dans sa Re-tion. lation, d'autre nom à la Ville de Saint-Nicolas, que celui de l'Isle; & quand il dit que Paraghisi en est plus proche que toute autre Rade, il ne sa fait

connoître que par le nom général de Ville (91).

Dampierre, qui aborda au Sud de l'Isle en 1683, raconte (92) que le Gouverneur l'étant venu voir au rivage, lui dit que sa Ville Capitale étoit dans

L'eau commune à Saint-Nicolass

Etat de la Ville

(87) Ibid. p. 443.

(88) Voyage de Cawley, p. 4.

(89) On ne trouve en aucun autre endroit

l'Ise des Chiens, mais c'est apparemment la

même que l'Isle Chaon.

(90) Roberts , p. 439.

(91) Roberts, p. 352. 25. 43.

(92) Dampierre, Vol. I. p. 74.

Nombre des Ha-

bitans de Saint-

Micolas.

une vallée, à quatorze milles de la Baye où le Vaisseau avoit jetté l'ancre; qu'elle contenoir plus de cent familles, outre quantité d'autres Habitans qui étoient dispersés dans des lieux plus éloignés.

Jannequin dit que de toutes les Isles du Cap-Verd, il n'y avoit de son tems (93) que May & Saint-Nicolas qui fussent habitées. C'est peut-être sur son autorité qu'Ovington compte dix Isles désertes, entre douze qui font le nombre de

ces Ifles (94).

Roberts assure qu'avant la famine, Saint-Nicolas avoit plus de deux mille Habitans, & que le nombre ne surpasse pas aujourd'hui (95) treize ou quatorze cens. Ils ont un Prêtre Portugais pour le Gouvernement eccléfiastique; car ils font tous profession de la Religion Romaine. Mais quoiqu'elle y soit plus pure que dans les autres Isles, & qu'à S. Jago même, c'est-à-dire mêlée de moins de superstitions, ils sont d'un caractere si dur & si peu docile, que ce Guide spirituel a beaucoup de peine à les conduire. Ils sont tous ou noirs, ou couleur de cuivre, avec les cheveux frisés, à l'exception d'un petit nombre de Race Françoise, qui ont été laissés dans l'Isle (96) par le Pilote Maringouin, & de trois vieux Portugais, avec deux ou trois vieilles femmes de la même Nation. Dampierre observe que le Gouverneur, dont il reçut la visite, avec celle de trois ou quatre Insulaires des plus distingués, étoit le plus blanc de ceux qu'il avoit vûs, mais qu'il ne laissoit pas d'être fort bazané. Ils étoient vêtus assez honêtement, & tous armés d'épées & de pistolets. Mais

Adresse & mo. destie des femmes.

Les femmes de l'Isle ont beaucoup plus de hardiesse à se servir de leurs mains & de leurs éguilles, que celles de toutes les autres Isles. Celle qui se présente en public avec une coeffe sans broderie, dans le goût des femmes de Bona-Vista, est accusée de paresse & de grossiereré. Elles sont aussi plus modestes, & jamais on ne les voit paroître nues devant les Etrangers, comme elles en ont l'habitude à Saint-Jean. Si elles ne sont point à travailler aux champs, on les trouve toujours occupées à coudre ou à filer (98).

leur cortége, qui étoit composé de trente ou quarante hommes, ne paroissoit qu'un tas de misérables, dont la nudité n'étoit cachée que par quelques

C'est dans l'Isle de Saint-Nicolas qu'on parle la Langue Portugaise, avec une exactitude qui est rare dans les meilleures Colonies de cette Nation. Mais si les Habitans ont cette ressemblance avec les Portugais par le langage, ils ne ressemblent pas moins à la Populace du Portugal par leur inclination à voler les Etrangers, & par leur soif pour le sang, lorsqu'ils sont animés par quel-Caractere des que fujet de haine. Ils se servent de leurs couteaux avec autant de cruauté que d'adresse. Roberts prouve leur goût pour le larcin, par son propre exemple. Lorsqu'il se trouva dans leur Isle avec un seul Matelot, en 1722, ils entrerent dans sa Barque en assez grand nombre, & remarquant l'endroit

où Roberts avoit placé ce qui lui restoit de plus précieux, ils prirent droit de

Habitans.

(93) Voyag. de Lybie par Jannequin. p. 215. (94) Roberts dit que dans l'espace d'onze ou douze mois avant son arrivée, il en étoit mort

cinq cens de faim.

vieux lambeaux d'habits (97).

(95) Dapper rapporte qu'en 1625. il n'y avoit dans l'Isle que dix-neuf personnes, sçavoir huit hommes, fept femmes & quatre

(96) Environ vingt ans avant l'arrivée de Roberts, p. 156.

(97) Ibid. p. 444.

(98) Dampierre, Vol. I. p. 74. & fuiv. ion son infortune pour s'en saisir, en lui disant avec une impudence extrême, que sa Barque & tous ses biens étoient à eux, parce qu'il n'auroit pû éviter de périr sans leur secours, & qu'ils lui avoient apporté quelques bouteilles d'eau fraîche. " Double fausseté, ajoûte Robetts, car j'étois en sûreté sur mon " ancre; & l'eau qu'ils avoient apportée pour moi, ils l'avoient employée à

leur propre usage (1). A l'égard des productions naturelles de cette Isle, Roberts observe qu'on y trouve les mêmes fortes de sable & de pierres qu'à Saint Jean; & les Ha- turelles de Saintbitans prétendent sur une ancienne tradition, qu'elles contiennent de l'argent & de l'or, qu'ils ignorent la maniere d'en tirer. L'Isle produit aussi du Salpêtre & du beurre d'or, mais en moindre quantité que S. Jago & Saint-

Dampierte raconte que malgré les montagnes de Saint-Nicolas & la stérilité de ses Côtes, il y a au centre de l'Isle des vallées où les Portugais ont leurs vignobles & leurs plantations, (2) avec du bois pour le chauffage. Le terroir, suivant Roberts, est fertile pour le maiz, pour les plantains, les bananes, les courges, les melons d'eau & muscats, les limons, les limes, & les oranges. On y voit quelques cannes de sucre, dont les Habitans font de la melasse. Ils ont des vignes, dont ils tirent, dans les bonnes années, soixante ou quatre - vingt pipes d'un vin (3) tartreux. Roberts en apprit la quantité par la dîme du Prêtre. Le prix ordinaire est de trois livres sterling par pipe; mais il est rare qu'on en trouve encore vers le tems de Noel; & la vendange (4) de l'Isle se fait au mois de Juin & de Juiller.

On y trouvoit autrefois beaucoup de Sang-de-dragon; mais l'arbre qui le sang de dragon. produit y est devenu si rare, que Roberts doute si l'on recueille annuellement vingt ou trente livres de cette gomme, & le plus souvent (5) corrompue & falssifiée. Les Habitans attribuent la ruine de leurs arbres au Pyrate Avery, qui ayant brûlé leur Ville & coupé leurs figuiers pour faire des Chaloupes & des Esquiss à sa Flotte, les mit dans la nécessité d'employer leurs dragons à faire les lambris & les planchers de leurs nouveaux édifices. En effet, on ne voit guéres d'autre bois dans leurs maisons; quoiqu'étant creux, avec peu de

dureté dans sa substance, il ne soit pas extrêmement propre à bâtir.

Avant la derniere famine, les chevres, les porcs & la volaille (6) étoient fort communs à Saint-Nicolas; mais quoique cette disgrace n'eût duré que laille. trois ans, Roberts assure qu'elle y avoit causé plus de ravages que dans toutes les autres Isles, parce que le Pays n'ayant guéres d'autre commerce que celui'(7) des Anes, il n'y paroissoit pas souvent un Vaisseau dans l'espace de deux ans, sur - tout depuis que le besoin de ces animaux étoit diminué aux (8) Indes Occidentales. C'est ce qui avoit rendu les Habitans plus industrieux que tous leurs voisins. Dans un tems plus heureux, ils avoient une si grande

ROBERTS. divers tems.

Vignes & via qu'on en tire.

Bestiaux & ve-

(1) Roberts , p. 444.

(2) Dampierre, Vol. I. p. 74.

(4) Roberts, p. 436.

(5) Ibid. p. 338. Tome II.

(6) Dampierre dit que les Chevres n'y font pas aussi bonnes que dans la plûpart des autres Isles , mais qu'elles sont meilleutes qu'à Sal. Vol. I. p. 74.

(7) Il dit ailleurs que S. Nicolas est l'Isle la plus célebre pour les Anes, p. 342.

(8) Ibid. p. 436.

<sup>(3)</sup> Cawley dit que le vin est mauvais. Dampierre observe (Vol. I. p. 74.) que le vin eire, pour le goût, sur celui de Madere, mais qu'il est pâle & épais.

abondance de Chevres & de Vaches, que sans diminuer le fond, parce qu'ils ne les tuoient qu'à proportion du produit, ils embarquoient ordinairement sur les Vaisseaux annuels du Portugal, deux milles peaux de Chevres, des trois Isles de Saint-Nicolas, de Sainte-Lucie & de Saint-Vincent, & cent peaux de Vaches qui ne venoient que de Saint-Nicolas. Mais la famine y avoit réduit le nombre des Vaches à quarante; & celui même des Chevres sauvages étoit tellement dininué, que le Gouverneur dit à Roberts, qu'il ne falloit pas espérer, de trois ans, qu'on en pût saire passer portugal (9).

Roberts avoit emporté de Bona-Vista dans sa Barque une Genisse de l'année, dont le Capitaine Manuel Domingo lui avoit fait présent, pour la tuer dans le voyage, & lui servir de nourriture. L'ayant conservée vivante, il voulut la donner dans l'Isle de Saint-Jean à Nicolas Consalvo, chez qui il avoit logé. Mais le Gouverneur s'y opposa, sous prétexte que le droit d'élever & de nourrir des Vaches n'appartenoir qu'au Seigneur Propriétaire. Roberts proposa de faire ce présent à Manuel Souar Gum, parent du Gouverneur Alors, l'intérêt propre se déguisant sous un autre prétexte, le Gouverneur accorda son consentement, parce qu'on pouvoit esperer, disoit-il, que cette Genisse serviroit à produire un nouveau troupeau pour le Propriétaire (10).

Réparationnédestaire dans l'1de.

L'industrie des Habitans de S. Nicolas sémbloit promettre, au jugement de Roberts, que leur Isle seroit bientôt repeuplée des espéces d'animaux qui s'accomodent le mieux du Pays, sur-tout de Porcs & de volaille, dont il y avoit déja peu de familles qui ne sussemble pourvûes. Cette réparation s'étoit faire dans l'espace d'environ trois ans; & le succès en avoit été si prompt (11) qu'on auroit déja pû charger à sort bon marché un Bâtiment, de volaille, de Porcs; & même de Chevaux, dont la race étoit venue de Bona-Vista, depuis quatorze ans, par les soins d'un Capitaine François, nommé Rolland (12).

Induttrie des Habuans pour se vê-

Les Habitans de Saint-Nicolas se sont des habits d'étoffe de coton, dans la même forme que ceux de l'Europe, & sçavent travailler les boutons sur tous les modéles qu'on leur présente. Ils se font des bas de fil de coton, & d'assez bons souliers du cuir de leurs Vaches & de leurs Chevres, qu'ils ont l'art de tanner fort proprement. Ils faisoient aussi de leur coton plusieurs sortes de draps, & de matelats, qui étoient trop bons pour le commerce de Guinée, & que les Portugais venoient prendre pour celui du Bresil. Mais à force d'en tirer, ils ont rendu le coton aussi rare que dans routes les autres Isles du Cap-Verd, (13:) à l'exception de Bona-Vista. D'ailleurs S. Nicolas n'a jamais été d'un grand commerce. Ses Anes & son coton, avec quelques rafraîchissemens pour les Vaisseaux, ont toujours été ses principales richesses. Le Capitaine Cawley, qui y étoit en 1683, acheta des Habitans une provision (14) de plantains, de bananes & de vin. Il semble qu'aujourd'hui la meilleure partie de leur commerce se réduit aux Tortues, dont ils prennent un grand nombre, & à quelques autres poissons, dont la pêche les exerce beaucoup. Leur Isle est la seule du Cap-Verd où l'on trouve une multitude de Barques, qui leur servent à pêcher entre les Isles de Chaon, de Branca,

Leur Commerce préfent.

<sup>(9)</sup> Ibid. 437. (10) Roberts, p. 439.

<sup>(11)</sup> Ibid. p. 441.

<sup>(12)</sup> Ibid. p. 439:

<sup>(13)</sup> Ihid. p. 437. (14) Dampierre, Vol. IV. p. 44.

ROBERTS.

divers tems.

de Sainte-Lucie & de Saint-Vincent. Ils vendent leur poisson argent comptant, ou pour les commodités dont ils ont besoin. Les Portugais qui prenoient, dans l'Isle, des draps de coton & des matelats pour le commerce du Bresil, payoient ordinairement ces marchandises en monnoie de Portugal, parce qu'ils n'apportoient pas de commodités qui satisfissent les Habitans. C'étoient les François & les Anglois qui leur fournissoient des ustanciles & d'autres marchandises de leur goût, pour lesquelles ils tiroient d'eux en échange des Anes & des rafraîchissemens. Mais la même famine qui détruisit leurs bestiaux, sit sortir aussi de l'Isle tout l'argent que les Portugais y avoient laissé; car, dans le besoin où ils étoient de toutes sortes de secours, un Vaisseau qui leur apportoit les moindres provisions étoit sur de se les faire payer à grand prix (15).

C'étoit autrefois le Marquis das Minhas, qui étoit Seigneur propriétaire Ancien Seigneur de l'Isle de Saint Nicolas, comme de celles de Sainte Lucie, Saint Vincent Saint Antoine. Mais, après sa mort, le Roi se remit en possession des trois premieres, parce que Saint Antoine étoit la seule qui fût héreditaire dans la Maison das Minhas. Le Marquis envoyoit, chaque année, un Vaisseau dans ces trois Isles, pour en apporter les peaux de Chevres & les cuirs; seul avan-

tage qu'il ait jamais tiré de la Concession du Roi (16).

de Saint-Nicolas.

# Isles de Chaon, de Branca & de Sainte Lucie.

Es trois Isles sont également dépourvûes d'Habitans & d'eau douce; & les deux premieres n'ont pas même de Bestiaux. L'Isle, ou plutôt le roc de Chaon, est éloignée d'environ trois lieues, à l'Ouest, de Terrafal. Les Habitans de Saint Nicolas y vont à la pêche dans leurs Barques. Le fond est fort mauvais entre Chaon & Branca.

Trois Ifles de. fertes & fans eau.

Ilha Branca (17), ou l'Isle blanche, est un roc fort haut & fort escarpé, à deux ou trois milles de Chaon, entre Est-Sud-Est & Ouest-Nord-Ouest. On y vient pêcher aussi de l'Isle Saint Nicolas. Au Sud de l'Isle ou du roc, la Nature a formé une sorte de crique ou d'ouverture, qui peut recevoir les Barques, mais si dangereuse dans les grands vents, que les Pêcheurs de Saint Nicolas la fréquentent peu, quoique le poisson y soir dans une extrême abondance. Roberts suppose que cette Isle a tiré son nom d'une veine blanche qui s'étend au long de la Côte du Sud, & qui présente de loin comme des collines de sable blanc. Entre Branca & Sainte Lucie le fond est inégal, & brisé par quantité de rocs dans l'eau & dehors. Cependant, avec beaucoup de précaution, un Vaisseau peut y passer sans péril; mais l'entreprise est dangereuse pour ceux qui sont êtrangers dans ces Isles. Branca produit le Guana, animal fort connu dans les Indes occidentales; mais qui ne se trouve dans aucune au- lezard. tre Isle du Cap-Verd. Sa forme ressemble beaucoup à celle du Lezard. On en voit, à Branca, de quatre ou cinq pieds de long (18).

Description de

Guana sorte de

Description de

Sainte Lucie est située à l'Ouest-Nord-Ouest de la partie Nord-Ouest de Sainte Lucie.

(15) Roberts, p. 440. C'est-à-dire, que tout leur manquant pour les échanges, il falloit qu'ils donnassent leur or & leur argent.

Les Cartes la nomment Ilha Ronda. (18) Roberts, p. 445.

(17) Branca, est une corruption de Blanca.

(16) Roberts , p. 47.

Saint Nicolas, à la distance de trois ou quatre lieues. Elle a deux fort bonne Bayes, l'une au Sud-Ouest, l'autre au Sud-Est de l'Isle. Les Chevres & le Anes y sont en assez grand nombre (19), mais elle n'a pas d'autres Habitans. Le Canal qui la sépare de Saint Vincent est si rempli de rocs, qu'un Vaisseau ne peut s'y engager sans témérité (20).

Phénoméne propre i cette mer.

Frezier observe (21) que la mer aux environs de ces Isles, est brillante & comme enslammée pendant la nuit, jusqu'à jetter des espèces d'étincelles pour peu qu'elle soit agitée par le mouvement des Poissons ou par celui d'un Vaisseau. Quoiqu'il eût vû, dit-il, quesques explications de ce Phénomene dans Rohault & dans quelques autres Philosophes, il n'auroit pas cessé de le trouver incroyable, s'il n'eût été convaincu par le témoignage de ses propresyeux.

VIII.

# Isles de Saint Vincent & de Saint Antoine.

Aint Vincent, que les Portugais nomment San-Vicente, est une Isle basse & fabloneufe du côté Nord-Est, mais haute dans la plûpart de ses autres

parties, & fort riche en Rades & en Bayes.

Baves de Saint-Vincent. Defghat.

La principale de ses Bayes au Nord est celle Desghat, qui s'étend vers le Nord-Est entre deux pointes assez belles; ce qui n'empêche pas que la mer n'y soit tranquille, & que les Vaisseaux n'y puissent mouiller sûrement contre le rivage; mais l'entrée en est si difficile avec le vent de Commerce, qu'elle est. peu fréquentée. Cependant les Pêcheurs de Saint Nicolas y vont à la chasse des Tortues, & saississent le calme du matin pour y entrer à la rame.

Du côté Nord-Ouest, vis-à-vis l'Isle Saint Antoine, on trouve Porto-Porto-Grande, qui est une grande & belle Rade, où l'on peut mouiller sur un excellent fond de sable à l'abri de tous les vents. Elle se fait reconnoître aisément par un roc fort élevé, qui a l'apparence d'une tour, à l'entrée même de la Baye, & près duquel on peut passer des deux côtés sans aucune crainte. Si le vent souffle au long de la haute terre, on y essuye des boussées fort violentes; mais on le trouve plus égal lorsqu'on est au-delà. On ne manque point d'eau fraîche ni de bois dans la Baye; ni de Chevres fauvages, si l'on veut prendre la peine de les tuer (22).

Description de cette Baye.

Froger & Frezier, qui mouillerent tous deux dans cette Rade, l'appellent Baye de S. Vincent, & donnent le nom de Pain de sucre au Roc ou à l'Isle (23) qui est à l'entrée. Ils n'en passerent qu'à la portée du mousquet. Frezier dit qu'il y trouva vingt-sept brasses de fond, & qu'il n'est éloigné du rivage que de la longueur de deux cables; qu'en tournant pour le passer, les Vaisseaux sont exposés au souffle d'un vent fort impétueux qui vient des montagnes du Nord-Est, & que plusieurs Bâtimens de l'Escadre de M. Dugué y perdirent leur Perroquet; que ce roc, & la basse terre du côté du Nord, qui s'étend du pied des montagnes vers le Nord-Ouest, & fort près de l'Isle Saint

P. 51.

(19) Barbot s'est bien trompé dans la description de la Guinée (p. 538) lorsqu'il a dit que cette Isle est la plus peuplée après S. Jago. (20) Roberts, p. 446.

(21) Voyage à la Mer du Sud , p. 9. & suiv.

(22) Roberts , p. 446. (23) Yoyage de Frezier à la Mer du Sud





Antoine, furent les signes qui leur firent distinguer, du Nord, l'entrée du Ca-

nal entre les deux Isles (24).

Ils jetterent l'ancre dans la crique, Sud par Est, sur dix brasses d'un beau fond de sable & de gravier, un peu à l'Est du roc. Ils descendirent au rivage, pour tirer leur provision d'eau d'une petite riviere, qui coule pendant une grande partie de l'année dans une petite crique, la plus enfoncée au Nord de la Baye; mais qui étoit alors à sec (25).

Différence enil

ROBERTS.

En

divers tems.

Dans la Carre de Roberts, la forme de Porto-Grande differe beaucoup du tre les Cartes. plan de (26) Frezier. Au contraire ce plan s'accorde avec les vieilles Cartes Hollandoifes, excepté qu'elles font le roc de l'entrée beaucoup grand que Frezier ne le représente. La position que Roberts donne à la même Baye ne répond pas mieux à la latitude de Frezier, qui la place à seize dégrés cinquante minutes du Nord, c'est-à-dire, vingt-cinq dégrés moins que Roberts. Si le calcul de Frezier est exact, on doir accuser aussi d'erreur la latitude que Roberts donne à Paraghisi, & par conséquent la position des trois autres Isles au Nord, qu'il a reglée suivant cette latitude. Mais comme aucun de ces deux Ecrivains n'avertit que son jugement ait été le résultat d'une observation actuelle, on balance en faveur duquel on doit se déterminer.

Porto San-Pedro est une Baye fort libre & fort nette de l'Isle Saint Vincent, Porto San Pedro? vers la pointe Sud-Ouest. On y peut mouiller sur un fond de sable, à la profondeur qu'on veut choisir. Mais dans les saisons douteuses, il est dangereux d'y faire un long séjour, à cause des vents imprévûs qui sortent impétueusement

de la vallée.

A l'exception de Sal, il n'y a pas d'Isle entre celles du Cap-Verd, où l'on prenne autant de Tortues qu'à Saint Vincent. Les Chevres & les Anes y sont aussi en abondance, & le salpêtre aussi commun qu'à Saint Jean, mais moins estimé dans son espèce. Roberts sit au feu l'essai de l'un & de l'autre, & trouva que le premier laissoit toujours quelque sel fixe; au lieu que l'autre se dissipe saint-vincents entiérement, à la réserve du moins de celui qui se forme près de la mer (27).

Pêche de l'Isle

La Flotte de M. de Gennes, qui toucha à Porto-Grande en 1695, y fit une pêche fort abondante. Entre plusieurs sortes de Poissons, Froger en remarque un (28) qu'il appelle Bourse, d'une beauté extraordinaire, des yeux duquel il fort des rayons, & qui a le corps marqueté de taches exagones' (29), d'un bleu fort brillant. L'unique rafraîchissement du Vaisseau le Saint Joseph, lorsque Frezier étoit à Saint Nicolas en 1712, fut une quantité extraordinaire de Poisson que l'équipage prit dans la Baye. Cependant il n'y a qu'une crique, entre deux petites pointes à l'Est-Sud-Est, où l'on puisse employer le filet. Les autres lieux sont si pleins de rocs qu'on ne s'y sert que de l'hameçon. Entre poisson de Saintplusieurs Poissons singuliers, Frezier donne la figure de celui qu'il appelle le Vincent. Grogneur (Grunter), qui a les dents blanches, le bec fort long, la queue d'un rat, & qui est marqueté de taches blanches. On en prit un de la longueur de six pieds, qui ressembloit beaucoup au Pertinbuabo du Bresil. Frezier parle aussi de la Bourse, qu'on a déja nommée (30) d'après Froger. Il sut aisé de juger

<sup>(24)</sup> Ibid. p. 9. & Suiv ..

<sup>(25)</sup> Ibid. p. 11. (26) Voyez la Planche.

<sup>(27)</sup> Roberts , p. 448.

<sup>(28)</sup> Froger, Relation d'un Voyage à la Mer

du Sud , p. 57. (29) Froger , ubi sup. p. 57.

<sup>(30)</sup> Frezier , ubi sup. p. 12. & suiv. Fff iii

Tortues.

Balcines.

douce.

à la quantité d'écailles & de petites squelletes de Tortues, dont le rivage étoit parsemé, qu'il y en vient un très-grand nombre. Les Habitans de Saint Antoine s'y rendent tous les ans pour cette pêche, qui fait également leur nourriture & le fond de leur commerce (31).

Froger assure qu'il se trouve, à S. Vincent, des Tortues qui pesent jusqu'à trois & quatre cens livres. Il ne faut que dix-sept jours à leur œufs pour acquérir toute leur maturité dans le sable; mais les petires Tortues qui en sortent, ont besoin de neuf jours de plus pour devenir capables de gagner la mer; ce qui fait que les deux tiers sont ordinairement la proie (32) des Oiseaux. Froger vit arriver un Vaisseau de Nantes, qui venoit charger (33) des Tortues pour la Martinique. Suivant le témoignage de Frezier, il y a beaucoup de Balei-

nes dans les Bayes de Saint Vincent (34).

L'Isle est fort montagneuse & mal pourvûe (35) d'eau fraîche & de bois. L'Equipage du Saint Joseph ayant rrouvé la petite riviere à sec, pénétra un peu plus loin & ne découvrit d'abord que des marais salés. A la fin, vers la pointe Sud de la Baye, on trouva un petit ruisseau qui descendoit des rochers Rarcté de l'eau vers la mer. On creusa la terre pour y ramasser plus d'eau; mais on eut beaucoup de peine à la transporter à bord, parce que la mer étoit fort agitée. Quoique cette eau fût très-douce & très-fraîche, elle se corrompit en moins de huit jours. A deux cens pas du ruisseau, il y avoit un Bois d'une sorte de Tamarin,

assez aisé à couper, & fort proche du rivage (36).

Saint Vincent est une Isle déserte. M. de Gennes y trouva vingt Portugais de Saint Nicolas, qui s'y occupoient depuis deux ans à tanner des peaux de Chevres, dont le nombre est fort grand. Ils ont des Chiens dressés pour cette chasse. Un seul prend ou tue chaque nuit douze ou quinze de ces (37) animaux. Frezier raconte qu'il trouva dans la Baye quelques Cabanes, dont les portes étoient si basses qu'on n'y pouvoit entrer qu'en rampant sur les mains. Pour meuble, sil y vit de petites bougettes de cuir, & des écailles de Tortues, qui servoient de siéges, & de vases pour l'eau. Les Habitans, qui étoient des Negres, avoient pris la fuite à la vûe des François. On en découvrit quelquesuns dans les Bois, mais sans pouvoir les joindre & leur parler. Ils étoient tout-

à-fait nuds (38).

A l'exception des Chevres sauvages, dont il est fort difficile d'approcher, on ne trouva point d'autres animaux qu'un petit nombre de Pintades, La ter-Phantes curientes. re est si stérile qu'elle ne produit aucun fruit. Seulement on rencontre, dans les vallées, de perits bois de tamarins, & quelques arbustes de coton. M. de Gennes y découvrit aussi quelques plantes curieuses, telles que le Tithymallusarborescens ou l'Espurge à branches; l'Abrotanum-mas, d'une odeur & d'une verdure admirables; une fleur jaune dont la tige est sans feuilles; le Palma-Christi, ou le Ricinus-Americanus, que les Espagnols du Pérou appellent Pil-

L'Ific eft déferte. Habitans paf-

fagers qu'on y

trouve.

(31) Ibid. p. 13. (32) Froger, ubi sup. p. 52.

(33) Ibid. p. 55.

(34) Frezier, p. 13. (35) Froger, p. 52. Dapper dit qu'on ne trouve d'eau qu'au fond de l'Isle; que celle qu'on tire des puits est douce, mais peu agréable.

(36) Frezier, p. 12. (37) Froger , p. 52.

(18) Ces Negres n'étoient apparemment que des Passagers, venus pour tanner des peaux, car il ne paroît par aucun Auteur que l'Isle ait jamais été habitée. Voyez le Voyage de Lybie par Jannequin , p. 200.



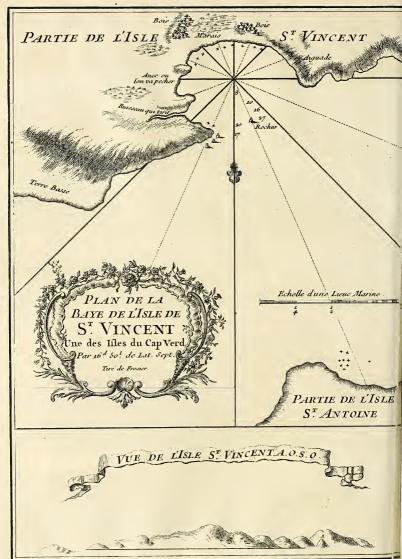

lerilla, & dont ils prétendent que les feuilles appliquées sur le sein des Nourrices attirent le lait. Sa semence ressemble exactement au pepin de la pomme des Indes. On en fait de l'huile au Paragay. M. de Gennes trouva aussi des pommes de coloquinte (39), & du Limonium-maritimum fort épais; du chiendent, & de la lavande sans odeur. Il ajoûte que près du roc qui est à l'entrée de la Baye, on pêche quelquefois de l'ambre gris, & que les Portugais en vendirent quelques piéces aux Vaisseaux de la Flotte Françoise (40).

II. L'Isle de Saint Antoine, ou Sant-Antonio, est située à sept dégrés dix- 1stelle Saint Alle. neuf minutes de latitude du Nord, & huit dégrés deux minutes de longitude, Ouest du Cap-Verd. C'est tout à la fois la plus Occidentale & la plus Seprentrionale de toutes ces Isles. Frezier ne la met qu'à deux lieues de Saint Vincent, d'autres la mettent à six lieues. Sa terre est fort haute, & ne le cede guéres de ce côté-là à celle de Saint Philippe ou de Fuego. D'un autre côté, si l'on considere (41) la hauteur de ses montagnes & la profondeur de ses vallées, elle n'a guéres moins de terrein que S. Jago. L'eau fraîche y est en abondance (42).

S. Antoine n'a que deux Ports ou deux Rades, qui puissent recevoir les Vaisseaux à l'ancre. Le meilleur, qui est à l'extrêmité Sud-Ouest de l'Isle, se nom- Elle n'a que deux me Terrafal. De cette Rade à la Ville & aux Cantons habités du Pays, le chemin est si difficile & si long qu'un Vaisseau peut y demeurer long-tems sans que les Infulaires en soient informés. Suivant leur propre témoignage il y a qua-

tre ou cinq jours de marche (43).

La seconde Rade, qui est moins une Baye qu'une Côte sabloneuse, porte le nom de Praya Simone. Elle n'est à l'abri d'aucun vent; mais on y est exposé fur-tout à celui qui souffle avec beaucoup de violence dans le Canal qui est entre cette Isle & celle de Saint Vincent. La feule ressource, dans les dangers pressans, est de gagner Porto-Grande, Rade sure, dont on a donné la description dans l'article précédent. Cependaut l'ancrage est assez commode à Praya-Simone dans les tems favorables. On diftingue cette Baye par un petit Village, avec une petite Chapelle, qui se présentent du côté du Nord. Une lieue plus loin, en suivant la Côte, on découvre la Rade, où (44) l'on peut mouiller, dans la partie Nord-Est, sur douze brasses jusqu'à sept.

Au Nord de la Chapelle, à la distance d'une demie-lieue, on trouve une petite crique, nommée Rivera de Trafa, où l'on peut être en sûreté avec une Barque. La mer y est tranquille, & le rivage fort doux. Le bois & l'eau Rivera de Trafraîche ne manquent pas dans la (45) vallée. Dapper parle d'une autre Rade

au Nord de l'Isle, à seize dégrés cinquante minutes de latitude.

La multitude de ruisseaux dont l'Isle est arrosée rend les vallées si fer- Fertilité de l'Isle tiles, que Saint Antoine le dispute à toutes les autres Isles du Cap-Verd pour le Maiz, les Bananes, les Plantins, les Patates, les Courges, les Melons

(39) Suivant Dapper la coloquinte s'y est rellement répandue qu'il seroit impossible de la détruire.

(40) Frezier, p. 14.

(41) Dapper donne à Saint Antoine deux hautes montagnes, dont l'une dit-il, est presqu'aussi haute que le Pic de Ténerise, & cache ordinairement sa tête dans les nues.

(42) Roberts, p. 448.

(43) C'est au mauvais chemin que cela doit être attribué, car l'Isle n'a pas plus de trentecinq ou quarante milles de longueur, du Nord au Sud.

(44) Roberts , p. 452,

(45) Ibid. p. 453.

ROBERTS. En divers tems.

Sa fituation.

Praya Simone.

Crique nommée

d'eau & les Melons musqués, les Oranges, les Limons, les Limes & les Guaves. On y trouve aussi plus de Vignes; & si le vin n'est pas le meilleur de ces ssiles, il n'y en a point (46) où il soit en plus grande abondance ni à meilleur marché. Froger dit néanmoins que l'Isle Saint Antoine a de bons vins & d'excellens fruits; & que l'air y étant fort sain & fort temperé, elle peut passer pour (47) un lieu délicieux.

Antoine. Sa description.

Il y croît beaucoup d'Indigo. Les Marquis das Minhas y ont formé plusieurs grandes Plantations, sous la conduite d'un Portugais qui a trouvé de bonnes méthodes pour la séparation de la teinture. La plante, ou l'arbuste qui porte l'Indigo, croît avec assez de ressemblance au Genet, mais elle a moins de grandeur. Ses feuilles sont petites, pâles, vertes, assez semblables à celles du Bouis. On les cueille au mois d'Octobre & de Novembre, pour les broyer en bouillie, dont on fait des tablettes & des boules pour la teinture.

Coton.

Le Marquis das Minhas a formé aussi des Plantations de coton, qu'on cultive avec soin, & des Manusactures dont il sort de bonnes étoffes. L'arbuste qui produit le coton est à peu près de la grosseur d'un rosser; mais s'étend beaucoup davantage. Ses seuilles sont d'un verd d'herbe, & ressemblent à l'épinard. La fleur est d'un jaune pâle. Lorsqu'elle tombe, il lui succede une cosse ronde, où le coton est renfermé dans trois cellules, & qui contient aussi la semence, qui est noire & de forme ovale, de la grosseur à peu près de ces séves que les François nomment haricots (48).

Les vallées de l'Isle Saint Antoine sont couvertes de bois. Entre plusieurs fortes d'arbres, on y trouve en abondance celui qui produit la gomme, nom-

Sang de dragon. mée Adragante, ou Sang de Dragon (49).

Les Anes & les Porcs y font non-feulement en grand nombre, mais plus grands & plus forts que dans les autres Isles du Cap-Verd. Les Vaches n'y font pas moins communes, & les montagnes sont remplies de Chevres sauvages (50).

Pierre transpa-

Sur une des montagnes de l'Isle, on trouve une pierre transparente que les Habitans appellent Topaze; mais (51) Froger, qui en parle, n'ose assurer que

ce soit la véritable pierre de ce nom.

L'Isle appartient aux Marquis das Minhas. L'Isle de Saint Antoine appartient au Marquis das Minhas, créé depuis peu Marquis de Ghore, qui envoye un Vaisseur tous les ans aux Isles du Cap-Verd, pour apporter en Portugal les revenus de son Domaine. Il jouit des principales richesses de l'Isle; c'est-à-dire, que les Vaches, les Chevres sauvages, le Sang de Dragon, les pierres précieuses, le beurre d'or, & l'ambre gris sont à lui sans partage. Il y a des peines rigoureuses pour ceux qui seroient convaincus d'avoir caché de l'ambre gris. Cependant Roberts observe qu'avec un peu de connoissance de la langue du Pays, il n'est pas difficile d'obtenir des Habitans, à fort bon marché, tout ce que l'Isle produit. On envoye tous les ans au Roi de Portugal une certaine quantité de beurre d'or; mais l'Auteur ignore pour quel usage (52).

On assure dans l'Isle, qu'il s'y trouve une Mine d'argent; mais que dans la

(46) Ibid. p. 449.

(47) Froger, p. 54-(48) Roberts, p. 450.

(49) Ibid. p. 449.

(50) Froger dit qu'ils élevent un grand nombre de Bœufs, d'Anes, de Chevres & de Porcs.

(51) Roberts, p. 419. (52) Ibid. p. 449. & suiv.

grainte

crainte que le Roi ne s'en saississe, les Marquis das Minhas different toujours à la faire ouvrir. On ajoute qu'un Particulier, qui s'étoit retiré dans les montagnes pour y mener la vie Héremetique, en tira de l'or jusqu'à la charge d'un

Ane (53).

Froger dit que les Pottugais de Saint Antoine, comme ceux des autres Vil- d'argent. les, sont d'une couleur sombre & bazanée; mais qu'ils ont (54) le caractere caractere des In fort doux & fort sociable. Roberts confirme cet éloge. Il nous apprend que sulaires. leur Isle est une espéce de magazin d'Esclaves. Dans le tems, dit-il, que les Portugais faisoient le commerce des Esclaves pour l'Espagne, le Marquis das Minhas, qui vivoir alors, fit acheter en Guinée une cargaifon de Negres, & les établit à ses frais dans son Isle, où ils apprirent bientôt des Negres libres du Pays, la maniere de former les plantations, & de fournir à leur propre entretien. Ces Esclaves multiplierent si vite, qu'indépendemment de ceux que le Marquis fit transporter en Portugal & au Brésil, ils sont les quatre cinquièmes des Habitans, dont le nombre total monte à deux mille cinq cens (55). Ils ont non-seulement leurs maisons & leurs femmes, comme les Negres libres, mais encore des biens qu'ils cultivent pour eux-mêmes, avec la dépendance naturelle du Seigneur, sous l'autorité d'un Inspecteur, qui est ordinairement un Portugais Européen & qui porte le titre de Capitaine More. Ainsi l'Isle est divisée en deux sortes de Negres, entre lesquels ils s'éleve quelquefois des querelles, dont la fin est toujours sanglante. Les Negres libres sont valoir leur liberté. Les autres leur reprochent de n'être que des Fermiers, qui peuvent être déplacés au gré du Maître, & fixés même à l'esclavage, par la nécessité, ou par la souveraine volonté du Marquis. Ces injures se terminent ordinairement par des coups, & les Negres libres qui sont fort inférieurs en nombre ne remportent jamais l'avantage. L'Inspecteur même a souvent beaucoup de peine à réprimer l'infolence des Esclaves. Mais comme ils sont plus utiles que les autres à l'intérêt du Maître, la faveur panche de leur côté (56).

L'abondance des provisions rend l'Isle de Saint Antoine un lieu fort agréable pour les Vaisseaux. Froger raconte qu'y ayant envoyé sa Chaloupe de Saint Antoine. Vincent, ses gens n'eurent que la peine de gagner quelques maisons fort voifines de la Rade, d'où ils rapporterent plusieurs pièces de volaille (57), avec quantité de fruits, tels que des figues, du raisin, des bananes, des oranges. & des melons d'eau. Quelques jours après, il les envoya au même lieu, suivant le conseil des Habitans mêmes, qui avoient promis de donner avis de leur arrivée à la Ville. Les Chaloupes revinrent chargées de douze cens piéces de volailles, de cent Porcs, & de vingt-cinq Bœufs, avec une grosse provision de fruits, pour lesquels ils n'avoient donné que de vieilles chemises, des grains de verre, des chapelets, de petits miroirs, des rubans, des couteaux & d'autres bagatelles, que les Infulaires préferent à l'argent, parce qu'il passe

peu de Vaisseaux dans leur Isle (58).

Le Saint-Joseph, sur lequel Frezier sit le voyage de la mer du Sud, sut

(53) Froger, p. 54.

(54) Ibid. Roberts attribue le même caractere à tous les Habitans de l'Isle, p. 450.

(55) On affura Frezier que l'Isle contenoit environ deux mille Habitans.

(56) Roberts , p. 451.

Tome II.

(57) Le même Auteur dit qu'on fait dans l'Iste une sorte de pain mêlé de maiz & de

(58) Froger dit ici mal-à-propos que la proprieté de l'Isle appartient au Roi de Portugal.

Ggg

ROBERTS. en divers tems.

Mines d'or &

Négres de Guinée établis à S.

Leurs quetelles avec les Naturels de l'Iffe.

Abondance de

418

Roberts. En divers tems.

beaucoup moins heureux. Du Port Saint-Vincent, il donna le fignal de for arrivée par un coup de canon; mais il ne lui vint personne de Saint Antoine. On apperçut seulement pendant la nuit quelques seux, qui sembloient répondre à ceux que les Matelots du Bâtiment avoient allumés aussi. Deux autres Vaisseaux de la même Flotte, le Saint-Clement & le Saint-Malo, qui relâcherent ensuite au même lieu, ne laisséerne pas de recevoir la visite des Habitans de Saint-Antoine, qui leur apporterent des Bœuss, des Chevres, des sigues, des bananes, des limons & du vin sort agréable (59).

Silence des Voyageurs für la Ville capitale.

Roberts, avec sa négligence ordinaire pour les Villes Capitales, ne s'explique pas sur la situation de la Ville de Saint-Antoine & se contente de la nommer Villa en parlant de la Baye de Terrafal. Froger, qui avoit abordé à Praya Simone, ou à Rivera des Trafa, car il ne fair pas connoître la Baye par son nom, dit que la Ville est située au milieu des montagnes; ce qui en rend l'accès fort dissicile. Il ajoûte qu'elle contient environ cinq cens Habitans, capables de porter les armes, outre un grand nombre d'Esclaves Negres, & qu'elle a un Couvent de Cordeliers (60).

Frezier rend témoignage qu'au-dessus de la Rade où il jetta l'ancre, & qui doit être une des deux précédentes, il y a un petit Fort, monté de quatre pié-

ces de canon (61), commandé par un Gouverneur Portugais.

Dapper parle d'un Village situé à l'extrémité Nord-Ouest de l'Isse, & composé de vingt cabanes, qui étoient habitées vers le milieu du dernier siécle par cinquante familles. Elles avoient pour Chefs, un Capitaine, un Prêtre, & un Maître d'école, qui parloient fort bien la langue Portugaise, mais qui vivoient dans une grande pauvreté. L'Auteur ne nous apprend pas si cette habitation étoit alors la Ville Capitale.

Fragmens du Capitaine Roberts. Avant que d'abandonner les Isles du Cap-Verd, il nous reste à recueillir quelques fragmens du Capitaine Roberts, qui peuvent être utiles aux Voyageurs & à la navigation, & qui n'ont pû trouver place dans l'extrait de sa des-

cription ni dans son Journal.

Histoire du Matelot qu'il perdit à Saint-Nicolas.

Le premier regarde Potter, l'un des deux Matelots que les Pyrates lui avoient laissés, & qui fut separé de la Felouque en arrivant (62) à Saint-Nicolas. Cet homme, après avoir embrassé la profession de Potier à Kinston sur la Tamise, s'étoit senti du penchant pour la mer. S'étant adressé dans cette vûe à ceux qui engagent des Matelots & des Domestiques au service des Vaisfeaux, il avoit été trompé par un Perfide, qui sous divers prétextes avoit eu l'adresse de le vendre en qualité d'Ouvrier pour servir cinq ans dans les Co-Ionies de l'Amérique. Potter ne fut pas plutôt à bord qu'il s'apperçut de cette rrahison. Mais on répondit à ses plaintes qu'on avoit fait de la dépense pour son entretien pendant quelques semaines, & pour lui acheter les nécessités de fon voyage; de forte que sans employer la violence, qui auroit mal réussi dans un Port d'Angleterre, ses seules dettes qu'il n'étoit pas en état d'acquiter, devinrent une raison qui le sit consentir volontairement à partir. Il arriva à la Barbade, où il fut revendu. Roberts, qui étoit alors dans cette Isle, apprenant son avanture de lui-même, & lui trouvant de l'intelligence avec un bon caractere, se laissa engager par ses instances à le racheter pour la som-

(59) Frezier, ubi sup. p. 12. (60) Froger, ubi sup. p. 54. (61) Frezier, ub. fup. p. 12. (62) Voyez ci-dessus le Journal de Roberts. me de douze livres sterling, & le prit entre les Matelots de sa Felouque. Il lui trouva toujours, non-seulement du zele pour ses intérêts, mais de l'affection même pour sa personne; ce qui le disposa, dit-il, à le regardet moins comme un valet que (63) comme son propre fils. Il le perdit à Saint-Nicolas, par une suite d'infortunes qu'on a rapportées. Quelques expressions du Journal font juger qu'il le retrouva dans la suite; mais on n'apprend pas dans quel lieu, ni s'il le laissa derriere lui dans les Isles, ou s'il le reprit à son service en retournant en Europe. On a crû que cet exemple devoit trouver place ici, pour servir à précautioner les jeunes gens contre la perfidie de ceux qui les engagent, & pour leur apprendre en même tems que l'honnêteté & la droiture ne demeurent jamais sans récompense.

On se reproche en second lieu d'avoir passé trop légerement sur les moyens que Roberts employa dans l'Isle de Saint-Jean pour composer une Barque des débris de sa Felouque. Il y a de l'utilité à tirer ici, disent les Auteurs de ce Recueil, non-seulement pour les Voyageurs qui peuvent se trouver réduits à la même extrêmité, mais pour les Nations les plus polies de l'Europe, qui prendront dans l'exemple des Barbares de Saint Jean une bonne leçon de douceur

& d'humanité.

Roberts ne voyant aucune apparence de pouvoir quitter l'Isle de Saint-Jean pour retourner en Europe, demanda au Gouverneur la permission de se faire une Barque dont il vouloit être lui-même le Charpentier, dans l'espérance de gagner du moins l'Isle de Fuego ou de Saint-Philippe. Les debris de sa Felou- Unique ressourque étoient encore sur le sable, où le zele des Insulaires les avoient rassemblés; mais pendant deux ans qu'ils y avoient été négligés, les planches avoient achevé de pourrir, ou s'étoient fendues par l'ardeur du Soleil. C'étoit néanmoins sur ces misérables restes que Roberts comptoit d'exercer son industrie. Il avoit fauvé la plus grande partie des cloux de sa Felouque; & s'il ne lui restoit pas de voiles, il se proposoit d'en faire de ses habits. Mais le Gouverneur rejetta sa priere par un pur sentiment de tendresse. Il lui représenta qu'il ne pouvoit faire le moindre fond sur des planches tout-à-fait pourries, d'autant plus que le péril est toujours grand dans le Canal par la violence des vents & des courans.

Cependaut il ajouta que si Roberts se croyoit capable de fabriquer un Vaisfeau, l'Isle ne manquoir pas de bois pour en faire un neuf, & qu'il ne doutoit pas que tous les Infulaires ne l'aidassent dans cette entreprise. Il y avoit dans l'Isle, lui dit-il, trois ou quatre haches dont on se serviroit pour cou-verneur. per des figuiers, & pour les fendre. Son frere, qui avoit demeuré quelque tems à S. Jago, en étoit revenu si bon Charpentier, qu'il avoit fait des portes pour la plûpart des maisons de Saint-Jean, sans parler d'un lit pour lui-même, & d'une chaise pour le Prêtre. Roberts marquant la crainte où il étoit de ne pas avoir assez de clous, parce qu'on n'en avoit pû sauver que six ou sept mille, tant brisés qu'entiers, avec quelques pointes, & quelques verroux ou quelques crochets, le Gouverneur lui garantit que le vieux Negre, qui faisoit les hameçons, étoit capable avec un peu d'instruction, de forger des clous de tout ce qui restoit de vieux fer. Comme on voyoit encore l'Esquif de Roberts, qui

Adresse de Roberts à se faire une Barque.

divers tems.

ce qui lui reftoit.

Offres du Gou-

Fer qui reftoit à

<sup>(63)</sup> Roberts , p. 110. & suiv.

étoit tombé en pourriture sur le rivage : Faites une Barque , lui dit -iI , qui n'ait que le double de cet Esquif en longueur & en largeur : elle sera capable de vous conduire strement à Saint - Philippe , & vous aurez assez de ser pour un Bâtiment de cette grandeur. Roberts ne put jamais lui faire comprendre qu'une Barque qui seroit plus longue & plus large du double, que l'Esquif, seroit beaucoup plus que le double de toute sa grandeur; & par conséquent que le double des clous qui avoient suffi pour l'Esquif, ne suffiroient pas pour une Barque de la grandeur qu'il jugeoit nécessaire.

Fer qui se trouvoit dans l'Isle.

Cependant après avoir pris la résolution de l'entreprendre, ils penserent à faire la visite de toutes les parties de l'Isle, pour chercher du bois, & ce qui se présenteroit de plus utile. Les trois haches furent apportées, avec les autres. instrumens de fer qui étoient entre les Insulaires. Les haches n'étoient que des couperets de Boucher. Elles se trouverent accompagnées de deux forets, & de trois marteaux, dont l'un du poids d'environ trois livres paroissoit un marteau de Cordonnier, & les deux autres de Tonnelier. Ces préparatifs furent suivis d'une assemblée générale des Habitans. Le Gouverneur leur apprit dans quelle vûe il les avoit appellés, & combien il seroit honorable pour leur charité d'assister un Etranger qui avoit besoin de leur secours. Ils répondirent d'une seule voix qu'il pouvoit disposer d'eux, & qu'ils ne lui refuseroient aucun service; qu'ils regrettoient à la vérité que ce qu'ils alloient faire pour lui, ne dût servir qu'à les priver de sa présence; mais que n'ignorant pas que son Pays étoit un féjour plus agréable que leur Isle, ils ne pouvoient s'offenser de l'impatience qu'il avoit pour son départ, & que sans cette raison ils l'auroient retenu malgré lui. Ensuite faisant entr'eux la distribution du travail, ils convintent que chacun manieroit la hache à son tour; que les autres porteroient le bois au rivage, & qu'on lui laisseroit quelque tems pour sécher jusqu'à ce qu'il fût en état d'être mis en œuvre.

Secours que la Providence four-Bit à Roberts.

L'exécution répondit à ce plan. On avoit déja transporté une bonne quantité de bois, lorsque les flots amencrent sur la Côte près de Scio les débris d'un Bâtiment qui avoit fait naufrage. Il ne pouvoit rien arrivet de plus heureux pour les vûes de Roberts. Les rocs ne lui permettant pas d'attirer cette masse au rivage, trente ou quarante Negres y attacherent leurs lignes, & la conduifant à la nage, ils la firent aborder avec beaucoup difficulté dans une petite-crique qui est entre Scio & Piscari Picuana. Ces restes d'un assez grand Vaisfeau fournirent quantité de planches, de solives, de cloux, de chaînes & de pointes de fer, outre le mât de misene qui étôt entier avec ses agrets, & dont Roberts prit aussi-tôt la résolution de faire une Quille à sa Barque.

Obliacle qui l'ar-

Il avoit vû construire quelques Vaisseaux en Angleterre; mais n'étant pas Charpentier, il commençoit à douter de sa propre habileté pour un mériter qu'il connoissoir si peu. Cependànt la honte d'abandonner une entreprise dans laquelle il s'étoit engagé avec tant de consiance & qui avoit déja causé tant de satigue aux Negres, l'attacha plus que jamais à sa résolution. Il prit sept ou huit Negres des plus intelligens, avec plusieurs autres qui devoient servir d'aides à se souvriers & s'occuper par intervalles à la pêche, pour la provisson commune. Mais lorsqu'il étoit prêt à commencer l'ouvrage, il su arrêté par un nouvel obstacle. Le Gouverneur l'étant venu trouver sur le rivage, lui défendit de pousser plus loin son travail, parce que la Barque qu'il vouloit construire lui pa-

roissant trop petite & trop foible pour s'exposer aux dangers du Canal, il jugeoit que le seul désespoir lui avoit inspiré ce dessein, & le portoit à mépriser la mort. Dans le chagrin d'un si cruel contretems, Roberts sut obligé de promertre que sa Barque seroit plus grande au double que l'Esquif; & de s'engager par un serment formel à demeurer dans l'Isle, s'il lui donnoit moins de grandeur. Cependant il ne fit sa quille que de vingt-cinq pieds. Dans le cours de son ouvrage, il sentoit à tous momens le besoin d'une scie; car les haches allongeoient extrêmement le travail. Les Negres, à qui il fit comprendre ses desirs en avoient une fort rouillée, qu'ils lui apporterent. Elle étoit accompagnée d'une vieille lime, dont il se servit pour l'éguiser.

Il seroit trop long de le suivre dans le détail de ses opérations. Les Negres admiroient son industrie, en voyant prendre sous ses mains une nouvelle forme au bois & même au fer. Francklin, sur le secours duquel il avoit compté, étoir tombé malade au commencement de l'entreprise, & ne parut au rivage que lorsqu'elle approchoit de sa perfection. Il s'étoit vanté de pouvoir construire régulièrement un Vaisseau. Mais quoiqu'il fût homme d'esprit, & qu'il eût reçu assez d'éducation pour faire juger avantageusement de sa naissance, Roberts s'apperçut bientôt qu'il avoit plus de theorie que d'expérience. Il est vrai aussi que les Negres le soupçonnant d'avoir fait naître à Roberts les premieres idées de son ouvrage & lui en sçachant fort mauvais gré, la crainte de les offenser davantage ne lui permettoit pas d'exercer ouvertement son scavoir.

Il ne manquoir plus à la Barque que d'y apporter l'ancre de la Felouque. Elle étoit restée sous un roc dans la Baye de Salt-Point. Quatre ou cinq Ne- son ancre. gres s'y rendirent par les montagnes. Ils attacherent à l'ancre une corde, avec laquelle ils eurent l'adresse de la dégager d'entre les rocs; & lorsqu'elle fut en mer, ils la conduifirent à la nage sur la surface de l'eau, avec une facilité qui surprit beaucoup Roberts. Il n'auroit pas crû qu'une masse de ce poids put être sourenue par moins de douze ou quinze Nageurs; car le bois seul, après

avoir été si long-tems dans l'eau, pesoit plus d'un quintal.

Le Gouverneur, le Prêtre & les femmes de l'Isle se trouverent au rivage le jour que la Barque fut lancée. Cette opération se sit encore heureusement. Mais Roberts s'apperçut auffi-tôt que son Bâtiment prenoit eau par divers endroits, quoiqu'il n'y eut aucune apparence de ce qui s'appelle proprement une voie d'eau. Il resserra la charpente autant qu'il lui sut possible, & ne se hazarda pas moins à gagner la Baye de Ferrier, pour y pêcher une ancre qu'un Vaisseau Portugais y avoit laissée depuis peu dans une tempête. Plusieurs Negres, qui lui offrirent volontairement leur secours, plongerent avec tant d'adresse & de bonheur, qu'ils tirerent l'ancre du fond de la Baye, entre un grand nombre de rocs.

Après l'heureux succès de son travail, Roberts attendit la chasse générale que le Gouverneur avoir ordonnée, pour lui procurer du suif de Chevre, qu'il se proposoit de faire servir à calfater sa Barque. On a déja vû que les Chevres étant fort maigres, il n'en pût tirer assez de suif pour ses besoins, non plus que d'une Vache que le Gouverneur eut la générofité de faire tuer dans la même vûe. Il prit le parti d'y mêler de la fiente d'Ane brûlée & réduite en poudre; invention dont il tira le double avantage de garantir fon-

Ggg iii

ROBERTS: divers tems.

Il n'eft pas aidé par Francklin.

Adreste des Né-

Roberts lance fa Barque.

422

ROBERTS. En divers tems.

Son départ de l'Isle Saint-Jean.

suif de l'ardeur du Soleil & de la morsure des Poissons.

Roberts partit enfin, mais extrêmement surpris de voir refuser à Francklin l'occasion de quitter avec lui l'Isle de Saint-Jean. Après l'impatience qu'il lui avoit vûe d'en sortir, il ne put attribuer le changement de ses desirs qu'à la crainte de la mer dans une Barque si fragile & si mal équipée. Ayant rourné ses misérables voiles vers les basses lises, qu'il visita successivement, il se rendit à celle de Saint-Nicolas, où il relâcha d'abord à Porto Ghuy. C'est-là vraisemblablement qu'il retrouva Potter, son Matelot; car il le nomme ensuite plusieurs sois, sans nous apprendre autrement le lieu de leur rencontre. Les Habitans du canton acheterent tont le sel qu'il avoit pris dans les basses sis la faison ne pouvoit être plus favorable, puisque c'étoit alors celle des Tortues.

Rencontre qu'il fait d'un jeune Anglois.

Il passa de Porto Ghuy à Paraghisi, où il trouva un jeune Anglois, nommé Georges, qui se disoit né dans la Province de Devon. Il racontoit qu'ayant été pris, dans un voyage à la Vitginie, par le Capitaine Loo, il s'étoit sauvé depuis quelques mois d'entre ses mains, à Saint-Vincent, pendant que ce Pyrate y faisoit radouber le Merry-Christmas, Vaisseau de Londres, dont il s'étoit faist dans le même voyage. Roberts prit assez de confiance à ce jeune homme pour lui laisser la garde de sa Barque pendant la nuit; & se trouvant fort incommodé, il se sit transporter à terre dans un lieu où les Negres prirent soin de lui. Potter, dont la fanté n'étoit pas meilleure, se trouva néanmoins assez bien le soir pour retourner à bord. Dans le cours de la nuit, le vent devint si impétueux du Sud-Ouest, avec une pluie si violente, que l'inquiétude saissssant Roberts, il s'avança sur le rivage pour donner à Georges & à Potter des ordres convenables aux circonstances. Mais après avoir crié long-tems, il revint encore plus inquiet de n'avoir pû se faire entendre. Un de ses Negres, qui lui étoit fort affectionné, s'offrit à chercher sa Barque à la nage, par la seule raison qu'il ne pouvoit souffrir, disoit-il, qu'un Bâtiment qui l'avoit apporté avec tant de bonheur, pérît près du Port, faute d'entendre les ordres du Capitaine. Et malgré tous les discours des autres Negres, qui lui représentoient la violence de la mer & le danger de se mettre la tête en pièces contre les rocs, il s'élança du haut d'un rocher qui n'avoit pas moins de cinquante pieds au -dessus de l'eau. Ce qui augmentoit son ardeur étoit un cri qu'il venoit d'entendre de la Barque, & qui étoit échappé à Potter dans la crainte d'une vague qu'il avoit crue capable de l'abîmer. L'intrépide Negre gagna heureusement le bord. Mais le cable s'étant brisé presqu'aussi-tôt, les ordres qu'il portoit furent inutiles. La mer jetta la Barque si loin sur le rivage, que Georges, Potter & le Negre en sortirent facilement. Ils voulurent y rentrer lorsqu'ils surent revenus de leur effroi; mais des flots encore plus surieux la rentraînerent avec tant d'impétuosité, qu'elle s'alla briser en piéces contre les premiers rocs, L'arrivée du jour sit voir à Roberts les pièces de sa Barque, qui flottoienr au long du rivage, & la ruine d'un ouvrage qui lui avoit couté presqu'un an de travail. Sa santé étoit déja fort mauvaise. Le chagrin de cette nouvelle disgrace, joint (64) à la fatigue incroyable qu'il avoit essuyée pendant la nuit, augmenterent tellement ses incommodités, qu'elles se change-

Roberts perd fa Barque.

Secours qu'il rrouve dans fa maladie.

(64) Voyez ci-dessus le Journal de Roberts.

rent dans une maladie habituelle, dont il ne fut délivré qu'après son retour en

Angleterre.

On a vû dans son Journal qu'il avoit pris quelques lettres de recommandation de l'Evêque de S. Jago & de l'ancien Prêtre de Saint-Nicolas. Elles lui attirerent tant de considération, que s'étant rendu à la Ville, le Gouverneur lui offrit à dîner, & le logea chez le Signor Gonsalvo, qui avoit commandé autrefois dans l'Isle. Il y vêcut dans une langueur extrême, mais avec tous

les secours qu'il pouvoit désirer de l'affection des Insulaires.

A l'arrivée du Capitaine Harfoot (65), il lui rendit des services considérables, par la connoissance qu'il avoit des Rades, & de la langue du Pays. Ayant pris le parti de saisir l'occasion de son Vaisseau pour retourner en Europe, il lui proposa d'accorder aussi le passage à Georges, qui étoit capable de se rendre utile à bord par différentes sortes de services. Harfoot y consentit; mais à peine eut-il mis à la voile, qu'observant ce jeune homme avec plus d'attention, il crut se remettre son visage. L'embarras de Georges & le soin qu'il affectoit de se cacher, confirmerent ses soupçons. Il se souvint qu'ayant été pris dans un voyage précédent par le Pyrate Loo, il avoit vû ce Matelot au nombre des Corsaires, aussi empressé que les autres à le piller. Dans le premier mouvement de son indignation, il lui demanda d'un ton furieux comment il avoit eu l'impudence d'attendre de lui quelque faveur. Georges fort consterné s'excusa sur sa qualité de Prisonnier, qui l'avoit mis dans la nécessité d'obéir aux ordres du Pyrate. Mais rien ne fut capable de fléchir Harfoot. Il crut faire assez pour un homme de cette sorte, en le sauvant du dernier supplice, dont rien n'auroit pû le garantir s'il eut été livré à quelque Vaisseau de guerre Anglois. Il le fit remettre à terre, en protestant qu'il ne lui accordoit la vie qu'à la considération de Roberts (66).

ROBERTS.

En

divers tems.

(65) Ibidem.

(66) Voyez dans le Journal comment Ro-berts prit le parti de quitter Harfoot pour ce tens, & tout celui de sa maladie, à commonter sur un autre Vaisseau qui se proposoit poser l'histoire de son Voyage.

de retourner droit en Europe, mais qui fut



# HISTOIRE

GENERALE

## DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XV<sup>e</sup> SIÉCLE.

### PREMIERE PARTIE.

LIVRE SIXIÉME.

VOYAGES AU LONG DE LA CÔTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE, DEPUIS LE CAP BLANCO JUSQU'A SIERRA-LEONA.

Contenant la description de plusieurs Pays, & de leurs Habitans.

#### CHAPITRE PREMIER.

Etablissemens des François entre le Cap Blanc & Sierra Leona,

INTRODUC-TION.

Les François ont découvert la Côte Occidentale d'Afrique avant les Portugais.

Normands, & leurs Comptoirs on Afrique.



UOIQUE les Portugais s'attribuent les premiéres découvertes sur les Côtes Occidentales d'Afrique, cet honneur leur est disputé par la Nation Françoise. Dès l'année 1364, on trouve que les Vaisseaux de Normandie portoient leurs entreprises à Rufisco, & jusqu'à Sierra Leona. Les François produisent (1) un Traité d'affociation entre les Négocians de Dieppe & ceux de

Rouen, du mois de Septembre 1365, pour l'exercice de ce commerce; & l'année suivante en sit éclater les essets. Un nombre de Vaisseaux, plus grand qu'on ne l'avoit encore vû sur les Mers de l'Europe, mit à la voile pour l'Afrique, Commerce des dans la vûe d'étendre leur trafic au long des Côtes, & de le confirmer par la fondation de plusieurs Comptoirs, (2) où les Habitans du Payspussent trouver

> (1) L'original de ce Traité fut brûlé dans l'incendie de Dieppe en 1694. mais on en trou. ve des témoignages irrécufables dans un ancien Manuscrit des Annales de la même Ville. (2) Le l'ere Labat a fort bien expliqué ces

Antiquités dans son Afrique Occidentale, Vo-

lume I. p. 8. & suiv. Ce n'est pas sur des faits de cette nature que son autorité doit être sufpecte, puisqu'il apporte des preuves autentiques. On examinera le caractere de ses Ecrits dans un autre lieu.

constamment





constamment une vente ouverte, & les Vaisseaux François des cargaisons toujours prêtes. Ce fut dans la même vûe, qu'après avoir augmenté leurs Etablissemens au Senegal, à Russico, & sur la riviere de Gambra, ils en formerent d'autres à Sierra Leona, & sur la Côte de Malaguere, avec deux Villes, ou deux Forts, dont l'un fut nommé le petit Paris, & l'autre le petit Dieppe. Ils étendirent ainsi leur commerce en continuant de bâtir d'autres Forts, rels que celui de la Mine d'or, ou de Mina, sur la Côte de Guinée, qu'ils éleverent en 1382, & ceux d'Acra, & de Cormantin. Ces nouvelles sources de richesses en jetterent d'immenses dans la Monarchie Françoise, qui n'auroient pas manqué de croître sans cesse par de nouveaux progrès du commerce, si les guerres civiles qui succéderent à la malheureuse catastrophe de Charles V I. en 1392, n'eussent interrompu de si belles entreprises.

La part que les Ducs de Normandie prirent aux troubles de la France, exposa les Normands aux mêmes disgraces. Ces fatales conjonctures causerent bientôt la décadence du commerce d'Afrique. La mort des principaux Négo-ruine de leur cians acheva de mettre les affaires de la Compagnie dans la derniere confusion. Mais la principale cause de sa ruine fut l'ambition de ceux qui s'étant enrichis par le commerce, dédaignerent bientôt la source de leur fortune, & s'allierent avec la Noblesse pour faire perdre le souvenir de leur origine. Ainsi la fameuse Compagnie Normande s'affoiblissant par dégrés, ses plus florissans Comptoirs tomberent aussi successivement. Les plus éloignés furent les premiers abandonnés; & de tant d'Etablissemens il ne restoit à la fin du seizième siècle que celui du Niger, qui fut nommé ensuite l'Isle de Sanaga, (3) ou du Senegal, & qui s'appelle aujourd'hui l'Isle de Saint-Louis. Le Comptoir du Senegal se con-On peut croire que la raison qui le fit subsister après la ruine des autres, sut serve. non-seulement qu'il se trouvoit le plus proche de l'Europe, mais encore qu'étant couvert par l'embouchure de la riviere du Senegal, dont le passage est fort difficile, il étoit mieux défendu contre l'invasion des Etrangers. Aussi les Successeurs de la premiere Compagnie de Dieppe & de Rouen, n'ont-ils pas cessé de conserver ce Poste, & d'y entretenir des Directeurs & des Facteurs pour la conduite de leur commerce. Labat nous en donne la succession depuis Thomas Lombard en 1626, jusqu'à M. du Boulay en 1664, c'est-à-dire, jusqu'au tems où la Compagnie fut obligée de renoncer à ses droits.

Il ne doit donc rester aucun doute que les François ne fussent établis à l'embouchure de la riviere du Senegal en 1626. La direction de leur com- plusieurs compamerce étoit alors entre les mains de la Compagnie de Rouen, qui continua d'en jouir jusqu'en 1664. Mais, par l'autorité du Roi, elle sut obligée d'abandonner & de vendre ses droits pour la somme de cent cinquante mille livres, à la nouvelle Compagnie qui prit le titre de Compagnie des Indes Occidentales. Cette Compagnie des Indes ménagea si mal ses intérêts, qu'en 1673 le Roi l'obligea de céder ses Patentes à une autre Compagnie de nouvelle création, pour la fomme de soixante-quinze mille livres. La fortune ou la conduite manquerent encore à celle-ci. Elle vendit, en 1681, ses prétentions à une autre Société pour un million dix mille livres. Le Roi confirma cette troisième Compagnie par des Lettres qui limitoient son commerce en-

(3) Ce qu'on appelle ici le Niger est la Ri-vière même de Sanaga, dont les François la suite si c'est en effet le Niger. ont fait par corruption Senegal. Voyez ci-defINTRODUC~ TION.

Décadence &

Succession de gnies Françoiles.

Tome II.

Hhh

tre le Cap-Blanc, & Sierra Leona, parce que le privilége de commercer au Sud du Cap de Bonne Espérance avoit été accordé à d'autres Négocians, asso-

ciés sous le titre de Compagnie de Guinée.

En 1694, cette dernière Compagnie voyant ses assaires en désordre, vendir, avec la permission du Roi, dix-neus ans qui lui restoient de son Privilége, à M. d'Apougny, pour la somme de trois cens mille livres. Dix-huit autres Négocians, qui s'associanent à M. d'Apougny, formerent une quatrième Compagnie d'Afrique, sous le nom de Compagnie du Senegal, pour laquelle ils obtintent de nouvelles Patentes. Mais n'ayant pas plus de succès que leurs Prédécesseurs, ils revendirent, en 1709, lears droits pour la somme de deux cens cinquante mille livres, à une Compagnie de Marchands de Rouen, en se reservant néanmoins, sous certaines conditions, la moitié du commerce. Ces conditions furent si mal observées, que les Marchands de Rouen furent confirmés exclusivement par le Roi, sous le titre de cinquiéme Compagnie du Senegal. Ensin la nouvelle Compagnie des Indes, ou de Mississip, formée à Paris en 1717, acheta des Marchands de Rouen, pour la somme d'un million six cens mille livres, le Commerce d'Afrique, dont elle est encore en possession (4).

Remarques fur toutes ces Compagnies.

Premiere Compagnie.

Il ne sera point inutile de joindre ici quelques remarques sur la naissance & le progrès de toutes ces Compagnies Françoifes. La première qui avoit acheté les droits des Normands affociés, & ceux des Seigneurs Propriétaires de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Christophe, de Sainte-Croix, de la Grenade & de Marigalande, reçut du Ministere toute l'assistance & tout l'encouragement qu'elle pouvoit desirer. Elle fut aidée des Vaisseaux & des Troupes du Roi. Enfin ne manquant de rien pour le succès de ses entreprises, il étoit impossible qu'elle ne parvînt pas à son but, si elle avoit sçû se renfermer dans de justes bornes. Mais par une espece de monopole, en s'efforçant, sous le titre de Compagnie des Indes Occidentales, de faire tourner tout le commerce du Royaume en Afrique & en Amérique, elle ruina ses propres affaires. On peut la considerer comme la premiere Compagnie d'Afrique établie par autorité, car l'ancienne Compagnie Normande n'étoit qu'une association privée. Quoiqu'elle eût obtenu la disposition des trente années qui restoient de son Privilège, avec une clause de redemption, lorsque ce tems seroit expiré; elle fut rompue long-tems avant le terme; & dès 1674 (5) les Isles de l'Amérique furent réunies à la Couronne.

Seconde Com-

Les Patentes de la seconde Compagnie étoient pour trente ans, & ses Priviléges exclussifs pour le commerce s'étendoient depuis le Cap-Blanco jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Cette Compagnie se trouvant incommodée par l'Etablissement des Hollandois à Gorée & dans la Baye d'Arguim, obtint des ordres du Roi pour le départ d'une Escadre, sous le commandement du Comte d'Etreées, qui prit Gorée en 1677. Elle arma elle-même quelques Vaisseaux, dont elle donna la conduite à M. du Casse, & qui se saissent du Fort d'Arguim au mois d'Août de l'année suivante. D'un autre côté, elle fit en 1679 des Traités avantageux avec les Rois de Russico, de Portodali, & de Joal, par lesquels ces Princes lui cédoient la propriété de toutes les

(5) Histoire des Antilles par du Tertre.

<sup>(4)</sup> Recueil des Edits, Ordonnances & Déclarations du Roi. Labat, ubi sup. p. 19. & suiv.

TION.

Côtes entre le Cap-Verd & la riviere de Gambra, c'est-à-dire d'un espace d'environ trente lieues de Côte, & de six lieues dans les terres. Tous les Etrangers étoient exclus du Commerce dans cette étendue de Pays, & les Vaisseaux de la Compagnie affranchis de toutes fortes de droits. Dans le cours de la même année, la Compagnie s'engagea par Contrat, avec le Roi, à fournir chaque année, pendant l'espace de huit ans, deux mille Negres aux Isles de l'Amérique qui appartenoient à Sa Majesté, & le même nombre, ou plus s'il étoit nécessaire, pour le service des Galéres. Avec tant de sujets d'espérance, qui n'auroit pas cru le fuccès presqu'infaillible? Mais les pertes que la Compagnie essuia par les guerres, & les dettes qu'elle fut obligée de contracter pour se soutenir, la réduisirent à la nécessité de composer avec ses Créanciers, qui se crurent fort heureux de pouvoir retirer le quart de leurs avances. Les difgraces de deux Compagnies confécutives donnerent tant d'éloignement pour en former une troisième, que le Ministère eut beaucoup de peine à rassembler un nombre d'Associés sussissant. Il y avoit néanmoins assez de différence entre le prix de la seconde & celui de la premiere, pour faire juger que les fonds étoient considérablement augmentes dans la derniere des deux Administrations.

La troisséme Compagnie qui fut formée en 1681, se promettoit plus de Troisséme Combonheur, lorsque le Ministere jugea qu'il étoit à propos de diviser le Privilége, en le restraignant pour la Compagnie, depuis le Cap-Blanc, jusqu'à la riviere de Gambra inclusivement, & formant pour le reste une nouvelle Affociation sous le titre de Compagnie de Guinée. Le Marquis de Seignelay, qui avoit alors l'Administration générale du Commerce, ne manquoit pas de prétexte. Il reprochoit à la Compagnie de n'avoir pas rempli ses engagemens pour les deux mille Negres qui devoient être envoyés tous les ans aux Isles de l'Amérique. Il se plaignoit d'ailleurs que la Compagnie n'avoir pas apporté d'Afrique autant d'or qu'on s'y étoit attendu. En vain les Directeurs lui représenterent qu'ils ne s'étoient pas engagés à payer les dettes de la Compagnie précédente, & qu'ils avoient compté de jouir paisiblement des droits qu'ils avoient acquis; qu'il leur en avoit coûté quatre cens mille livres pour rétablir & pour étendre le Commerce; que d'ailleurs ils avoient fait plus qu'ils n'étoient engagés par le Contrat, puisque dans les deux dernieres années & demie, ils avoient transporté en Amérique quatre mille cinq cens soixante & un Negres, & qu'il paroissoit par les Registres de la Monnoye, qu'en trois ans ils avoient fait entrer dans le Royaume quatre cens marcs d'or. Toutes ces remontrances furent inutiles. Ils obtinrent seulement que les limites de la Concession fussent élargis depuis le Cap-Blanc, jusqu'à Sierra Leona, la possession de Gorée & d'Arguim confirmée, & leur droit continué pour fournir des Negres aux Isles Françoises de l'Amérique.

La fortune ne fut pas plus favorable à cette troisième Compagnie. Ses affaires tomberent dans une décadence, qui l'obligea de demander la permistion de la Cour pour vendre les dix-neuf ans qui lui restoient de son Privilége, au sieur d'Apougny, un de ses Directeurs. Il se forma aussi-tôt une nouvelle Aflociation. L'exemple du passé devant servir de régle à cette quatrié- Quatrême Cornme Compagnie, elle crut effectivement pouvoir profiter de l'infortune de pagnie. ses prédécesseurs, & les mesures furent prises avec toute la sagesse qui con-

Hhh ij

venoit à cette vûe. Mais la durée n'en fut pas longue. Les affaires tomberent dans un tel désordre, que le sieur Brue, qui fut envoyé au Senegal en 1697 pour les rétablir, l'ayant tenté sans succès, on sut forcé de vendre le Privilége en 1709, à une nouvelle Compagnie de Marchands de Rouen. Enfin ceux-ci, qui ne réussirent pas mieux, y renoncerent en 1717, & le Cinquième & revendirent à la Compagnie de Mississipi, qui a réuni le commerce des Indes Orientales & Occidentales, & celui de l'Afrique, sous une seule Di-

fixiéme.

rection (6). Les bornes assignées à la troisième Compagnie par ses Lettres Patentes s'é-Bornes affignées par les Lettres Pat tendent depuis le Cap-Blanc jusqu'à Sierra-Leona. Dans cet espace, la Franco

a les Etablissemens suivans: I. L'Isle & le Fort d'Arguim, près du Cap-Blanco. Elle a dans sa dépendance la Rade & le Comptoir de Portendic, ou Portodali, qui est au Nord du Cap-Verd.

II. L'Isle & le Fort du Senegal, ou de Saint-Louis, à l'embouchure de la

riviere du Senegal. C'est la résidence du Directeur général.

III. Le Fort & le Comptoir de Saint-Joseph, près de Mankanet, sur le bord du Sénegal, à 300 lieues de son embouchure, près des Cataractes de Felu dans le Royaume de Galam. Il a dans sa dépendance un petit Comptoir, & un Fort nommé Saint-Pierre, près de Kaniura, sur la riviere de Falemé, dans le même Pays, mais appartenant au Royaume de Bambuck.

I V. L'Isle & le Fort de Gorée, près du Cap-Verd.

V. Le Comptoir de Joal, fur la Côte, entre l'Isle de Gorée & l'embouchure de la Riviere de Gambra.

VI. Le Comptoir d'Albreda, au Nord de la même Riviere, vis-à-vis Ja-

mesfort.

VII. Vintain ou Bintam, Comptoir sur la Riviere du même nom, au Sud de la Riviere de Gambra, & fort près de l'embouchure.

VIII. Un Comptoir dans l'Îsle des Bissages ou de Bisso, près de Ca-

chao.

Il reste à donner quelque idée de ces Etablissemens, dans l'ordre où l'on

vient de lire leurs noms.

Description de la Raye, de l'Isle & du Fort d'Arguim.

Le Fort d'Arguim est situé dans une petite Isle, un peu au Sud du Cap-Blanc, qui est situé lui-même sur la Côte occidentale d'Afrique, à vingt dégrés trente minutes de latitude. C'est une pointe basse, qu'on ne découvre pas aisément de la mer, qui se termine au Sud par un Cap, long, bas & stérile, sans verdure, sans arbres, & sans aucune marque qui puisse servir de regle aux Pilotes. Il a tiré son nom de la couleur blanche de sa terre, qui est seche & sablonneuse. Son extrêmité est ronde, & défendue par quantité de bancs de sable & de basses, qui rendent le débarquement (7) fort dangéreux. Il se présente au Nord & au Sud; mais lorsqu'on a doublé la pointe du Sud, la Côte s'étend au Nord, & forme avec le Cap Sainte-Anne, qui est dans le même parallele, à la distance de huit lieues à l'Est, une profonde Baye, où l'on trouve quantité de criques & de petites rivieres. Cette Baye n'a pas moins

Bave de Sainte-Anne.

> (6) Ibid. (7) Barbot dit qu'on trouve huit ou dix bras- 529. La Description de Labat s'accorde affez ses d'eau près du rivage, & que le courant y avec celle-ci, ubi sup. p. 17.

est au Sud-Ouest. Description de la Guinée , p.

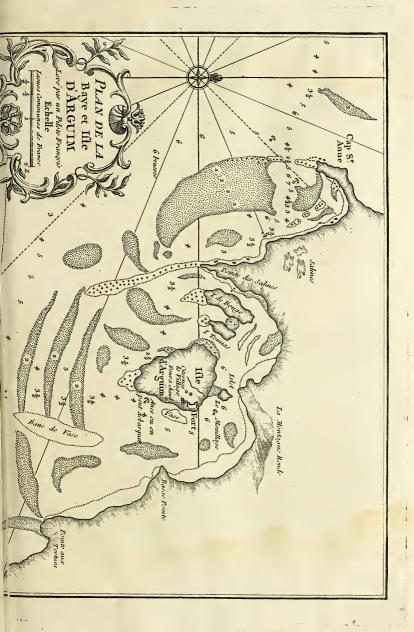



de douze lieues au Nord & au Sud. Le fond est inégal. Elle a une petite Isle & plufieurs bancs de fable. Ses Côtes sont seches & stériles, absolument désertes & hors des voies du Commerce. Du Cap Sainte-Anne jusqu'aux Salines, la Côte prend du Nord-Ouest au Sud-Est l'espace d'environ six lieues, & présente vers le milieu de cet espace une petite Baye, près de laquelle on trouve quelques Salines naturelles, qui donnent abondamment du fel dans les tems secs.

Assez près de la pointe de Sainte-Anne, on trouve une autre Baye, de la même grandeur à peu près que la premiere. Elle a trois Isles, dont la plus grande est nommée Ghir par les Arabes, & par les Européens Arguim. La longueur de l'Isle d'Arguim est d'environ une lieue & demie, & sa largeur d'une lieue. Les deux autres Isles sont moins grandes, mais sont aussi stériles. C'est de l'Isle d'Arguim que le Golse, ou la Baye, tire son nom. Il commence au Cap - Blanc & finit au Cap (8) Mirik, à l'embouchure de la Riviere de Saint-Jean. La Baye entre ces deux Caps, qui sont à quarante lieues l'un de l'autre, est défendue par un (9) banc de sable, long de vingtcinq lieues & large de deux ou trois, sur lequel la mer est toujours fort grosse. Ce banc, & quantité d'autres de moindre grandenr, qui se trouvent aux environs, rendent l'entrée de la Baye fort dangereuse. La seule voie sûre pour gereux. les Vaisseaux pesans est entre le Cap-Blanc & l'extrêmité Nord du grand banc, où l'on n'a pas moins de douze ou quatorze brasses. La largeur du Canal est d'environ quatre lieues. On trouve dans la Baye d'Arguim toutes sortes de Poissons en abondance, & sur-tout celui que les Hollandois nomment Stockfish, & les François Vieilles. Il y est d'une grandeur si extraordinaire ;

qu'on en a pris qui pesoient deux cens livres.

L'Isle d'Arguim est à vingt - huit dégrés (10) trente minutes de latitude du Nord, à la distance d'une lieue du Continent d'Afrique. Les deux autres Isles n'en sont qu'à la portée du mousquet. Mais on ne peut aborder dans celle d'Arguim qu'avec les Chaloupes. Le meilleur endroit pour y descendre est du côté du Sud, fur un rivage plat, de gravier. Un Bâtiment, qui ne prend que dix ou douze pieds d'eau, peut fort bien s'en approcher à la portée du mousquer. Entre l'Isle & le Continent, on trouve un Canal où une Frégate de vingt piéces de canon peut demeurer ferme à l'ancre sons le Fort, qui est situé sur la pointe du roc, au Nord-Ouest. Il a vingt toises de face. Les murs sont de brique & de pierre brute, cimentées ensemble, de l'épaisseur de quatre pieds, sur trente ou trente-cinq pieds de hauteur. Du côté de la terre il y a deux Tours, dont celle qui tient la droite est quarrée. L'autre l'étoit aussi; maiselle a été revêtue du côté de la mer par un nouvel Ouvrage qui la fait paroître ronde. La courtine qui joint ces deux tours forme un angle affez saillant. La porte qui est au centre, est défendue par un fossé, & par un Ouvrage de pierre de la forme d'un fer à cheval, avec quatre embrasures. Le reste du Fort est environné par la mer. Il a une citerne, & un Magazin à l'épreuve de la bombe.

L'Isle a d'ailleurs deux citernes, dont la plus grande est à deux cens pas de la porte du Fort. C'est un creux, qu'on prendroit pour une carrière, & qui

INTRODUC-TION.

Banes fort dan-

Situation de l 1fle d'Arguina.

Son Fort,

Ses citernes,

(8) Labat le nomme Ciric; mais si ce n'est cia; & les François, Banc d'Estein. pas une faute d'impression, c'en est une de

(9) Les Portugais l'appellent Secca de Gra- minutes.

(10) Cela ne peut être vrai, puisqu'elle est

plus Sud que le Cap Blanco de dix ou douze

Hhh iii

430

Introduc-

semble avoir été ouvert à force de travail, ou en faisant sauter le roc avec de la poudre. Il a dix toises de largeur & seize de longueur. Sa prosondeur est de quinze ou seize pieds. Il forme une voûte fort spacieuse, où quantité de personnes pourroient être à couvert du Soleil & de la pluie. Dans le centre est un grand puits, où l'on descend par plusieurs dégrés, dont le plus bas est au niveau de l'eau. Ce puits, lorsqu'il est plein, contient mille quatre cens tonneaux. La petite citerne est au Nord de celle-ci, à sept ou huit cens pas du Fort. On s'imagineroit, au premier coup d'œil, que c'est l'ouvrage de la Nature; mais en l'observant de près on reconnoît aisément qu'il vient de l'Art, & vraissemblablement de celui des Portugais, qui se sont établis les premiers dans cette Isle. L'ouverture est longue de dix toises & large de six. On trouve, au fond, deux bassins ronds, d'environ huit pieds de prosondeur, revêtus de bonne pierre, où l'eau se ramasse après s'être siltrée au travers du roc.

L'Isle d'Arguim possédée par divers Maîtres.

L'Isle d'Arguim sut découverte par les Portugais (11) en 1444. Alsonse y sit commencer en 1455 un Fort qui ne sut achevé qu'en 1492, par Jean II. son Successeur. Trois Vaisseux de Hollande étant entrés dans la Baye en 1638 (12) reconnurent la soiblesse de la Place, & s'en rendirent maîtres le 5 de Fevrier. Les Hollandois augmenterent les fortisscations & s'y maintinrent jusqu'en 1665, avec l'avantage d'un commerce fortconsidérable; mais ils en sur ent chasse par les Anglois après un siège de dix jours. Cependant l'importance d'une telle situation les sit revenir l'année suivante avec une pusssante Escadre; & comme les Anglois avoient négligé de réparer les fortisscations, ils se remirent facilement en possession du Fort. Ils travaillerent aussi-tôt à le rendre capable d'une bonne désense; & s'étant liés par un Traité avec les Mores, ils les engagerent à venir former une petite Ville sous la protection du Fort.

Elle passe à la CompagnieFrançoise du Senegal, en 1678.

La Compagnie Françoise du Senegal s'apperçut bientôt combien cet Etablissement étoit nuisible à son commerce. Elle équippa un Vaisseau de cinquantecinq piéces de canon, & de quatre cens cinquante hommes, dont elle donna le Commandement au fameux du Casse. Il partit du Havre-de-Grace le 23 d'Avril 1678; & paroissant devant Arguim le 10 de Juillet, il débarqua ses Troupes sans la moindre opposition. Le Gouverneur Hollandois, qui étoit dans le Fort avec cent hommes, n'avoit ofé se présenter hors de ses murs; mais comptant fur le secours des Mores, il parut disposé à se désendre vigoureusement. Du Casse manquoit de mille choses nécessaires pour un siège. Il prit le parti de rappeller ses Troupes à bord, & de faire voile au Senegal, où Fumechon, Directeur Général, lui fournit des munitions, & quatre petites Barques montées de soixante - dix hommes, qu'il commandoit lui - même. Ils partirent ensemble du Senegal le 12 d'Août. Dans l'espace de dix jours ils arriverent devant l'Isle d'Arguim, où leur débarquement ne trouva pas plus d'opposition que la premiere fois. Le Gouverneur, sommé de se rendre, répondit qu'il feroit son devoir. Mais du Casse ayant fait dresser deux batteries de quatorze pièces de canon fort près du chemin couvert, fit un feu si brusque que la Contrescarpe sut emportée le 28, & la brêche ouverte deux jours après, avec une mine prête à faire sauter une partie du Fort. Drelincour, Gouver-

(11) Barbot prétend qu'elle fut découverte de la Guinée, p. 530. en 1440, & le Fort bâti en 1441. Descript. (12) Barbot dit en 1633.

neur pour les Hollandois, crut qu'il étoit tems de proposer une capitulation (13). Elle fut signée le 29, avec des conditions honorables. La Garnison Hollandoise devoit sortir avec tous ses esfets, pour être transportée en Hollande sur une Galliote de cinquante tonneaux; & les Mores qui étoient établis dans l'Isle obtinrent la liberté d'y demeurer. Les affaires de la Compagnie n'étant point alors assez florissantes pour fournir à la réparation du Fort & à l'entretien d'une Garnison suffisante, elle prit le parti de le raser entiérement, en se réservant le droit de renouveller les fortifications dans un autre tems. La paix de Nimegue, confirma les François dans la possession d'Arguim. En 1685, les Hollandois se ressentant d'une perte si préjudiciable à leur commerce, & ne de Nimegue. voulant pas violer ouvertement le Traité de Nimegue, entreprirent de se rétablir dans la Baye d'Arguim fous le (14) Pavillon de Brandeboutg. Leur Vaisseau fut pris, & leurs vues renversées. Mais ils recommencerent bientot s'yétablissent, cette entreprise avec plus de succès; & lorsque la guerre sut allumée en 1688, ils réparerent les anciennes fortifications de l'Isle.

Ils s'y maintinrent sans trouble jusqu'en 1721, que la Compagnie Françoise des Indes, qui avoit acheté en 1717 les droits de la cinquiéme Compagnie du Senegal, équipa (15) trois Frégates, sous le commandement de M. de Salvert, pour se remettre en possession d'Arguim. Cette petite Escadre partit de l'Orient le 6 de Janvier 1721, & se rendit à Ténerife, où elle devoit attendre trois autres Vaisseaux qu'on armoit au Havre, & qui avoient ordre de la suivre. M. de Salvert arriva aux Canaries le 3 de Fevrier, mais lorsqu'il étoit prêt à jetter l'ancre dans le Port de Ténerife, on lui tira Françoise des înune volée de canon du Fort ou du Château de Saint André. Au signal qu'il possessite donna pour en apprendre la raison, il vit venir une Barque qui portoit le Pavillon (16) de Saint Roc, & qui s'approcha de la Flotte Françoise avec les précautions qu'on observe dans les tems de peste. Elle apportoit une Lettre du Consul François, pour informer le Commandant que le Roi d'Espagne avoit défendu tout commerce avec les Vaisseaux François, à cause de la peste qui ravageoit alors la Provence; & qu'on fourniroit néanmoins à la Flotte toutes les provisions qui lui étoient nécessaires, pourvû qu'elle se tint au large à quelque distance. En effet M. de Salvert reçut le lendemain les rafraîchissemens qu'il avoit demandés, mais on éxigea qu'il gardât la Barque avec les provisions.

Le désagrément de cette situation lui fit prendre le parti de laisser, dans l'Isle, un ordre aux Vaisseaux qu'ils attendoit, de le rejoindre au Cap-Blanc; & remettant à la voile il arriva le 13 de Février à Portendic, où il trouva un des trois Vaisseaux du Havre, qui étoit arrivé la veille sans avoir touché aux Canaries. Il mouilla devant la Barre sur sept brasses & demie. Sa Chaloupe, qu'il envoya au rivage, lui rapporta que deux Bâtimens Hollandois de seize piéces de canon, & un Anglois de vingt-six, y étoient venus faire leur cargaison & s'étoient remis en mer le 24 de Décembre, mais qu'on n'y avoit pas vût d'autres Vaisseaux depuis, quoique cette année les gommes fussent en abondance. Il partit dès la même nuit, pour déguiser sa course aux Mores; & por-

(13) Labat, ubi sup. p. 70. Drelincour étoit se s'établit dans la Baye d'Arguim. un Refugié François.

INTRODUC-TION.

Elle demeute guie par la paix

Les Hollandois

La Compagnie

<sup>(14)</sup> De-là l'erreur de Barbot, qui rapporte qu'en 1685, une Compagnie Brandebourgeoi-

<sup>(15)</sup> Labat, p. 95. & fuiv. (16) C'est un Pavillon particulier dont on se sert sur mer en tems de peste.

tant vers le Cap-Blanc, il y arriva le 20 au matin. Le reste de son Escadre n'y étoit point encore. Il découvrit seulement, à une lieue & demie du Cap, une Barque qui gagnoit la terre dans une perite Baye. Tandis que ses Chaloupes furent envoyées à la découverte, il tint conseil, pour chercher le moyen d'entrer surement dans la Baye, parce qu'entre ses Pilotes & ses Matelots il n'y avoit personne qui connût cette Côte. Il fut obligé d'avancer la sonde à la main, en se faisant préceder de la Barque & de ses quatre Chaloupes.

M. de Salvet Commandant d'une Escadre Françoise arrivée devant l'Isle d'Arguim.

Il arriva le 24 de Fevrier, au foir, à cinq lieues d'Arguim, où il fut obligé d'amarrer; & le 25, il ne s'efforça pas moins inutilement de trouver un passage pour s'approcher plus près de l'Isle. Le jour suivant il mit, dans le Barque & dans les Chaloupes, les Troupes qu'il destinoit à faire le siège; & partant à leur tête il alla descendre dans une petite Baye, où il vit un Corps de quarante ou cinquante hommes, qui paroissoient retranchés dans le dessein de s'opposer à sa descente. Mais ils s'éloignerent, après avoir tiré quelques coups de fulil, & s'étant placés sur une éminence, ils tinrent ferme jusqu'au premier mouvement que les François firent pour s'avancer. Alors, s'étant encore retirés, ils se posterent dans un lieu qui devoit être un retranchement, puisqu'on ne leur voyoit que la tête, & le bout de leurs fusils. Il fut aisé à M. de Salvert de reconnoître qu'il n'avoit à faire qu'à des Mores, & que les préten-Il la trouve défendue par les dus Brandebourgeois avoient confié le Fort à la défense des Naturels du Pays. Il leur envoya un Trompette, pour les sommer de rendre la Place. Mais loin d'écouter les propositions, deux d'entr'eux sortirent du retranchement le sabre à la main, & conseillerent au Trompette de se retirer. Le Commandant François ne douta pas qu'ils ne fussent résolus de se défendre, à la faveur de l'ar-

retirer dans le

Fort.

tillerie du Fort. Les ordres furent donnés pour l'attaque; mais dès la premiere Illes force de se décharge, on vit les Mores se précipiter vers le Fort, d'où ils tirerent aussitôt deux de coups de canon à mitrailles, qui ne firent aucun mal aux Affiégeans. Au lieu du retranchement que M. de Salvert avoit supposé, il trouva une grande citerne, capable de contenir quatre cens hommes. L'eau, quoique médiocrement bonne, fut un grand rafraîchissement pour ses Troupes. Il renyoya

Lorsqu'il se vit réduit à former une attaque réguliere, il sit reprendre un

de-là son Trompette aux Mores, qui firent feu sur lui.

repos de quelques heures à ses Gens; & les divisant en trois Corps, il envoya le premier pour se saisir d'une seconde citerne, qui n'est qu'à deux cens pas du Fort, & le second pour apporter les munitions qui étoient restées dans les Chaloupes. Le troisième eut ordre de chercher une troisième citerne, qu'on Attaque du Fort, supposoit encore plus près du Fort, & qui ne se trouva point. Les Mores voyant ce dernier détachement si près de leurs murs, firent une sortie, dans laquelle ils repousserent d'abord les François; mais le Picquet du Camp s'étant approché, les força de se retirer, en laissant derriere eux un de leurs Gens blessé, & les poursuivit jusqu'à la porte du Fort. La nuit du 26, les François s'occuperent à démolir les maisons des Mores, à la portée du pistolet de leur retraite, malgré le feu continuel de leur canon & de leur mousqueterie. Ils auroient pû les détruire plus facilement par le feu; mais ils avoient besoin du bois de charpente pour faire cuire leurs vivres. M. de Salvert renvoya le lendemain son Trompette aux Mores, pour leur déclarer qu'ils seroient traités sans ménagement. Cette menace en fit sortir un, qui répondit en langue Hollandoise .

landoise, que le Fort ayant été remis à la garde des Mores il alloit prendre les ordres de son Chef, dont il promettoit d'informer les François dans une heure. Il revint en effet, avec la réponse du Chef, qui ordonnoit à ses Gens de dé-

fendre le Fort jusqu'à la derniere pierre.

Le vingt-sept au soir ils firent sortir, à la faveur des ténebres, un Parti, qui s'étant glissé au long du rivage auroit surpris infailliblement le détachement qui devoit apporter, dans le cours de la même nuit, les provisions des Chaloupes, si M. de Salvert n'eut découvert assez tôt leur dessein pour faire avancer du même côté une partie de ses Gens & se poster lui-même avec beaucoup d'avantage. Ce mouvement leur faisant craindre qu'on ne leur coupât le

passage, ils profiterent de l'obscurité pour rentrer dans leurs murs.

Le dernier jour de Fevrier & les deux premiers de Mars furent employés à faire amener aux Camp l'artillerie. On dressa une pièce de six livres de balle, derriere des barils remplis de sable qui servirent de parapet, à la portée du Mousquet de l'angle du Bastion du Sud. Le seu commença le 5 de Mars, à la pointe du jour. Il fut grand du côté des Assiégés, mais de leur seule Mousqueterie, car ils faisoient peu d'usage de leur canon; & leur maniere de s'en fervir marquoit beaucoup d'ignorance. M. de Salvert ayant remarqué qu'ils recevoient des secours du Continent par leurs canots, & par une Barque qui étoit à l'ancre au pied du Fort, du côté de l'Est, entreprit de surprendre la Barque ou de la brûler. Mais les Mores la mirent en fûreté du côté du Nord. Cependant les parapets des deux Bastions étoient déja tout-à-fait ouverts, & le canon du Sud démonté. Il ne restoit qu'à faire approcher les Batteries pour agrandir la brêche, & d'y planter les échelles. Le Mardi 8, l'artillerie recommençoit, lorsqu'on avertit M. de Salvert qu'il ne paroissoit plus personne suite. fur le rempart. Il envoya aussi-tôt deux Officiers avec quelques Soldats pour s'assurer de la vérité. Ils s'avancerent, en rampant sur le sable, jusqu'au pied du mur, où ils apperçurent une échelle. Ils ne firent pas difficulté d'y monter; & de s'introduire dans le Fort, où ils ne trouverent que deux Négres, une vieille femme du Pays, & les deux enfans de Nicolas Both, ancien Gouverneur d'Arguim. Il apprirent d'eux que tous les Mores avoient pris le parti de la retraite, avec quatre Blancs qu'ils avoient avec eux.

M. de Salvert prit immédiatement possession du Fort, au nom de la Compagnie. Les munitions & les vivres y étoient encore en abondance; mais il n'y fion du Fort & y restoit ni marchandises, ni meubles. Les brêches furent réparées; & M. du laissent un Gou-Bellay nommé Gouverneur, avec une Garnison suffisante: après quoi M. de Salvert ayant fait embarquer son canon, ne tarda point à retourner à bord.

Le 19, il apperçut un Bâtiment, qui avoit jetté l'ancre pendant la nuit à une demie lieue de l'Escadre. Il envoya une Frégate pour le reconnoître. C'étoit un Vaisseau Hollandois de vingt-deux piéces de canon & de quatrevingt hommes d'Equipage, chargé de marchandises pour la Côte, & d'une Hollandois. grosse quantité de poudre. Il apportoit un Gouverneur pour le Fort d'Arguim. Une Galliote, qui étoit venue avec lui, pour le service du Fort, avoit été séparée par le mauvais tems. Si ces deux Vaisseaux étoient arrivés plutôt, il y a beaucoup d'apparence que les Mores se seroient défendus plus long-tems. Comme les Hollandois n'avoient à bord aucune marchandise de contrebande, M. de Salvert ne pensa point à les chagriner; mais il envoya par sa Barque un Tome II.

INTRODUC-TION.

Les François

renfort d'hommes & de munitions dans l'Isle d'Arguim, avec ordre d'observer les mouvemens des Hollandois après son départ, & de voir sur-tout s'ils n'enprendroient pas de s'établir à Portendic, comme ils le firent bientôt. M. du Bellay, nouveau Gouverneur d'Arguim ne s'y arrêta que pour faire l'inventaire des provisions du Fort. Il laissa le sieur Durel, pour commander à sa place, & s'étant rendu le 19 à bord du Jason (17) il arriva le 25 de Mars au Senegal, avec M. de Salvert.

Il fe rend à Portendic pour en furprendre deux autres.

Peu de tems après, on y reçut avis par des Lettres envoyées du Défert (18), qu'il y avoit à Portendic deux Vaisseaux d'interlope, actuellement occupés à charger des gommes; l'un de vingt-huit, l'autre de vingt-deux piéces de canon. M. de Salvert partit le 25 de Mai sur le Jason, accompagné d'une autre Frégate. dans l'espérance de les surprendre. Mais la Frégate dont il s'étoit fait accompagner ayant été obligée de relâcher à Gorée pour boucher une voie d'eau, il arriva feul à Portendic le 8 de Juin. Il y trouva deux Vaisseaux à l'ancres mais ce n'étoient pas ceux qu'il espéroit. L'un étoit une petite Barque échappée d'Arguim; & l'autre, cette même Galliote qui venoit à la suite du Bâtiment Hollandois. La Barque se sauva heureusement, en cotoyant de fort près le rivage. La Galliote, après quelque legere résistance, tomba entre les mains des Fran-Bonté de cette çois. Elle appartenoit à la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales, & sa cargaison étoit composée d'ustenciles & d'autres commodités pour les établissemens de Hollande. Jean Vine, qui avoit abandonné Arguim sur la Barque avec quatre Mores, étoit déja dans cette Galliote; & vingt-cinq tonneaux de gomme qu'elle avoit à bord la rendoient d'ailleurs une fort bonne prise.

Découverte importante que fait M. de Salvert.

prife.

M. de Salvert en examinant les Officiers, trouva qu'ils avoient ordre de porter des provisions au Fort d'Arguim, & qu'ils avoient à bord le nouveau Gouverneur qui arrivoit pour cette Isle, nommé Jean Reers, avec trente-deux Soldats de recrue pour la Garnison. Le Vaisseau que les François avoient laissé dans la Baye d'Arguim étoit destiné pour la Côte de Guinée. Il devoit seulement mettre le Gouverneur à terre; ou, s'il trouvoit le Fort pris, il avoit ordre de le laisser sur la Galliote, comme il avoit déja fait avant que le mauvais tems l'en eût séparé. Reers étant venu dans la Galliote depuis le Cap Sainte-Anne avoit relâché dans l'Isle de Tidre, ou de Ner (19). Il y avoit trouvé Jean Vine, qui s'y étoit retiré avec les Mores, après avoir abandonné le Fort d'Arguim; &, profitant de l'occasion, il avoit infinué aux Mores que la Compagnie Hollandoise ayant appris que le dessein des François étoit d'envahir leur liberté, l'avoit envoyé exprès pour faire un établissement sur leur Côte, dans la vûe de protéger leur Commerce & de les défendre des insultes de leurs Ennemis; que s'ils étoient disposés à le seconder, il avoit apporté des matériaux pour bâtir un nouveau Fort, & des marchandises pour le Commerce; qu'ils devoient faire fond sur les secours constans de la Hollande, dont ils avoient éprouvé depuis long-tems l'affection: enfin, par ces artifices, il avoit gagné une grande partie de ces Peuples.

Adresse d'un Gourenneur Hollandois pour gagner les Mores.

Ensuite étant arrivé à Portendic, il avoit écrit au Prince Alischandora,

(17) C'étoit le Vaisseau que montoit M. de Salvert.

(18) C'est une Commune du Sénegal, où Ton s'assemble tous les ans pour le Commerce.

(19) Cette Isle est à dix-huit lieues d'Arguim, au Sud. On la trouve aussi nommée Naire.

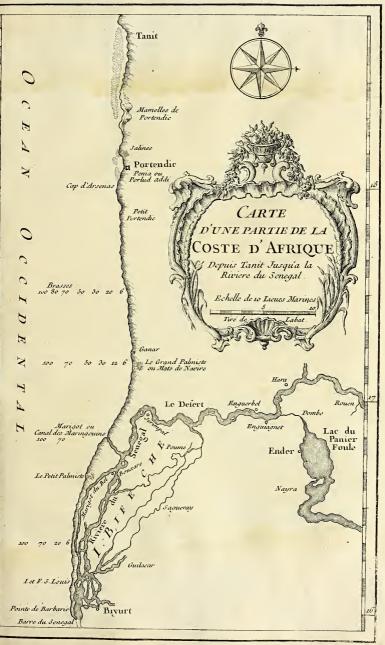

Tom. II. Nº 14



Chef More de la Tribu d'Etaraza (20), qui avoit été de ses amis dans un autre tems; car Reers avoit déja commandé dans l'Isle d'Arguim au nom de la prétendue Compagnie de Brandebourg. Il parloit d'ailleurs aussi parfaitement l'Arabe que sa propre Langue, & sa conduite lui avoit attiré l'estime & l'affection des Mores. Aussi avoit-il si bien usé de cet ascendant, qu'Alischandora, malgré le Traité qu'il avoit conclu avec les François en 1717, lui avoit accordé la permission de bâtir un Fort à Portendic, lui avoit promis de le secourir contre ceux qui entreprendroient de s'y opposer, & lui avoit même fourni que les Hollandois veulent la des hommes pour débarquer ses marchandises, & pour commencer la cons-tit. truction de son Fort. Les Hollandois avoient déja sur le rivage quatre canons de quatre livres de balle, & trois cens quintaux de poudre, avec les affuts & des boulets, une Garnison bien armée & fournie de provisions, dix mille briques, quatre cent planches de vingt pieds de long, des solives pour les plates formes, & une maison de bois qu'il avoient apportée en pièces, & qui n'attendoit que d'être montée. La Galliote étoit remplie d'autres commodités, qu'ils avoient débarquées à mesure qu'ils avoient chargé leur gomme; de sorte que les François y trouverent encore seize balles de toile, huit caisses d'armes, quatre milliers de poudre, des barres de fer, deux cens quintaux de tabac, & des matériaux pour construire deux Barques.

La prise de ce Bâtiment, que M. de Salvert envoya au Senegal, & la dé- Mesures que les couverte du projet d'un nouveau Fort, devoit sussire pour allarmer les Fran-roient du prençois, & leur faire prendre de nouvelles mesures. Les plus pressantes étoient drede regagner, s'il leur étoit possible, l'esprit d'Alischandora & des principaux Mores de sa Tribu; ou, si l'on ne réussissoit pas par les voies de la douceur, d'y employer la force, en se joignant aux Mores d'Ebreghener leurs plus irréconciliables Ennemis. Il n'étoit pas moins nécessaire d'avoir dans l'Isle d'Arguim un Gouverneur prudent, & capable par de bonnes manieres de rappeller les Mores qui s'étoient retirés, ou de former un nouveau Parti contre les Hollandois. Au lieu de pourvoir au dernier de ces deux besoins, on avoit laissé dans la personne de Duval, l'homme le moins propre à l'emploi qu'il occupoit. Il étoit capricieux, violent, présomptueux, incapable de recevoir un conseil, aussi foible néanmoins & aussi irrésolu dans le danger, que fier & arrogant dans le fuccés. Loin d'employer la douceur pour gagner les Mo- nouveau Gouverres, il commença par les irriter. Ils étoient retournés volontairement de l'Isle neur d'Arguin. de Ner à celle d'Arguim dans l'espérance apparemment d'y être bien reçus par le nouveau Gouverneur; mais l'accueil qu'ils obtinrent de lui fut une volée de toute son artillerie & de sa mousqueterie. Il ne se borna point à cette hostilité. Etant sorti du Fort avec sa Garnison, il sit plusieurs Prisonniers qu'il massacra inhumainement. Sa barbarie alla jusqu'à les faire couper en piéces, & faire exposer des lambeaux de leurs Cadavres sur des poteaux autour de l'Isle, pour faire connoître à ceux qui s'étoient échappés, sur quel traitement ils devoient compter s'ils tomboient entre ses mains. Il n'est pas surprenant qu'une si monstrueuse conduite air rendu les Mores incapables de réconciliation. Ils sont naturellement portés à la vengeance; & les Hollandois, avec leur adres- Ses triftes effers le ordinaire, ne manquerent pas d'exciter leur ressentiment. Aussi la Garni- sur la garnison.

INTRODUC-TION.

Nonyeau Fort

son d'Arguim en éprouva-t'elle bientôt les effets. N'osant mettre le pied hors du Fort, elle y fut attaquée de la dissenterie & du scorbut, qui en firent périrla plus grande partie. Les François n'étoient point accoutumés au climat. La cruauté & la mauvaise foi de leur Commandant leur avoient coupé toutes sortes de secours. En un mot le Fort devint bientôt un Hôpital.

La triste situation où ils se trouverent réduits est représentée fort au long dans un Journal du sieur Melay, Magasinier d'Arguim, dont on se borne à

donner ici l'extrait (a).

Mifere des François.

Le sieur Robert, alors Directeur Général, apprenant le facheux état du Fort d'Arguim, qui se trouvoit blocqué par une Trouppe de Mores furieux, envoya une Barque, nommée la Prompte, avec un renfort d'hommes & de munitions. Melay, Auteur du Journal, étoit du nombre. Ce secours arriva au Fort le 7 Juillet 1721. Il tronva que de quarante François qui avoient compofé la Garnison vingt-huit étoient morts; & que des douze qui restoient la plûpart étoient si malades qu'en moins d'un mois il en mourut six. Nicolas Both, ancien Gouverneur Hollandois, qui étoit venu de France avec M. de Salvert, étoit resté dans le Fort. Duval auroit étendu son commerçe & maintenu sa Garnison, s'il eût été capable de suivre ses avis. Cependant les malheurs dans. lesquels il s'étoit précipité & les réprimandes du Directeur Géneral l'ayant rendu un peu plus traitable, il sentit enfin de quelle importance il étoit pour lui de se reconcilier avec les Mores; &, de concert avec Both, il réso-Le Gouverneux Îut de se rendre dans l'Isle de Ner, où les Mores étoient retournés, pour leur consilier avec les faire des propositions de paix. Le jour du départ su reglé; mais Duval se rappellant tous les excès aufquels il s'étoit emporté, manqua de courage au moment qu'il devoit s'embarquer.

cherche à se re-

Both fe rend dans l'Isle de Ner & regagne les Mores.

Both partit seul, le 12 de Juillet, accompagné d'un Sécretaire, d'un More nommé Eman, qui avoit échappé à la fureur de Duval, & de sept Soldats de la Garnison. Il sut reçu civilement par les Mores, qui lui promirent de retourner à Arguim lorsqu'ils auroient appris qu'il en seroit Gouverneur; mais ils protesterent qu'on ne les y reverroit pas sous le commandement de Duval. Both s'efforça de les adoucir par ses promesses. Il les engagea même à lui prêter deux Barques; l'une pour la pêche des Tortues, l'autre pour procurer des. vivres à la Garnison du Fort. La seconde étant revenue la premiere, il l'envoya aussi-tôt à Arguim, chargée de trente Moutons qu'il avoit achetés, sous la conduite de deux Soldats François & de cinq Mores. Il écrivit en même tems à Duyal de traiter humainement les Mores, & de réparer ses cruautés par des caresses. Ce conseil fut suivi sidélement. Mais Duval dégoûté d'une Commission dans laquelle il s'étoit conduit si mal, prit le parti de se décharger du Commandement sur Both, & de se rendre au Senegal.

Après son départ, les assurances que Both donna aux Mores qu'il ne reviendroit jamais, en attirerent un grand nombre dans l'Isle d'Arguim. Ils y re-Ils retournent à commencerent leurs Etablissemens. Le Commerce prit bientôt une nouvelle forme, & l'abondance qui regna dans le Fort servit à rétablir la Garnison. On comptoit déja trois cens Mores dans l'Isle, & les affaires n'auroient pas cessé de prosperer, sans l'imprudente conduite d'un Officier nommé le Riche. Cet homme, qui ressembloit à Duval par le caractere, leur donna tant de sujets.

(a) Il se trouve dans l'Afrique Occidentale de Labat, Tome I. p. 116.

Arguim,

de mécontentement, qu'abandonnant les Habitations qu'ils avoient sous le Fort, ils allerent se placer beaucoup plus loin, c'est-à-dire, hors de la portée du canon, pour assurer la liberté de leur retraite lorsqu'ils y seroient forcés par les événemens. Cette défiance causa beaucoup d'inquietude à Both, tan-contentemens. dis que le Riche continua de se rendre odieux par de nouveaux sujets de plainte. Enfin les Chefs des Mores déclarerent à Both qu'ils étoient déterminés à se retirer encore dans l'Isle de Ner, avec d'autant plus de raison que le Riche se vantoit d'obtenir bientôt le Commandement, & qu'ils le connoissoient aussi méchant que Duval.

Cependant comme Both avoit entr'eux beaucoup d'amis, ils lui donnerent avis que Reers, après avoir trouvé le moyen d'achever son Fort à Portendic, avoit équipé une grande Barque pour venir surprendre Arguim. Il parut en effet, le 30 d'Août; mais, les Mores amis de Both ayant contenu les autres dans la soumission, il manqua son entreprise. Quelque tems après, Both sut informé par d'autres avis qu'il étoit arrivé à Portendic cinq Vaisseaux Hollandois, aufquels on supposoit la même vûe. Il n'en pouvoit douter, depuis que le 25 de Septembre il avoit vû dans la Baye d'Arguim une autre Barque avec Pavillon Hollandois, conduite hors d'usage, & dont le but étoit sans doute de s'assurer si le Fort étoit encore entre les mains des François. Aussi-tôt que leur Pavillon avoit paru sur le Fort, la Barque avoit fait divers mouvemens, après lesquels elle avoit enfin jetté l'ancre. Both y avoit envoyé un Charpentier Hollandois du Fort, avec deux François, pour sçavoir ses intentions. Ils avoient rapporté, à leur retour, qu'elle appartenoit à un Vaisseau Hollandois de 24 pieces de canon, qui étoit à l'ancre près du Cap Sainte-Anne, chargé de provisions pour Reers, que les Hollandois croyoient déja maître d'Arguim.

Quoique le Prince Alischandora eût assuré Both de son amitié pour les François, & qu'il eût même donné ordre à Reers de quitter Portendic, ces liation d'Alifavis demandoient beaucoup de vigilance & de précautions contre une surprise. Both envoya au Senegal, pour solliciter le Directeur General de lui fournir du secours. Mais il apprit, dans l'intervalle, des nouvelles fort chagrinantes. Un More, nommé Hamer Vonal, à qui Duval avoit accordé pendant son Gouvernement la permission de commercer sur les Côtes avec le Pavillon de la Compagnie, ayant rencontré la Curieuse, Barque Françoise qui étoit partie du Senegal pour Arguim, & qui avoit échoué près de l'Isle Texoli, à cinq lieues d'Arguim, avoit massacré se Patron, nommé Georges du Boc, & sept que Françoise Matelots. Duval même eut le malheur de tomber entre les mains de ce Bri- & Ma grand, qui lui fit porter la peine de son arrogance & de ses cruautés. Il venoit aussi du Senegal, dans une Barque chargée de munitions. Hamer, s'étant joint avec deux petits Bâtimens Moresques, étoit à la pêche aux environs du Cap Blanc, lorsqu'il vit paroître la Barque Françoise. Il s'en approcha; & montrant à Duval ses propres Passeports, il obtint de monter dans la Barque, où les Morts tuerent Duval avec seize Matelots François. Ce tragique évenement arriva le 16 d'Octobre 1721.

Les François d'Arguim reconnurent facilement leur Barque, lorsqu'ils la virent paroître à la Pointe Sud du Cap Blanc avec trois Barques Mores; mais ne se défiant pas d'une si cruelle trahison, ils n'en furent informés que plusieurs jours Gouverneur après, Both sit mettre aussi tôt sa Garnison sous les armes. Il se saissit de cinq parens d'Arguin

INTRODUC-Nouveaux mé-

Entreprises des Hollandois fur

Peinte réconci-

Duval eft tue

Précautions du

de Hamer & de deux femmes de la même Nation. Il arrêta deux Barques qui appartenoient aux Mores, & qui étant leur seule ressource pour quitter l'Isle, lui donnerent le pouvoir de les faire rapprocher sous le canon du Fort. Ensuite il dépêcha le Marbut (21) ou le Prêtre de l'Isle, avec trois Mores, pour aller déclarer au perfide Hamer que s'il ne se hâtoit de restituer la Barque, ses parens seroient envoyés dans les cachots du Senegal. Mais la Fortune préparoit au Commandant d'Arguim une disgrace beaucoup plus sensible.

Alischandora se déclare contre les François.

Alischandora, levant enfin le masque, parut devant l'Isse le 26 d'Octobre, avec des forces considérables, & sit dire à Both qu'étant venu dans la Barque de Duval, avec fon frere qui se nommoit Cherigny, & sept Mores, ils le prioient de leur accorder une conférence à bord. Il répondit que ce n'étoit pas l'usage pour un Gouverneur de s'éloigner si fort de sa Place, mais que le Prince seroit reçu avec honneur s'il vouloit prendre la peine de venir dans le Fort. La nuit suivante, quelques Mores se glisserent sur les Barques qui étoient au pied du Fort, &, malgre le feu de la Garnison, les enleverent, avec tous les Canots qu'ils purent trouver. Après cette execution Alischandora ne gardant plus de mesures, débarqua un Corps de quinze cens hommes, & se saisit des deux Citernes. Les Mores qui avoient leurs Habitations près du Fort, les quitterent pour se joindre à leurs Compatriotes; & la seule vengeance que Both en put tirer fut de démolir leurs maisons & de faire transporter les matériaux dans ses murs. Depuis le 27 d'Octobre jusqu'au 16 de Novembre Alischandora lui fit porter tous les jours de nouvelles propositions, en le pressant de lui rendre le Fort & de se livrer lui-même entre ses mains. Il s'étoit déja saisi de le Riche. Une Barque qui arrivoit du Senegal sut prise aussi par les Mores, quoiqu'au signal qu'elle reçût du Fort elle eût remis à la voile pour s'écarter.

Ali chandora débarque 1500 Mores.

> Both voyant son eau & ses provisions diminuer, fit sortir les bouches inutiles. Mais lorsqu'il croyoit sa défense assurée par de nouveaux soins, les Mores firent jouer une mine, qu'ils avoient creusée sous une vieille voûte qui est à l'Est du Fort, sans qu'on se fût apperçu de leur travail. Elle causa plus de Mine que les bruit que de mal. Cependant elle fit sauter une partie de la premiere fortification; & l'ébranlement fut si furieux dans le Fort, que les portes des maisons & des armoires s'ouvrirent avec violence. Both, qui avoit à redouter d'autres périls de la même nature, & qui perdoit l'esperance d'être secouru du Senegal, sans compter que les vivres & les munitions commençoient à lui manquer, fit proposer enfin au Prince Alischandora de lui remettre le Fort, à condition que les honneurs de la guerre fussent accordées à la Garnison, avec une Barque pour se rendre au Senegal. Alischandora y consentit; mais le jour suivant il rétracta sa promesse. Dans une situation si desespérée Both prit le parti de faire construire sécrettement une Barque, pour se retirer pendant la nuit avec ses gens, avec la résolution d'employer le reste de sa poudre pour faire sauter le Fort à son départ.

Mores font jouer.

> Reers, Gouverneur de Portendic, qui étoit d'intelligence avec Alischandora, fut informé de ce terrible dessein, & se crut obligé de prévenir la ruine du Fort par une composition moderée. Alischandora se livrant à ses conseils,

> (21) Les François l'appellent Marabou. & Jobson Margbucks. Marbut ou Morabet, Quelques Auteurs Anglois écrivent Marabouts, en Arabe, signifie un Hermite ou un Religieux.

demanda une conference avec les François, à la portée du pistolet de leurs ' murs. On y convint que la Place seroit rendue, pourvû que Reers parût en personne & se rendît garant de la fidelité des Mores. Mais soit que Reers eût déja quitté leur Camp, où il étoit venu secrettement avec eux, soit qu'il ne Fort d'Arguimfût pas empressé de paroître dans une occasion de cette nature, il envoya un de ses Officiers, à qui Both fut obligé de remettre le Fort. Alischandora prit possession du peu de municions & de vivres qui restoient aux François, & leur fournit une Barque, dans laquelle ils se rendirent à Portendic. Ils étoient au nombre de vingt-cinq. Reers leur rendit, suivant les articles, la Prompte, ancienne Barque de Duval, qui les transporta au Senegal le 18 de Janvier

La Compagnie Françoise des Indes, qui étoit en possession du Commerce des Indes entred'Afrique depuis 1717, n'eut pas plutôt appris la perte du Fort d'Arguim, qu'elle résolut non-seulement de s'en remettre en possession, mais encore de chasser les Hollandois de Portendic. Elle équippa, au Port de l'Orient, une Escadre de quatre Frégates & d'une Galliote, sous le Commandement du Sieur Froger de la Rigaudiere. Le Sieur Brue, nommé Commissaire General pour le réglement des affaires de la Compagnie en Afrique, s'embarqua sur

la même Escadre. On nomme les Vaisseaux & leurs forces:

Canons. Hommes.

L'Apollon, M. de la Rigaudiere. y envoie. 347 Le Duc du Maine, 24 200 M. de Joganville. Le Maréchal d'Estrées, 22 140 M. de Landouine. La Mutine, M. de la Clisse. 18 143 8 L'Esperance,

23

M. Hory.

Cette petite Flotte partit de l'Orient le 8 Décembre 1722. Mais elle fut arrêtée par les vents contraires jusqu'au 13 de Janvier, qu'elle remit à la voile. A trois lieues de Madere, elle rencontra une Flotte Hollandoise de douze Vaisseaux, qui alloient aux Indes orientales. De part & d'autre on arbora son Pavillon, mais on passa sans se saluer. Le 30 de Janvier M. de la Rigaudiere arriva heureusement à Gomera, une des Canaries, & fit complimenter le Gouverneur par son Major d'Escadre, en lui faisant demander la liberté de renou- de l'eau à Gomeveller sa provision d'eau. Mais quoique les François produisissent leurs billets 14. de santé, ils trouverent cet Officier infléxible, à cause de la peste qui regnoit

encore en Provence. Il leur répondit qu'il y alloit de sa tête, & que ses ordres

portoient peine de mort. L'Escadre se trouva forcée de porter vers le Cap-Blanc, où elle arriva le 6 de Fevrier.

Elle y trouva une Galliote, une Fregate & deux Chaloupes, qui étoient parties du Senegal dès le 2 de Décembre, par l'ordre du Directeur General, mais qui avoient employé deux mois à doubler le Cap-Blanc. Il leur manquoit une Corvette, nommée la Bonne avanture, qui avoit été séparée par le vent, & qu'on suposoit retournée au Senegal, ou jettée peut-être vers les Antilles. M. de renfort du Senela Rigaudiere apprit ici que les Hollandois avoient à l'ancre, sous le Fort d'Arguim, un Vaisseau de vingt-deux pieces de canon, & fut informé par les Lettres du Directeur General de tout ce qui s'étoit passé au Siége de cette Place. On lui marquoit aussi que le Gouverneur Reers se soutenoit à Portendic avec

INTRODUC-

Reddition du

La Compagnie prend de s'y 1é-

Escadre qu'elle

On lui refufe

gal au Cap Blanco

Introduc-

une petite Garnison, & que les Hollandois avoient reçu avis du dessein des François quatre mois avant leur arrivée. Son inquietude sur que les quatre Bâtimens du Senegal ayant consumé toute leur eau, ne prissent ce prétexte pour retoutner sur leurs traces si les citernes d'Arguim leur manquoient. L'évenement justissa ses craintes. Cependant il entra dans la Baye d'Arguim, malgré la difficulté du passage, où l'Apollon échoua sur le banc, & ne put se dégager qu'à la saveur de la marée suivante. Le 12 de Fevrier, toute l'Escadre jetta l'ancre devant l'Isse, à la distance de cinq lieues.

Elle entre dans la Baye d'Arguim.

Dès le lendemain on mit dans les petits Bâtimens, les munitions, l'artillerie & tout ce qui étoit nécessaire pour le Siège. Mais lorsqu'ils s'approcherent du rivage, ils virent paroître, au Nord-Ouest de l'Escadre, un Vaisseau qui les obligea de retourner vers leut Flotte. Le Commandant détacha aussi-tôt une Chaloupe, pour l'aller reconnoître & pour observer ses mouvemens. Elle revint le matin du jour suivant; & le Vaisseau étranger parut avoir jetté l'ancre à trois lieues au Nord-Ouest. Alors M. de la Rigaudiere envoya une Barque avec la même Chaloupe, pour l'observer de plus près. Ces deux Bâtimens s'étant avancés à moins d'une lieue du Vaisseau, virent venir à eux sa Chaloupe. Ils en prirent les Matelots pour mettre à leur place quelques-uns de leurs propres gens, & continuerent de faire voile vers le Vaisseau. Mais étant audessous du vent, il lui fut aisé de s'échapper à toutes voiles en leur lâchant sa bordée. Ils apprirent des Matelots qu'ils avoient pris, qu'il se nommoit le Flessingue; qu'il appartenoit à la Compagnie Hollandoise des Indes occidentales ; que le nom du Capitaine étoit Jacob Vanderstolk ; que l'Equipage étoit de trente-trois hommes, & l'artillerie de dix-huit pieces; enfin qu'il avoit à bord vingt Soldars & un Caporal pour le Fort d'Arguim. Il étoit parti d'Amsterdam le 30 de Novembre 1722. Il avoit relâché le 17 de Décembre à Plymouth, d'où il avoit remis à la voile le 10 de Janvier.

Un Vaisseau Hollandois leur échappe,

Les Barques, avec les Munitions & les Troupes destinées pour la descente, partirent le seize au marin; mais les vents & les marées devinrent si contraires, que n'ayant pû gagner la pointe Sud de l'Isle avant le soir, le débarquement fut remis au lendemain. Le 17, deux détachemens, chacun de deux cens hommes, descendirent sans résistance. Ils s'avancerent vers le Fort, jusqu'à la portée du canon; & Careron, Commis de la Compagnie, sur envoyé avec un Trompette pour sommer le Gouverneur de se rendre. On sit dire en même tems au Capitaine d'un Vaisseau Hollandois qui étoit sous le Fort, de se retirer, & d'aller mouiller librement près de l'Escadre Françoise, parce qu'il n'y avoit pas de guerre entre la France & la Hollande. Careron avoit ordre de reclamer cinq prisonniers François qui étoient dans le Fort,

Descente des François dans l'Isle d'Arguim.

Reers, qui en étoit le Gouverneur, répondit que la garde de cette place lui ayant été confiée, il étoit résolu de la désendre jusqu'à l'extrêmité; que Both la lui avoit vendue, & qu'il la tenoit du Roi de Prusse pour la somme de trente mille rissalles. A l'égard des cinq François que M. de la Rigandiere faisoit réclamer, il proresta que trois d'entre eux s'étoient engagés volontairement dans la Garnison; que les deux autres, qui étoient M M. le Riche & du Vaux, lui avoient été remis par Alischandora pour la somme de fix cens rissalles qu'ils lui devoient, & qu'en payant cette dette, on pouvoit compter d'obtenir leur liberté,

Le

Ils omment le Fort de fe rendre,



### PLAN DU FORT D'ARGUIM

Pris par M. Perrier de Salvert le 8 Mars 1721.





## Echelle de 20 Toifes

- A . Bastion de la Proite qui a 4 faces, 4 Canons de 8th de Bale, et 3 de 3th
- B . Batterie de 4 Canone de 4th de Bale qui battent a la Mer .
- C. Batterie de 4 Canons de 6<sup>st</sup> avec 4 autres petits de 8 ences, une ouerite au milieu de la Batterie, de plus 3 pierres d'une livre qui battent a la Mer.
- D. Bastion qui a 4 faces, 2 Canons de 24 th et eing autres de 3th de plus un mortier de fonte de 50 th de Bombe, sur le Bastion une Plateforme.
- E. Dans la demy Lune 2 Canons de 12 !!
- F . Sur le Fosse le long de la muraille de la fausse porte il u a 4 Pierriere d'une livre
- G. Les Cisternes ,

Le même jour, M. de la Rigaudiere fit avancer ses Troupes au Nord de l'Isle, & détacha trois Compagnies pour prendre possession des Citernes. En passant devant le Fort elles essuierent huit ou dix coups de canon, mais sans aucune perte. Elles trouverent la grande Citerne remplie de pierres, de sable, & de carcasses de bêtes. Il restoit un peu d'eau dans la petite, mais qui sentoit le sel. Le tems ayant manqué aux Assiégés pour la remplir, ils n'avoient trouvé que cet expédient pour la corrompre. Une partie des François entreprit de nettoyer la grande Citerne, tandis que les autres firent avancer l'artillerie. Les Hollandois firent une sortie la nuit suivante, dans l'espérance d'enlever deux pièces de canon, qui étoient près des Citernes; mais La disette d'eau ils furent contraints de se retirer. Le 18, après des efforts inutiles pour nettoyet les Citernes, les Officiers de la Flotte jugerent dans un Conseil que la difette d'eau ne permettoit pas d'entreprendre un siège long & difficile. M. de la Rigaudiere sit signer cette délibération par tous les Officiers Géneraux, ce qui n'empêcha pas M. Brue de protester au nom de la Compagnie des Indes contre treize articles du Mémoire, en répondant particuliérement à celui de l'eau, qu'il auroit été facile d'en tirer du Senegal. L'artillerie & les Troupes n'en furent pas moins rembarquées le jour suivant. Cependant l'Escadre continua de demeurer à l'ancre dans la Baye jusqu'au 25, qu'elle mit à la voile pour le Cap-Blanc. Elle y arriva le 27. Après y avoir passé trois jours à l'ancre elle fit voile à Portendic, pour ruiner le Fort Hollandois dans sa naissance, & cette expédition lui ayant mieux réussi que la premiere, elle se rendit de-là au Senegal.

INTRODUC-TION.

Cependant le mauvais succès de celle d'Arguim rebuta si peu la Compagnie des Indes, qu'ayant équippé une nouvelle Escadre, elle en donna le sois cente Art. commandement à M. de Salvert, qui s'étoit rendu maître de ce Fort en 1721. guint-Il partit de France au mois de Janvier 1724, avec toutes les munitions qui pouvoient assurer son entreprise; sur-tout avec d'excellens Officiers & trois. Compagnies de Marine. Le mauvais tems l'obligea de relâcher aux Canaries, où il prit des rafraîchissemens; après quoi remettant à la voile le 7 Fevrier, il arriva le 14 devant l'Isle d'Arguim. Il fit sa descente avec tant de diligence, M. de Salvett que les Hollandois surpris, n'eurent le tems, ni de faire des retranchemens, treprise, ni de corrompre les Ĉiternes. M. de Rambures fut envoyé immédiatement pour se saisir de la plus grande, & pour reconnoître la cause d'un feu qu'on avoit apperçu devant le Fort. Il revint avant la nuit. La Citerne n'avoit pas reçu d'altération. Les Assiégés n'avoient pas de Garde avancée; & les flammes qu'on avoit vûes venoient de l'Habitation des Mores, que les Hollandois avoient pris le parti de réduire en cendres.

Le 15, à la pointe du jour, M. de Salvert fit avancer ses Troupes sur une seule colomne, & se campa vis-à-vis du Fort, à la portée du canon, derriere la courtine, où M. de la Rigaudiere s'étoit campé l'année précédente. Il détacha quelques Soldats pour se saisir de la petite Citerne, & lui-même il alla choisir un lieu pour y dresser ses batteries. En s'avançant dans cette vûe, il découvrit un Corps de Mores qui marchoient vers la petite Citerne; ce qui l'obligea d'envoyer M. de Fremigan avec quinze Grenadiers, pour soutenir son détachement. Cet Officier trouva les Mores déja repoussés. Les Citernes étoient remplies d'excellente eau; secours qui contribua beaucoup au succès

Tome II.

Il met le siège devant le Fort.

INTRODUC-

du siège. A quatre heures après midi, les Troupes Françoises se posterent dans un lieu à couvert de l'artillerie du Fort. Le 16, un Officier, nommé M. de la Rue, avec toutes les Barques de l'Escadre, prit possession d'une petite Crique au Sud-Ouest de l'Isse, & si voisine du camp, qu'on y pouvoit faire passer aisément les provisions. Le même jour, M. de Salvert sit l'essa de quelques pieces de campagne d'une nouvelle forme, & trouva qu'elles portoient au de-là du Fort. Pendant la nuit suivante, M. Belugard sut employé à dresser les batteries.

Le 17, à huit heures du matin, les Mores firent une fortie; & s'étant divifés en deux corps, ils allerent attaquer les Citernes à la faveur de l'artillerie

du Fort. Mais ils furent repoussés avec perte de quelques hommes. Le même jour, M. de Salvert envoya deux Chaloupes commandées par les sieurs Dupuis & Courtois, pour croifer au Nord de l'Isle, & couper la communication du Fort avec le Continent. Le travail des batteries fut si ardent le 18, que les canons & les mortiers furent en état de jouer le 19. Alors le Commandant François envoya un Tromperte aux Assiégés, pour leur proposer de se rendre. Ils demanderent jusqu'au lendemain pour déliberer. Ce tems fut employé par les François à perfectionner leurs batteries. Le jour suivant, qui étoit le 20, M. de Saint Pierre, déguisé en Trompette se présenta devant la porte du Fort, pour recevoir la réponse à laquelle on s'étoit engagé. Il avoit ordre de faire des observations qui surpassoient les lumieres d'un simple Soldar; mais on le pressa de retourner au camp pour demander encore un jour de délai. Il fut renvoyé avec la même diligence, pour déclarer que si l'on tardoit un moment de plus à se rendre, le seu des batteries alloit commencer. Dans le chagrin d'un ordre si précis, le Gouverneur répondit brusquement qu'il se pendroit plutôt que de se deshonorer par une lâcheté, & qu'il se défendroit

On commença sur le champ à tirer. Le feu sut si vif, que dès la troisième bombe, le Gouverneur arbora le Pavillon blanc. Messieurs de Belugard & de Barilly furent envoyés pour sçavoir ses intentions. Il demanda encore quarante-huir

Riche & de Vaux, qui étoient prisonniers dans le Fort, & donna des otages

Le Gouverneur fait mine de vouloir se défendre.

Arguim repris heures pour déliberer. Mais cette proposition ayant été rejettée, il délivra le

par les François.

Capitulation

tandis qu'on régla la Capitulation. Les articles furent, 1°. Que les appointemens dûs à la Garnison par la Compagnie des Indes, seroient payés sur les effets qui se trouvoient dans le Fort. 2°. Qu'elle sortiroit immédiatement avec son seul bagage. Aussi-rôt que le Traité sut signé, M. de Salverts'étant avancé avec ses Troupes jusqu'à la porte du Fort, trouva le Gouverneur qui lui présenta les cless. Mais comme la porte étoit encore bouchée, les François furent obligés de passer sur le mur avec des échelles, tandis qu'on tra-

vailloit à rendre l'entrée libre.

jusqu'à l'épuisement de ses forces.

M. de la Motte nommé Gouverseur.

M. de la Motte, nommé Gouverneur par la Compagnie, fut laissé dans l'Isle d'Arguim avec une Garnison, un Major, un Magasinier, trois Sécretaires & un Chirurgien; après quoi l'Escadre Francoise sit voile à Portendic, où elle arriva le 1 de Mars 1724.

Portendic, ou plurôt Portodali, que les Mores nomment (22) Goura,

(22) Ou Jura, ou Gioura. C'est le même gat, qui, suivant Barbot, est à sept lieues lieu que Penha ou Pensa, appellé aussi Raalau Sud des Sept-montagnes, & quarante-cinq





est une Baye située entre Arguim & le Senegal. Elle est à dix-huit dégrés six minutes de latitude du Nord. Deux grands bancs de fable, qui n'ont que deux ou trois brasses d'eau, & qui joignent des deux côtés le Continent, lui servent de défense naturelle, & forment, au milieu, un Canal d'envi- la Baye de Potron quatre-vingt brasses de largeur, où la profondeur de l'eau est depuis cinq tendic. jusqu'à sept brasses. Celle de la Baye est depuis quatre jusqu'à six; mais pendant une grande partie de l'année, la violence de la mer y rend l'ancrage fort dangeteux. Elle a d'ailleurs un inconvénient fort considérable. C'est qu'un Vaifseau qui manque la latitude en venant du côté de l'Ouest, ne trouve pas faci-roconnoître. lement le Canal. Du côté du Sud on s'y trompe moins, parce qu'entre l'embouchure du Senegal & Portendic, il n'y a pas de Baye, ni même de Crique remarquable, & qu'on n'y voit qu'une Côte brifée, avec de petites hauteurs par intervalles, jusqu'à trois lieues de Portendic, où la terre venant à s'abbaisser, offre un rivage uni, & forme une perite Crique, que les François ont nommée le petit Portendic. Au Nord de cette Crique, on trouve quelques éminences, qui forment la pointe Sud de la grande Baye. Quand on est vis-àvis cette pointe, il faut tenir pendant trois lieues Nord quart Nord-Est.

INTRODUC-

TION.

Description de

Difficulté de la

Au Nord des éminences qu'on vient d'observer, on a trois lieues d'un riva- Marques de terge bas & uni, au milieu duquel il se trouve trois arbres, également éloignés rel'un de l'autre. Plus loin au Nord, il s'en trouve un quatriéme, qui est seul, près de deux collines rondes, qu'on prendroit, dans un espace si bas, pour deux Vaisseaux à la voile. Voilà les meilleures marques de terre pour ceux qui arrivent du côté du Sud. Mais on ne les distingue pas si facilement du côté de l'Ouest, parce que la terre est fort basse, & que les bancs ne permettent pas de s'approcher assez du rivage. A l'Est & à l'Ouest de Portendic, on trouve, à la distance de cinq lieues, huit ou neuf brasses d'eau. A deux lieues & demie, on trouve encore sept brasses; mais c'est là que commence le banc, qui s'étend Nord-Ouest quart d'Ouest, & Ouest-Nord-Ouest, & qui n'a guéres que trois brasses & demie de fond. Au Sud de la Baye, on découvre encore dix ou douze petites éminences; & la terre, du côté du Nord, paroît verte & unie, avec un Palmiste sur une pointe, à une lieue du rivage. Pour reconnoître ces marques, il faut nécessairement tenir un Matelot au perroquet, d'où il appercevra aussi une saline qui se présente comme un lac, à deux cens pas dans les terres. Mais en approchant de Portendic, la prudence demande qu'on avance toujours la sonde à la main, & qu'on se fasse même précéder d'une Barque, jusqu'à ce qu'on ait trouvé le Canal, & qu'on l'ait entiérement passé.

Aux mois de Novembre, de Décembre, & de Janvier, les vents sont Nord-Ouest dans la Baye, & rendent la mer si grosse, qu'un Vaisseau perd Baye de Pottenquelquefois deux ou trois cables dans une nuit, & n'éviteroit pas d'être jetté dicsur le rivage, s'il n'avoit toujours d'autres cables prêts. Le parti le plus sûr est d'amarer au Nord-Est ou au Sud-Ouest. Aux mois de Fevrier, de Mars, d'Avril & de May, les vents sont ordinairement de terre depuis le lever du Soleil jusques vers midi, que ceux de mer s'élévent généralement du Nord-Nord-Ouest au Nord-Ouest. C'est la meilleure saison pour le Commerce de la Baye,

lieues au Nord du Sénegal. Il dit aussi que Gommes, après avoir perdu le Port d'Arc'est-là que les Hollandois alloient prendre des guim. Description de la Guinée, p. 531.

Kkk ij

& celle où la contrebande y est dans sa plus grande chaleur. Aux mois de Juirs de Juillet, d'Août, de Septembre & d'Octobre, qui sont ici la saison des orages, les vents d'Ouest-Sud-Ouest, Sud-Ouest, & quelquesois Sud, rendent la Baye absolument inaccessible. Les flots s'endent si furieusement sur la barre, que l'approche en est également dangereuse & terrible.

Elle manque d'eau, mais le poisson y abon-

Un autre défaut de la Rade de Portendic, c'est qu'elle n'a pas d'eau fraîche, ou qu'il faut l'aller chercher fort loin dans les terres, avec autant de difficulté que de danger. Aussi prend-on le parti d'en acheter des Mores, qui la vendent cher, quoique fort mauvaise. En récompense, la Baye a beaucoup de poissons de diverses especes, telles que la Dorade, la Sole, la Parque & la Vieille. Les Vaisseaux qui s'y arrêtent en sont toujours bien fournis, & les Hollandoisy envoyent souvent des Barques chargées de sel, qui prennent leur cargaisonde poisson pour les Côtes de Guinée.

Expédition des François contre les Hollandois de

Portendic.

Lorsqu'ils eurent perdu l'Isle d'Arguim en 1721, ils se retirerent à Portendic, où l'on a vû qu'avec le secours de quelques Vaisseaux arrivés de Hollande ils bâtirent un Fort de bois sous la conduite du Gouverneur Reers, & sous la protection des Mores. C'étoit une ressource pour leur commerce dans le Pays, mais fort préjudiciable à celui des François. Reers, par l'ascendant qu'il avoit sur l'esprit d'Alischandora, Chef des Mores, trouva le moyen, comme on l'a rapporté, de rentrer dans Arguim en 1722, sans abandonner l'Etablissement de Portendic. M. de la Rigaudiere ayant manqué de succès contre Arguim en 1723, tourna vers Portendic, dans l'espérance d'y attaquer plus heureusement les Hollandois. Il y jetta l'ancre le 4 de Mars, vis-à-vis l'Habitation des Mores, aufquels il fit annoncer par le fieur Both, qu'il étoit venu pour renouveller paissiblement le Traité de 1717. Deux Mores, qui se rendirent aussi-tôt à bord du Commandant, lui dirent qu'Alischandora n'étoit éloigné que de deux journées avec ses Troupes, & que les Hollandois ayant abandonné le Fort, les Mores s'en étoient mis en possession. Comme la nuit approchoit, ils promirent de revenir à bord le jour suivant. Ils surent sidéles à cette promesse. L'un d'entre eux, qui se nommoit Ibrahim, ayant reconnu M. Brue, témoigna une vive joie de le revoir, & confirma tout ce qu'il avoit dit la veille. Là-dessus, M. de la Rigaudiere prit la résolution d'entrer dans la Rade, sur le Maréchal d'Etrées, accompagné seulement de quelques Chaloupes bien armées, pour commencer une négociation avec Bovali, ou Abu-Ali, qui commandoit dans le Fort. Both étant descendu au rivage, revint bientôt avec deux otages, de la part de Bovali, qui en demandoit aussi de celle des François. On lui envoya le fieur le Berg. La joie de Bovali fut extrême à la vûe de M. Brue, qu'il nomma son pere, en protestant que son arrivée lui faisoit oublier tout ce qu'il avoit souffert de l'injustice & des Il entre dans le cruautés de Duval. Brue prit avantage de cette disposition pour renouveller le Traité en quatre Articles. 1º. Qu'Alischandora restitueroit à la Compagnie Françoise le Fort de Portendic, alors entre les mains des Mores, avec la liberté d'y mettre une Garnison. 2°. Qu'il rappelleroit les Mores qui étoient dans l'Isle d'Arguim avec les Hollandois. 3°. Que dans toutes les occasions: il protégeroit les François & leur commerce. 4°. Qu'il ne vendroit, & ne permettroit que ses gens vendissent de la gomme, qu'à la Compagnie. Du côté des François, la Compagnie promettoit d'envoyer tous les ans deux Vais-

M. de la Rigaudiere entre sans la Rade.

Fort. Son traité avec les Mores.

seaux, avec des marchandises, pour le commerce des gommes, chaque quintal devant peser sept cens livres; & de payer les droits ordinaires. Ce Traité

fut signé le 6 de Mars 1723.

Le même jour, M. de la Rigaudiere, avec six Officiers & vingt Soldats, Situation du Fort prit possession du Fort. Mais il en trouva la situation fort désayantageuse. Cet Hollandois. ouvrage des Hollandois étoit dans un marais salé, cinq cens toises à l'Est de l'Habitation des Mores. De l'autre côté, à deux cens toises du Fort, il y avoit une autre Habitation; & ces deux Villages, ou ces deux Villes ensemble, contenoient trois ou quatre cens Habitans. Le Fort étoit bâti de bois, & consistoit dans un double enclos de planches, qui avoit huit pieds de hauteur en dehors. Le pied de cette palissade étoit joint par deux solives, & le haut par une seule, mais les planches étoient si serrées, qu'elles paroissoient à l'épreuve du mousquet. Le sommet étoit garni de pointes de ser. A chaque angles du Fort il y avoit deux embrasures, pour autant de pieces de canon. Cependant il ne s'en trouva que cinq pieces sur les platte-formes, qui étoient des terre-plains revêtus de pierre. Au centre de la Place, les Hollandois avoient élevé une grande Maison de bois, avec des magasins & plusieurs salles pour servir de logement à la Garnison. Le Fort étoit environné de deux fossés, larges de six pieds & de la même profondeur, séparés par une levée très-étroi-

te & demi-pleins d'une eau fort puante.

Diverses raisons porterent le Conseil à garder ce poste; mais la principale vûe des François fut d'empêcher qu'il ne tombât dans les mains des Anglois, prennent le parqui traitoient depuis quelque tems avec Bovali pour obtenir la liberté de s'établir à Portendic. M. de la Rigaudiere donna le Gouvernement au sieur Marion, contre l'inclination de M. Brue, qui lui connoissoit l'humeur trop vive pour le commerce des Mores. Mais on lui devoit ce dédommagement pour le Gouvernement d'Arguim, qui lui avoit été promis. Ses appointemens annuels furent reglés à dix mille quatre-vingt livres, outre deux mille cent livres pour sa table. On lui laissa, pour Garnison, trente-deux Soldats François & fix Esclaves Negres. Sa Commission sut signée le 9 de Mars; & le même jour, M. Brue régla divers articles avec Bovali, pour l'entretien du Fort. Mais l'expédition d'Arguim ayant été differée de quelque tems, M. Marion qui se voyoit enlever ses espérances, s'ennuia bientôt à Portendic, & demanda instamment d'être rappellé. M. Brue, alors Directeur Géneral, lui envoya pour Successeur le sieur de l'Escaude, à bord du Vaisseau de M. de Landouine. Ils arriverent à Portendic le 15 d'Avril 1723. M. de Landouine y trouva la Garnison si mécontente du Pays, que personne n'ayant voulu se charger du Commandement, ni même demeurer plus long-tems dans un lieu si triste & si mal sain, il sur obligé de prendre tout le monde à bord. Mais ce ne fut pas sans avoir encloué le canon & démoli le Fort, ce qui désobligea beaucoup les Mores & devint fort nuisible aux intérêts de la Compagnie.

Il paroît par la Relation du second Voyage de M. de Salvert à l'Isle d'Arguim en 1724, que les Hollandois rétablirent le Fort de Portendic. Après avoir remis les François en possession d'Arguim, ce Commandant sit voile à Portendic, où il arriva le premier de Mars. Tandis qu'il cherchoit un lieu commode pour sa descente, les Hollandois firent seu sur lui du Fort, & d'une batterie de cinq canons qui étoit postée sur le rivage. Mais les Troupes FranINTRODUC-TION.

Les Hollandois

Kkk iii

Introduc-

Il est repris par les François.

çoises ayant débarqué dans une petite Baye, une lieue au Nord-Ouest du Fort, ils y mirent le seu & l'abandonnerent, quoiqu'Alischandora n'en sur qu'à deux lieues avec six cens Mores, & qu'il n'attendît qu'un rensort pour les secourir. Le nouveau Fort étoit de bois comme le premier, avec huit pointes en sorme d'étoile, sur un espace de cinquante pieds quarrés. Il avoit été bâti près de l'ancien Fort, mais dans une situation plus avantageuse. Depuis cette expédition les François ont entretenu constamment un Comptoir à Portendic, sous la dépendance de celui d'Arguim.

Etablissement des François au Fort Saint Louis.

Leur second Etablissement sur la même Côte est celui du Fort Saint Louis dans l'Isle du Senegal. Cette Isle est située à l'embouchure de la riviere du même nom. C'est la résidence du Directeur Général, & le centre des affaires de la Compagnie. La situation du Fort est avantageuse, quoiqu'il soit fort petir. Barbot le représente comme un lieu si mal fortissé, qu'il n'a pour sa défense (23) qu'une palissade avec un mur de boue, & trois batteries de canon, au nombre de quinze pieces. Mais il a changé de face depuis la defcription de Barbot. Labat raconte qu'il n'y reste (24) que quatre vieilles tours des anciennes fortifications; qu'elles sont de bonnes pierres, & couvertes de ruile. Aux murs de boue, on en a fait succeder de plus solides, avec plusieurs ouvrages avancés. L'artillerie est d'environ trente pieces, & la Garnison convenable à l'importance de la Place. Suivant la Relation de Barbot, James Booker, Agent géneral de la Compagnie Royale d'Afrique à Gambra, s'empara le 1 de Janvier 1692, de l'Isle du Senegal, dont les François étoient en possession depuis cinquante ans. Desmoulins leur Gouverneur se rendit sans réfistance; mais Booker n'y trouva que les quinze pieces de canon, dont parle Barbot. Il donna au Fort le nom de William-Mary (25).

Labat assure que le Fort du Senegal (26) n'a jamais changé de Maître. Cependant, quelques pages après, il reconnoît qu'il su sur les Anglois, & qu'ils en conserverent la possession pendant cinq ou six mois. Al ajoûte que sans leur laisser le tems de s'y fortiser, & de gagner les Habitans naturels du Pays, un Capitaine François, nommé Bernard, les en

chassa, avec un seul Vaisseau, qu'il nomme le Leger.

Le troisième Etablissement des François est le Fort & le Comptoir de Saint au Joseph, à trois cens lieues dans la riviere du Senegal, près d'un village des Négres, nommé Mankanet. Ils en avoient formé un autre de même nom, plus loin encore sur la même riviere, dans le second voyage de M. Brue en 1699. Mais Labat raconte que les Marbuts ou les Mores de Dramanet, Village voisin, s'appercevant qu'ils se rendoient les maîtres du commerce, se repentirent bientôt d'avoir contribué à leur Etablissement, Leurs artifices, soûtenus sécretement par les Anglois (27) de Gambra, altererent tellement les dispositions des Negres du Pays, que s'étant soulevés en grand nombre, ils

investirent le Fort de Dramanet. Dans l'impossibilité de défendre un si mau-

Etablissement des Francois au Saint Joseph.

> (23) Description de la Guinée, p. 18. On trouvera ici, à l'article du Sénegal, des obfervations plus étendues sur cette Isle.

> fervations plus étendues sur cette Isle.
> (24) Labat, Afrique Occidentale, Vol. II.
> p. 230.

(25) Barbot, ubi sup. p. 483,

(26) Labat, ubi sup. Vol. IV. p. 108. (27) Labat ne dit pas d'où étoient ces Anglois, & ne cite aucun garant de ce qu'il raconte; mais ce ne pouvoit être que les Anglois de Gambra. vais poste, les François y mirent le seu, & s'étant embarqués sur la riviere au travers de mille dangers, ils regagnerent l'Isle de Saint Louis. Cette dis-

grace leur arriva le 23 de Décembre 1702.

En 1713, M. de Richebourg, Gouverneur de Gorée, forma le nouvel Etablissement de Mankanet, qui porte le nom de Fort de Saint-Joseph, & de Richebourg qui est bien fortifié. Il a dans sa dépendance le petit Fort de Saint Pierre, près de Kaniura, sur la riviere de Falemé, dans le Royaume de Galam; poste important, parce qu'il commande l'entrée du Royaume de Bambuck, qui est riche en mines d'or.

INTRODUC-TION.

Formé par M.

Quatriéme Eta-

Description de

Les François ont un quatrième Etablissement sur la Côte Occidentale d'Afrique, qui se nomme l'Isle & le Fort de Gorée. Ce nom lui vient des Hollandois, qui l'ont tiré d'une Ville de Hollande. Mais suivant Barbot, (28) les rée. Habitans du Pays le nomment Barfaguiche. Reynolds, dans son voyage, le représente comme un lieu de commerce, sous le nom de (29) Besaguiche. L'Îsle n'a pas plus de quatre cens vingt toises de longueur, & sa plus grande largeur n'est que de cent vingt; de sorte que sa circonférence ne surpasse pas cette sile. deux mille d'Angleterre. Elle s'étend Nord-Nord-Ouest, & Sud-Sud-Est, à une portée de canon du Continent. Sa situation la rend presque inaccessible par la multitude de rocs qui l'environnent. Elle n'est ouverte qu'à l'Est-Nord-Est, par une petite Baye d'environ vingreoises de largeur; entre deux pointes, dont l'une nommée la Pointe du Cimetiere, est assez élevée; & l'autre, beaucoup plus basse, est désendue par une pointe de sable, où la Mer bat avec tant de violence, qu'on s'en apperçoir de fort loin au bruit & à l'écume des flots. L'ancrage est fort bon autour de l'Isle, & sur-tout dans la Baye. Barbot dit que (30) la partie montagneuse de l'Isle ne laisse pas d'être platte au sommet; mais qu'elle ne produit que des roseaux & des joncs, qui servent de retraite à quantité de pigeons sauvages. Le fond du terroir est une sorte de sable rougeâtre, qui n'a ni bois, ni eau, ni pâturage. Les Citernes sont remplies de l'eau qu'on apporte du Continent. La Garnison ordinaire du Fort est d'environ trois cens hommes, en y comprenant les Laptots, ou les Negres libres. L'Isle de Gorée n'a qu'un endroit propre au débarquement; & l'accès de ce lieu même est fort difficile (31).

Labat observe qu'elle sur cedée aux Hollandois en 1617, par Biram, Roi du Cap-Verd. Ils y bâtirent un Fort, qu'ils nommerent Nassau, sur un roc situé au Nord-Ouest; mais ne le trouvant pas capable de défendre la Rade, ils en bârirent un second, sous le nom de Fort d'Orange, un peu plus bas, & dans un lieu qui commande en effet le lieu du débarquement. Ils conserverent cet Etablissement jusqu'en 1663, que l'Amiral Holmes les en chassa. Cependant les Anglois s'y maintinrent si mal, que dès l'année suivante, Ruyter s'étant présenté avec une puissante Escadre, obligea le Gouverneur, nommé Abercromby, de se rendre à discrétion. Les Hollandois augmenterent leurs fortifications & vécurent paisibles jusqu'en 1677. Mais une Escadre d'onze Vaisseaux de guerre François, sous le commandement du Comte d'Etrées, vint troubler le repos leur trente d'Octobre. Dès le jour suivant, Hapsac,

<sup>(28)</sup> Description de la Guinée, p. 20. (29) Voyez ci-deffus au Vol. I.

<sup>(30)</sup> Barbot & Labat, ubi sup.

<sup>(31)</sup> Voyage d'Issiny, par Loyer, en 1701, p. 41.

INTRODUC-

Gouverneur Hollandois, fut sommé de se rendre; & sur son resus, les François se préparerent à faire leur descente sous le canon de leurs Vaisfeaux. A cette vûe les Hollandois abandonnerent le Fort d'en-bas pour se retirer dans l'autre, où demandant bientôt à capituler, ils se rendirent à discré-rion.

Le Comte d'Etrées trouva la Place en fort bon état. Le Fort intérieur étoit monté de quarante-deux pieces de canon, & les fortifications soigneusement entretenues. Mais ses instructions ne portant pas de le conserver, il démolit le Fort d'en-haut & démantela l'autre; après quoi il fit voile en Amérique. M. du Casse, qui étoit alors sur la Côte d'Afrique avec un Vaisseau de guerre de quarante pieces de canon & de deux cens cinquante hommes, ayant appris la réfolution du Comte d'Etrées, se rendit à Gorée le 15 de Novembre 1677, & prit possession de l'Isle au nom de la Compagnie Françoise du Senegal. Il conclut un Traité de Commerce avec les Rois Negres de Rufico. de Joal & de Portodali, aux mêmes conditions que les Hollandois lorsqu'ils étoient en possession de Gorée. A son retour en France, sa conduite fut approuvée de la Cour, qui le renvoya l'année suivante en Afrique, avec des présens pour les Rois Negres. La paix de Nimegue, qui fut conclue la même année, assura aux François toutes leurs conquêtes d'Afrique. Ils firent rétablir le Fort inférieur de Gorée sur ses anciens fondemens. Les courtines & les demi-bastions furent élevés à la hauteur de seize pieds. Le Fort d'en-bas reçut le nom de Vermandois, (32) & l'autre, celui de Saint Michel.

Elle demeure aux François par la paix de Nimégue.

Les Hollandois tentent inutilement d'y rentrer.

En 1679, les Hollandois tenterent de se remettre en possession de Gorée. Ils envoyerent un grand Vaisseau, nommé le Château de Carossel, sous le Commandement du sieur Huybert, avec ordre de surprendre l'Isle de Gorée & tous les Etablissemens des François sur la même Côte. Malheureusement pour Huybert, du Casse étoit déja dans ces Mers avec son Escadre. Après avoir employé la douceur pour engager le Commandant Hollandois à se retirer, s'appercevant qu'il entretenoit des intelligences avec les Negres, & qu'il s'efforcoit de les exciter à la révolte, il se crut obligé de saisir son Vaisseau, dont il envoya l'Equipage au Château de Mina. Un autre Vaisseau Hollandois, qui arriva dans la même vûe, eur la prudence de se retirer au premier avis. Quelque tems après, Hapsac, ancien Gouverneur de Gorée, parut sur la Côte, avec un Vaisseau de guerre, pour encourager les Negres à se soulever contre les François, & les porta effectivement à piller les Comptoirs de Portodaly & de Joal. Mais du Casse, revenant à propos de la Gambra, mit Gorée à (33) couvert, & rendit ses represailles si vives, que les Rois Negres n'eurent plus d'empressement que pour la paix. En 1697, le sieur Brue, envoyé à Gorée par la Compagnie, trouva les deux Forts en mauvais état. Il y fit toutes les réparations que le tems permettoit. Le Fort de Saint-Michel fut monté de vingt-quatre pieces de canon; & l'autre, qui prit le nom de Saint François, de vingt-huit pieces. Les fortifications ayant continué d'être en-

Elic elt devenue presqu'imprena ble.

(32) Labat, ubi sup. Vol. IV. p. 113. & suiv.

verneuF de l'Îste se rendit à discretion; mais qu'elle stu reprise en 1693, par les François. ubi sup, p. 424, qui rebâtirent alors le Fort de S. Michel.

riérement

<sup>(33)</sup> Barbot dit que le 4 de Février 1692. les Forts de Gorée furent pris par Booker, General des Anglois de la Gambra, & que Felix, Gou-







Tom .H. Nº 18.









## PLAN DE L'ISLE DE GOI



Explication des chiffres.

1. Cour du Fort St. François .

2. Maison du Gouverneur.

3. Corps de Garde.

4 . Cuisine .

5. Magazin

6. Quartier des Officiers, avec la Chapelle, et des magazina dessous.

7. Loges des Esclaves .

8. Cazernes .

9. Escaliers.

10. Entrée du Fort.

u. Canons pour defféndre l'entræ 12. Lieu du débarquement

13. Barriere .

14. Latrines

\* 15. Fortifications projettees .

16.Platteforme lange de six pio 17.Fosse de dix pieds de langeu 18.Fer a cheval

19. Jardin .

20. Logement du Jardin .

21. Boulangerie .

22. Forge

23. Cimetiere .

24. Colombier abattu.

L . Duv. Tardien Sculp.

## fur les desseins du S'. Compagnon.



etite Citerne . rande Citerne . our du Fort S. Michel . reps de Garde, et deux petits 35. Amas de rocs. agazins au dessous. rte d'entree du Fort lagazin à poudre .

ra cheval. atteries .

33. Roc perpendiculaire .

34. Pointes de rochers qui c sur la mer . .

36.Roca a flourd'eau.

37. Puits necessaire .

\*38 Loges des Esclaves et Magazins necessaires

39. Cour des Esclaves.

\*40 Loges des Negres libres.

ncent \*41. Loges des Bambarras, et puits necessaire.

42. Jettee projettee .

N.B. Les endroits marques d'unex paroissent n'avoir ete traces que comme des choses projettecs.



# PLAN DE L'ISLE DE Gon sur les desseins du S. Compagnon.



Explication des chiffres.

- 1. Cour du Fort S'François .
- 2. Maison du Gouverneur.
- 3. Corps de Garde.
- 4. Cuisine .
- 5. Magazin
- 6. Quartier des Officiers, avec la Chapelle, et des mugazina dessous.
- 7. Loges des Esclaves.
- 8. Cazernes.
- 9. Escaliers.
- 10. Entree du Fort.
- 11. Canons pour deffendre l'entree 20. Logement du Jardin 12. Lieu du débarquement 21. Boulangerie
- 13. Barriere .
- 14. Latrines
- \* 15. Fortifications projettées .

- 16. Platteforme large de six pol linte Citerne. 17 Fosse de dire pieds de langer mande Citerne .
- 18. Fer a cheval .
- 19. Jardin .

- 22. Forge
- 23. Cimetiere .
- 24. Colombier abattu

- our du Fort S. Michel .
- agazins au dessous.
- te d'entreé du Fort gazin a poudre.
- a cheval . lleries .

- 33.Roc perpendiculaire . \*40.Loges des Negres libres . 34.Pointes de rochers qui avancent \*41.Loges des Bambarras,et puits sur la nier . . .
- rps de Gurde, et deux petits 35. Amas de rocs.
  - 36.Rocs a Fleur d'eau .
  - 37. Puite necessaire .
  - \*38. Loges des Esclaves et Magazins necessaires
  - 39. Cour des Esclaves.

- necessaire.
- 42. Jettee projettee .
- N.B. Les endroits marques d'unex paroissent n'avoir ete traces que comme des choses projettecs.



tretenues soigneusement, l'Isse de Gorée estraujourd'hui presque imprenable.

Cette Isle est célébre par les observations Astronomiques (\*) de Mrs des Hayes, Varin, & de Glos, Membres de l'Academie Royale des Sciences, que le Roi Louis XIV. y envoya dans cette vûe. Ils observerent en 1682 plusieurs émer- Astronomiques à sions du premier Satellite de Jupiter. Les Astronomes François en ayant observé deux autres à l'Observatoire de Paris, la différence du tems qui résulta de la premiere fut d'une heure dix-sept minutes trente-quatre secondes; & celle de l'autre, d'une heure dix - sept minutes, quarante secondes; d'où l'on conclut que la différence méridienne entre Gorée & Paris est de dixneuf dégrés vingt-cinq minutes. Comme le lieu de l'observation étoit d'environ cinq minutes plus Est que la pointe Ouest du Cap-Verd, il s'ensuit que cette pointe est à dix-neuf dégrés trente minutes Quest de Paris, ou trente minutes Est du Méridien de l'Isle de Fer.

La latitude de Gorée fut prise d'un grand nombre de hauteurs du Soleil & des étoiles fixes; entr'autres de la hauteut solstitiale du Soleil le 21 de Juin, qui étoit de quatre-vingt-un dégrés trente-neuf minutes cinquante-une secondes: d'où résulte la latitude de quatorze dégrés trente - neuf minutes cinquante & une secondes. Mais en accordant quelque chose pour l'Instrument, les Astronomes François la déterminerent à quatorze dégrés quarante minutes, différence qui n'est que de quelques secondes. La pointe la plus occidentale du Cap-Verd étant de trois minutes plus au Nord que Gorée, sa latitude est par conséquent de quatorze dégrés quarante trois minutes. Ainsi celle de quatorze dégrés vingt-cinq minutes, que Barbot donne au (34) Cap-Verd, n'est pas plus juste que celle de quatorze dégrés quinze minutes qu'il suppose à Gorée.

Les mêmes Astronomes trouverent, dans cette Isle, la longueur du pendule observations sur le Pendule de trente-six pouces six lignes 5, ce qui faisoit deux lignes moins qu'ils n'avoient trouvé à Paris, & 3 de ligne moins que M. Richer ne l'avoit observé à la Cayene. Depuis le 31 de Mars jusqu'au 4 de Juin, ils remarquerent que le Mercure ne s'étoit pas élevé dans le Barometre plus de vingt-sept pouces trois &, sur le Barolignes \(\frac{3}{4}\); de sorte que sa variation n'étoit que de six lignes : ce qui differe peu de ce qu'elle est dans la même saison à l'Académie Royale, quoique dans le cours de l'année elle aille depuis vingt pouces deux lignes, jusqu'à vingthuit pouces & demi. Ils observerent qu'à Gorée, le Barometre étoit ordinairement plus haut lorsque le Thermometre étoit plus bas; & que généralement la hauteur du premier étoit de deux ou trois lignes de plus pendant la nuit, & recevoit plus d'altération (35) du matin au soir que du soir au matin.

La variation de l'aiguille est incertaine à Gorée. Dans une si petite Isle, on l'arguille aimanla trouve différente, suivant les Cantons, d'un dégré jusqu'à quatorze, téc. mais toujours déclinant au Nord-Ouest. On en attribue la cause à quelques mines de fer, dont on croit voir effectivement des marques dans plusieurs pierres qui ressemblent au mache-fer. Lorsqu'on les approche de l'aiguille, surtout si l'on en ôte le verre, elles y causent un mouvement sensible. Une autre cause de cette différence dans les variations, est une source d'eau minérale, qui distillant goute à goute d'un roc, ne laisse pas de remplir un muid dans

INTRODUC-TION.

Observations

Longitude de

Sa lagitude-

<sup>(\*)</sup> Voyez les Mémoires de l'Academie des Sciences , Tome VII. p. 447.

<sup>(34)</sup> Description de la Guinée, p. 20. Tome II.

<sup>(35)</sup> Voyages au Cap-Verd, &c. p. 65. dans le Recueil d'observations faites en plusieurs Voyages, in-fol. Paris 1693.

450

Introduc-

l'espace de trois jours. Les Pilotes ne remarquent aucune variation à l'aiguille dans la Rade de Gorée.

Enfin les Astronomes François observerent que les plus hautes & les plus basses marées y arrivent un jour ou deux après la pleine Lune & son changement. La différence des marées est d'environ cinq pieds. Rarement s'éleventelles d'un ou deux pieds plus haut, excepté lorsque les vents soussent du Continent avec violence.

Le cinquiéme Etablissement des François est le Comptoir de Joalla, ou de Joal, qui n'a rien de remarquable que son Commerce d'Esclaves, de cuirs, de dents d'Eléphans, & de cire. Suivant Barbot (36) le Fort est situé sur la Riviere nommée Rio de la Gracia, qui sépare les Royaumes de Joalla & de Portodali. Son embouchure est couverte par un banc de sable, qui n'en permet l'accès qu'aux Canots & aux petites Barques. Cependant elle a une Rade, où les Vaisseaux peuvent mouiller sur cinq & six brasses. Une lieue au Nord de la Place, on rencontre en mer quelques Basses, vis-à-vis une pointe sabloneuse que les François ont nommée la Pointe-blanche, & les Portugais Fazucho. Au Sud de cette pointe, l'espace d'environ trois lieues en mer, on trouve d'autres Basses, qui se nomment Baixos de Domingo Ramos. Deux lieues au Nord-Ouest de la même pointe, on découvre sous l'eau une chaine de rocs, qui s'appellent Baixo de Barbocim. Le Fort a du côté du Sud une autre riviere nommée Rio das Ostres ou la Riviere des huîtres. Les François ont un fort bon Comptoir à Joalla; & le chemin du Fort à Russisco et asses commode par

Etabliffement d'Albreda,

Ecueils aux en-

virons de Joalla.

terre, au travers des Villages qui bordent la Côte.

Le Comptoir d'Albreda, sixième Etablissement des François, est au côté du Nord de la Riviere de Gambra, presque vis-à-vis Jamessort. Il doit son origine au Sieur Brue en 1698, pendant que les François étoient en possession de Jamessort, & qu'ils commandoient toute la riviere. Mais la paix de Riswick ayant rendu cette derniere Place à l'Angleterre, ils sont demeurés maîtres d'Albreda (37).

En 1717, ils furent obligés de l'abandonner, par la violence & les extorfions du Roi de Barra, à qui leurs forces présentes ne leur permettoient pas de résister. Le S' Brue envoya vers ce Prince le S' de Sains, ancien Gouverneur de Gorée, pour lui faire des plaintes de son injustice. Il désavoua le fait, parce qu'il n'ignoroit pas que les François commençoient à se fortisser par un autre Comptoir qui se formoit à Vintain. Ainsi celui d'Albreda (38) sur rétabli, avec certaines précautions. Moore nous apprend (39) que le 17 de Novembre 1730, il sut consumé par un incendie.

Etablissement de Vintain, ou Bintam. Vintain, ou Bintam est un septiéme Etablissement des François sur la Riviere de Jereja, nommée aussi Riviere de Vintain ou de Saint-Grigon, qui se décharge dans celle de Gambra du côté du Sud, huit ou dix milles au-défus de Jamessort. Le Comptoir de Jereja, qui est sept lieues (40) plus haut, dépend de celui de Vintain; mais ces deux Places sont mal sortissées & n'ont pas besoin de l'être mieux. Leur Commerce est considérable. Le Sieur Brue,

(36) Barbot, ubi sup. p. 24. (37) Labat, ubi sup. p. 294.

(38) Ibid. Vol. I. p. 314.

(39) Voyages de Moore dans l'interieur de

l'Afrique, p. 51. (40) Labat dit ailleurs qu'il n'est qu'à trois lieues de Vintain par terre. DES VOYAGES. LIV. VI.

dans un voyaye qu'il fit par terre d'Albreda à Kachao, trouva le Canton de Vintain fort avantageux pour un Comptoir. A son retour au Senegal, en 1714, il obtint de l'Empereur, ou du Roi de Fogny, par un Traité, la per-

INTRODUC-TION.

mission de s'y établir en 1718 (41).

La Ville Negre de Vintain, est située sur la rive droite de la riviere, au revers d'une colline qui reçoit l'ombrage d'un grand nombre d'arbres. Elle a plusieurs Maisons bâties à la Portugaise, dont la principale est le Comptoir des Anglois. Les Portugais y ont une fort belle Eglise, & la Ville étoit autrefois plus considérable qu'aujourd'hui. Moore parle d'une belle Mosquée que les (42) Mahométans y ont bâtie, avec un gros œuf d'Autruche au sommet. Il ajoûte que les provisions y sont à bon marché.

Situation de la Ville des Negres.

Enfin, le dernier Comptoir des François sur cette Côte est celui de l'Isle de Bissao, ou Bissao. C'est encore au St Brue qu'ils ont l'obligation de cet Etablissement, pendant qu'il étoit Directeur Général en 1698. Il avoit obtenu le consentement du Roi Negre; mais les Portugais de Kachao s'y étant opposés, le Gouverneur François qu'il y avoit établi fut obligé de se retirer en 1699. Un second voyage, que le Sieur Brue entreprit pour rétablir son ouvrage, ne servit qu'à faire naître des différends avec le Gouverneur Portugais de Kachao, dont

Etabliffement

la décision fut renvoyée à la Cour de Portugal. Barbot rapporte que ce Comptoir est environné d'une Courtine, défendue par six ou huit canons de fer, & qu'en 1702 les François, pour augmenter leur sûreté, érigerent un Fort dans une Isle, près de l'embouchure de la Riviere de Kachao, revêtu aussi d'une Courtine & muni de huit piéces d'artillerie. En 1694 un Prince Negre du Pays fut baptisé à Lisbonne avec beaucoup de pom-

pes, & recut le nom d'Emmanuel (43).

#### CHAPITRE II.

Voyage en Lybie, particulièrement au Roïaume du Senegal fur le Fleuve Niger.

Et Ouvrage, composé par Claude Jannequin, sieur de Rochesort, sut Jannequin. public à (44) Paris en 1643. L'Auteur se justisse sur deux points dans sa 1637. Préface; 1°. D'avoir mis le Senegal & le Cap-Verd dans la Lybie, qui de son propre aveu est fort éloigné de cette Côte. Si c'est une faute, dit-il, il y est tombé les yeux ouverts, & pour se conformer à l'usage des Navigateurs, qui depuis deux siécles, ont nommé la même Côte Lybie maritime ou les Sables brûlés. Il entend ici sans doute Zarra ou le Désert, dans l'étendue duquel les Contrées dont il parle sont situées. Le nom de Niger qu'il donne à la Ri- mes Lybie mati,

Observations

Le Senegal & le Cap-Verd nom-

(42) Moore, ubi sup. p. 74. (43) Description de la Guinée, p. 428.

<sup>(41)</sup> On trouvera, ci-après, le Voyage du Sieur Brue à Kachao.

<sup>(44)</sup> Chez Charles Rouillard, in - 12. Il contient 228 pages, outre la Préface, & l'E-

pître dédicatoire à M. de Lyonne. Jannequin étoit natif de Chalons sur Saone. Il fit ses Voyages en qualité de Soldat. On l'accuse ici mal-à-propos de n'avoir pas mis d'autre datte que celle de son titre. Il s'en trouve quelques autres dans le cours de sa narration.

JANNEQUIN. 1637.

chés à Janne-

quin-

viere du Senegal paroît lui causer moins de scrupule; car il ne fait aucune Apologie de cette imitation des Modernes, quoiqu'elle n'en demandât peut-

être pas moins que l'autre.

Sa seconde justification regarde la négligence de son style, dont il promet qu'on sera dédommagé par la fidélité de ses Relations. Il assure qu'elles contiennent des remarques si curieuses, qu'elles ne peuvent manquer de répondre à l'attente de ses Lecteurs. Un Ecrivain qui remplit des promesses de cette nature, a droit sans doute de demander quelque indulgence pour son stile. Mais il semble que le sieur Jannequin n'en a pas moins besoin pour ses Remarques. Défauts repro-A parler naturellement la plûpart sont fort superficielles. Quoique de son propre aveu, par exemple, il ait remonté la Riviere du Senegal l'espace de foixante-dix lieues, il ne nomme pas un feul Village ou une feule Place de cette Riviere, ni même d'aucune autre partie d'un si grand Pays; à la réserve néanmoins de Terrier-rouge où se termina son voyage, & de Biyurt où il débarqua. Il est d'ailleurs si peu exact qu'il ne garde aucune apparence de Journal, & qu'il ne marque pas même la datte de son retour en France; de sorte qu'on n'en a pas d'autre que la datte générale de son titre, qui est l'année 1639. Ainfi l'on peut douter avec raison qu'un Auteur à qui la Géographie du Pays qu'il visite, paroît si indifférente, soit fort capable de répondre à l'attente qu'il veut exciter par sa Préface. Cependant il faut reconnoître que s'il n'avoit pas tant promis, on pourroit lui attribuer l'honneur d'avoir beaucoup mieux fait qu'on ne devoit l'espérer d'un Soldat. Ses observations sur les mœurs & les usages des Negres sont assez instructives, & souvent fort exactes & fort judicieuses. Reconnoissons un autre mérite dans son Livre; c'est d'être la premiere Relation d'un voyage François dans la Riviere du Senegal.

Motifs & commencement de fes Voyages.

Il s'embarque

à Dieppe pour le

Senegal,

forte d'introduction, où il rend compte des motifs de fon voyage. Il avoit accompagné en Angleterre M. de Bellievre, Ambassadeur de France, envoyé par Louis XIII. pour renouveller l'amitié entre les deux Couronnes. Mais sa jeunesse lui faisant désirer de courir un peu le monde, il quitta Londres & le service de l'Ambassadeur, après avoir assez bien appris la Langue Angloise. Il passa à Dieppe, où se promenant un jour sur le quai, il vit un Bâtiment, de deux cens tonneaux, prêt à faire voile. Quelques Religieux, qui étoient dans le même lieu, lui apprirent que ce Vaisseau alloit au Senegal, en Afrique, près du Cap-Verd; & s'appercevant qu'il marquoit de l'inclination pour ce voyage, ces bons Peres, dit-il, qui le prirent pour quelque jeune Libertin, fugitif de sa famille, employerent plusieurs argumens pour lui faire perdre ce dessein. Mais il avoit déja pris son partis. Sans s'arrêter à leurs remontrances, il s'informa où demeuroit le Capitaine. Il lui offrit son service en qualité de Soldat, dans une Compagnie qu'il avoit à bord. Cet Officier, qui En qualité de se nommoit Lambert, lui découvrant quelque capacité accepta ses offres, & Soldat & d'Ecri- le fit son Ecrivain, ou si l'on veut, son Sécretaire.

Jannequin divise son Ouvrage en vingt-neuf Chapitres, précedés d'une

Ils quitterent le rivage, le 5 de Novembre 1637; mais ils s'arrêterent quelques jours dans la Rade, pour se fournir de quelques nécessités qui manquoient encore au Bâtiment. Dans ce court intervalle ils faillirent d'être enlevés de dessus leurs ancres par une violente tempête, qui fit échouer à leurs yeux un Vaisseaux, dont tout l'Equipage périt. Le tems ayant changé, ils mirent à la voi-

1637.

Cérémonie du

le, & dans l'espace de deux jours ils gagnerent (45) Ouessant & les Sorlingues. Mais ils y furent surpris d'une seconde tempête, qui dura trois jours, & qui leur enleva leur vergue d'artimon. Lorsque le tems se fut éclairci, ils furent surpris de se trouver à la hauteur des Açores. Vers le même lieu, leur Bâtiment faillit d'être brûlé, par la négligence de quelques Soldats yvres, qui mirent le feu à un barril d'eau-de-vie.

Ils apperçurent bientôt l'Isle de Palma, une des (46) Canaries. Le Matelot qui faisoit la garde sur le hunier avertit qu'il découvroit près des Isles de Groffeur (47) un Vaisseau d'environ deux cens cinquante tonneaux, qui faisoit voile vers la Côte de Barbarie. On porta droit à lui; & l'ayant joint facilement, on trouva que c'étoit un Navire Marchand qui alloit des Canaries en

Le jour suivant on vit le Pic de Ténerise. L'Auteur fait la même Description qu'on a (48) déja vûe, de l'arbre merveilleux de Ferro; mais il ne la fait que sur le témoignage d'autrui. Il s'étend aussi sur la cérémonie du Baptême Baptême de merde mer. Ce bizarre usage est d'un établissement immémorial parmi les Matelots dans certains endroits de la mer, tels que le détroit de Gibraltar, le Tropique du Cancer, la Ligne; & tous les Etrangers qui passent dans ces lieux pour la premiere fois, sont forcés de s'y soumettre. Le Pilote se met en robe de chambre, ou se couvre de quelqu'autre robe; & prenant entre les mains son Livre de Cartes, il somme tous ceux qui n'ont point encore fait le voyage, de paroître devant lui. Ensuite il leur fait faire serment, sur son Livre, que toutes les fois qu'ils passeront dans le même lieu ils observeront l'ancienne coûtume. Un autre Homme, qui l'assiste dans cette cérémonie, donne à chacun un perit coup de plat d'épée sur le cou. Après quoi, leur ayant demandé quelque petit présent pour les pauvres, il les abandonne aux Matelots, qui leur plongent trois fois le devant de la tête dans une cuve d'eau, & qui leur en jettent quelquefois quelques sceaux sur le corps pour rendre le Baptême plus complet. Jannequin prétend que personne n'est exempté de cet usage; & pour confirmer son opinion, il raconte que le Roi Henri IV. passant de Saint-Malo à la Rochelle, & se trouvant dans un Canal dangéreux, qui se nomme le Raz, où il vit pratiquer cette cérémonie à ses Matelots, demanda sur quel droit elle étoit fondée; & qu'apprenant qu'elle est si ancienne qu'on n'en connoît pas l'origine, il ne fit pas difficulté de s'y soumettre.

Comme il manque plusieurs circonstances au récit de Jannequin, ce qu'on lit ici de lui semble demander d'être éclairci par le témoignage des autres Voyageurs. Durret, dont on a déja vû plusieurs sois le nom, a décrit pleinement (49) les usages du Baptême sous la Ligne. Les Matelots se déguisent de diverses façons. L'un se noircit le visage, l'autre se fait un masque de pâte. D'autres paroissent armés de mousquets & d'épées, de hallebardes, de broches & de poëlons. Le Pilote, pour se faire distinguer, tourne la doublure de fait Durret,

Témoignage de

Peinture qu'en

(45) Jannequin écrit Ouexen, & les Tradu-Ateurs Anglois Uschant.

(46) En nommant les Canaries (pag. 32.) Jannequin compte Madere dans leur nombre.

(47) On ne sçait ce que l'Auteur entend par ces Isles. Ce sont vraisemblablement les

Salvages.

(48) Voyez ci-dessus la description de l'Isle

(49) Voyage à Lima par Durret, pag. 92.

Jannequin. 1637.

son habit en dehors, & prend, en maniere d'écharpe, la premiere guenille qui se présente. Dans cet équipage, ils marchent ensemble vers la chambre du Capitaine, précedés par les trompettes, les timbales & tous les instrumens qui se trouvent à bord. Après quelques fanfares, le Pilote monte sur le tillac, & donne ordre que les pavillons soient déployés. Il se place dans un fauteuil, pour présider à la solemnité. On apporte devant lui une grande cuve remplie d'eau, avec un bâton qui la traverse & dont les bouts sont soutenus par deux Matelots. Les Passagers de distinction paroissent les premiers & s'asseyent sur le bâton, tandis qu'on leur présente un bassin, dans lequel ils ont la liberté de mettre quelqu'argent, qui les exempte d'être plongés dans l'eau. Cette espece de rançon est réglée suivant la qualité des personnes, depuis un écu jusqu'à douze, & chaque somme est enregistrée. En même tems un Matelot tient son coutelas suspendu sur le cou du Candidat, & le Pilote présentant son Livre de Cartes lui fait jurer, avec la main posée sur l'endroit où l'on suppose que le Vaisseau se trouve alors, qu'il obligera ceux qui passeront désormais avec lui dans le même lieu, d'observer la même cérémonie. On se contente, pour les personnes de quelque distinction qui rachetent leur liberté par un présent, de leur faire une petite croix noire sur le front & de les arroser de quelques goutes d'eau. Mais s'ils n'ont pas satisfait au Tribut, les deux Matelots lâchent le bâton qu'ils soutiennent sur la cuve, & les laissent tomber dedans, avec le soin de les y arroser encore de quelques sceaux d'eau qu'ils tiennent prêts. Un Amiral même n'est pas dispensé de ce ridicule usage, avec la seule dissérence qu'il n'est pas rançonné pour le présent. Lorsque la cérémonie est achevée, le Charpentier & les gens qui travaillent sous lui se présentent au Capitaine, chacun tenanr à la main quelqu'instrument de leur profession. Ils lui représentenr que, suivant l'ancienne coûtume, rous les Vaisseaux qui n'ont point encore passé dans le même lieu, doivent payer; & si le sien est de ce nombre, ils le prient de se conformer à cette regle. S'il leur fait un présent, la solemnité sinit à la satisfaction de tout le monde. Mais s'il refuse de payer, ils se prétendenr en droit de couper la figure du Beaupré. Les Mousses, qui n'ont jamais fait le voyage, sont dispensés du baptême, lorsqu'ils aiment mieux souffrir une autre cérémonie, qui est de recevoir sur leurs épaules nues un certain nombre de coups de fouers, au gré du Pilote.

Baptême du P.

Le Pere Labat, qui étoit Religieux Jacobin, raconte la maniere dont il recut le baptême (50) dans son passage en Amérique. Son premier Pilote, vêtu ridiculement, avec une grande épée de bois dans une main, & dans l'autre son Livre de Cartes, somma tous les nouveaux Passagers de paroître devant son Tribunal. Il étoit environné de douze ou quinze de ses Officiers, dans un habillement aussi ridicule que le sien. Labat, conduit par le Capitaine, qui devoit lui servir de Parein pour la cérémonie, trouva le Pilote assis sur une espece de trône couvert de peaux de mouton. Ses Officiers étoient debout des deux côtés, & son Sécretaire attendoit, la plume à la main, pour enregistrer les présens des Candidats. On avoit placé devant lui une cuve d'eau, accu un croc de fer qui la traversoit, sur lequel on sit assent lui une cuve d'eau, accu

<sup>(50)</sup> Voyage aux Isles de l'Amérique, Volume I. p. 34. & suiv.

ver la même cérémonie, à ceux qui passeroient le Tropique avec lui pour la premiere fois. Lorsque cette promesse fut achevée, le Pilote se leva gravement, & demanda au Capitaine quel nom il donnoit au Candidat. On lui donna le nom de Prêcheur, d'un Roc de la Martinique qui s'appelle de même. Après quoi le Pilote prit une coupe d'argent, dans laquelle il trempa ses doigts, & marqua Labat au front. S'étant remis ensuite sur son trône, il lui demanda quel présent il vouloit faire à l'Equipage. Labat donna trois écus, avec un baril d'eau-de-vie. Plusieurs Candidats, qui ne payerent point, surent plongés sans ménagement. Cette digression ne sçauroit passer pour inutile dans un Ouvrage qui appartient proprement à la Marine.

1637.

Le Vaisseau de Jannequin continuant sa course arriva sur la Côte de Bar-barie, qu'il ne cessa pas de suivre pendant cinquante ou soixante lieues, jus-de Barbarie. qu'au Cap-Blanc. Else est basse; & le rivage, qui est de sable brûlé, paroît continuellement fort uni. On relâcha au Cap-Blanc, dans la vûe d'y construire quelques Barques, qui sont nécessaires pour entrer dans la Riviere du Senegal; car les Vaisseaux sont obligés de demeurer à l'ancre dans la Rade. Comme l'Auteur ignoroit encore les raisons qu'on avoit de s'arrêter, il s'ennuya beaucoup du l'éjour qu'on lui fit faire dans un Pays qui lui parut maudit du Ciel. L'eau manquoit à bord, & l'on n'en put trouver sur la Côte, à quelque profondeur qu'on ouvrît la terre, ou plutôt le sable, qui est véritablement brûlé, & si mou qu'on n'y peut marcher cinquante pas. Cependant les Gens de l'Equipage étoient obligés de porter aux Ouvriers tous les secours dont ils avoient besoin. Leur fatigue auroit été soulagée s'ils avoient trouvé les Habitans plus sociables; mais ces Barbares, jugeant peut-être des Européens par Fétoché des Moeux-mêmes, n'osoient s'approcher pour faire l'échange de leur poisson, qu'ils res decette Côtes, prennent avec des fléches, contre le tabac, l'eau-de-vie & le biscuit des Matelors. Ils prenoient la fuite au moindre bruit qui partoit du Vaisseau, ou du chantier des Barques. Les François ne trouverent pas d'autre moyen, pour les engager dans quelque commerce, que de placer à quelque distance ce qu'ils vouloient donner pour leur Poisson, & de se retirer, en attendant à quoi ils se détermineroient. Ils comprirent cette maniere de traiter; & prenant les marchandises qu'on leur offroit, ils laisserent à la place une bonne quantité de poisson. Mais se défiant sans doute de quelqu'artifice, ils regagnerent leurs cabanes avec autant de précipitation que s'ils eussent été poursuivis. Ils menent une vie si misérable, qu'on les prendroit pour des squellettes, ressuscités d'entre les Morts, plutôt que pour des créatures humaines. L'unique soutien de leur vie est le Poisson, avec un peu de maiz & de tabac. A la vérité, le Poisson est si abondant sur leur Côte que la mémoire de l'Auteur n'a pu lui faire rappeller la quatriéme partie des noms. Les gens du Vaisseau prirent d'un seul coup de filet, trois cens Mullets, outre quantité d'autres especes, telles qu'un Corbin & un Pantousier, deux Poissons de la grandeur d'un Homme, des Bonites, au senegal, des Dorades, des Barbues, des Soles, des Carpes, des Bars, des Capitaines, des Machorans, des Rachaos, des Moines, des Negres, tirant tous leur nom de leur couleur ou de leur forme. Après avoir construit une seule Barque, le défagrément de ne pas trouver d'eau fraîche fit remettre en mer pour le Senegal, où l'on arriva dans peu de jours.

Différentes ef-

Le Vaisseau fut laissé à l'ancre près de la Barre; & le Capitaine, avec la

JANNEQUIN.
1637.
Les François conftruisent une maison.

plus grande partie de l'équipage, entra dans la riviere, où il aborda au Village de Byurt, ou Bievre, comme l'Auteur le nomme, à trois lieues de l'embouchure. Là, les François, avec le secours des Negres, bâtirent une maison pour se mettre à l'abri des grandes rosées, qui sont si dangéreuses dans le Pays, qu'on ne peut dormir l'estomac nud sans s'exposer à mourir le jour suivant. Pendant qu'une partie de l'Equipage saisoit cuire des briques pour l'édifice, d'autres s'occuperent à décharger les marchandises, à payer les droits qui revenoient à quatre Princes du Pays, & à trassquer avec les Negres. D'autres sturent employés dans les Bois à couper des branches sourchues, pour bâtir, sur la riviere, un Pont, qui devoit servir à recevoir les cuirs des Negres & à charger les Barques. Enfin d'autres allerent à la chasse des Certs & des Sangliers, & le reste demeura pour jetter les fondemens de la maison. Cette derniere occupations sur la plus pénible, à cause de l'excessive chaleur, & de la dissiculté qu'on avoit à trouver de l'eau.

Ils reçoivent deux Ambafladeurs Négres. Damel & Drak, Rois Negres.

Quatre ou cinq jours après leut arrivée, les François virent venir deux Alkades (51) Negres, fort bien montés, avec la qualité d'Ambassadeurs; l'un de la part du Damel (52), avec qui le Capitaine avoit contracté des liaisons d'amitié dans un autre voyage, pour l'assure de sa protection sur sont rerritoire; l'autre de celle du Brack, avec qui le Capitaine avoit eu quelque dissérend, mais pour le féliciter néanmoins de son arrivée, lui proposet une réconciliation, & lui offrir en un mot le choix de la guerre ou de la paix. Le Capitaine, que Jannequin nomme ici pour la premiere fois Lambert, ne balança point à choissir la paix, non qu'il appréhendât la guerre, mais dans la seule vûe de procurer du succès à son Commerce. L'Auteur observe à cette occasson que la crainte de l'artillerie faisoit tant d'impression sur les Sauvages, que soixante François bien retranchés auroient été capables de faire tête à six mille Negres.

L'Ambassadeur du Damel sur congedié avec les droits ordinaires, & des présens pour son Maître, qui consistoient en quelques barres de ser, du linge, quelques aunes de Frize rouge & bleue, de l'au-de-vie, du miel, de l'argent, des bracelets, des piques, des miroirs, des coureaux, des grains de verre, du cristal & du papier. Il sur chargé de dire à son Maître que ses Sujets pouvoient se rendre librement sur la Côte pour le trassc. L'Envoyé du Brack reçut aussi des présens pour le sien, avec ordre de lui demander quelque diminution de droits, parce que le Capitaine avoit eu depuis peu le malheur de perdre un Vaisseau. Le Brak ne se sit papier pour accorder cette saveur; mais l'Auteur remarque que s'il l'eut resusée, Lambert étoit résolu de ne lui rien donner, & n'en seroit pas entré moins hardiment dans les terres de son Do-

maine.

Fatigues des François. La Maison, ou le Fort, sur achevée avec beaucoup de peine, à cause des chaleurs excessives, & du trouble qu'on recevoit sans cesse d'un prodigieux nombre de petites Mouches qui s'appellent Marignons ou Maringouins. D'un autre côté, les provisions commençant à manquer, on étoit forcé de se réduire à la nourriture des Sauvages. Lorsqu'on eut vû la fin d'un ouvrage si dissicile, on remonta la riviere dans la Barque, en commerçant, à mesure qu'on avançoit, pour des cuirs, de l'ivoire, des gommes, des plumes d'Autruche,

(51) L'Auteur dit Alkati. Damel & de Brak comme des noms propres;

(52) L'Auteur semble regarder les noms de mais ce sont des titres.

de

de l'ambre-gris & de l'or. Les deux rives, jusqu'à Ferrier-rouge (53) sont d'une verdure continuelle, & revêtus de beaux arbres, aussi verds que les Orangers de France, avec les feuilles de la même forme, mais sans aucun fruit. Ces arbres, que l'Auteur appelle Paretuvier, ont de petites racines qui for- rives du Senegal. tent de la terre, & qui sont si fortes & en si grand nombre, qu'elles rendent Arbres nommés le chemin fort difficile. Les Forêts sont remplies d'échos, dont l'Auteur ne veut attribuer la cause qu'à la profondeur d'une si vaste solitude. L'agrément de l'ombre, dit-il, qui sert à rafraîchir le vent, la beauté de la perspective, & le son des trompettes mille sois redoublé par les échos, n'étoient pas une nombre, petite consolation pour les François dans ces climats brûlés du Soleil. Dans tous les lieux de leur passage, les Chefs des Negres venoient leur rendre des civilités, & leur apportoient pour présens, des Sangliers, qu'ils tuent avec leurs zagayes, ou qu'ils prennent dans des filets & dans des trappes. Enfin les Negres leur futent utiles en mille occasions, soit pour la pêche ou la chasse, soit pour leur servir de guides dans une infinité de lieux. Cependant Jannequin est persuadé que la crainte avoit plus de part à leurs services que l'affection. Les principaux Princes dont il rapporte les noms, sont le Damel, Roi des Ne- Principaux gres de Lybie (54), le Brack, Roi des Foulis; le Ramalingo, Roi ou Chef des Mores de Barbarie; & le grand Samba Lamma, Roi des Mores & des Barbariens (55), dir l'Auteur, qui bordent Tombuto. Les trois premiers sont Tributaires du Samba Lamma, dont la Couronne est héréditaire. Les Seigneurs Negres sont les Alkhadhis (56), ou Chefs de Villages, & les Marbuts ou les Prêtres.

JANNEQUIN. Agrément des

Echos en grand

Combat d'un

Jannequin n'eut aucune avanture extraordinaire dans ce voyage; mais il fait le récit d'un combat dont il fut rémoin, entre le Kamalingo, & un Lyon terrible. Ce Prince voulant faire connoître son courage & son adresse aux Combat d'Prince Negre François, les sit monter sur quelques arbres, près d'un Bois fort fréquenté des contre un Lion. bêtes farouches. Il montoit un excellent Cheval, & ses armes n'étoient que trois javelines, que les Negres appellent Zagayes, avec un coutelas à la Moresque. Il entra dans la Forêt, ou rencontrant bientôt un Lyon, il lui fit une blessure à la fesse. Le sier animal accourur vers son ennemi, qui feignit de fuir, pour l'attirer dans le lieu où il avoit placé les François. Alors le Kamalingo tournant tout d'un coup l'attendit d'un air ferme, & lui lança une seconde javeline, qui lui perça le corps. Il descendit aussi-tôt, & prenant un épieu, il alla au devant du Lyon, qui venoit à lui la gueule ouverte, avec un furieux rugissement. Il lui enfonça son épieu dans la gueule même. Ensuite fautant sur lui, le sabre à la main, il lui coupa la gorge. Après sa victoire, qui ne lui coura qu'une legere blessure à la cuisse, il prit quelques poils du Lyon, & les attacha comme un trophée à fon Turban. Jannequin confesse que les Negres de ce Pays l'emportent tellement sur les Européens, pour la force & le courage, qu'un de ces Barbares renversoit aisément d'une seule main le plus ro- gres.

Force des Ne-

Mmm

<sup>(53)</sup> Ce lieu est sur la Rive du Nord, à 70 lieues du Fort Louis. Voyez la Carte du Sé-

<sup>(54)</sup> Jannequin entend les Negres voifins du Sénegal. Voyez ci-dessus l'introduction de se Voyage.

Tome II.

<sup>(55)</sup> On ne sçait ce que l'Auteur entend ici par Barbariens. On verra d'ailleurs qu'il se trompe fur tous ces titres.

<sup>(56)</sup> On fçait que Khadi, ou al Khadi, fignific Juge chez les Mahométans. Les François, au lieu de Marbuts disent Marabouts.

JANNEQUIN. 1637. Crédulité de l'Auteur.

buste des François; de sorte que s'il étoit question d'en venir aux coups, dans un combat d'homme à homme, il ne doute pas que l'avantage ne demeurât toujours aux Négres. Il parle ailleurs de leur commerce avec le diable, dans des termes qui ne sont pas un honneur extrême à ses lumieres; sur-tout lorsqu'il déclare que les jeunes Negres ne peuvent (57) apprendre à lire & écrite l'Arabe, sans le secours de l'esprit malin; & qu'il paroît persuadé que leurs Marbuts ou Marabouts reçoivent de lui, dans un commerce particulier, des informations sur les choses (53) dérobées. Cependant si l'on passe à l'Auteur cette grossiere crédulité, qui paroît venir d'un désaut d'éducation, il paroît que ses observations sur les Negres sont exactes & sidelles. Mais on les remet, suivant la méthode qu'on s'est proposée dans cet Ouvrage, à la description du Pays même, qui ne sera pas éloignée de cet article, & l'on se borne ici à suivre l'Auteur dans l'histoire de son voyage.

Euf d'Autruche qui produit saus être couvé.

Il raconte qu'un Negre lui ayant fait présent de deux œus d'Autruche, pour les porter en France, il les enveloppa sort soigneusement dans de l'étouppe, & les mit dans sa cassette. Quelque tems après, le hazard lui ayant fait jetter les yeux sur ce dépôt, il sut surpris de voir remuer l'étouppe, & d'appercevoir qu'un de ses œus étoit casse. Il cherchoit avec surpris la cause de cet événement, lorsqu'il apperçut une jeune Autruche, qui s'essorcit de rompre la membrane intérieure qui étoit encore entiere. Il lui ouvrit aussi-tôt le passage, & la trouvant toute formée, il la nourrit pendant huit jours avec de l'herbe. Il ne doute pas, dit-il, que la même chose ne sût arrivée au second œuf, s'il n'eût pris soin de le vuider, pour en porter l'écaille en France-Mais il laisse droit de conclure, que les œufs d'Autruche n'ont pas besoin d'être couvés pour la formation des poussins, & pour les faire éclore (59).

Effets du tonnerre & de la pluic au Senegal.

Dans le Chapitre où l'Auteur parle des saisons, il se plaint beaucoup de l'incommodité d'un climat, où le tonnerre & la pluie produisent non-seulement de grandes inondations de rivieres, mais encore des vers sur les Hommes & sur les animaux. C'est particuliérement aux mois de Juillet, d'Août, de Septembre & d'Octobre, quelquefois même jusqu'au commencement de Novembre. Aussi les Negres bâtissent-ils leurs maisons dans des lieux élevés. Les François, qui avoient négligé cette précaution, eurent le désagrement de voir leur premier étage rempli d'eau pendant toute la durée de cette saison, & de ne pouvoir sortir sans avoir l'eau jusqu'aux épaules. Ce contretems leur fit hâter les préparatifs de leur départ. Ils envoyerent à bord une partie des marchandises qu'ils s'étoient procurées par leurs échanges. Les cuirs & les peaux n'étant pas tannées, demandoient beaucoup de soin pour les garantir de l'humidité de la mer. On les fit d'abord tremper pendant douze ou quinze heures dans de l'eau salée. Ensuite les étendant au Soleil, on les sit secher à demi. Après quoi les ayant doublées, on acheva de les faire secher entiérement dans cette situation, pour les mettre dans l'endroit le plus sec du Vaisseau. Jannequin prend occasion de tous ces embarras, pour condamner les Européens, qui se laissent conduire, par le desir du gain, dans des contrées où il prétend que les Negres seuls peuvent resister à la chaleur & à l'intemperie du climat.

(57) Pag. 118.

(58) Pag. 120. tes d'œufs réufliffent avec l (59) Ce que Jannequin trouvoit surprenant chaleur constante & moderée.

ne l'est pas aujourd'hui pour nous. Toutes sortes d'œufs réussissent avec le secours d'une

Les incommodités de la saison, qui ne faisoient qu'augmenter, ayant fait prendre aux François la résolution de quitter un Pays si mal sain, l'Auteur se croit obligé d'apprendre à ses Lecteurs que les Royaumes dont il a parlé Départ du Vaissont arrosés par le Niger; qu'après avoir traversé le Royaume de Tombuto, seau de Jannece sleuve se divise en trois branches: que la premiere passe en Barbarie, sous le Tropique du Cancer; que la seconde arrose les quatre Royaumes qu'il a nommés, & se jette dans la mer entre la Barbarie & le Senegal; & que la Géographiques. troisiéme, dont le cours est plus long que celui des deux autres, se décharge près de la Côte de Guinée. Il ne donne pas plus d'étendue à sa description, sous prétexte que les Géographes ont assez parlé de ces rivieres; de sorte que n'ayant parlé qu'après eux, ce qu'il dit ne peut servir à prouver que le Senegal foit une branche du Niger. Il sembloit néanmoins, par le titre de son

Livre, qu'on en pouvoit esperer d'autres éclaircissemens.

Lambert mit à la voile pour les Isles du Cap-Verd. Il y prit des rafraîchissemens, sans lesquels il auroit perdu douze ou quinze Matelots, assligés de quipage, & leur différentes maladies. Les uns étoient attaqués dans les nerfs, & ressentoient des accès de foiblesse qui ressembloient beaucoup au mal caduc. D'autres étoient tourmentés du scorbut, & n'auroient pas conservé une de leurs dents, s'ils n'avoient trouvé un remede souverain dans la graisse des Tortues. Cependant on fut huit jours entiers à tourner entre les Isles de Saint Nicolas & de Saint Vincent, qui sont à sept lieues l'une de l'autre, avant que de pouvoir entrer dans la Baye de Saint Vincent, où l'on trouva les restes d'un Equipa-Vaisseau Frange François, dont le Vaisseau avoit péri quelque tems auparavant par l'igno- coisrance du Pilote. Il s'étoit noyé trois Matelots. Ceux qui étoient échappés au naufrage, & qui avoient regardé comme un bonheur de pouvoir gagner une Isle inhabitée, y avoient trouvé des Tortues. Avec le secours d'une pierre & d'un briquet, qu'un d'entre eux avoit sauvé dans sa poche, ils avoient eu l'art de les préparer. Ils avoient vêcu de cette maniere, jusqu'à ce qu'ils avoient découvert un Vaisseau Anglois qui faisoit voile aux Isles de Peru, & qui avoit envoyé sa Chaloupe au rivage. Le Capitaine, quoique disposé à les secourir, n'avoit pû recevoir que la moitié de leur nombre, parce que ses provisions n'étoient pas suffisantes. Ils avoient tiré au sort, & les plus heureux étoient passés sur le bord Anglois, tandis que les autres avoient continué de vivre dans la même misére jusqu'à l'arrivée de Lambert.

L'état déplorable où il les trouva réduits le toucha d'une vive compassion. Tous les gens de l'Equipage étant entrés dans les mêmes sentimens, chacun Matelots reçois'empressa de leur donner des vestes, des bas & des hautes-chausses, pour de Jannequins couvrir du moins leur nudité. Outre les peines qu'ils avoient essuyées dans une situation si misérable, on consideroit qu'ils avoient perdu tout le fruit de leur voyage. Cependant il falloit que la pitié de Lambert & de ses gens fût extrême, pour leur faire oublier qu'ils commençoient eux-mêmes à manquer de vivres, & que depuis quatre jours, l'Œconome du Vaisseau avoit diminué la mesure ordinaire du biscuit. Avec ce tetranchement même, il ne leur en restoit que pour deux mois, qui étoient le plus court espace dans lequel ils pussent esperer d'arriver en France. Aussi se ressentirent-ils de l'excès

de leur charité vers la fin du voyage.

Les Tortues qu'ils trouverent en abondance à Saint Vincent, servirent Mmm ij

1637.

Ses remarques

Maladie de l'E-

460

JANNEQUIN. 1637. Trifte état où le fien fe trouve géduit.

Jannequin relâche à Camaret

en Bretagne.

non seulement à rétablir les Malades, mais à prolonger leurs provisions, par le soin qu'ils eurent d'en saler quelques barrils. Ils carenerent aussi leus Vaisseau, & la provision d'eau sur renouvellée.

Les vents furent si peu favorables à leur retour, qu'ils furent arrêtés beaucoup plus long-tems qu'ils ne s'y étoient attendu. Trois semaines avant qu'ils arrivassent à la vûe des Côtes de France, leurs provisions se trouverent tellement diminuées, qu'ils furent réduits à trois onces de biscuit par jour ; encore étoit-il si moisi, qu'ils étoient obligés de le tremper dans la graisse de leurs Tortues pour le pouvoir avaller. La faim, qui devint le mal commun, réduisit les plus robustes à la figure d'autant de squellettes. Jannequin proteste qu'en se mettant au lit, il se trouvoit si maigre, qu'il n'étoit pas reconnoissable à ses propres yeux. Il ajoûte qu'en abordant à Camaret en Bretagne, les Soldats & les Matelots se hâterent de vendre leurs habits, leur linge & tout ce qu'ils ne portoient pas actuellement sur eux, pour acheter des vivres; & qu'ils se remplirent si avidement l'estomac qu'en retournant à bord, ils étoient incapables de se remuer pour le service du Vaisseau. Ils passerent huit jours dans cette Baye, autant pour se remettre de leurs souffrances que pour attendre quelques Vaisseaux du Canada & des Isles de Peru, qui y avoient aussi relâché par la crainte des Armateurs de Dunkerque, dont cette Côte étoit infestée. Les Capitaines de tous ces Bâtimens convintent de mettre ensemble. à la voile, & choisirent Lambert pour les commander jusqu'à Dieppe, où ils arriverent heureusement dans l'espace de quarante-huit heures. Cependant ils faillirent de manquer ce Port, par l'inadvertance de leurs Pilotes, qui ne se croyoient encore qu'à la hauteur du Havre-de-Grace; lorsqu'à la pointe du jour ils reconnurent qu'ils étoient proche de Saint Valery. Ils entrerent

Il arrive à Dieppe.

au Port de Dieppe avec la marée suivante.

Jannequin a joint trois Figures à sa Relation. 1° Celle du Poisson que les François nomment *Pantoussile*, & les Anglois *Hammersish*, page 45.2°. Une Ville des Negres, fort mal deslinée, page 75.3°. Un Negre, vêtu à la mode du Pays, page 94.

#### CHAPITRE III.

## Voïages du S' André Brue au long des Côtes occidentales d'Afrique.

BRUE. 1697. Observations préliminaires.

Mérite de M. Bruc-

L'EST au Pere Labat qu'on doit la publication de ces voyages dans sa nouvelle Relation de l'Afrique Occidentale; ou plutôt son Ouvrage est composé presqu'uniquement sur les Mémoires qui lui avoient été sournis par le Sieur Brue. Quand on considere avec quelle prudence ce Directeur géneral du Commerce François au Senegal, ménagea les affaires de la Compagnie, & quelle considération il s'attira des Rois Negres dans tous ses voyages, on prend nécessairement une haute idée de son esprit & de son habileté. Un si long séjour en Afrique, avec une réputation si juste, ne put manquer de lui fournir les meilleures occasions pour s'instruire des mœurs & des usages du Pays, & doit donner, par conséquent, autant d'autenticité que d'agrément à ses Relations.

Il fut nommé pour succeder en 1527 au sieur Jean Bourguignon, premier

Directeut de la quatrieme Compagnie Françoise du Senegal. Les affaires de la Compagnie, qui étoient en fort mauvais état, changerent avantageusement sous sa direction, & seroient devenues encore plus florissantes, s'il eût reçu ses différens emles secours nécessaires à ses entreprises. Il fit deux voyages sur la rivière du plois au service Senegal, l'un en 1697, l'autre en 1698, qui rétablirent le crédit de la Compagnie chez tous les Princes voisins. En 1700, il fit parterre le voyage de la Gambra à Cachao, & de-là celui de l'Isle de Bissao, ou (a) des Bissages pour les intérêts du même commerce. Mais les affaires ayant commencé à décliner par divers contretems, il fut rappellé en France dans le cours de l'année 1702 pour y communiquer ses vûes sur le moyen de les rétablir. La cinquième Compagnie du Senegal le pria de reprendre la Direction génerale en 1714, après avoir perdu le sieur Mustelier, qui étoit mort en 1711 à Tuabo. M. Brue passoit pour le seul homme de France qui pût rendre de l'éclat au commerce des François en Afrique. Mais ses propres affaires ne lui permettant pas d'accepter cette Commission, il proposa, pour remplir sa place, M. de Richebourg, alors Gouverneur de Gorée, que la Compagnie reçut à sa recommandation.

Ce nouveau Directeur eut le malheur de se noyer le 2 de Mai 1713, est traversant la riviere du Senegal. Alors M. Brue fut si vivement sollicité par la Compagnie de reprendre son ancien poste, qu'il ne pût refuser d'y consentir. Il partit de Nantes le 15 de Mars 1714; & le 20 d'Avril, il arriva heureusement au Fort Saint Louis. Le succès de sa conduite répondit aux espérances de la Compagnie. En 1715, il sit le voyage du Senegal au Désert, pour le commerce des gommes. La même année, il en fit un autre pour découvrir le Lac de Kayor. Ensuite la Compagnie des Indes ayant acheté avec l'approbation du Roi, les droits de la cinquiéme Compagnie du Senegal, les Directeurs de ce nouvel Etablissement, qui connoissoient le mérite de M. Brue, l'engagerent par des offres fort avantageuses à conserver la Direction génerale, jusqu'au mois de Juin 1720, que ses affaires l'obligerent de retourner en France, après avoir résidé, en deux sois dissérentes, onze années entieres en Afrique.

Aux Mémoires de M. Brue, le Pere Labat a joint ce qu'il a pû trouver de conforme à ses vûes dans les autres Auteurs. Mais n'ayant pas toujours L'Editeur de ses pris soin de citer ses autorités, il nous laisse souvent embarrasses à distinguer les informations qu'il avoit reçues de M. Brue, de ses propres reflexions, gnages. Ainsi l'on ignore, assez ordinairement, à qui l'on a l'obligation de ce qu'il rapporte, ou dans quelle quantité ces additions font partie de son Ouvrage. A la vérité lorsqu'il parle des Végetaux, des Oiseaux, & des autres Animaux, il cite souvent les Anciens & quelquesois les Modernes. Mais il en faut donc conclure que tout n'appartient pas à M. Brue; & dans les endroits mêmes où l'on pourroit croire que c'est d'après lui qu'il écrit, parce qu'il ne prend soin de citer personne, nous avons fait remarquer dans nos Notes qu'il emprunte quelquefois, mot-à-mot, des passages entiers de plusieurs Ecrivains modernes. En un mot, on ne peut s'assurer qu'il ait donné aucune partie des Mémoires résulte de M. Brue sans mêlange, à la reserve des Journaux, des Négociations, & des Descriptions. Cependant, quoiqu'il ait publié son Ouvrage pendant la

Embarras qui resulte de ce mê-

<sup>(</sup>a) Labat écrit Bissaux, Cachaux, en affectant toujours les terminaisons Françoises. On sera souvent obligé de relever ses fautes.

BRUE.
1697.
Autre confufion qu'on se propose ici d'éviter.

vie de cet illustre Voyageur, il n'a pas fait difficulté de le donner pour garant de la vérité de ses Relations.

On peut lui reprocher encore d'avoir mêlé confusément dans sa narration les Journaux & les matieres, pour en rendre apparenment la lecture plus agréable par la variété des sujets. Mais faisant profession dans ce Recueil de regarder l'utilité comme notre premiere régle, nous ne balançons pas à suivre ici la méthode dont nous nous sommes fait une loi, en reduisant notre narration à l'ordre du tems. Ainsi nous commencerons l'article de M. Brue par son voyage de Russico au Fort Louis, que l'Editeur place le dernier; & nous en placerons même un autre, dans l'intervalle, parce qu'on en peut ti-ret, pour la Géographie du même Pays, des éclaircissemens qui ne doivent pas être rejettés plus loin.

§. I.

### Differends entre Brue, & le Damel, Roi de Kayor.

Affection du Damel pour Brue, L n'y avoit pas long - temps que Brue étoit arrivé au Fort Louis, en 1697, avec la qualité de Directeur & de Gouverneur Géneral pour la Compagnie, lorsqu'à l'occasson de cent cinquante Esclaves, qu'il acheta dans l'espace de trois semaines à Russeo, il sit connoissance avec Latirfal Saukabé, Roi de (60) Kayor, qui porte le titre de (61) Damel. Les présens du Géneral François, joint aux marques de respect avec lesquelles il traita ce Prince, le mirent si bien dans son esprit, qu'il ne se faisoit point une partie de plaisse à laquelle il ne sut invité. Le Damel sit danser ses semmes en sa présence, & ne pouvoit ètre un instant sans le voir. Cette samiliarité devint suspecte au Géneral. Elle pouvoit couvrir quelque trahison; ou du moins ce pouvoit être un artisse, pour amener insensiblement quelque demande extravagante, qui pouvoit devenir l'occasson d'une querelle. L'événement justifia ses soupcons. Le Damel lui demanda un jour, avec beaucoup d'instances, une certaine quantité de marchandises qui ne pouvoit être accordée sans nuire au Commerce François; & le Géneral embarrasse ent besoin de toute son adresse pour se désendre.

Naissance de Leurs différends,

Avec quelques civilités qu'il eût adouci son resus, il en resta beaucoup de mécontentement au Roi Négre. Ce commencement de mésintelligence sut augmenté par la malignité ou l'imprudence du Gouverneur de Gorée, qui dit un jour à quelqu'un des Officiers du Damel, que le Géneral n'avoit pas sait voir ses plus belles marchandises à son Maître, & qu'au lieu de lui présenter des pieces de drap d'onze aunes, il ne lui en avoit donné que de cinq aunes & demie. C'étoit assez pour faire éclater le ressentiment de ce Prince. Il reprocha vivement au Géneral de l'avoir trompé, & le menaça de sa vengeance, Il ajoûta, en grinçant les dents, que les François devoient considerer de qui dépendoient leurs Comptoirs au Senegal & à Gorée; qu'il pouvoit les en chasser, ou les y faire mourir de faim, en défendant à ses Sujets de leur sournir des vivres; que si ses Prédécesseurs avoient eu la foiblesse de faire des Traités désavantageux avec les François, & de leur ceder une partie de leurs Côtes, rien ne l'obligeoir à se couvrir de la même honte; qu'il étoit le Maî-

Ils ont enfemble une explication fort vive.

(60) Villault écrit Kayllor.

(61) On ne nous apprend pas ce que ce titre fignifie,

tre dans ses Etats; & qu'ayant le droit de commercer avec toutes les Nations du Monde, il ne manqueroit pas de forces pour réprimer ceux qui entrepren-

droient de s'y opposer.

Brue lui représenta que s'il étoit résolu de violer la soi d'un Traité qui avoit été jurée si solemnellement, il pourroit bientôt s'en repentir, parce que la Compagnie étoit assez puissante pour le forcer d'executer ses promesses; que le Roi de France se ressentiroit de l'outrage qu'il verroit faire à ses Sujers, & non-seulement ravageroit ses Côtes, mais ses assujettiroit par des Forts, dont toutes les Puissances d'Afrique ne pourroient secouer le joug; qu'à l'égard du Commerce, la Compagnie auroit toujours soin de lui fournir les marchandises convenables, & seroit toujours prête à les échanger pour les siennes. Ensuite, pour moderer son ressentiment, il lui sit présent de quelques pieces de drap d'onze aunes. La bonne intelligence parut rétablie par dement. cette explication. Lorsque Brue quitta Rufisco, le Damel le fit conduire jusqu'au rivage par ses principaux Officiers, au bruit des tambours & des trompettes.

BRUE.

1697.

Guerre du Damel, & fecours qu'il demande

Quelque tems après, l'Alkade (62) de Rufisco fut envoyé au Géneral pour lui apprendre que le Damel avoir réfolu de déclarer la guerre au Burbaghiolof (63), c'est-à-dire, au Roi des Jalofs, & pour lui demander de sa part un aux François. secours de douze Laptots (64), qui entendissent l'usage des armes à seu. Brue, qui connoissoit les caprices de ce Prince, & qui ne vouloit lui donner aucun sujet de plainte, sit assembler tous les Laptots qui étoient au service de la Compagnie, & laissa au Député la liberté de choisir. Mais comme la plûpart n'étoient pas Sujets du Damel, & n'avoient aucune obligation de le servir, ils refuserent d'accompagner l'Alkade; de sorte que ce que le Géneral put faire de mieux, fut de lui donner deux de ses Interprétes, qu'il pourvut d'armes & de munitions. La guerre fut courte. Neuf jours après, le Damel renvoya ces deux hommes au Géneral, avec beaucoup de remercimens & de civilités.

Il s'étoit mis en campagne avec deux mille chevaux, & le même nombre de gens de pied, entre lesquels il en avoit deux cens qui portoient des armes à feu. Le reste n'étoit armé que de zagayes, de sabres & de sleches. Son équipage confistoit en soixante-deux Chameaux, dont l'un portoit deux pieces de campagne, un autre sa charge de mousquets, un troisiéme de la poudre & des balles, un quatriéme les zagayes du Prince; & le reste, de l'eau & des provisions. Il avoit fait trente lieues à la tête de cette armée; mais la Princesse Linghera, sa mere, lui ayant representé qu'il s'exposoit à périr avec toutes ses Troupes, dans les déserts arides qu'il falloit traverser pour gagner les Etats du Burbaghiolof, & les Grands s'étant joints à cette Princesse pour lui faire changer de résolution, il avoit pris le parti d'abandonner son entreprife.

Circonstances de la guerre diff

D'un autre côté le Butbaghiolof, qui avoit assemblé ses forces pour résister. à l'invasion, n'apprit pas plutôt cette retraite, qu'il fit marcher un détache.

(62) Les Auteurs Anglois après avoir décide, comme on l'a vû dans l'article précedent, qu'il faut mettre Alcadhis, ne laissent pas de suivre ici l'Auteur François. Mais je m'attacherai au plus grand nombre qui écrit Alcade.

(63) Labat écrit Bourbaguiolof, d'autres Bourguiolof.

(64) Ce sont des Negres libres. D'autres François écrivent Lapsots. Les Anglois appellent ces mêmes Négres Gromettes & Gumets.

BRUE. 1697.

Il est soupçonné de manquer de courage.

ment sous la conduite de Biram Ruba, son Lieurenant Géneral, pour ravager les Etats du Damel. Ce Géneral Negre prit & brûla fix ou sept Villages, enleva des Esclaves, & fit un butin considérable sans trouver la moindre opposition au succès de ses armes. Le Damel, informé de sa disgrace, se contenta de répondre que Biram Ruba, n'étant point Monarque, il dédaignoit de se mesurer avec un si vil ennemi. Cette excuse donna fort mauvaise opinion de son courage. Ses Sujets auroient desiré du moins qu'il eût fait marcher un de ses Officiers à sa place. Mais il avoit appréhendé, sans doute, que celui qu'il auroit revêtu du Commandement de ses forces, n'eût abusé de sa confiance pour usuper la Couronne. Cette idée, jointe à celle qu'il avoit du mécontentement de ses Peuples, lui inspira tant de jalousse & de soupçons, qu'il n'osoit se fier à personne autour de lui, & qu'à l'exception des voyages qu'il faisoit à Rufisco pour le Commerce, il se tint constamment renfermé à Saram, sur les limites de Kayor & de Joal, avec un petit nombre d'Officiers & d'Esclaves à qui il avoit donné sa constance.

Tandis qu'il étoit dans cette retraite, Brue ayant reçu par les Vaisseaux de France un assortiment de marchandises, se hâta, suivant sa promesse, de lui donner avis que s'il avoir un nombre suffisant d'Esclaves, les François Maniere dont du Comptoir étoient prêts à traiter avec lui. Les Princes Negres ont touil se procure des Esclaves pour le jours une ressource commode pour se procurer des supplémens d'Esclaves; c'est de vendre leurs propres Sujets. Les prétextes ne leur manquent pas pour justifier leur violence & leurs rapines. Le Damel eut recours à cette méthode, parce que devant déja beaucoup à la Compagnie, il n'espéroit pas que le crédit fut continué. Il se saisit de trois cens Negres, qui ne s'attendoient pas à cette injustice; & pour s'épargner les frais de leur entretien, il fit avertir aussi-tôt les François qu'il avoit des Esclaves à leur livrer, & que si le Géneral

vouloit se rendre à Russico, il s'y trouveroit pour le recevoir.

Marchandises que les François lui présentent.

commerce.

Brue s'y rendit & fut reçu avec de grands témoignages d'amitié. Les droits & les présens, qui accompagnoient toujours la premiere visite, mirent le Prince en bonne humeur. Il avoit demandé un lit assez propre, avec une armure de la meilleure trempe, que le Géneral lui faisoit apporter. Mais quoiqu'il trouvât le lit de son goût, il refusa de l'acheter quand on en eut mis le prix à vingt Esclaves. Il s'étoit flatté qu'on lui en feroit un présent. La Compagnie n'étoit pas assez contente de ses bons offices pour lui accorder cette gratification. Il se revêtit de l'armure, pour en faire l'essai; il la trouva trop pesante, D'ailleurs ses (65) Marbuts lui avoient persuadé que leurs Amulets, qu'il appellent Gris-gris (66), le garantiroient de toutes fortes de blessures, à l'exception des balles, que les Negres appellent poufs, & contre lesquelles leurs Prêtres confessoient que les enchantemens n'ont pas de vertu, Cependant le Damel regretroit beaucoup de ne pouvoir obtenir plus de marchandises qu'il n'avoit d'Esclaves à livrer. Brue lui proposa d'accorder aux François la permission d'en prendre eux-mêmes autant qu'il en falloit pour se payer. Mais il n'eut pas la hardiesse d'y consentir, dans la crainte d'exciter de nouveaux troubles. Ainsi, malgré son chagrin, il fut obligé de se passer pour

<sup>(65)</sup> Ecrivant d'après les Anglois, je con-(66) Les Anglois les appellent Gregories, ferve Marbuts qu'ils donnent pour le vrai nom mais ils conviennent que c'est une corruption, au lieu de Marabouts.











T.II.N.º V.







cette fois, de ce qu'on ne voulut pas lui donner à d'autres conditions. Mais il en marqua beaucoup de ressentiment. Il dit au Géneral François qu'il se reprochoit de s'être relâché trop facilement sur plusieurs droits dont la perte diminuoit son revenu, particulièrement sur celui d'une barre de fer pour entre le Damel & chaque Esclave transporté, & sur quelques impôts qui regardoient les provisions. A la vérité ce Prince avide s'étoit efforcé d'augmenter les droits; mais la Compagnie avoit toujours reclamé contre ses prétentions, & demandé qu'ils demeurassent sur l'ancien pied. Cependant il accompagna ses plaintes de tant de menaces, que le Géneral, foûtenu alors par trois Vaisseaux de guerre, ne balança point à lui répondre que la Compagnie le forceroit d'executer ses Traités, & que si lui ou ses Alliés entreprenoient quelque innovation, ils devoient s'attendre à voir ravager leur Pays avec plus de rigueur qu'il ne l'avoit été par du Casse. Comme le Damel n'ignoroit pas que les essers pouvoient répondre aux menaces, il prit le parti de devorer son chagrin, en attendant l'occasion de le faire éclater.

BRUE. 1697.

#### §. I I.

# Voyage, par terre, de Rufisco au Fort Saint Louis.

Velque tems après cette contestation, Brue qui étoit à Gorée, se trouvant appellé au Senegal par des raisons pressantes, & se défiant de la mer dans une saison peu favorable; prit la résolution de faire le voya- voyager par terge par terre. Il crut devoir donner avis de son dessein au Damel, qui étoit realors à Rufisco. Ce Prince lui promit toutes sortes de secours & de commodités pour son entreprise, à condition qu'il voulût s'arrêter quelques jours avec lui. Le Géneral y consentit; & dès le même jour, il se rendit à Russisco, qui est situé sur la Côte, à trois lieues de l'Isle de Gorée.

Ses Mémoires ne contenant aucune description de cette Ville, il est naturel ici d'y suppléer par les Relations de quelques autres Ecrivains. Barbot observe que son véritable nom, tel qu'elle l'a reçu des Portugais, est Rio-fresco, c'est-à-dire, Riviere fraîche, d'une petite riviere qui traversant des bois fort épais, conserve en tout tems beaucoup de fraîcheur. Les Hollandois lui ont donné le nom de Vishers Dorp, du grand nombre de Pêcheuis qui l'habitent. Mais les François s'étant tenus au nom Portugais, se sont contentés de

le corrompre, en faisant de Rio-fresco, Russico ou Russique (67).

A l'Ouest-Sud-Ouest de la Ville, il y a un (68) Cap; & vis-à-vis du Cap, à quelque distance, un grand rocher, environné de basses fort dangereuses, qui a reçu des Hollandois le nom de Kampaen, à l'honneur de Claes Kampaen, célebre Avanturier de leur Nation, qui s'en approcha le premier. Cependant le Canal entre ce rocher & le Continent, ne manque pas de profondeur, & les Vaisseaux ordinaires peuvent y passer sans peril. Barbot assure que toutes sortes de Vaisseaux peuvent mouiller dans la Rade de Russsco (69) sur un excellent fond de sable, entre six & sept brasses.

(67) Jobson l'appelle Travisco.

Rufisco. Voyage d'Issiny par Loyer en 1701,

Description de

<sup>(68)</sup> C'est ici apparemment le Cap Bernard, p. 54. près duquel est un Village, à deux lieues de Tome II.

<sup>(69)</sup> Description de la Guinée, p. 22.

BRUE. 1697. Cette Ville.

La Ville de Rufisco est entiérement couverte par un grand bois de palmiers & d'autres arbres, au-delà duquel (70) on trouve des plaines à perte de Bois de Comore, vûe. Le bois, la plaine, & les petites Dunes sabloneuses qui sont entre la mer & la Ville, forment une perspective fort agréable pour les Bâtimens qui

Les Officiers du Damel y resident.

s'approchent du rivage, sur-tout dans la basse marée (71). Le Damel a plusieurs Officiers (72) qui font leur résidence à Russico, sous un Chef de la même Nation, que les Portugais nomment Alcayde. Ce Gouverneur est en même tems Juge de la Ville, avec un Lieutenant qui se nomme Jerafo. Ces deux Commandans ont l'administration de toutes les affaires, & la Commission de recevoir tous les droits du Prince pour l'ancrage & les marchandises. Cependant on appelle de leur Tribunal à celui du Kondi, c'est - à - dire, du Viceroi & Capitaine Géneral de toutes les Troupes de Kayor (73).

Chalcut exceffive du Pays.

La chaleur est insuportable à Russico pendant le jour, sur-tout à midi, dans le cours même du mois de Décembre (74). Du côté de la mer, le calme est ordinairement si profond qu'on n'y ressent pas le moindre sousse; & le bois arrête aussi le mouvement de l'air du côté des terres. Aussi les Hommes & les Animaux n'y peuvent-ils respirer; sur-tout au long de la Côte dans la basse marée, car la reverberation du fable y écorche le vifage & brûle jusqu'à la semelle des souliers. Ce qui rend encore cet endroit plus dangereux, c'est la puanteur d'une prodigieuse quantité de petits Poissons pourris que les Negres y jettent & qui répandent une mortelle infection. On les y met exprès, pour les laisser tourner en pourriture, parce que les Negres ne les mangent que dans cet état. Ils prétendent que le sable leur donne une sorte d'odeur nitreu-

Comment les Négres aiment le poisson.

Baye de France.

La Baye, que les François ont nommée Baye de France, abonde en plusieurs sortes de grands & de petits Poissons. Quantité de Pêcheurs en fournissent la Ville, & rendent le même service aux Villages voisins dans leurs Canots. La Ville de Rufisco est précisement (76) au fond de la Baye. Il s'y fait un commerce considérable de cuirs, mais petits, parce qu'on n'y tue gueres que de jeunes bêtes. Le pays voisin est rempli de bestiaux & de volaille de dissérentes sortes, sur-tout de Pintades. Le vin de palmier n'y est pas en moindre abondance, & les Negres le changent volontiers pour de l'eau de vie, qu'ils appellent Abondance des sangara, & qu'ils aiment excessivement. On a communément un Veau gras & de bonne taille pour deux piéces de huit, en marchandises ou en argent; une Vache pour la moitié de ce prix, & quelquefois moins. Les troupeaux y

troupeaux.

(70) Villault dit que la Ville est couverte à l'Est par un grand Bois, au-delà duquel s'étant avancé l'espace de quatre ou cinq cens pas, il découvrit des Plaines immenses. Voyage de Guinée , p. 25.

se, qu'ils estiment beaucoup (75).

(71) Barbot en donne la figure.

(72) Rufisco est le Port de Commerce du Royaume de Kayor, comme Portodali est celui de Baol. Le Roi de Kayor, en 1666, se nommoit le Damel Biram. Villault, ubi sup.

(73) Barbot, ubi sup.

(74) Villault en parle plus favorablement au mois de Novembre. Il dit que l'air y est aussi bon & aussi chaud qu'en aucun endroit de la Côte, quoique Rufisco soit à quatorze dégrés de la Ligne. Ubi sup. p. 25.

(75) Barbot, ubi sup.

(76) Villault, qui mouilla dans cette Baye, dit que le fond en est ferme & graveleux, & qu'il n'a pas moins de fix braffes après la marée. Il ajoûte que la Ville a un petit Port à l'Ouest, où une Fregate peut être en sûreté. Ubi fup. p. 20. & 25.

font si nombreux, que l'Auteur en ayant vû quelquefois venir d'eux - mêmes sur le bord de la mer, dans la basse marée, & demeurer dans l'eau jusqu'au ventre pour se rafraîchir pendant des heures entieres, s'est efforcé inutilement de les compter.

BRUE. 1697.

Chaque Vaisseau François donne aux Officiers du Damel une certaine quantité de marchandises dont on est convenu, pour le droit de prendre du bois & de l'eau. Les Negres qu'ils employent ordinairement à leur fournir ces provisions, & qui les apportent sur leur dos jusqu'aux Chaloupes, se croyent bien payés de leur travail par quelques bouteilles de Sangara, c'est-à-dire d'eau de vie.

En 1666, Rufisco, suivant le témoignage de Villault, avoit environ deux Mombre des maisons & des cens maisons, habitées par trois cens hommes, sans y comprendre les femmes & les enfans. Il compare les édifices à ceux des Villages de Normandie. Mais Loyer, qui y étoir en 1701, assure que cette Ville (77) valoit beaucoup mieux que celle du Cap Bernard, & qu'elle contient entre deux & trois cens maisons, bâties de roseaux & de feuilles de palmiers. Il ajoûte qu'étant la Capitale du Royaume de Kayor, les édifices y sont plus grands & plus commodes que dans tout autre lieu du même Pays. Les François y font leur résidence lorsqu'ils viennent du Senegal ou du Fort Saint Louis (78).

Villault trouva fort surprenant que sans sçavoir lire ni écrire, tous les Ha- Figure & caracbitans parlassent fort bien la Langue Portugaise. L'Alcayde sçavoit également tere des Habile François, l'Anglois & le Hollandois. Les Negres du canton sont d'assez belle taille, & la plûpart n'ont pas le nez écrafé. Ce sont les meilleurs Esclaves de l'Afrique. Ils sont nuds comme dans toutes les autres parties de la Côte; & lorsqu'ils montent dans leurs Canots ils ne font pas de difficulté de se défaire d'une petite piece d'étoffe qui leur couvre le devant du corps. Les femmes & les jeunes filles, dès l'âge de treize ou quatorze ans, sont si lascives, qu'elles invitent les Etrangers jusqu'au milieu des rues. Un Homme peut prendre autant de femmes qu'il se croit capable d'en nourrir. La jalousie tourmente si peu les Negres de Russico, qu'ils prostituent leurs semmes pour une bagatelle, & qu'ils les offrent quelquefois gratis. Elles ont les cheveux liés fur la tête, & couverts de quelques petites planches de bois qu'elles y attachent, comme un grand préservatif contre l'ardeur du Soleil (79).

Quoique le Pays soit bien fourni de Bœufs, de Vaches, de Moutons, de Chevres, de Poules, de Pigeons, de Pintades, & d'un grand nombre d'Oiseaux, la principale nourriture des Habitans est le poisson. Les autres productions, pour le Commerce, sont les peaux, les gommes, l'ivoire, les plumes d'Autruche, l'indigo, & les étoffes de coton rayées de blanc & de bleu; de sorte qu'il n'y auroit rien que d'avantageux à dire du Pays, s'il n'étoit pas si chaud; & même des Habitans, si les hommes n'étoient extrêmement men-

reurs, & les femmes trop libertines.

Brue fut reçu par l'Alkaide du Roi, & par une femme mulâtre, nommée Réception de Signora Katti, qui avoit part aussi à l'administration. Il fut logé dans les mai- à Russico. sons du Roi, avec toute sa suite, qui étoit composée de quatorze ou quinze Negres & d'autant de Laptors. L'Alkaide & la Signora Katti lui envoyerent

<sup>(77)</sup> Lover, ubi sup. p. 54. (78) Ibid,

<sup>(79)</sup> Villault , ubi sup. p. 24. & 26.

quelques nattes pour meubles; mais il fut fort surpris, en s'éveillant pendant la nuit, de les voir couchés tous deux dans sa chambre, & de trouver la Signora à son côté. Il étoit tard, le lendemain, avant que les Chevaux & les Chameaux qui étoient commandés pour lui & pour son bagage fussent prêts à se mettre en marche; de sorte qu'il ne put arriver le même jour qu'à la maison du Kondi, Général des Troupes du Royaume. Ce Seigneur Negre vint au devant de lui à quelque distance, avec vingt-cinq ou trente Chevaux, & le conduisit à sa maison, qu'il lui abandonna, pour sui faire passer la nuit avec plus Hest traité dans de commodité. Il avoit fait préparer un grand souper, qui consistoit en un sa marche par le Bœuf entier, du Kuskus, des Poules, des Canards, & quantité de lait.

Nation des Sere-

Le jour suivant, Brue sit dix lieues, dans un Pays sabloneux, qui ne paroissoit pas néanmoins sans culture. Au milieu du chemin il trouva un grand Lac d'eau somache, formé par un petit ruisseau dont l'eau ne laissoit pas (80) d'être fort douce, & sur le bord duquel il s'arrêta pour faire rafraîchir son cor-Lac des Sereres. tege. Ce Lac, suivant le témoignage des Habitans se décharge dans la mer entre le Cap-Verd & le Cap-Manuel. Il est rempli de Poisson, qui est pêché par une sorte de Faucon avec autant d'adresse que par les Negres. Brue tua un de ces animaux, dans le tems qu'il prenoit son vol, avec un Poisson entre ses serres, de la forme d'une Sardine, & du poids de trois ou quatre livres. Le Lac s'appelle Sereres, du nom de quelques Tribus de Negres qui habitent les lieux voisins.

Ces Sereres, qui se trouvent principalement répandus autour du Cap-Verd,

Nation des Sereres.

Elle eft divifée

en Képublique.

sont une Nation libre & indépendante, qui n'a jamais reconnu de Souverain. Ils forment, dans les lieux de leur retraite, plusieurs petites Républiques, où ils n'ont pas d'autres loix que celles de la nature. Ils nourrissent un'grand nombre de Bestiaux. L'Auteur prétend que la plûpart n'ayant aucune idée d'un Etre suprême, croyent que l'ame périt avec le corps. Ils sont entiérement nuds. Ils n'ont aucune correspondance de Commerce avec les autres Negres. S'ils recoivent une injure, ils ne l'oublient jamais. Leur haine se transmet à leur postérité, & tôt ou tard elle produit une rigoureuse vengeance. Leurs voisins les traitent de Sauvages & de Barbares. C'est outrager un Négre que de lui donner le nom de Sercre. Cette Nation d'ailleurs est simple, honnête, douce, généreuse, & très-charitable pour les Etrangers. Elle ignore l'usage des liqueurs fortes. Un si bon caractere, sans aucunes lumieres de Religion, les rendroit peut-être plus capables de celles du Christianisme que les Negres Mahométans, ausquels il est impossible de les faire goûter, lors même qu'ils sont transportés en Amérique. Ils enterrent leurs Morts hors de leurs Villages, dans des hutes rondes, aussi bien couvertes que leurs propres habitations. Après y avoir placé le corps dans une espèce de lit, ils bouchent l'entrée de la hute avec de la terre détrempée, dont ils continuent de faire un enduit autour des roseaux qui servent de murs, jusqu'à l'épaisseur d'un pied. L'édifice se termine en pointe, de sorte que ces

Caractere des Sereres.

Singularité de Lurs tombeaux.

> d'autres marques sur ces monumens, ils se contentent de mettre, au sommet, (80) Il faut supposer que le terrain du Lac même avoit quelques parties nîtreuses qui changeoient la nature de cette eau.

lieux de sépulture, paroissent comme un second Village, & que les tombes des Morts sont en beaucoup plus grand nombre que les maisons des vivans. Comme les Sereres n'ont point assez d'industrie pour faire des inscriptions ou



Habits des Negres du Çap Verd .



un arc & quelques fléches sur ceux des hommes, & un mortier, avec le pilon, sur ceux des femmes : le premier marque l'occupation des hommes, qui est prefqu'uniquement la chasse; & l'autre celle des femmes, dont l'emploi continuel est de piler du riz ou du maïz.

BRUE. 1697.

Il n'y a pas de Negres qui cultivent leurs terres avec autant d'art que les Sereres. Si leurs voisins les traitent de Sauvages, ils sont bien mieux fondés à regarder les autres Negres comme des Infensés, qui aiment mieux vivre dans la misere & souffrir la faim, que de s'accoutumer au travail pour assurer leur subsistance. Leur langage est différent de celui des Jalofs, & paroît même leur être tout-à-fait propre. Ils ont pour boisson le vin de Latanier. Leur Canton

produit un animal fort remarquable, dont on verra la description vers la fin de ce Livre, avec celle du Latanier. Ils l'appellent Bomba; & les Portugais

Leur industrie à cultiver la ter-

l'ont nommé Capivard, apparemment parce qu'ils l'avoient vû pour la premiere fois aux environs du Cap-Verd.

Accueil qu'ils

Les Sereres reçurent le Général François avec beaucoup d'humanité, & lui présenterent du Kuskus, du Poisson, des Bananes, avec d'autres alimens du Pays. Il partit si tard de leur Village, que l'excès de la chaleur le força de s'arrêter après avoir fait trois lieues. N'en ayant pu faire que sept dans le cours de la journée, il arriva le soir dans un Village des Jalofs, qui étoit la résidence d'un des plus grands Marbuts du Pays. Ce saint Negre avoit compté de recevoir la visite & des présens du Général François; mais il vit ses espérances trompées. L'Alkaide de Rufisco & la Signora (81) Katti, qui étoient du voyage, ne manquerent pas de le visiter, accompagnés de quelques François, que la feule curiofité y conduifit. Ils se mirent à genoux devant lui, & lui baise- Cétémonies d'un rent les pieds; après quoi, il prit la main de la Signora, l'ouvrit & cracha dedans. Ensuite la lui faisant tourner deux ou trois fois autour de la tête, il lui frotta de sa salive, le front, les yeux, le nez, la bouche & les oreilles, en prononçant pendant cette opération quelques prieres en Arabe. Il recut leurs présens, & leur promit un heureux voyage. La Signora fut raillée de sa superstition, à son retour, & de s'être laissée oindre de la salive du vieux Marbut. L'Alkaide du Village, avec plus de politesse pour les Etrangers, vint audevant du Général, & lui offrit un Bœuf, du Kuskus, quelques piéces de volaille, du lair, du vin de palmier, & un morceau de chair d'Elephant, en La chair des Elés'excusant de n'en avoir pas apporté davantage, sur ce que n'étant tué que de-phans assez bonpuis deux jours il n'étoit pas encore en état d'être mangé; car les Negres ne trouvent la chair bonne que lorsque les vers commencent à s'y mettre. Brue répondit à cette civilité par divers présens, sur-tout d'eau-de-vie. Quelques François ayant dit à l'Alkaide qu'ils n'aimoient pas la chair si vieille, il envoya aussi-tôt six de ses gens, charges d'un quartier d'Elephant, qui fut cuit à l'eau, & servi avec différentes sauces. Il est certain que la chair de cet animal fait un assezbon aliment lorsqu'elle est bien préparée. Mais elle n'est pas si bonne rôtie. La trompe passe pour l'endroit le plus délicat. Ce festin sut suivi d'une danse, que des Negres nomment Folgar, & qui dura une partie de la nuit pour l'amusement du Général. Lorsqu'il croyoit pouvoir prendre un peu de repos, son sommeil fut encore trouble par les Enfans du Village, qui s'assem-

(81) Barbot l'appelle Catalina.

Nnn iii

blerent autour de la cabane du Marbut, pour répeter des versets de l'Alcoran qu'ils avoient appris par cœur. Cet exercice se fait à si haute voix, que le bruit est capable de rendre le maître sourd.

Brue rencontre un troupeau

d'Eléphans.

On partit du Village assez tard, le jour suivant. Comme la marche étoit fort lente, Brue se donnoit le plaisir de la chasse en chemin. Au milieu des Bois, il découvrit les traces de quelques Eléphans, & bientôt il en apperçut 18 ou 20, les uns couchés comme un troupeau de Vaches, d'autres occupés à baisser des branches d'arbres, dont ils mangeoient les feuilles & les petits rameaux. La Caravane n'en étoit pas à la portée du pistolet. Cependant comme il ne paroissoit pas qu'ils y fissent d'attention, ses Gens du Général leur tirerent quelques coups de fusil, ausquels ils ne parurent pas plus sensibles qu'à la piquure des mouches, apparemment parce que les balles ne les toucherent qu'aux côtés ou par derriere. Le même soir, on arriva sur les terres de la Signora Katti, où quelques Esclaves faisoient le Commerce pour elle. Le Général y fut bien traité avec toute sa suite. On lui apprit qu'un quart de lieue plus loin il trouveroit le Village de Makaya, une des résidences du Damel, qui s'y étoit rendu

Makaya, maifon du Damel.

жесы.

pour y recevoir les François.

Brue y eft bien

Ils y arriverent, le jour suivant, à huit heures du matin. Devant la porte du Palais, ils trouverent une garde de quarante ou cinquante Negres, avec un grand nombre de Guiriots, ou de Musiciens, qui se mirent à chanter les louanges du Général, aussi-tôt qu'ils le virent à portée de les entendre. Le Yagaraf & le grand Bukenet (82) se présenterent pour le recevoir, & l'introduire à l'audience du Roi. Il ne fut pas aise à Brue, qui étoit d'une taille puissante de passer par la premiere porte de ce Versailles du Royaume de Kayor. Le guichet étoit si bas, qu'il fut obligé de se courber beaucoup. L'enclos contenoit quantité de Bâtimens, entre lesquels il y avoit un Kalde ou une salle d'audience, ouverte de tous côtés. Le Damel y étoit assis sur une petite couche dont la Compagnie lui avoit fait présent. Il se leva lorsque Brue fut entré; & lui présentant la main, il l'embrassa, avec beaucoup de remercimens de s'être détourné si loin de la route pour le voir. Le Général lui fit son compliment, & lui offrit les présens de la Compagnie, avec deux barils d'eaude-vie. L'ordre fut donné pour le traiter aux dépens de la Cour, & pour renvoyer à Rufisco les Chevaux & les Chameaux qu'il y avoit loués. Il fut conduit ensuite à l'audience des femmes du Roi. Ce Prince en avoit quatre de légitimes, suivant la loi de Mahomet; mais ses concubines étoient au nombre de douze, malgré les remontrances des Marbuts. Un jour qu'ils lui reprochoient cette intempérance, il leur répondit que la loi étoit faite pour eux & pour le Peuple; mais que les Rois étoit au-dessus.

Intempérance du Damel.

Les femmes du Damel ayant pris soin de fournir des provisions au Général, il se crut obligé de leur faire quelques présens. C'étoit le Roi qui se chargeoit lui-même de ces détails, lorsqu'il avoit la raison libre : mais sa passion pour Son ivrognerie. l'eau-de-vie ne lui permettant pas d'être un moment sans en boire, il étoit ivre aussi long-tems qu'il avoit de cette liqueur. Quatre jours se passerent avant que le Général pût le trouver en état de l'entendre, & ses deux barils étoient déja presqu'épuisés. On parla de Commerce dans cette audience; & les François

(82) Labat écrit Jagaraf & Bouquenet. On titres. Les Anglois disent : » Peut-être Bune nous apprend pas la fignification de tous ces » kenet fignifie-t'il grand Tresorier.

acheterent quelques Esclaves & quelques dents d'Eléphans. Mais comme il étoit entré quelques Flacons d'eau-de-vie dans le marché, le Damel en remit la conclusion au jour suivant. Il fit venir ses femmes pour danser devant Brue; & lorsqu'elles eurent fini, il le força lui-même de danser avec lui. Enfin il continua de le traiter avec les plus grandes marques de distinction; mais nétal de danser. il remit de jour en jour l'affaire du Commerce. Les Chameaux & les Chevaux furent aussi différés.

BRUE. 1697.

Il force le Gé.

Brue patt fans

L'impatience saisit Brue. Un jour au soir, après avoir souhaité une heureuse nuit au Roi, il prit la résolution de partir à pied, & de faire porter son bagage par ses Esclaves. En effet il se mit en marche à la pointe du jour. Mais à peine étoit-il forti de Makaya, qu'il vit venir après lui le Yagaraf, qui le pressa de retourner. Cependant il résista si constamment, que cet Officier se réduisit à lui demander le tems de donner avis au Roi de son départ. Ce Prince réveillé, par une démarche si brusque, l'envoya prier aussi-tôt d'attendre quelques momens, avec promesse de lui envoyer des Chevaux & des Chameaux. Brue commençoit à trouver la route si mauvaise, qu'il prit le parti d'attendre. Bientôt il vit arriver les Gens du Roi au grand galop, avec toutes les commodités que ce Prince lui avoit fait espérer pour son voyage. Les bagages furent chargés & l'ou partit sous la conduite du Yagaraf, qui accompagna la Caravane une partie du chemin.

Continuation de sa route.

On arriva le soir dans un Village, où les gens du Roi prirent un Bœuf au milieu du 1er troupeau qui se présenta. Ils enleverent de même une Vache & un Veau. La chair en étoit excellente. Mais les maîtres de ces animaux firent leurs plaintes au Général, qui leur donna, pour les consoler, un ou deux flacons d'eau-de-vie. Le jour suivant, après s'être mis en marche de grand matin, on s'arrêta vers midi pour faire repofer l'Equipage. Le hazard fit trouver un grand troupeau de Vaches, dont le lait fut d'autant plus agréable qu'on n'avoit apporté de Makaya que de l'eau fort mauvaise. On arriva de bonne heure dans le Village d'un Parent du Roi, qui étant averti de l'approche du Général vint au-devant de lui avec un cortége de vingt Cavaliers fort bien montés. Il montoit lui-même un Barbe de haute taille, qui lui avoit couté vingt Esclaves. L'accueil qu'il fit aux François répondit à cette galanterie. La journée suivante fut fort longue, mais au travers d'un beau Pays, dont la plus grande partie étoit cultivée. On y voit des plaines entieres couvertes de tabac. Le seul usage que les Negres fassent du tabac est pour fumer; car ils ne sçavent ni le mâcher, ni le prendre en poudre.

On arriva le soir à Biurt (83), où le Chef de la Ville vint recevoir le Général, & le logea dans sa maison. Quoique la fatigue du voyage lui rendît le repos fort nécessaire, il ne put se refuser aux empressemens de son Hôte, qui sit tuer un Bœuf pour le traiter. Le lendemain, on se rendit à l'Isle de Jean Bare, d'où le Général renvoya les Gens & les Chevaux du Roi. Il trouva dans ce lieu une Barque & quelques Canots, qui le transporterent au Fort-Louis, après un voyage de douze jours, en y comprenant le séjour qu'il avoit fait à Makaya.

De la Barre du Sénégal à Gorée on ne compte que trente lieues, mais par Mesure du voya-Rufisco & Biurt il n'y en a pas moins de quarante. D'ailleurs Brue fit des ge de Brue,

<sup>(83)</sup> Labat varie entre Bieure & Bieurt. Barbot met constamment Biurt.

journées très-courtes, & le détour qu'il fit par Makaya rendit sa route encore plus longue. Cependant, il apprit par l'évenement que c'étoit l'avoir beaucoup abrégée; car les Vaisseaux qui étoient partis de Gorée dans le même tems que lui, arriverent au Senegal quinze jours après. Il n'avoit pas perduses peines dans une marche si fariguante. Outre un assez bon Traité pour le Commerce des Esclaves, qu'il n'auroit jamais obtenu du Damel sans le voir perfonnellement, il avoit fait plusieurs observations qui méritent de trouver place ici.

Observations qu'il sit dans cette route.

Quoique les Negres du Pays, Payens & Mahométans, ayent l'usage de la Poligamie, il ne leur est pas permis d'épouser deux sœurs. Latirfal Saukabé se croyant dispensé de cette loi avoit deux sœurs entre ses femmes. Les Marbuts & les Mahométans zelés en murmuroient, mais secretement, parce que ce Prince n'étoit pas traitable sur ce qui pouvoit blesser ses plaisirs. Il ne doutoit pas de l'existence d'un Paradis; mais il déclara naturellement à Brue qu'il n'espéroit pas d'y être reçu, parce qu'il avoit été fort méchant, & qu'il ne se sentoit, disoit-il, aucune disposition à devenir meilleur. Effectivement, il s'étoit rendu coupable de mille actions cruelles. Il avoit dépouillé, banni, ou tué ceux qui avoient eu le malheur de lui déplaire. Comme il possédoit deux-Royaumes, il se croyoit plus grand que tous les Monarques de l'Europe; & faifant quantité de questions à Brue sur le Roi de France, il demandoit comment il étoit vêtu, combien il avoit de femmes, quelles étoient ses forces de terre & de mer, le nombre de ses Gardes, de ses Palais, de ses revenus, & si les Seigneurs de sa Cour étoient aussi bien vêtus que les Seigneurs Negres. Brue avoit beaucoup de peine à lui persuader que le Roi son maître avoit douze mille Soldats pour la garde ordinaire de sa maison, qu'il pouvoit mettre en campagne une Armée de trois cens mille Hommes d'Infanterie & de cent mille Chevaux, entretenir en même tems cent mille Matelots, deux cens Vaisseaux de guerre & quarante Galeres, sans parler d'une quantité innombrable de petits Bâtimens; & que son revenu annuel, indépendamment des impôts extraordinaires, montoit à plus de deux cent millions de livres. Mais ce qui paroissoit le plus incroyable au Damel, c'étoit de s'entendre assurer qu'un si grand Roi n'avoit qu'une femme. Il demandoit comment il pouvoit faire lorfqu'elle étoit enceinte ou malade. Le Général répondit qu'il attendoit qu'elle se portât mieux. Bon, lui dit le Monarque Negre, il a trop d'esprit pour être capable de tant de patience.

Opinion que le Damel avoit de fa propre grandeur.

Un jour, il sit présent au Général, d'une femme, qui paroissoit d'une condition supérieure à l'éclavage. En esset elle avoit été l'épouse d'un des principers paux Officiers de la Cour. Son mari, la soupçonant de quelque insidélité, auroit pû se faire justice de ses proptes mains; mais comme elle étoit d'une sa mille distinguée, il avoit pris le parti de porter ses plaintes au Roi, qui l'ayant jugée coupable, l'avoit condamnée à l'esclavage, & l'avoit donnée à Brue. Les parens de cette malheureuse femme vinrent solliciter les François en sa faveur, & supplierent le Général d'accepter en échange une Esclave beaucoup plus jeune, dont il auroit par conséquent plus de prosit à tirer. Il y consentit; & l'autre sur conduite aussi-tôt par sa famille hors des Etats du Damel. Cette rigueur dans la punition rend les semmes des Grands assez chastes, ou du moins leur cause beaucoup d'embarras à cacher leurs intrigues. Comme le

Ce qui rend fages les temmes des Seigneurs Négres. droit de les vendre appartient au Roi après leur conviction, elles sont sûres. de ne jamais trouver en lui qu'un Juge inexorable, qui accorde toujours une

prompte justice aux maris dont il reçoit les plaintes.

BRUE. 1697.

Le Port de Rufisco ne recevant guéres que des Barques & des Chaloupes, le Curiosité du Da-Damel, qui souhaitoit beaucoup de voir un Vaisseau, pria le Général d'en mel pour voir un faire venir un près de cette Ville. Brue lui répondit qu'il étoit fâché de ne le pouvoir, parce qu'il n'y avoit point assez d'eau pour un Bâtiment tel qu'il le desiroit; mais qu'il en feroit venir un de dix piéces de canon, qui serviroit à lui donner quelqu'idée de ceux qui en portent jusqu'à cent piéces. Il fit amener effectivement une Corvette, appareillée dans toute sa pompe, avec les Pavillons déployés. Le Damel & tous ses Courtisans se rendirent sur le rivage pour jouir de ce spectacle. On fit faire quantité de mouvemens à ce petit Vaisseau, & les François s'étoient attendus que le Roi monteroit à bord. Mais foit qu'il craignît lamer, ou qu'ayant à se reprocher ses extorsions & ses violences il appréhendât qu'ils ne le retînssent Prisonnier, il n'osa se procurer cette satisfaction. Lorsqu'il eur rassassé sa curiosité, il demanda au Général de combien les grands Vaisseaux surpassoient celui qu'il avoit vû. Sans répondre directement à cette question, Brue lui conseilla d'envoyer un de ses Officiers, pour être plus sûr de ce qu'il vouloit sçavoir, par le témoignage de ses propres gens. L'ordre fut donné à quelques Negres d'aller prendre les mesures. Ils revinrent, les bras remplis des cordes qu'ils avoient employées, & qu'ils étendirent devant le Damel. Quel Canot! s'écria-t'il, & que la science des Blancs est prodigieuse!

Pour donner de l'amusement au Général, ce Prince sit un jour en sa présence la revûe d'une partie de ses Troupes, sous la conduite du Kondi son Troupes. Lieurenant-Général. Ce Corps d'armée montoit à cinq cens Hommes, armés de fabres, d'arcs & de fléches, & couverts de cottes de maille, qui confiftoient en deux morceaux d'étoffe de la forme d'une dalmatique. Le fond étoit de coton, blanc, rouge ou d'autres couleurs, parsemé de caracteres Arabes que les Marbuts croyent également propres à jetter l'effroi parmi leurs Ennemis & à garantir ceux qui les portent de toutes sortes de blessures; à la réserve néanmoins de celles des armes à feu, parce que l'invention, leur a-t'on dit, est postérieure au rems de Mahomet. Sous ces cotes de maille les Negres ont une multitude d'Amulets, qu'ils appellent Grifgris; & celui qui en est le plus chargé doit être le plus brave, parce qu'il a moins de périls à redouter.

Le Kondi s'étant mis à la tête de sa Troupe, la disposa sur quatre rangs, & Exercice que le Kondi sair faire fit avertir le Roi qu'il étoit prêt à le recevoir. Ce Prince étoit dans le magasin aux Troupes, que la Compagnie avoit fait bâtir à Rufisco. Quoiqu'il ne fût pas fort éloigné de cette petite Armée, il monta à cheval, & prenant sa lance il fit les mêmes mouvemens que s'il eût été prêt à combattre. Brue fut obligé de prendre un Cheval aussi pour l'accompagner. Ils s'avancerent jusqu'au milieu de la ligne. Le Kondi, à la vûe de son Maître, ôta son turban, & se jettant à genoux se couvrit trois fois la tête de poussiere. Mais le Roi, qui n'étoit plus qu'à six pas, lui fit porter ses ordres par un de ses Guiriots militaires. Le Kondi, après les avoir reçus dans la même situation, se couvrit la tête & les sit exécuter. Ensuite il reprit sa premiere posture, en attendant de nouveaux ordres, qu'il reçut encore, & qui ne produisirent que des mouvemens fort irréguliers;

Revûc de fee

Tome II.

de sorte qu'il seroit fort difficile de rallier des Troupes si mal disciplinées sa leurs rangs étoient une fois rompus. Cet exercice dura trois ou quatre heures 5 après quoi le Roi reprit le chemin de la Ville, au bruit des tambours, & précedé par ses Guiriots, qui chantoient ses louanges, comme s'il eût remporté une victoire signalée.

Serpens du Royaume de Kayor.

Les Serpens sont fort communs dans tout le Pays, depuis Rufisco jusqu'à Biyurt. Ils sont extrêmement gros, & leur morsure est fort dangéreuse. Les Grifgris passent dans l'esprit des Negres pour un charme tout puissant contre ces terribles animaux. La vérité est que les plus redoutables peuvent être chassés facilement, mais que cette race d'Hommes imbécilles aime mieux attribuer leur fûreté aux impostures de leurs Marbuts qu'à leurs propres soins. D'ailleurs Labat remarque qu'il y a une espece de simpathie entre les Serpens & les Leur familiari- Negres. On voit ces affreux monstres se glisser librement dans les cabanes, où ils dévorent les rats, & quelquefois la volaille. S'il arrive qu'un Negre soit mordu, il applique aussi-tôt le feu à la partie blessée, ou la couvre de poudre à tirer, qu'il brûle dessus. Il s'y fait une cicatrice qui fixe le venin, lorsque le remede est assez promptement employé; mais s'il vient trop tard, les parties nobles font bientôt attaquées, & la mort est infaillible. La Nation des Sereres n'est pas si familiere avec les Serpens que les autres Negres, parce que n'ayant pas de Marbuts ni de Grifgris, elle ne se fie qu'à ses précautions pour s'en garantir. Elle leur déclare une guerre ouverte, avec des trappes qu'elle tend avec beaucoup d'adresse & qui en prennent un grand nombre. Elle man-

ge leur chair qu'elle trouve excellente.

té avec les Négrese

Leur grandeur monftrucufe.

Plusieurs de ces Serpens ont jusqu'à vingt-cinq pieds de long, sur un pied & demi de diamettre. Mais les Negres prétendent que les plus grands sont moins à craindre que ceux qui n'ont que deux pouces d'épaisseur & quatre ou cinq pieds de longueur. On a du moins plus de facilité à les éviter, parcequ'ils peuvent être apperçus de plus loin, & qu'ils n'ont pas tant d'agilité que les petits. Il y en a de verds, qu'on a peine à distinguer dans l'herbe. D'autres sont tachetés, ou semblent briller du moins de differentes couleurs. On prétend qu'il s'en trouve de rouges, dont les blessures sont incurables. Mais Labat s'imagine que la plûpart de ces récits sont autant de fables des Marbuts, pour relever le prix & la nécessité de leurs Grisgris; car la couleur, dit-il, peut-elle rien changer (84) à la qualité du poison ? Cependant il confesse que si l'artere est blessee, le poison passe si vite au cœur, que tous les remedes arrivent trop tard; au lieu que s'il ne penetre que dans les chairs, il est beaucoup plus facile de l'arrêter. Les plus grands ennemis de ces Serpens sont les Aigles, dont le nombre est fort grand dans le Pays. Il ne s'en trouve pas de si gros dans aucune autre Région du monde. Mais il n'y a pas de lieu non plus où leur repos foit moins troublé; car la pointe des fléches ne fait pas plus d'impression sur eux que la morfure des Serpens. Il faut que leurs plumes soient extrêmement fermes & serrées. Ils portent un Serpent entre leurs griffes, & le mettent en piéces pour servir de nourriture aux Aiglons, sans en recevoir le moindre mal. Les Aigles du Cap-Verd ressemblent si fort à ceux de l'Europe, qu'on n'a pas crû devoir en parler.

Aigles en grand mombre.

> (84) Labar, ubisup. p. 195. & suiv. Ce rai- point la qualité, mais elle marque le changefonnement oft mauvais. La couleur ne change ment.

#### III.

BRUE. 1697.

## Route de Rusisco à Biyurt, & du Fort Louis à Kayor, suivant Barbot (85).

EN partant de Russico, on trouve à la distance d'une lieue, au Nord-Est, le Disse des Negres de Rysor. Village de Beer, & deux lieues plus loin celui de Jandos qui appartient à un Kayor. Vassal du Roi de Joala. Les palmiers y sont en abondance. De Jandos on compte trois lieues, au Nord, jusqu'au bord d'un Lac (86) que les Habitans nomment Entane, & les Portugais Alagoas; deux noms qui fignifient Lacs dans les deux Langues. Il a quatre milles de longueur; & sa largeur est d'une demie lieue. Dans la saison des pluies, il en sort plusieurs petites rivieres. L'abondance du Poisson y est prodigieuse, quoiqu'en Eté il soit presque à sec. Le fond est couvert d'une sorte de petites écailles, que les Habitans nomment Simbos, & qui ressemblent beaucoup à celles qui servent de monnoie dans le Royaume d'Angola. De ce Lac, la route tourne au Nord-Est vers Enduto, Village ou le Gouvernement demeure toujours dans la plus ancienne famille. C'est un lieu commode, & les Voyageurs s'arrêtent ordinairement pour y passer la nuit. Après Enduto, la route tourne au Nord-Ouest, & conduit dans un Village, ou les Prêtres des Cantons voisins font leur résidence ordinaire (87). On prend ensuite à l'Est pour gagner un autre Village, nommé Endir, d'où l'on se rend à Sanyeng, lieu que plusieurs familles Portugaises avoient choisi autrefois pour leur demeure. Il y reste encore deux de leurs maisons, qui sont fort grandes, & dont chacune a devant elle un arbre d'une grosseur extraordinaire, sur lequel les Portugais ont formé de petits cabinets par le mélange des branches. On trouve dans le même lieu un puits, profond de dix brasses, qui fournit à tout le Canton de l'eau fraîche, & d'un goût si délicieux qu'on la croiroit mêlée de miel. Les Negres assurent que l'eau de certains torrens, près de ce Village, est pernicieuse aux Chameaux & aux Dromadaires, quoiqu'elle soit bonne pour tous les autres animaux (88).

De Sanyeng, la route conduit à Mangor, résidence du Damel pendant une partie de l'année; & de Mangor à Emboul, où ce Prince tient un partie de ses femmes. Leur demeure est un spacieux édifice, séparé de la Ville par une palissade, ou une haie de roseaux. Les avenues sont plantées de grands palmiers, où les Negres font des courses à cheval. C'est l'habitation des principales semmes du Roi, qui sont distinguées des autres, par le nom de Sogona. Il est dé-

fendu aux hommes d'en approcher à plus de cent pas.

A dix lieues de Mangor, on arrive au Village d'Embar, résidence du plus proche héritier de la Couronne; d'où l'on gagne Biyurt, Ville (89) située sur le Senegal, presque vis-à-vis l'Isle de Saint Louis. C'est le séjour des Offi-

(85) Description de la Guinée, p. 26. da Mosto. Voyez ci-dessus. (86) C'est vraisemblablement le Lac des Se-

dans sa Carte, nomme cette Ville Ganguel, Roi Negre qui porte ce titre.

(89) Barbot écrit toujours Byhurr, quoique les autres varient sur ce nom. De Liste, & remarque que c'est la résidence du Petit-Brak, Beer. Jandos.

Lac d'Entanc.

Enduto.

Endir. Sanyeng,

Mangor, séjour Emboul , rési-

Embar.

même Village, où demeuroit le Marbut dont on a parlé dans l'article précedent. (88) Cela s'ac corde avec la Relation de Ca-

(87) Il y a beaucoup d'apparence que c'est le

Ooo ij

Autres Villages du Royaume de Kayor.

ciers du Roi pour les droits & les taxes. Les Habitans de ce lieu sont si pareffeux, qu'ils ne s'occupent d'aucune sorte d'ouvrage ou de travail. Ils abandonnent ce soin à leurs semmes; & dans leur oissveré ils cherchent l'occasion de faire la débauche avec les Matelots de l'Europe.

Outre les lieux qu'on vient de nommer, on apperçoit des deux côtés de la route quantité de Hameaux ou d'autres Villages dispersés. Mais les Voyageurs ne doivent pas ignorer que pendant toute l'année la chaleur est insupportable dans ce Pays, à l'exception des mois de Novembre & de Décembre, où elle reçoit quelque diminution; & que si l'on ne trouve quelques arbres, sous lesquels on puisse se mettre à couvert pour s'y rafraîchir quelques momens, il ne faut pas penser, du matin jusqu'au soir, à s'arrêter dans les campagnes. On fait porter ses provisions sur le dos des Anes, qui sont des animaux sort pesans dans le Royaume de Kayor. Cependant les Agens François, qui marchent à cheval, n'ont pas d'autre monture pour leurs domestiques que des Anes sans selles, ce qui rend leur route fort lente & fort dissicile. La nuit, ils s'arrêtent dans quelque Village, où l'on ne trouve pas plus de commodité pour les hommes que pour les bêtes. La plûpart des Habitans vivent de racines, saute de bled & d'autres grains. Ils pourroient s'en procurer par leur travail, s'ils n'étoient d'une paresse de la leur pauvreté.

Maifons ou hutes des Négres de ce l'ays. Leurs maisons, ou leurs hutes, sont de paille; mais plus ou moins commodes, suivant l'industrie de ceux qui les habitent. La forme en est ronde. Elles n'ont pour potte qu'ut trou fort bas, comme la gueule d'un four; de sorte qu'ils ne peuvent y entrer qu'en rampant. Comme elles n'ont pas d'autre ouverture pour recevoir la lumiere, & que le feu qu'on y entretient continuellement répand une épaisse suine et la chaleur, qui vient également de la voute & d'un fond de sable brûlé qui en fait le plancher. Leurs lits sont composés de petits pieux, placés à deux doigts l'un de l'autre, & joints ensemble par une corde. Aux quatre coins, d'autres pieux un peu plus gros, servent à soutenir tout l'édifice. Les Negres de quelque distinction mettent une natte sur ces riches chalits.

Ruines d'un Fort Portugais & fon origine.

On voit encore à Biyurt les ruines d'un Fort que les Portugais avoient presque achevé en 1483, sous le commandement de Pierre Vas d'Acunha Bisagudo, que le Roi Jean II. avoit envoyé dans cette vûe avec une Flotte de vingt Caravelles, chargée d'hommes & de matériaux. Ce Prince s'étoit laissé engager dans cette entreprise par Bemoy, Souverain du Pays, & Successeur de Bur Biram Roi des Jalofs, qui ayant été chassé par ses Sujets, s'étoit rendu à pied au long de la Côte, jusqu'à l'Isse d'Arguim, où il s'étoit embarqué avec un petit nombre de ses Sujets pour aller solliciter le secours du Roi de Portugal. Bemoy tetourna dans son Pays avec cette Flotte, descendit au rivage, & commença l'édifice du Fort; mais le Pays parut si mal-fain aux Portugais, & la situation du lieu si mauvaise à cause du courant impétueux de la riviere, que d'Acunha craignant d'en être nommé Gouverneur, prit la cruelle résolution de massacret (90) ce malheureux Prince sur son Vaisseur, & de retourner à Lisbonne avec tous ses gens, sans avoir sini son entreprise. Le Roi Jean su extrêmement

(90) Voyez cette histoire fort au long dans l'Afrique de Marmol. Vol. III. Liv. IX. Chapitre XIX.

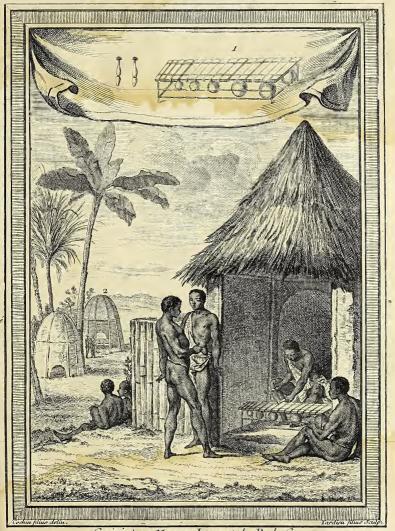

Guiriot ou Negre Jouant du Balafo .

N. XXIV.



irrité de sa conduite & du meurtre de Bemoy; mais il laissa le Coupable sans

punition.

La route de Russico par terre, aux bords du Senegal, sur ouverte par les François, pour la commodité de leur commerce entre Gorée & l'Isle S. Louis, parce routes de terre suque la voie de la mer est fort ennuyeuse & fort incertaine. Ce voyage prenoit dans le Pays de souvent un mois entier, quoique la distance au long des Côtes ne soit que d'en- Kayor. viron quarante lieues. Pendant la plus grande partie de l'année, les vents & les courans sont contraires (91).

On a formé une autre route de Russico à Lambaya, Capitale du Royaume Autres routes à de Baol, vingt lieues à l'Est de Kamina; & de-là à Sanghay, résidence du Roi Lambaya. de Baol, trois lieues, Nord-Ouest, au-delà de Lambaya. Jamesil est à cinq lieues de la même Ville, à l'Est; & Borsalo, située sur une branche de la ri-

viere du même nom, est trente lieues plus loin.

Quoique la route de Russico à Biyurt soit au travers des Bois & des Forêts, elle est bien moins mauvaise que celle du Comptoir de Saint Louis jusqu'à la Ville de Kayor. Les François font ce voyage fur des Chameaux, des Chevaux & des Anes, dans l'espace de six jours; mais avec une infinité de dangers. La plus grande partie du chemin n'est qu'une vaste & épaisse Forêt, remplie de Voleurs & de Bêtes féroces, sans un seul endroit où l'on puisse passer commodément la nuit (92).

BRUE.

1697.

Leurs difficul-

### IV.

# Révolution du Roïaume de Kayor en 1693.

A Côte qui dépend du Comptoir de Gorée s'étend depuis le Cap-Verd A Côte qui dépend du Comptoir de Gorce setend depuis le Cap-veid jusqu'à l'embouchure de la riviere de Gambra; & dans cet espace on compte six Royaumes, qui ont la mer à l'Occident. Le premier est celui de Kayor ou de Kayllor, à qui le Cap appartient, & dont le Souverain se nomme Damel. Son étendue est d'environ trente lieues au long de la Côte. Elle est terminée par un Village, que les François ont nommé le Grand Brigni (93).

Le second Royaume est celui de Baol ou de Baul, dont le Roi porte le titre de Tin. Il commence à Brigni, & se termine à la pointe de Serena, qui en est éloignée de quinze lieues. Le troisième est le Royaume de Sin, dont le Roi s'appelle Bur, c'est-à-dire Roi dans la Langue du Pays. Il s'étend depuis la pointe de Serene, jusqu'à la Riviere de Brusalum ou Borsalo, mais il ne renferme pas plus de douze lieues de Côtes. Le quatriéme est celui de Brusalum ou Borfalo, ou plus communément Barfalli, qui tire son nom de la riviere où il commence, & qui finit après quatre ou cinq lieues de Côtes à la Riviere de Betonda ou Battonte. Le cinquieme est Barra, qui commence à la Riviere de Betonda, & qui se termine d'un côté à celle de Gignac ou de Janock, & de l'autre à la pointe du Palmiste, qui fait l'embouchure de la Riviere de Gambra. Le Royaume de Barra n'a de recommendable que la bonté du mouillage, au long de sa Côte, qui est d'environ cinq lieues. Cet avantage procure à son Roi quelques présens, & donne aux Sujets de ce Prince la commodité de vendre leurs provisions.

Six Royaumes depuis le Cap-Verd jusqu'à la riviere de Gam-

Kayor. Baol ou Baul. Sin.

Borfalo , ou

Barra-

(91) Barbot, Description de la Guinée, (93) Labar, nouvelle Relation de l'Afrique occidentale, Vol. IV. p. 130. & suiv.

(92) Ibid. p. 26.

Ooo iii

BRUE. 1697. Décadence du Burba Ghiolof.

Les Royaumes de Kayor & de Baul, qui avoient été gouvernés par des Rois différens jusqu'à l'année 1695, tomberent alors sous la puissance d'un seul Maître. Un Roi nommé le (94) Burba Ghiolof, Prince Puissant, dont les Etats étoient situés au Sud-Est du Lac de Pami Fide, & à l'Est de Kayor, se trouva si chargé de la grandeur de sa domination qu'il prit le parti de la diviser en plusieurs Provinces, dont il abandonna le gouvernement à ses Généraux. Le Gouverneur de Kayor fut le plus prompt à se révolter, & prit le titre de Roi. D'autres suivirent son exemple. Enfin Burba se trouva bientôt réduit à la plus perite partie de ses vastes Etats, & même à la plus méprisable, parce qu'elle étoit la plus éloignée de toutes les occasions du Commerce. Mais son ambition s'étant réveillée, il trouva le moyen de susciter, dans le Royaume de Kayor, des différends qui lui donnerent l'occasion d'y porter la guerre. Il y fit entrer ses Troupes, il défit l'Armée du Damel & le tua lui-même dans une Bataille. Enfin, si sa prudence eût égalé son courage, il se seroit remis en possession de ce Royaume. Mais au lieu d'engager le Peuple par ses bienfaits à le reconnoître volontairement pour leur Maître, il ne pensa qu'à le punir de sa révolte. Cette rigueur obligea les Grands de recourir à la protection du Tin, Roi de Baul, & de lui demander du secours pour chasser leur Vainqueur, & pour se remettre en état de choisir un Souverain, par une élection libre, suivant l'ancien usage de leur Nation. Latir Fal Saukabé, qui regnoit alors à Baul, écouta facilement leur priere; soit qu'il eût déja conçu le dessein qu'il exécuta dans la suite, ou qu'il craignît de devenir lui-même la proie du Conquérant, s'il lui donnoit le tems d'assurer ses conquêtes. Il leva une Armée nombreuse, qui fut augmentée par les Mécontens de Kayor. Il livra bataille au Burba, il lui tua la fleur de ses Troupes; & ce malheureux Prince ayant péri lui-même dans la mêlée, le Peuple de Kayor se vit encore sans Roi.

Latir Fal usurpe la Couronne de Kayor.

Voie qu'il prend pour assurer son élection.

Le Tin ne se trouva pas plutôt à la tête d'une Armée victorieuse, qu'il sit éclater les vûtes de son ambition. Après avoir servi ses Voisins en qualité de Protecteur, il leur déclara qu'il pensoit à devenir leur Maître. Cependant, pour éloigner les idées d'usurpation, il résolut de se faire élire dans une Assemblée de tous les Grands. Elle sur convoquée dans une petite plaine, où il avoit campé ses Troupes. Il représenta ce qu'il avoit fait jusqu'alors pour le rétablissement de la liberté publique; que son dessein étoit encore de leur procurer un Roi capable de les gouverner avec équité & de les désendre contre leurs Ennemis; qu'ayant cherché quelqu'un qui sût digne de les commander, personne ne lui avoit paru plus propre que lui-même à remplir toures leurs espérances; ensin, leur déclarant qu'il regardoit comme ses Ennemis tous ceux qui n'approuveroient pas ses vûes; il conclut par ces terribles mots, desoulé sabay, qui sont entre les Negres une imprécation solemnelle, & un dési contre toutes sortes d'oppositions.

Cette expression passe dans le Pays pour un si cruel outrage, qu'il ne peut être essacé que par le sang. Les Electeurs se seroient portés sur le champ à la violence, s'ils n'eussent été retenus par la présence de l'Armée. Ils se virent forcés non-seulement au silence, mais encore à reconnoître Latir-Fal pour leur Roi, à l'exclusion des ensans du Burba, qui regarderent comme une grace

(94) Labat nomme ce Prince Bourbaguiolof; fignifie Roi, & Ba ou Bau fignifie grand. mais mal-à-propos. Bur en langage Mandingo Ghiolof est la même chose que Jalof.

Il humilie les

que l'Usurpateut leur accordat la vie. Aussi-tôt qu'il sut proclamé, il se mit en possession du gouvernement, sans s'être fait laver dans une fontaine, suivant l'ancien usage de l'inauguration. Il récompensa ceux qui l'avoient favorisé dans l'élection; & prenant le titre de Damel, il se sit rendre par tous les Grands l'hommage le plus humiliant, qui consiste à se prosterner à quelque distance, sans autre habit que des hautes-chausses, & à se mettre ensuite trois Grands. fois à genoux en se jettant de la poussiere sur la tête. Latir-Fal continua toujours d'exiger avec rigueur ces marques de soumission, & ne permit qu'aux Marbuts d'être couverts en lui parlant. Il nomma deux de ses Généraux pour gouverner les Royaumes de Kayor & de Baul, tandis qu'il passeroit alternativement une année dans l'un & dans l'autre. Ces Gouverneurs, qui portent le nom de Yambors, furent les deux personnes pour lesquelles il avoit le plus de confiance.

Dans la suite, il plaça ses enfans dans ces deux postes. Comme sa cruauté ne l'avoit pas rendu moins odieux que son usurpation, & qu'il avoit raison de craindre que les Grands n'excitassent le Peuple à la révolte, il prit deux méthodes qui lui assurerent pendant toute sa vie la possession du trône; l'une, Rigneur de sa pod'ôter la vie, sous divers prétextes, à ceux qu'il croyoit capables de lui causer de l'embarras; l'autre, de gagner le Peuple, en le mettant à couvert de l'oppression des Grands. La Noblesse se vit contrainte de chercher un azile dans les Etats du Burba-Ghiolof, ou des Princes voisins, & d'abandonner ses biens au Damel, qui metroit encore entre les principes de sa politique le soin d'appauvrir ses Sujets, pour leur ôter le pouvoir de se révolter. Il suffisoit d'être riche pour devenir l'objet de sa haine. La mort suivoit le moindre soupçon. Il étoit rusé, avare, cruel jusqu'à l'inhumanité, fier, orgueilleux, défiant & vindicatif. La seule personne qui eût quelqu'ascendant sur son esprit étoit la Princesse Linghera, sa mere, à laquelle il n'avoit jamais osé désobéir, ni même parler avec la tête couverte. Mais comme il ne pouvoit souffrir un Censeur toujours prêt à l'observer, il la tenoit éloignée de sa Cour, sous prétexte qu'il sonesprit, avoit besoin de sa prudence & de ses soins pour contenir ses Sujets dans la foumission.

Son caractère;

Afcendant que fa mere avoit fur

Cette Princesse avoit obtenu de lui la vie d'un Seigneur Negre, dont il avoit conçu quelque défiance. Mais n'en étant pas moins résolu de s'assurer de sa personne, il l'envoya au Général François, qui étoit alors à Gorée, en le faisant prier de se charger de la garde de ce Prisonnier. La qualité de Geolier flatant peu Brue, il fit dire au Damel, que si ses soupçons étoient justes, il feroit mieux d'envoyer le Coupable en esclavage dans les Colonies d'Amérique, d'où il ne devoit pas craindre de le voir jamais revenir. Ce conseil ne parut point assez sur au Damel. Il retira son Sujet des prisons de Gorée; mais dans l'absence de sa mere, il chargea ses Gardes de le précipiter dans les flots, avec la précaution de lui faire lier les pieds & les mains; & cet ordre cruel fut exécuté. Un caractere si dangereux obligeoit les François d'être Ménagemens continuellement sur leur garde, & d'éviter les moindres différends avec le Roi aufquels Bue étoi obligé. cruel fut exécuté. Un caractere si dangereux obligeoit les François d'être Negre. Cependant la Compagnie, qui s'étoit prévenue mal-à-propos en sa faveur, vouloit que Brue lui confiar les marchandises du Comptoir. Depuis deux ans & demi, il avoit fallu combattre sans cesse, pour lui refuser des sommes considérables qu'il vouloit emprunter continuellement. Enfin le

Anglois.

Gambra.

BRUE. 1697.

Différends à l'occasion des An-

glois.

Général ne put se défendre de tomber dans le piége.

On a déja fait remarquer que Russico est le Port du commerce pour le Royaume de Kayor, comme Portodali pour le Royaume de Baul. Latir-Fal. qui avoit réuni les deux Couronnes, étoit interessé à faire établir des Comptoirs dans ces deux Ports. Quelque tems après le voyage que Brue avoit fait par terre, de Rufisco au Senegal, les François reçurent avis que le Damel étoit allé à Portodali. Cette démarche, dont les apparences n'étoient pas favorables à leur commerce, obligea le Général de retourner à Gorée & d'envoyer une Frégate, nommée la Vigilante, avec un Facteur & des marchandises, pour s'assurer tous les Esclaves que le Damel avoit alors, & prévenir l'interlope. Le Facteur revint avec quelques esclaves, mais chargé des plaintes du Damel qui renouvelloit ses anciennes demandes, & qui lui avoit ordonné de déclarer de sa part au Géneral, que si les magasins de Russico & de Portodali n'étoient pas constamment remplis de marchandises, il arrêteroit absolument son Commerce. Après cette marque de chagrin, le Damel s'étoit rendu à Kaba, une de ses maisons de campagne; mais ayant appris dans l'intervalle qu'un petit Bâtiment Anglois commandé par Pluman, avoit mouillé à Portodali, il étoit retourné aussi-tôt dans cette Ville, où il traitoit de Commerce avec le Capitaine Anglois. Sur cet avis, Brue envoya de Gorée un Flybot, nommé le Gaillard, avec ordre de faisir & de configuer le Bâtiment

du Damel, avec un Député des Anglois, qui venoit le prier de ne pas causer de mal à leur Bâtiment. Il répondit à l'Officier Negre que la Compagnie ayant fourni soigneusement au Roi & à ses Sujets toutes les marchandises dont ils avoient besoin, il étoit bien étrange qu'au mépris des Traités conclus avec ses Prédecesseurs & renouvellés par lui-même, ce Prince entreprît de se lier avec des Etrangers; que si les Anglois continuoient de commercer sur la Côte, son devoir & l'obéissance qu'il devoit aux ordres de sa Compagnie l'obligeoient de se faisir de leur Vaisseau. Il tint le même discours au Député Anglois, en l'assurant néanmoins que si son Bâtiment manquoit de provisions, il pouvoit venir Les Angloisse à Gorée, où rien ne seroit refusé à ses besoins. Il renvoya ces deux Officiers à Portodali sur une Caiche armée, dont le Capitaine sur chargé de répeter le même compliment au Capitaine Anglois. Cette fermeté, accompagnée d'autant de politesse, engagea Pluman à quitter la Côte pour faire voile à

Le même jour que le Flybot mit à la voile, Brue vit arriver un Officier

retirent.

Damel contre

Reffentiment du Brue.

Mais le Damel s'en crut offensé. Il renvoya son Alkaïde au General, pour le presser instamment d'écrire au Capitaine Anglois qu'il pouvoit revenir à Portodali, à condition qu'il ne sît rien de préjudiciable au commerce des François. Cet Officier avoit ordre d'ajoûter que le Damel se croyoit maître dans son Pays, & ne souffriroit jamais qu'on entreprît de lui faire la loi, ou de le borner dans son commerce; que si les François avoient eu la hardiesse de se faisir du Bâtiment Anglois, il la leur auroit fait payer bien cher; qu'il entendoit que ses Ports fussent ouverts à toutes les Nations, sans quoi il commenceroit par en exclure les François. Brue répondit qu'il ne dépendoit pas de lui d'accorder aux Anglois la liberté que le Damel paroissoit desirer, parce que ce seroit violer des Traités dont il étoit obligé de maintenir l'execution; l'execution; qu'au reste l'exclusion dont on le menaçoit ne pouvoit manquer d'être beaucoup plus nuisible au Royaume de Kayor qu'à la Compagnie, qui pouvoit procurer, par d'autres voies, des vivres à ses Garnisons: au lieu que le Damel ne pouvoit tirer des marchandises que de la Compagnie, puisqu'elle néral François. avoit le pouvoir d'arrêter tous les Vaisseaux qui voudroient faire le commerce d'interlope dans l'étendue de ses limites. Il ajoûta que le meilleur conseil qu'il pût donner au Damel étoit de vivre en bonne intelligence avec les Ministres de la Compagnie, conformément au Traité qui subsistoit entre eux. Cette réponse fut appuyée d'un baril d'eau-de-vie, c'est-à-dire de l'argument

le plus propre à persuader le Damel. Il parut s'appaiser, aussi long-tems du moins que l'eau-de-vie dura. Mais comme il ne quittoit pas Portodali, le Géneral y envoya un Negre de confiance, qui lui rapporta qu'un des Officiers de Pluman étoit demeuré dans ce Port, où il faisoit esperer l'arrivée d'un autre Vaisseau Anglois, assez fort pour exercer le commerce malgré les François. En effet ce Vaisseau arriva bientôt à Portodali. Il se nommoit le William Jane, de deux cens cinquante tonneaux & de vingt pieces de canon, commandé par le Capitaine Bedfort, Officier de réputation. La joie du Damel fut extrême. Il se hâta de commencer le commerce. Mais ce plaisir dura peu. Brue détacha un Vaisseau Anglois vaisseau vaisseau Anglois vaisseau sans tirer un coup de canon, & qui l'amena au Port de Gorée le 15 de Mars mel. 1699. On ne peut se représenter quelle fut la rage du Damel en voyant enlever ce Bâtiment à ses yeux. Elle éclata par toutes sortes d'injures & de menaces. Cependant le William-Jane fut confisqué & mené en France, comme de bonne prise. La plupart des Esclaves qu'il avoit à bord étoient des Pêcheurs libres de la Côte, que le Damel avoit trompés en les appellant à Portodali, sous prétexte d'employer leurs canots au transport de ses Troupes pour assié-

ger Gorée. Quoique ce Prince n'eût pû les vendre aux Anglois sans une injus-

tice criante, ils furent envoyés aux Colonies d'Amérique.

Brue avoit toujours entretenu des correspondances fort étroites avec la ses siaisons avec Princesse Linghera, mere du Damel. Il avoit gagné son amitié dans le pre- la mere de ce mier voyage qu'il avoit fait à la Cour de ce Prince. Comme il la connoissoit obligeante & génereuse, & qu'il n'ignoroit pas l'ascendant qu'elle avoit sur son fils, il s'étoit soutenu dans ses bonnes graces par des présens conformes à son goût; & lui-même en avoit reçu plusieurs fois d'elle, en tabac, en étofses de coton & en fruits. Quelquefois même elle lui avoit envoyé de jeunes Esclaves des deux sexes. Un jour, elle avoit fait conduire à Gorée un jeune Negre de ses Parens, en faisant prier le Géneral de lui apprendre la Langue Françoise, afin qu'elle pût avoir près d'elle une personne fidéle, qui fût dans qu'elle le prie le secret de leur correspondance. Ce jeune homme avoit tant de dispositions pour toutes fortes d'exercices, qu'en peu de mois il apprit non-seulement à parler, mais à lire, à écrire, & à tirer fort adroitement. En le renvoyant à sa Maîtresse, Brue le fit habiller proprement à la maniere des Negres; il lui donna une zagaye, un fusil, un sabre, & le chargea d'un présent pour la Reine mere, qui consistoit dans une cassette remplie de parfums, de gands, & d'autres galanteries à l'usage des femmes. Dans la suite, lorsque cette Princesse apprenoit de son consident les dissérends qui s'élevoient entre le Damel

BRUE. 1699. Fermeté lu Géa

Tome II.

BRUE. 1699. Services qu'elle rend aux François.

& le Géneral, elle marquoit une inquiétude presqu'égale pour l'un & pour l'autre. Les aimant tous deux, disoir-elle, comme ses enfans, elle auroit souhaité que Brue, qui étoit le plus âgé, eût marqué moins de chaleur, & qu'il en pardonnât un peu à son fils, dont la jeunesse demandoit cette indulgence. Elle le sit prier de ne pas s'allarmer trop vîte sur l'article du Commerce; parce qu'elle prenoit sur elle-même d'envoyer un Exprès au Roi son fils, pour lui faire reconnoître sa faute, & de ne rien épargner pour ménager leur réconciliation.

Cette promesse fut executée fidélement. L'Alkaide de Rufisco, accompagné d'un autre Officier, vint informer Brue que la Princesse avoit convoqué une Assemblée de Seigneurs, pour représenter au Damel que la défense du Commerce entraîneroit la ruine du pays, parce qu'il seroit toujours facile aux François de s'opposer à l'arrivée des Errangers; de sorte que pour son propre avantage il devoit préferer leur amitié à celle des autres Nations, dont il pouvoit être beaucoup plus maltraité. Il avoit répondu que s'il étoit choqué contre Brue, c'étoit uniquement parce qu'il avoit empêché que les Anglois débarquassent leurs marchandises; après quoi il n'auroit pas trouvé mauvais que les François se fussent saisse du Vaisseau : & que si le Géneral vouloit faire avec lui cette convention pour l'avenir, tous leurs différends seroient bientôt terminés. Brue remercia la Princesse Linghera du témoignage d'affection qu'elle donnoit à la Compagnie; mais il déclara librement aux deux Officiers du Roi, qu'il ne pouvoit entrer dans les vûes de ce Prince, parce que ses instructions y étoient absolument opposées. Il ajoûta qu'il s'engageoit à fournir au Pays toutes les marchandises dont il auroit besoin, de meilleure qualité, en plus grand nombre & à meilleur marché que tous les Bâtimens d'interlope. Son dessein étoit d'accompagner cette déclaration d'un baril d'eau-devie pour le Damel; mais l'Alkaïde n'ofant rien accepter sans l'ordre de son Maître, promit de revenir dans quelques jours. Il remit au Géneral un présent de tabac, qui lui étoit envoyé par Isfa-fal, principale semme du Damel, avec beaucoup de complimens de la part de cette Dame & des autres femmes de la Cour.

Voie qu'elle prend pour les réconcilier avec le Damel.

Le même Officier revint à Gorée, dix ou douze jours après. Il trouva le Géneral à bord d'un Vaisseau d'interlope Hollandois, nommé le Piter, qui avoit été pris par l'Eleonore de Roye, Vaisseau de la Compagnie, à quelque distance de l'Îsse de Bissao. Il lui apprit que le Damel étoit ensin disposé à vivre en bonne intelligence avec le Comptoir François, aux conditions qui lui avoient été proposées, mais qu'il souhaitoit que pour les confirmer, le Géneral sit faire une décharge de son artilletie, qui pût être entendue de Kathe, où la Cour étoit alors. Brue lui accorda volontiers cette satisfaction. Le canon de Gorée & du Vaisseau fut exercé avec beaucoup d'éclat, & ce bruit devint comme le signal d'un heureux renouvellement du Commerce. Les François envoyerent au Roi un baril d'eau-de-vie, pour boire à la prospérité de la Compagnie. Ils sirent présent d'un sabre à chacun de ses Députés, & leur firent enrendre que c'étoit la mauvaise humeur & l'inconstance du Roi qui les avoit empêchés de former des Comptoirs à Russico & à Portodali, comme ils l'avoient toujours desiré.

Accommodement & condition que le Damel éxige.

Ainsi le Commerce & l'amitié furent rétablis, sans le secours d'aucun nou-

veau Traité & sans proclamation. Un présent, parmi les Negres est une ratification pour toutes fortes de promesses; mais souvent c'est un prétexte aussi pour les violer, parce qu'ils sont persuadés que les Européens ne peuvent le passer de leur commerce, & qu'une nouvelle paix est toujours accompagnée d'un nouveau présent.

BRUE. 1699.

Les Anglois de Gambra n'ayant pû voir l'augmentation du Commerce Fran-Les Anglois s'inçois sans jalousse, s'efforcerent d'abord de le troubler par l'interlope; mais sinuent à la Cour & dans les Etats cette voie leur ayant mal réuffi, & la plûpart de leurs Bâtimens ayant été con- du Damel. fisqués, ils eurent recours à d'autres artifices. Par quelques négociations secrétes, ils obtinrent enfin du Damel la permission d'établir des Comptoirs à Portodali & à Brigni. Le Roi de Sin, dont le Pays touche à celui de Borfalo, ou Barsalli, leur accorda la même faveur dans ses Erats. Outre ces Etablissemens, ils envoyerent à la Cour du Damel quelques personnes de leur Nation pour y résider, & pour suivre ce Prince dans ses dissérentes courses avec les marchandises dont il avoit besoin. En même tems ils établirent un nouveau Tarif, beaucoup plus favorable aux Negres que celui des François; ce qui servit beaucoup à refroidir le Damel pour Brue & sa Nation. Cependant, soit de dessein formé, ou par le hazard des circonstances, il leur causa cette année beaucoup de fatigue & d'embarras en changeant sans cesse de demeure. Il les obligea de faire jusqu'à soixante lieues, pour le suivre de Portodali à Ambul, dans le Royaume de Cayor. C'étoit pour eux une dépense considérable. Il falloit louer neuf ou dix Chameaux pour transporter leurs marchandises, sans compter d'autres frais indispensables. Leurs marchandises consistoient en piastres, en vaiselle, en cotons fins, corail, drap d'Ecosse, fusils, poudre à tirer, eau-de-vie, vins & merceries.

1700.

Le Damel les avoit traités d'abord avec tant de civilité & de distinction, qu'ils n'avoient pas donné de bornes à leurs espérances. Il ne leur promettoit pas moins que le commerce exclusif dans tous ses Etats. Mais pendant qu'ils se laissoient amuser par une si belle perspective, il prenoit leurs marchandifes, & les Seigneurs Negres suivoient son exemple. Lorsque le terme du payement étoit arrivé, il naissoit une affaire qui forçoit le Roi de changer de demeure. Les Marchands le suivoient; mais ces voyages les obligeoient à se procurer de nouvelles audiences, qui demandoient toujours de nouveaux présens. Le Damel continua ses voyages pendant trois ou quatre mois, sans qu'ils pussent obtenir d'être payés; jusqu'à ce que leurs marchandises étant épuisées, il commença bientôt à leur donner d'autres sujets de chagrin, en leur faisant refuser par ses Officiers, des Chevaux, des voitures & des provisions. Enfin leur derniere ressource fut de revenir sur leurs pas avec beaucoup de difficultés, sans avoir été payés, & sans sçavoir par quels moyens ils pourroient l'être. Pour comble de disgrace, le Damel étant re-

Ils font cruellement dupés par

tourné à Kaba leur fit défendre d'approcher de sa Cour. Ils reconnurent clairement qu'ils avoient été trompés. La prudence leur fit abandonner leurs Comptoirs de Portodali & de Brigni, assez heureux de pouvoir fauver ce qui restoit dans leurs Magasins; car le Damel n'auroir pas manqué de prétexte pour s'en saissir, s'il avoit pû pénétrer leur dessein. Ils retournerent à Jamesfort dans le tems que Brue y étoit à négocier un Traité de Commerce entre les deux Nations. Mais la guerre qui s'éleva en 1701 en arrêta le succès. Ppp ij

BRUE.
1700.
Le Damel entreprend de tromper les Françeis.

La facilité que le Damel avoit eue à tromper les Anglois lui fit espérer que les François ne se désendroient pas mieux contre se artifices. Il renouvella se anciennes prétentions, & les dissérends surent poussés jusqu'à lui faire interrompre entiérement le Commerce. Brue, pour ne lui rien devoir, observa de si près les Vaisseaux d'interlope, qu'il lui coupa toutes les voies du trassé étranger. Dans le même tems, il s'en ouvrit un fort avantageux avec le Bur-Sin & le Bur-Salum, c'est-à-dire, avec les Rois de Sin & de Salum, par les rivieres de Palmerin & de Salum, qui conduisirent ses Barques jusqu'à Kahone, Capitale de Bur-Salum, située sur la riviere de Gambra, où il commença le commerce de l'or, de l'ivoire & des Esclaves avec les Mandingos, qui en apportent tous les ans de Galam, de Bambuck, & des Régions interieures de l'Est.

Ses guerres con-

Cependant les entreprises du Damel furent interrompues par d'autres soins. Les mécontens qui avoient quitté sa Cour pour se réfugier sous la protection du Burbaghiolof, faisoient des courses fréquentes dans ses Etats, & retournoient toujours chargés d'Esclaves & de butin. Il prit enfin le parti d'assembler ses Troupes, pour attaquer l'Ennemi à son tour. Mais le Burbaghiolof & ses Géneraux n'ayant osé lui faire tête, il fut réduit à brûler quelques Villages & à ravager le Pays. Entre ses Prisonniers, il se trouva quelques Negres Foulis, Sujets d'un Prince nommé le Siratick, qu'il renvoya libres après leur avoir fait voir son Armée & sur-tout ses Mousquetaires. A peine fut-il rentré dans ses Etats, que Biram Vouba, Géneral du Burbaghiolof reprit la campagne, & recommença ses hostilités avec d'autant plus de confiance, que les Troupes du Damel ne pouvoient pas être sitôr rassemblées. C'est ainsi que les Rois Negres se font ordinairement la guerre. Il est rare qu'ils en viennent à des batailles décifives. La campagne se passe en incursions & en pillages. Ils s'enlévent mutuellement un grand nombre de leurs Sujets, qu'ils vendent pour l'esclavage aux Marchands qui viennent les acheter sur leurs Côtes. Il est certain que si les Mécontens de Kayor, qui s'étoient retirés chez les Princes voisins, s'étoient bien entendus avec leurs Protecteurs, ils auroient détrôné facilement l'Ennemi commun; mais leurs divisions faisoient sa sûreté.

Le fuccès aug.

Cette ombre de succès, qui avoit accompagné les armes du Damel, releva tellement sa sierté, qu'il continua de fermer l'oreille aux propositions de la Compagnie. Brue avoit écrit à ses Maîtres que l'unique méthode pour traiter avec un Prince également avare & rusé, étoit de le forcer à l'execution des Traités qu'il avoit violés tant de sois. Il leur avoit fait voir que l'interruption du Commerce n'avoit pas été nuisible à leurs intérêts. Mais ses représentations surent inutiles. La guerre dont la France étoit menacée avoit allarmé si vivement les Directeurs, qu'ils lui envoyerent ordre d'acheter à tontes sottes de prix l'amitié des Princes Negres, dans tous les Pays où la Compagnie avoit des Etablissemens; & sur-tout celle du Damel, à cause de l'important Comptoir de Gorée. Ils lui recommanderent de laisser peu de marchandises dans les Forts, & d'en mettre la plus grande partie en dépôt chez les Rois voissins. C'étoit saire présent à ces Princes de tous les sonds de la Compagnie, car les Negres ne connoissent pas de loi qui les oblige à la restitution.

Guerre entre la France & l'Angleterre.

Les hostilités entre la France & l'Angleterre commencerent sur la Côte de

Gorée au mois d'Avril 1701, quoiqu'on n'y fût point encore informé de la Déclaration de Guerre en Europe. Un Vaisseau François de vingt pieces de canon ayant rencontré un Anglois de cinquante, à la hauteur de Portodali, on se canona quelques momens, & le combat n'auroit pas fini sitôt, si la partie eût été plus égale. Ce prélude de rupture entre les deux Nations détermina Brue à faire quelques démarches pour engager le Damel à la paix. Elles furent bien reçues en apparence. Ce Prince lui fit proposer de se rendre à Rufisco, où il promettoit d'arriver incessamment avec un grand nombre d'Esclaves, & de conclure un nouveau Traité, qui feroit oublier tous les anciens ressentimens. Le Géneral François ne fit pas difficulté d'y consentir. Il se trouva au rendez-vous, & le Damel y arriva le 30 de Mai 1701. Après les pro- hi par le Damel, testations mutuelles de confiance & d'amitié, il se passa peu de jours où Brue ne vît familiérement le Roi, en attendant l'arrivée des Esclaves. Enfin le jour qui avoit été marqué pour les échanges du Commerce, ce Prince proposa au Géneral François de monter à cheval pour prendre l'air avec lui. La partie fut liée sans affectation. Brue partit, accompagné de deux Facteurs; & le Damel, suivi de ses Officiers ordinaires. Ils marcherent l'espace d'une lieue, jusqu'au Village de Feynier, qui appartenoit au Kondi.

Brue eft tra-

BRUE.

1701.

Là, étant entrés dans la maison, ils s'assirent avec la même tranquillité. Ilest artétépri-Mais le Damel s'étant levé aussi-tot, pria Brue d'attendre un moment son retour. A peine fut-il forti, que le Kondi paroissant avec plusieurs Negres armés, déclara au Géneral qu'il avoit ordre de s'assurer de sa personne. En même tems les Negres lui ôterent ses armes & traiterent de même les deux Facteurs.

Le même jour, qui étoit le 6 de Juin 1701, tous les François qui se trouvoient à Rufisco & au Cap Bernard furent arrêtés; sans oublier leurs effets & leurs marchandises, jusqu'aux habits que Brue avoit laissés à Rufisco. Le prétexte de cette violence fut que s'étant sails des Vaisseaux étrangers qui étoient venus pour commercer sur cette Côte, il devoit des dédommagemens au Damel pour le tort que cette conduite avoit causée à ses Peuples. Il auroit répondu facilement à cette accusation; mais il ne put obtenir la liberté de parler au Roi, ni celle même de voir ses propres gens.

Prétexte de cette

Le Conseil des Negres s'étant assemblé, on y proposa de lui couper la tête; & ce sentiment sut fort appuyé par l'Alkaïde de Russsco, qui craignoit qu'en de petdre la vierendant la liberté au Prisonnier, on n'exposat sa Ville au pillage & à l'incendie. Mais les plus sages se déclarerent pour le parti de la modération, & proposerent de faire payer une grosse rançon. Le Damel entra d'autant plus volontiers dans cette vue, qu'elle flattoit son avarice. On commença une négociation avec les Officiers François de Gorée. Ils avoient été si allarmés de la détention de leur Géneral, qu'au défaut des autres voies ils étoient déja résolus d'employer la force pour le remettre en liberté.

Il court rifene

Les conditions du Damel furent d'abord excessives. Il demandoit non-seulement qu'on lui laissat tous les effets dont il s'étoit sais, mais qu'on lui abandonnât l'or, les Esclaves & toutes les marchandises de Gorée, sans en excepter la cargaison du Saint François de Paule, Vaisseau nouvellement arrivé de France. Après de longues disputes, il consentit à recevoir un présent, qui point aux effets qu'il avoit entre les mains, montoit, suivant le Taris établi, à grosse rançon,

Ppp iii

BRUE. 1701.

la somme de vingt mille sept cens soixante dix-neuf livres en marchandises; ce qui revenoit à sept mille francs, sur le pied de leur valeur en France. La perte particuliere du Géneral, en habits, en meubles, en vaisselle & en bijoux fut évaluée à six mille livres. Il avoit été resserré pendant douze jours dans une étroite prison, sans aucune communication avec ses gens ni même avec fon Interpréte. Mais les femmes & la mere du Kondi l'avoient visité tous les jours, & lui avoient porté du tabac, en lui marquant qu'elles prenoient beaucoup de part à sa disgrace. L'atrivée de deux Vaisseaux François, & la vûe de quelques autres Bâtimens qui parurent dans la Rade de Rufisco, contribuerent beaucoup à sa liberté. Le Damel s'étant hâté de conclure l'accommodement, reçut le prix de sa trahison, & partit de Russico le 17 de Juin à l'entrée de la nuit. Brue, à qui l'on n'ouvrit les portes de sa prison qu'à deux heures après minuit, s'embarqua aussitôt sur un des Vaisseaux de la Compagnie, & rendit la joie au Comptoir de Gorée par son retour.

Complimens qu'il reçoit des Rois vossins, & de la Princesse Linghera.

Le Brak & le Siratik, le Burbaghiolof, le Bur de Sin & le Bur de Salum, le firent complimenter sur le bonheur qu'il avoit eu de sortir des mains du Damel, & lui marquerent de la disposition à se liguer contre un voisin si détesté. La Princesse de Linghera même lui envoya son sidéle Negre, pour lui déclarer qu'elle avoit la conduite de son fils en horreur, & qu'elle alloit tout employer pour rendre la paix solide. Brue la remercia beaucoup de ses bontés, & de ses intentions; mais sur l'article de la paix, il lui fit une réponse équivoque. En effet le Damel éprouva bientôt les effets de son ressentiment. Les Côtes furent gardées avec tant de soin, qu'aucun Vaisseau étranger n'en put approcher pour le Commerce. Toutes les Barques de Pêcheurs furent enlevées; & les Villages de la Côte furent obligés, sous peine d'execution militaire, Vengeance de de fournir Gorée d'eau & de bois. Les Sujets mêmes du Damel continuerent, malgré lui, d'apporter de l'ivoire & des Esclaves au Comptoir. Comme il vouloit tirer d'eux un prix exhorbitant pour ses marchandises, ils trouvoient

Brue,

leur avantage à tourner secretement vers les François.

Les affaires demeurerent dans cette situation pendant huit mois. Enfin le Damel, qui voyoit tous ses Peuples prêts à se révolter, commença sérieusement à desirer la paix. Il envoya l'Alkaïde de Biyurt au Géneral, qui se trouvoit alors au Fort de Saint Louis, pour lui proposer une réconciliation durable, & le prier de lui envoyer un de ses Facteurs, nommé Moreau, qui parloit fort bien la Langue Jalof. Brue demanda, pour premiere condition, que l'Alkaïde demeurât en otage. Tout lui fut accordé. Moreau s'étant rendu à Kaba, où le Damel s'étoit retiré, fut reçu de lui avec beaucoup de caresses. On ne parla du passé que pour l'ensevelir désormais dans l'oubli. En confessant que Brue avoit reçu de justes sujets de plainte, le Roi Negre prétendit qu'il étoit assez vengé par le mal qu'il lui avoit causé en ravageant ses Côtes & lui enlevant un grand nombre de ses Sujets. Il ajoûta que n'ayant jamais reçu de lui aucune offense, il ne le haissoit pas personnellement; qu'un Chirurgien Cause de sa haine François qui avoit donné quelque reméde à une de ses femmes, ayant entretenu un commerce d'amour avec elle, dans le chagrin de ne pouvoir se venger du coupable il avoit fait tomber fon ressentiment sur toute la Nation; mais qu'il demandoit en grace que le passé fût oublié, & l'amitié rétablie sur des fondemens inébranlables,

Le Damel est force de demander la paix.

contre les François.







Tom . H. Nº 21 .







Brue, sur le récit que Moreau lui sit à son retour, sit appeller l'Alkaïde de Biyurt, & lui dit qu'il trouvoit fort étrange que le Damel l'eût rendu refponsable des fautes d'un Chirurgien; qu'il falloit commencer par des plaintes, & s'assurer qu'il auroit obtenu de justes satisfactions; que les François néanmoins étoient disposés à bien vivre avec lui, s'il vouloit être plus sidéle à Réponse de Brue, l'execution des Traités; qu'il devoit restituer d'abord tout ce qu'il avoit pris injustement à la Compagnie, suivant le Mémoire qui lui avoit été présenté par Moreau, ou trouver bon que la Compagnie enlevât un affez grand nombre de ses Sujets pour se dédommager de ses pertes.

Le Damel avoit peu de penchant pour la restitution; & Brue pensoit bien moins à l'y obliger, qu'à trouver l'occasion de se saisir du Tyran, dans la résolution de l'envoyer en Amérique. Mais son dessein sut interrompu par un ordre de la Compagnie qui le rappelloit en France, où elle avoit besoin de le consulter

sur la décadence de ses affaires.

Il partit le premier de Mai 1702, en laissant pour Directeur Général, à sa place, le sieur Louis le Maître. Le Damel fut charmé de ce changement. Il trouva dans le Maître un homme d'un caractere si dissérent, qu'ayant interdit à ses Sujets tout commerce avec Gorée, il réduisit ce nouveau Directeur à lui payer cent barres pour la liberté de tirer de l'eau, du bois & d'autres provisions du Continent.

Cet événement fut bientôt suivi de la mort de Latir-Fal Saukabé. Il laissa ses deux Royaumes à ses deux fils. L'aîné, qui se nommoit Mar-Issa Fal, lui fucceda au Royaume de Kayor & au titre de Damel. Le partage du plus jeune, nommé Que Komba, fut la Couronne de Baul, avec le titre de Tin. L'intérêt de la Compagnie est d'empêcher que ces deux Etats ne se réunissent encore fur la même tête.

BRUE. 1701.

Projet de se saifir du Damel.

Brue eft rap. pellé en France.

1702.

Mort du Dame!.

#### CHAPITRE IV.

### Description de la Riviere du Senegal, tirée des Mémoires de M. Brue.

Où l'on examine si cette Riviere est le Niger ou un de ses bras.

E cours du Senegal est d'environ huit cens lieues de l'Est à l'Ouest, de-puis le Lac de *Burnu*, où cette riviere prend (95) sa source, jusqu'à deux lieues & demie de l'Océan Occidental. Là, faisant un coude, elle tourne tout d'un coup au Sud; & n'étant séparée de la mer que par une langue (96) de terre, qui n'a pas dans quelques endroits plus de cent toises de largeur, & qui s'élargit dans d'autres depuis une lieue, jusqu'à deux & demie, elle coule encore l'espace de vingt-cinq lieues du Nord au Sud, pour se perdre enfin dans l'Océan à quinze dégrés cinquante-cinq minutes de latitude (97).

Cours de la riviere du Senegal.

(95) Brue, ou Labat, parlent ici sans doute d'après l'opinion des Géographes, puisqu'il ajoûte qu'aucun François n'a pénétré si loin.

(96) Nommée la Pointe de Barbarie. (97) Si ce n'est pas une faute d'impression dans Labat, il s'est fort trompé en metrans vingt-cinq dégrés cinquante-cinq minutes,

BRUE. 1701.

Cette riviere, qui divise presque continuellement la Région des Negres de celle des Mores de Zarra, ou du Défert, s'avance l'espace de trois cens lieues par divers détours, de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire, depuis les Cataractes de Galam, au-delà desquelles les François n'ont pas encore pénetré, jusqu'à son embouchure près de Biyurt ou Bieurt (98), dont on a déja vû la description. Ses eaux font fort rapides, ce qu'on attribue à la longueur de son cours dans un Canal fort étroit.

Difficultés de fon embouchure.

Son embouchure est large d'une demie-lieue; mais elle est masquée par une barre, ou un banc qui s'est formé de l'abondance du sable que le courant y amene, & qui est repoussé par la marée. Cette barre est doublement dangereuse, & parce qu'elle a peu d'eau, & parce que tous les ans, les flots impétueux qui sortent de la riviere, au tems des inondations, lui font changer de place. L'entrée du Senegal feroit inaccessible, si la force de son cours & celle de la marée n'avoient ouvert deux passages, dont le plus large est ordinairement de cent cinquante ou deux cens toises sur deux brasses de profondeur. Aussi ne reçoit-il que des barques de quarante ou cinquante tonneaux. Le plus petit n'est que pour les Canots. Ces deux ouvertures changent tous les ans de situation. L'Isse de Saint Louis est quelquesois à quatre lieues de la barre, quelquefois à deux. Mais le même inconvénient qui empêche les Bâtimens de quatre ou cinq cens tonneaux d'entrer dans la riviere & d'y pouvoir débarquer leurs marchandises, devient une sûreté pour le Fort, & rend le commerce des François fort tranquille. La Compagnie entretient une Barque & des Negres également adroits & robustes pour décharger ses propres Vaisseaux.

Elles fervent à la fûreté du commerce François.

Saifons où l'on passe la Barre du Senegal.

La saison la plus commode, pour passer la barre, est depuis le mois de Janvier jusqu'au mois d'Août, parce que les vents sont alors variables & que la direction des marées est au Nord. Mais dans cet intervalle même, les mois les plus favorables sont Avril, Mai, Juin & Juillet. La mauvaise saison est depuis Septembre jusqu'à la fin de Décembre, parce que les vents d'Est ensient beaucoup la mer, & rendent le Commerce absolument impossible.

Après avoir passé la barre, on trouve une riviere d'une belle largeur, d'une

te riviere.

Intérieur de cet- eau fort claire & fort unie, dont le cours est aussi agréable que l'entrée en a paru difficile. Sa profondeur est depuis dix-huit pieds jusqu'à vingt-cinq. La terre, du côté gauche en montant, est une pointe de sable basse & stérile. Elle n'a pas plus de cent toises de largeur à l'entrée de la barre; mais on a déja fait remarquer qu'étant longue d'environ vingt-cinq lieues, sa largeur augmente, dans cet espace, d'une lieue jusqu'à deux & demie. Cette Peninsule est remplie d'une forte de petites crabbes, que les François appellent Tourlouroux dans les Isles sous le vent, & d'une espece d'oiseaux qu'ils ont nommés Grands goziers ou Pelicans. Une lieue au-delà de la barre, la même Peninsule devient moins stérile, & présente des pâturages, où la Compagnie fait nourrir des troupeaux de Moutons & de Chevres, à la garde desquels elle entretient quelques Laptots armés. Mais le côté droit de la riviere, aussitôt qu'on a passé la barre, forme un meilleur & plus beau Pays, qui se nomme (99) Terre

Tourlouroux.

Grands-Goziers, ou Pelicans.

Terre de Ghinée.

(98) Voyez la Carte, qui est copiée d'après celle que Brue fit lever sur les lieux par un habile Ingénieur, en 1718. On doit la regarder, par toutes fortes de raisons, comme une piece autentique.

(99) Il y a de l'apparence que c'est un reste du Pays de Ghinea ou Gehenoa, qui, suivant Leon & Marmol, étoit fitué vers l'embouchu. re du Senegal, au côté du Sud.

de





de Guinée, c'est-à-dire en Langue Negre, Pays du Diable. Il est uni, couvert de verdure & de petits Bois de différens arbres, entremêlés de palmiers & de cocotiers, qui forment une charmante perspective. Ce Canton appartient au territoire de Biyurt ou Bieurt, & fait partie du Royaume de Kayor, qui a de ce côté-là pour bornes la pointe de Bifescha, éloignée de la barre d'environ fix lieues.

BRUE. 1701.

Du même côté, deux lieues au-dessus de la barre, on trouve un Canal ou Canal de Bigutt. un bras de la riviere, qui remonte jusqu'à Biyutt. L'entrée est bouchée par une basse, qui la rend quelquesois fort dangereuse. Elle contient aussi deux perites Isles, dont la plus proche de la grande riviere se nomme Bokos. C'est dans cette Isle que la Compagnie Françoise avoit établi son premier Comptoir. On en voyoit encore les restes en 1724. Le terrain est bas, & fort mal sain, parce qu'il est sujet (1) aux inondations; ce qui obligea les François de l'abandonner. L'Isle de Moghera, qui est derriere celle de Bokos, est déserte & sans culture. Au long de cette Crique, ou du rivage de ce Canal, la nature a formé des salines fort riches & dans une situation fort singuliere. On en dinaires. compte huit, éloignées d'une lieue ou deux l'une de l'autre. Les cinq principales sont celles de Guianean, où la Compagnie fait ses cargaisons, de Dambur, de Luiango, de Guingha & de Quiert. Les plus petites se nomment Yunja, Matay, & Kab. Ce font de grands étangs d'eau salée, au fond desquels le fel se forme en masse. On le brise avec des crocs de fer pour le faire sécher au soleil. A mesure qu'on le tire de l'étang, il s'en forme d'autre. On s'en sert pour saler les cuirs. Il est corrosif, & fort inférieur en bonté au sel de l'Europe. Chaque étang a son Fermier particulier, qui se nomme Ghiodin ou Komessu, sous la dépendance du Roi de Kayor. La même Crique est fort abondante en Huitres, dont les écailles servent aux Negres pour composer une de leurs écailles. forte de chaux qu'ils employent à leurs Bâtimens. Ces Huitres font fort grandes. On les fait sécher, pour servir d'aliment; & l'usage en est fort commun dans le Canton.

Huitres. Ufage

Entre l'Isle de Bokos & la grande Isle de Bifescha, il y a une autre Isle de Différentes Isles cinq ou six lieues de tour, nommée l'Isle de Jean Barre. Le terroir en est fer- du senegal. tile, & couvert, dans quelques endroits, de fort gros arbres. Il appartient à deux Chefs des Negres, Jean Barre & Yansuk, qui y possedent chacun leur Village. Le premier de ces deux Négres est Interprête héréditaire de la Compagnie au Fort S. Louis. Près de la même Isle, il y en a deux autres plus petites, qui appartiennent aussi à des Chefs Negres. L'une se nomme Ghrogu, & l'autre Doremur. Un peu au-dessus de Jean Barre, on en trouve une autre, qui s'appelle l'Isle du Galet; nom tiré d'une sorte de cailloux fort durs, fort pésans & fort unis, dont la forme est un ovale plat. On s'en sert quelquefois pour faire de la chaux. Vis-à-vis l'Isle de Bokos, on voit encore une Isle que les François ont nommée (2) l'Isle aux Anglois; basse, marécageuse, & qui n'a rien de

(1) Ces inondations sont causées, comme celles du Nil, par les pluies qui tombent dans les Pays fitués entre les Tropiques, aux mois de Juin, de Juillet, d'Août & de Septembre. On en parlera ci-desfous, Voyez aussi la Relasion de Dom Juan de Castro au Tome I.

(2) Labat prend beaucoup de peine à prouver que les Anglois n'ont jamais possedé cette Isle. Mais pourquoi n'en auroient-ils pas été les Maîtres dans le peu de tems qu'ils l'ont été de l'Isle S. Louis ?

Tome II.

BRUE. 1701.

Ifle de S. Louis.

Son étendue.

recommandable. Enfin, trois quarts de lieue plus loin vers l'embouchure du Senegal, est située l'Isle qui porte le nom même de cette riviere, ou celui de S. Louis, qu'elle tire de son Fort, résidence ordinaire du Directeur Général.

L'Isle du Senegal, ou de Saint Louis, est à seize dégrés cinq minutes de latitude du Nord. Sa situation est au milieu de la riviere, à deux, trois, ou quatre lieues de l'embouchure, suivant les variations de la Barre. Quelques Voyageurs lui donnent une lieue de circonférence. Froger qui la mesura, en 1705, compte onze cens cinquante toises du Nord au Sud, c'est-à-dire dans sa longueur; mais comme sa largeur est inégale il ne l'a pas déterminée. Un Ingénieur, qui prit le même soin en 17.14, lui donne de largeur, du côté de la Barre, quatre - vingt - dix toises; cent quatre-vingt-douze du côté opposé; & cent trente dans l'endroit où le Fort est situé. Le bras oriental de la riviere est

Ses proprietés.

large de trois cens quatre-vingt toises; & celui de l'Ouest, de deux cens dix. On ne trouve dans l'Isle qu'une terre plate, sabloneuse, & stérile. Le côté du Sud étoit autrefois sujet aux inondations; mais la marée & les vents du Nord y ont poussé tant de fable, qu'il s'en est formé des Dunes, qui couvrent le Fort & qui le font paroître dans un creux. Cependant il est resté vers cette pointe un Marigot ou un étang d'eau salée. La pointe du Nord est couverte de grands arbres, qui ont l'apparence d'une Forêt; mais ce ne sont que des Mangles (3), qui demandent, pour croître, d'avoir toujours leurs racines dans l'eau. Il fe trouve un autre étang au milieu de ces arbres. Il s'en trouve encore un, mais plus petit, vers le centre de l'Isle; avec un petit Bois voisin, qui sert à donner de l'ombre aux Moutons & aux Chevres du Fort : car le fond sabloneux du terroir n'empêche pas qu'il n'y croisse une herbe courte, qui engraisse les Bestiaux, & qui les rend d'un fort bon goût. Les étangs sont peuplés de Porcs, qui s'y rafraîchissent dans la boue.

Elle manque d'eau. Comment on y supplée.

L'Isle manque d'eau pendant la moitié de l'année, parce qu'il ne s'y trouve ni source ni puits, & que durant la mousson du Sud, c'est-à-dire depuis Décembre jusqu'au mois de Juillet, la riviere est salée. Dans le tems des inondations, l'eau est assez bonne; mais, dans les saisons seches, on est forcé d'ouvrir, au milieu du sable, des puits d'une eau somache dont on ne peut faire usage qu'après l'avoir filtrée au travers d'une pierre qui vient des Canaries. Pour la rafraîchir, on la met dans des pots de terre qui ne soient pas vernis, dans lesquels on l'expose aux vents du Nord. On admire avec raison que l'eau devienne salée dans ces puits lorsque celle de la riviere devient douce; & qu'au contraire la riviere

commence à devenir salée lorsque les puits cessent de l'être.

Bes fortifica. tions,

Il ne reste aujourd'hui de l'ancien Fort de Saint Louis que quatre Tours rondes, fort bien bâties à l'antique, & couvertes de tuiles en piramides (4). Elles ont été jointes aux murailles, & renfermées par une fortification de palissades, revêtue de terre, au-dessous de laquelle sont les Magasins, & quelques Bastions mal formés; de sorte que le Fort n'a pas de meilleure défense que sa situation naturelle. Son artillerie est de trente pieces, distribuées en plusieurs batteries. L'Arsenal est bien fourni de petites armes & de munitions. On ne nous apprend pas si la Garnison est nombreuse; mais on fair observer que la Compagnie employe ordinairement deux cens hommes dans les six Etablissemens

<sup>(3)</sup> Labat dit, Mangles ou Peletuviers. Les Anglois, Mangroves. Ces arbres reparoîtront (4) Voyez fon Plan.

















qu'elle a sur cette Côte, & qu'ils sont dispersés suivant les ordres du Gouverneur.

BRUE. 1701. Maniere dont Françoisreçutuu

Habillement &

figure du Prince.

On peut juger de la figure que le Directeur Général fait dans ce Pays (5), par la maniere dont le sieur Brue reçut, en 1691, un Prince Negre nommé le le Gouverneur Petit-Brak. Ce Prince s'étant rendu, de Maka, dans l'Isle de Bifescha, avec un Prince Négre. cortege de quinze ou vingt Negres, envoya un Canot dans celle de Saint Louis, pour donner avis de sa visite au Général, & pour le prier de le faire prendre dans une Chaloupe. Lorsqu'il sur arrivé à la porte du Fort, il s'assit à terre avec sa suite, qui étoit armée de zagayes, de sabres & de targetes. Il demeura dans cette posture, en attendant le retour de son Interprête, qui étoit allé sçavoir du Général François s'il étoit disposé à le recevoir. L'Interprête revint aussi-tôt, avec ordre de l'introduire. Il le conduisit à la Salle de l'audience, accompagné seulement de deux de ses Officiers & de deux Guiriots, ou Musiciens Poetes, qui dans ces occasions ne s'éloignent jamais de leur Maître. Le Général étoit assis dans un fauteuil, la tête couverte, avec ses Officiers autour de lui. En entrant dans la Salle, le Prince Negre ôta son bonnet, s'approcha de Brue, & mit sa main dans la sienne, qu'il leva trois ou quatre fois jusqu'à son front, sans prononcer un seul mot. Brue sit la même chose; mais sans se lever & sans se découvrir.

Le Prince s'assit sur un tabouret. Ses deux Officiers se placerent à ses côtés dans la même posture, & les deux Guiriots se mirent à terre derriere lui. C'étoit un Vieillard de fort bonne mine. Il avoit la barbe & les cheveux gris, & le visage maigre & ridé; mais beaucoup de vivacité dans les yeux, & le son de la voix fort agréable, avec un air de grandeur qui marquoit celle de sa naissance. Sa robe, qui lui tomboit jusqu'aux genoux, étoit d'une étoffe (6) blanche de coton, à rayes bleues, avec de grandes manches, de la forme des furplis de l'Oratoire. Par-dessons, il avoit des hautes-chausses de la même étoffe, mais si larges qu'elles ne contenoient guéres moins de six aunes, & plissées par derrière, de manière à pouvoir lui servir de coussin. Sur sa robe il portoit un baudrier de drap écarlate, d'un demi-pied de large, auquel son sabre étoit suspendu. La poignée & le fourreau étoient travaillés en argent, avec un art surprenant pour un ouvrage des Negres. Toutes les parties de la robe & du baudrier étoient garnies d'amulets, ou de grifgris, cousus proprement dans de petites piéces d'écarlate, de maroquin rouge du Levant, & de peau des Bêtes sauvages du Pays. Mais la forme de toutes ces piéces étoit différente. Les unes étoient quarrées, d'autres rondes, ou longues, ou poligones; & chacune attachée sur la partie du corps qu'elle avoit la vertu de préserver. Les hautes - chausses étoient sans poches; mais le Prince portoit, au côté droit, un petit sac qui contenoit son trésor. Sa robe, quoiqu'on l'ait comparée, à nos surplis, étoit échancrée par devant comme une chemise de semme, & relevée autour du cou par une broderie de drap rouge, qui représentoit des boutons & d'autres figures. Son bonnet étoit de la même étoffe que la robe, étroit par le bas, mais large au sommet; de sorte que ne pouvant se foutenir il penchoit beaucoup à côté de la tête. Au lieu de plumes, il étoit orné de la tête d'un Paon d'Afrique, qui contenoit un grisgris. Le Prince

Qqqi

<sup>(5)</sup> Jobson en parle beaucoup dans son (6) Ces étoffes de coton s'appellent Pagnes, Voyage à la Gambra. du mot Portugais Panna.

BRUE. 1701. avoit d'ailleurs les jambes nues, avec des fandales aux pieds, telles qu'on représente celles des Romains.

Il demeura quelque tems en silence, regardant le Général avec beaucoup d'attention. Enfin il lui adressa un discours, qui fut expliqué par l'Interprête,

Harangue du Prince Negre.

& qui portoit en substance, » Qu'ayant appris l'arrivée du Sieur Brue au » Senegal, avec la qualité de Général pour la Compagnie, & n'ayant en-» tendu que des éloges de son caractere, il s'étoit fait un devoir de le pré-» venir par la visite, & de lui offrir son amitié; qu'il s'étoit toujours senti " de l'inclination pour les François, & qu'il leur avoit rendu tous les services, » qui dépendoient de lui; qu'il promettoit de perséverer dans les mêmes dis-» politions, & que Brue pouvoir compter en particulier sur son affec-» tion, dont il vouloit lui donner un témoignage en lui faisant présent d'un " Esclave. Les deux Officiers & les Guiriots firent aussi leur compliment, que le Gé-

Il sit fort bien néral reçut d'un air civil & gracieux. Il fit ensuite apporter de l'eau-de-vie; Eraité par Brue.

car si la qualité de Mahométans rend quelques Negres fort réservés sur l'usage de cette liqueur, le plus grand nombre regarde le précepte de l'Alcoran comme un conseil, & se livre sans scrupule au plaisir de boire. Le Prince vit paroître avec plaisir sa bouteille. Un de ses Officiers remplit un verre, en sit l'essai & le présenta joyeusement à son Maître, qui se leva, but à la santé du Général, & rendit le verre à l'Officier avec un petit reste de liqueur; ce qui passe pour une faveur entre les Negres. Après le premier coup, il alluma sa pipe & fe mit à fumer. Ses deux Officiers suivirent son exemple; tandis que les Guiriots commencerent à chanter, en accompagnant leur voix du son d'un petit instrument, qui n'a que trois cordes & ressemble assez à nos luts. Le ventre est composé d'une piéce de calebasse, avec un manche qui y est attaché. Le chevalet en est fort bas, & les cordes sont de crin de Cheval. Ils les pincent & les frappent en mesure. Cette musique n'a rien de désagréable. Leurs chansons sont martiales, & roulent sur les louanges de leur Prince. Ils relevent sa naissance. Ils disent qu'il est Seigneur de la mer, qu'il a vaincu tous ses Ennemis, & qu'ils n'ont jamais eu de Maître si magnifique & si libéral.

chanfons de fes Musiciens.

> Ils finissent par des vœux pour sa santé & pour la prolongation de sa vie. Le concert des Guiriots n'interrompit pas la conversation. Comme il étoit assez tard, Brue proposa au Prince de loger dans le Fort. Cette invitation fut acceptée. Il fut conduit dans un appartement séparé, parce que les Négres ne mangent pas volontiers avec les Blancs. On lui envoya du kuskus & diverses viandes, que ses gens préparérent à leur maniere. Le vin de palmier & l'eau de-vie ne lui furent pas épargnés. Son arrivée avoit attiré dans l'Isle quantité de Negres, qui passerent toute la nuit à danser. Le lendemain, il prit congé du Général, après avoir reçu le Tago, c'est-à-dire un présent, qui valoit beaucoup mieux que son Esclave. Brue sit aussi quelques libéralités à ses

Officiers & à ses Musiciens.

Description continuée.

Royaumes de Hoval & de Kayor.

Pour reprendre notre description, la pointe de la grande Isle de Bifeschaest d'environ deux lieues au-dessus du Fort Saint-Louis, du côté droit de la riviere. Elle fait, des deux côtés, les limites du Royaume de Kayor & de Hoval; car le premier est à droite, & l'autre à gauche de la riviere. Cette Région étoit connue autrefois sous le nom de Jaloss, nom général, qui comprenois

plusieurs Nations différentes. Le Royaume de Hoval s'étend de l'Est à l'Ouest, BRUE. l'espace d'environ quarante-six lieues. Ses bornes sont incertaines au Nord, par-1701. ce qu'il est fort exposé de ce côté-là aux incursions des Mores, qui s'avancent ou se retirent suivant les occasions qu'ils trouvent d'y exercer leurs pillages. Le Roi de Hoval porte le titre de Brak, qui signifie Roi des Rois. C'est purement un nom de Majesté, comme le Damel, le Siratik, & plus anciennement celui de Pharaon & de Cefar. Ses Etats ont plus d'étendue au Sud du Senegal qu'au Nord. A l'Est ils sont séparés du Royaume des Fulis ou Foulis par le Lac de Kayor, & s'étendent au long du Senegal jusqu'au Village d'Embakana ou Em-

Dix ou douze lieues au-dessus du Fort Saint-Louis, on trouve une pointe où la fertilité du terroir a porté les Negres à bâtir sept ou huit Villages, dont le principal se nomme Bucksar. Plus on s'avance vers la mer, plus le Pays au long Village de Buck. de la riviere semble fertile & cultivé. Il aboude en maiz, & cette sorte de sar.

bakan, sur les frontieres du Royaume de Galam, qui a cent quatre-vingt seize

au Sud. L'Empereur ou le Roi de Galam porte le titre de Siratik.

grain n'y manque jamais.

L'Isle de Bifescha n'a pas moins de vingt-huit lieues de long, sur huit dans 1se de Bisescha, sa plus grande largeur. Elle est fermée par un bras du Senegal, qui la sépare du Village d'Enschoie, & qui se divise en deux autres bras au Village d'Auschafur. Le dernier de ces deux bras se subdivise encore au Village de Pama; Divisions du Se. de sorte que l'Isle de Bifescha est bornée à l'Est par un bras du Senegal, qui negal. se nomme la Riviere de Sagheray, à l'Ouest par le Senegal même, & se trouve divisée en trois parties par la petite Riviere de Jor & le Kora ou le Bekio. Le terroir en est riche & fertile, ce qu'on attribue principalement aux inondations du Senegal. Il abonde en maiz des deux especes, en riz, en légumes, en tabac & en indigo. Le froment y croît fort bien, mais après la seconde moisson; comme s'il avoit besoin de se naturaliser au terroir. Le cotton y est aussi en fort grande abondance. On y voit de vastes prairies, qui nourrissent quantité de grands & de petits Bestiaux, tous excellens dans leur espece. La volaille & le gibier y foisonne, sur-rout les Perdrix, les Pigeons ramiers, & les Pintades. Outre les Forêts, il s'y trouve de grands Bois de palmiers; & & les Villages, qui sont fort fréquens sur la riviere, rendent témoignage que le Pays est bien peuplé.

Au-dessus de l'Isle de Bifescha est celle de Bucksar, que les François ont nommée l'Isle aux Bois, parce qu'elle en est remplie. Elle est située à demielieue de la pointe Nord de l'Îsle Saint-Louis. Sa longueur est d'environ trois lieues & demie, sur trois quarts de lieues de largeur. L'Isle Bichon ou des Palmiers, est à neuf lieues de Saint-Louis, & ne forme qu'une langue fort étroite, quoiqu'elle ait deux lieues de longueur. Ces deux Isles sont habitées & cultivées par les Negres. Ils ont bâti leurs Villages sur des terrains

élevés, pour se garantir des inondations annuelles de la riviere.

En continuant de remonter le Senegal, le premier endroit remarquable qui se présente à gauche est le Village de Serinpeta, nommé aussi Serimfalli. où la riviere, qui a coulé, de-là, du Nord au Sud, descend désormais de l'Est à l'Ouest. Éntre ce lieu & Bucksar, le Pays n'offre que des pâturages où les Mores de la Tribu de Sargentes viennent nourrir leurs Chameaux & leurs

Royaume de lieues d'étendue de l'Est à l'Ouest, mais dont les bornes sont encore inconnues Galam, dont le Roi fe nomme Si-

Seringeral

Qgq iii

BRUE. 1701.

Defert, lieu célébre pour le commerce des gommes.

autres Bestiaux dans les tems de secheresse, en payant un tribut au Brak. C'est à Serinpeta que se font les meilleurs Canots du Senegal. Ce Village appartenoit en 1715 à un Seigneur Negre, nommé Caye, neveu du Brak. Quelques lieues au-dessus de Serinpera, au Nord de la riviere, commence le Désert, Canton célebre par le commerce des gommes, que les Mores de la Tribu de Had-al-Agi y viennent exercer. C'est une Plaine vaste & stérile, bornée par des montagnes de sable rouge, & qui n'a pour arbres que quelques buissons, sans aucune sorre de verdure.

Deux lieues plus haut sur la riviere, on trouve Angherbel, résidence du

grand Brack, Roi de Hoval. C'est une grande Ville, qui a, vis-à-vis, sur

Angherbel & Ingherbel.

Riviere Portu-

gaile,

Fuli.

l'autre rive, un Village nommé Ingherbel. Du côté du Sud, le Senegal recoit une riviere qui vient du Lac Pania Fuli ou Fouli, & qui se nomme Riviere Portugaise. Elle est à trente-sept lieues de l'embouchure du Senegal. C'est une espece de Canal naturel, par lequel les eaux de cette riviere montent dans le Lac au tems des inondations, & reviennent ensuite lorsque ce déluge est fini. Il a cinq ou six lieues de longueur. Ses rives sont plantées d'arbres, & couvertes de Villages. Le terroir en est aussi fertile que les Habitans sont paresseux. L'entrée de cette Riviere Portugaise est embarassée par un petit banc de sable, que sa situation néanmoins ne rend pas dangereux. Le lac même est ovale dans sa Lee de Paniaforme. Sa longueur est de six lieues, du Nord au Sud, & sa largeur de trois, de l'Est à l'Ouest. Il est fermé par deux pointes & par une petite Isle qui préfente une crique formée par un assez grand ruisseau dont les rives disparoissent pendant l'inondation du Senegal. Lorsque les flots se sont retirés, la plus grande partie du Lac demeure à sec, & produit d'abondantes moissons de m aïz, de riz, de tabac & de légumes. Mais cette fécondité de la terre & l'abondance de ses Habitans n'empêchent pas que le Pays ne soit souvent désolé par la famine; ce qui vient autant de la paresse des Negres, que du ravage des Sauterelles, qui dévorent dans certaines années toutes les plantes & tous les fruits. Les Negres mangent ces insectes; mais le nombre en est si grand que l'air en est quelquefois obscurci, & qu'il ne reste pas la moindre verdure dans tous les lieux où elles ont passé. Un peu plus haut du côté du Nord, le Senegal reçoit le Marigot ou la pe-

Riviere de Kayor.

Ingrin.

Queda.

Menage.

tite riviere de Kayor, qui fort du Lac de même nom. Il est à cinquante lieues du Fort Saint Louis; & comme celui de Paniafuli, il s'est formé par les débordemens du Senegal. A trois lieues, sur la rive gauche de ce Canal, on trouve le Village de Grain ou d'Ingrin, qui est gouverné par un Seigneur Negre, Sujet du grand Brak. Le Pays est agréable & bien cultivé. Quatre lieues plus loin, sur la rive droite, est le Village de Queda, de la dépendance du Siratik, Roi des Foulis. Dans le tems de la sécheresse, il ne faut pas espérer de remonter plus haut vers le Lac, à cause des roseaux qui bouchent le reste du Canal. Quelques lieues au-dessus, dans la riviere du Senegal, on trouve une perire Isle nommée par les François Menage, d'un lieu du même nom qui est à l'opposite, sur la rive méridionale de la riviere. Cette Isle est agréable & fertile; mais si basse qu'elle est couverte tous les ans par l'inondation. Aussi-tôt que l'eau s'est retirée, les Negres y font leurs Lugans, c'est-à-dire leurs Plantations de tabac, de riz de millet & de légumes, qui leur rendent une riche moisson. Cinq lieues plus haut, du côté du Sud, est le Village de Cock, directement opposé à la pointe Est de l'Isle du Morfil (\*) ou d'Ivoire, & au Village

de Niolé qui est situé sur cette pointe.

L'Isle d'Ivoire est longue de quatre lieues, sur trois, quatre, cinq & six de largeur. Elle est formée par un bras du Senegal, qui la sépare de l'Isle de de morfil. Bilbas, qu'on en peut regarder néanmoins comme une partie. Le grand Canal de la riviere est du côté du Nord & conserve le nom de Senegal. Celui du Sud prend le nom de Riviere d'Ivoire.

Au Sud de la riviere d'Ivoire, le Pays est uni, fertile, bien cultivé, rempli d'arbres, & divisé par des Prairies d'une grande étendue. Il nourrit quantité d'Elephans qu'on y voit paître tranquillement, en troupeaux de quarante & cinquante. Mais lorsqu'ils peuvent entrer dans les plantations des Negres, ils y font de terribles ravages. A dix lieues de la pointe Ouest de l'Isle d'I-

BRUE. 1701. Ifle d'yvoire ou

voire, sur la rive Nord du Senegal, est le Village de Lali, près duquel on trouve un Village nommé par les François Terrier rouge, d'où l'on compte Terrier rouge. foixante-dix lieues jusqu'à l'embouchure du Senegal. Ce lieu est célébre par le commerce des gommes, qui sont apportées par les Mores de la Tribu d'Ebraghena, & dont les échanges se font comme au Désert. Depuis Terrier rouge jusqu'à Hovolalda, les deux côtés de la riviere présentent une perspective charmante. Ce sont de vastes Plaines, remplies de toutes sortes de bestiaux, mais exposées à d'étranges ravages dans le tems des inondations. Les Habitans font alors obligés de se retirer plus loin dans des lieux élevés, avec leurs troupeaux & tous leurs effets. Quinze lieues au-dessus de Hovalalda, on rencontre au milieu de la riviere, une chaîne de rocs qui la traverse. Elle se nomme Platon de Donghel. Dans les tems secs, l'eau y est si basse, qu'à peine le passage est-il sûr pour les Canots. Un peu au-delà de cet écueil, est une petite Isle, si haute dans une de ses parties, qu'on y est à sec dans les plus grandes inondations. Les François y avoient autrefois un petit Comptoir qu'ils ont abandonné. L'Isle d'Ivoire a du côté du Sud, un Village nommé Donghel, où il se fait quelque commerce. Vers la pointe Ouest, elle a le Village de Burti (7) vis-à-vis l'Isle de Bilbas, dont elle n'est séparée que par un petit bras du Senegal. Bilbas n'est pas si grande, à beaucoup près, que l'Isle d'Ivoire. Elle est formée par deux bras (8), qui se divisent près d'un Village nommé le

Cap, au Nord de cette riviere. Elle ressemble, pour le terroir & les productions, à l'Isle d'Ivoire, & n'est pas moins peuplée. Plus haut, sur la rive Nord du Senegal, est le Village de Kahaydé, qui étoit autrefois la derniere borne des

voyages François. Un peu plus loin, on trouve une Isle qui produit du coton, du tabac, & des légumes en abondance. Au-dessus de cette Isle, le Senegal reçoit une grande riviere qui vient de Gumel, résidence du Siratik, Roi

des Foulis. Čette riviere s'enfle beaucoup dans les inondations du Senegal; &

surpassant ses bords, elle forme un Lac d'une étendue considérable. Ensuite, elle laisse, en se retirant, une espèce de glaire qui contribue beaucoup à la fertilité du terroir. Près de l'endroit où elle se joint au Senegal, il y a du côté du Nord, un grand Village, nommé Ghiorel, qui est le Port du Siratik.

L'espace, qui est d'environ dix lieues entre Gumel & ce Village, est extréme-

Hovo!alda.

Rocs de Platon

Donghel.

Burti. Ifle de Bilbas,

Kahaydé.

Gumel , réfidence du Siratik,

Ghiorel.

ment fertile, & fort penplé.

<sup>(\*)</sup> L'ivoire même est nommée Morfil par les Marchands.

<sup>(7)</sup> Ce Village ne se trouve pas dans la premiere Carte. (8) Ici & dans plusieurs autres endroits, Labat donne le nom de Niger au Senegal.

BRUE. 1701. Layda. Embakana.

Betel. Childa.

Yaferé. Butnaghi.

Tafalifga.

Quarante lieues au-dessus de Ghiorel & du même côté, on trouve Layda, Ville ou Village d'un grand commerce. Plus haut, le Village d'Embakana près duquel, au côté du Nord, est le Village de Betel, sur la frontiere du Royaume de Galam. Betel est un lieu remarquable par l'abondance de toutes sortes de volailles. Ghilda, premiere Ville des Etats de Galam, est située du même côté à quatorze dégrés cinquante-sept minutes de latitude du Nord. A l'opposite de Ghilda, du côté du Sud, est Tuabo, résidence ordinaire du Roi de Galam, & renommée par quelques carrieres de beau marbre. On trouve ensuite le Village de Yaferé, au-dessus duquel, sur la rive droite du Senegal, est celui de Burnaghi, dont la latitude est de quatorze dégrés neuf minutes du Nord. Quelques lieues plus haut, du côté du Sud, est la Ville de Tafalifga, fort bien peuplée & célèbre par son commerce. On y voit une petite Mosquée, bâtie, si l'on en croit les Negres, sur le modéle de celle de la Mecque; & près de la Ville, on trouve une montagne de marbre rouge, mêlé de veines blanches.

lemé,

Buba Segalle. Dramanet, Ville d'un grand commerce,

Un peu au-dessous de Tafalisga, près du Village de Dongiama, la riviere Riviere de Fa- de Falemé, après avoir traversé le Pays de Bambuk, vient se décharger dans le Senegal du côté du Sud. Au - dessus de Tafalisga, on trouve le Village de Buba Segalle. Plus haut, du côté du Sud, on arrive à Dramanet, Ville grande & bien peuplée. Le nombre de ses Habitans est d'environ quatre mille, la plûpart Mahometans, qui vivent indépendans du Roi de Galam. Ils ont un genie particulier pour le Commerce, qu'ils portent jusqu'au Royaume de Tombuto, & jusqu'aux Etablissemens des Anglois sur la riviere de Gambra. Tout le Pays, au Sud du Senegal, est fort bien peuplé; mais du côté du Nord on ne rencontre pas de Villages au dessus de Ghilda, parce que cette partie est sans cesse exposée aux incursions des Mores. C'est à Dramanet que les François avoient bâti leur Fort de Saint Joseph, qui fut surpris en 1702 & détruit par les Negres. Ils l'ont transporté à Mankanet, Village un peu audessous, du côté Sud de la riviere. Entre Dramanet & Kaygnu, le Pays est rempli de Villages, & le Senegal reçoit du côté du Sud plusieurs petites rivieres, dont la plus confidérable est celle de Ghianon. Elle a quarante lieues de cours au Sud-Sud-Est, & porte des Canots.

Riviere de Ghia-

me nom.

De Dramanet, on compte vingt-cinq lieues par terre jusqu'à l'Isle de Isle de Kaygnu. Kaygnu ou Kagnou, nommée par les François Orléans ou Pontchartrain. Elle est si haute, qu'elle n'est jamais entiérement couverte dans les inondations. Le terroir est bon & fertile. A l'opposite, du côté Sud du Senegal, on trouve la ville du mê. Ville de Kaygnu ou Gonghiru, qui contient cinq mille Habitans Negres, & qui jouit d'un commerce considérable, occasionné par le passage des Carava-Cataractes de nes qui prennent cette voie pour se rendre à la riviere de Gambra. Les Cataractes de Felu, qui ne sont pas loin au-dessus de cette Ville, sont les limites du Royaume de Galam à l'Est, comme Ghilda du côté de l'Ouest. Le Senegal tombe ici de la hauteur de trente toises, après avoir coulé quelque tems dans un Canal étroit, entre les montagnes. Ses limites, Nord-Ouest, sont des Déserts habités par les Mores, dans des Villages mobiles, c'est-à-dire, dans des

Ifle & Royaume de Kaffan.

Au Nord-Est, on trouve le Royaume de Kassan ou Kassu, dont le Souverain porte le titre de Segadora & réside au Nord du Senegal, dans une grande Isle

qui

qui commence entre les cataractes de Felu & Govina. Cette Isle est formée par deux bras du Senegal, qui prennent le nom de Riviere Noire & Riviere Blanche, & qui après soixante lieues de cours vont se décharger dans le lac de Kassan, peu connu jusqu'à present des Européens. Il y a beaucoup d'apparence que la riviere de Gumel, qui tombe dans le Senegal à Kahaydé, vient du même lac; parce que les débordemens du lac arrivent en même tems que ceux de cette riviere. L'îste de Kassan n'a pas moins d'environ soixante lieues de longueur, sur six de largeur. Elle est fort peuplée, extrémement fertile puissance de son & bien cultivée. Le Roi est si puissant & si respecté, que la plûpart des Rois voisins lui payent un tribut, sans en excepter celui de Galam.

BRUE. 1701.

Sa longueur,&

## §. II.

## Recherches sur le Niger.

Où l'on examine si les Rivieres du Senegal & de Gambra en sont des bras.

Vant que de finir la Description du Senegal, le sujet nous porte à chercher si cette riviere est la même que le Niger, comme un grand nombre d'Ecrivains modernes en paroissent persuadés. Cada Mosto, le premier qui ait voyagé sur ses bords, étoit (9) de cette opinion. Leon, dans sa Description Témoignages de l'Afrique, l'assure avec certitude, & s'explique ensuire sur son origine d'une da Mosto & de maniere qui rend ses lumieres fort douteuses. Il déclare que cette riviere com- Leon, mence à l'Est d'un Désert que les Habitans nomment Sen. D'autres assurent, dit-il aussirôt, que sortant d'un lac elle coule vers la mer à l'Ouest. Les Géographes Afriquains prétendent qu'elle vient du Nil, & qu'ayant coulé longtems sous terre, elle reparoît dans ce lac. D'autres s'imaginent qu'elle prend source à l'Ouest, & qu'après avoir coulé vers l'Est, elle forme elle-même ce grand lac. Mais cette opinion, continue-t'il, est peu probable, parce que naviguant à l'Ouest depuis Tombuto jusqu'à Gheneva & Melli, nous (10) suivimes le cours de l'eau. Dans un autre endroit, il dit que le lieu où les Marchands s'embarquent est Kabra, Ville sur le Niger, à douze lieues de (11) Tombuto; de sorte que ses suppositions n'ont pas d'autres fondemens.

C'est néanmoins sur l'autorité de ces deux Auteurs, que sans autre discussion la plûpart des Voyageurs & des Géographes ont regardé ce point comme accordé. Atkins, dans son voyage de Guinée, en 1721, ne fait pas difficulté d'assurer (12) que les rivieres du Senegal & de Gambra sont deux bras du Niger. Moore, dans sa Relation des Régions intérieures de l'Afrique, publiée en 1738, est non-seulement de la même opinion, mais ajoûte que le Niger (13) est un bras du Nil. Cependant il ne parle pas sur ses propres informations, mais sur le témoignage des Ecrivains qui l'ont précedé. Il en cite quatre ; Hero- que d'après eux dote, la Geographie Nubienne, Leon l'Afriquain, & Ludolf dans son Histoi-

On n'a parlé

(9) Voyez ci-dessus la Relation de Cada Mosto.

Tome II.

(12) Voyage d'Atkins, pag. 35.

<sup>(10)</sup> Noi navigammo scorrendo per l'acqua, Descrit. de l'Africa, Part. I. dans la Collection de Ramusio, Vol. I. p. 1. (11) Ibid. Part. VII. p. 78.

<sup>(13)</sup> Labat rejette toutes ces notions. En effet elles sont détruites par les Relations de plusieurs Jesuites qui ont été dans l'Abyssinie, tels que Manuel d'Almeyda, Baltazar Tellez, &c.

BRUE. 1701. Hérodote. Géographie Nubienne. Ludolf.

re d'Ethiopie. Mais le premier ne dit rien qui favorise ce sentiment. Le Geographe de Nubie a peu d'autorité, quand on considere combien ces Régions étoient inconnues aux Arabes; & Ludolf fonde l'opinion que le Niger est un bras du Nil, sur l'autorité du Géographe Nubien & sur le rapport des Abyffins.

De ces quatre Auteurs, Leon est le seul qui eût voyagé sur le Niger; &

Leon avoit voyagésur le Niger.

pas avec plus de

certitude.

l'on voit néanmoins qu'il ne dit rien de certain touchant la source de cette riviere. Il ne se fonde que sur divers rapports, qui paroissent d'un poids fort médiocre. A l'égard de son cours, il s'explique plus positivement. Depuis Kabra, dit-il, le cours de la riviere est à l'Ouest; les Marchands le suivent de cette Ville jusqu'aux Régions de Ghinea & de Melli; & ces deux Pays sont sirués fur le Niger, & vers l'Ocean occidental où le Niger se décharge. C'est prendre un ton de cerritude. Mais Leon ne produit aucune autorité. Il ne parle pas non plus sur le témoignage de ses propres yeux; & quiconque examinera sa Description la trouvera superficielle & défectueuse, pour ne pas dire remplie d'erreurs sur plusieurs points de Géographie. En particulier il assure que la Contrée de Melli s'étend l'espace de trois cens milles au long d'une riviere qui se jette dans le Niger; tandis qu'on est sur aujourd'hui que cette riviere n'existe pas. Mais quoiqu'il en soit, le Niger, suivant sa Description, ne Il n'en parle scauroit être la riviere de Gambra, & ne peut être que le Senegal, du moins si c'est l'une ou l'autre. On se persuadera moins encore que la Ghinea ou Gheneoa de Leon, à laquelle il donne cinq cens mille d'étendue, & deux cens cinquante au long du Niger, puisse être, comme Moore le suppose, le petit Royaume de (14) Yani, sur la riviere de Gambra.

Les Etablissemens & les Voyages des François sur le Senegal leur ont donné plus d'occasions qu'aux autres Européens d'approfondir ce fecret. Mais après bien des recherches, il paroît qu'ils en ont tiré peu de fruit. Les témoignages des Habitans n'ont jamais pû s'accorder; soit que cette opposition vienne de leur ignorance, ou d'un dessein formé d'ôter aux Etrangers le pouvoir &

l'envie d'étendre plus loin leur commerce.

Lumieres que Brug a tirées des Mandingos.

Brue, qui avoit fait trois voyages sur le Senegal, en a rapporté quelques lumieres que Labar a publiées. Les Mandingos, qui voyagent beaucoup, & qui sont les plus habiles Commerçans de toutes les Nations des Negres, prérendent, suivant cet Ecrivain, que le Niger (15) sort d'un lac nommé Maberia, dont la situation ne peut être bien déterminée sur leur rapport, parce qu'ils n'ont aucune connoissance des longitudes & des latitudes. Ils ajoûtent que dans un lieu qui se nomme Barakora, il se divise en deux bras; que celui du Sud, appellé Gambra, va se perdre, après un fort long cours, dans un lac marécageux, & rempli d'herbes & de roseaux qui en rendent le passage impossible; & qu'en sorrant de ce lac, il recommence à couler dans un fort beau. lit jusqu'à Barakonda, où les Portugais & les Anglois, qui ont formé plus bas des Etablissemens, se rendent pour commercer avec les Marchands Mandingos; qu'elle est navigable, pour les Canots, depuis Barakonda jusqu'au lac ;

(14) Le g, ou plutôt le gh, est une lettre fort gutturale chez les Arabes, qui ne ressemble point à notre consonante j, & bien moins à ly grec.

(15) C'est-à-dire, la riviere que l'Auteur nomme le Niger, car les Negres ne connoisfent pas ce nom, ni celui de Senegal ou Sanaga.

BRUE.

mais que dans la faison même des pluies, les Barques n'y peuvent remonter, à cause des bancs & des rocs qui coupent le passage, ou qui ne laissent que de

fort petits intervalles (16).

Les Mandingos disent encore qu'au dessus de Barakota, où le Niger forme la Gambra, il se divise en deux autres canaux; que celui qui traverse le Pays de Bambuk au Sud-Est, s'appelle la riviere de Falemé, & se rejoint au Niger un peu au dessus de Ghion, dans le Royaume de Galam; qu'après avoir formé la Gambra, le Niger se divise encore en deux bras, pour former une grande Isle, à laquelle ils donnent le nom de Baba Degu; que le Canal gauche se nomme Riviere noire, & celui de la droite, Riviere blanche; que ces deux bras se réunissent à Kassan, environ vingt lieues au dessus de la cararacte de Govina, & forment la continuation du Niger.

Suivant les mêmes témoignages, à l'Est du lac Maberia est situé le Pays ou le Royaume de Ghingala, gouverné par un Prince Negre qui se nomme Tonka Quata. Ce Pays est arrosé par la riviere de Ghien, qui passe au travers de Tombuto, Ville considérable par le commerce de l'or, de l'ivoire & des Esclaves. On compte soixante journées, ou le chemin de deux mois, depuis le roc de Felu jusqu'à cette Ville; ce qui fait environ quatre cens cin-

quante lieues.

Les Marchands Negres que Brue interrogea sur la situation du Royaume de Tombuto ou Tombuktu, dont ils avoient fait plusieurs fois le voyage, l'informerent que la Ville n'est pas située sur le Niger, & qu'elle en est même assez loin dans les terres; que pour s'y rendre ils avoient d'abord suivi pendant plusieurs jours le côté Sud de la riviere; & qu'après l'avoir quitté, ils

avoient eu cinq jours de marche pour arriver à la Ville.

De Kaignu, dernier endroit où la riviere est navigable, jusqu'à Jaga, il y a cinq journées de chemin. Il y en a une ensuite jusqu'à Bayogne; une de Bayogne à Konguru; & continuant cette route, une à Sabaa, deux à Baramaga, une à Goury, une à Galama, & quinze à Timbi. Là, quittant la riviere, & prenant au Sud-Est, on arrive dans l'espace de cinq jours à Tombuto. Là, disent les Mandingos, on voit arriver tous les ans une grande Caravane de Blancs, avec des armes à feu, qui apportent des marchandises, & qui en prennent d'autres, particuliérement de l'or. Il faut entendre apparemment les Mores de Barbarie. Ces trente-deux journées, à dix lieues par jour, donnent trois cens vingt lieues depuis le roc de Felu jusqu'à Tombuto. La raison qui fait quitter le Niger aux Mandingos, vers Timbi, est pour abreger le chemin, parce que cette riviere fait alors un grand détour vers le Nord. Ils y virent des Barques près de Tombuto; & l'Auteur juge qu'elles pouvoient avoir amené les Marchands de Tripoli, qui viennent à Tombuto tous les ans.

Ces deux Descriptions sont extrémement dissérentes. Suivant la premiere, la source du Niger est au Sud-Ouest de Tombuto (17), à beaucoup de distance; & la riviere qui passe dans cette Ville, ou fort près, coule à l'Est, au lieu de l'Ouest, conformément à l'opinion de ceux dont Leon cite le témoi-

(16) Le Journal de Stibbs, qu'on verra dans après l'avoir cottoyée du côté du Sud; au lieu que dans l'autre situation, cela n'est pas nécessaire, & s'accorde avec le Journal.

la fuite, s'accorde avec cette circonstance.

<sup>(17)</sup> Cette situation de la riviere obligeroit aussi de la traverser pour aller à Tombuto,

BRUE.

Réflexions fur les deux descriptions précédentes. gnage. De l'Isle a suivi cette hypothèse dans ses dernieres Cartes, en donnant à cette riviere le nom de Senegal ou Niger, après qu'elle a passé le lac Maberia. Mais la seconde Description s'accorde avec l'opinion même de Leon, & suppose tout à la fois que le Niger vient de l'Est, & qu'il est le même que le Senegal. Lequel des deux sentimens doit prévaloir? Ce qu'il y a d'étrange, c'est que malgré de si justes sujets d'incertitude, Labat (18) regarde comme une vérité hors de doute, que le Niger est le Senegal, & que la Gambra en est une branche; quoique le Canal de la Gambra, étant beaucoup plus large, méritât bien mieux d'être regardé comme le lit principal.

Carte de l'Isle Sondée, l'on ne Sçait sur quoi.

Il est dissicile de juger sur quelles autres lumieres de l'Isle s'est déterminé pour l'opinion contraire. A la vérité il s'esforce de concilier les deux Descriptions, en plaçant Timbi sur le lac Maberia, à quarante milles de la source du Ghien, qu'il fait sortir d'un autre lac. Mais les distances qu'il assigne dans sa Carte ne répondent pas au Journal Mandingo. D'ailleurs il ne paroît pas qu'il artive jamais aucune Barque de Tombuto par le Senegal, & que les Marchands fassent le voyage par eau comme par terre; d'où il faut conclure que le Niger, ou la riviere de Tombuto, n'a pas de communication avec le Senegal, ou qu'elle est coupée par des cataractes & des bancs de sable. A quelque parti qu'on s'arrête, le récit de Leon & celui de Marmol doivent être faux, lorsqu'ils rapportent que les Marchands suivoient le Niger jusqu'aux Royaumes de Ghinea & de Melli, puisque les cataractes du Senegal, dont on connoît quelques-unes à neuf cens milles de la mer, devoient nécessaire.

Moyen pour eclaircit la difficulté.

Il paroît assez, par la différence de ces Descriptions, que si les Européens. veulent éclaircir la difficulté, ils ne doivent s'en fier qu'à leurs propres soins. Labat propose un moyen. (19) Ce seroit d'envoyer d'Arguim & de Galam quelques Facteurs éclairés jusqu'à Tombuto, avec les Marchands Arabes ou Mandingos. Mais il est douteux que les Mandingos voulussent le permettre; car jusqu'à présent rien n'a pû les y faire consentir. Cependant on a peine à se perfuader que ce secret eût pû demeurer si long-tems caché, si les Marchands & les Facteurs qui résident dans ces contrées avoient fait quelques efforts pour le découvrir. Labat, parlant des Arabes qui font le commerce de l'or à Tombuto (20), dit que ce n'est pas leur ignorance, ni leur mauvaise volonté, qui empêche les Européens d'en tirer les lumieres nécessaires pour entrer dans le même commerce; mais que les Facteurs de l'Europe se renferment dans les entreprises où ils se trouvent engagés, sans avoir la curiosité de pousser plus loin leurs vûes & leurs recherches. Il en rejette la faute sur les Compagnies de Commerce, qui ne donnent point cette Commission à leurs Agens, & qui ne pensent jamais à les recompenser lorsqu'ils se portent d'eux-mêmes à faire quelque nouvelle découverte.

Raifon qui empêche qu'on ne l'employe.

Origine du nom

Le Niger.

A l'égard du nom de Niger, Marmol le fait venir des Arabes, qui nomment cette riviere (21) Hued, ou plutôt Wad Nickar, c'est-à-dire, la riviere Noire. Mais cette étimologie paroît forcée, car on ne connoît pas, dans la Langue Arabe, de mot tel que Nickar ou Nijar, comme l'écrit Ortelius, qui signi-

(18) Afrique Orient. Vol. III. pag. 361. & suiv.

(19) Labat, Vol. IV. p. 5. & fuiv.

(20) Id. Vol. I. p. 301. & fuiv.

(21) Afrique de Marmol en François, Volume I. p. 35.





BRUE.

Divers noms de la même riviere.

fie noir. Le nom que leurs Auteurs lui donnent est Nil ad Sudan, ou le Nil des Noirs. Il est certain d'ailleurs que Wad Nickar est un nom inconnu à tous ses Habitans. Ils connoissent bien moins celui de Sanaga, ou de Senegal, qu'il a recu des Nations de l'Europe qui se sont établies sur ses bords. Marmol, après avoir observé qu'il a pris le nom de Sanaga d'un Seigneur du Pays avec qui les premiers Portugais s'étoient liés, ajoûte que les Azanaghis (22) ou Seneghis l'appellent Senedeck; que les Jalofs, les Denghis & les Tukorons, ou Tukorols, qui habitent plus loin dans les terres, lui donnent le nom de Maye; les Saragols, ou Sarakolez, qui sont encore plus loin, celui de (23) Kolle; les Peuples encore plus à l'Est, celui de Zimbale; & que dans le Royaume de Tombuto, on lui donne celui d'Iza, qu'il porte jusqu'à sa source.

La trace de tous ces noms pourroit devenir utile à prouver que le Senegal est le Niger, si l'on pouvoit y prendre quelque constance. Mais Marmol ne nous apprend pas comment cette connoissance lui est venue; & si l'on supposoit qu'il l'eût reçue de ceux dont il parle (24), il ne s'ensuivroit pas que cette opinion sût sans erreur; car puisqu'ils se trompent sur le cours de la même

Riviere, ils ne doivent pas être plus infaillibles fur le nom (\*).

(22) Voyez ci-dessus Tome. I. Chap. I.

(24) Marmol, ubi jup. Vol. III. p. 47.

(23) Kolez est un nom general de Riviere dans la Langue de Mandingo.

(\*) On verra dans la suite d'autres remarques sur le Niger, à l'occasion de la Gambra, au Volume III.

## CHAPITRE V.

## Premier Voyage du Sieur Brue sur le Senegal en 1697.

A curiosité eut moins de part à ce premier Voyage, que le mauvais état des affaires de la Compagnie. & la pécessité de la la mauvais état des affaires de la Compagnie, & la nécessité d'éclairer les fraudes & les malversations des Agens qu'elle avoit sur cette Riviere. Brue entreprenoit de rétablir le commerce & le crédit de sa Nation dans tous les Etats voisins.

Dans ce dessein, il partit du Fort Louis le 28 Juillet 1697 (25) avec trois Tems deson de-Barques & quelques petites Chaloupes, bien pourvûes de marchandises & de Part, vivres; sans avoir oublié de rendre les cabanes commodes, parce que l'experience avoit appris combien cette précaution étoit nécessaire. Il se fit préceder d'une Barque & de deux Canots, pour donner avis de son voyage, & particuliérement pour annoncer au Siratik (26), Roi des Foulis (27) qu'il venoit lui payer les droits, c'est-à-dire remplir un devoir que les Directeurs de la Compagnie avoient long-tems négligé. Ses avant-coureurs avoient ordre aussi d'exercer le commerce dans le cours de leur route, & de s'avancer jusqu'à Galam pour y attendre son arrivée. Il étoit résolu de rendre sa navigation fort lente. Le Senegal étoit alors navigable dans toutes fes parties; & la saison des pluies ne faisant qu'expirer, les arbres & les prairies commençoient à se revêtir de tout leur éclat. Brue visita soigneusement les deux côtés

(25) Dans l'Original, il y a 1698. mais il est clair que c'est une erreur d'impression.

(27) Labat (Vol. III. p. 168.) rapporte plu-fieurs remarques de M. Brue sur les Foulis. On les renvoye ici à la Description génerale. Rrr iii

(26) D'autres écrivent Schiratik, & Labat Siratique.

de la riviere, s'arrêtant dans les endroits les plus celebres pour le commerce, achetant les marchandises que les Negres lui apportoient, & faisant des présens aux Chefs de chaque Village.

Rien ne pouvoit surpasser la beauté du Senegal dans cette saison. Il n'a-

Beauté des rives du Senegal.

voit pas moins d'une demie lieue de large. Ses rives étoient couvertes de grands arbres de toutes les especes, chargés de verdure, & peuplés d'une grande varieté d'Oiseaux, aussi-bien que de Singes & d'Ecureils, dont les mouvemens & les tours comiques faisoient un spectacle amusant. Entre les Oifeaux, les uns étoient bleus, les autres rouges, d'autres noirs, un grand nombre de la grosseur des Linots, & bigarrés des plus brillantes couleurs. Un peu au-dessous de Donay, Village où les Mores de la Tribu d'Ebraghena viennent faire quelquefois le commerce des gommes, on trouve une Isle que les François appellent Menage, du nom d'un Village qui est situé vis-à-vis sur la rive droite de la Riviere. Elle est basse, & par conséquent sujette aux inondations. Mais aussi-tôt que l'eau s'est retirée, les Negres y forment des Plantations, qu'ils appellent (28) Lugans, & la moisson est toujours forta bonvillage du Coq. dante. Cinq lieues plus haut on trouva un autre Village, nommé le Coq, avec une petite Isle du même nom, qui est à la Pointe Ouest de la grande Isle d'Ivoire ou du Morfil, & vis-à-vis un Village de cette Isle, qui se nomme Niolé. L'Isle d'Ivoire est d'une grandeur considérable. Sa longueur est de quarante-quatre lieues, sur trois, quatre, cinq & six de largeur. Son nom lui vient de la quantité de dents d'Elephans que les François y achetent. Le terroir est riche & bien cultivé. Il nourrit un grand nombre d'Elephans, qui forment des troupeaux paisibles de quarante ou cinquante, mais qui sans nuire aux Habitans sont quelquefois de grands ravages dans les Plantations. Les Negres n'ayant pas la hardiesse de les attaquer ouvertement, employent l'artifice pour se venger. Ils creusent de grandes fosses, qu'ils couvrent de branches & de feuilles d'arbres. Lorsqu'un Elephant y est tombé, ils le tuent facilement à coups de fleches, & font un délicieux festin de sa chair, après lui avoir laissé le tems de se mor-

rouge.

rifier.

Iffe d'yvoire.

Dix lieues au-dessus de la Pointe Cuest de l'Isle d'Ivoire, sur la rive Nord Laly & Tetrier du Senegal, on rencontre le Village de Laly, près duquel est un lieu célebre pour le commerce des gommes avec les Mores de la Tribu d'Ebreghena. Les François l'ont nommée Terrier rouge, & comptent de-là soixante-six lieues jusqu'au Fort S. Louis. Depuis Terrier rouge jusqu'à Hovalalda, les deux côtés de la riviere sont charmans. On n'apperçoit que de vastes Prairies, couvertes de bestiaux. Mais dans les inondations annuelles du Senegal, le Pays est si rempli d'eau, que les Habitans sont forcés de se retirer dans des lieux plus élevés avec leurs troupeaux & leurs effets. Brue fut reçu, à Hovalalda, par le (29) Farba, ou le Chef du Village. C'étoit un ancien ami de la Nation Françoife. Il apporta un présent au Géneral, qui lui fit aussi le sien, & qui le remercia du soin qu'il avoit pris de l'Equipage d'une Barque Françoise qui avoit été submergée par une sorte d'ouragan, ou de vent subit, qui s'appelle Puchot dans le Pays. Cette partie du Senegal y est fort exposée, autant par sa

Barque Françoi-& lubmergée.

(29) Farba est un titre Negre de dignité, c'est Farim & Elemanni.

<sup>(28)</sup> Arkins les appelle Lugars, & dit que qui fignifie Seigneur ou Chef d'un Village. ce sont des Plaines semées de riz. Dans les Royaumes de Galam & de Bambucka

Paffion des Nogres pour l'eau de vie.

Oifeaux nome

largeur que par la disposition naturelle de ses bords & par l'immense étendue des Plaines. Le Farba de Hovalalda étoit fort riche en troupeaux. Il aimoit passionnément l'eau-de-vie, avantage extrême pour les François, qui étoient sûrs d'entretenir son amitié par cette voie. Il donnoit volontiers un Bœuf gras pour une pinte de cette liqueur chérie. Brue remarque qu'il n'est jamais à propos de donner aux Negres une bouteille à demi-pleine, parce que, soit orgueil ou simplicité, ils préferent un petit vase plein à un baril auquel il ne manqueroit qu'un pouce de sa mesure. En géneral, comme ils aiment l'eau - de - vie à l'excès, c'est toujours la meilleure marchandise qu'on puisse leur proposer pour les échanges. On peut juger par-là des immenses profits de la Compagnie, quand ses Magasins en sont bien remplis. L'eau-de-vie ne lui revenant qu'à vingt fols la pinte, elle y gagne cent pour cent.

Les bords du Senegal, près de Hovalalda, abondent dans cette saison, en Kubalots, qui sont une espece d'oiseaux dont le nombre est toujours fort grand lorsque celui des poissons l'est aussi dans la riviere. Ils font leurs nids (30) à l'extrémité des branches qui sont suspendues sur la riviere, pour éviter les poursuites des Singes, que la crainte de tomber dans l'eau empêche de les chercher si loin. Quinze lieues au-delà de Hovalalda, on rencontre une chaîne de rocs, nommée Platon de Donghel, qui traversent la riviere, mais au travers desquels on pourroit ouvrir facilement un passage, en les faisant sauter. On trouve, au-dessus, une petite Isle, que sa hauteur préserve des inondations. La Compagnie s'y étoit formé autrefois un Comptoir, pour le millet, les cuirs, les bestiaux & l'ivoire. La riviere étant alors navigable, Brue n'eur pas de peine à passer. Il laissa dans l'Isse un Facteur & quelques

Laptots, pour saisir toutes les occasions du Commerce.

La multiplication des Comptoirs auroit été d'un grand avantage pour la Observationsus Compagnie, si les Agens qu'elle y employoit eussent été en plus petit nom- les Comptoiles. bre, ou s'ils eussent été plus honnêtes-gens. Le projet du Directeur Géneral pour augmenter le Commerce auroit été de faire venir de France un certain nombre de pauvres familles, dont la Compagnie auroit encouragé l'établissement fur les bords du Senegal en leur donnant des terres, en leur fourniffant des marchandises; en un mot, de les attacher par nécessité aux interêts de

la Compagnie.

Brue reçut dans son voyage (31) un Exprès du Siratik, Empereur ou Roi des Foulis, pour lui apprendre l'impatience que ce Prince avoit de le voir, ou plutôt de recevoir le payement de ses droits. Il continua sa navigation jusqu'au Village de Burty, à l'extrémité Orientale de l'Isle d'Ivoire, & séparé de l'Isle de Bilbas par un bras du Senegal. L'Isle de Bilbas est longue d'environ trentecinq lieues, sur deux & quatre de largeur. Le terroir ressemble beaucoup à celui de l'Isle d'Ivoire. Son principal commerce consiste aussi dans la multitude Giandeur & fors des dents d'Elephans, qui s'achetent sur le pied de six sols pour le poids de dix Bilbaslivres. Les cuirs se donnent à quarante sols piece; les Moutons & les Chevres pour trois sols, & les autres alimens à proportion. Mais si les Negres sont un présent, ils s'attendent à recevoir le double. Par exemple, s'ils vous donnent

(30) Les Negres appellent ces rangées de que la route est excellente & que leurs Chanids , des Villages d'Oifeaux.

(31) Ces Courriers vont fort vîte, parce

meaux ou leurs Chevaux sont très-prompts,.

- un Bœuf, ils comptent de recevoir cinq ou six aunes d'étosse; au lieu que si vous l'achetiez au Marché, il ne vous coûteroit que que vingt-cinq ou trente sols.

Visite que de Brue reçoit d'un Chef & de sa Famille.

Brue fit voile ensuire à Kahaydé, où il sut visité par le Chef de ce Village, qui étoit accompagné de sa femme & de se ensans. Ce Seigneur Negre étoit monté sur un fort beau Cheval; & pour cortege il avoit vingt hommes bien équipés & chargés de grisgris. Sa femme & se filles, suivies de leurs servantes, étoient sur des Anes fort gras, & vêtues d'étosses de coton. Ce Village faisoit autresois les bornes des voyages & du commerce des François. Cette raison leur y faisoit entretenir un Comptoir & payer des droits au Chef; mais depuis l'extension de leur commerce, cet Etablissement leur est devenu tout-à-fait inutile. Un peu au-dessus de Kahaydé, on voit une Isle fort riche en coton, en tabac & en toutes sortes de légumes. Elle n'a rien à soussir des inondations; & l'on auroit peine à trouver un lieu plus avantageux pour établir un

Isle fort fertile.

rait nutrile. Un peu au-deitus de Kahayde, on voit une îtie fort riche en coton, en tabac & en toutes fortes de légumes. Elle n'a rien à fouffrir des inondations; & l'on auroit peine à trouver un lieu plus avantageux pour établir un
Comptoir, si dans le tems de la sécheresse, lorsque la riviere est fort basse,
elle n'étoit ouverte aux incursions des Negres & des Mores, qui insultent souvent cette Contrée. Elle est trop voisine aussi de la résidence d'un Roi Negre.
Tous ces Princes se rendent si importuns par leurs demandes, que les Mandians les plus esfrontés de l'Europe pourroient prendre d'eux des leçons. S'ils
ne peuvent rien obtenir à titre de présent, ils prennent le parti d'emprunter;
& pour le moindre resus, ils désendent le Commerce ou le chargent de nouveaux impôts. Aussi leur voisinage est-il fort incommode. Ils s'attendent sans
cesse à de nouveaux présens; & du premier qu'ils reçoivent, ils se font un droit

Avarice des Rois Négres.

Port & Capitale du Siratik.

pour demander qu'il soit renouvellé constamment. A Kahaydé, Brue reçut un second Courrier du Siratik, pour presser son arrivée. Comme la petite Flotte n'étoit plus qu'à deux lieues de Ghiorel, Port de ce Prince sur le Senegal, le Géneral François y arriva bientôt. Ghiorel est un grand Village, dont le Siratik a fait le centre de son commerce. Sa résidence est dans celui de Gumel, qui en est à dix lieues vers l'Est-Nord-Est, sur les bords d'une fort belle riviere, qui s'enfle beaucoup pendant les inondations du Senegal, & qui porte les siennes dans tout le Pays voisin. Ces grands débordemens ne contribuent pas peu à rendre la terre plus grasse, par une sorte d'écume qu'ils y laissent & qui produit consécutivement deux récoltes. Celle du riz, sur-tout, est d'une abondance extraordinaire dans un si bon terrain. Elle se fait immédiatement à l'arrivée des eaux. Le tabac n'y est pas moins excellent; & si les Habitans étoient accoûtumés au travail, il est certain que la France en pourroit tirer beaucoup d'avantage. Mais tous les efforts de la Compagnie pour engager les Negres à cultiver une plante si précieuse, ont produit peu d'effet jusqu'aujourd'hui. Brue fit convenir plus d'une fois Jean Barre & Yamsec de l'utilité qui leur reviendroit d'en planter dans leur Isle. Ils lui promirent même de l'entreprendre. Mais lorsqu'on en vint à l'execution, ils trouverent des difficultés de la part des Negres, qui s'excuserent sur l'exemple de leurs ancêtres.

Plan du Génégal François pour le commerce.

En arrivant à Ghiorel, Brue fit tirer trois coups de canon, pour annoncer fon arrivée. A peine eut-il mouillé l'ancre, qu'il reçut la viste du Farba. Ce Negre, qui étoir oncle du Siratik, & qui avoit toujours eu beaucoup d'affection pour les François, fut reçu d'eux avec beaucoup de civilité. Il promit au Géneral de dépêcheg

dépêcher sur le champ un Exprès au Roi son neveu. Dès le même soir, Bukar Siré, un des fils du Siratik, qui avoit ses terres entre Ghiorel & Gumel, se rendit à bord, & répondit au Géneral de l'amitié que son pere avoit conçue pour lui sur la seule réputation de son mérite. Ce compliment sut accompa- Giorel & sa tégné d'un présent de deux Bœufs gras & d'une perite boete d'or du poids d'une once. Le Géneral fit aussi ses présens au Prince, & le salua de plusieurs coups de canon à son départ. Ensuite ayant fait descendre ses Facteurs pour commencer le commerce, il trouva dans le Village tant d'avidité pour ses marchandises, que ses Barques furent bientôt chargées de celles du Pays.

BRUE. 1697. Son arrivée à

Le Siratik n'eut pas plutôt appris l'arrivée des François, qu'il fit complimen- Le Siratik lut ter Brue par son grand Bouquenet, c'est-à-dire par le Grand-Maître de sa Mai-donne son grand son. Cet Officier étoit un Vieillard vénérable, de fort belle taille, avec la barbe & les cheveux gris; ce qui marque parmi les Negres une vieillesse fort avancée. Mais il n'en paroissoit pas moins vigoureux, ni moins vif & moins poli. Son nom étoit Baba Milé. Après les premiers complimens, il reçut le payement des droits, & les présens annuels. C'étoient des étoffes noires & blanches de coton, quelques pieces de drap & de serge écarlate, du corail, de l'ambre jaune, du fer en barre, des chaudrons de cuivre, du sucre, de l'eau-devie, des épices, de la vaisselle, & quelques pieces de monnoye d'argent au coin d'Hollande, avec un surtout de drap écarlate à la maniere du Brandebourg, & deux boetes pour renfermer la plus précieuse partie du présent. Le Bouquenet reçut aussi les droits qui revenoient aux femmes du Prince, & qui montoient à la moitié des premiers; sans oublier ce qui lui revenoit à lui-même. Le Kamalingo, ou le Lieutenant Géneral du Roi, qui est ordinairement l'Héritier présomptif de la Couronne, vint recevoir à son tour le présent ou le droit annuel qui lui devoit être payé. Tous ces présens peuvent monter à la valeur de quinze ou dix-huit cens livres. Ensuite le Bouquenet offrit au Géneral, de la part du Roi, trois grands Bœufs; & l'ayant invité à se rendre à la Cour, il fit paroître les Officiers qui étoient nommés pour le conduire. On avoit déja préparé un grand nombre de Chevaux pour les gens de sa suite, & des Chameaux pour transporter son bagage.

Valeur des pre-

Le jour suivant, Brue prit terre au bruit de son propre canon, & se mit en Arrivéedes Franmarche pour la Cour du Siratik. Son cortége étoit composé de six de ses Fac- cois à la Cour du teurs, deux Interprêtes, deux Trompettes, deux Hantbois, & quelques Domestiques, avec douze Laptots, ou Negres libres, bien armés. Il traversa un Pays fort uni & bien cultivé, plein de Villages & de petits Bois. En approchant de Bukar, ou Buksar, il découvrit de vastes prairies, dont les parties basses se sentoient déja de l'inondation qui commençoit à gagner dans le Pays. Ce qui restoit de terrein sec étoit si couvert de toutes sortes de Bestiaux, que les Guides du Géneral avoient peine à lui faire trouver un passage. Le convoi ne put arriver à Buksar qu'à l'entrée de la nuit.

Le Prince Siré, à qui ce Village appartenoit, vint au-devant des François à la tête de trente Chevaux. Aussi-tôt qu'il eut apperçu le Géneral, il s'avança Siré. au grand galop, en secouant sa zagaye, comme s'il eut voulu la lancer. Brue l'aborda de la même maniere, c'est-à-dire avec le pistolet en joue. Mais lorsqu'ils furent près l'un de l'autre, ils mirent pied à terre & s'embrasserent. Ensuite, étant remontés à cheval, ils entrerent dans le Village, & le Prince conduisse

Ils paffent à la

Tome II.

BRUE. 1697. Accueil qu'on y fait à Brue. Femmes du Prin-

son Hôte dans une maison qu'il avoit fait préparer pour lui, dans le même enclos que celle de ses femmes. Après l'avoir introduit dans son appartement, il le laissa seul, mais au même moment le Général sut conduit à l'audience de la Princesse. Elle lui parut d'une taille médiocre; mais rrès-bien faite, jeune & fort agréable. Ses traits étoient réguliers, ses yeux vifs & bien fendus; la bouche petite, & les dents extrêmement blanches. Son teint couleur d'olive auroit beaucoup diminué les agrémens de sa figure, si elle n'eut pris soin de le relever avec un peu de rouge.

Elle reçut Brue fort civilement, & le remercia de ses présens avec beaucoup

de grace. Il fit successivement sa visite à deux ou trois autres femmes du Prince; après quoi retournant auprès de lui, il y passa le tems jusqu'à l'heure du fouper. Il fut reconduit alors dans son appartement, où il trouva plusieurs plats de kuskus, du Sanglet, des fruits & du lait en abondance, qui lui étoient envoyés par les femmes du Prince. Quoiqu'il se fût fair préparer à souper par un Cuisinier de sa Nation, la civilité lui sit goûter de tous ces mets Afriquains. Après qu'il eut soupé, le Prince vint, s'assit sans cérémonie, mangea quelque chose du dessert, but plusieurs coups de vin & d'eau-de-vie, & se mit à fumer avec lui, jusqu'à ce qu'on fût venu l'avertir que tout étoit prêt pour le Folgar ou le Bal. L'assemblée étoit composée de toute la jeunesse du Village, qui Folgar, ou Bal danse & chante, tandis que les plus âgés sont assis sur des nattes autour de celle où se fait le Folgar. Ils s'y entretiennent agréablement; & cette converfation, dont ils font un de leurs plus grands plaisirs, s'appelle Kalder. Chacum parle librement. C'est dans ces cercles qu'on remarque aisément l'étendue surprenante de leur mémoire, & combien ils feroient de progrès dans les Sciences si leurs talens naturels étoient cultivés par l'étude. Ils s'expriment en termes fort nobles; ce qu'il ne faut entendre néanmoins que des personnes de distinction, tels que les Seigneurs, les Officiers & les Marchands; car les Paysans, les Ouvriers, & les Pâtres n'y font pas moins ignorans & moins groffiers que

Situation de Bukfar.

des Négres.

dans les autres Pays du monde. Le Village de Buksar est situé sur une petite éminence, au centre d'une grande plaine. L'air y est fort sain. Les maisons ressemblent à toutes celles du Pays. Elles sont rondes & se terminent en pointe, comme nos glacieres de France : les fenêtres en sont fort petites, apparemment pour se garantir des Moucherons, qui sont extrêmement incommodes dans tous les lieux bas. Le Folgar auquel Brue fut invité se tint au centre du Village. Il dura deux heures & ne fut interrompu que par une pluie violente, qui força tout le monde de se

mettre à couvert.

Le lendemain, on vint, de la part du Prince, s'informer de la fanté du Général. Cette politesse fut suivie du déjeuner. Le Prince ayant envoyé du kuskus & du lait, parut aussi-tôt lui-même, & se mit à table avec Brue, contre l'usage des Negres. Ensuite ils partirent ensemble, escortés d'environ quarante Chevaux. La route se trouva remplie d'une foule de peuple, qui s'étoit rassemblée de tous les lieux voisins pour voir les Européens & pour entendre leur musique. En approchant de Gumel, Brue vit venir à sa rencontre le Kamalingo, suivi de vingt Cavaliers, qui le complimenta au nom du Siratik. Ce grand Officier de la Couronne portoit des hautes-chausses fort larges, avec une chemise de coton dont la forme ressembloit à celle de nos surplis. Autour

Le Kamalingo vient au devant du Général.

de la ceinture il avoit un large ceinturon de drap écarlate, d'où pendoit un cimetere, dont la poignée étoit garnie d'or. Son chapeau & son habit étoient revêtus de grifgris; & dans sa main il portoit une longue zagaye. Le Général le reçut avec une décharge de sa mousqueterie. Ils continuerent leur marche, & traverserent le Village de Gumel pour se rendre au Palais du Roi, qui en est éloigné d'une demie-lieue.

BRUE. 1697.

La demeure de ce Prince est composée d'un grand nombre de cabanes, qui Cour du Sitatik, sont environnées d'un enclos de roseaux verds, entrelacés, & défendus par une haie vive d'épines noires, si serrée que le passage en est impossible aux Bêtes sauvages. Le Roi informé de l'approche du Général envoya les principaux Seigneurs de sa Cour au-devant de lui; de sorte qu'en arrivant au Palais son train étoit d'environ trois cens Chevaux. Tout ce cortege descendit à la premiere porte, excepté le Général, le Prince Siré & le Kamalingo, qui entrerent à

cheval, & qui ne mirent pied à terre qu'à deux pas de la salle d'audience. Brue trouva le Siratik assis sur un lit, avec quelques-unes de ses femmes &

Audience de ce

de ses filles, qui étoient à terre sur des nattes. Ce Prince se leva, fit quelques pas au-devant de lui, la tête découverte, lui donna plusieurs fois la main, & le fit asseoir à son côté. On appella un Interprête. Alors Brue déclara qu'il étoit venu pour renouveller l'alliance qui subsistoit depuis un tems immémorial entre le Sirarik & la Compagnie Françoise. Il protesta que dans toutes sortes d'occasions la Compagnie étoit prête à l'aider de toutes ses forces. Il insista sur les avantages que les Sujets du Prince tiroient de cet heureux Commerce; & pour conclusion, il l'assura de ses sentimens particuliers de respect & de zele. Pendant que l'Interpiète expliquoit ce discours, Brue observa que la satisfaction du Siratik s'exprimoit sur son visage. Il prit plusieurs sois la main du Général, pour la presser contre sa poirrine. Ses Femmes & ses Courtisans répetoient avec la même joie : les François sont une bonne Nation ; ils sont nos

Discours du Génécal François.

Le Siratik répondit d'un ton fort civil, qu'il rendoit graces au Général d'être venu de si loin pour le voir; qu'il avoit une veritable affection pour la Compagnie, & pour sa personne en particulier; qu'il vouloit oublier quelques sujets de plainte qu'il avoit reçus des Agens de la Compagnie; que dans la confiance qu'il prenoit à son caractere, il lui accordoit la liberté d'établir des Comptoirs dans toute l'étendue de ses Etats, & de bâtir des Forts pour leur sûreté. Enfin, il conclut en assurant les François de sa faveur & de sa protection.

Réponse du Si-

L'arricle des Forts étoit une grace importante. Pour le bien comprendre, il faut observer qu'à la vérité les Rois Negres aiment passionément le Com- aux François. merce des Européens, sur-tout celui des François, qui ont plus de complaifance pour eux que toutes les autres Nations de l'Europe; mais qu'ils ne craignent pas moins de leur voir former des Etablissemens dans leurs Etats, parce qu'ils ne sçauroient oublier la tirannie avec laquelle ils ont été traités par les Portugais & les Hollandois. Cette défiance pour leur liberté les dispose à regarder toujours avec horreur tout ce qui a l'apparence de fortifications, quoiqu'ils accordent volontiers des magasins pour y placer des marchandises. D'un Observation sur autre côté, les Européens, qui ont appris par une longue expérience quels que, avantages ils ont à tirer de leur Commerce en Afrique, mais qui ont reconnu Sffij

Faveur impor-

l'avidité des Princes du Pays, & la mauvaise foi des Negres, n'abandonnene pas volontiers leurs marchandises aux insultes qu'ils ont toujours à redouter. Ainsi la liberté de fortisser les Comptoirs étoit la plus grande faveur que les François pussent espérer. Le Général, charmé de l'avoir obtenue, en remercia vivement le Siratik, & lui fit divers présens en son propre nom. Ils confistoient en quelques riches étoffes de l'Inde, en épées à monture d'argent, accompagnées d'une paire de pistolets fort bien travaillés, de quelques telescopes, de quelques verres ardens, & d'autres curiofités. Le Siratik en fut d'autant plus satisfait. qu'ayant été payé de ses droits, il ne s'attendoit pas à cette nouvelle galanterie. Il combla le Général de caresses. Il lui fit l'honneur de le faire fumer dans sa propre pipe. Enfin, il le reconduisit lui-même jusqu'à la porte de la salle.

Audience des Princeiles.

Elles veulent

en Afrique.

Deux Officiers, qui étoient à l'attendre, le menerent ensuite à l'audience des Reines, & des Princesses filles du Roi. Il fit à toutes ces Dames des présens moins considérables par le prix que par leur nouveauté. Une des Reines ayant observé que pendant l'audience du Siratik, il avoit regardé avec beaucoup d'attention une jeune Princesse de dix-sept ans, qui étoit sa fille, s'imagina qu'il avoit pris de l'amour pour elle, & proposa au Roi de la lui donner en mariage. Ce Prince y consentir aussi-tôt, & sit offrir au Général les premiers marier le Général Postes de son Royaume, avec un grand nombre d'Esclaves. Brue s'excusa sur ce qu'étant marié, sa Religion ne lui permettoit d'avoir qu'une femme. Cette réponse fit naître quantité de réflexions & de discours entre les Dames Negres, sur le bonheur des femmes de l'Europe. Elles demanderent à Brue comment il pouvoit vivre si long-tems sans la sienne, & ce qu'il pensoit de sa fidélité dans une si longue absence.

Portrait du Sigarik.

Le Siratik avoit alors près de cinquante-six ans. Il étoit d'une taille médiocre. Ses cheveux & sa barbe commençoient à blanchir. On l'auroit pris à son teint pour un Mulâtre plutôt que pour un Negre. Il avoit le nez aquilin & fore bien fait, la bouche petite, & les dents belles. Quoiqu'il eût les yeux petits, sa physionomie étoit belle, avec l'air vif & ouvert. Il étoit vêtu fort simplement d'une chemise de coton noir, avec un bonnet de la même couleur & de la même étoffe, des botines de cuir d'Espagne, & un sac de velours rouge sur l'estomac, qui contenoit son Alcoran. Il étoit déja fort zelé pour la Religion de Mahomet, & son zele augmenta dans la suite jusqu'aux derniers excès de la fuperstition.

Complimens des Seigneurs Négres.

Il étoit fort tard lorsque le Général sortit de l'appartement des Princesses. Elles l'avoient arrêté long-tems par mille questions sur les usages de France. A son retour, il trouva trois des principaux Officiers du Roi, qui l'attendoient pour lui faire leur compliment. L'un se nommoit l'Amadi Ardé, Surintendant de la Maison royale; & les deux autres Lam Ghiondé Bulu, & Lam Ghiondé Homé, tous deux Gouverneurs de Province. Ils étoient vêtus d'une étoffe à raies blanches & noires, que les Negres tirent des Mores, à qui elle vient des Hollandois. Brue leur offrit de l'eau-de-vie; mais étant fort attachés à leur Religion ils refuserent d'y toucher. Il leur fit quelques petits présens, avec lesquels ils se retirerent fort satisfaits. Quelques momens après, on lui apporta de la part des Reines un grand fouper, dans des plats de bois & dans des calebasses. Les mets étoient les mêmes que le soir du jour précédent. Il en goûtapar respect, comme il avoit fait la veille. Pendant qu'il étoit à table, le Roi

lui envoya un jeune Esclave, dont il lui faisoit présent.

Le jour suivant, ce Prince, après avoir fait demander des nouvelles de sa santé, entra dans sa chambre, & s'étant assis familièrement sur son lit, prit long-tems plaisir à l'entretenir pendant qu'il s'habilloit. Il lui proposa d'aller Revue de la Cafaire la revûe de sa Cavalerie. On amena aussi-tôt des Chevaux pour le Roi, pour le Général, & pour les Officiers de leur suite. Ils se rendirent dans une grande plaine à trois quatts de mille du Palais. Le Général François se fit accompagner de ses Trompettes & de ses Hautbois, qui imposerent silence à ceux de la Cavalerie Negre. Les instrumens du Pays sont d'yvoire & de dissérentes grandeurs; mais ils rendent un son fort désagréable. La Cavalerie consistoir en sept cens hommes, bien faits, & fort bien montés. Ils passerent deux ou trois fois devant le Roi & le Général; après quoi se divisant en deux corps ils firent plufieurs évolutions à leur maniere, avec beaucoup d'agilité, mais fort peu d'ordre. Tous les Chevaux étoient Barbes, ou, fortis de cette race. Les Négres ont des Chevaux bar-Leur grand défaut est de n'avoir pas de bouche. Les étriers des Negres sont bes. forts courts, comme ceux des Mores. Entre les Chevaux du Roi, Brue en vit plusieurs d'une grande beauté, qui étoient de véritables Barbes, & dont chacun valoit quinze Esclaves.

Après la revûe, qui dura trois heures, le Roi revint au Palais, & prit la peine de conduire le Général à son appartement. De-là il se rendit à la salle d'audience, pour y administrer la justice à ses Sujets. Brue curieux d'assister à ce nouveau spectacle, obtint d'être placé dans un lieu d'où il pouvoit tout voir fans être apperçu. Il trouva le Siratik environné de dix Vieillards, qui écoutoient les Parties séparément, & qui lui rapportoient ce qu'ils avoient entendu. de siratik, Après quoi ce Prince, sur l'avis des mêmes Conseillers, prononçoit la décifion. Elle étoit exécutée sur le champ. Brue n'appercut point d'Avocat ni de Procureur. Chacun plaidoit sa propre cause. Dans les Causes civiles, il revient au Roi un tiers des dommages. Il y a peu de crimes capitaux parmi les Negres. Le meurtre & la trahison sont les seuls qui soient punis de mott. La punition ordinaire est le bannissement; c'est-à-dire que le Roi vend les coupables à la Compagnie, & dispose de leurs effets à son gré. Un Débiteur insolvable est vendu avec toute sa famille, jusqu'à la pleine satisfaction du

Créancier; & le Roi tire fon tiers de cette vente. Brue, à son retour, trouva un dîner qui lui avoit été envoyé par les Reines, comme le fouper du jour précédent. De son côté il leur envoya quelques piéces de pâtisserie à la Françoise, telles que ses gens les avoient pû faire sans four. Il passa une partie de l'après-midi avec le Roi, & l'autre avec les femmes de ce Prince, qui lui parurent fort fatisfaites de ses tartes, & qui prirent soin de lui envoyer son souper. Le lendemain, le Roi se trouvant fort incommodé des Moucherons, que l'eau sembloit amener en se débordant, & qui commençoient à remplir l'air, prit la résolution de se retirer plus loin dans le Pays avec sa Cour. Il sit appeller Brue en public; &, dans la présence de tous ses Courtisans, il l'assura de son amitié & de sa protection. Il ajoûta de Brue avec de nouvelles saque si les François recevoient quelque tort ou quelque outrage de ses Sujets, veuts, il leur permettoit de se faire justice en les tuant sans aucune forme de procès. Il embrassa le Général, & lui ayant fait présent de quelques Esclaves, il lui promit d'en fournir bientôt un grand nombre pour le Commerce. Après

BRÜE. 1697.

valerie Négre.

quoi lui permettant de se retirer, il donna ordre au Grand Bouquenet de lui procurer les Chevaux & les Chameaux dont il avoit besoin pour son équipage. Brue prit congé immédiatement du Siratik, des Reines, & des principaux Seigneurs. Ensuite, il fut conduit sous une escorte de trente Chevaux, dans un endroit de la route, où il souhaita de s'arrêter, pour voir passer la Maison du Roi.

Brue voit la marche de la Maifon Royale.

Cette marche commença par un corps de cent-soixante Chevaux, avec de petits tambours, des trompettes d'ivoire, & des timbales de cuivre, couvertes d'un parchemin grossier, qui rendoit un son fort bruyant, mais sans aucune harmonie. Les Reines & les Princesses venoient après cet avant-garde. montées sur des Chameaux, & renfermées dans de grands paniers d'osser, où l'on ne leur voyoit que la tête. La croupe des Chameaux & les paniers étoient couverts de tapis de coton. Chaque Chameau portoit deux Dames, sous la conduite de deux hommes, qui tenoient les paniers, pour les empêcher de tourner. Les Dames suivantes étoient sur des Anes; & marchoient autant qu'il leur étoit possible à côté de leurs Maîtresses, pour les amuser par leur entretien, allumer leur pipe, & leur rendre d'autres services. Cette troupe galante salua le Général avec beaucoup de politesse & lui souhaita un heureux voyage. Elle étoit suivie d'un long train de Chameaux, de Bœufs & d'Anes, chargés du bagage de la Cour. Un corps de trois cens Chevaux formoit cette pre-

Monture des femmes.

miere partie du convoi.

A peu de distance, les tambours, les trompettes & les timbales du Roi se firent entendre, à la tête d'un autre corps de Cavalerie, bien armé, d'environ deux cens hommes. Le Roi suivoit seul, à cheval, vêtu d'un surrout d'écarlate, avec le ceinturon & l'épée à la Françoise. Il portoit sur la tête un chapeau bordé d'or, orné d'un plumet blanc, que Brue lui avoit donné. Il avoit deux Pistolets au pommeau de la selle, & la zagaye au poing. En approchant du Général, qui se reçut, la tête découverte, il mit aussi le Chapeau à la main. Après quelques complimens, il prirent enfin congé l'un de l'autre. Le Roi étoit suivi de quatre ou cinq cens Chevaux, qui marchoient sur quatre de front. Les premiers rangs étoient composés des principaux Seigneurs de sa Cour, tous fort bien montes. Outre le fabre & la zagaye, chacun avoit son arc & son carquois, passés en sautoir sur le dos, avec une écharpe de plusieurs couleurs autour de la ceinture. Toute cette Noblesse salua civilement le Général, qui lui rendit quelques fanfares de sa musique, avec une décharge de sa mousqueterie. Les équipages du Roi suivoient en bon ordre, sur des Chameaux, des Bœufs & des Anes, & même sur le dos de quelques Negres. Cette longue marche étoit fermée par deux cens Chevaux, qui composoient l'arriere-garde.

Derniers adieux du Géneral Frangais.

> Le Siratik peut mettre en campagne une Armée fort nombreuse, parce que ses Gouverneurs des Provinces & ses autres Officiers sont obligés de fournir chacun leur contingent; ce qui rend sa puissance redoutable à tous les Rois voisins. Mais comme ces Troupes sont mal disciplinées, & qu'elles sont mal pourvûes d'armes à feu, elles n'ont rien de terrible pour les Européens. Brue ayant continué sa route, rencontra bientôt la Princesse Buksar Siré, bellefille du Roi, qui étoit en chemin pour aller joindre la Cour. Elle étoit, avec une de ses filles, sur un Chameau, environné de plusieurs suivantes dont les unes étoient à pied, d'autres montées sur des Anes, avec une escorte de cent

Chevaux, & de plusieurs Chameaux qui portoient le bagage. Elle s'arrêta pour recevoir les complimens du Général, aufquels elle répondit avec beaucoup de civilité. Deux heures après, Brue fut surpris de se voir joindre par le Prince son Il est escorté par mari, accompagné de dix Cavaliers fort lestes. Il avoit ordre du Roi son pere de le jeune Prince. le conduire jusqu'aux bords du Senegal. En chemin, les gens du Général tuerent un Oiseau bleu, d'une espèce rare, plus gros que ceux dont on a parlé, & le plumage du plus beau bleu céleste. Dans tout leur voyage ils n'en virent qu'un de cette sorte, & le Prince assura Brue qu'il s'en trouvoit fort peu; excepté vers l'Isle de Sadel, où ils se rendent dans une certaine saison, & où l'on observe qu'ils viennent du côté du Nord.

On arriva le soir à Buksar. Le Prince y traita Brue comme la premiere fois, lui fit l'honneur de fouper avec lui, & lui donna un grand Folgar, qui dura pendant toute la nuit. Quatre ou cinq heures de danse sont un rafraîchissement pour les Negres après la plus longue marche. Le lendemain, il y eut une chasse, où Brue trouva beaucoup d'amusement. Le jour d'après, on quitta Buksar; & le soir on arriva au Port de Ghiorel. Là, Brue qui se trouvoit au 11 le traite à milieu de ses gens, reçut galamment le Prince à bord, & se mit en devoir de Bord. le bien traiter à son tour. Enfin le quittant, après des civilités & des présens

mutuels, il le falua d'une décharge de toute son artillerie.

En arrivant à Ghiorel, Brue fut témoin d'une singuliere espéce de commer- commerce pué. ce. Les femmes de ce lieu s'étant imaginé que l'eau qu'on pompoit dans les Bar-ril de quelques ques avoit la vertu de guérir les maux de dents, ceux des yeux & la furdité, apportoient du lait en échange pour ce remede. Un Chirurgien, nommé Berenger, s'étoit rendu le Directeur de ce trafic, & le ménageoit si habilement, qu'un · jour qu'il ne put s'accorder avec une de ces pauvres femmes pour la quantité de lait qu'il exigeoit d'elle, il remit gravement son eau dans la pompe, comme s'il eut fait beaucoup de cas de cette liqueur. Le Général même ne trouva pas ces petits gains indignes de lui. Ayant apporté de la pointe de Barbarie, à l'embouchure du Senegal, de petites écailles plates, qui paroissoient argentées, il en donna d'abord à quelques Negres, pour les récompenser de plusieurs petits services. Mais lorsqu'il s'apperçut qu'ils y attachoient beaucoup de prix, parce qu'ils étoient éloignés de la mer, qu'ils les tailloient en rond comme des médailles, ou que leur donnant d'autres formes ils y gravoient des caracteres pour leur fervir de grifgris, il résolut d'en partager le prosit avec les Marbuts, qui leur attribuoient des vertus extraordinaires. Il en fit un commerce, dont il ne tira pas peu d'avantage.

Quelques jours après son arrivée à Ghiorel, il y avoir vû arriver les deux Barques qu'il avoit envoyées devant lui à Galam, mais qui ne s'étoient pas uile. avancées au-delà de Laydé sur les frontieres de ce Royaume, parce qu'elles y avoient trouvé à se charger si promptement d'Esclaves, d'or, & de coton, que leurs propres marchandises étant épuisées, elles se trouvoient obligées de retourner au Fort Saint-Louis pour y renouveller leur cargaifon. Brue loua la conduite de ses Facteurs. Comme il venoit d'établir un Comptoir à Ghiorel, après y avoir ouvert un Commerce fort avantageux, il prit le parti de renvoyer effectivement les deux Barques au Fort Saint-Louis, & d'attendre leur retour.

Pendant le séjour qu'il sit à Ghiorel, le Kamalingo, ou le Lieutenant Géné. Drue sait au Karal du Roi, le fit inviter à passer quelques jours avec lui dans le lieu de sa rési-

BRUE. 1697.

Succès d'un

Maison de ce

dence, qui se nommoit Laka, grand Village à quatre lieues de Ghiorel vers le Nord. Il se crut obligé à cette complaisance pour un Seigneur qui étoit dans une haute faveur à la Cour; d'autant plus que le Kamalingo lui faisoit offrir des Chevaux & toutes sortes de commodités pour son voyage. Dans cette route il traversa plusieurs Villages; & de toutes parts il remarqua que le Pays étoit fort bien cultivé. La maison du Kamalingo étoit à cinq cens pas de Laka, sur seigneur Négre une éminence, & couverte de grands arbres au Sud & au Sud-Est, avec une esplanade devant sa principale face. C'étoit une multitude de Bâtimens, qui ressembloient beaucoup aux grandes métairies de France, où l'on trouve plusieurs cours entourées d'édifices. Il y en avoit trois fort spacieuses; la premiere, environnée d'une double haye de roseaux & d'épines, contenoit des étables pour toutes fortes de Bestiaux. La seconde servoit de logement au Kamalingo, à ses femmes, à tous ses domestiques, & contenoit aussi ses greniers & ses magasins. La troisséme étoit un vaste enclos, derrière les deux autres.

Le Général & tous les gens de son cortege furent logés dans la seconde, près du Kamalingo, qui n'épargna rien pour lui faire trouver de la satisfaction dans cette visite. Les Dames furent charmées de la musique Françoise, & ne se lasusage de ses soient pas de l'entendre. Brue observa ici qu'elles se couvroient le visage devant lui, lorsqu'il étoit amené dans leur appartement par le Kamalingo, & qu'elles

paroissoient à découvert dans l'absence de leur mari.

Quoique ce Canton ne fût pas le plus fertile du Pays, l'excellence de la culture y faisoit regner l'abondance. Les Habitans sont beaucoup plus laborieux que le commun des Negres. Ils font un commerce considérable avec les Mores du voisinage; & le Général auroit souhaité de le pouvoir détruire, parce qu'il emportoit beaucoup d'or & d'ivoire, qui seroit venu dans les magasins de la Compagnie. La seule voie étoit d'établir quantité de Comptoirs dans le Royaume du Siratik, & de fournir les Foulis, ses Sujets, non-seulement de marchandises Françoises, mais encore de calicos rayés, de fer, de haiks, de cuirs d'Espagne, rouges, jaunes & noirs, & de les vendre à meilleur marché que les Mores, qui les apportent de Maroc & de Barbarie. Les Hollandois d'Arguim en fournissant aussi, c'étoit le moyen de ruiner en même tems leur Commerce.

L'or qui se trouve dans le Pays des Foulis leur vient de Galam; car il ne paroît pas qu'il y ait des mines dans les Etats du Siratik. Mais ils ont l'ivoire en abondance. Le Pays, au Sud de la riviere, est rempli d'Eléphans, comme le côté du Nord l'est de Tigres, de Lions, & d'autres Animaux féroces. Ces Peuples ont aussi quantité d'Esclaves, autant de leur propre Contrée que des Régions voisines. Quoiqu'ils les employent à cultiver leurs terres, la nécessité les

force quelquefois de les vendre.

Les Barques Françoises revinrent du Fort S. Louis avec de nouvelles marchandifes, pour continuer leur commerce sur les bords de la riviere jusques dans le Pays de Galam. Mais l'arrivée d'un Vaisseau de France à la Barre du Senegal empêcha le Géneral d'executer lui-même ce projet. Il en laissa la Commission à ses Facteurs, & reprenant la route du Fort S. Louis, il la fit en six ou sept jours, quoiqu'il en eût mis quarante à se rendre à Ghiorel, sans y comprendre le séjour qu'il avoit fait dans plusieurs autres Villages. La raison qui l'avoit arrêté si long-tems, c'est que les bords de la riviere étant couverts d'arbres, il est impossible d'employer des Chevaux pour la remonter. On n'avance qu'avec

femmes.

Projet de Brue pour l'avance-ment de son com-

Richesses des Foulis.

Difficultés à remonter le Sene-ملديج

qu'avec le secours des Negres Laptots, qui ont beaucoup de peine à tirer les Barques lorsque le fil de l'eau les pousse au milieu du Canal. A la verité on va fort vîte avec un vent d'Ouest; mais il souffle rarement, & tous les autres sont contraires, ou souvent dangereux, parce que l'espace est trop petit pour louvoier. Mais la descente est fort aisée, quelque vent qui puisse souffler. Le cours de l'eau est toujours assez fort pour entraîner les Barques; & l'on avance nuit & jour fans aucun obstacle.

A l'occasion du voyage de Galam, que les Facteurs François devoient faire pour le Commerce, on peut joindre ici un trait de Barbor, qui ne paroîtra pas déplacé. Il le rapporte d'après un Gentilhomme François, qui fut amené prisonnier de guerre à Southampton, en 1711, & qui avoit été long-tems au service de la Compagnie Françoise en Guinée, pour le commerce des Négres. " Dix ou douze ans auparavant, un autre François, nommé Des Marchais, " qui avoit demeuré long-tems au Fort-Louis, entreprit de passer les Cataractes passe les Calamates de Galam." " de Galam, par le moyen de quelques Barques plates; & surmontant en effet » cet obstacle, il continua de remonter la riviere l'espace de cinq cens lieues. » Il y établit un commerce très-avantageux, par un grand nombre de Comptoirs » qu'il forma sur ses bords. Il y trouva quelques Nations presque blanches. En-" fin, pour récompenser des travaux si pénibles, & faire naître de l'ardeur à ses » Sujets pour les mêmes entreprises, le Roi de France honora Des Marchais de » la qualité de Chevalier de S. Lazare (32).

On est porté à s'imaginer, sur ce récit, que le Chevalier Des Marchais sut l'Agent employé par Brue pour remonter jusqu'à Galam, quoique ce Pays soit faitmoins éloigné de deux cens lieues que Barbot ne le représente. Cependant il manque quelque chose à cette conjecture, puisque Des Marchais n'est pas ici nommé dans les Mémoires du Sieur Brue, & qu'il ne paroît pas même qu'il ait jamais fait de voyage sur le Senegal. On a de lui la Relation d'un Voyage de Guinée, qui trouvera place dans la suite de ce Recueil; mais Labar, à qui l'on en doit la Préface, ne nomme pas non plus le Voyage du Sénegal entre ceux qu'il lui attribue (33).

#### §. I I.

# Remarques sur la Nation des Foulis, sur leur Pays, & fur leur Gouvernement.

E Lac de Kayor fépare le Royaume des Jalofs, dont le Roi porte le titre de Brak, du Royaume des Foulis, qui donnent à leurs Souverains le nom de Siratik. Ces deux titres sont des noms d'honneur & de dignité, comme ceux de Roi & d'Empereur en Europe.

Le Pays des Foulis a plus d'étendue que celui de Hoval. Depuis le Lac de Royaume des Kayor jusqu'au Village d'Embakané, c'est-à-dire de l'Ouest à l'Est, on lui Foulis. donne environ cent quatre-vingt-seize lieues. Mais ses dimensions sont moins

(32) Description de la Guinée par Barbor,

(33) Barbot assure d'après le même témoignage que l'expédition de Des Marchais sur le Tome II.

Senegal, fut imprimé par ordre du Roi. Cependant on ne connoît pas cet Ouvrage. Voy. ci deslous sa Relation d'un Voyage en Guinée.

Ttt

BRUB. 1697.

Des Marchais

BRUE. 1697. connues du Nord au Sud, parce que les François ont borné jusqu'à present leur commerce aux rives du Senegal, sans avoir cherché à pénétrer dans les terres. On sçait seulement qu'il s'étend beaucoup plus au Sud qu'au Nord. Le Pays est fort peuplé, le terroir fertile; & si les Habitans avoient plus d'induftrie, ils pourroient tirer, des productions de leurs propres terres, le fond d'un commerce sort avantageux avec les Etrangers.

Figure & caractere des Habitans

On ignore l'étymologie de leur nom. La plûpart sont d'une couleur sort bazanée; mais on n'en voit pas qui soient d'un beau noir, tel que celui des Jalos au Sud de la riviere. On prétend que leurs alliances avec les Mores ont imbu leur esprit d'une teinture de Mahomérisme, & leur peau de cette couleur imparfaite. Ils ne sont pas non plus si hauts & si robustes que les Jalos. Leur taille est médiocre, quoique sort bien prise & sort aisée. Avec un air asse délicat, ils ne laissent pas d'erre propres au travail, bons Fermiers, & capables de se procurer d'abondantes moissons de millet, de coton, de tabac, de pois & d'autres légumes, & d'entretenir un grand nombre de bestiaux, dont la plus grande partie sert à leurs propres besoins. Aussi viventils beaucoup mieux que les Jaloss. Leurs Chevres & leurs Moutons sont d'une bonté extraordinaire, leurs Bœuss sort gras, & la Compagnie n'a pas de meilleurs cuirs ni à meilleur marché que ceux qu'elle tire de cette Contrée.

Leurs inclinations & leurs exercices.

Les Foulis aiment la chasse, & l'exercent avec beaucoup d'habileté. Leur Pays est rempli de toutes sortes d'animaux, depuis l'Eléphant jusqu'au Lapin. Outre le sabre & la zagaye, ils se servent fort adroitement de l'arc & des sléches. Ceux qui ont appris des François l'usage des armes à seu, s'en servent aussi avec une adresse surprenante. Ils ont l'esprit plus vif que les Jaloss, & les manieres plus civiles. Ils sont passionnels pour les Merceries de l'Europe, & cette raison les rend fort caressans à l'égard de tous les Marchands. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont tous fripons & trompeurs. La dissérence n'est que dans le degré.

Leur goût pour la mulique & la danfe.

Ils aiment la musique; & les personnes du premier rang se sont honneur de sçavoir toucher quelque instrument, tandis que les Princes & les Seigneurs Jalos regardent cet exercice comme un opprobre. Ils en ont de plusieurs sortes, & leur symphonie n'est pas sans agrément. Leur inclination pour la danse leur est commune avec tous les Negres. Après des jours entiers d'un travail ou d'une chasse pénible, trois ou quatre heures de danse servent à les rafraîchit.

Leur habillement. Leur habillement ressemble beaucoup à celui des Jaloss; mais ils sont plus curieux dans le choix de leurs étosses; & quoique leurs voisins donnent la pré-

ference au rouge, le jaune est leur couleur favorite.

Les femmes ne sont pas d'une haute taille; mais elles sont bien faires, belles, & d'une complexion délicate. La musique, la danse & la parure sont leurs plus fortes passions. Il n'y a rien de trop beau pour elles entre les étoffes de coton qui leur viennent des François & des Mores. Il est surprenant que l'usage de la soie ne s'y soit pas encore introduit. Labat est persuadé qu'elles ercevroient avec joie. Elles sont passionnées pour l'ambre jaune & les grains de verre de la même couleur. Elles ont l'art d'en faire des nœuds & des garnitures, qu'elles entrelassent dans leurs cheveux, ce qui releve beaucoup leurs agrémens. La plûpart ont l'esprit vif, les manieres douces & polies; & si l'on

Caractere de leurs femmes.













en croit (34) Labat, elles sont aussi propres qu'aucune autre femme du monde

à tirer parti de la foiblesse des hommes pour les ruiner.

Les grands avantages que la Compagnie Françoise tire du Commerce des Foulis, & de celui de Galam, où ses Facteurs ne peuvent aller qu'en traver- les François tifant les Etats du Siratik, l'obligent de traiter ce Prince avec beaucoup de ce des Foulis. considération. Il permet aussi aux François le commerce des gommes avec les Mores de Bakkard, dans cette partie de son Royaume qui s'appelle Terrier-

rouge. C'est ce qui porte la Compagnie à lui envoyer tous les ans une certaine quantité de marchandises de l'Europe, à titre de droits ou de présent.

Le Siratik est un Prince puissant. Entre ses Vassaux, il compte le grand Brak Puissance du Sta & tous les Seigneurs du Royaume de Hoval, qui lui payent tous les quatre ans un tribut de quarante-trois Esclaves & d'un certain nombre de Bœufs. Son Armée n'est pas moins forte en Cavalerie qu'en Infanterie; car les Mores, ses voisins, lui fournissent autant de Chevaux qu'il en desire. Les armes de ses Troupes sont l'arc & le sabre. Sa Noblesse est dispersée dans les Provinces, pour y exercer les diverses fonctions du Gouvernement. Le premier Emploi du Royaume est celui de Kamalingo, ou de Lieutenant General. Ensuite les principaux Offices (35) sont ceux de Solidiné, Ardobude, Gheri Samba, Lama Bosse, Farma Vovalarde, Akson, Boukar, Lauktor, Lali, Lamenage, Ardoghede, Farba Voagali, Boniveré, Siratik de Belle, & Siratik de Klayé. Les Seigneurs qui sont revêtus de ces titres, fournissent, à l'ordre du Roi, leur contingent de Troupes, pour former son armée, & se remboursent de leur dépense par le droit de faire Esclaves tous les Negres qu'ils rencontrent en chemin dans l'étendue de leurs Provinces ou de leurs Seigneuries; privilege dont le Roi même ne jonit qu'à l'égard de ceux qui sont convaincus de quelque crime, on accusés de sorcellerie, c'est-à-dire, parmi les Negres, d'empoisonnement.

Suivant les Loix des Foulis, & de la plûpart des Etats Negres, quoiqu'il n'y ait que les Princes du Sang qui soient appellés à l'héritage de la Couron- son. ne, elle ne descend pas néanmoins du pere au fils, mais au frere ou au neveu; & si le Roi n'a pas de frere, c'est à son neveu par sa sœur, ou même par sa sœur uterine, parce que la voie des femmes est regardée comme la plus fure. A l'égard des enfans du Roi, leur sang est toujours fort incertain, car les Reines ont ordinairement quelque galanterie. Elles n'en sont pas crues sur leur parole; & s'il est vrai qu'il y eut autrefois des méthodes établies pour les forcer de déclarer la verité, ces anciens usages ne sublistent plus. Le seul cas où les Princes fils d'un Roi puissent prétendre à sa succession est lorsqu'il s'est marié à quelque Princesse du même sang, parce qu'alors on se croit sûr, de part ou d'autre, de l'origine des enfans.

Le Siratik Siré, qui regnoit à la fin du dernier siècle, entreprit, sans respect pour cette loi, de faire monter son fils sur le trône; & dans cette vûe, boa. il le revêtit de la dignité de Kamalingo, qui est toujours reservée pour l'héritier présomptif. C'étoit le Prince Sambaboa, son neveu, qui possedoit alors cet Office. Ses bonnes qualités le faisoient aimer également de la Noblesse &

BRUE. 1697. Avantages que

Seigneurs du

(34) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 171. de dignité on cût pû nous expliquer ce qu'ils

(35) Il seroit à souhaiter qu'avec ces noms

fignifient.

BRUE. 1697. Son excellent garactere. du Peuple, qui le regardoient déja comme leur Maître. Il étoit d'une belle figure. Ses inclinations étoient nobles; son caractere doux & liberal, & son courage éprouvé dans la guerre, qu'il entendoit parfaitement. Le Siratik l'ayant dépouillé de son titre entreprit de l'emprisonner. Mais Sambaboa s'éloigna de la Cour & se rint sur ses gardes. Quoiqu'il n'eût rien à craindre des Negres, qui devoient être ses Sujets, il redoutoit les Mores, que le Roi son oncle avoit fait entrer dans ses intérêts & dans ses vûes. S'étant donc retiré sur la frontiere, pour épargner à sa Patrie les malheurs d'une guerre civile, il ne pût empêcher que la plûpart des Grands, avec une partie de la Nation, ne se rassemblassent autour de lui. Cette espéce de revolte à laquelle il n'avoit pas contribué, irrita si vivement le Siratik, que levant une armée nombreuse il s'avança pour châtier son neveu & ses Partisans. Mais Sambaboa, résolu de ne pas tirer l'épée contre son oncle, auquel il avoit toujours donné le nom de pere, continua de se retirer avec son parti. Cependant lorsqu'il eut appris que le fils du Siratik, son Compétiteur, étoit chargé du Commandement, sous le titre même qu'il avoit usurpé; il chercha l'occasion d'en venir aux mains, & le défit entièrement avec les Mores qui composoient l'Armée Royale.

\$a modération dans une longue fuite d'infortuacs.

Enfin, considérant que la guerre ne pouvoit servir qu'à la ruine de sa Nation, & qu'à faciliter la conquête du Royaume aux Mores, qui étoient déja maîtres du cœur du Roi, il prit la résolution de passer dans quelque Pays éloigné, & de laisser finir ses jours en paix à son oncle, qui étoit dans un âge fort avancé; après quoi il esperoit de rentrer facilement en possession de ses droits. Une conduite si moderée faisoit autant d'honneur à sa bonté qu'à sa prudence. Mais le Siratik, dont l'esprit s'affoiblissoit avec le corps, tomba tout d'un coup dans un excès de dévotion, qui lui fit abandonner les rênes de l'Etat à son fils. Sous prétexte de se perfectionner dans la Loi de Mahomet, il se retira parmi les Marbuts, que les Mores avoient placés près de lui, pour le disposer à les laisser maîtres du Gouvernement. Ce foible Prince devint su passionné pour l'Alcoran, qu'il le portoit constamment à son col, dans un gros in-folio qui contenoit le Texte & la Glose; & quoiqu'il sourint à peine cet énorme volume, il ne voulut jamais souffrir qu'on en diminuât le poids. Il combla d'honneurs & de bienfaits les Marbuts qui trouverent de l'accès: près de lui sous ombre de piété. Un pélerinage à la Mecque étoit à ses yeux un titre infaillible de fainteté; & le Saint n'étoit pas moins fûr d'être enrichi que respecté. En 1701, il envoya dans le Royaume de Kayor Barba Voalgali, un de ses principaux Ministres, pour lui amener un célébre Marbut, à qui l'on attribuoir des vertus extraordinaires. L'Officier & le Marbut rendirent une visite, dans l'Isle de Saint Louis, au Directeur François, qui, par respect pour le Roi, les reçut avec de grands témoignages de distinction.

La difgrace du Prince Sambaboa dura trente ans, dont il passa une partie sur les frontieres du Royaume, sans cesse sons les armes, pour se désendre tout à la fois contre la violence & les piéges du Siratik. Mats il sit demander ensin au Roi de Galam une retraite dans ses Etats, pour y vivre sous sa procédion avec tous ses Partisans. Ce Monarque, qui connoissoit la valeur de Sambaboa, se seroit volontiers dispensé de recevoir un Hôte si dangereux. Cependant il sur rassuré par la noblesse de son caractere, qu'il ne connoissoit

pas moins. Il lui assigna des terres, & loin de se voir trompé dans ses espérances, il lui trouva autant d'attachement & de fidélité, que de reconnoisfance. Sambaboa laissa même passer plusieurs années sans causer la moindre inquiétude à son oncle. Mais quand il le vit entiérement affoibli par l'âge, il s'avança par dégrés vers l'héritage dont on avoit voulu l'exclure. En 1700, Sambaboa monil se mit en possession d'environ trente lieues de Pays au long du Senegal; & le Siratik étant mort en 1702, il monta sur le Trône sans opposition.

BRUE. 1697.

te fur le Trond

Sageffe de fon

Sa mort & fes Successeurs.

Deux sujets de

Son regne commença par l'expulsion des Mores, qui s'étoient établis, & qui commençoient à sé fortifier dans plusieurs Cantons du Royaume. Ensuite regne. il reforma plusieurs abus qui s'étoient introduits par la foiblesse de son Prédécesseur. Son dessein étoit de rendre ses Sujets heureux, & de le devenir luimême par le bonheur d'autrui. Mais la mort l'enleva au mois d'Avril 1707. Les François ne douterent pas qu'il n'eût été empoisonné, ou suivant les idées des Negres, ensorcelé par les Mores. Il eut pour successeur Samba Dondé, qui fut défait & tué dans une bataille par Bubaka Siré son propre frere. L'Usurpateur ne jouit pas long-tems du fruit de son crime. Ghelonghaya qu'il avoit choisi pour son Kamalingo, se souleva contre lui, le força de fuir devant une Armée de Rebelles, & se saist de ses Etats dont il jouissoit paisiblement en 1720.

Le Prince Sambaboa avoit reçu deux sujets de plainte de la Compagnie plainte qu'il Françoise: l'un dès l'année 1680, dans la plus grande chaleur de ses affaires. avoit contre la Etant à la veille d'un combat géneral dont le succès étoit fort incertain, il avoit Compagnie Fraque mis son trésor, qui conssistoit dans la somme de mille écns, entre les mains d'un Facteur, pour le garder jusqu'à la décision du sort. Cet infidéle dépositaire s'étoit hâté de transporter le dépôt au Fort Louis, d'où le Prince ne put jamais parvenir à le retirer. Quelques années après, le Sieur Chambonneau, Directeur du Commerce François, avoit enlevé une des femmes du Prince, qui se nommoit Veragha, sœur du grand Brak, & l'avoit fait conduire à son frere, parce qu'elle se plaignoit des froideurs de son mari, qui avoit donné

sa tendresse à quelque autre femme.

Ces deux raisons avoient refroidi le Prince pour la Compagnie; & si son caractere l'eût porté à la vengeance, il auroit pû satisfaire son ressentiment tandis qu'il réfidoit dans les Etats de Galam. Brue, qui prévit les conséquences de son mécontentement lorsqu'il seroit monté sur le Trône, eut la prudence de les prévenir en 1720, par une lettre d'excuse, qui fut accompagnée d'un présent. Le Messager sit connoître au Prince que la Compagnie n'avoit pas eu de part à la friponnerie de son Facteur; qu'il s'étoit dérobé au châtiment par la fuite; mais que si le Prince pouvoit le faire retrouver, on abandonneroit le coupable à sa justice. Quant à la Princesse Veragha, on reconnut que le Sieur Chambonneau avoit été trop crédule; mais on prétendit que le Brak avoit assuré lui-même que la retraite de sa sœur se faisoit du consentement secret de Sambaboa, & Brue offrit de la ramener entre les bras de son mari quand il voudroit la recevoir.

Sambaboa reçut fort civilement les justifications de la Compagnie, & remerlifeçoit les juscia Brue de ses offres; mais il déclara qu'il se croyoit heureux d'être défait d'une Compagnie. femme dont la conduite avoit marqué qu'elle se sentoit peu d'affection pour lui, & qu'il ne félicitoit pas moins la Compagnie d'être délivrée d'un fripon

Brue entreprit dans le même tems une autre négotiation, qui lui fit autant

veroit les mêmes sentimens lorsqu'il seroit sur le Trône.

BRUE. 1697.

Négociation qui fait honneur à Bruc.

d'honneur qu'elle procura d'avantage à la Compagnie. Il sçavoit que par jalousie ou par inconstance une des filles du Siratik Siré, femme de Lali, Seigneur du Terrier rouge, avoit quitté son mari & s'étoit retiré chez son pere, qui approuvant la conduite de sa fille ne vouloit pas consentir à la rendre. Brue étoit lié si étroitement avec Lali, qu'au mois de May 1720 il avoit obtenu par ses bons offices un Contrat de trois mille six cens quintaux de gomme dans son Port; c'est-à-dire, la moitié plus que la Compagnie n'en avoit jamais tiré. Il se chargea de le reconcilier avec sa femme & son beau-pere. Cette entreprise ne lui coûta qu'une Lettre au Siratik, avec le payement des droits & quelques présens. La Princesse fut renvoyée à son mari sur une des Barques de la Compagnie; & Lali, dans sa reconnoissance, accorda aux François, non-seulement la permission d'établir des Comptoirs dans tous ses Etats, mais encore le Domaine absolu de l'Isle de Sadel, pour y former une Colonie, avec la liberté d'y bâtir un Fort. La mere de la Princesse ne fut pas moins sensible au service du Directeur. Elle lui envoya des présens considerables, en le faisant assurer qu'elle s'efforceroit toujours d'entretenir la bonne intelligence entre le Roi & la Compagnie. Les Reines de cette Contrée soutiennent la grandeur de leur rang avec une majesté singuliere. Jamais elles ne tournent la tête pour marquer de l'attention à ce qui se fait autour d'elles. Quand elles se sentent quelque démangeaison à la tête, elles ne se gratent jamais qu'avec une éguille d'or. Leur titre est Galami, c'est-à-dire, Souveraine.

Elle vaut l'Isle de Sadel & d'aut'es avantages aux François.

Majelté des Reines du pays.

#### CHAPITRE

Second Voyage du Sieur Brue sur le Senegal, jusqu'au Roiaume de Galam, en 1698.

1698.

T O U S les Directeurs qui avoient précedé Brue, avoient formé le def-fein de pénetrer jusqu'au Royaume de Galam, & d'y établir un Comptoir, pour le progrés d'un commerce qui avoit été commencé avec beaucoup d'avantage. Mais soit que les forces ou les informations leur eussent manqué, soit qu'ils eussent été rebutés par les obstacles, ils n'avoient pas poussé leurs voyages & leur trafic au-delà de Laydé, & de Bitel ou de Ghildé, sur les frontieres de cet Etat. Ils n'avoient pas même entrepris de former des Etablissemens dans ces deux lieux. Quelques Barques qu'ils s'étoient contentés d'y envoyer, n'avoient pas eu jusqu'alors d'autre commission que d'y prendre les Esclaves, l'or & l'ivoire, que les Marchands Mandingos ne jugeoient pas à propos de transporter sur la riviere de Gambra. L'Etablissement de Galam étoit reservé aux soins d'un Directeur aussi intelligent que Brue. Au premier moment de son arrivée sur les bords du Senegal, dans le cours du mois d'Août 1697, il prit la résolution de faire le voyage de Galam. Mais les af-

Brue entreprend de pénérrer juf-qu'au pays de Galam,



Tom. II. Nº 26

faires de la Compagnie ne lui permettant pas de s'absenter si promptement, il passa cette année & la moitié de la suivante à faire ses préparatifs pour une entreprise de cette importance. Le Journal de sa navigation est si curieux, & la Compagnie en tira tant d'avantages, qu'on ne peut en rapporter trop exactement les circonstances.

BRUE. II. Voyage. 1698.

Il partit du Fort Saint Louis avec deux Barques, une grande Chaloupe, & quelques Canots chargés des marchandises les plus propres au commerce, & d'une provision de vivres pour trois mois. Les gens de son cortege étoient choisis. Quoiqu'il lui manquât quelques marchandises particulieres, stipulées dans les articles du Trairé, pour le payement des droits, & que les Princes Negres soient scrupuleusement attachés à ces conventions, il se flatta que la réputation qu'il s'étoit établie par sa conduite leur feroit agréer tout ce qu'il voudroit leur offrir.

Les vents ayant été favorables à l'Est & au Sud-Est, il arriva le jour suivant à l'Isle du Désert, où il fit tuer quelques Bœufs qu'il y avoit fait engraisser. Ils furent salés, pour augmenter la provision. Le 29, il continua son voyage; mais les vents qui l'avoient si bien servi commencerent à lui manquer. Il arriva néanmoins à Maka, résidence du Brak, à qui il sit faire aussi-tôt son ka, résidence du compliment. Ce Prince monta sur le champ à cheval, pour lui rendre une visite Brak. à bord, & lui fit un reproche obligeant de n'être pas venu dans le dessein de s'arrêter quelque tems avec un ami si sidéle. Il reçut les droits & les présens, tels qu'il plût à Brue de les offrir.

Il arrive à Ma-

Ifle de Ros.

La petite Flotte alla mouiller ensuite dans l'Isle de Roc, où le Géneral François avoit établi un Comptoir l'année d'auparavant. Mais trouvant que les Mores y étoient venus, & qu'ils avoient emporté toute la charpente du magasin, il prit le parti d'abandonner un poste si dangereux, pour transpor-

ter le Comptoir à Hovalalda.

Vallées remplies de Lions & d'Eléphans.

Entre ces deux lieux, le Pays est coupé par de profondes vallées, où les Lions & les Elephans se rassemblent en grand nombre. Les Elephans y sont si peu farouches, qu'ils ne s'effrayent pas de la vûe des hommes; & qu'ils ne leur font aucun mal, s'ils ne sont attaqués les premiers. Ces fonds, ou ces terres basses, produisent des épines d'une prodigieuse hauteur, qui portent des fleurs d'un beau jaune & d'une odeur fort agréable. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'écorce de ces épines étant de différentes couleurs, l'une rouge, l'autre blanche, noire ou verte, & la couleur du bois étant presque la même que celle de l'écorce, toutes les fleurs ne laissent pas d'avoir une parfaite ressemblance. Elles forment le plus bel ombrage du monde, s'il étoit possible d'en jouir sans être cruellement tourmenté par les chenilles rou- Epines singulieges dont elles sont couvertes, & qui forment des pustules sur tous les endroits res. de la peau où elles tombent. Le seul remede est de laver les parties infectées avec de l'eau fraîche, qui dissipe tout à la fois l'ensture & la douleur. Le bois des épines est si dur & si serré, que l'Auteur le prit pour une espece d'ébéne.

La nécessité & la fatigue de faire remonter les Barques à force de bras, fit prendre à Brue le parti de s'arrêter au Village d'Enghinuba, dans l'Isle de Bilbas, pour attendre un vent plus favorable. Le Chef du Village s'empressa de venir à bord, & d'inviter le Géneral à prendre sa maison pour logement. Brue descendit à terre & prit son fusil pour se faire en chemin un amuBRUE.
II. Voyage.
1698.
Singes du pays.

sement de la chasse. Vers l'entrée du Village il trouva un grand arbre couvert de Singes. Comme ces animaux sont fort nuisibles aux Plantations, & qu'entrant même dans les cabanes ils y gâtent tout ce qu'ils rencontrent, les Negres qui leur font continuellement la guerre ne peuvent concevoir pourquoi les Européens les achetent, lorsqu'ils ne paroissent propres qu'à nuire. Quelques-uns d'entre eux en ont pris occasion d'apporter des Rats à vendre aux Comptoirs François, dans l'opinion qu'ils ne devoient pas être de moindre prix que les Singes, puisqu'ils n'étoient pas moins pernicieux. Les femelles des Singes portent leurs petits sur le dos, à l'imitation des femmes du Pays. Brue en tua plusieurs, qui tomboient avec leurs petits. On observe, en tirant sur eux, de les blesser au visage, parce que portant aussi - tôt leurs partes à la blessure, ils se rendent si aveugles qu'ils tombent de l'arbre à terre. Autrement ils montent jusqu'aux dernieres branches, qu'ils ne quittent que lorsqu'ils tombent en pourriture. Les François du Senegal, plus délicats que ceux de l'Amérique, se font un scrupule d'en manger. Pour les Negres, ils en trouvent la chair excellente. Il y a plusieurs especes de Sin-

Les Negres en mangent la chair.

Démarches des Hol'andois auprès du Siratik. ges, qui ne se mêlent jamais les unes avec les autres.

Le 9 d'Août, Brue arriva à Ghiorel, où il apprit qu'une Barque dont il s'étoit fait préceder, avoit passé cinq ou six jours auparavant. Il rendit une visite au Siratik, qui reçut pour droits & pour présens les marchandises qu'on voulut lui donner. S'étant arrêté trois jours avec ce Prince, il apprit que depuis sa derniere visite les Hollandois avoient sait quelques démarches pour supplanter les François. Ils avoient envoyé dans cette vûe un homme de leur Nation au Siratik, avec un présent de deux bracelets travaillés en or, d'une courrepointe de sain jaune & d'une piece de mousseline brochée. Mais il

avoit paru disposé à demeurer ferme dans l'alliance des François.

Il pria le General de lui prêter quelques Laptots, pour l'accompagner à la chasse d'un Lion, qui avoit fait depuis peu de grands ravages dans le Pays. Brue lui en accorda quatre. S'étant joints aux Chasseurs du Roi, ils trouverent ce furieux animal, qui se défendit avec tout le courage qu'il a reçu de la nature. Il tua deux Negres. Il en blessa dangereusement un troisiéme, qu'il auroit achevé, si du coup le plus heureux du monde, un des Laptots du Géneral ne l'eût tué sur le champ. Il sut porté au Palais comme en triomphe, & le Roi fit présent de sa peau au Géneral. C'étoit un des plus grands Lions qu'on eût jamais vûs dans le Pays. Foulé Diné, Seigneur Negre dit à Brue dans une visite qu'il lui rendit; qu'il avoit voulu lui faire présent d'un jeune Elephant, mais que les François de sa Barque ayant refusé de le recevoir à bord, il avoit été obligé de le tuer & de le manger. A la priere du Géneral, il promit de faire ses efforts pour en prendre un autre, qui lui seroit payé au même prix qu'un Esclave. Ses Chasseurs avoient pris le premier après avoir tué sa mere. Il étoit demeuré tranquille auprès du Corps; & se laissant attirer par la nourriture qu'on lui avoit présentée, il avoit suivi les Chasseurs jusqu'à l'enclos de leur Maître, où il étoir devenu aussi familier que les animaux domestiques.

Brue partit de Ghiorel le 15 d'Août, & continua de remonter le Senegal jusqu'au Village d'Embakané, près des frontieres du Royaume de Galam. Il y arriva le 21; mais il eut dans cet intervalle un spectacle fort étrange.

out

Combat contre

Tout d'un coup le Soleil fut éclipsé par un nuage épais, qui dura presqu'un quart d'heure. Les François reconnurent bientôt que c'étoit une légion de Sauterelles. En passant au-dessus de la Barque, elses la couvrirent d'excremens. Quelques-uns de ces animaux étant tombés dans le même tems, ils parurent entiérement verds, plus longs & plus épais que le petit doigt, avec deux dents affilées & très propres à la destruction. Cette terrible armée fut plus de deux heures à traverser la riviere. Brue n'apprit pas qu'elle eût causé beaucoup de mal dans le Pays. Il supposa qu'un vent Sud-Est, qui se leva aussi-tôt, & qui devint fort violent, la poussa vers le Désert, au Nord du Senegal, où elle périt apparemment faute de subsistance.

Avant son arrivée à Bitel, le Géneral rencontra la Barque qu'il y avoit envoyée devant lui. L'Officier qui la commandoit avoit été jusqu'à Konan, & n'avoit ofé pénétrer plus loin, effrayé par les menaces du Prince Sambaboa, qui sembloit vouloir tirer vengeance de l'affront qu'il avoit reçu de Chamboneau. Mais Brue, superieur à ces craintes, s'avança jusqu'à Bitel, le Canton de toute l'Afrique où la volaille est en plus grande abondance. Les Poulets y valent mieux que les meilleurs Chapons de l'Europe. Une Poularde à Bitch. grasse s'y donne pour une feuille de papier. Le 26 d'Août, la Flotte Françoise arriva au Village de Ghildé, premiere place du Royaume de Galam, à quatorze dégrés cinquante-sept minutes de latitude Nord. Les Habitans s'appellent Saracolez, Peuple leger & turbulent. En 1689, Sendigha, Chef de ce Village trompa le Directeur Chamboneau, en se faisant passer pour le Roi trompés par un de Galam, & tirant des François les droits & les présens ordinaires pour la Negreliberté du Commerce. L'erreur avoit continué jusqu'en 1697, que Brue sécoua le joug de cette imposition.

A son arrivée, le Successeur de Sendigha vint le recevoir au bord de la riviere, dans l'espérance de recevoir aussi les présens; mais lorsqu'il s'appercut que l'artifice étoit découvert, il abandonna ses prétentions, par la seule

raison sans doute qu'il manquoit de force pour les faire valoir.

Les rives du Senegal, depuis Embakané jusqu'à Tuabo sont couverts de ronces fort picquantes. Elles ont la forme de l'if & le nombre en est si grand qu'elles ne permettent pas de marcher au long de la riviere pour tirer les Barques contre le courant. En arrivant à Tuabo, Brue trouva une nouvelle espece de Singes, d'un rouge si vif qu'on l'auroit pris pour une peinture de l'art. Ils ges rouges. font fort gros & moins adroits que les autres Singes. Les Negres les nomment Patas, & paroissent persuadés que c'est une sorte d'hommes sauvages, qui refusent de patler, dans la crainte d'être forcés au travail & vendus pour l'esclavage. Rien n'est si divertissant. Ils descendoient du haut des arbres jusqu'à l'extrémité des branches, pour admirer les Barques à leur passage. Ils les consideroient quelque tems; & paroissant s'entretenir de ce qu'ils avoient vû, ils abandonnoient la place à ceux qui arrivoient après eux. Quelquesuns devinrent familiers jusqu'à jetter des branches séches aux François, qui leur répondirent à coups de fusil. Il en tomba quelques - uns ; d'autres demeurerent blessés, & tout le reste tomba dans une étrange consternation. Une partie se mit à pousser des cris affreux; une autre à ramasser des pierres pour es jetter à leurs ennemis; quelques-uns se vuiderent le ventre dans seurs mans, & s'efforcerent d'envoyer ce présent aux Spectateurs; mais s'apperce-Tome II.

BRUE. II. Voyage. 1698. Le Solcil s'é+ clipfe par les fau-

Espéce de Sin-

Ils fe défendent contre les Frau-

BRUE. II. Voyage. 1698.

vant à la fin que le combat étoit du moins inégal, ils prirent le parti de se retirer.

Un Marbut que le Géneral avoit rencontré à Tuabo, & qui avoit consenti à l'accompagner parce qu'il sçavoit plusieurs Langues de dissérentes Nations du Pays, lui apprit qu'il étoit arrivé depuis peu une grande révolution dans le Royaume de Galam, par la déposition de Tonka Mouka, dernier Roi de cette Contrée, & par l'élévation de Tonka Bukary sur le Trône. Brue feignit de ne pas croire ce récit, & se crut obligé pour l'intérêt de la Compagnie, de payer les droits aux deux Concurrens.

Homme extraordinaire qui se fai-

Cependant il trouva la confirmation de cette nouvelle en arrivant à Ghiam. Roi des Abeilles mer le Roi des Abeilles. Ici, sans rien perdre de la constance qu'on croit devoir au témoignage du Géneral François, on est porté à craindre que son Editeur n'ait mêlé ses propres imaginations au récit de la vérité. A quelque secret, lit-on dans le Journal, qu'on veuille attribuer la vertu de cet homme extraordinaire, il est certain que dans quelque lieu qu'il allât, les Abeilles le fuivoient comme les Moutons suivent leur Berger. Il en avoit le corps si couvert, sur-tout la tête, qu'on auroit cru qu'elles en fortoient. Elles ne lui faisoient aucun mal, ni à ceux qui se trouvoient avec lui. Lorsqu'il se sépara des François elles le suivirent comme leur Géneral; car outre celles qui fourmilloient sur son corps, il en avoit des millions à sa suite. Ghiam sur un Serpens mont- lieu de merveilles pour la Caravane Françoise. On leur sit voir, sur les mêmes arbres que les Patas fréquentoient, un grand nombre de Serpens de l'espece des Viperes. Le Chirurgien du Géneral en tua un, & l'ayant mesuré il lui trouva neuf pieds de long sur quatre pouces de diamétre. Les Negres s'imaginent que les Serpens de la race de celui qu'on a tué ne manquent pasde venger sa mort sur quelque parent du Meurtrier. Mais les Singes vivent Crocodile fort en parfaite intelligence avec ces monstrueux reptiles. La riviere abonde ici en Crocodiles, beaucoup plus gros & plus dangereux que ceux qui se trouvent à l'embouchure. Les Laptots du Géneral en prirent un de vingt-cinq pieds de long, à la joie extrême des Habitans, qui se figurerent que c'étoit le pere de tous les autres, & que sa mort jetteroit l'effroi parmi tous les monstres de sa race.

gros.

Brue eft follicité par le nou-"eau Roi de Galam.

Brue ayant jetté l'ancre à Ghiam pour faire reposer ses gens, reçut à bord deux Negres, qui l'affurerent que Tonka Bukari avoit été reconnu Roi de-Galam. Il leur répondit que son dessein n'étoit pas de refuser les droits à ce Prince s'il étoit réellement sur le Trône, mais qu'il vouloit en être éclairci dans le lieu même de sa résidence. Les deux Negres étant partis avec cette réponse, un autre Messager vint dire à Brue que Tonka Bukari étoit dans un Village voisin, & qu'il demandoit les droits qui avoient été payés à ses Prédécesseurs; sans quoi il déclareroit la guerre aux François pour empêcher qu'ils ne pénétrassent plus loin sur la riviere. Le Géneral répondit encore qu'il prendroit de justes informations; mais qu'il méprisoit d'ailleurs les menaces de Tonka Bukari : qu'il continueroit malgré lui son voyage, & que si ce Prince lui déclaroit la guerre il ravageroit le Pays. Cependant une sageprécaution lui sit jetter l'ancre au milieu de la riviere, pour se garantir des fleches des Negres.

Bientôt, il remarqua sur le rivage une soule & des mouvemens extraordinaires. Un de ses Negres, qu'il y avoit envoyés, lui rapporta qu'il y avoit vû quantité de gens armés, & qu'on y avoit rassemblé des Canots qui sembloient menacer la Flotte Françoise. Comme Brue ne vouloit pas poulser les choses Menaces des Nos à l'extrêmité, il prit le parti de demeurer sur la défensive. Cependant il gres. envoya ses tambours & ses trompettes, dont le bruit sur accompagné de quelques coups de canon sans boulets, dans la seule vûe d'intimider les Negres. Cet expédient eut tant de succès, qu'après avoir passé tranquillement la nuit, la Flotte partit le lendemain sans obstacle; & le vent se trouvant favorable, elle arriva dans peu d'heures à Yaferé.

Brue envoya prendre sur le champ des informations. Le Chef du Village & le Marbut l'assurerent tous deux que Tonka Bukari étoit en possession du Trône, & qu'il n'y avoit aucune apparence que Tonka Mouka y remontât jamais, parce que les Bagheris, ou les Seigneurs du Pays, étoient résolus de soutenir leur nouvelle élection. Le même jour il s'éleva un orage si violent, que les Barques furent arrachées de dessus leurs ancres. Brue persuadé enfin que Tonka Bukari étoit en possession de la Couronne, prir la résolution de Brue se détermine à payer les lui payer les droits; & sûr de la paix à cette condition, il sit voile droit à Bur-droits. naghi, résidence du nouveau Monarque. Ce Village est à quatorze dégrés

neuf minutes de latitude du Nord. A son arrivée, il fit descendre un de ses Facteurs qui se nommoit Perere, & qui parloit fort bien le Mandingo, accompagné de deux Marbuts & de deux Interprétes, avec ordre de complimenter le Roi sur son Election, & de l'asfurer que dans l'espérance d'obtenir son amitié, la Compagnie Françoise Galam. étoit disposée à lui payer les droits. Les Officiers du Prince Negre voulurent obliger Perere à lui parler derriere une sorte d'estrade couverte d'un drap de coton, qui auroit donné au Roi le moyen de l'entendre sans être vû. Mais ayant rejetté cette proposition, il obtint une audience à découvert. Le Roi parut à cheval, environné de plusieurs femmes qui chantoient ses louanges. Après avoir fait faire quelques courbettes à son cheval, il descendit pour s'asseoir sur une natte. Perere se plaça près de lui. Au compliment qu'il lui fit en Mandingo, ce Prince répondit en Langage Sarakolez, dialecte du Pays, qu'il se rejouissoit de l'arrivée des Etrangers, & qu'il iroit voir le Géneral. Ensuite ayant reçu les droits, il congédia Perere avec de nouvelles marques de satisfaction. Les Barques Françoises essuyerent dans cet intervalle des vents fort impétueux, qui les obligerent de jetter deux ancres; & les Negres qui étoient à bord regarderent cet orage comme l'effet des enchantemens ou des grifgris de Tonka Mouka, qui se vengeoit de l'hommage que les François étoient venus rendre à son Rival. Le Roi de Galam envoya le lendemain au Géneral un présent de quelques Bœufs & de volaille. Le jour suivant il se rendit lui-même au

bord de la riviere avec une suite nombreuse. Brue détacha une Pinace, pour l'amener sur sa Barque avec cinq de ses Officiers. Il le reçut la tête couverte,

entrer dans sa cabane, sans autre suite que les deux Interprétes, il s'entretint familièrement avec lui. Entre plusieurs rafraîchissemens, il lui sit présenter du chocolat. Le Roi qui n'en avoit jamais goûté, parut y prendre plaisir; mais

BRUE. II. Voyage. 1698.

Vifite qu'il rea mais avec divers témoignages de confiance & d'amitié. Ensuite l'ayant fait soit de certin-

ce ne fut qu'après s'être fait assurer qu'il n'y entroit pas de vin ni de graisse Vuuii

BRUE. II. Voyage. 1698.

Il lui rend la fienne à fon tour.

Forme du Pafais Negre.

de Porc. Cependant après avoir marqué tant de scrupule sur ces deux points; il ne fit pas difficulté de boire de l'eau-de-vie & d'autres liqueurs. En prenant congé du Géneral, il lui demanda un présent. Brue lui promit de se satis-

faire lorsqu'il lui rendroit sa visite.

Elle ne fut pas remise plus loin qu'à l'après-midi du même jour. Les tambours & les trompettes de la Flotte commencerent la marche, à la vûe de tous les Habitans du Canton, que ce spectacle avoit attirés. Les Officiers du Roi amenerent un Cheval à Brue, quoique le Palais ne fût qu'à deux cens pas de la riviere. Il n'étoit différent des autres maisons du Pays que par ses fondemens, qui étoient composés de grands quartiers brutes de marbre rouge, & qui s'élevoient d'environ trois pieds au-dessus de la terre. Le pavé étoit aussi de marbre. Tonka Bukari reçut le Géneral à la porte, ou plutôt au guichet, car elle étoit si basse que Brue fut forcé de se mettre à genoux pour y entrer. Il jugea que dans une élevation si récente, ce Prince n'avoit pas encore eu le tems de se loger avec plus de dignité. Il étoit alors fort pauvre, sans pouvoir ca-

Après les premiers complimens Brue lui fit un présent, qui conssistoit dans

cher sa misere.

Mosquée à Tafalifga.

Conférence du Géneral avec le fils du Roi dépo-

une écharpe de soie cramoisie, bordée de franges d'or & d'argent. Il la reçut avec de vives marques de reconnoissance, mais il n'offrit rien en retour; ce que les François attribuerent à sa pauvreté. Le vent étant devenu Ouest, c'està-dire favorable pour la continuation du voyage, Brue prit congé du Roi, pour rentrer aussi-tôt dans ses Barques. Il arriva dans peu d'heures à Tafalissa. Village fort peuplé & d'un grand commerce. Il y observa une petite Mosquée de terre, que les Negres Mahometans croyoient bâtie sur le modéle de la grande Mosquée de la Mecque. Près du même Village il vit une montagne de marbre rouge, mêlé de veines blanches fort brillantes, & de la dureté du caillou. Il en prit quelques morceaux pour fervir de montre à la Compagnie. Le foir du même jour, il jetta l'ancre à Babe Segaglié, résidence de Tonka Mouka, Roi déposé; & sans entrer dans la discussion de ses droits, il lui fit faire un compliment, accompagné de quelques petits présens. Ce Prince reçut les civilités des François, sans paroître irrité de ce qu'ils avoient reconnu son Compétiteur. Mais il envoya son fils au Géneral, pour l'assurer qu'il avoit été trompé; qu'à la vérité quelques Rebelles s'étoient foustraits à l'autorité de son pere, mais qu'ils seroient bientôt forcés de rentrer dans le devoir; qu'en attendant il conseilloit aux François de payer les droits, s'ils n'aimoient mieux que le Roi son pere interrompît leur commerce, & leur coupât le retour sur la riviere. Ces menaces irriterent Brue jusqu'à lui faire répondre, non - seulement qu'il ne payeroit aucun droit, & qu'il exerceroit le Commerce à son gré, mais que si le Roi entreprenoit de lui faire la moindre insulte, il brûleroit sa Ville & l'enverroit Esclave en Amérique. Un ton si ferme réduisit le jeune Prince à la raison. Il protesta que son pere avoit toujours eu de l'inclination pour les François & n'aimoit pas à se faire des querelles avec ses amis. Cependant il revint encore à demander, sinon les droits, du moins quelque présent qui pût satisfaire le Roi. Mais voyant l'inville de Dra- utilité de ses instances, il prit le parti de se retirer. Brue sit voile le même jour vers Dramanet, où il arriva le premier jour de Septembre.

manet, & commerce de ses Ha-

C'est une Ville fort peuplée, sur la rive Sud du Senegal. Elle n'a pas moins

de quatre mille Habitans, la plûpart Mahometans; les plus justes & les plus habiles Négocians qu'on connoisse entre les Negres. Leur commerce s'étend jusqu'à Tombuto, qui suivant leur calcul est cinq cens lieues plus loin dans les terres. Ils en apportent de l'or & des Esclaves Bambarras, qui tirent ce nom du Pays de Bambarra Kana, d'où ils sont amenés. C'est une grande Région située entre Tombuto & Kasson, fort peuplée quoique stérile, & peu connue d'ailleurs des Géographes. Les Marchands de Dramanet font quelque trafic d'or, avec les François du Senegal, mais ils en portent la plus grande partie aux Anglois de la riviere de Gambra. Aussi-tôt que les Barques eurent jetté l'ancre, le Chef de la Ville s'empressa de venir voir le Géneral à bord, & parut charmé d'y trouver le Facteur Perere, qu'il avoit connu dans une autre occasion. Cette visite sut suivie de celle de plusieurs autres Chefs, qui prierent tous le Géneral d'ouvrir incessamment le Commerce, en promettant de lui fournir de l'or, des Esclaves & de l'yvoire en abondance. Ils l'assurerent qu'il n'avoit rien à craindre du ressentiment de Tonka Mouka tandis qu'il s'arrêteroit dans leur Ville, parce qu'avec le secours de leurs Alliés ils étoient en état de résister aux forces réunies des deux Rois de Galam. Le Commerce fut ouvert dans cette confiance. Les François recurent en six jours deux cens quatre-vingt Esclaves, avec une grosse merce. quantité d'or; mais peu d'yvoire. Dans d'autres tems néanmoins, il s'en trouve beaucoup à Dramanet. Il y est apporté des Pays intérieurs, car les Mahometans de ce Canton s'exercent peu à la chasse & laissent leurs Eléphans fort tranquilles. Ils croyent même que la chair en est impure; suivant la Glose apparemment de quelques-uns de leurs Marbuts, puisque l'Alkoran ne met pas l'Eléphant au nombre des animaux immondes. La Compagnie Françoise pourroit établir dans ce lieu un commerce d'autant plus avantageux, qu'il épargneroit aux Negres la fatigue de porter leurs marchandises par terre jusqu'à la riviere de Gambra. Leur méthode constante est de faire regler le prix de leurs commodités par deux ou trois de leurs principaux Négocians, & ce tarif devient une loi pour tous les autres. En 1698, un Esclave mâle, entre dix-huit & trente ans, se donnoit pour la valeur de vingt livres de France en marchandifes; l'once d'or, pour la valeur de douze francs; & l'yvoire à quatre fols la livre.

BRUE. II. Voyage. 1698.

Prix des mar-

Diffribution du

Au Sud du Senegal, jusqu'aux Cataractes de Felu, on trouve plusieurs Villages Mahometans, entre lesquels Dramanet tient le premier rang. Tous ces petits Peuples forment une République, dont on prétend que la Capitale se nomme Konyur, Ville dont les édifices sont de pierre & couverts de tuiles.

Ils sont indépendans des Princes Negres; & la multitude de leurs Marbuts les rend redoutables à leurs voisins, parce qu'avec tant de Prêtres ils ne manquent pas de grisgris. Le côté de la riviere, au Nord, est couvert de lataniers & d'autres arbres, mais tout-à-fait désert, à cause des incursions continuelles des Mores qui viennent du Royaume de Maroc. Le Senegal leur fert de frein, parce qu'ils n'ont aucune méthode pour traverser cette riviere.

Tandis que Brue exerçoit heureusement le Commerce à Dramanet, il fut informé que Tonka Moukas'avançoit avec un corps de trouppes. Le Chef de Tonka Mouka la Ville, de qui il reçut cet avis, l'assura que tous les Habitans perdroient François à Draplutôt la vie que de lui laisser faire la moindre insulte, & que pour se mettre en maner, état de le défendre ils avoient demandé le secours des Villages voisins. Quel-

V uu iii

BRUE. II, Voyage. 1698.

que mépris qu'il eût pour un Roi si foible, il rappella tout ce qu'il avoit de gens à terre, il fit disposér son artillerie, & se tint prêt contre toutes sortes d'attaques. Tonka Mouka arriva le foir, avec environ trois cens hommes. Il s'arrêta quelque tems à l'entrée de la Ville, comme si les Habitans eussent fait difficulté de le recevoir. Cependant il entra malgré eux, au bruit de ses tambours. Mais dans le même tems il y arrivoit près de mille hommes, qui étoient envoyés à leur secours par les Villages conféderés. Enfin Tonka Mouka voyant la partie inégale eut la sagesse de se retirer à mille pas de la Ville, où il assit son camp.

Le lendemain il fit renouveller aux François la demande de ses droits, en

Il se retire sans qu'on fçache pourquoi.

les menaçant de la guerre. Brue rejetta ses prétentions, & lui offrit le combat. Le Marbut qui avoit été chargé de cette députation revint bientôt, & lui déclara que le Roi de Galam aimoit mieux se retirer que d'en venir aux mains avec les François. Il s'éloigna effectivement dès le premier jour, sans qu'on pût pénetrer d'où lui venoit cette crainte ou cette modération. Le Commerce recommença fort tranquillement; & Brue se crut obligé de recompenser, par quelques présens, les services qu'il avoit reçus des Chess de la Ville. Une si bonne preuve de leur affection lui inspira le dessein d'établir un Comptoir dans le Pays. Il chercha un lieu commode; & fon choix étoit prêt à se déclarer pour une des petites Isles de la riviere, qui, dans un tems où l'inondation avoit toute sa hauteur, lui paroissoit inaccessible aux slots. Mais en consul-Brue établit un tant quelques-uns des principaux Negres il reconnut qu'elle convenoit mal à ses vues, parce que dans les tems secs l'eau du Canal du Nord se trouvoit si basse, que la crainte des Mores les empêchoit eux-mêmes d'y mettre leurs troupeaux. Ce Canal néanmoins étoit alors aussi large que la Seine l'est à Paris devant le Louvre. Le Géneral, déterminé par cette raison pour le côté du Sud, choisit entre Dramanet & Mankanet une place également éloignée de ces deux Villes, qui lui parut tout à la fois à couvert de l'inondation & capable d'être aisément fortifiée. Il y forma le plan d'un Fort, dont il confia l'execution à son Ingénieur.

Comptoir & bârit un Fort à Dramaner,

Il pénétre jusqu'aux cataractes de Felu.

Pendant que ses Facteurs continuoient le Commerce, & qu'il attendoit le retour d'un Officier qu'il avoit envoyé avec deux Marbuts pour reconnoître la Riviere de Falemé, il prit la réfolution de visiter les Villes qui sont au long du Senegal jusqu'aux Cataractes de Felu. Ces Cataractes sont formées par un rocher qui coupe entiérement la riviere, & d'où elle tombe, avec un bruit épouvantable, de la hauteur d'environ quarante brafles. Les montagnes qui préparent cette chute d'eau, commencent à une demie-lieue du Village de Felu, & rendent le Pays presque inaccessible. Le courant même de la riviere, au-dessus de la Cataracte, est interrompu par quantité de rocs qui le rendent dangereux pour les Canots, sur-tout pour ceux des Négres, qui sont ordinairement fort mauvais Matelots. Brue laissa ses Barques deux lieues au-dessous du Rocher de Felu, & fit le reste du chemin à pied jusqu'aux Cataractes. A son retour, il il visite l'isle visita l'Isle de Kaygnu, ou Kaygnoux, qui porte à présent les deux noms de Pontchartrain & d'Orleans. Ce lieu lui parut d'autant plus commode pour y bâtir un Fort, qu'il est voisin de Ganghiuru, grande Ville où passent les Caravanes des Esclaves Bambaras, & riche par le commerce de quatre ou cinq mille Mahométans qui l'habitent. Le seul obstacle qui réfroidit le Général pour cet

de Kaygnu.

Etablissement fut la distance de la Riviere de Falemé. Il en revint au projet du Fort de Dramanet.

BRUF. II. Voyage. 1698.

Dans le voyage qu'il avoit entrepris, il s'étoit proposé de pénetrer jusqu'aux Cataractes de Govina, & les Guides ne lui manquoient pas pour l'exécution de ce dessein. Il auroit visité en chemin le Roi de Kasson ou de Kassou. Mais l'eau du Senegal diminua fi promptement, qu'en vingt-quatre heures elle fe trouva baisse à dix-huit pieds; & pour peu que cette diminution continuât, il pouvoit devenir fort difficile de repasser les Rocs de Donghal. Une grosse pluie, qui furvint, fit remonter la riviere de huit pieds. Ces variations obligerent le Général de retourner à Dramanet, où il trouva que Perere avoit acheté une la riviete du Seassez bonne quantité d'or & d'ivoire, avec un grand nombre d'Esclaves Bambarras, jeunes & bienfaits, mais d'une maigreur qui faisoit pitié. Leur Pays avoit été affligé d'une si furieuse famine, que les Marchands d'Esclaves en avoient perdu plusieurs, pour n'avoir pû leur donner chaque jour une poignée de bled verd. Il ne fut pas facile aux François de rétablir ceux qu'ils avoient achetés. Des diarrhées violentes, qui les prenoient aussi-tôt qu'on leur donnoit quelque nourriture, en firent perirent plusieurs. Mais ceux qui échapperent à cette maladie devinrent les plus beaux Esclaves qu'on eût jamais tires de l'Afrique.

Variations de

Un homme de la suite du Général tua un Oiseau extraordinaire, que les François nommerent Quatr'ailes. Il étoit de la grosseur d'un Cocq d'Inde, le plumage blanc, le bec gros & crochu, les pieds armés de fortes griffes, avec toutes les autres marques d'un Oiseaux de proie. Comme le tems de sa chasse est la nuir, on ne put juger quelle est sa proie; mais il étoit si gras, & son ventre étoit si plein, qu'il ne paroissoit pas avoir manqué d'alimens. Il avoit les aîles très-grandes, très-fortes; & bien garnies de plumes; mais dans la partie qui touchoit à l'épaule, les plumes de dessous étoient nues, & couvertes néanmoins d'autres plumes plus longues que les premieres, qui, à la longueur de quatre ou cinq pouces, portoient une forte de poil long & épais; de forte qu'une aîle, en s'étendant, paroissoit en former deux, l'une à la vérité plus

grande que l'autre, avec un espace vuide entre les deux. De-là vint le nom de Quatr'aîles, que les François donnerent à cet Oiseau, & tout le monde auroit cru qu'il n'en avoit pas moins. Comme il est robuste, elles jouent parfai-

Oifeau nommig Quatr'aîles.

tement. Il doit voler fort haut & fort long-tems. Brue se flattoit d'en rapporter un vivant, si les Negres eussent exécuté leur promesse.

Députation do

Le Kamalingo de Tonka Bukari attendoit les François à Dramanet, tandis qu'ils faisoient le voyage de Felu. Il vint voir le Général à son retour, & lui offrit ses services. Mais sa commission étoit de demander un présent ou des droits, que le Général lui accorda, tels qu'il crut les devoir. Cet Officier avoit rempli la dignité de Kamalingo fous Tonka Mouka, ce qui le rendit un peu suspect aux François, jusqu'à ce qu'ils eurent appris que la haine étoit mortelle entre son ancien Maître & lui. D'ailleurs étant proche parent de Tonka Bukari, il devoit avoir naturellement plus de zele pour ses intérêts. Aussi promitil sa protection aux Agens de la Compagnie qui devoient s'établir à Dramanet, ou qui viendroient ensuite dans le Pays. On a dû remarquer que le nom de Tonka est un titre de dignité pour les Rois de Galam. Après avoir termi- Retout des Franné ses affaires à Dramenet, la Flotte Françoise retourna droit au Fort Saint-Louis. Louis.

BRUE. II. Voyage. 1698.

6. III.

Observations sur le Rosaume de Galam, & sur les découvertes des François au-delà,

avec quelques recherches sur le Pays de Tombuto.'

Etendue & fi-

A situation du Royaume de Galam est à l'Est du Pays des Foulis, ou du Siratik. Il commence au Village de Ghildé, à deux cens quarante-deux lieues tuation du pays de la Barre du Senegal; une lieue au-dessous de Tuabo. Son étendue, de l'Ouest à l'Est, en remontant la riviere, est d'environ quarante-cinq lieues. Il se termine au rocher de Felu, où le Senegal ayant comme forcé le passage entre deux montagnes se précipite d'environ quarante brasses de hauteur. Cependant Brue raconte dans un autre endroit que le Pays de Galam commence au Village d'Embakané, qui est de trois ou quatre lieues à l'Ouest de Ghildé; ce qui ne lui fait pas compter néanmoins plus de quarante-cinq lieues jusqu'aux Cataractes de Felu. Il ajoûte au même endroit, que le Royaume au-delà de Felu s'étend du côté de l'Est.

Au Nord & au Nord-Ouest, il est borné par ces Déserts sabloneux qui portent le nom de Sarra, ou Désert de Barbarie; Région fort vaste où les Mores ont des habitations mobiles; & par quelques Villages fixes des Foulis de la dépendance du Siratik. A l'Est & au Nord-Est, ses bornes sont le Royaume de Kasson ou Kassou. Suivant la Carre posthume de M. de l'Isle la parie du Royaume de Galam ou des Sarakolez, qui est au Nord du Senegal, est occupée par les Negres de Heré, Nation fugitive d'un autre Pays; le même Géographe place les Foulis à l'Ouest, & le Pays de Bambuk au Sud. Mais, suivant les Mémoires employés par Labat, le Royaume de Bambuk fait partie de celui de Galam; & dans cette supposition, Galam aura les Jalofs aussi pour limites à l'Ouest; & les Mandingos du Nord de la riviere de Gambra, au Sud.

Différence d'opinions entre de I'lfle & Labat.

Noms particufiers des Seigneurs & des Habitans de Galam.

Le titre du Roi de Galam est Tonka, qui signifie Roi. Les Principaux Seigneurs du Pays, qui sont autant de petits Rois lorsqu'ils ont pû parvenir au gouvernement d'un Village, se font nommer Siboyez. Le commun des Habitans portent le nom de Sarakolez, tiré fans doute du lieu même de leur habitation, parce qu'en langage du Pays Kolez signifie riviere. On a déja fait remarquer qu'ils sont inquiets & turbulens, capables de détrôner leurs Rois sous les moindres prétextes; paresseux d'ailleurs, & si peu portés à s'éloigner de leur Pays que leurs plus longues courfes ne vont guéres au-delà de Jaga, cinq journées au-dessus du Rocher de Felu; ou de Bambuk, grande Contrée au Sud qui mérite des observations particulieres dans son propre article, quoiqu'elle soit regardée comme une partie du Royaume de Galam. Ils amenent des Esclaves de Jaga; & de Bambuk, ils apportent de l'or.

Eclaircislemens fur les Mandingos.

La Nation qu'on appelle les Mandingos est originaire de Jaga; mais elle s'est établie dans le Pays de Galam, où elle est devenue fort nombreuse, avec assez d'union pour former une espece de République, qui n'a pas plus de considération pour le Roi qu'elle ne juge à propos. Tout le commerce du Pays est entre les mains des Mandingos. Ils l'étendent dans les Royaumes voisins; & n'étant pas moins ardens pour la Religion de Mahomet que pour les richesses,

ils font gloire d'être tout à la fois Marchands & Missionaires. Ils se qualifient tous du nom de Marbuts, que les François ont changé en Marabous; c'est - à - dire Religieux & Prédicateurs. Si l'on excepte les vices propres aux Negres, il y a peu de reproches à faire à leur Nation. Elle est douce, civile, amie des Etrangers, fidelle à ses promesses, laborieuse, industrieuse, capable de tous les Arts & de toutes les Sciences. Cependant tout leur sçavoir consiste à lire & écrire l'Arabe. On a peine à juger si c'est par inclination qu'ils aiment les Etrangers, ou pour le profit qu'ils tirent d'eux par le commerce.

Les Habitans naturels du Pays de Bambuk, qui se nomment Malinkops, ont reçu aussi les Mandingos, & les ont même incorporés avec eux jusqu'à ne former qu'une même Nation, où la Religion, les mœurs & les usages des Mandingos ont si absolument prévalu qu'il n'y reste aucune trace des anciens

Malinkops.

Mais outre le Pays de Jaga, d'où sont venus les Mandingos du Royaume de Grand pays qui fe nomnie Man-Galam, on trouve au Sud de Bambuk une vaste Contrée, ou un Royaume qui dingo. porte leur nom. Cette Region de Mandingo est extrêmement peuplée, autant parce que les femmes y sont d'une rare fécondité, que parce qu'on n'y fait aucun Esclave du Pays, comme dans tous les Etats voisins. On n'y vend du moins que les Criminels. L'abondance des Habitans s'est quelquefois trouvée si exceffive, qu'il s'en est formé des Colonies dans diverses parties de l'Afrique, surtout dans les Pays où le Commerce est en honneur. Telle est l'origine des Mandingos de Galam, de Bambuk, & de plusieurs autres lieux.

Des Cataractes de Felu jusqu'à celles de Govina, qui sont encore plus hautes & plus inaccessibles, la distance est d'environ quarante lieues, suivant le nacalcul des Facteurs François qui firent ce voyage en 1719. Brue dit ici que la Cataracte de Felu a plus de trente toises de hauteur, quoiqu'on ait déja rapporté d'après lui qu'elle a quarante brasses. La riviere se trouve comme pressée entre deux hautes montagnes; non que le Canal n'ait assez de largeur; mais il est rempli de rocs au travers desquels il semble que l'eau se soit ouvert un passage en chariant toute la terre qui les environnoit. Elle coule ainsi par cent boyaux fort rapides, dont aucun ne paroît navigable. Au-delà de ces Détroits, on trouve une belle Isle sans nom, vis-à-vis le Village de Lantu, qui est sur la rive droite de la riviere. La situation de cette Isle seroit fort commode pour un Etablissement, & pour un magasin de marchandises, d'où le commerce pourroit s'étendre sur les deux bords de la riviere, & plus haut jusqu'au dessus des Cataractes de Govina.

Brue avoit conçu l'importance de cette découverte pour l'intérêt de la Compagnie, & s'étoit proposé de la faire lui-même avec celle de tout le Pays qui couviir les pays est aux environs : mais d'autres affaires l'ayant obligé de mettre des bornes à voisins, son absence, il engagea quelques-uns de ses plus courageux Facteurs à tenter une si belle entreprise. Ils se rendirent du Fort Saint-Louis au Fort de Dramanet, qui avoit reçu le nom de Saint-Joseph, sous la conduite de quelques Negres qui connoissoient le Pays. Ensuite s'étant avancés jusqu'au pied des Cataractes de Felu, ils y quitterent leurs Chaloupes. Les bords du Senegal leur parurent d'une beauté admirable, mais mieux peuplés sur la droite, c'est-àdire au Sud, que du côté du Nord. Ils furent bien reçus dans tous les lieux du passage, en se faisant des amis par leurs présens. Après avoir suivi à pied le bas Tome II.

BRUE. II. Voyage. 1698. Caractere fingulier de cette

Entreprises des François pour dé-

BRUE. II. Voyage. 1698.

de la montagne, ils arriverent à Lantu, ils visiterent l'Isle dont on a parlé, & s'étant procuré quelques mauvais canots par l'entremise de leurs Guides, ils pousserent leur navigation jusqu'au pied d'un roc, nommé Govina par les Ha-

bitans, à quarante lieues de Lantu.

La Cataracte de Govina leur parut plus haute que celle de Felu. Comme la riviere y est assez large, elle forme, en tombant avec un bruit horrible, une épaisse bruine, qui des différens points d'où elle peut être observée réslechit différens Arcs-en-ciel. Les Avanturiers François, encouragés par le fuccès de leur route, chercherent de quel côté de la riviere ils pouvoient espérer de franchir plus facilement les montagnes qui font la Cataracte. Mais les Negres qui leur servoient de Guides refuserent constamment de les accompagner plus loin, fous prétexte qu'ils étoient en guerre avec les Peuples du Pays supérieur, & qu'ils n'entendoient pas leur langage. Les Facteurs se virent dans la nécessité de retourner au Fort S. Louis sans avoir exécuté leur dessein.

E'le manque

par le caprice des

Negres.

ter.

Quoique ces Cataractes rendent le passage de la riviere fort difficile, elles ne Avantages qu'o 1 en pouvoit espemettent point d'obstacle insurmontable au Commerce. Les Habitans ne manquent ni de Bœufs ni de Chevaux pour le transport des marchandises. Ils ont aussi des Chameaux en abondance; de sorte que si ces Régions étoient une fois bien connues, & l'ouverture assurée par de bons Etablissemens, on pourroit entreprendre un riche commerce avec le Royaume de Tombuto & les Pays du même côté.

Royaume de Kaffon, fon éten. due & sa puissan-

A l'Est & au Nord-Est de Galam, on trouve le Royaume de Kasson, ou de Kassou, qui commence à la moitié du chemin entre les Rochers de Felu & de Govina. Le Souverain s'appelle Sagedova. Il fait sa résidence ordinaire à Gumel, dans une grande Isle, ou plutôt une Peninsule, formée par deux rivieres au Nord du Senegal, qui après un cours de plus de soixante lieues vont se perdre dans un grand Lac du même nom que le Royaume. La plus méridionale de ces deux rivieres, qui forment l'Isle de Kasson, se nomme la Riviere noire, de la couleur sombre de ses eaux, & ne prend pas sa source à plus d'une demie lieue de celle du Senegal; mais à moins d'une lieue de fon origine, elle devient si forte qu'elle cesse d'être guéable. L'autre, qui est au Nod, porte le nom de Riviere blanche, parce que la terre blanchâtre & glaireuse où elle passe, lui fait prendre cette couleur; fort dissérente de celle du Senegal, d'où elle fort; à demie-lieue, au plus, de la fource de la Riviere noire.

L'Isle, ou la Peninsule de Kasson, qui est longue d'environ soixante lieues, n'en a guéres que six dans sa plus grande largeur. Le terroir en est fertile, & bien cultivé. Elle est si peuplée, & son commerce a tant d'étendue, qu'elle doit être fort riche. Son Roi passe pour un Prince puissant, qui n'est pas moins respecté de ses Voisins que de ses Sujets. Galam & la plûpart des Royaumes voisins sont ses tributaires. On connoît peu ses limites au Nord; mais il est certain qu'au Sud il s'étend jusqu'aux Pays de Godova & de Jaga; & que les Mandingos de Bambuk & de Tombuto sont ses Tributaires, s'ils ne sont ses Sujets. On prétend que les Habitans de Kasson étoient Foulis dans leur origine, & que leur Roi possédoit anciennement tout le Royaume de Galam & la plûpart des Pays qui forment aujourd'hui les Etats du Siratik. Peut-être faut-il rapporter à cette cause le tribut que ces Peuples lui payent encore. On assure qu'il a des mines d'or, d'argent & de cuivre en fort grand nombre, & si riches

Abondance des mines qui s'y erouvent.

que le métal paroît presque sur la surface; de sorte que si délayant un peu de terre dans un vase on le vuide avec un peu de précaution, ce qui reste au fond

est le métal pur. C'est ce qu'on appelle l'or delavage.

Comme les François n'ont pas pénetré plus loin, à l'Est, que les Cataractes de Govina, toutes les lumieres qu'on a sur les richesses du Royaume de Kasson viennent des Marchafids Negres du Pays, qui ont beaucoup de passion pour les entreprises des les Voyages, & plus d'habileté dans les affaires que tous les autres Peuples de leur couleur. Ils conviennent tous qu'il s'étend plusieurs journées au-delà du Rocher de Govina, & qu'il est borné à l'Est par un autre Royaume qui touche à celui de Tombuto; Pays qu'on cherche depuis si long-tems.

Comme l'opinion qui s'est répandue des richesses de Tombuto & le desir d'entrer en partage ou plutôt de se saisir du commerce de l'or, est le principal motif qui a porté les Européens à s'établir sur la Côte occidentale d'Afrique, il ne sera pas inutile de faire ici quelques recherches sur l'état de ce commerce

& sur les progrès qu'on a faits jusqu'à présent dans cette découverte.

Nous n'assurerons pas que Cada Mosto soit le premier qui ait fait connoître en Europe le nom de Tombuto & son commerce; mais il est en effet le premier Voyageur qui nous en ait donné de justes idées dans sa Relation. Il avoit fait en 1455 le voyage des deux rivieres du Senegal & de la Gambra. Suivant les lumieres (36) qu'il s'étoit procurées, l'or venoit de l'Empire de Melli, Région des Negres à trente journées de Tombuto au Sud-Ouest. De Tombuto il passoit, par les Caravanes, en Egypte, à Tunis, à Hoden, (Guiden ou Whateurs, den ) six ou sept journées à l'Est d'Arguim. De Hoden, il étoit transporté à Oran, Fez, Maroc, & dans les Ports de ce dernier Royaume, où les Italiens & les autres Nations de l'Europe l'alloient prendre ; tandis que les Portugais le recevoient des Mores qui l'apportoient directement de Hoden dans (37) la Baye d'Arguim. Hoden, suivant le même récit, est situé au Nord-Ouest de Tombuto, à quarante ou cinquante (38) journées de distance, & lui fournissoit du sel, d'une Ville ou d'un Canton nommé Teggazza, dont Hoden n'est qu'à six journées au Nord-Est.

Leon, qui étoit à Tombuto vers l'année 1500, en parle comme d'un Pays fort riche en or, mais s'étend peu sur son commerce. Cependant l'occasion lui fait toucher quelque chose d'une correspondance établie par les Marchands avec divers Cantons de Barbarie. Il parle aussi de la possibilité de communiquer avec l'Océan par le Niger, qui est dans ses idées la même riviere que le Senegal. Marmol fit aussi le voyage de Tombuto, quelques années après Leon; mais il ne donne pas plus d'éclair cissemens sur les voyes du Commerce.

En 1594, un Marchand (39) nommé Antoine Dassel, envoya jusqu'à Ma-

Mosto.

(37) Une Lettre écrite d'Arguim à Lisbone en 1591, parle des riches Mines du Royaume de Darba, soixante lieues dans les terres, mais se plaint que les Portugais d'Arguim n'ayant pas de marchandises pour attirer ces richesses de leur côté, les Mores les transportent à Fez en Barbarie, quoiqu'ils en soient éloignés de deux cens cinquante milles; & à Tomburo, qui

(36) Voyez ci - dessus la Relation de Cada est à trois cens lieues d'eux au Midi. Il paroît par cette Lettre que les Portugais avoient alors un Fort dans la Baye d'Arguim, mais sans commerce. Voyez la Collection de Hakluyt, Vol. II. Part. II. p. 188.

(38) Leon met cinq cens milles, & Marmolfix cens.

(39) Collection de Hakluyt ; Vol. II. Partie II. p. 192.

BRUE. II. Voyage. 1698.

Recherches fire le Commerce de Tombuto, & fur Européens.

Témoignages

BRUE. JI. Voyage. 1698.

arrêtent les Euro-

réens.

roc, pour y recevoir de son Correspondant, Laurent Madoc, des informations sur Tombuto & Gago, & sur la conduite des Mores qui avoient fait depuis peu la conquête de ces deux Pays sous Alkayd Hamet. Madoc confirma l'idée qu'on avoit de la richesse de ces Contrées, & rendit témoignage qu'il en avoit vû arriver, au mois de Juillet de la même année, trente mulets chargés d'or.

L'Ecrivain anonyme d'une Lettre, qui se trouve jointe au voyage de Frejus en Mauritanie, imprimé en 1671, entre dans quelque détail (40) sur le commerce de l'or entre Maroc & Tombuto, & sur la maniere dont on traverse les Déserts de sable. Il donne pour distance huit cent milles au Sud. Il représente les deux rivieres du Senegal & de Gambra, comme deux branches du Niger, & place le lieu de leur division à quatre cens milles à l'Ouest du Royaume de Gago, dont il regarde Tombuto comme la Capitale. Il observe que suivant l'opinion de quantité de personnes on peut arriver au Royaume de Gago par ces deux rivieres; que les Anglois en ont formé l'espérance plus que toute autre Nation; mais que toutes leurs entreprises ont manqué parce qu'ils n'ont pû remonter leur riviere au-delà de quatre ou cinq cens milles. Il ajoûte qu'il avoit souvent demandé aux Habitans des bords du Senegal si cette riviere est plus navigable que celle de Gambra, & s'il n'étoit pas possi-Obstacles qui ble de remonter plus de quatre ou cinq cens milles; qu'ils l'ont assuré qu'on ne pouvoit remonter plus loin, par trois raisons insurmontables; les maladies caufées par le climat, la méchanceté des Mores, & les Rochers qui traversent la riviere. On doit remarquer que cet Auteur attribue aux trois mêmes causes le mauvais succès des Anglois sur la riviere de Gambra; quoiqu'au fond le grand obstacle, sur les deux rivieres, soit la hauteur des rocs & des cataractes qui les rend peu propres à la navigation.

Mouette qui voyageoit en 1670 dans les Royaumes de Fez & de Maroc, explique la maniere dont se faisoit alors le commerce des Arabes à (41) Sudan, en Guinée & dans le Pays de Tombuto. Ils apportoient de ce dernier lieu du tibis ou de la poudre d'or, qu'ils y recevoient en échange pour du fel; & la vendant aux Mores & aux Juifs, ceux-ci la revendoient dans les Ports de Zafy ou Afafy, & d'Agader ou Santa-Cruz, aux Marchands de l'Europe, qui

la transportoient dans leur Pays (42).

On pourroit citer quelques autorités plus modernes, si tous ces témoignages ne suffisoient pas pour prouver que le commerce de l'or dans la Nigritie n'est pas imaginaire, & que pendant trois cens ans les Arabes & les Mores. l'ont exercé de Barbarie à Tombuto & à Gago. Depuis qu'on a fçû dans l'Eupe que c'étoit effectivement delà que venoit tout l'or de l'Afrique, on s'est efforcé d'y pénétrer, dans la vûe de partager avec les Arabes & les Mores un commerce si utile, ou plutôt de le faire passer de leurs mains dans les nôtres. Les Portugais formerent les premiers cette entreprise; & quoiqu'ils l'ayent négligée du côté d'Arguim, parce qu'ils désespererent de pouvoir arriver à Tombuto par terre, Marmol nous apprend qu'ils penserent ensuite à s'ouvrir une route par la riviere de Gambra, en faisant sauter le roc de Barakonda. Mais

Les Portugais veulent faire fauter un roc fur la riviere de Gam-

<sup>(40)</sup> Page 13. de cette Lettre. (42) Voyez les Voyages de Mouette, p. 80. (41) C'est plutôt Belad al Sudan, qui signific Terre des Negres

il est à présumer qu'ayant été découragés par la grandeur de l'obstacle, ils abandonnerent entiérement leur entreprise (43).

Les Anglois formerent ensuite le même dessein par la même riviere, dans la supposition qu'elle sortoit du Niger. Ils conservent encore cette idée, sans pouvoir l'éclaireir avec certitude, ni pénétrer plus loin que les rocs de

Barakonda.

Enfin les François ont poussé leurs découvertes par le Senegal, mais avec Etdes François. aussi peu de succès que les autres Nations pour le principal objet de leur entreprise. Ils ont trouvé des rocs insurmontables à trois cens lieues de l'embouchure de cette riviere. Ils sont encore incertains s'ils doivent la prendre pour le Niger; & quand ce le seroit en effet, ils ignorent si dans la supposition qu'il fût navigable au-dessus de Govina, il les conduiroit à Tombuto.

Mais tandis que plusieurs autres Nations cherchoient comme eux à découvrir Tombuto par les rivieres, ils ont pris des informations sur les routes par terre. Brue faisant construire son Fort à Dramanet demanda soigneusement la situation de Tombuto à divers Marchands Negres qui en avoient fait plusieurs fois le voyage. Ils lui apprirent que la Ville de ce nom n'est pas sur le Niger, mais à quelque distance de ses bords; que pour s'y rendre ils avoient suivi pendant plusieurs jours la rive du Sud, & qu'ayant quitté cette riviere à Tombir où elle tourne vers le Nord, ils avoient mis six jours de marche pour arriver à Tombuto. Trente-deux jours qu'ils avoient employés dans tout le voyage, en les comptant à dix lieues par jour, font trois cens vingt lieues depuis les cataractes de Felu jusqu'à cette Ville. Les Negres ajoûterent qu'il venoit tous les ans à Tombuto une grosse Caravane d'hommes blancs, armés de fusils, pour faire l'échange de leurs marchandises, & qu'ils emportoient beaucoup d'or. Brue ne douta pas qu'ils ne parlassent des Mores de Barbarie.

Etant lui-même à Tripoli en Barbarie, il eut plusieurs fois l'occasion de voir partir les Caravanes des Mores pour un Pays méridional qu'ils appellent Faison, Faisan, ou Faisaon & Faizzan. Ces Caravanes éroient cinquante jours en chemin, sans y comprendre les jours de repos; d'où l'Auteur conclut que Faisan n'étant qu'à cent ou cent vingt lieues de Tripoli, il y a beaucoup d'apparence qu'au lieu de Faisan les Caravanes alloient à Tombuto. D'ailleurs les Marchands Mandingos qui ont fait le voyage de Tombuto, racontent qu'outre l'or de ce Pays ils en apportent aussi du Royaume de Zanfara, & que les Marchands de ce Royaume employent cinquante jours dans leur voyage; or Zanfara n'est pas à plus de deux cens lienes de Faisan. Ainsi l'on doit conclure que les Caravanes de Tripoli vont à Tombuto, & que leur voyage est de quatre cens cinquante lieues, qui peuvent fort bien prendre cinquante jours. de marche. Les Marchands de Zanfara y employent le même tems, parce que leur distance est à peu près la même. Il est probable que les Barques à mâts dont on a parlé, & que les Mandingos voyent fur le Niger à quelques lieues de Tombuto, font celles que les Tripolitains employent depuis le premier endroit où ils rencontrent cette riviere, & qu'ils laissent aussi dans l'endroit le plus proche de Tombuto, qui suivant l'opinion de plusieurs Géogra-

BRUE. II. Voyage. 1698. Tentative des

Informations fur les routes pas

> Lumieres que Brue se procure à

nieurs pour faire sauter un roc au-dessus de remment environ l'an 1520. Cantor. La peine & la dépense furent per-

(43) Le Roi de Portugal envoya des Ingé- dues. Marmol, Vol. III. p. 74. Ce fut appa-

BRUE.
II. Voyage.
1698.
Caravane de
Tripoli.
Marchandises
qu'elle porte.

Marchandises qu'elle tire, &

C.s profits.

ghes n'est qu'à six lieues du Niger. La Caravane de Tripoli est ordinairement composée d'environ mille hommes, assez bien armés pour se défendre contre les bêtes farouches ou les Voleurs qu'ils peuvent rencontrer dans les Déferts. Ils y trouvent de l'eau & du fourage pour leurs Chevaux & leurs Chameaux. Les Marchandises qu'ils portent à Tombuto sont presque les mêmes que les François portent à Galam; des draps & des serges de diverses couleurs; bleu, verd, violet, jaune & rouge, mais rouge sur-tout, jusqu'à la valeur de vingt mille écus; des cristaux & des glaces, pour la même somme; du corail travaillé de différentes fortes, pour douze mille écus; du papier, du cuivre, des bassins & des vases pour dix mille. Toute la cargaison peut monter ainsi à soixante deux mille écus, & l'on jugera de leur profit par les marchandises qu'ils prennent en retour. C'est ordinairement trois mille quintaux de dattes, qu'ils vendent dans leur Pays à deux écus le quintal; douze cens quintaux de sené, dont il tirent quinze écus pour chaque quintal; des plumes d'Autruche pour la valeur de quinze mille écus; huit cens, ou mille Esclaves, & mille marcs d'or. L'article seul de l'or monte à cent mille écus; & comptant les Esclaves à cinquante écus par tête, c'est encore quarante mille écus. Ainsi les cinquante existence quarante mille écus. articles ne font pas moins de cent soixante-dix-neuf mille écus; desquels, si l'on déduit les soixante-deux mille où l'on a fait monter le premier fond des marchandises, il reste pour profit cent dix-sept mille écus, gagnés dans l'espace de cinq mois. Les François pourroient se procurer ce gain avec plus de facilité, & par conséquent avec encore plus d'avantage.

Richeffe & fere

me de Tombuto.

Il est certain que le Royaume de Tombuto produit beaucoup d'or. Mais on y en apporte aussi de Gago, de Zanfara, & de plusieurs autres Régions; ce qui ajoûte aux avantages de la Ville de Tombuto, qui est déja riche en ellemême, celui d'être le centre du Commerce pour toutes les parties de l'Afrique. Son Pays a d'ailleurs en abondance toutes les nécessités de la vie. Le maiz, le riz, & toutes sortes de grains y croissent en perfection. Les bestiaux y font en grand nombre & les fruits fort communs. Il s'y trouve des palmiers de routes les espéces. Enfin le seul bien qui leur manque est le sel. Comme la chaleur du climat le rend absolument nécessaire, il y est aussi cher que rare. On l'y reçoit des Marchands Mandingos, qui l'achetent des Européens & des Mores. L'Auteur regréte qu'un si beau Pays soit si peu connu. Il est perfuadé qu'on parviendroit plus aisément à cette découverte aujourd'hui, parce que la Compagnie Françoise ayant des Etablissemens dans le Royaume de Galam, il ne seroit pas difficile d'engager les Marchands Mandingos à prendre avec eux quelque Agent François. Mais il faudroit choisir, pour cette entreprise, un homme de sçavoir & d'expérience, capable de dresser une Carte du Pays & de lever sur son passage le plan des Villes, & des routes. Il seroit même à souhaiter qu'il fût versé dans la Physique, la Botanique & la Chirurgie; qu'il sçût les Langues Arabe & Mandingo; & qu'il sût excité à courir les dangers d'une si grande entreprise par des espérances proportionnées aux difficultés du travail. On obtiendroit bientôt, par cette voie, une parfaite connoissance, non-seulement de Tombuto, mais encore de toutes les Régions intérieures de l'Afrique, dont on n'a publié jusqu'aujourd'hui que des Relations puériles & fabuleuses. Après une découverte de cette importance, il seroit aisé à la Compagnie

Vûes & confeils pour étendre les découvertes. de pousser son commerce par ses propres Facteurs, avec un bon nombre de Negres armés pour la sûreté de leur voyage. Elle pourroit former un Etablissement au-dessus des cataractes de Govina, où elle entretiendroit de petits Bâtimens propres à naviguer sur le Niger (44) jusqu'à l'opposite de Tombuto, & s'épargner ainsi les trois quarts de la peine & des frais du voyage par terre. Cette méthode la mettroit en état d'acheter sur les lieux, à très-bas prix, l'or, l'yvoire & les Esclaves qu'elle achete à présent des Mandingos, & lui épargneroit les profits qu'ils font sur les marchandises Françoises. Elle excluroit les autres Nations du même commerce. Elle couperoit le cours à celui qu'ils portent sur la riviere de Gambra.

Telles étoient les vûes de Brue. La juste opinion qu'on a de son courage & de ses lumieres fait juger qu'il les auroit executées, si le changement des affaires de la Compagnie ne l'eût obligé d'abandonner son entreprise.

(44) L'Auteur parle toujours dans la supposition que le Senegal est une branche du Niger, &c.

### CHAPITRE VII.

## Differends entre les François & les Anglois pour le Commerce de la Riviere de Gambra.

TL n'est pas aisé de fixer le tems où les Anglois commencerent à s'établir sur la Riviere de Gambra. Ce seroit d'eux-mêmes qu'on (45) devroit l'apprendre, si les fréquentes interruptions de leur commerce & les changemens des différentes Compagnies qui se formerent pour cette entreprise, n'avoient jetté de la confusion dans un événement déja fort obscur. Il est certain que les Marchands de la premiere Compagnie de Dieppe & de Rouen avoient connu & fréquenté la Riviere de Gambra long-tems avant les découvertes des Portugais. Ces Voyageurs Normands trouvant plus d'avantage pour leur commerce en Guinée que sur la Gambra, négligerent leurs premiers Etablissemens sur cette Riviere pour en former de plus solides à Mina ou la Mina, au Petit-Dieppe, au Grand & au Petit-Paris, & dans d'autres Parties de la Côte Méridionale. Le commerce des Esclaves n'étoit point encore commencé, & les Aucesson des Marchands Mandingos n'avoient pas pris l'habitude d'apporter vers la Mer, Portugais & des Prançois, des Prançois d l'or, l'ivoire & les autres richesses qu'ils tirent des Royaumes de Tombuto, Anglois sur la ride Galam & de Bambuk.

Les Portugais, qui vinrent ensuite, remplirent la place que les Normands avoient quittée, & firent divers Etablissemens sur la Côte, depuis le Cap Blanco, & dans l'interieur même du Pays. Il en reste des témoignages dans leurs Forts & leurs Comptoirs, dont les ruines subsistent encore; & malgré la décadence de leurs affaires, ils en ont conservé quelques-uns, à Kachao,

(45) Labat, Vol. III. p. 366. & suiv. Il n'est leur ancien commerce & de leurs premieres pas plus surprenant que les Anglois n'ayent navigations. On en a déja fait remarquer la rien de certain sur l'origine de leurs Etablissemens en Afrique, qu'il ne l'est de les trouver dans la même ignorance sur d'autres points de

raison. C'est l'ignorance & la grossiereté de leurs Marchands, qui n'avoient de recommandable alors que leur avidité pour le gain.

BRUE. II. Voyage. 1698. Utilité que la Compagnie en pourroit titer.

Ignorance des Anglois fur l'origine de leurs propres Etablisse.

BRUE. 1698.

à Bintam & Bissao, sans parler de ceux de la Riviere de Gambra, où ils font par commission un commerce assez considérable, pour les François, les Anglois & les Hollandois (46).

Jamesfort båti par les Anglois.

Les Anglois, qui succederent aux Portugais, les chasserent de plusieurs lieux dont ils étoient en possession, & choissrent pour leur principal Etablissement une petite Isle au milieu de la Riviere, entre Albreda & Jilfray, à quatorze lieues de l'embouchure. Ils y bâtirent un Fort, qu'ils auroient pû défendre aisément, s'ils y avoient eu des Citernes & des Magasins à l'épreuve des bombes. Mais le défaut de ces deux avantages l'ayant exposé aux incut-Pris & rase par sions des François & des (47) Pyrates, il sut pris plusieurs sois, pillé, démoli, & les affaires de la Compagnie Angloise réduites si bas, qu'elles n'auroient jamais pû se rétablir sans l'assistance du Parlement. Cet Établissement portoit le nom de Jamesfort, & le tems de sa plus grande disgrace sut l'an-

par les François.

née 1695, où il fut pris & rasé par le Comte de Gennes.

Aussi-tôt que cette nouvelle fut arrivée en France, la Compagnie Françoise d'Afrique envoya ordre au Sieur Bourguignon son Directeur Géneral au Senegal, de prendre possession des ruines du Fort Anglois, & d'établir un commerce reglé sur la Riviere de Gambra. Il executa la premiere partie de cette commission (48) au mois de Septembre 1696; mais négligeant l'autre, il ne laissa personne dans le Fort pour y résider. Le Sieur Brue, qui rerourna au Senegal le 20 d'Août 1697, avec la qualité de Directeur, s'appliqua plus sérieusement au progrès du commerce sur la Gambra. Il y envoya, au mois de Septembre de la même année, une Barque qui exerça le commerce sur la Riviere jusqu'à Guioches, & qui fit les Traités nécessaires avec leRoi de Barra & les autres Princes du Pays. L'année suivante, il y établit des Comptoirs à Albreda & à Jereja sur la Riviere de Bintam ou Vintain, où il mit un Facteur avec quatorze François Plusieurs Chaloupes Françoises remonterent asfez loin la Riviere de Gambra, & renouvellerent le Commerce avec les Na-

Brue établit des Comptoirs fur la Gambra,

tions qui en habitent les bords.

blissement la Ville même de Bintam, dont la situation est plus favorable au commerce que celle de Jereja. Mais lorsque M. de Genes avoit pris Jamesfort, il avoit brûlé deux Chaloupes Angloises qui se carenoient près de cette Ville; ce qui avoit tellement irrité l'Empereur de Foigny ou Fonia, dont Bintam est la Capitale, qu'il fut long-tems sans vouloir souffrir qu'ils s'établîssent dans ses Etats. Ils se firent une autre querelle avec le Roi de Barra, dont ils prévinrent sagement les suites. Brue ayant donné des ordres rigoureux pour arrêter l'Interlope, un Vaisseau de la Compagnie Françoise, nommé la Marianne, se faisit d'un Bâtiment Anglois sur lequel ce Prince avoit quelque interêt. Mais le Facteur lui restitua de bonne grace cent Esclaves qui se trouverent à bord. La conduite de cet Officier, après avoit été blâmée par la Compagnie, obtint ensuite des éloges lorsqu'elle sut mieux approfondie. Il avoir jugé qu'il

On pourroit s'étonner que les François n'eussent pas choisi pour leur éta-

François avec deux Rois Neeres.

Le Commerce de la Gambra est geltitue aux An-

glois,

Querelle des

valoit mieux renoncer au petit avantage d'une faisse, que de fournir au Roi de Barra un prétexte pour piller le Comptoir François. La Compagnie de France continua de jouir du Commerce jusqu'à la Paix

(46) Voy.le Voyage d'Afriq. par M. Moore. & 262.

(47) Johnson, Histoire des Pyrares, p. 231. (48) Labat, Vol. IV. p. 276.



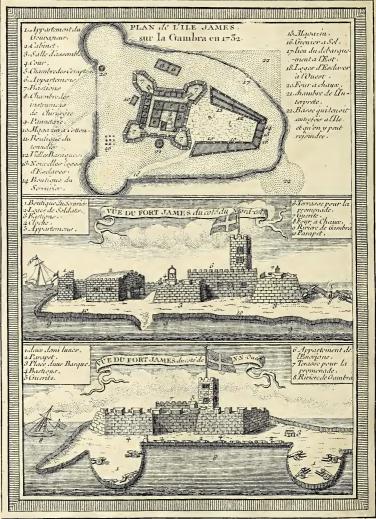

BRUE.

1699.

de Rifwick, où Jamesfort fut restitué à la Compagnie Royale d'Afrique qui n'avoit pas cessé de subsister en Angleterre. Elle y envoya M. Corker pour Gouverneur, au commencement de l'année 1699. Le Parlement d'Angleterre voulant rétablir ce Fort sans aucune dépense pour l'Etat, rendit le Commerce libre dans la Riviere de Gambra, sous la seule condition de payer au Directeur de la Compagnie dix pour cent à l'arrivée de chaque Vaisseau, ou vingt pour cent à leur retour en Angleterre. Il est impossible de representer quelle multitude de Vaisseaux Anglois cette permission conduisit en Afrique, & quelle confusion elle mit dans le Commerce. Chaque Capitaine se hâtant de prévenir les autres, pour être plutôt chargé, le prix d'un Esclave monta jusqu'à quarante barres. Les Marchands Mandingos, qui n'en tiroient que quinze ou dix-sept de la Compagnie de France & de celle d'Angleterre, à Barakonda ou à Guioches (49), furent arrirés à l'embouchure de la Riviere par l'esperance d'un profit qui compensoit avantageusement leurs peines. Ainsi les Agens de la compagnie des deux Compagnies se virent forces de demeurer oisifs, & d'attendre pa- Angloise. tiemment la fin de ce ruineux commerce. Depuis le mois de Janvier 1699 jusqu'au mois de Juin, tous ces Négocians particuliers ne transporterent pas moins de trois mille six cens Esclaves, & répandirent dans le Pays plus de marchandises qu'il n'en falloit pour plusieurs années.

La Compagnie Angloife ouvrit enfin les yeux fur son imprudence. Elle sentit qu'il auroit mieux valu ne rien recevoir du Parlement pour les réparations de Jamesfort, que d'accepter un bienfait pernicieux, dont l'effet manifeste étoit de ruiner son propre Commerce. Elle avoit esperé de nuire par cette méthode au Commerce des François, & les plus grandes pertes tomberent sur elle-même. Cependant M. Corker avoit établi des Comptoirs dans plusieurs endroits où sa Compagnie n'en avoit jamais eu. Outre ceux des bords de la riviere, & de Jereja, il en avoit à Joval (50), & à Portodali. Il avoit envoyé au Roi de Kayor, qu'on a vû paroître tant de fois sous le titre de Damel, quelques-uns de ses Facteurs, avec des marchandises, & l'ordre de les vendre à ce Prince avide fort au-dessous de leur prix, en les accompagnant de présens considérables. Ces liberalités avoient eu si peu de succès, que le Damel après avoir promené les Facteurs Anglois de Ville en Ville, comme il avoit déja comble, fait dans une autre occasion, les avoit renvoyés sans payement, & fort heureux d'être échappés de ses mains. Corker avoit fait beaucoup plus. Il avoit vendu les marchandises de la Compagnie au même prix, c'est-à-dire, aussi bas que les Vaisseaux d'Interlope; il avoit employé la force pour fermer l'entrée de la Riviere aux Bâtimens de la Compagnie Françoise; il en avoit arrêté quelques-uns, & fait feu sur les autres, sous prétexte qu'ils étoient sans Passeport. En un mot, il avoit déclaré dans toutes les occasions une haine ouverte aux François.

Il reconnut enfin son erreur, & dans le chagrin de tant d'imprudences, il écrivit à la Compagnie Royale qu'il valoit mieux renoncer au dix pour cent, de sa faute. réparer le Fort à ses propres frais, & vivre en bonne intelligence avec la

Il s'apperçoit

(49) Autrement Joar. On ne doit pas être furpris de voir porter deux, trois noms, & quelquefois plus au même lieu ; c'est à-dire celui qu'il a dans le Pays, & celui qu'il a reçu Tome II.

des François, des Portugais, des Anglois,

(50) Joal , Juali , ou Joala.

BRUE. 1699. Compagnie Françoise, que de s'exposer tôt ou tard à la nécessité d'abandonner le Commerce. D'un autre côté, il proposa au Directeur François un accommodement, par lequel le prix des marchandises devoit être reglé de concert entre les deux Compagnies, avec des messures unanimes pour arrêter le commerce d'Interlope aussi-tôt que l'Acte de 1695 auroit été révoqué par le Parlement d'Angleterre. Il envoya dans cette vûe un Officier au Fort Saint-Louis, le 10 de Novembre 1699, chargé de ses complimens pour Brue, &c d'un projet de Concordat dont on nous a conservé les articles.

Projet d'un Concordat avec les François.

I. Que la Compagnie Françoise conserveroit sur la Riviere de Gambra le même commerce dont elle avoit joui avant la guerre, c'est-à-dire, le droit d'entretenir des Comptoirs à Albreda & Jereja; & que les Agens vivroient, comme auparavant, en bonne intelligence avec ceux de la Compagnie Royale d'Angleterre.

II. Que la Compagnie Angloise ayant eu avant la guerre des Comptoirs à

Joal & à Portodali, elle continueroit de jouir des mêmes Privileges.

III. Que la Barque Françoise du Sieur Desnos étant la seule qui est été saisse par les Anglois, elle seroit restituée à l'ordre du Sieur Brue; & que s'ils s'étoient portés à cette violence, c'étoit uniquement parce que le Sieur Desnos, sous prétexte de se rendre à Guikar (51) pour se faire payer de quelques dertes, avoit exercé un commerce illicite, & menacé outrageusement le Géneral Anglois de détruire son Fort.

IV. Que comme il venoit encore un si grand nombre de Vaisseaux d'Angleterre, il paroissoit impossible d'établir actuellement un Tarif pour les Esclaves; mais que cet article seroit reglé aussi-tôt que le Géneral Anglois auroit

reçu les ordres de sa Compagnie.

V. Que la Compagnie Royale d'Angleterre ne pouvant chagriner les Marchands particuliers, tant qu'ils seroient autorisés par l'Acte du Parlement, le Géneral François ne devoir pas prendre en mauvaise part qu'elle leur accordât son secours dans l'occasion.

Brue envoya cette réponse aux Anglois, par le même Officier.

Réponse du Géneral François.

I. Qu'on étoit convenu, par la Paix de Riswick, que les conquêtes seroient restituées de part & d'autre, & toutes les affaires rétablies dans le même état où elles étoient avant la guerre. Qu'avant la guerre le commerce de la Compagnie Angloise étoit borné à la Riviere de Gambra; au lieu que celui des François s'étendoit par Lettres Patentes depuis le Cap-Blanco jusqu'à la Riviere de Sierra Leona; que la Compagnie Françoise avoit toujours eu le même droit que les Anglois de commercer sur la Riviere de Gambra; témoins les Comptoirs qu'elle avoit toujours entretenus à Albreda & à Jereja: qu'assurément on ne pouvoit lui contester d'en avoir autant que les Interlopiers Anglois & Portugais: qu'il étoit de l'interêt mutuel des deux Compagnies de s'unir dans un commerce libre; & d'établir pour les marchandises un Tarif auquel les Negres seroient forcés de se soumettre, lorsqu'ils ne pourroient plus prendre avantage de la mauvaise intelligence des deux Nations pour troubler le Commerce.

II. Que la Compagnie Angloise étant limitée à la Riviere de Gambra, il

(51) Ce lieu est nommé ailleurs Ginhor ; c'est vraisemblablement le même que Joar.

n'étoit pas raisonnable qu'elle prétendît s'établir à Joal & à Portodali, puisque

c'étoit empieter sur les Droits de la Compagnie Françoise.

III. Que le Sieur Brue se promettoit de l'équité du Géneral Corker qu'il restitueroit au Sieur Marchand, Magasinier de la Compagnie Françoise à Albreda, la Chaloupe & les effets qui avoient été saiss, suivant l'Inventaire qui seroit délivré : qu'à l'égard du Sieur Desnos, le Sieur Brue auroit rendu au Géneral Anglois la justice qui étoit dûe à son caractere, s'il eût pris la peine de la demander; que le Sieur Brue avoit déja rappellé Desnos pour lui faire rendre compte de sa conduite; mais qu'il prioit le Géneral Anglois d'éviter à l'avenir toutes les voies violentes, qui ne pouvoient servir qu'à rompre l'harmonie & l'amitié que les François souhaitoient d'entretenir.

IV. Qu'il souhaitoit ardemment que le Géneral Anglois voulût représenter à sa Compagnie la nécessité de fixer, pour le prix des Esclaves, un Tarif qui fût commun aux deux Nations, & que les Officiers des deux Compagnies fus-

sent obligés d'observer fidellement.

V. Qu'avec toute la déférence qui étoit dûe au Parlement d'Angleterre, il ne faisoit pas difficulté de dire, qu'il y avoit eu de l'injustice à donner la liberté du Commerce aux Marchands particuliers, au préjudice non-seulement de la Compagnie d'Angleterre, mais de celle même de France, dont les interêts dans cette occasion n'étoient pas disférens.

Brue finissoit en exhortant M. Corker à presser sa Compagnie d'employer tout son crédit pour faire supprimer la permission du Commerce particulier; & lui promettoit d'engager la sienne à s'unir, pour représenter au Parlement

l'importance de cette suppression.

L'inclination que Brue avoit à fixer, avec la Compagnie d'Angleterre, un Tarif fait à la riviere de ou un prix reglé pour les marchandises, sur un pied dont les deux Nations Gambrapussent tirer autant de satisfaction que d'avantage, lui fit naître la pensée d'entreprendre un voyage à la riviere de Gambra, sur la Princesse, Vaisseau de trente-deux piéces de canon. Il entra dans cette riviere le 10 de Février 1700. Son premier soin fut d'envoyer faire des complimens au Géneral Corker. Mais apprénant qu'il étoit allé à Kachao, il prit ce tems pour visiter les Comptoirs d'Albreda, de Jereja & de Bissao. En chemin il se saisit d'un Vaisseau Hollandois nommé l'Anne, qui faisoit le Commerce sur cette Côte. Comme il falloit passer devant Jamesfort pour se rendre avec sa prise au Comptoir d'Albreda, il salua les Anglois de neuf coups de canon, & leur envoya un de ses Officiers pour sçavoir quand leur Géneral pourroit recevoir fort. sa visite. Ils répondirent à son artillerie coup pour coup. Le lendemain un Capitaine de Vaisseau, nommé Joanes, vint faire les complimens de M. Corker au Géneral François, & l'affurer qu'aussitôt qu'il seroit délivré de sa goute, il s'empresseroit de l'aller voir à Albreda.

Cependant on convint que Joanes iroit prendre Brue à Albreda, lorsque Corker commenceroit à se porter mieux. Il s'y rendit trois jours après, avec deux magnifiques Barques, au bruit des trompettes & des hautbois. Sept Vaifseaux Anglois, qui étoient à l'ancre dans la riviere, déployerent leurs pavillons au passage du Général François & le saluerent de leur artillerie. En descendant, il trouva le Lieutenant du Fort & tous les Capitaines des Vaisseaux assemblés pour le recevoir. La Garnison étoit sous les armes. Corker, qui

BRUE. 1699.

1700.

Il se présente

Politefles qu'il

n'étoit pas encore bien remis de sa goute, ne laissa pas de venir au-devant de lui jusqu'à la porte. Après le premier compliment, les deux Géneraux entrerent dans une grande salle, où la table du sestin étoit déja préparée. Elle étoit faite en longueur. Corker sit placer Brue au sommet. Il se mit à sa droite, & le Lieutenant du Fort à sa gauche. Les Officiers François surent placés d'un côté, & les Capitaines Anglois de l'autre. On servit beaucoup de grosse viande, & des pâtés de dissérentes sortes. Le vin, le punch, le sangris & l'eaude-vie brûlée ne surent point épargnés. Les santés des Rois de France & d'Angleterre, des Compagnies Anglois de Françoise, & des deux Géneraux surent bûes avec autant de décharges de l'artillerie du Fort. Ensin, la sête ayant duré jusqu'à deux heures après minuit, Brue sut reconduit à Albreda & salué comme en arrivant par tous les Vaisseaux Anglois.

Il reçoit leur visite à son tour.

Deux jours après cette visite, il reçut celle de Corker, qui s'étoit promis de le surprendre, mais qui se trouva fort loin de ses espérances. Les Anglois surent surpris de la magnificence avec laquelle ils surent traités, & tout prévenus qu'ils sont en saveur de leurs propres usages, ils convinrent que rien n'approchoit de la galanterie des François. A l'égard du cérémonial il sut le même qu'à Jamesfort. Le Géneral Anglois & ses Officiers se retirerent fort satisfaits, après être convenus avec Brue de se revoir le lendemain sur le Vaisseau Anglois du Capitaine Brown, qui étoit entre Albreda & Jilfrey. Mais la sête & les plaisirs avoient été pousses si loin, qu'on sur obligé de remettre cette assemblée au 19 d'Avril, & de regler qu'elle se feroit sans cérémonie dans le Fort.

Conférence dans le Fort Anglois,

Brue s'y rendit, & la conférence s'ouvrit après le dîner. Corker parut fort disposé à suivre toutes les vûes du Géneral François; mais ses pouvoirs n'étant pas affez étendus pour rien conclure sans le consentement des Capitaines qui étoient à l'ancre dans la riviere, il devint nécessaire de les faire inviter à l'assemblée, quoiqu'il sût aisé de prévoir qu'ils ne goûteroient pas des résolutions qui devoient mettre sin à leur commerce. Cependant ayant été appellés, Brue leur représenta le préjudice extrême que les Marchands particuliers apportoient au Commerce des deux Nations, en fournissant aux Negres des marchandises au-dessous de l'ancien prix; ce qui leur avoit donné l'occasion d'augmenter à l'excès celui des Esclaves & des provisions. Pour remédier à ce désordre & rétablit le Commerce sur l'ancien pied, il leur demanda la permission de proposer quatre articles.

Articles propoles par Brue-

I. Que si l'on vouloit couper désormais la source à toutes les contestations, il falloit nécessairement fixer les lieux où les deux Compagnies avoient le droit du Commerce, soit ensemble, soit séparément; que dans cette vûe il falloit que les Comptoirs des deux Compagnies à Joal & à Portodali commençassent par se retirer de ces deux lieux, jusqu'à ce que le sond des affaires sût ajusté entre les Supérieurs respectifs.

II. Que si les Anglois persistoient, après cette convention, à faire le commerce du côté de Joal & de Portodali, les François auroient la même liberté

fur la riviere de Gambra.

III. Qu'il paroissoit convenable aux intérêts des deux Compagnies que le Gouverneur Anglois sit saisse & consisquer les Vaisseaux Portugais qui viendroient commercer dans la Gambra.

IV. Que si le Tarif n'étoit pas bientôt reglé, suivant le quatriéme article du Mémoire qu'il avoit envoyé au Géneral Anglois, le Commerce de l'Europe étoit perdu sans ressource, puisque les Negres ne cessoient pas d'augmenter de jour en jour le prix de leurs marchandises & de diminuer celui des marchandises de l'Europe. Il en donnoit pour exemple le prix des Esclaves, qui étoit monté à trente ou quarante barres par tête, tandis que celui de la

BRUE. 1700.

Compagnie n'avoit jamais surpassé vingt ou vingt-deux Barres.

Brue reconnut bientôt que ses propositions ne s'accordoient pas avec les in-térêts de la plus nombreuse partie de l'Assemblée. Les Capitaines étant sortis glois. un moment avec leur Géneral, rentrerent presqu'aussi-tôt, & Corker répondit à Brue en leur nom, que sans un ordre exprès de la Compagnie d'Angleterre, autorisé par le Parlement, ils ne pouvoient consentir au Tarif proposé entre les deux Nations; qu'ils ne troubleroient pas les François dans la possession de leur commerce à Albreda & à Jereja, mais qu'ils ne leur accorderoient jamais la liberté de remonter plus haut dans la riviere, puisque les François la leur avoient ôtée dans celle du Senegal; qu'à l'égard de la Felouque du Sieur Desnos, qui n'avoit été qu'arrêtée; elle seroit rendue au Sieur Brue lorsqu'il voudroit la demander : que la proposition d'interdire aux Anglois le commerce de Joal & de Portodali regardoit le Parlement d'Angleterre, qui prendroit soin sans doute de regler cet article; & que la restitution du Vaisseau de William-Jane contribueroit à terminer là-dessus les différends.

Telle fut la fin de la conférence. On prit de part & d'autre le Mémoire de ce qui s'y étoit passé; & les deux Géneraux se séparerent avec de grands té-

moignages d'amitié & de civilité.

Brue s'étant appèrçu que le Géneral Anglois favorisoit sécretement son opinion, se flatta qu'il employeroit son crédit auprès de la Compagnie Anglosse Anglosse min nouveau Goupour avancer le succès de ses intentions. Mais Corker sur rappellé vers la fin verneur. d'Avril, & le Sieur Pinder nommé pour lui succeder. La Compagnie d'Angleterre envoya dans le même tems à Jamesfort une Compagnie de Grenadiers, avec des Ouvriers pour la réparation du Fort, qui portoit encore des marques de l'expédition de M. de Genes. Brue ne manqua point d'écrire au nouveau Géneral pour le complimenter sur son élévation, aussi-bien qu'au Sieur Corker, pour le féliciter du bonheur qu'il avoit de quitter un climat si préjudiciable à sa santé, & d'aller jouir dans sa Patrie (52) des richesses qu'il avoit acquises en Afrique. Pinder en recevant la Lettre du Géneral François, lui envoya son Lieutenant, avec son Chapelain & le Capitaine du Vaisseau. qui l'avoit amené pour lui rendre ses politesses. Ils s'assemblerent plusieurs Espérances d'acfois; & cherchant tous deux les véritables intérêts de leur Compagnie, ils commodement. formerent enfin un plan de paix & de commerce, qu'ils entreprirent de faire approuver à Paris & à Londres. En même tems Pinder communiqua au Géneral François un Mémoire présenté au Parlement d'Angleterre par la Compagnie Royale d'Afrique, en lui apprenant qu'il y avoit lieu d'esperer que les foins des Ambassadeurs des deux Couronnes dans les Cours respectives produiroient bientôt une parfaite intelligence.

La Compagnie

Aussitôt que ce Vaisseau, nommé le Rochester, fut arrivé dans la riviere (53)

BRUE. 1700. Raifons qui les font manquer.

Après beaucoup d'efforts, Brue perdit l'espérance de réussir dans ses vûes. Quoique le Gouverneur Anglois les approuvât, les Marchands particuliers, dont les intérêts étoient fort différens de ceux de la Compagnie, ne cesserent pas de s'y opposer; &, par leur crédit ou leurs libéralités, ils obstinrent du Gouvernement d'Angleterre un Vaisseau de guerre de cinquante piéces de canon pour assurer leur Commerce.

Un Vaisseau Anglois se présente devant Gorée.

de Gambra, le Capitaine Mayn, qui le commandoir, écrivit à Brue que fur diverses plaintes des Sujets de l'Angleterre, qui accusoient la Compagnie Françoise de les troubler dans leur commerce, & d'avoir fait saisir plusieurs Bâtimens Anglois, contre les articles formels du Traité de Riswick, le Roi son Maître l'avoit envoyé pour protéger le Commerce Anglois sur cette Côte, & pour demander la restitution des Vaisseaux saiss, particuliérement celle du Brigantin le Saint Georges. La réponse du Géneral François n'étant pas venue aussi-tôt que Mayn l'attendoit, il sortit de la riviere pour aller mouiller devant Gorée, hors de la portée du canon, & dépêchant un de ses Officiers à Brue avec le pavillon blanc, il lui fit demander si sa Nation étoit en paix ou en guerre avec les Anglois. Le Député déclara aux François que le Vaisseau qui avoit mouillé dans leur Rade étoit un Vaisseau de guerre Anglois de cinquante pièces de canon; que si le Fort lui faisoit l'honneur de le saluer, les Anglois rendroient coup pour coup; mais qu'ils demandoient du moins que le Fort fît feu de deux piéces, pour leur faire connoître qu'on n'étoit pas en guerre avec eux. Brue répondit que ce n'étoit pas l'usage des Forts Royaux de faluer les premiers; mais que si les Anglois vouloient commencer, on leur rendroit coup pour coup. L'Officier Anglois n'esperant plus de faire Artifices des Oftomber Brue dans le piege, lui demanda une réponse à la Lettre du Capitaine. Elle lui fut accordée fur le champ. Brue lui marquoit qu'il lui avoit envoyé la copie d'un Arrêt du Conseil d'Etat, datté le 24 d'Avril 1700, dans lequel il trouveroit les explications qu'il demandoit, fur-tout par rapport au Vaisseau le William-Jane, qui malgré les représentations du Lord Manchester, Envoyé d'Angleterre à Paris, & quoiqu'il eût payé dix pour cent à la Compagnie Angloise, avoit été déclaré de bonne prise; que le Brigantin le Saint Georges, que Mayn réclamoit, ayant été pris sans permission & sans passeport, étoit encore plus sujet à confiscation. Il ajoûtoit que toute sa passion étoit de vivre en bonne intelligence avec les Anglois, suivant les ordres du Roi son Maître & ceux de sa Compagnie, pourvû que les Anglois ne fissent rien de Ils se retirent propre à la troubler. Après avoir reçu cette Lettre, Mayn leva l'ancre & s'éloigna de Gorée.

ficiers.

Les Officiers de la Compagnie Angloise furent bientôt forcés de reconnoître que les propositions de Brue étoient ce qu'ils pouvoient accepter de plus utile. La guerre ayant éclaté dans l'Europe, toute la diligence qu'ils apporterent à mettre Jamesfort en état de se désendre, ne l'empêcha point d'être pris au commencement de 1703 par le Sieur de la Roque avec un seul Vaisseau; & l'année suivante il fut pillé par Henri Baton, Armateur de la Martinique, qui montoit un Brigantin nommé le Fanfaron, avec cent vingt hommes. Ainsi

Jamesfort pris & pillé.

(53) Il étoit arrivé le 12 de Mars 1701.

le Commerce de la Compagnie Angloise fur réduit si bas sur cette Côte, qu'elle se vit obligée de proposer à la Compagnie Françoise un Traité de neutralité, dont les articles furent signés à Londres le 8 Juin 1705 par les Agens des deux Partis. On nous en a confervé la substance.

BRUE. 1700. Neutralité propofée par laCompagnie Angloife. Articles dreffés.

I. Que les deux Compagnies ordonneront à leurs Gouverneurs & leurs Officiers dans tous leurs Etablissemens sur la Côte d'Afrique, depuis le Cap Blanc jusqu'à la riviere de Sierra Leona, de vivre en bonne intelligence & de s'aider reciproquement contre les Negres ou quiconque entreprendroit de troubler leur Commerce. II. Que la Compagnie Angloise s'engage à ne pas permettre qu'aucun de ses Officiers, de ses Agens, & de ses Commandans de Vaisseaux, attraque ou chagrine, par mer ou par terre, aucun Fort, aucun Comptoir, ni aucun autre Etablissement de la Compagnie Françoise, depuis le Cap Blanc jusqu'à la riviere de Sierra Leona; ni aucune Barque, Vaisseau, ou Bâtiment de la même Compagnie, exerçant le Commerce dans les rivieres ou sur la Côte. III. Que la Compagnie Françoise du Senegal promet les mêmes égards pour la Compagnie Angloife entre le Cap Blanc & les rivieres de Sierra Leona & de Scherbaro inclusivement. IV. Que si quelque Vaisseau de l'une ou l'autre Compagnie étoit pris par les Armateurs, les Pyrates, ou les Vaisseaux de guerre de la Nation opposée, cette violence qu'aucune des deux Compagnies ne peut prévenir, ne sera pas regardée comme une infraction du Traité. V. Que les deux Compagnies s'employeront auprès de leurs Cours respectives pour obtenir que les Vaisseaux de guerre de l'une & l'autre Nation ne commettent pas d'hostilités dans les bornes qu'on a nommées. VI. Que pour l'execution de ces articles, le Traité sera déposé entre les mains du Sieur André de la Porte à Leyden, & qu'on s'engage de part & d'autre à le figner & le ratifier aussi-tôt que la défense du Commerce sera levée par les deux Cours. VII. Qu'on promet aussi de ne rien négliger des deux côtés auprès du Ministre de chaque Nation. VIII. Que les deux Compagnies donneront ordre à leurs Gouverneurs, leurs Facteurs & leurs Agens de se rendre fidélement les Déserteurs.

Deux avantue

Pendant que Brue étoit au Comptoir d'Albreda, il eut deux avantures remarquables. La premiere fait honneur à sa continence, dans l'attaque qu'elle res de Bruereçut d'une fameuse Courtisane du Pays. C'étoit une femme de distinction, fille d'un Roi, & veuve d'un Portugais. Elle n'avoit pas été moins galante pendant son mariage que depuis qu'elle étoit veuve; & ses charmes ayant fait impression sur le Roi de Barra, elle avoit fait avec lui quelques marchés fort avantageux. L'Auteur loue la beauté de sa taille & celle de son visage. Elle étoit adroite & rusée. Elle parloit en perfection les langues Fran- Caractere d'une coife, Angloife & Portugaife. Elle scavoit même écrire dans ces trois Countifane du langues. Ses richesses, la beauté de sa maison & la multitude de ses Domestiques relevoient encore l'éclat de ses qualités personnelles. Elle se nommoit la Signora Belinguera. Jamais femme ne fut plus exercée dans l'art de plaire & ne connut mieux celui de ruiner ses Amans. Plusieurs Européens en ont fait une expérience qui leur a coûté bien cher. Cependant l'intérêt de la Compagnie obligeoit les Facteurs d'entretenir son amitié par des prélens.

Brue n'ayant pû se dispenser de lui rendre une visite, elle le reçut dans une

Repas qu'elle donne à Brue.

grande salle, ouverte de trois côtés, à la maniere des Portugais, & fort bien ornée de fauteuils & de tapisseries. Il ne paroît pas qu'il eut dessein de rendre se visite fort longue. Mais la Signora, qui pensoit à le mettre au nombre de ses conquêtes, le retint à diner avec les caresses les plus stateuses. Le repas sut servi fort proprement. D'abord il ne manquoit rien à la beauté du linge. Le premier service consistoit en fruits du Pays, tels que des cittons, des oranges, des melons, & deux ou trois sortes de bananes & de kurbatis. Il sur relevé par trois Poulets au riz, où le poivre dominoit beaucoup, & par deux Pintades désossées, & sarcies. Pour rôti, c'étoient des Poulets gras, du Mouton & d'autres viandes, accompagnées de Jambons & de Langues à l'Européene. Les liqueurs furent d'excellent vin de palmier, & du punch. La Signora ne but que de l'eau pendant le dîner, mais elle prit un peu de punch au Désert. Elle entretint la Compagnie avec tout l'agrément possible. Brue, ou son Editeur passelle modessement sur les essortes qu'elle sit pour plaire, & se content de remarquer que si elle perdit ses peines, ce ne sur pas pour les avoir épargnées.

Elle étoit vêtue d'une chemise d'homme, fort fine, avec des boutons d'or au col & aux poignets. Par-dessus, elle pottoit un corset de satin à la Portugaise; & pour jupe une de ces belles étosses du Cap-Verd, qui se nomment Pagne alte. Sa coessure étoit une sorte de teurban de mousseline blanche brochée d'or, qui s'élevoit un peu sur le front. Elle avoit un colier de grains d'or entremêlés s'ambre & de corail; & de très-belles bagues presqu'à tous les doigts. Cette parure ne contribuoit pas peu à relever ses charmes naturels. Brue lui sit un sort beau présent, & se crut fort heureux d'être échappé aux piéges d'une semme si dan-

géreuse.

Avanture d'un Imposteur Negre.

Sa parure.

Sa seconde avanture fut avec un imposteur Negre, qui se donnoit pour Prophete, & qui se prétendoit inspiré du ciel pour découvrir les secrets les plus cachés. Il se vanroit de pouvoir se rendre invisible, & faire entendre sa voix à toutes fortes de distances. Ses Disciples & ses Parrisans arrestoient la vérité de ses miracles, & la confirmoient par cent relations fabuleuses; de sorte que le Peuple toujours crédule & passionné pour les nouveautés, donnoit avidement dans le prestige. Ce Charlatan se disoit envoyé du Ciel pour rétablir l'ordre & la justice; & prenoit le titre de Mamayenbuk, c'est-à-dire de grand Justicier. Il étoit sans cesse accompagné d'une multitude armée de ses Disciples. On n'approchoit de lui qu'avec des marques extraordinaires de foumifsion. S'il parloit, rous les Assistans demeuroient dans un profond silence. Il auroit éte dangéreux de le contredire ou de révoquer en doute la vérité de sa mission. Enfin la faveur du Peuple l'avoit rendu si redoutable, que si sa prudence & sa conduite avoient répondu à son impudence, il n'auroit paseu de peine à s'elever sur le trône. On voyoit courir de toutes parts des troupes de Negres, pour se mettre sous sa protection; car ceux à qui il donnoit une sois le titre de ses enfans ne se croyoient plus soumis à l'oppression du Roi & des Grands. Dans sa marche, il se faisoit préceder d'un petit tambour. S'il ouvroit la bouche pour prêcher ou pour parler, c'éroit avec un ton d'autorité qui faisoit trembler le Peuple, & qui disposoit tous ses Partisans à lui rendre une obéissance aveugle.

Brue, passant un jour près d'un bois, sut surpris d'y voir une nombreuse assemblée. S'étant avancé vers un grand arbre, qui sembloit attirer les regards de

ette

cette populace, il apperçut des habits suspendus. C'étoient ceux de l'Imposteur; & les Negres paroissoient persuadés qu'il y étoit lui-même, quoique par la vettu de ses secrets il se rendît invisible. Brue, qui étoit à cheval, voulut s'approcher davantage, pour examiner mieux en quoi consistoit l'arrifice; mais tout le Peuple s'efforça de l'arrêter par de grands cris, en le menaçant d'une mort certaine s'il avoit la hardiesse de toucher aux habits. Ses Laptots mêmes, le voyant sourd aux prieres & aux menaces, se mirent à pleurer, comme s'ils eussent déja perdu leur maître. Cependant il arriva au pied de l'arbre, & frappant les habits d'une canne qu'il avoit à la main, il fit voir à l'assemblée prestiges. qu'il n'y avoit rien d'extraordinaire. Le Prophete apprenant cette insulte déclara qu'il avoit pardonné au Général François, parce qu'il se sentoit de l'affection pour lui, & qu'il sçavoit qu'un jour il devoit se convertir. Après cet incident, Brue eut la curiofité de le voir. Quelques présens qu'il lui envoya le déterminerent à se rendre au Comptoir, mais suivi d'un grand cortege. Sa robe d'écorce d'arbre étoit si longue qu'elle traînoit à terre, quoiqu'il s'en enveloppat la tête pour se cacher la moitié du visage, & qu'il eût aussi les mains couvertes de ses grandes manches. Brue lui fit faire diverses questions par ses Interprêtes. Mais il ne fit aucune réponse. De tems en tems il se mettoit à danser au son de son tambour. La couleur de sa peau étoit fort noire, & son âge paroissoit d'environ trente ans.

Brue détruit fes

1700.

Il reçoit une vifite au Comptoir.

### CHAPITRE VIII.

### Voyage du Sieur Brue, d'Albreda à Kachao.

PEndant le léjour que Brue fit au Comptoir d'Albreda , il forma le def-fein de quitter les bords de la riviere pour s'avancer par terre jusqu'à Kachao (54); moins dans la vûe de satisfaire sa curiosité, que dans la résolution d'y établir un nouveau commerce, & d'éxaminer par ses propres yeux ce qu'il avoit à se promettre du Pays, sans se fier aux Officiers subalternes, qui ont toujours beaucoup d'interêt à cacher une partie de la vérité à leurs Supé- Subalternes,

Défiance nécel. faire à l'égard des

Départ du Gé-

Il partit d'Albreda, sans autre suite que deux Facteurs, son Chirurgien, ses Domestiques, & un petit nombre de Laptots, pour le transport de son bagage & de quelques marchandises dont il vouloit faire des présens sur la route. En traversant la Riviere de Gambra, il rendit une visite au Gouverneur Anglois de Jamesfort, qui le reçut fort civilement, & qui lui donna pour guide un de ses Officiers, fort versé dans la connoissance du Pays, & des différentes langues des Negres.

De Jamesfort, il entra dans la Riviere de Vintain, ou Bintam, qui se jette dans la Gambra du côté du Sud, une lieue au-dessus du Fort Anglois. Les Européens l'ont nommée la Riviere de Saint-Grigou. L'entrée en est facile & le Canal profond. Ses rives offrent, fur la droite, des collines chargées de grands

(54) Les François prononcent Kachau. Les Portugais écrivent Chacheo. Les Anglois écriyent Kachevv, & prononcent Kachion.

Tome II.

Zzz

Situation de la Ville de Vintain ou Bintam.

s'y font établis.

Bois; & sur la gauche, de vastes plaines, ou des prairies qui s'étendent à perte de vûe. La Vilte du même nom est fituée fur la rive droite, au pied d'une colline, & couverte d'arbres qui garantissent les maisons de l'ardeur du Soleil.

Il trouva dans cette Ville quantité de Portugais, qui s'y sont fait des éta-

Brue prit fon logement au Comptoir Anglois.

blissemens, & qui ont une plus belle Eglise qu'à Jilfray. Leurs Chess se rendirent auprès du Général François en habits de cérémonie; c'est-à-dire, vêtus de longues robes noires, avec l'épée au côté, le poignard à la ceinture, de grands. chapelets à la main gauche, qui pendoient sur le pomeau de leurs épées, des Portugais qui

Vifite que Brue rend à Madame Agis.

chapeaux plats comme ceux des Quakers, & de longues moustaches. Ils firent un compliment fort grave, qui fut suivi de présens & d'offres de service. L'Alkade, ou le Chef Negre de la Ville, vint faire aussi sa cour au Général, qui le renvoya fort satisfait avec quelques flacons d'eau-de-vie. Le soir, Brue rendit visite à ceux de qui il l'avoit reçue, & crut en devoir une aussi à la femme d'un Capitaine Anglois, nommé Agis. C'étoit une Mulâtre, qui n'avoit pas. encore trente ans, grande, bien faite, & d'une figure agréable, mais sans beauté. Elle avoit époufé en premieres nôces un Portugais, qui l'avoit laissée veuve dans une grande jeunesse, avec un bien assez considérable. Aussi sa maifon & le nombre de ses domestiques répondoient-ils à sa fortune. Brue la trouva sous son portique, assise sur une natte, avec trois servantes Negres qui siloient du coton autour d'elle. Aussi - tôt qu'elle eut apperçu la Compagnie du Général, elle se fit apporter un pagne pour se couvrir. Ses fileuses se retirerent. Il ne resta qu'une de ses filles, & deux Esclaves Negres qui se tinrent debout derriere sa chaise; car elle en prit une, après en avoir fait donner à toute la Compagnie. Elle parloit fort bien les Langues Portugaise & Angloise, mais elle ne sçavoit le François que pour l'entendre.

Après les premiers complimens, une de ses Esclaves, jeune & fort jolie, mais vêtue avec peu de modestie, présenta au Général du kola dans un bassin d'étain. C'est un fruit fort estimé des Portugais. Il est amer, & jaunit les dents & la falive. La même Esclave lui offrit ensuite, dans une couppe de terre de Portugal, de l'eau fraîche, qu'il ne trouva pas meilleure après avoir mangé du Kola, quoique les Portugais en ayent cette opinion. Madame Agis fit voir au Gouverneur deux petits canons de cuivre, qui avoient appartenu à son. premier Mari. Brue promit de les acheter. Elle l'invita à dîner le jour suivant. Comme il lui reconnut l'esprit adroit, & qu'il avoit appris qu'elle étoit fort bien à la Cour de l'Empereur de Foigny ou Fonia, il accepta volontiers fon invitation. Le Capitaine Agis étoit alors à Barakonda. Quelques mois après, ayant trouvé à son retour que sa femme étoit accouchée d'un petit Negre, & la soupconnant de l'avoir eu de l'Alkade, avec lequel il prétendoit avoir découvert qu'elle étoit en commerce de galanterie; il poussa la rage jusqu'à écraser l'enfant dans un mortier, & le jetter ensuite aux chiens. Sa femme, épouvantée de cette barbarie, prit pendant quelque tems le parti de se cacher; mais ils

Effet barbare de la jalousie.

se réconcilierent enfin, & recommencerent à vivre ensemble.

Vers le soir Brue fit une promenade autour de la Ville, pour observer les bords de la riviere, & le grand nombre de ruisseaux qui s'y jettent. Il y vitune si prodigieuse quantité d'Abeilles, qu'il ne sut pas surpris que le Pays produise tant de cire. Les Habitans de cette Contrée sont distingués parle nom de Flups ou Floupes. Ils ont une langue, ou plutôt un dialecte qui leur est propre. Leur Religion n'a pas d'objet fixe; ou s'ils ont quelques divinités, ils ne leur rendent que des adorations arbitraires. Ceux qui habitent l'intérieur des terres sont farouches, & souvent cruels pour les autres Negres qui passent dans leur Habitans du Pays, à moins qu'ils ne soient à la suite de quelque Européen. A Bintam, & pays. dans les lieux voisins, ils ont le naturel beaucoup plus doux. Ils aiment les Etrangers, ils sont de bonne foi dans le commerce; mais comme ils ne sont pas capables de tromper, ils n'aiment pas non plus qu'on abuse de leur simplicité. Brue passa quatre jours à Bintam, pour y jetter les fondemens d'un Comptoir, qui reçut bientôt sa perfection. Elle ne sut d'abord retardée que d'un Comptoir par l'absence de l'Empereur, qui étoit allé secourir le Roi de Komba contre ses Sujets rébelles.

Le Général François quitta Bintam pour se rendre à Jereja. La distance n'étant que de sept lieues, il étoit à peine six heures lorsqu'il y arriva; mais les Crépuscules sont si courts dans ces Régions Equinoxiales, que la nuit le surprit tout d'un coup. Il fut reçu dans cette Ville avec de grands honneurs, par l'Alkade Negre, par les Portugais, & par les Facteurs des Comptoirs Anglois Jereja. & François. Le lendemain, il se rendit au Palais du Roi, qui n'est qu'à une demie-lieue de la Ville. Ce ne fut pas sans difficulté qu'il se procura des Chevaux pour son cortege. Ils sont non-seulement rares dans le Pays, mais petits & fort mal faits. La plus grande partie du commerce s'y fait par eau.

Les cabanes du Roi sont en assez grand nombre pour former un petit Village. Brue trouva ce Monarque sur le seuil de sa porte. C'étoit un petit homme, d'une figure assez agréable, les yeux vifs, la bouche riante, & les dents fort au Roi qui le traite à diner. blanches. Son habillement n'étoit pas différent de celui des Negres; excepté qu'il portoit sur la tête un chapeau à la Portugaise, & qu'il tenoit à la main une longue épée Espagnole, sur laquelle il s'appuyoit. Après les premiers complimens, il conduifit le Général François dans sa salle, & s'assir avec lui sur des sieges de bois. La conversation dura jusqu'à l'heure du dîner. Le Roi sit passer ses Hôtes dans une seconde chambre, où l'on avoit déja servi. Il s'assit avec ses femmes, mais en laissant une place entre la Reine & lui, qui fut remplie par le Général. Il ne parut que des femmes, pour fervir à table. Le dîner confifta dans une grande fricassée de Poulets & quelques plats de riz, de kuskus, & de biscuit. On prodigua le vin de palmier; & Brue ayant fait apporter de l'eau-devie, du vin de l'Europe & des confitures; le repas fut poussé jusqu'au soir avec de grands témoignages d'une satisfaction mutuelle. Le Général fit divers présens au Roi & à la Reine. Mais ceux qu'il fit au Roi lui furent si agréables, que ce Prince avoua qu'il n'avoit jamais rien vû de si magnifique. Il étoit passionné pour les armes à feu, & l'adresse ne lui manquoit pas pour s'en servir. Ses Sujets ne sont pas moins belliqueux. De bons Officiers en feroient d'excellentes Troupes; & les Anglois l'ont reconnu par plus d'une expérience. Quelques mois avant l'arrivée du Général Brue, sur quelques sujets de plainte qui regardoient les droits & les présens, ils envoyerent une Chaloupe bien armée jusqu'à Jereja. Le Roi qui avoit mis ses gens en embuscade, derriere quelques arbres, sur le bord de la riviere, reçut ses Ennemis avec un seu si vif, que pendant deux heures ils n'oserent paroître sur le pont; & vraisemblablement il auroit abîmé la Chaloupe, si le reflux de la marée n'étoit arrivé

BRUE. 1700.

Caractere des

Etablissement

Brue fe rend à

Bravoure de ce

Sageffe de leurs

femmes.

à propos pour tirer les Anglois d'embarras. Bientôt la paix fut conclue à l'avantage du Roi, qui fut bien payé de la poudre & des balles qu'il avoit employées à se défendre. Outre quantiré de Portugais qui vivent dans ses Etats, & qui lui payent un tribut annuel, ses Sujets sont composés de deux Nations Negres, les Bagnons (55) & les Flups. Les premiers habitent la rive Sud de la Riviere de Gambra, & forment une Nation civilisée, brave & industrieuse. Leurs femmes paroissent entierement livrées à l'économie domestique, & au soin de leurs familles, avec une application qui n'est pas ordinaire aux Negres. On rapporte que pour éviter la médifance & l'inutilité des discours, elles se remplissent la bouche d'eau pendant qu'elles sont au travail. Le Roi fait sa résidence au Nord (56) de Kasamansa. Il est idolâtre, lui & tous ses Sujets (57), & par conséquent plus facile à convertir que les Mahometans. C'étoit du moins l'opinion de Dom Juan Felipe, Gentilhomme Espagnol établi depuis long-tems dans le Pays, & si agréable au Roi, que ce Prince lui avoit donné en maria-

Espagnol marié à la fille du Roi.

narque.

son Beau-pere avoit embrassé secrettement le Christianisme. Il racontoit mêconversion se me que le ciel avoit confirmé cette conversion par un miracle. Un jour que le crette de ce Me- Roi étoit tombé dans un précipice, pat un faux pas que son Cheval avoit fait sous lui, il ne fit que prononcer avec confiance, Seigneur Jesus, avez pitié de moi; & par la vertu de cette priere il se retrouva dans son chemin, à l'étonnement extrême des témoins de sa chute; & sans sçavoir lui-même comment cette merveille étoit arrivée. D. Juan avoit offert aux Portugais du Pays de partager Juis Portugais les frais d'une Mission. Ils avoient refusé d'entrer dans une si pieuse intention : ce qui lui faifoit croire que c'étoit autant de Juifs déguisés, que la crainte de l'Inquisition avoit chassés du Portugal. Quoiqu'ils portent de grands chapelets il est certain, ajoute l'Auteur, qu'ils ne menent pas une vie fort chrétienne.

Dom Juan assura le Général qu'il avoit converti sa femme, & que le Roi

ge une de ses filles, qui ne manquoit ni de jeunesse, ni d'agrémens.

établis en Afrique.

Brue continue fon voyage. Harrive à Paska.

Liqueur nom. mée Farob.

Pour remercier le Général de ses présens, le Roi donna ordre à l'Alkade de Jereja de lui fournir des Chevaux, & lui prêta trois des siens. Après s'être arrêté six jours, Brue partit accompagné de seize personnes bien armées, de cincu Chevaux de bagage, & de deux Chevaux de main. Le premier jour, sa marche fut de dix lieues. Il arriva le foir à Paska, grand Village de Negres Bagnons, dont l'Alkade le reçut fort civilement. On avoit préparé, par l'ordre du Roi, trois grandes maisons pour le loger avec son cortege, & du fourage pour ses Chevaux. Il trouva un Bœuf & un Mouton tués pour son souper, un quartier de Cheval marin, de la volaille, du Poisson, du kuskus & du miel; enfin plus qu'il n'auroit fallu pour traiter cinquante personnes. Outre de l'eaux excellente & du vin de palmier, on lui servit une liqueur (58) qui se nomme Farob, & qui a quelque ressemblance avec la biere. Elle se fait avec certains fruits, dont les noms seront rapportés dans l'article des productions naturelles du Pays. On en met plus ou moins, à proportion de la force qu'on veut

<sup>(55)</sup> Autrement Bannons ou Baneays. Moore écrit Banyans dans son Voyage d'Afrique,

<sup>(56)</sup> A douze ou treize lieues de la mer, dit l'Auteur anonyme de la Relation qui est à la fin de le Maire, p. 125.

<sup>(57)</sup> Le même Auteur dit qu'ils adorent les Bois & les Forêts, parce que ces lieux sont remplis de Voleurs, & qu'ils les craignent beaucoup.

<sup>(58)</sup> Labat, Vol. I. p. 20. & fuiy.

donner à la liqueur. Après l'avoir fait bouillir, on la passe au clair dans de grands vaisseaux de terre, où la fermentation lui fait jetter une sorte d'écume ou de lie. Elle a l'odeur & le goût du pain de gingembre. Brue la trouva beaucoup plus agréable que le vin de latanier, dont les Sereres font usage; mais elle enyvre facilement.

BRUE. 1700.

Il avoit été surpris, dans sa marche, de voir le Pays si bien cultivé que Fertilité du pays. rien n'y paroissoit en friche. Les cantons bas étoient divisés par de petits canaux, & semés de riz. Au long de chaque canal, l'art des Habitans avoit élevé des bordures de terre pour arrêter l'eau. Les lieux élevés produisoient du millet, du maiz & des pois de differentes especes, particuliérement une espece noire qui s'appelle Pois negre, & qui fait d'excellentes soupes. Les mesons d'eau de ce Canton sont d'une bonté parfaite. Il s'en trouve qui pesent jusqu'à soixante livres. Leur graine est couleur d'écarlate, & le jus en est extrémement doux & rafraîchissant. Le Bœuf du Pays est excellent, mais le Mouton est si gras qu'il sent le suif. La Volaille & toutes les nécessités de la vie

y sont en abondance.

Entre Jereja & Paska, Brue rencontra une Caravane de Negres & de Negresses, qui attendoient son arrivée pour se garantir, par sa protection, de l'infulte des Flups, qui ne manquent guéres de piller ses Passans. Leurs Ca- Cabanes des Habanes sont fortifiées par un enclos de palissades, de sept ou huit pieds de hau-bitans. teur, qui a plusieurs entrées dans differens endroits du cercle. Les Cabanes font au centre, fort bien couvertes de feuilles de palmier. Celle où le Géneral fut logé avoit environ vingt pieds de largeur. Elle étoit composée de six chambres. Le Propriétaire lui dit que l'usage des enclos leur venoit également de la nécessité de se défendre contre les bêtes faronches & contre leurs Ennemis, Dix hommes y soutiendroient l'attaque de cent. Près d'un de ces enclos, Brue rencontra un Guiriot, c'est-à-dire, un Poete-Musicien du Pays, avec un bonnet de la forme d'une tête de Bœuf, couvert de certains grains Negre. jaunes (59), & défendu par deux grandes cornes. Cet Histrion s'approcha du Géneral, lorsqu'il l'eut reconnu pour le Chef de la Troupe. Il se mit à genoux devant lui, à trois pas de distance, en le regardant d'un œil fixe. Ensuite se levant de même, il se rerira sans avoir prononcé une parole.

Les Chauves-souris du Pays sont de la grosseur de nos Pigeons, avec de longues aîles pointues, qui leur servent à s'attacher aux arbres, où elles se tiennent suspendues, en formant ensemble des especes de gros pelotons. Les Negres en mangent la chair, après les avoir écorchées, parce qu'ils croyent que le petit duvet brun dont elles ont la peau couverte est un poison. C'est le feul de tous les Volatiles connus, à qui la nature ait donné du lait pour la

Poëte musicien-

nourriture de ses petits.

Chauves fourige monstrucuses.

Brue ayant remarqué, en chemin, des pyramides de terre dans plusieurs endroits, les avoit prises d'abord pour des tombeaux. Mais l'Alkade, qui lui servoit de Guide, l'assura que c'étoit la retraite des Fourmis, & l'en convain- gulieres des fourquit aussi - tôt en ouvrant un de ces terriers, dont le dehors étoit uni & cimenté, comme s'il eût été l'ouvrage d'un Masson. Ces Fourmis sont blanches, de la grosseur d'un grain d'orge, & fort agiles. Leurs demeures n'ont

Retraites fin-

qu'une seule ouverture, vers le tiers de leur hauteur, d'où elles descendent sous terre par une sorte d'escalier circulaire. Brue sit jetter, près d'un de ces terriers, une poignée de riz, quoiqu'il ne parût aucune Fourmi hors du trou. Mais dans l'instant il en sortit une légion, qui transporterent ce trésor dans leur magasin, sans en laisser le moindre reste, & qui rentrerent dans leur azile lorsqu'elles n'en trouverent plus. Ces especes de ruches sont si fortes qu'il n'est pas sacile de les ouvrir.

Le Roi de Jereja entretient à Paska une Garnison de cent Mousquetaires Negres, pour contenir les Flups fauvages dans la foumission, & lever le tribut auquel ils sont assujettis. La Ville, dont le nom signifie en langage Negre, Arbre ou Pavillon du Roi, contient environ trois cens Habitans. Ses fortifications confiftent en fix rangs de palissades. Brue y passa un jour & deux nuits, pour se donner le tems de renvoyer les Chevaux qu'il avoit amenés de Jereja, & pour s'en procurer d'autres. Il employa cet intervalle à visiter le Canton, qu'il trouva rempli de Negres occupés de l'agriculture, & les bords de la Riviere, qui fans être fort large ni profonde, nourrit un grand nombre de Crocodiles. Avec beaucoup de peine, il trouva des Chevaux, pour lui & pour les Blancs de son train; & deux Canots, conduits par des Negres, servirent au transport de son bagage. Mais l'après-midi du troisième jour étoit arrivé avant qu'il fût en état de partir.

Il s'arrêta la nuit suivante dans la maison d'un Espagnol, à une lieue de

Belle maifon d'un Espagnol.

Paska, & située sur la même riviere. Elle étoit commode, défendue par une quadruple palissade, dont la plus intérieure étoit flanquée de terre, & montée de huit piéces de canon. Le Maître se nommoit Don Juan Maldonado, natif de l'Isle de Cube, & si respecté des Negres, qu'il n'en passoit pas un qui ne vînt lui faire son compliment. Il ne manquoit jamais de reconnoître cette civilité par quelque petit présent, ne fut-ce qu'une aiguillée de fil de la couleur que ces Peuples aiment le plus, & dont ils ornent le collet & les manches de leurs chemises. Le Pays, autour de sa maison, présentoit une fort belle perspective. Les terres qui étoient sans culture consistoient en vastes prairies, entremêlées de petits bois de palmiers & de (60) polons. Dom Juan n'étoit pas marié, mais il profitoit de l'usage du Pays, qui permet d'avoir autant de femmes qu'on le défire. Brue admira ici l'adresse d'un Negre, qui tenoit son arc & ses stéches d'une main, tandis que de l'autre il conduisoit un Canor. S'il appercevoit un poisson, il étoit sûr de le percer; & sur le champ il retiroit la fléche avec sa proie. Entre les arbres, qui bordent les deux rives, Brue Oiseaux à voix trouva des Oiseaux de la grosseur des Trusches, dont la chair est fort grasse & de très-bon goût. Leur cri consiste à repeter les deux sillabes ha, ha, aussi distinctement que la voix humaine.

Il avoit plu-fieurs femmes Cans être marié.

humaine.

En quittant cet agréable Canton, Brue voyagea, pendant deux jours, dans un Pays qui n'est habité que par des Flups. C'est une espece de Negres indépendans, qui se sont établis entre la riviere de Gambra & celle de Cachao. Ceux qui ont été subjugués par le Roi de Jereja & les Portugais, sont assez civilisés; mais les autres, qui habitent les bords de la riviere de Kasamansa, forment

(60) C'est l'arbre qui s'appelle Fromage en re des Antilles, nomme Fromage de Hollande. Amérique; & que du Tertre, dans son Histoi-On en donnera la description.

une Nation sauvage & barbare (61) qui ménage peu les Etrangers, comme l'expérience l'a fait connoître aux Anglois & aux François. Ils ont peu de commerce avec les Blancs, & ne vivent pas mieux avec leurs voisins, contre lesquels ils ont perpétuellement la guerre. Les Negres des autres Nations Flups ou Floupn'auroient pas la hardiesse de traverser le Pays des Flups, s'ils ne trouvoient l'occasion des Voyageurs Européens, qui n'y passent pas même sans se mettre en état de ne craindre aucune insulte. A cette peinture que Brue fait d'un Peuple si farouche, on peut joindre ici le témoignage de deux autres Ecrivains. Le premier est un Voyageur anonyme, qui a publié de curieuses remarques sur cette Côte, à la fin du voyage de le Maire en 1682. Il observe que les Flups (62) possédent, jusqu'à six lieues dans les terres, tout l'espace qui est depuis la pointe Sud de l'embouchure de la Gambra jusqu'au Village de Bulol, à l'entrée de la riviere de San Domingo. Ceux, dit-il, qui habitent l'embouchure de la riviere de Zamenée, qui est la même que celle de Kasamansa, sont si sauvages, qu'aucune Nation n'entretient de commerce avec eux. Chacun d'eux a sa divinité, qui est l'ouvrage de son imagination. L'un adore des cornes de Taureau, l'autre une bête, ou un arbre, & leurs sacrifices se font avec autant de bizarrerie. Leur habillement ressemble à celui des Negres du Cap-Verd & des Habitans de la Gambra; c'est-à-dire, qu'il consiste dans une piece d'étoffe de cotton, rayé suivant la coutume du Pays, pour cacher uniquement leur nudité à la ceinture. Ils n'ont pas de succession établie pour les Rois. C'est le plus puissant qui se met en possession de l'autorité souveraine. Ils cultivent assez bien leurs terres, pour y semer du riz & du millet. Leurs richesses font de grands troupeaux de Vaches & de Chevres. Leurs Villages sont bien peuplés, & ne sont éloignés que d'un quart de lieue l'un de l'autre.

Les Flups qui habitent le côté du Sud de la riviere, sont d'une cruauté barbare. Ils n'accordent point de quartier aux Blancs qui tombent entre leurs mains, & l'on raconte même qu'ils en mangent la (63) chair. Cette Côte est mieux peuplée que celle de la Gambra. On ne compte que deux lieues d'un Village à

l'autre; & le plus proche de la mer n'en est qu'à un quart de lieue.

J'ai promis le rémoignage de deux Ecrivains. Le second est (64) un Voyageur Anglois, (65) qui parlant des Flups, Habitans naturels du Sud de la Gambra, les représente comme un Peuple tout-à-fait sauvage, mortel ennemi des Mandingos. Leur Contrée, dir-il, est d'une grande étendue, & leurs Villes sont fortifiées de pieux flanqués de terre. Quoiqu'ils vivent dans l'indépendance & qu'ils n'ayent pas de Rois, l'union est si bien établie parmi eux, que les Mandingos, en quelque nombre qu'ils soient, n'ont jamais pû les subjuguer. Leur caractere les rend également capables & d'oublier les bienfaits & de ne jamais pardonner les injures. Le même Auteur ajoûte qu'en 1731, une Chaloupe envoyée pour le Commerce à Kachao, par le Gouverneur de Jamesforr, ayant échoué malheureusement à vingt lieues dans la Gambra, sut attaquée par ces

(61) Les Portugais les appellent Bravos.

(62) Il les appelle Flouppes.

(63) C'est une opinion qui a peu de fondement en Afrique, & dont on ne laisse pas d'êere frappé de part & d'autre. Certains Negres croyent que les Blancs sont capables de les manger, comme les Blancs craignent de l'être par les Négres.

(64) Voyage de le Maire aux Isles Canaries, p. 124. & fuiv. Barbot, Description de la Guinée, p. 82. Mais il est clair que Barbot a copié le Maire & plusieurs autres.

(65) C'est Moore, dans son Voyage d'A-

frique, p. 36. Il écrit Floops.

BRUE. 1700. Nation des

Singularités de fon caractere.

cruels ennemis de l'humanité. L'Equipage, qui étoit composé de cinq Blancs & de sept Esclaves, se battit avec un courage extrême & tua un grand nombre de Flups. Mais la Chaloupe & tout ce qui lui restoit de défenseurs, auroient été la proie de ces Barbares, si le reflux de la marée ne les eut délivrés d'un si grand danger. En arrivant à Jamesfort, le Gouverneur Anglois leur fit présent à chacun d'un habit neuf, pour récompenser leur valeur. Ce trait confirme ce qu'on a déja rapporté d'après Brue; si ce n'est pas le même événement. avec quelque altération dans les circonstances.

Admiration des femmes pour Brue.

En traversant ce dangereux Pays, les François eurent à passer deux petites rivieres, qui tombent dans celle de Paska. Ils s'arrêterent deux nuits dans les cabanes de quelques Bagnons, qui se trouvent mêlés avec les Flups. Les femmes du Pays, n'ayant jamais vû d'hommes blancs, s'assembloient en foule autour du Géneral, pour admirer sa couleur, ses habits, ses armes, & sur-tout ses cheveux, qu'ils ne pouvoient croire naturels, parce qu'ils étoient fort longs. Il arriva le troisséme jour à Jamez, (66) à quatorze lieues de Paska. Jamez est l'endroit du Pays qui produit le plus de cire. Il s'y tient deux fois la semaine un marché pour le Commerce. Les Portugais, qui l'achetent sans préparation, la purifient & la font transporter à Kachao. On trouve ici moins de férocité à la Nation des Flups. Elle forme une espèce de République, sous le Gouvernement de ses Anciens. Les terres y sont bien cultivées; & les Portugais qui s'y sont établis ont des maisons fort agréables. Mais ils y sont infestés par les Mosquites (\*). Ce fur de-là que Brue renvoya ses Chevaux & qu'il prit des Canots pour le conduire jusqu'à Kachao.

Une lieue au-dessous de Jamez il entra dans la riviere de Kasamansa, deux

Riviere de Kafamanfa.

lieues au-dessus d'un Fort Portugais qui est sur la rive droite de cette riviere, en la remontant, c'est-à-dire au Sud. La Kasamansa va porter ses eaux dans la mer, au Nord de Rio San Domingo. Elle est assez large & assez profonde pour recevoir de gros Vaisseaux; mais la barre est si dangereuse à son embouchure, qu'il n'y peut entrer que des Canots, des Chaloupes & d'autres petits Bâtimens, qui n'y font pas même exempts de dangers. Le Pays est divisé par plusieurs rivieres, ou plutôt par des torrens sortis d'un grand lac qui se forme dans la saison des pluies, & qui se séchant ensuite, comme les torrens, ne compose plus qu'un marais. Brue passa par le Fort Portugais. Il consiste en deux demi-bastions, qui font face à la riviere, & deux bastions du côté de la terre, montés de quelques pieces d'artillerie. Une lieue plus loin, il trouva le Village de Bayto, où les Portugais ont une redoute ou un magasin palissadé, avec quinze petits canons. La Garnison est de quinze hommes, en y comprenant deux Officiers qui la commandent; mais il étoit aisé de juger, à la pâleur de leur visage & à l'enflure de leur ventre, que la situation de la Place est fort mal saine. Le Commandant reçut les François avec beaucoup de civilité, & les pressa de s'arrêter; mais Brue aima mieux s'avancer vers un Village de Negres Bagnons, situé sur un ruisseau qui passe par Ghinghin, & qui se jette dans la riviere de Kachao. Cependant il se repentit d'avoir re-

Fort Portugais & fa Garnison.

> nyme, qui est à la fin de le Maire appelle ce lieu Jam, & le place à sept ou huit lieues de l'embouchure de Rio San-Domingo. Il dit que François appellent Maringouins.

(66) Autrement Jam ou Yam. L'Auteur ano- les Portugais y ramassent beaucoup de cire qu'ils envoyent à Kachao & sur la Gambra. (\*) Espece de Mouches, que les Matelots

fuſó





Negres de Kachao et de Bissao qui preparent le Manioc , Nº XXIII

fusé les offres de l'Officier Portugais, car à peine eût-il fait cinq cens pas qu'il se vit engagé dans des marais fort humides, & percé jusqu'à la peau par une pluie qui le força d'entrer dans quelques cabanes de Negres, & d'y passer une fort mauvaise nuit. Le jour suivant il gagna un Village où le Roi des Bagnons fait sa résidence. Quoique ce Prince sût absent, ses Officiers fournirent au Géneral François autant de Chevaux & d'Anes qu'il en avoit besoin. Avec ce

fecours il arriva le même soir à Ghinghin, qui n'est qu'à cinq lieues de Bayto (67). Le Village ou la Ville de Ghinghin est situé à la source d'un ruisseau qui

fort de la riviere de Kasamansa, & qui tombe dans celle de San Domingo trois lieues au-dessus de Kachao, dont Ghinghin (68) n'est qu'à cinq lieues. C'est un lieu bien peuplé, moitié de Bagnons, moitié de Portugais qui s'y font établis, & qui font cultiver leurs plantations par les Gromettes, Esclaves Negres, qu'on employe au commerce de la cire. Le pays est agréable. Il Grand commerporte des fruits en abondance; & de toutes parts on y voit des Abeilles. Les ce de circ. Singes y sont en si grand nombre qu'ils y causent beaucoup de désordre; mais ils n'osent attaquer les ruches. La riviere de Ghinghin est divisée en deux bras par une Isle longue & étroite, au-dessous de laquelle ils se réunissent pour entrer dans la Kasamansa. Les Flups rendent le plus grand de ces deux Canaux fort dangereux. Un Capitaine François qui s'y étoit engagé dans une Chaloupe bien armée, avec vingt cinq hommes, pour retourner à Ghinghin par cette voie, découvrit une embuscade de cent Flups qui l'attendoient au passage. Avec toute la diligence qu'il fit pour avancer, il ne put éviter d'être poursuivi par ces Barbares, les uns à la nage, d'autres dans leurs Canots. Ils attaquerent la Chaloupe avec une extrême furie, & les François Furie des Flups. ne se virent libres qu'après les avoir tués presque tous à coups de fusil.

Ces deux bras de la riviere sont bordés d'une espece singuliere de citroniers, dont le fruit est tout-à-fait rond & la peau aussi fine que du parchemin. Il est rempli de jus, mais il ne porte aucune sorte de pepin ou de semence. Une lieue au-dessous de l'endroit où les deux bras réunis se jettent dans la ri-

viere de San Domingo, on trouve la Ville de Cachao.

Brue s'étoit attendu de trouver, à Ghinghin, une Pinace dont il s'étoit fait préceder; & n'en apprenant aucune nouvelle il envoya, dans un Canot, un de ses Facteurs avec un Interprête, pour se procurer des informations. Ils rencontrerent un Vaisseau Anglois, arrivé nouvellement de Lisbone, & chargé un Vaisseau Ande fruits & de vins, dont le Capitaine envoya aussi-tôt sa Chaloupe au Géneral, pour le délivrer d'inquiétude. En effet dans la joie qu'il eut d'apprendre que sa Pinace étoit à l'ancre près de Kachao, il se rendit immédiatement sur le Vaisseau Anglois, où il fut reçu avec toute la distinction dûe à fon caractere. Il y passa même la nuit. Le lendemain on lui fit voir un essein Abeilles quis'y d'Abeilles qui s'étoient établis à bord & qui y faisoient leur travail.

Le Capitaine Anglois conduisit Brue à Kachao. Ils rencontrerent la Pinace Françoise, qui attendoit les ordres de son Géneral; & le soir du même jour ils arriverent à la Ville, où-Brue prit son logement chez Dom Manuel

Arrivée des

Fiançois à Kar-Perere, Officier Portugais. Le jour suivant il envoya complimenter le Gouver-chao. neur par un de ses Officiers, & dans le cours de l'après-midi il reçut sa visite. Ce

BRUE. 1700.

Ghinghiu & fa

Tome II.

<sup>(67)</sup> Labat, Vol. V. p. 42.

re, ce lieu est nommé Guanguin. Mais chacun (68) Dans l'Appendix au Voyage de le Mai- se fait là-dessus des régles arbitraires.

Gentilhomme Portugais, qui se nommoit Dom Antonio de Barros, étoit né à Madere. Il offrit sa maison au Géneral, & lui sit porter quantité de rafras-chissemens. Après avoir passé quelques jours à Kachao, Brue monta sur la Pinace, qu'il avoit fait partir avant lui dans ce dessein, & retourna directement dans la riviere de Gambra.

Description de cette Ville.

Kachao est une Ville & une Colonie Portugaise, située sur la rive Sud de Rio San Domingo, à vingt lieues de son embouchure. C'est le principal Etablissement que les Portugais ayent dans ce Pays, quoique les Habitans, qui sont distingués par le nom de Negres Papels, leur portent une haine mortelle. Aussi n'ont-ils rien négligé pour se fortisser du côté de la terre. Ils y ont un rempart bien palissadé, avec une bonne artillerie. La Ville consiste en deux longues rues, traversées de plusieurs autres. Elle est environnée de marais, avec quelques petits cantons de terre labourable, où l'on recueille un peu de maïz & de riz, mais en si petite quantité qu'il ne peut fournir à l'entretien des Habitans (69). Comme il ne se trouve aux environs ni fermes, ni prairies, les Bœuss & les Vaches y sont aussi chers que rares. On y voit quelques Chevres, mais sans Porcs & sans Moutons.

Les maisons de la Ville sont de terre glaise, blanchies dedans & dehors. Elles sont fort grandes, mais leur hauteur n'est que d'un étage. Pendant la saison des pluies, elles sont couvertes de seuilles de lataniers; mais dans les tems secs, on ne les couvre que d'une simple toile, qui sustit pour les garantir du Soleil & de la rosée. Le climat est sujet à des rosées sort abondantes, sur tout près d'une si grande riviere & dans un Canton si marécageux. Il y a dans la Ville une Eglise Paroissiale & un Couvent de Capucins. La Paroisse est déservie par un Curé & deux Prêtres, d'une ignorance égale à leur pauvreté. En 1700, le Couvent des Capucins n'en contenoit que deux, qui étoient entretenus par le Roi de Portugal. Ils sont soumis à l'Evêque de S.

Jago.

Sa Garnison & fes fortifications.

La Garnison est composée de trente hommes, sous un Capitaine-Major, qui prend le titre de Gouverneur, & qui a sous lui un Lieutenant, un Alfère ou un Enseigne, & un Aide-Major. Dom Antonio de Barros occupoit (70) ce poste depuis long-tems. L'usage est de changer la Garnison tous les trois ans, terme qu'elle attend toujours avec imparience; car elle est si mal payée que la plûpart des Soldats ne font pas scrupule de voler pendant la nuit. Pour Officiers civils, le Roi (71) de Portugal a dans Kachao un Intendant, qui se nomme Sindiquante, un Receveur des droits, un Notaire & quelques Commis. Le droit d'entrée pour les Vaisseaux est de dix pour cent (72).

La Ville est défendue à l'Ouest par un Fort triangulaire qui se nomme Casaforte. Un de ses bastions sait sace à la riviere; mais n'ayant qu'une palissade, sans sossée, sans chemin couvert, étant même très mal pourvu de munitions, il est peu capable de désense. La riviere a plus d'un quart de lieue de largeur devant la Ville. Elle est assez prosonde pour recevoir des Bâtimens de la première grandeur, si les dangers de la barre ne les arrêtoient à l'em-

(69) L'Auteur anonyme qui est à la fin de le Maire n'en fait monter le nombre qu'à deux ou trois cens, p. 128.

(71) Labat, Vol. V. p. 57.

Roberts en 1725.

ois cens, p. 128. (72) L'Aureur anonyme dans le Maire, pa-(70) Il revint en Europe avec le Capitaine ge 128.



 $N^{\circ}XX$ 



bouchure. Les deux rives sont couvertes d'arbres; mais ceux de la rive du Nord sont les plus beaux de toute l'Afrique, (73) autant par l'excellence du bois, que par leur hauteur & leur grosseur. On feroit de leur tronc un Canot d'une seule piece, capable de recevoir le poids de dix tonneaux & beautéssinguliere. de porter vingt-cinq ou trente hommes. La marée remonte trente lieues audessus de Kachao. Il y pleut avec tant d'abondance qu'on l'appelle le pot de chambre de l'Afrique; comme Rouen, dit l'Auteur, est celui de la Normandie. Sa situation est à l'onzième dégré de latitude du Nord (74).

L'indolence des Portugais est extrême à Kachao. Quoique les vivres y soient chers, ils ne veulent pas prendre la peine d'élever de la volaille. Ils font Pottugais de Kachao, & leur réobligés pour leurs moindres besoins, jusqu'à celui de l'eau, de sortir de leurs gime. remparts avec une Garde; sans quoi ils seroient exposés aux insultes des Papels, leurs mortels ennemis. Cependant quelques-uns de ces Barbares se sont familiarisés avec eux, & demeurent même dans la Ville, dont ils composent environ la cinquiéme partie. Cette raison a fait donner à leur quartier le nom de Villa Quinta. Ils sont Idolâtres; mais pour le fond des mœurs ils ont pris la plûpart des usages Portugais, comme les Portugais ont adopté quelques-uns des leurs; sur-tout leurs débauches avec les femmes, que les deux Nations poussent à l'excès. Ils ne mangent de la chair qu'une fois par jour, au repas qu'ils appellent jentar, ou dîner. Leur rassiar, ou leur souper, est toujours maigre; & la riviere, quoique remplie de Legartos ou d'Alligators, leur fournit du poisson en abondance. Tous leurs repas commencent par les fruits, dont le Canton produit différentes sortes, sans culture & sans soins; tels que des guaves, des oranges, des citrons, des ignanes, des patates, des kurbaris, &c.

Quoiqu'on ne puisse sortir pendant la nuit à Kachao, sans courir quelque singuliere espédanger, & qu'on air soin de s'armer lorsqu'on est appellé dans la Ville par ce d'assains. quelque affaire pressante, il s'y trouve une espece de gens qui s'en font comme un métier. L'Equipage de ces Avanturiers nocturnes est fort remarquable. Ils portent sur leurs habits un petit tablier de cuir, avec une bavette qui ment. couvre une cuirasse ou une Côte de maille. Ce tablier, qui ne passe la ceinture que de quelques doigrs, est plein de trous, ausquels sont attachés deux ou trois paires de pistolers de poche & plusieurs poignards. Le bras gauche est chargé d'un petit bouclier. Au-dessous pend une longue épée, dont le fourreau s'ouvre tout d'un coup par le moyen d'un ressort, pour épargner la peine & le tems de la tirer. Lorsqu'ils sortent sans dessein formé, & seulement pour se rejouir, ils sont couverts, par dessus toute cette parure, d'un manteau noir, qui leur pend jusqu'aux mollets. Mais s'ils se proposent quelque avanture, c'est - à - dire, un duel à la Portugaise, ils ajoûtent à leurs armes une courte carabine, chargée de vingt ou trente petites balles, & d'un quarteron de poudre, avec un bâton fourchu pour la poser dessus en tirant. Enfin, pour achever une si étrange parure, ils ont sur le nez une grande paire de lunettes, qui est attachée des deux côtés à l'oreille. En arrivant au lieu de l'execution, le Brave commence par planter sa carabine, rejette son ils tuent leurs calmanteau sur le bras gauche, prend son épée de la main droite, &, dans cette posture, attend courageusement l'homme qu'il veut tuer & qui ne pense point

BRUE. 1700. Arbres d'une

Indolence des

Maniere dont

(73) Les Portugais appellent cette Rive Matea formosa.

(74) L'Auteur ne dit pas que cette latitude ait été observée.

à se désendre. Aussi-tôt qu'il le voit, il fait seu, en lui disant de prendre garde à lui. Il lui seroit fort difficile de le manquer, car cette espece d'arme à feu écarte tellement les balles qu'elle en couvriroit la plus grande porte. Si l'infortuné qui reçoit le coup n'est pas tout-à-fait mort, le meurtrier s'approche, en l'exhortant à dire Jesus Maria, & l'acheve à terre de quelques coups d'épée ou de poignard. Il arrive quelquefois que ces perfides affassins trouvent la partie égale, & qu'ils sont arrêtés par ceux dont ils menacent la vie. Mais ils se tirent d'embarras en protestant qu'ils se sont trompés, & qu'une autre fois ils sçauront mieux distinguer leur ennemi. Enfin il est toujours très-dangereux à Kachao de fortir la nuit, & l'Auteur ajoûte qu'il n'y a pas beaucoup plus de sureré dans toutes les autres Colonies Portugaises. Cependant le Gouverneur fait marcher dans les ténébres une patrouille de quesques Soldats, pour arrêter les vols & les autres désordres. Ce soin pourroit être de quelque secours au public, si les Gardes n'étoient eux-mêmes des Voleurs, d'autant plus redoutables qu'ils sont en grand nombre & comme privilégiés. Les maisons ne sont guéres plus sûres que les rues, parce qu'étant fort legeres, il est aisé d'en forcer l'entrée. Aussi ne manque-t'on pas d'y tenir des lanternes allumées pendant toute la nuit, & d'y avoir des Chiens de l'Europe, pour avertir par leur aboyement. Ceux du Pays n'aboyoient presque point. On fait veiller aussi les Domestiques, avec ordre de tirer sur rour ce qui paroît autour de la maison.

Précautions dont on use contr'eux.

Femmes de Ka-

Il y a peu de familles Portugaises, à Kachao, qui méritent véritablement ce nom. La plûpart sont de race mêlée, & même si noirs qu'à peine les distingue-t'on des Negres. Ces Portugais, foit blancs ou bazanés, mulâtres ou noirs, ont des femmes légitimes, & les tiennent fort resserrées dans leurs maisons. Celles qui sont blanches n'en sortent jamais pendant le jour, pas même pour aller à l'Eglise. L'usage des personnes de distinction est d'avoir des Chapelles domestiques pour les exercices de la Religion. Cependant les Dames d'une autre couleur, c'est-à-dire, noires ou mulatres, ont la liberté de sortir voilées. Les mantes, qui les couvrent, ne laissent voir de toute leur figure qu'un œil & les pieds. La jalousie des maris passe pour une marque d'estime & de tendresse. Dans les visites qu'on rend aux Portugais, on se garde bien de demander à voir leurs femmes, ou même de s'informer de leur fanté. Ce seroit assez pour s'exposer à quelque duel, de la nature de ceux qu'on vient d'expliquer, ou pour exposer une femme au poignard ou au poison. Les filles des Papels & les Esclaves sortent librement, sans autre habit qu'une pièce d'étoffe, de la longueur d'un pied & de six ou sept pouces de largeur, pour cacher leur principale nudité, mais ornées néanmoins de bracelets, de pendans d'oreilles & de ceintures de grains de verre. Lorsqu'elles sont mariées, elles portent le pagne.

Facilité que les. gers pour leCom-

Les Portugais de Kachao voudroient se reserver tout le Commerce; mais nent aux Etran- comme le Portugal ne leur fournit point assez de marchandises pour les enrichir, ils ont la prudence d'entrer en composition sur cet article. En sauvant un peu les apparences les Errangers sont sûrs d'être bien reçus; & les Officiers même de la Ville se prêtent facilement à ces petits artifices. Ainsi l'on y trouve toujours quelque Vaisseau François, Anglois, ou Hollandois, qui feint de manquer d'eau, ou d'avoir besoin de quelque autre secours.











Tom . II. Nº 28

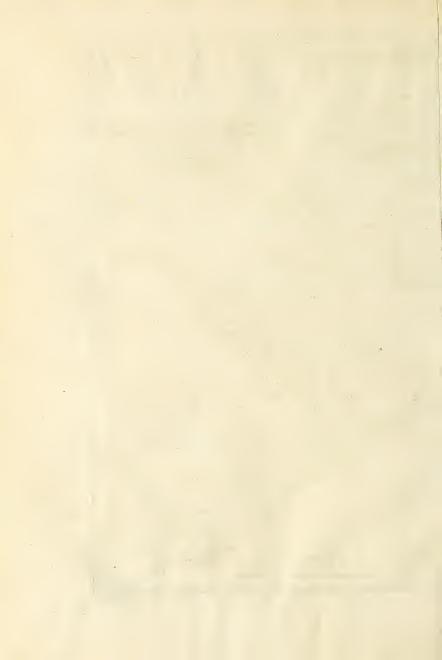

#### CHAPITRE

# Voyage du Sieur Brue aux Isles de Bissao & des Bissagos.

ES François avoient reconnu les avantages du commerce de Bissao (75) ou motif de ce L avant que de s'y être fait un Etablissement. Dès les années 1685 & 1686, voyage. Lafond, qui avoit fait le voyage de cette Isle en qualité de Facteur, en avoit tiré dix-huit cens Esclaves & près de quatre cens quintaux de cire. En 1686 & 1687, Bourguignon s'y étoit procuré sept cens Esclaves dans l'espace de 18 mois; & Lafond n'avoit eu besoin que de trois mois, en 1687, pour en ache-merce des Franter trois cens. Mais ce commerce étoit tombé dans la suite, jusqu'à l'arrivée du Sieur Brue au Senegal, en 1697. Il n'avoit pas trouvé un feul des Agens de sa Compagnie, qui eût été à Bissao par terre ou par mer. Cependant il reconnut bientôt que cette Isle méritoit l'attention d'un Directeur, & qu'année commune elle pouvoit fournir en échange, pour les marchandises de l'Europe, quatre cens Negres, cinq cens quintaux de cire, & trois ou quatre cens quintaux d'ivoire. C'est à sa situation qu'elle doit ces richesses. Elle est au centre de plusieurs autres Isles fort peuplées, & proche de plusieurs rivieres navigables, qui fortent du Continent.

Le premier dessein de la Compagnie Françoise étoit de former un Com- Projet d'une Coptoir dans une petite Isle, nommée l'Isle de Bourbon, à peu de distance de celle de Bissao. Mais après l'avoir examinée plus soigneusement, Brue la trouva trop petite, & se détermina d'abord pour celle de Bulam, où il se proposa d'établir une Colonie. Le 10 de Janvier 1699, il y envoya l'Eleonor de Roye, Vaisseau de la Compagnie, avec les Corvettes, la Mignone & l'Hirondelle, chargées de plusieurs Facteurs, d'un Chapelain, d'un Ingenieur, d'un Chirurgien, & de quelques Soldats avec leurs Officiers. Ces trois Bâtimens firent heureusement le Voyage, & trouverent l'îsle inhabitée; mais le Sieur Cartaing, qui avoit celui de s'établis la direction du projet, jugea dès la premiere vûe qu'elle étoit trop grande pour être défendue par le petit nombre d'hommes qu'il avoit sous ses ordres. Il envoya proposer aussi-tôt cette objection au Géneral, qui lui sit dire de former son Etablissement dans l'Isle même de Bissao, & d'y prendre possession du Fort des Portugais, s'ils prenoient le parti de l'abandonner, comme le bruit s'en étoit répandu.

Cartaing executa une partie de ces ordres. Il fit voile à Bissao. Il y fut bien reçu du Roi, qui lui prêta quelques maisons pour y déposer ses marchandises. & qui lui permit d'ouvrir un commerce fort avantageux avec les Habitans. Mais quelques mois après, on fut extrémement surpris de le voir arriver à Gorée. Il s'étoit vû forcé d'abandonner son entreprise par la mort d'une partie de ses gens, & par le triste état où la maladie avoit réduit les autres; sans de l'entreprise de compter les exactions du Gouverneur Portugais, qui prétendoit lever sur les marchandises Françoises un droit de dix pour cent. Brue, plus rempli que

Ancien Comçois à Bissao.

lonie à Bulara,

Il est changé en

(75) Labat, qui affecte de donner à tous les lieux d'Afrique des terminaisons, Françoises écrit Bissaux. Barbot met Bissos. Mais, chez tous les autres, c'est Bisso, qui est le nom Negro. Aaaa iii

BRUE. 1701. jamais de la nécessité de cet Etablissement, résolut de se rendre lui-même à Bissao; mais si bien accompagné, qu'il n'eut rien à redouter des Portugais & des Negres.

Brue entreprend de l'executer luimême,

Il étoit revenu depuis peu de Kachao & d'Albreda. Après avoir employé jusqu'au 21 de Février 1701 à faire ses préparatifs, il mit à la voile avec deux Vaisseaux et la Compagnie, la Princesse & l'Elteonor de Roye; les deux Corvettes la Mignone & l'Hirondelle; la Sirene, Galiote à bombes; le Saint Georges, Brigantin, & la Christine, Barque de provisions. Cette petite Flotte mouilla le lendemain près de la Pointe de Bagnon. Le soir, ayant levé l'ancre avec la marée, elle continua sa course jusqu'au 28. Elle étoit à la vûe de Saint Martin, Pointe Ouest-Sud-Ouest de l'Isse de Bisso, lorsque l'Eleonor avertit, par un signal, qu'il paroissoit un Bâtiment. De la Rue, qui commandoit la Princesse, entreprit aussi-tôt de lui donner la chasse, & le suivit en esset au Sud-Sud-Ouest, vers le Canal qui sépare les Isles de Kazegut & de Carache. Mais s'étant sié à son Pilote, qui croyoit y trouver assez de fond, il échoua doucement sur le sable. La même disgrace étoit arrivée au Vaisseau qu'il poursuivoit.

Il prend un Vaisseau Danois

Et deux Vaiffeaux Hollan-

dois.

Elle n'empêcha pas le Capitaine François d'armer aussi-tôt ses Chaloupes; mais l'autre se rendit sans résistance. C'étoit un Bâtiment Danois, commandé par Louis Batman, François de Dieppe, établi à Saint Thomas, une des Isles Vierges. Après avoir assuré cette prise, & remis la Princesse à flots, la Flotte Françoise alla mouiller, le 4 de Mars, sous la Pointe de Bernasel, dans l'Isle de Bissao, six lieues à l'Ouest du Fort Portugais. La même nuit, Brue apperçut des feux en mer; ce qui lui fit juger qu'il y avoit sur la Côte d'autres Bâtimens d'Interlope. Il découvrit en effet, avec la lumiere du jour, deux Vaisseaux à l'ancre, sous le vent de la Flotte. S'étant avancé pour les observer, il les reconnut en moins d'une heure pour des Hollandois. La Princesse arbora son Pavillon, &, portant droit au plus gros, tira un coup de canon pour le sommer de se rendre. Mais le Hollandois sit bonne contenance & parut disposé à se défendre. Alors de la Rue cessant de le ménager, lui envoya quelques bordées qui lui ôterent l'envie de combattre. Dans le même tems l'Eleonor donnoit la chasse à l'autre, qui se défendit vigoureusement; mais l'Equipage Hollandois désesperant à la fin de pouvoir s'échapper, se fit échouer volontairement, & se sauva dans ses Chaloupes. Les Negres, qui étoient à bord, profiterent de l'occasion pour briser leurs chaînes. Ils pillerent même une partie des marchandises, avec lesquelles ils gagnerent la terre en fautant dans la vase. Il fut impossible aux Barques Françoises d'arriver assez tôt pour prévenir ce désordre. Elles trouverent le Vaisseau abandonné, & le tillac couvert des restes du pillage. Les Negres de l'Isle, voyant un Vaisseau à sec, s'approcherent avec leurs arcs pour attaquer les François; mais la chûte de quelques-uns de leurs compagnons arrêta seur ardeur, & le Bâriment fut remis à flots par la premiere marée. Le plus considérable de ces deux Vaisseaux se nommoit l'Anne, de vingt-deux pieces de canon. L'autre, nommé le Peter, en avoit seize. Les deux Capitaines, Vandernotte & Jacob Kenoque, étoient morts de maladie sur la Côte.

Il ar 've à ItiC

Il at veà life

Brue alla jetter l'ancre, avec ses prises, sous le Fort Portugais de Bissao.

Quo que la Flotte Françoise y sût arrivée avec ses pavillons déployés, le Gou-

avec toute son artillerie. Mais Brue lui ayant fait suspendre son ressentiment, envoya la Mignone, commandée par le St le Cerf, avec ordre d'entrer dans une Crique fort proche du Fort; résolu de ne garder aucun ménagement avec les Portugais, s'ils continuoient de tirer sur cette Corvette ou sur la Flotte. Le Cerf

prier de descendre au rivage. Le Cerf descendit, & se laissa conduire dans le Fort, où le Gouverneur feignant d'apprendre qu'il étoit François, lui demanda si Cartaing étoit à bord. Sans s'expliquer nettement, le Cerf répondit que Cartaing seroit bientôt dans l'Isle. Alors le Portugais prenant un ton fort haut, déclara que si Cartaing paroissoit à Bissao, on le forceroit d'en sortir plus vîte qu'il n'y seroit entré, & que les François ne devoient pas esperer d'être soufferts dans l'Isle, ni même d'obtenir la liberté d'y descendre. Là-dessus, il conseilla au Capitaine de se rerirer, & de faire voile où ses affaires l'appel-

pouvoient être reçus dans l'Isle, parce qu'elle étoit comprise dans les limites de la Compagnie Portugaise en Afrique, & qu'il avoit une défense expresse du Roi son Maître d'y souffrir l'établissement d'aucune autre Nation. Le soir du même jour, il envoya son Alfere, ou son Enseigne, au Géneral, avec des explications dans la même vûe, & de grandes offres de service. Brue répondit qu'il étoit fort surpris qu'après avoir résidé si long-tems dans

Portugais y eussent bâti leur Fort; qu'il devoit apprendre à mettre de la distinction entre la Compagnie Françoise & les Interlopiers, puisque la Compagnie avoit un droit établi par Lettres Patentes d'exercer le commerce au long des Côtes, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona; droit qui excluoit toutes les autres Nations, comme il pouvoit en juger par les prises que la Flotte Françoise venoit de faire à ses yeux; que le meilleur parti qu'il eut à prendre, étoit de bien vivre avec la Compagnie, & de faire son commer-

mouilla si près du Fort, que le Gouverneur, nommé Dom Rodrigo de Olivera de Alfonça, prit le parti de lui envoyer demander qui il étoit, & de le faire qu'il reçoit du

1701.

Mauvais accueil Fort Portugais.

Au retour de le Cerf, & sur le récit des rodomontades Portugaises, Brue Il députe au Gouverneur & le fit monter Cartaing fur une Barque bien armée, pour aller complimenter de sa ménage peu. part le Gouverneur, lui faire des plaintes du coup de canon qu'il avoit fait tirer, & lui déclarer que le Géneral François du Sénegal étoit venu précisément dans la vûe de s'établir à Bissao. Cette députation rendit les Portugais plus moderés. Dom Alfonse reçut Cartaing fort civilement, & s'excusa sur l'accident du boulet. Cependant il continua de prétendre que les François ne

Réponse qu'il le Pays, il oubliât que les François y avoient exercé le commerce avant que les fait au Mossager

du Gouverneur.

ce sans apporter d'obstacle à celui d'autrui. Comme il falloit s'attendre qu'il employeroit tout son credit auprès de l'Empereur de Bissao, pour empêcher l'Etablissement François, Brue envoya de la Rue & Cartaing à la Cour de ce Prince, pour lui faire demander une prompte au- andience à PEmdience. Ils furent reçus fort civilement. L'Empereur promit de se rendre dans un jour ou denx à sa Capitale, & de déliberer avec le Conseil sur l'Etablissement

que le Géneral proposoit. Le 9 de Mars, ce Prince arriva de grand matin dans une maison qu'il avoit près du rivage, & fit donner avis de son arrivée à la Flotte Françoise.

Il demande une percur de l'ife.

BRUE.
1701.
Marche des
François en allant à l'Audience
de l'Empereur.

Cétémonies de l'Audience

Brue se disposa aussi-tôt à descendre. Il entra dans sa Chaloupe au bruit de toute l'artisserie de sa Flotte. En touchant à terre, sa marche sut ordonnée avec beaucoup d'appareil. Elle commença par deux Trompettes & deux Hautbois. Un Capitaine d'Infanterie, nommé de Segonzae, suivoit armé du sponton, à la tête de 25 Soldats, avec deux Sergens & deux Tambours. Les Facteurs de la Compagnie marchoient ensuite, deux à deux, devant le Géneral, qui avoit à ses côtés les deux principaux Capitaines de la Flotte. Les autres Officiers venoient après lui, suivis des Domestiques de sa Livrée, & d'un Corps de Matelots armés. L'artillerie fit une seconde décharge lorsque cette Troupe se mit en mouvement. Elle s'avança vers un grand arbre, entre le Fort Portugais & le Couvent des Francisquains. Là Brue trouva l'Empereur de Bissao, asfis sur un fauteuil. Ce Prince portoit un habit de moire verte, orné de quelques dentelles d'argent. Ses hautes-chausses étoient d'une belle étoffe de coton. Il avoit la tête couverte d'un bonnet de drap rouge, en forme de pain de sucre, & bordé par le bas d'un double rang de corde de chanvre. Ce bord de corde est la marque de son pouvoir absolu sur la liberté de ses Sujets. Quatre de ses femmes étoient assises à ses pieds; & les Seigneurs de sa Cout se tenoient debout en cercle, mais à quelque distance. Derriere eux, trois Negres d'une taille fort haute, jouoient d'un instrument qui ressemble à la flutte Allemande. Il y avoit quelques fauteuils placés vis-à-vis de l'Empereur.

Brue s'étant approché, l'Empereur se leva pour le recevoir. Ils se saluerent en se serrant plusieurs sois les mains; & l'Empereur répeta chaque sois, d'un air riant, vous étes le bien venu. Lorsqu'ils se furent assis tous deux, Brue commença son compliment, qui sut expliqué aussi-tôt par l'Interpréte de la Compagnie, à genoux entre l'Empereur & le General. Il contenoir en substance que la grande réputation de S. M. n'étant pas moins répandue en Europe qu'en Afrique, la Compagnie qui avoit appris en même tems sa bonté pour les Etrangers, & le soin qu'il prenoit de rendre son Peuple riche & storissant, par les encouragemens qu'il donnoit au Commerce, souhaitoit ardemment & lui demandoir la permission d'établir un Comptoit dans ses Etats, & d'y bâtir les Magassins nécessaires à cette entreprise, avec l'esperance que S. M. lui accorderoit

tout à la fois son consentement & sa protection.

L'Empereur répondit civilement, qu'il remercioit le Géneral de sa visite, & qu'il souhaitoit de vivre en bonne intelligence avec les François; mais qu'à l'égard de l'établissement il ne pouvoit se déterminer sans avoir consulté ses Dieux, en présence du Gouverneur Portugais, qu'il alloit saire appeller. Brue jugea que cette réponse avoit été concertée, car le Gouverneur arriva immédiatement, accompagné de son Alfere & de six Fusiliers Negres. Cependant il prosita de ce court intervalle pour representer à l'Empereur les grands avantages qu'il pouvoit tirer de l'ouverture du Commerce, sur-tout avec la Compagnie Françoise. Le Gouverneur en arrivant salua Brue, & sit une prosonde révérence à l'Empeteur, qui le reçut d'un air familier, sans se lever de son fauteuil, & qui le pria de s'asséoir.

Il fait appeller le Gouverneur Portugais & le ménage peu-

Réponse de

l'Empereur à la harangue du Gé-

neral.

Après un moment de filence, l'Empereur lui dit d'un ton sévere : » Vous » m'avez soutenu que le dessein des François étoit de bâtir ici, non-seulement un » Comptoir, mais encore un Fort. M'avez-vous dit la verité, ou n'est-ce » qu'une fable de votre invention? Le Gouverneur ne pouvant prouver ce

qu'il

qu'il avoit avancé, demeura quelque tems dans l'embarras. Enfin il répondit que les François ne pouvoient penser à bâtir un Comptoir sans le fortifier d'une maniere qui affurât la conservation de leurs marchandises; que le Roi son Maître ne le sonffriroit jamais, & qu'une entreprise de cette nature étoit contraire aux Traités du Portugal avec S. M. Imp. & ses Prédecesseurs. Brue prit la parole, pour expliquer hautement que ce qu'il demandoit n'étoit pas une nouvelle faveur, mais le renouvellement d'une ancienne alliance entre les deux Nations; que les injustes prétentions des Portugais avoient forcé le Sieur Cartaing de se retirer l'année d'auparavant; que la Compagnie ne pensoit point à bâtir un Fort ni même des Magasins de pierre, & qu'elle croiroit ses marchandises assez assurées par la protection de l'Empereur; que ce Prince étant le Maître dans son Isle, pouvoit accorder les faveurs qu'il jugeoit à propos, & n'avoit pas besoin de consulter des Nations Etrangeres. Cette réponse parut plaire à l'Empereur. Il se leva, & regardant le Gouverneur Portugais d'un air sombre, il lui dit qu'il trouvoit fort étrange qu'on prétendît lui imposer des loix dans fon Royaume; qu'il feroit voir s'il étoit le Maître, & qu'il sçavoit comment il devoit traiter ceux qui entreprendroient de s'opposer à ses volontés. Ensuite prenant Brue par la main, il le pria de le suivre. Il s'avança vers la mer avec ses femmes & ses principaux Courtisans, précedé de ses trois Joueurs de flutte. Il s'arrêta près d'un grand arbre, que les Habitans regardent comme une espece de Divinité, parce qu'il contient les images de leurs Dieux. Tout le cortége fit un grand cercle autour de cet arbre, tandis L'Empereur conque l'Empereur & ses femmes s'approcherent du tronc. Un Prêtre des Idoles, vêtu Gerémonies du d'un habit de plusieurs couleurs, d'où pendoient quantité de petites sonnettes, sacrifice. présenta au Monarque une coupe de calebasse, remplie de vin de palmier. Ce Prince la reçut sur la paulme de sa main droite, & ses femmes y joignirent aussi leur main pour la soutenir. Tous les Seigneurs, qui purent trouver place, sirent la même chose, & ceux qui n'en purent trouver soutinrent le coude des

BRUE. 1701.

Adresse du Ge

Alors l'Empereur s'adressant aux Divinités qui étoient placées dans les niches de l'arbre, leur répeta la demande du Géneral François, & leur demanda gravement leur avis. Brue avoit peu d'embarras pour la réponse. Il avoit pris soin de se la rendre favorable par les présens qu'il avoit faits secrettement au Prêtre, aux femmes de l'Empereur & à ses principaux Courtisans.

L'Empereur, après avoir arrosé l'arbre d'une partie de la liqueur, & versé le reste au pied, donna ordre qu'on amenat un Bœuf, destiné pour le Sacrisice. Le Prêtre se faisir de la Victime, lui coupa la gorge; & recevant le sang dans la même calebasse, il la presenta encore à l'Empereur, qui recommença ses aspersions. Ensuite ayant trempé un de ses doigts dans le sang, il s'approcha du Géneral, & lui roucha la main; mistere sacré, qui emporte un serment d'alliance perpetuelle. Après toutes ces formalités, il prit Brue par la main & le reconduisit au premier lieu de l'audience. On s'y assir. La musique cessa, & sur suivie, pendant quelques momens, d'un profond silence. Enfin l'Empereur s'adressa au Géneral dans ces termes : " Vous êtes le bien venu. Vous avez la li-» berté d'établir ici un Comptoir & des Magasins, dans les lieux que vous vou- ble au Génetal, " drez choisir. Je fais une alliance perperuelle avec vous & votre Nation. Je » vous reçois sous ma protection; & jusqu'à ce que vos maisons soient bâties, Tome II. Bbbb

La réponse des

BRUE. 1701.

» je vous prêterai les miennes. Lorsque l'Empereur eut fini ce discours, ses. » femmes, les Grands, & tous les spectateurs, pousserent un cri de joie, au-» quel les François répondirent par une décharge de leur mousqueterie & de » tout le canon de leur Flotte.

Brue s'étant levé aussi-tôt rendit graces à l'Empereur de ses bontés, & sit apporter les présens de la Compagnie. C'étoient de fort beaux calicos, de l'eau-

Présens qu'il Sait à l'Empereur.

de-vie & d'autres liqueurs, du corail, des verres ardens, des telescopes, des cristaux & plusieurs belles paires de pistolets, avec une épée à monture d'argent, & le ceinturon brodé. Les femmes de l'Empereur eurent aussi leurs présens, qui consistoient en petites galanteries de l'Europe. Toute l'Assemblée sut traitée avec de l'eau-de-vie; ce qui produisit de nouvelles acclamations. En se retirant, l'Empereur donna plusieurs fois la main au Géneral, & le fit conduire jusqu'à sa Barque par ses Joueurs de flutte, & par une partie de ses Courtisans. Le Gouverneur Portugais, qui avoit quitté l'Assemblée en apprenant la réponse de l'Oracle, rejoignit Brue en chemin, & lui sit un compliment sort froid sur l'avantage qu'il venoit d'obtenir. Brue lui répondit que ce qu'ils avoient à faire de mieux l'un & l'autre étoit de vivre en amis, jusqu'à ce que leurs differends fussent terminés par leurs Superieurs en Europe. Le Gouverneur s'y engagea nettement par sa promesse. Il pressa même les Officiers Le Gouverneur Portugais prend l'parti de la po-François d'accepter un dîner dans le Fort. Brue ne fit pas difficulté d'y confentir. On l'y recut avec une décharge de treize canons. Mais il arriva malheureusement qu'une piece étant chargée à boulet, brisa quelques pierres, qui blesserent le fils du Roi & quelques Seigneurs du Pays. Quoique ce fût le simple effet du hafard, les Negres en firent un crime aux Portugais, & l'attribuerent au ressentiment de ce qui s'étoit passé. Il s'éleva de grands cris, on courut aux armes, & les Habitans du Canton commençoient à s'assembler. Brue envoya Cartaing à l'Empereur pour l'informer de la verité, & le supplier d'arrêter le desordre. Sa priere ent l'effet qu'il avoit esperé. Après le festin, il fut conduit par le Gouverneur au Couvent des Cordeliers, où il fut traité avec de nouvelles politesses.

Free du Fort de Billao.

litelle.

Le Fort Portugais de Bissao est peu considérable. C'est un quarré d'assez grande étendue, qui n'a que trois bastions, parce que le quatriéme est demeuré imparfait; sans fossés, sans chemin couvert & sans palissades. Les courtines étoient fort basses & fort mal entretenues. L'artillerie consistoit en vingt piéces de campagne; mais il n'y avoit dans l'Arsenal que vingt fusils, outre ceux de la Garnison, qui étoit ou qui devoit être composée de quinze (76) Gromettes, c'est-à-dire de quinze Negres gagés. Le Gouverneur, son Lieutenant & son Alfere étoient les seuls Blancs. Ils avoient pour Sergent un vieux Créole noir de S. Jago.

Brue fe hate de-

Brue ne perdit pas un moment pour commencer l'édifice du Comptoir. bâtir un Comp- Tous ses gens furent employés au travail. Il se servit des Negres pour couper le bois de la charpente; mais au lieu de paille & de feuillage, il couvrit les toits de fort bonne tuiles, qu'il avoit apportées pour leste. Il fit un grand cabinet de briques, avec la précaution de les enduire de terre glaise & d'en-

> (76) Labat les appelle Gourmets; mais Bar- font les mêmes qu'on appelle Laptors sur le Sebot, Atkins, &c. s'accordent pour Gromet- negal & la Gambra. tas, qui est le nom Portugais. Ces Negres. .

blanchir les déhors, pour aller au devant de toutes les défiances des Negres. L'ouvrage fut pressé avec tant de diligence, que dans l'espace d'un mois le Comptoir fut en état, non-seulement de recevoir les marchandises & les Facteurs, mais de se défendre même en cas d'attaque. On avoit menagé, autour de la maison, des embrasures bouchées de terre & blanchies. Sous dans cet édifice. prétexte de se procurer de l'eau pour les Ouvriers & de se précautioner contre les accidens du feu, on avoit environné le Comptoir d'un fossé large de six pieds, sur autant de profondeur, avec une double haie d'épine, qui en défendoit l'approche. Brue n'avoit pas manqué, tandis qu'on travailloit aux embrasures, de prodiguer l'eau de vie aux Ouvriers Negres, pour écarter leur attention.

Après l'heureuse execution de son projet, il se rendit à la maison de campagne de l'Empereur, qui n'est pas à plus d'un quart de lieue du Fort Portugais. Le grand nombre de ses cabanes lui donne l'apparence d'un petit Village. La premiere porte étoit gardée par vingt-cinq ou trente Negres, armés de sabres, d'arcs & de fleches. On entre dans un labyrinte de bananiers, entremêlé de cabanes fort propres, qui sont la demeure des Femmes, des Enfans, & des Esclaves domestiques. Au centre est une grande place, au milieu de laquelle est un oranger d'une si prodigiense grosseur, qu'il couvre toute la place de ses branches. Brue trouva l'Empereur assis sous cet arbre, avec une douzaine de ses femmes & de ses enfans. Il étoit en deshabillé. Un pagne faisoit toute sa parure; mais il avoit son diadême sur la tête, c'est-à-dire, le bonnet bordé de corde. Après avoir fait donner au Géneral & à ses Officiers des chaises de bois, telles que la sienne, il se servit de la Langue Portugaise, qu'il parloit fort bien, & que Brue entendoit parfaitement. Ses discours furent civils. Il présenta du vin de palmier à la Compagnie. Il but à la santé du Géneral. On apporta des pipes, & la conversation dura trois heures.

BRUE. 1701.

Son habileté

Palais de l'Empereur de Billao.

#### II.

## Description de l'Isle de Bissao & des usages du Pays.

A circonférence de cette Isle est de trente-cinq ou quarante lieues. Sa Gr. perspective est d'autant plus agréable de la mer, qu'elle s'éleve insensiblement jusqu'au centre, où l'on découvre plusieurs hauteurs, qui sont moins des montagnes que des collines, entre lesquelles il se trouve des vallées & des sources d'eau assez fortes pour former des rivieres, qui vont se perdre dans l'Océan après avoir fertilisé toutes les parties de l'Isle. Aussi est-elle entiérement cultivée, avec un mélange de petits bois de palmiers, qui servent d'abris contre la chaleur. Les orangers y sont en abondance, avec les autres especes d'arbres qui sont propres au climat. Il y a peu de cabanes qui ne soient environnées de bananiers & de guaviers.

Le terroir est si riche & si fécond, qu'à la grandeur du riz & du maiz, on les prendroit pour des arbustes. Il s'y trouve, avec le maiz des deux especes, un autre sorte de grain qui lui ressemble. Il est blanc, & se réduit aisément en farine, que les Habitans mêlent avec du beurre ou de la graisse, pour en faire une pâte qu'ils nomment Fonde. Le maiz ne leur sert pas, comme au

Sa heauté & fa

Bbbb ii

BRUE. 1701. Senegal, à faire du pain ou du kuskus. Ils le mangent grillé. Cependant les plus curieux en forment quelquefois des gâteaux, nommés batangos, de l'épaisseur d'un doigt, & les font cuire dans des cercles de terre, comme la cassave en Amérique. Cette sorte de parisserie excite l'apperir, sur-tout lorsqu'on la mange fraîche, avec du beurre. Ils préparent le riz avec du beurre, ou sous la volaille. Les femmes du Roi en firent manger à Brue, qu'il trouva délicieux.

Les Bœufs & les Vaches font d'une groffeur extraordinaire dans l'Isle de

Bissao, & se vendent assez cher. Mais le lait & le vin de palmier sont en si grande abondance qu'ils ne peuvent être à meilleur marché, de même que les bananes, les guaves & les autres fruits. L'Isle est si remplie de bananiers, qu'une de ses parties en a tiré son nom. Les Portugais y ont planté du Manioc, dont ils faisoient d'aussi bonne farine qu'au Bress. On ne remarque pas que les Negres en prennent le goût, apparemment parce que leur paresse leur fait craindre la peine de le préparer. Cependant il s'en trouve quelques uns qui le cultivent; mais ce n'est pas pour en faire de la cassave ni de la farine. Ils le mangent grillé sur les charbons, ce qui le purge de son jus, qui passe pour nuisible. Les parates & les ignames font une grande partie de leur nourriture. Ils ont une grande quantité de Chevres grasses à courtes jambes; mais ils manquent de Moutons & de Chevaux. On prétend même que les Chevaux meurent auffi-tôt qu'ils ont goûté de l'herbe de l'Isle. On n'y voit pas de Porcs. Les Portugais & les Negres paroissent les mépriser également, sans qu'on puisse soupçonner ceux-ci d'être arrêtés par des scrupules de religion, puisqu'ils ne sont ni Juifs ni Mahometans; mais que faut-il penser des premiers? Leurs Vaches leur servent de monture au lieu de Chevaux. On leur fait un trou dans les narines, par lequel on passe une corde qui leur sert de

L'Isle n'a pas de Porcs ni de Chevaux.

Logemens des Infulaires.

bride; & si leur pas n'est pas fort vîte, il est extrêmement doux. Les Habitans demeurent dans des cabanes dispersées; car, excepté deux petits Villages qui se sont formés autour de l'Eglise paroissiale & du Couvent des Portugais, il n'y a rien dans l'Isle qui ait l'apparence d'une habitation réguliere. Le Couvent & sa Chapelle ont un grand air de pauvreté; mais ils étoient entretenus proprement. La Paroisse, qui est entre le Fort & le Couvent, regarde la mer, & n'est pas mieux bâtie que les maisons des Portugais, qui sont de terre blanchie & couvertes de paille. Elle a deux ou trois petites cloches, mais si peu de revenus qu'il ne peut suffire à l'entretien de ses Ministres. Les Paroissiens sont environ cent cinquante Negres & quatre cens femmes, qui se disent Portugais, quoiqu'ils soient aussi noirs que des Corbeaux. Brue vit à Bissao une Negresse blanche, née d'un pere & d'une mere noirs. Negresse blan- Elle fut mariée à un Negre, dont elle eut des enfans aussi noirs que leur pere.

she.

L'Isle de Bissao est fort peuplée, & le seroit beaucoup plus si elle n'étoit exposée aux incursions des Negres Biafaras, Balantes, Bissagos, qui infestent souvent ses Côtes. Les Biafaras vendent une partie de leurs Prisonniers aux Blancs, & facrifient le reste à leur Divinité, qui se nomme China.

Les Habitans de Bissao sont Papels. Cette Nation occupe une partie des Isles & des Côtes voisines, sur-tout au Sud de Kachao. Elle est mal disposée pour les Portugais, quoiqu'elle ait emprunté un grand nombre de leurs usages. Les femmes des Papels ne portent pour habillement qu'un pagne de coton .



Negres grimpans sur les Arbres.



avec des bracelets de verre ou de corail. Les filles sont entiérement nues. Si leur naissance est distinguée, elles ont le corps réguliérement marqué de fleurs & d'autres figures, ce qui fait paroître leur peau comme une piece de fatin travaillé. Les Princesses filles de l'Empereur de Bissao étoient couvertes de des Insulaires. ces marques, sans autre parure que des bracelets de corail, & un petit tablier de coton.

BRUE. 1701. Habillement

L'habillement des Seigneurs est peu différent de celui des conditions inférieures. C'est une peau de Chevre passée entre les jambes, qui leur couvre derriere & le devant du corps. (77) Ils portent à la main un fabre nud, & deux grosses bagues de fer, qui ont, au lieu de pierre, une perite plaque du même métal dont ils se servent comme de castagnetes. L'une est au pouce & Castagnetes qui l'autre au doigt du milieu. En les frappant l'une contre l'autre, ils expriment gage. mille choses qui ne peuvent être entendues de ceux qui ignorent cette méthode. Les Negres de Bissao sont excellens mariniers, & passent pour les plus habiles Rameurs de toute la Côte. Ils employent au lieu de rames de perites pelles de bois, qu'ils nomment pagales; & le mouvement qu'ils font pour s'en servir produit une sorte de musique, avec un faux-bourdon, qui n'est pas sans harmonie. Ils ont un langage qui est propre aux Papels, comme ils ont des usages qui leur sont particuliers. Le Commerce n'a pas servi peu à les civilifer. Ils sont Idolâtres; mais leurs idées de religion sont si confuses, qu'il n'est pas aisé (78) de les démêler. Leur principale Idole est une petite figure qu'ils appellent China, dont ils ne peuvent expliquer la nature ni l'origine. Chacun d'ailleurs se fait une Divinité suivant son caprice. Ils regardent certains arbres consacrés, finon comme des dieux, du moins comme l'habitation de quelque Dieu. Ils leur sacrifient des Chiens, des Cocqs & des Bœufs, qu'ils engraissent & qu'ils lavent avec beaucoup de soin avant que de les faire servir de victimes. Après les avoir égorgés, ils arrosent de leur sang les branches & le pied de l'arbre. Ensuite ils les coupent en pieces, dont l'Empereur, les Grands & le Peuple ont chacun leur partie. Il n'en reste à la Divinité que les cornes, qu'on attache au tronc de l'arbre jusqu'à ce qu'elles tombent d'ellesmêmes.

Religion de

Il ne paroît pas que l'Isle de Bissao ait jamais été troublée par des guerres civiles; preuve assez honorable de l'humanité des Habitans & de leur soumission pour leur Prince. Cependant ils sont sans cesse en guerre avec leurs voisins, qu'ils troublent, comme ils en sont troublés, par des incursions continuelles. Les Biafaras, les Bisfagos, les Balantes, & les Nalus (79), qui les environnent de toutes parts, sont des Nations fort braves, qui se battent nes & leurs guotavec la derniere furie. Les Traités de paix n'étant pas connus entre ces Barbares, il n'y a jamais beaucoup de correspondance entre eux dans les intervalles mêmes de repos. Loin de leur offrir leur médiation, les Européens trouvent leur intérêt à les voir souvent aux mains, parce que la guerre augmente le nombre des Esclaves. Mais ordinairement les incursions, de part ou d'autre, ne durent pas plus de cinq ou six jours.

Nations voids

(77) Barbot dit que c'est une peau d'Agneau particuliérement les Bois & les arbrespréparée & peinte en rouge. Description de la Guinée, p. 88.

(78) L'Auteur a dit ci-dessus qu'ils adorent Naloux & Analloux,

(79) La Carte de l'Afrique Françoise par de l'Isle les appelle Anallus. D'autres les nomment

Bbbb iii

Maniere dont la guerre fe fait entre ces Barbates.

Leurs triomphes & les honneurs qu'ils rendent aux morts.

Lorsque l'Empereur prend la résolution de porter la guerre chez ses voisins, il fait sonner le bonbalon, qui est une sorte de tocsin; & ce signal rassemble en certains lieux les Officiers & les Soldats. Ils y trouvent la Flotte Royale, qui est ordinairement de trente Canots. Chaque Canot reçoit vingt hommes, dont le Commandant répond. Il est rare que l'Empereur prenne lui-même la conduite de ces expéditions; mais il consulte ses dieux avant l'entreprise par le sacrifice de plusieurs victimes, dont la chair ne se partage qu'entre lui, les Prêtres & fon armée. Comme les divinités de bois font toujours dans les intérêts du Prince, la réponse ne manque point de lui être favorable. Alors les Trouppes s'embarquent avec une vive confiance, & la course est tellement reglée qu'elles arrivent sur le terrain ennemi pendant les ténébres. Elles débarquent sans bruit. S'il se trouve quelque cabane écartée & sans défense, elles l'environnent, la surprennent; & se saisssant des Habitans & des effets, elles se rembarquent aussi-tôt. Si les Habitations sont capables de se défendre, l'attaque n'est pas si brusque. On se met en embuscade du côté de quelque riviere ou de quelque fontaine, & l'on cherche l'occasion d'enlever furtivement quelque ennemi. Au moindre avantage de cette nature, on s'attribue la victoire, & l'on retourne en triomphe. La moitié du butin appartient à l'Empereur. Le reste se divise entre ceux qui l'ont enlevé. Tous les Esclaves sont vendus aux Européens, à moins que dans le nombre il ne se trouve quelque Negre d'un rang distingué, qui est ordinairement racheté par sa famille ou ses amis, en donnanr à sa place deux autres Esclaves ou cinq ou six Bœufs. Les Guerriers de l'expédition font parade de leurs avantages dans toutes les parties de l'Isle. Ils montrent leurs blessures. Ils se font suivre de leurs Prisonniers. Leur usage n'est pas de les maltraiter, comme dans le Nord de l'Amérique; mais de les accabler de reproches, & de les forcer à chanter les louanges de leurs Vainqueurs. C'est une espece d'ovation qu'ils appellent cavalarze; nom tiré apparemment des Portugais. Mais s'il arrive au contraire que l'entreprise soit malheureuse, les Prisonniers courent grand risque d'être facrifiés; fur-tout lorsqu'on a perdu quelque personne riche ou d'une famille puissante. Ceux qui perissent dans ces occasions reçoivent des honneurs publics, par des chants, & des danses au son du rambour. Les femmes, qui sont les principales actrices de la pompe funébre, expriment leur douleur d'une maniere qui inspire la compassion. Elles s'arrachent les cheveux, elles se déchirent la peau, & leurs cris ne peuvent être représentés. Lorsqu'elles sont fariguées d'un si rude exercice, on leur donne du vin de palmier en abondance. Ce rafraîchissement les met en état de recommencer la scene, & leur fournit une nouvelle source de larmes, jusqu'à ce que le corps air recu la fépulture.

Pouvoir despotique de l'Empeteur-

L'Empereur de Bissao jouit d'une autorité sort despotique. Il a trouvé une voie fort étrange pour s'enrichir aux dépens de ses Sujets, sans qu'il lui en coûte jamais rien. C'est d'accepter la donation qu'un Negre lui sait de la maison de son voisin. Il en prend aussi-tôt possession. Le Propriétaire se trouve dans la nécessité de la racheter ou d'en bâtir une autre. A la vérité, le moyen de se vanger est facile, en jouant le même tour à celui de qui on l'a reçu. Mais l'Empereur n'y peut rien perdre, puisqu'il ne hazarde que de gagner deux maisons pour une. Ce pouvoir arbitraire s'étend sur tous ceux qui habitent

Exemples.

dans l'Isle. Un jour, l'Empereur de Bissao avoit consié à la garde des Portugais, un Esclave qui se pendit. C'étoit lui, naturellement, qui devoit supporter cette perte. Mais il ordonna que le cadavre fût laissé dans le même lieu, jusqu'à ce que les Portugais lui fournissent un autre Esclave. Le désagrément de voir pourrir un corps devant leurs yeux, leur fit prendre le parti d'obéir. Dans une autre occasion, deux Esclaves qu'il avoit vendus s'échapperent de leurs chaînes, & furent repris par ses Soldats. L'équité sembloit demander qu'ils fussent restitués à leur Maître. Mais l'Empereur déclara qu'ils étoient à lui, puisqu'ils s'étoient remis en liberté, & les revendit sans scrupule à d'autres Marchands. Le Sieur de la Fond, Agent de la Compagnie Françoise, s'étoit procuré un Negre qui jouoit excellemment d'un instrument du Pays, nommé balafo. L'Empereur, qui entendit louer le talent de cet Esclave, souhaita de l'acheter; & l'Agent, pour l'intérêt de sa Compagnie, consentit à le vendre. Mais le Negre s'étant échappé de la maison de l'Empereur, retourna sur le Vaisseau de la Fond, qui lui demanda avec suprise pourquoi il avoit abandonné son Maître. L'Esclave répondit que l'usage de la Cour étoit de tuer les Musiciens à la mort du Prince, pour l'accompagner & le rejouir dans l'autre monde; & que les Blancs n'ayant pas cette cruelle coutume, il préferoit leur esclavage à celui de l'Empereur. Cependant il fut reclamé par ce Maître impérieux, qui ne craignit pas de démentir son propre exemple; & l'Agent François n'osa refufer de payer le prix de l'Esclave.

A la mort des Empereurs de Bissao, les femmes qu'ils ont aimées le plus tendrement & leurs Esclaves les plus familiers sont condamnés à perdre la vie, & reçoivent la fépulture près de leur Maître, pour le servir dans un autre monde. L'usage étoit même autrefois d'enterrer des Esclaves vivans avec le Monarque mort. Mais il paroît que cette coutume est abolie. Le dernier Roi n'eut qu'un Esclave enterré avec lui; & celui qui regne à présent paroît disposé à détruire entiérement une Loi si barbare. Un Seigneur du Pays avoit donné ordre en mourant qu'on enterrât près de lui trois jeunes filles, qu'il avoit choisies pour cet affreux sacrifice. L'Empereurles vendit, & donna l'argent

aux héritiers du mort.

En parlant de la guerre, on a nommé le tocsin qui sert à rassembler la mi- Tocsin militaire lice des Negres. Il porte dans cette Isle le nom de bonbalon. C'est une sor- lon. te de trompette marine, mais sans corde, avec beaucoup plus de grosseur & le double de la longueur. Elle est d'un bois leger. On frappe dessus avec un marteau de bois dur, & l'on prétend que le bruit se fait entendre de quatre lieues.L'Empereur a plusieurs de ces instrumens au long des Côtes & dans l'intérieur de l'Isle, avec une Garde pour chacun; & lorsque le sien a donné le signal, les autres repétent autant de fois les mêmes coups & sur les mêmes tons; de sorte que ses volontés sont connues, en un moment, par la maniere de les communiquer, Si quelqu'un refuse d'obeir, il est vendu pour l'esclavage. Ce châriment politique tient tout le monde dans la foumission; & l'Empereur, pour qui la désobéiffance est utile, se plaint quelquefois de trouver ses Sujets trop ardens à le fervir.

Au lieu de la qualité de Roi, la plûpart des Ecrivains lui donnent celle d'Empereur, parce que l'Isle étant divisée en huit ou neuf Provinces, ils préten- sa qualisée dent que le titre des Gouverneurs répond à celui de Rois. Mais pour confir-

Ulages barbares à la mort des Rois de Bisao.

mer cette remarque, il auroit fallu nous apprendre quels titres ils portent ent effet dans la Langue du Pays, & ce qu'ils signifient dans les Langues de l'Europe.

§. III.

## Voyage dans l'Isle de Bulam.

Motifs de ce voyage. TANDIS que le Comptoir se formoit à Bissao, Brue entreprit de visiter l'Isse de Bulam, où son premier dessein avoit été d'établir une Colonie. La grandeur de l'Isse l'avoit fait renoncer à ce projet; mais il lui restoit des impressions avantageuses du Pays, & quelque esperance d'en tirer de l'avantage pour les interêts de la Compagnie. Dans cette vûe, il prit deux Barques, montées par les Laptots de Gorée, & par quelques Papels qui avoient traversé les Détroits dans leurs expeditions, avec deux Pilotes François qu'il se proposoit de laisser à Bissao après son départ, pour examiner les Côtes & pousser le Commerce.

Tiles des Sorciers & de Bourbon.

Il mit à la voile entre l'Isle des Sorciers & celle de Bourbon, portant au Sud, pour doubler la Pointe de l'Isle Formosa. Les apparences de celle ci répondent fort bien à son nom. Elle est couverte de grands arbres, excepté sur les Côtes, qui sont basses & qui ne presentent que des arbrisseaux. Le terroir parosit uni & fertile; mais il manque d'eau frasche, & c'est apparemment ce qui le rend désert. Brue se sentoit beaucoup de penchant à descendre au rivage, pour observer un si beau Pays. Quelques raisons lui firent remettre ce dessein à d'autres tems. Il remarqua seulement que la longueur de l'Isle est d'environ deux lieues, sur une de largeur. On en compte cinqu'elle Pointe Sud-Est

Isle Formola.

de Bissao jusqu'à la Pointe Nord-Est de l'Isle Formosa.

Obfervation fur les Détroits de ces Ifles.

En doublant cette Pointe, on entre dans le bras d'une grande riviere, qui sépare la Peninsule de Biasaras de l'Isle de Bulam. L'entrée de ce Canal peut avoir une bonne lieue de largeur. Ses rives sont hautes, & la mer y bat avec assez de violence, à proportion de la force des marées. Comme le desse déneral étoit de reconnoître soigneusement tous ces passages, il avançoit la sonde à la main. Entre la Pointe Ouest de la Peninsule de Biasaras & la Pointe Est de l'Isle Formosa, il trouva depuis deux & trois jusqu'à sept brasses, & qu'il est nécessaire de suivre le milieu du Canal pour éviter les bancs qui le resserrent beaucoup, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la Pointe Nord-Est de l'Isle

de Bulam.

Dangers de la plûpart des Biafaras.

En sondant, avec trop peu d'attention pour le reste, les deux Barques échouerent vis-à-vis l'une de l'autre. Le ressux, qui est d'une extrême rapidité dans le Canal, les laissa si vîte à sec, qu'on n'est pas d'autre parti à prendre que d'y faire la garde, en attendant le retour de la marée. Il est dangereux de demeurer exposé aux Negres de Biafaras. Leur avidité pour le butin les rend attentiss à tous les Bâtimens qui s'approchent de leur Côte, & rarement manquent-ils de les insuster. Ils attachent à leurs pieds, dans ces occasions, des semelles d'écorce d'arbre, longues de deux pieds & larges de sept ou huit pouces, avec lesquelles ils marchent sur la vase sans enfoncer; à peu près comme les Sauvages du Canada sont pour marcher sur la neige. Que que les deux Barques sussess du Canada sont pour marcher sur la neige. Que que les deux Barques sussess sur caindre des Ennemis si méprisables a

569

prisables, l'Equipage demeura sous les armes jusqu'à l'arrivée des flots.

En doublant la Pointe Nord - Est de Bulam, on trouve une Crique large d'une lieue, & d'environ la même profondeur, au milieu de laquelle il y a toujours trois ou quatre brasses d'eau, & dont les bords sont couverts d'ar- autour de Bulam. brisseaux. Dans le mauvais tems, c'est une fort bonne retraite pour les petits Vaisseaux. De cette petite Baye jusqu'à la Pointe Sud, le mouillage est sûr & commode au long de la Côte, pour les plus grands Bâtimens. Mais il faut connoître contrariété des la nature des marées. Brue en sentit la nécessité par son experience; car à peine marées & des eut-il gagné la Pointe Est, que la même marée qui l'y avoit conduit lui devenant contraire, produisit le même effet que le ressux. Il n'eut pas d'autre ressource que de gagner aussi-tôt le rivage, & d'amarrer contre les arbres, à l'exemple d'un Canot de Bissagos, qui se trouvoit dans le même cas. Il passa la nuit dans ce lieu. Ses tentes n'empêcherent pas qu'il n'y fût fort mouillé, & qu'il n'eût beaucoup à souffrir d'un violent ouragan, accompagné de tonnerre & de pluie; outre l'irregularité des courans, qui lui firent craindre d'être enlevé de dessus ses ancres, & de se briser sur la Côte. L'obscurité d'ailleurs étoit si épaisse, que les objets les plus proches ne pouvant être distingués qu'à la lueur des feux, il n'étoit pas possible de se hasarder en mer. Le jour suivant ramena un tems plus tranquille. Les Bissagos, qui avoient passé la nuit sur le rivage, avec beaucoup d'inquietude pour leur Canot, s'approcherent des Barques Françoises après les avoir long-tems observées. Brue les y encouragea par des signes d'amitié, & leur sit parler par ses Interprétes. Il en vint trois à bord, qui furent traités civilement. On les fit boire. On leur offrit quelques perits presens. Enfin tous les autres s'avancerent, au nombre de quinze.

Brue leur ayant déclaré le dessein qu'il avoit de traverser l'Isle, & de chasser en chemin, ils s'offrirent volontairement à lui servir de Guides. Il en prit sept, & laissa le reste dans ses Barques, sous prétexte d'assister ses gens; mais en effet pour lui servir d'otages pendant sa course. Après avoir doublé la Pointe Est de Bulam, il découvrit une belle riviere, de la largeur d'une lieue, & d'une profondeur à recevoir les plus gros Vaisseaux. Ce fut là qu'il reconnut la cause de cette contrarieté qui l'avoit surpris dans les marées & les courans. Le canal, ou la riviere, qui est entre l'Isle de Bulam & la Peninsule de Biafaras, fait partie de la grande riviere, nommée Rio grande, qui se divise en deux bras à la Pointe Sud-Est de Bulam. Il arrive de-là que la marée entrant par deux ouvertures, les flots du canal du Sud, qui vont impérueusement à l'Est, forcent ceux du canal du Nord, qui est plus étroit & plus creux que l'autre, à retourner sur eux-mêmes, & forment ces courans rapides & incertains, qui obligent de jetter l'ancre pour ne pas perdre, par le reflux, ce qu'on a gagné

à la faveur de la marée.

Depuis la Pointe Nord-Est de Bulam jusqu'au Sud-Est, l'ancrage est excellent, entre douze & vingt brasses d'un très-bon fond. La Côte est unie, & couverte de grands arbres. Les terres interieures sont cultivées en plusieurs endroits, & presentent une perspective agréable. Quatre gros ruisseaux se déchargent dans la Baye, qui est large d'environ deux lieues. Elle forme un Port très-commode pour toutes sortes de Vaisseaux.

Dans la Peninsule de Biafaras, à l'opposite du lieu où les Barques Françoises avoient jetté l'ancre, on trouve trois sources d'eau fraîche qu'on a

Tome II. Cccc

BRUE. 1701. Bons ancrages

Rencontre de quinze Biflagos.

Explication dea

Les trois fon-

BRUE. 1701. Brue descend dans l'Isle de Bunommées les trois Fontaines. La riviere en est éloignée d'une lieue.

Brue laissant ses deux Barques amarrées avec le Canot des Bissagos, defcendit au rivage, accompagné de dix-huit Blancs, de douze Laptots, & de plusieurs Negres armés, sans compter les sept Bissagos. Il laissa un Officier avec le reste de ses gens, pour garder les deux Barques, & tenir l'œil ouvert sur le Canot & sur les huit hommes qui y étoient restés. Après avoir marché l'espace de six cens pas, & s'être dégagé des Bois qui bordent la Côte, il trouva un Pays fort agréable, qui paroissoit avoir été habité, & qui est encore cultivé tous les ans par trois ou quatre cens Bissagos, qui viennent y semer leur riz, leur maiz & leurs légumes, & qui se retirent dans leur Pays Description de après la moisson. Le terrain s'éleve insensiblement jusqu'au pied de quelques collines, qui fervent comme de base à des montagnes plus élevées. Mais les plus hautes ne sont ni escarpées ni steriles. Elles sont convertes de grands arbres. Les côtés font capables de culture; & l'on voit fortir, des fréquentes vallées qui les séparent, quantité de petits ruisseaux, qui, suivant le témoignage des Bissagos, ne tarissent jamais dans les plus grandes chaleurs.

cette Iile.

Sa fertilité.

Le terroir est gras, riche & profond, autant qu'on en peut juger par la hauteur des arbres qu'il produit. Il s'y trouve des palmiers de toutes les especes. On y voit aussi des chênes verds, les uns droits, d'autres tortus, qui paroissent très-propres aux édifices; & des poiriers de la même espece que dans les Isles de l'Amérique. Le bois en est fort bon pour toutes sortes d'usages, pourvû qu'on apporte un peu de soin à le garantir de certains insectes qui l'alterent beaucoup. Le rivage offre une pierre grife d'un beau grain. Toutes les rivieres ont du sable fort net; & la mer jette sur les Côtes une si grande quantité d'Huitres & d'autres coquillages, qu'on ne sçauroit manquer de ciment. La Pointe Sud de l'Isse est une Prairie naturelle, où le pâturage est excellent. On y voit des troupeaux de Vaches & de Chevaux sauvages. Les Chevaux sont petits; mais les Taureaux & les Vaches paroissent d'une grosseur extraordinaire. Les Cerfs, les Daims, les Busses ne sont pas en moindre abondance. On rencontre même quelques Elephans, qui viennent sans doute du Continent.

Pourquoi elle eft déferte.

L'Isle de Bulam appartenoir anciennement aux Biafaras; mais les Bissagos, leurs Ennemis, leur ont fait une guerre si cruelle, qu'après en avoir enlevé un grand nombre pour l'esclavage, ils ont forcé le reste de se renfermer dans leur Pays. Cependant les Vainqueurs n'ont jamais entrepris de se mettre en possession de leur conquête. Ils s'y rendent, chaque année, au nombre de trois ou quatre cens, pendant les mois de Fevrier, de Mars, d'Avril & de Mai, pour y faire leurs Lugans, ou leurs Plantations; & la fin de la moisson est le signal qui les rappelle chez eux. S'il s'y en trouve dans d'autres tems, comme à l'arrivée du Géneral François, ce sont ou des Avanturiers qui vont ravager les Côtes des Biafaras, ou des Chasseurs qui viennent tuer des Elephans. Ces animaux sont toujours une riche proie pour les Negres, qui, outre le profit des dents, se nourrissent long-tems de la chair. C'est cette destruction qui empêche les Elephans de multiplier, comme ils feroient nécesfairement dans une Isle où il ne se trouve pas de Lions, ni d'autres bêtes de proie qui leur fassent la guerre.

Bulam ne manque pas d'Oiseaux, soit de passage, soit naturels au Pays. La mer y est remplie de Poissons. Les Tortues & les coquillages de toute espece

y sont en si grande abondance que l'homme le plus paresseux y peut vivre avec peu de travail. Brue, & tout son cortege, qui n'avoient avec eux que du biscuit, du vin & de l'eau-de-vie, ne laisserent pas de faire fort bonne chere pendant quelques jours, qu'ils employerent à faire le tour de l'Isle. Ils la trouverent charmante dans toutes ses parties, & fort propre à l'établissement d'une la propre à l'etablissement Colonie, qui ne manqueroit pas de devenir bientôt riche & florissante. Le d'une Colonie. Commerce y seroit avantageux avec les Portugais & les Negres des Pays voisins, non-seulement en marchandises de l'Europe, mais même en productions du Pays, telles que le sucre, le rum, le coco, l'indigo, le coton, le roucou, &c. qui n'y réussiroient pas moins que dans les Isles de l'Amérique. Il seroit d'autant plus aisé d'y établir des Manufactures de sucre, que les cannes viennent en perfection au Senegal, d'où l'on pourroit en tirer facilement; & la plus grande partie de l'Isle étant déja défrichée, les plantations s'y feroient sans peine. Les Esclaves qui sont si chers en Amérique, se trouveroient ici à bon marché. On pourroit s'assurer la possession tranquille du

Brue mit quatre jours à faire le tour de l'Isle. Quoique fatigué en retournant à ses Barques, il s'applaudit beaucoup d'un voyage, qui le confirmoit dans la résolution d'établir une Colonie à Bulam, semblable à celle de l'Isle das Vaccas, ou des Vaches, sur la Côte d'Hispaniola. Suivant son calcul, l'Isle de Bulam a huir ou dix lieues de longueur, de l'Est à l'Ouest; cinq de largeur,

Pays, soit par un Traité avec les Bissagos, ou par la voie de la force, en

du Nord au Sud, & vingt-cinq ou trente de circonference.

les châtiant s'ils entreprenoient de s'y opposer.

Après avoir fait ses observations par terre, il entreprit d'en faire le tour tout par met, sur ses Barques, pour reconnoître parfaitement les Bayes, les Rocs, les Ports & les profondeurs. Il partit avec des provisions fraîches, en suivant la même direction qu'il avoit prise pour venir. La sonde, qu'il n'abandonnoit pas, ne put lui faire trouver de passage entre l'Isle de Bulam & l'Isle Formosa. C'est un banc continuel, où le moindre vent met la mer dans une grande agita- fible entre Bulare tion. Il y envoya les Bissagos dans leur Canot, avec la précaution d'en rere- & Fotmosa. nir quatre, pour la sûreré de deux Pilotes dont il les sit accompagner. Quoique la marée fût pleine, le Canot toucha le fond dans plusieurs endroits, & les Negres furent obligés de se jetter dans l'eau pour le tirer au travers des rocs, sur une basse de la plus dure espece. Il rejoignit les Barques à la Pointe Ouest de Formosa, où elles s'étoient rendues par un passage plus fur. Les rocs continuent d'une Pointe à l'autre, en formant un demi cercle jusqu'à celle du Nord-Ouest dans l'Isle de Bulam. Cependant, à la distance de deux cables de ces rocs, on trouve de l'eau depuis huit jusqu'à dix brasses.

En avançant entre l'Isle de Bulam & celle des Bissagos, que les Portugais ont nommée l'Isle das Gallinas, parce qu'elle produit beaucoup de volaille, sinas. on rencontre un canal d'une lieue de large, qui a l'apparence d'une rue fort droite, & qui a cinq lieues de long au Sud-Est. Le fond est depuis douze jusqu'à trente-six brasses. Entre les bancs & les basses qui commencent à la Pointe de l'Isle des Bissagos, & qui continuent jusqu'à une Isle déserte qui est à l'Est-Sud-Est de Kasnaback, on trouve au long du rivage, à deux ca-

bles de distance, un fond de gravier entre quatre & cinq brasses.

Les basses de l'Isle de Bulam commencent à deux lieues de sa Pointe Nord-Bancs & basses. Cccc ii

BRUE. 1701.

L'Iste de Bu-

Brue en fait le

Passage impof.

Ife des Biffe. gos, ou das Gal.

Ouest. Cet espace forme la Rade de l'Ouest, qui n'est pas moins sûre & moins commode pour l'ancrage que celle de l'Est. Les bancs reparoissent & forment un angle droit, à deux lieues de la Pointe de l'Isle, par une ligne qui retourne & qui va se terminer à la Pointe Sud-Sud-Est. Entre cette Pointe des Rocs & celle de Tombali au Continent, qui est habitée par les Negres Nasous ou Anallus, on découvre le plus grand bras de Rio Grande, qui a, dans toutes ses parties, depuis vingt jusqu'à trente brasses d'eau. Brue s'engagea dans ce bras, entre la Pointe des Nasous & celle de Troissontaines. Rio grande a deux lieues de largeur dans ce lieu. Après avoir coulé pendant quelques lieues à l'Est & à l'Ouest, & sait un grand détour au Sud, il prend un autre cours au Nord-Est, jusqu'à ce qu'il soit divisé en deux bras par l'Isle de Bisague.

Rio Grande &

Tout le Pays, aux deux côtés de cette riviere, est fort bien peuplé. Brue entendit, pendant la nuit, les tambours qui battoient dans chaque quartier, soit par simple amusement, soit que les deux Barques sussent iuspectes aux Habitans, & qu'ils voulussent faire connoître qu'ils étoient sur leurs gardes. Les bords de Rio Grande sont couverts de gros arbres, qui sirent naître aux Portugais la pensée d'y venir construire des Vaisseux. Celui qu'on nomme le Misheri, donne d'excellentes planches, qui sont sort aisses à travailler, & qui ont la proprieté d'être à l'épreuve des vers, non-seulement sur cette Côte où les Vaisseux s'en ressentent beaucoup, mais encore dans toutes les Parties de l'Afrique, de l'Europe & de l'Amérique. La résine onctueuse, dont cet arbre est rempli, a tant d'amertume, qu'on n'attribue pas sa vertu à d'autre cause. Il n'est pas fort haut, & rarement surpasse-t'il vingt ou vingt-deux pieds; mais il a le tronc d'une grosseur surpasse.

Sur les bords des ruisseaux & dans les terrains marécageux, on trouve certains arbres d'une hauteur médiocre, qui ressemblent par le bois & par les seuilles au Mahot de l'Amérique, dont l'écorce sert au lieu d'étouppe pour calfater les Vaisseaux. Les Habitans, au défaut de godron, qui leur manque souvent, employent l'huile de palmier, mêlé avec de la glue vive, & bouillie jusqu'à la consistence nécessaire. Pour suppléer aux cables, la nature a donné au Pays certains roseaux, nommés Bumbus, qui croissent dans les lieux marécageux. On les coupe, on les laisse rouir dans l'eau; après quoi les ayant bien battus, pour en séparer les parties les plus grossieres, on les file en corde. Ce qui manque au Pays, c'est du bois propre à faire des mâts. Le misheri est trop court, le palmier trop pesant, & tous les autres arbres trop faciles à se fendre; de sorte qu'on est réduit à se servir du palmier: mais pour corriger sa pesanteur, on n'y met pas de perroquets, & s'on fait géneralement les mâts fort courts. Il est étrange que l'isse produisant un si grand nombre de cocotiers, on ne s'y serve pas, comme aux Indes Orientales, des cosses pour en faire des cordes.

Ce qui manque au pays pour l'équipement des Vaisseaux-

Me de Bifague.

Après avoir passé l'Isle de Bisaghe, d'où les Bissagos ont peut-être tiré leur nom, Brue trouva, une lieue plus loin, sur la gauche, un Marigos (81) ou une petite riviere, dans laquelle s'étant avancé l'espace d'une lieue, il arriva près de Ghinala, grand Village habité depuis long-tems par les Portugais. Il y trouva un petit Vaisseau Anglois de Sierra Leona, commandé par le Capitaine Glick, qui s'étoit marié dans ce Pays avec une riche Negresse. Outre une grosse

(81) Ce nom fignifie proprement l'eau qui mais les François le donnent sans distinction à reste dans les terres lorsque la marée se retire; toutes les rivieres qui sont sur cette Côte.

1701.

Anglois marié

somme d'argent, elle lui avoit apporté la proprieté d'une grande Isle dans la riviere de Sierra Leona; & randis qu'il faisoit cultiver son bien par des Esclaves, il exerçoit un commerce avantageux sur les Côtes voisines. Son Vaisseau étoit un Brigantin de 50 ou 60 tonneaux, construit à Sierra Leona. A l'arrivée des avec une riche François, il se hâta de venir faire des civilités au Géneral. Le Signore Patricio Paresse, un des principaux Habitans, ne fut pas moins empressé dans les siennes, & lui offrit sa maison, qu'il accepta. Cet honnête Afriquain étoit né d'un pere Hollandois & d'une Mulâtre Portugaife. Il étoit blanc, mais avec un cercle noirâtre autour des yeux, qu'il tenoit apparemment de sa mere. Il avoit hérité la gravité du Portugal, & la propreté de la Hollande. Il étoit riche. Sa maison étoit fort belle. A peine Brue y fut-il entré, qu'il y reçut la visite du Chef des Portugais & de tous les Fidalgos du voisinage, personnages fort remarquables par la longueur de leurs noms & de leurs titres.

Le Village de Ghinala est situé sur la rive droite du Marigot ou de la riviere situation de Ghidu même nom. Elle donne aussi son nom au Royaume, qui porte également celui de Biafaras. Cette Région est considérable par le nombre des Portugais blancs, noirs, bazanés & mulâtres, qui y jouissent d'une fortune aisée; & qui sont assez bien logés. L'antichambre, qu'ils appellent le portique de leurs maisons, est agréable & fort bien meublé. Nul étranger ne pénétre plus loin dans un Pays où la jalousie est le vice géneral. Femmes & Maîtresses, tout est renfermé sous une même clef. A l'exception de ce point, les Portugais de Ghinala sont civils & complaisans. Brue employa trois jours à rendre ses vi-

sites & à prendre des informations sur l'état du Commerce.

Il partit escorté de vingt hommes de sa suite & de plusieurs Gentilshommes Portugais, qui se firent honneur de l'accompagner, l'espace d'une lieue, jusqu'à la Cour du Roi de Ghinala ou de Biafaras; car ce Monarque est également connu sous ces deux noms. Il le trouva informé de son approche, & d'éja prêt à le recevoir, fous un arbre qui est vis-à-vis de son enclos. Son habillement étoit un pagne noir, qui lui tomboit jusqu'au milieu des jambes, avec un manteau de la même couleur; des sandales noires, sans bas; & sur la tête un grand chapeau noir; de sorte qu'à la reserve de ses dents & de ses yeux, on n'appercevoit rien que de noir dans sa figure.

Il reçut avec beaucoup de civilité le compliment & les présens du Géne- fres qu'il reçuit ral François, en lui touchant plusieurs fois la main, & l'assurant qu'il verroit de ce Princevolontiers des François dans ses Etats; qu'il leur accorderoit une protection particuliere, & qu'il prendroit plus de plaisir à commercer avec eux qu'avec toute autre Nation; qu'il leur donnoit la permission de s'établir dans les lieux qu'ils voudroient choisir, & d'y bâtir des Magasins & des enclos. Enfin Brue lui témoignant quelque désir de former un établissement dans l'Isle de Bulam, dont il n'ignoroit pas, lui dit-il, que le Domaine étoit à lui, il répondit que rien ne pouvoit lui être plus agréable que de voir les Bissagos, ses ennemis, chassés pour jamais de cette Isle; qu'il en faisoit présent de tout son cœur aux François, & que si cet espace de Pays ne leur suffisoit pas, il y joindroit volontiers d'autres terres, du côté de trois fontaines. Ensuite il examina curieusement les présens du Géneral; & pour lui témoigner qu'il en étoit satisfait, il fit apporter du vin de palmier, dont il lui fit boire, après avoir bu lui-même à sa santé.

Brue rend vi-

Beauté du pays.

Il prit tant de plaisir dans sa conversation, qu'il parut chagrin de ne pouvoir le retenir quelques jours de plus à sa Cour. Il lui donna un diner dans le goût du Pays; c'est-à-dire, que l'abondance y tint lieu de la délicatesse. Cependant le riz étoit fort bien préparé; & la volaille bouillie, qu'on servit dessus, étoit coupée en quartiers avec assez de propreté. Après le repas, Brue visita le village, qu'il trouva fort grand. Le Pays, aux environs, lui parut délicieux. Les bananiers & les autres arbres dont les maisons sont entourées, les enclos de roseaux, les haies d'épine, forment des perspectives charmantes. La situation du Village est sur le bord d'une riviere médiocre, qui venant de l'Est va se jetter dans celle de Kurbali. Elle répand la sécondité dans un terroir déja riche & fertile, qui le deviendroit encore plus s'il étoit cultivé par d'autres mains. La cire, les Esclaves & l'yvoire y entretiennent un commerce considérable. Les Elephans y sont en grand nombre, malgré les persécutions

des Negres, qui en aiment autant la chair que les dents.

Les François retournerent le foir à Ghinala, & prirent le reste du jour pour fe reposer. Le lendemain Brue eut la curiosité de faire six lieues sur la riviere, pour visiter un Village où l'excellence du bois porte divers Européens à faire construire des Vaisseaux. Il y en trouva un sur les chantiers, d'environ cent

tonneaux. Le seul désavantage du Pays est de manquer de mâts.

Lieu où les Européens construifent des Vaiffeaux.

La plûpart des Villages, au long de la riviere, sont habités par des Portugais, quelquesois entremêlés de Negres; mais on distingue aisément leurs maisons par la forme & la grandeur. Outre la cire, les Esclaves & l'yvoire, le Pays produit, pour le Commerce, de grands cuirs sechés, du coton, quelques plumes d'Autruche & des gommes de différentes sortes. Il sournit même de l'or, qui vient des terres intérieures au Sud & à l'Est, mais sans qu'on connoisse autrement les lieux.

Commodité de Rio Grande pour le Commerce.

Rio Grande est navigable jusqu'à cent cinquante lieues de son embouchure, du moins pour les Barques & les autres perits Bâtimens. Brue assure que si l'Etablissement de Bulam étoit une sois formé, & qu'on n'y laissat pas manquer les marchandises de l'Europe, on pourroit s'ouvrir un commerce sort étendu dans toutes ces Régions. Les Portugais de Bissao & des rivieres de Gesves, de Nunez, de Kurbali, de Rio Grande, &c. s'empresseroient d'y venir prendre les commodités dont ils auroient besoin, & d'y apporter en vente ou en échange leurs propres richesses.

#### §. I V.

# Voyage à Kazegut, une des Isles des Bissagos.

Près avoir fait toutes les observations convenables à ses vûes, Brue revint à Bissa, où il trouva les édifices du Comptoir fort avancés. Comme il n'y avoir rien qui demandât nécessairement sa présence, il remonta aussi-tôt dans sa Barque, pour visiter quelques Isles des Bissagos. On en compte treize ou quatorze, dont les principales & les plus fréquentées sont Kasnabak, las Gallinas, Kazegut, Karache, Aranghena, Papagago, ou l'Isle des Perroquets, Formosa, Babachoka, Bissague, & Warange. Il y en a quelques autres moins connues, parce qu'elles sont peu fréquentées. Chacune de ces

Nombre des Ifles des Bissagos. Isles est gouvernée par un Chef, qui est revêtu de l'autorité souveraine. Tous ces petits Monarques sont indépendans l'un de l'autre, & se font même souvent la guerre; mais ils s'unissent pour la faire sur le Continent aux Biafaras, leurs anciens ennemis, qu'ils ont chassés de l'Isle de Bulam. Leurs Canots sont assez grands pour recevoir vingt-cinq ou trente hommes, avec des provisions & leurs armes, qui sont l'arc & le sabre.

Les Negres de ces Isles sont grands & robustes, quoique leurs alimens ordinaires soient le poisson, les coquillages, l'huile & les noix de palmier, & qu'ils aiment mieux vendre leur riz, seur maiz & leurs légumes aux Européens, que de les reserver pour leur usage. Ils sont Idolâtres, & d'une cruauté extrême pour leurs ennnemis. Ils coupent la tête à ceux qu'ils tuent dans leurs guerres; ils emportent cette proie pour l'écorcher, & faisant secher la peau du crâne avec la chevelure, ils en ornent leurs maisons comme d'un trophée. Au moindre sujet de chagrin, ils tournent aussi facilement leur surie contre eux-mêmes. Ils se pendent, ils se noyent, ils se jettent dans le premier précipice. Leurs Héros prennent la voie du poignard. Ils sont passionnés pour l'eau de vie. S'ils croyent qu'un Vaisseau leur en apporte, ils se quoi elle les pordisputent l'honneur d'y arriver les premiers, & rien ne leur coûte pour se te. procurer cette chere liqueur. Alors le plus foible devient la proie du plus fort. Dans ces occasions ils oublient les loix de la nature. Le pere vend ses enfans; & si ceux-ci peuvent l'emporter par la force ou l'adresse, ils traitent de même leurs peres & leurs meres.

Formosa est la plus orientale de toutes leurs Isles, mais elle est inhabitée. Celles das Gallinas & de Kasnabak, qui sont situées à la tête des bancs & des basses qui environnent cette chaîne d'Isles, sont également fertiles & peuplées. L'eau fraîche y est en abondance. Les Côtes sont remplies de poisson & de coquillages. Avec un peu plus d'industrie pour cultiver leurs terres, les Habitans pourroient faire un commerce considérable, car le terroir est

excellent dans toutes les Isles.

Kazegut est une des plus grandes & des plus fertiles. Elle est renfermée dans un cercle de bancs de sable & de basses, excepté aux deux pointes du Nord-Est & du Sud-Ouest, où les Vaisseaux peuvent mouiller en sureté. On compte dix ou douze lieues depuis la pointe de Bernasel dans l'Isle de Bissao, jusqu'à la pointe Nord-Est de Kazegut, & cinq seulement jusqu'à celle de Saint Martin. En partant de la pointe de Bernasel, il faut suivre de près l'Isle des Perroquets; sans quoi les marées & les courans écartent beaucoup un Vaisseau. & l'obligent de louvoyer long-tems pour regagner ce qu'il a perdu. Les Habitans de Kazegut sont les plus civils de tous ces Insulaires, & doivent cet avantage au Commerce. Mais il y a néanmoins des précautions nécessaires pour traiter avec eux. Brue qui en étoit bien informé les observa soigneusement. Lorsqu'il eut amaré sa Corvette, il fit arborer son pavillon & tirer une perite piece d'artillerie. Trois Bissagos, qui parurent aussi-tôt sur le rivage, firent connoître par des signes qu'ils souhaitoient d'être conduits à bord. On les prit dans l'Esquif. C'étoit un des Grands de l'Isle & des plus proches parens du Roi, accompagné de deux personnes de sa famille. Il n'avoir qu'un pagne autour de la ceinture, & un chapeau sur la tête. Ses cheveux étoient graissés d'huile de palmier, ce qui les faisoit paroître rouges. Il salua civileBRUE. 1701.

Qualités des Ha-

Defeription de

Brue y arrive. Seigneuz Negre. 576

BRUE. 1701.

ment Brue, en se découvrant la tête; & l'ayant pris par la main il lui demanda des nouvelles du Sieur de la Fond, dont il avoit été l'ami particulier.

Cérémonie bi-

Tandis que le Géneral traitoit ce Seigneur Negre avec de l'eau-de-vie, on zare d'un Negre, vit paroître un Canot chargé de cinq Insulaires, dont l'un étant monté à bord s'arrêta sur le tillac, en tenant un Coq d'une main, & de l'autre un coureau. Il se mit à genoux devant Brue, sans prononcer un seul mot. Il y demeura une minute; & s'étant levé, il se tourna vers l'Est & coupa la gorge au Coq. Ensuite s'étant remis à genoux, il sit romber quelques gouttes de sang sur les pieds du Géneral. Il alla faire la même cérémonie au pied du mât & de la pompe; après quoi retournant vers le Géneral, il lui présenta fon Coq. Brue lui fit donner un verre d'eau-de-vie, & lui demanda la raison de cette conduite. Il répondit que les Habitans de son Pays regardoient les Blancs comme les Dieux de la mer; que le mât étoit une Divinité qui faisoit mouvoir le Vaisseau; & que la pompe étoit un miracle, puisqu'elle faisoit monter l'eau, dont la proprieté naturelle étoit de descendre.

Maifon d'un

Brue renvoya le Seigneur Negre après lui avoir fait un présent. Comme la nuit s'approchoit, il remit sa descente au lendemain. Le premier Insulaire qu'il rencontra sur le rivage sut ce même Seigneur, qui venoit au devant de lui pour le conduire dans son habitation. Elle étoit à trois cens pas du riva-Seigneur de l'Isle. ge, bâtie à la maniere des Portugais, & blanchie en dehors, avec un porche ouvert, qui étoit environné de grands palmiers, & garnie de chaifes de bois assez propres. Après quelques momens de conversation, le Negre conduisit Brue vers un édifice, qui étoit à cinquante pas de la maison, & que les François reconnurent avec beaucoup d'étonnement pour une Chapelle, qui avoit fon aurel, ses bancs, & même une cloche d'environ trente livres, suspendue près de la porte à un grand arbre. Le Seigneur Negre fit sonner la cloche, & dit à Brue qu'aimant les Chrétiens sans l'être lui-même, il avoit fait bâtir cette Chapelle pour l'usage de ceux qui pourroient venir dans l'Isle; & que si quelque Prêtre vouloit s'y établir avec lui, il s'engageoit à ne le laisser

Chapelle qu'il avoit bâtie fans être Chrétien.

Vifite que Brue rend au Roi de Kazegut.

manquer de rien. Ensuite ils se rendirent ensemble à la maison, ou si l'on veut, au Palais du Roi, qui n'étoit éloigné que d'un mille. Ce Prince parut charmé de la visite qu'il recevoit du Géneral. C'étoit un vénérable vieillard d'environ soixante-dix ans. Sa barbe étoit frifée, & presque blanche. Il avoit la bouche & les yeux agréables, & l'air majestueux. Son habillement n'étoit qu'un pagne & un chapeau. Il se découvrit pour saluer Brue; & lui ayant pris la main, en repetant plusieurs fois qu'il étoit le bien venu, il lui offrit la liberté de s'établir dans son Isle. Brue lui sit présent de quelques curiosités de l'Europe & de deux barils d'eau-de-vie. Sa maison n'étoit pas si commode que celle de son parent; mais elle ne manquoit ni de chaises ni de tables. Il retint le Géneral à dîner. Les mets furent de la volaille bouillie dans du riz, de la venaison, du Mouton & du Bœuf. Le vin de palmier étoit excellent, & l'eaude-vie du Géneral ne fut pas épargnée. Ensuite le Roi proposa de sumer, & pressa Brue de se servir de sa pipe. Le tuiau n'avoit pas moins de cinq pieds de longueur, & la tête étoit assez grande pour contenir un quarteron de sabac. Elle étoit ornée de divers anneaux & d'autres bijoux de cuivre blanc.

Le Roi fit présent au Géneral de deux cocqs; ce qui passe à Kazegut pour la plus haute marque de distinction, parce que cet animal est consacré particuliérement aux Divinités de l'Isle.

BRUE. 1701.

La longueur de Kazegut surpasse trois fois sa largeur. Le terroir est riche Propriétés de l'Is

& bien cultivé. Il produit en abondance des lataniers, des palmiers, & des orangers, du maiz, du riz, des courges, des pois & d'autres especes de légumes. Brue remarqua près du Palais quarante ou cinquante Negres armés de sabres, qu'il prit pour la Garde du Roi. Kazegut, Karache, Kosnabak, & las Gallinas font les seules Isles des Bissagos où le Commerce soit sans péril pour les Etrangers. Dans toutes les autres, il faut être dans une défiance continuelle, & ne pas se hazarder témérairement au rivage. Les Portugais se sont repentis plusieurs fois d'avoir négligé les précautions. A bord même, c'est-à-dire sur son propre Vaisseau, un Etranger ne peut être trop sur ses gardes, particuliérement dans les ténébres; & l'ancre doit être jettée dans un lieu, où l'on ne puisse pas craindre que la marée laisse jamais un moment le Vaisseau à sec. Brue donne des avis fort utiles pour la conduite qu'il faut tenir ensuite avec les Insulaires. Après avoir arboré les couleurs & riré un coup de canon, il conseille d'envoyer au rivage un Interpréte, avec des essais de Avis sur la mamarchandises, & une bouteille d'eau-de-vie pour le Roi ou le Chef de l'Isle. niere de se con-duire avec les la-Pour cette députation, il recommande que la Chaloupe soit bien armée, & sulaires. n'approche pas plus du rivage qu'il n'est nécessaire pour débarquer l'Interpréte. Les Insulaires le reçoivent & le conduisent à leur Roi, qui se trouve souvent sur le bord de la mer, dans la foule de ses Sujets. Leurs complimens sont fort ennuieux, & confistent à repeter mille fois, bon-jour, soyez le bien venu. On convient néanmoins assez promptement du prix des Esclaves, de l'yvoire, &des autres marchandises. La Chaloupe ramene l'Interpréte, qui rend compte de sa négociation. Si les Habitans ont des Esclaves ou d'autres biens à vendre, ils s'empressent bientôt de les amener à bord dans leurs Canots. C'est alors qu'il faut redoubler la garde, tenir l'Equipage sous les armes, & pointer même le canon, pour forcer les Negres d'entrer l'un après l'autre. Malgré le danger, il n'y a pas d'année où l'on ne tire de ces Isles trois ou quatre cens Esclaves, dont le prix est depuis quinze jusqu'à vingt barres; & ce commerce pourroit recevoir beaucoup d'augmentation s'il étoit bien ménagé. Les marchandises qui conviennent à ces Isles sont l'ambre jaune, les étoffes de laine jaunes & rouges, l'eau-de-vie en abondance, les sonnettes, les armes à feu, sur-tout pour la chasse; les paremens de lit rouges & jaunes, les étoffes de coton ou les pagnes, la vaisselle d'étain, les bassins de cuivre, des toiles de différentes fortes, & des grains de verre rouges & noirs.

Le Roi de Kazegut avoit eu de grands sujets de plainte, qu'il promit d'ou- le Roi de Kazegut conblier en faveur du Géneral Brue. En 1687, le Sieur de la Fond, qui étoit tre les François, venu commercer dans ces Isles, avoit perdu quelques marchandises par le pillage des Habitans. Pendant qu'il cherchoit à se vanger, il arriva sur la Côte un Vaisseau de guerre François nommé le Lion, sous le commandement du Sieur de Montisser. Les deux Capitaines convintent de piller l'Isle, & débarquerent, dans cette vûe, deux cens hommes qui n'y trouverent aucune résistance. Le Roi, qui se nommoit Dukermenay, se voyant surpris dans sa maison, sans espérance de pouvoir se sauver par la fuite, prit le parti d'y

Tome II.

mettre le feu de ses propres mains & de se brûler vis. Les Negres se rettrerent si promptement dans les montagnes, que de deux ou trois mille Habitans, il sur impossible aux François d'en prendre plus de dix ou douze. Le mauvais succès de cette entreprise sit craindre à la Fond que le Commerce ne stu interrompu pour jamais avec tous ces Peuples; mais il eut l'habileté de leur persuader qu'il n'avoit pas eu de part au pillage, & qu'ils ne devoient en accuser que les Corsaires.

Usages des Habitans de Kazegut.

Les Habitans de Kazegut, sur-tout ceux qui sont distingués par le rang ou les richesses, se frottent les cheveux d'huile de palmier; ce qui les fait paroître tout-à-fait rouges. Les femmes & les filles n'ont autour de la ceinture qu'une espèce de frange épaisse, composée de roseaux, qui leur tombent jusqu'aux genoux. Dans la saison du froid, elles en ont une autre qui leur couvre les épaules, & qui descend jusqu'à la ceinture. Quelques-unes en ajoûtent une troisième sur la tête, qui pend jusqu'aux épaules. Rien n'est si comique que cette parure. Elles y joignent des bracelets de cuivre & d'étain aux bras & aux jambes. En géneral les deux sexes ont la taille belle, les traits du visage assez réguliers & la couleur du jais le plus brillant, sans avoir le nez plat, ni les levres trop groffes. L'esprit & la vivacité ne leur manquent pas. Il ne seroit pas difficile de les instruire dans toutes sortes d'arts, si leur indolence n'étoit un obstacle insurmontable; mais ils soussirent l'esclavage avec tant d'impatience, sur-tout hors de leur Patrie, qu'il est dangereux d'en avoir un grand nombre à bord. La Fond, après en avoir acheté plusieurs, avoit pris toutes fortes de précautions pour les tenir sous le joug, en les enchaînant deux à deux par le pied, & mettant des menotes aux plus vigoureux. Ils n'en trouverent pas moins le moyen d'arracher l'étoupe du Vaisseau, & l'eau pénétra si vîte, qu'il auroit coulé à fond si le Capitaine n'eût rencontré fort heureusement une vieille voile qui servit à boucher le trou. Le naturel fier & indomptable de ces Insulaires, & leur paresse obstinée, sont des vices si connus en Amérique, qu'on ne les y achete qu'avec de grandes précautions. Ils ne travaillent qu'à force de coups. Ils se dérobent souvent par la fuite, & quelquefois ils se détruisent eux-mêmes.

Leur paresse &c leur fierté dans l'esclayage,

#### §. V.

# Affaires de Bissao.

Le Comptoir François s'acheve à Bissao.

R arrivant de Kazegut, le Géneral trouva ses édifices presqu'achevés. Le fossé demandoit encore quelque travail; mais la haie étoit entiérement plantée; & deux ou trois nuits paroissoir suffire pour la perfection de l'entreprise. Son premier soin suits paroissoir suffire pour la perfection de l'entreprise. Son premier soin suit de se rendre auprès de l'Empereur, qui le reçut avec de grands témoignages d'amitié & de nouvelles assurances de protection. Les semmes de ce Prince & les Seigneurs de la Cour lui firent mille offres de service. Ensin dans cette occasion, comme en 1723, lorsqu'il retourna au Senegal avec la qualité de Directeur, toutes les apparences devoient lui persuader que l'Empereur & ses Peuples étoient de bonne-soi dans ses intérêts.

Il se crut obligé de rendre une seconde visite au Gouverneur Portugais, avec lequel il vivoit aussi-bien qu'on pouvoit l'attendre de l'un & de l'autre



Femmes de Kazegut en differens habits,



dans l'opposition de leurs intérêts. Dom Rodrigo apprenant que Brue se proposoit de loger dans son nouveau Comptoir, le pressa de prendre un appartement dans le Fort. Il s'en défendit, parce que le Fort étoit trop éloigné de ses Bâtimens. Le Gouverneur lui offrit le Couvent des Cordeliers, que Brue refusa par la même raison. Enfin il accepta un magasin dont la situation lui parut plus commode, & les Portugais le firent aussi-tôt meubler pour l'y recevoir. Le Dimanche suivant, Brue étant à la Messe avec le Gouverneur, qui l'y avoit invité, observa qu'une des peintures de l'autel portoit les Armes de la Compagnie Françoise, c'est-à-dire, argent semé de sleurs de lys d'or, avec Armoiries de la Compagnie Frandeux Negres pour support. Il les fit remarquer au Gouverneur, comme une coise dans l'Eglipreuve que sa Nation avoit eu des Etablissemens dans l'Isle avant les Portu-sedes Portugais. gais, ou du moins aussi-tôt qu'eux, puisque cette peinture paroissoit aussi ancienne que l'Eglise. Dom Rodrigo répondit qu'il n'entreprenoit pas de décider cette difficulté; mais il protesta qu'un Empereur de Bissao avoit envoyé son fils au Roi de Portugal, pour le reconnoître en qualité de Souverain, & s'étoit engagé par un Traité exclusif à recevoir les Portugais dans son Isle, & à leur permettre d'y élever un Fort. Ce récit parut d'autant plus fabuleux à Brue, Explications des que le Gouverneur ne put lui citer le tems dont il parloit, ni fous quels Rois Gouverneur. de Portugal & de Bissão le Traité s'étoit conclu, ni même la datte (82) de l'érection du Fort. Aussi n'abandonna-t'il pas le projet d'établir son commerce & de ruiner celui des Portugais.

BRUE. 1701.

L'amitié fut entretenue extérieurement par des visites, des présens, & des Amitié politifestins mutuels. Cependant lorsque Brue fut à la veille de son départ, il reçut que entre les deux de la main d'un Officier du Fort une protestation formelle au nom du Roi de Portugal contre l'Etablissement des François. Le parti qu'il prit, sans rien changer à ses politesses, fut de répondre par une contre-protestation dattée à bord de l'Anne, dans la rade de Bissao, le 16 d'Avril 1701. Malgré cette espece d'hostilité, les deux Chefs ne cesserent pas de se voir avec leurs civilités ordinaires, & convinrent de laisser la décision du différent aux deux

L'Empereur de Bissao n'eût pas plutôt appris que Brue se disposoit à partir, & L'Empereur visse lui faisoit demander son audience de congé, qu'il se rendit avec toute sa Bruc. Cour au nouveau Comptoir. Les François allerent le recevoir à quelque diftance, & le saluerent de toute l'artillerie de la Florte. Ils lui rendirent tous les honneurs dont ils ne pouvoient craindre aucune conféquence. L'Empereur de-

(82) On trouve dans la Gazette de Paris du mois de Novembre 1694. un article de Lisbone, en date du 26 Octobre, où l'on raconte qu'il étoit arrivé un Vaisseau de Kachao avec un Prince Negre, nommé Batonto, fils de Bacompoloco Empereur de l'Isle de Bissao; que son pere l'avoit envoyé à la Cour de Portugal pour se faire baptiser, pour en amener des Missionnaires, pour demander la protection du Roi & pour lui promettre la liberté de bâtir un Fort dans son Isle. La Gazette de la même Ville, du 18 de Décembre, dit dans un autre article de Lisbonne du 9 Novembre, que ce jeune Prince avoit été baptifé dans la Chapelle du

Château par Contarini , Nonce du Pape ; que le Roi lui avoit servi de Parrein, l'avoit nommé Emmanuel, & lui avoit fait présent d'un joyau de huit cens pistoles. Voyez Barbot , dans sa Description de la Guinée, p. 428. On ne peut contester ce fait, mais il paroît si peu que les Portugais eussent profité des offres du Prince, que le Maire dans son Voyage publié en 1694. déclare positivement qu'ils n'avoient point alors de Fort dans l'Isle de Bissao. Mais en quelque année qu'eut été bâti celui que Brue y trouva, le droit des François, qui portoit sur un Traité de Commerce plus ancien, n'en pouvoir recevoir d'affoiblissement.

Dddd i

manda civilement à Brue s'il étoit satisfait de son établissement, en lui offrant la liberté de le changer ou de l'augmenter à son gré. Le Géneral lui fir des remercimens fort vifs, & lui marqua beaucoup de confiance à fa protection. Entre plusieurs présens, il lui donna un bonnet de velours cramoisi, brodé d'or, que ce Prince mit aussi-tôt sur sa tête.

Son habillement.

Il étoit vêtu fort bizarrement ce jour là. Ses hautes-chausses étoient un pagne fort long. Il portoit sur le corps un manteau de gros drap sans forme, Tous lequel on ne voyoit ni veste ni chemise. Ce manteau étoit long, & par derriere il avoit un capuchon qui pendoit jusqu'au milieu des épaules. Sa tête étoit couverte d'un grand chapeau noir à forme haute, ceint d'un ruban rouge, fans sa bordure ordinaire de corde de chanvre. Il avoit les pieds nuds; ce qui ne l'empêcha point de marcher dans cet état l'espace d'un quart de mille, jusqu'au Comptoir François. Il auroit pû venir à cheval; car à l'exception de la taille, qui est fort basse, il se trouve d'assez jolis Chevaux dans l'Isle. Mais il n'en avoit pas assez pour tout son train.

gé de la Cour.

Brue se rendit à son Palais de campagne le 26 d'Avril, pour lui faire ses Brue prend conderniers adieux. On servit des chaises au Géneral & à son cortége, sous un arbre fort près de la porte de l'enclos. L'Empereur parut immédiatement, couvert, sur son pagne, d'un manteau d'écarlate doublé de calico, avec un bonnet gris sur la tête. Brue lui renouvella ses remercimens pour toutes ses faveurs, & lui présenta le Sieur Cartaing, qu'il laissoit pour Chef du Comptoit, avec six autres Facteurs qui devoient demeurer dans l'Isle, & pour lesquels il lui demanda sa protection. Elle lui fut accordée, avec des vœux pour le fuccès de son voyage, & pour le plaisir de le revoir. Le même jour une partie (83) des Courtisans & des femmes de l'Empereur l'allerent complimenter sur son départ & lui porterent des provisions. Ils l'amuserent par des danses, au son des tambours Imperiaux. Enfin ce Prince, qui marque tant de hauteur pour toutes les autres Nations, traita Brue avec des témoignages extraordinaires de confidération.

Ordre qu'il met au Comptoir François.

Avec les Facteurs, Brue laissa dans le Comptoir un Chirurgien, deux Interprétes & quelques Laptors. Il leur donna une Barque, un Brigantin, une excellente Chaloupe, avec des Pilotes & des Matelots. Dans le Comptoir, il mit des armes, des munitions, des marchandises pour le Commerce, & des provisions de l'Europe. Il donna au Sieur Cartaing toutes les instructions qui pouvoient servir à regler sa conduite. Mais il le chargea particuliérement de reconnoître avec soin les Côtes voisines; & si les Portugais abandonnoient leur Fort, comme on ne cessoit pas de le publier, il lui recommanda de s'enmettre en possession avant que les Negres pussent le détruire.

Politefles qu'il reçoit des Portugais à son départ.

Le 30 d'Avril, il se rendit dans le Fort, pour rendre ses dernieres civilités au Gouverneur. Il y fut reçu, comme il l'avoit toujours été, au son des instrumens militaires & la Garnison sous les armes. Dom Rodrigo alla au-devant de lui jusqu'à la porte extérieure. Après quelques complimens, Brue lui présenta les sept Officiers de la Compagnie qui étoient destinés pour le

(83) Les Portugais, pour flatter les Seigneurs de l'Isse, leur avoient donné le nom de Fidalgos, qui signifie Gentilshommes. Les François se gardoient bien de leur refuser ce

titre, lorsqu'il étoit question de se les attacher & d'affurer leur protection au nouveau CoraComproir, en le priant de leur accorder son amitié jusqu'à la décisson de leur différend. Elle lui fut promife, & Dom Rodrigo voulut l'accompagner jusqu'au Port. L'artillerie du Fort le salua de neuf coups à son embarquement. Comme il avoit envoyé devant lui ses deux plus grands Vaisseaux, pour faire leur cargaifon au Senegal & à Gorée, il partit de Bissao avec ses trois prises & les petites Barques, fort satisfait du succès de son voyage.

Les civilités du Gouverneur Portugais & la parole qu'il avoit donnée d'attendre la décision de ses Maîtres en Europe, ne l'empêcherent pas d'employer sécretement toutes sortes d'artifices pour engager Brue à payer les dix pour cent, dont il s'attribuoit le droit sur les marchandises. Le Gouverneur employent pour Portugais de Kachao écrivit à Gorée, pour representer au Géneral François dans leurs vues. que c'étoit le moyen de vendre plus de marchandises en quinze jours qu'il ne pouvoit l'esperer dans une année. Il lui offrit même de rabatre quelque chose de ce droit, en lui rappellant que le Sieur la Fond avoit fait des profits considérables dans l'Isle de Bissao, parce qu'il ne s'étoit pas fait un scrupule de le payer. Il ajoûtoit que le Roi son Maître lui ayant permis de commercer avec les Etrangers, il fouhaitoit que les François voulussent faisir une si belle occasion, avant qu'il l'offrit aux Marchands d'Angleterre & de Hollande. Brue répondit qu'il ne manqueroit pas de communiquer ces propositions à sa Compagnie; quoique suivant ses propres lumieres il les trouvât préjudiciables au Commerce des François & contraires à leurs priviléges : que l'exemple de la Fond n'étoit pas une raison qui leur pût faire abandonner leurs droits, parce qu'il s'étoit conduit en Négociant particulier, qui n'avoit en vûe que son propre interêt. Bientôt le Commerce des Portugais à Bissao tomba dans une décadence qui ne leur permit plus de fournir aux frais d'un Commandant & d'une Garnison. Leur Magasinier sut rappellé, & le Gouverneur de Kachao confeilla au Roi de Portugal d'abandonner & de rafer le Fort. Brue se hâta d'en donner avis à sa Compagnie, qui écrivit aussi-tôt au Fort de Bislao. Président Rouillé, Ambassadeur de France à la Cour de Portugal. En 1703, Brue se rendit lui-même à Lisbonne, & joignir ses instances à celles de l'Ambassadeur, pour obtenir du Ministère Portugais que le Fort sût vendu à la Compagnie Françoise. Mais la Cour de Lisbonne prit le parti de le faire démolir ; ce qui fut executé au mois d'Octobre de la même année.

Le Couvent appartenoit à l'Ordre de Saint François; mais il avoit été rempli successivement par des Cordeliers, des Capucins & des Recollets. La Paroisse étoit gouvernée par des Prêtres Seculiers, qu'on y envoyoit de S. Jago; & s'ils venoient à manquer, c'étoient les Religieux du Couvent qui suppleoient à leurs fonctions. Ils n'étoient que trois pendant le séjour que Brue fit à Bissao. Mais quoique leur zele fût fort ardent, ils pensoient à se cette sile, retirer, rebutés du champ stérile qu'ils avoient à cultiver. Le mauvais exemple des Blancs, leurs débauches & leurs vices, font un obstacle presqu'invincible à la conversion des Negres. Cependant un Infulaire de quelque distinction se fit baptiser. Mais ayant bientôt renoncé à sa nouvelle religion, il mourut sans aucun signe de pénitence. Ses parens ne laisserent pas d'apporter son corps à l'Eglise Portugaise. Les Recollets qui exerçoient alors l'Office de Curé refuserent de l'enterrer, à cause de son apostasse & de son impénitence finale; ce qui fit naître un tumulte qu'il ne fut pas aisé d'appaiser. Insuraires av

BRUE. 1701.

Artifices qu'ils le faire enuer

Sa réponfe.

Les Portugais abandonnent le

Zele des Prêtres Catholiques dans

Differend des

Dddd iii

Les amis du mort enterrerent le corps dans l'Eglise, malgré la résistance des Récollets, qui interrompirent le Service divin, & regarderent l'Eglise comme profanée. Cette féverité, que les Portugais mêmes traiterent de contretems, rendit les Prêtres fort odieux dans l'Isle. Ils furent accablés de reproches par les Seigneurs Negres, & la vengeauce auroit été poussée plus loin s'ils n'eufsent été sous la protection du Roi de Portugal. Enfin le Vicaire Géneral de Kachao, allarmé pour les suites de cette affaire, envoya un Commissaire Ecclésiastique à Bissao pour terminer le disférend. Après de longues délibérations, l'expédient auquel on s'arrêta fut d'enlever secretement le corps pendant la nuit, & de purifier l'Eglise par une nouvelle consécration. Mais cette démarche satisfit si peu les Recollets, qu'ils publierent un Manifeste pour justifier leur conduite. Ils accuserent d'irreligion tous les Chrétiens qui tenoient d'autres Chrétiens dans l'esclavage, quoique Negres & Barbares. Ils firent un crime de vendre des Esclaves aux Anglois & aux Hollandois, parce qu'il n'y avoit point avec eux de sûreté pour l'exercice de la Religion. Ils s'emporterent ouvertement contre leurs Compatriotes, en leur reprochant d'arrêter par leurs irrégularités les progrès de la foi catholique. Ils firent répandre des copies de ce Mémoire en Espagne & en Portugal. Enfin l'excès de leur zéle les ayant fait chasser de Bissao par les Negres & par les Portugais mêmes, qui les obligerent de s'embarquer dans un Vaisseau de la Compagnie Françoise qui faisoit voile à la Martinique, ils s'efforcerent de faire approuver leur conduite & leurs sentimens aux Négocians François de cette ssle. Mais le Gouverneur les pria de garder leur apologie pour eux-mêmes, & de ne pas ouvrir la bouche sur cette matiere, pendant le sejour qu'ils devoient faire parmi les François en attendant l'occasion de repasser dans leur Patrie. Ils eurent des Cordeliers pour Successeurs à Bissao.

Les Recollets font chasses de l'isle Leur manifeste.

### Voyage à Geves, avec une Discription historique & géographique des Pais & des Isles jusqu'à Sierra Leona.

L A riviere de Kafamança ou Kafamanfa (84) est une branche de la Gambra. Son cours est fort long & fort rapide. Elle le prend entre les rivieres de Saint Juan & de San - Domingo, dont la dernière est souvent nommée Riviere de Kachao, parce que cette Ville est située sur ses bords.

Deux Forts Portugais fur la riviere de Kafamanfa.

Les Portugais ont deux petits Forts sur la riviere de Kasamansa, tous deux fur la rive droite en remontant. Le premier, qui n'est qu'à dix-huit ou vingt lieues de son embouchure, s'appelle Zinkinchor. Le second, presqu'à la même distance de l'autre, est ce même Fort de Ghingin dont on a déja vû la description dans le voyage de Kachao. Ces deux Places ne sont proprement que des magasins, environnés d'un mur ou d'un enclos de terre garni de fascines. Leur principale force consiste dans la disficulté de l'accès, à cause des marais & des arbres au milieu desquels ils sont situés; quoiqu'ils soient assez défendus par des Légions de Mouches, qui suffiroient pour détruire une armée.

(84) Ce nom lui vient de celui d'un Sei- Jam ou Jamez qui est fort loin sur ses bords, gneur du Pays. Il semble que son vrai nom Du moins l'Auteur anonyme, à la fin de le foit Zamenée ou Jameni, tiré de la Ville de Maire, ne la nomme pas autrement, p. 124.

C'est dans ce triste séjour qu'on trouve dix ou douze misérables Bannis Portugais, avec deux ou trois pieces d'artillerie pour exclure les autres Nations du Commerce de cette Contrée. Les Portugais tirent annuellement de ces deux lieux cent ou cent vingt quintaux de cire jaune, aux mois d'Avril, de cire. Mai & de Juin. Lorsqu'ils ne peuvent la vendre aux Bâtimens étrangers qui s'approchent de la Côte, ils la transportent à Sommers, Village sur la gauche de leur riviere, d'où elle passe à Jereja, & de-là dans la Gambra. Quelquefois ils la portent à Kachao; mais c'est lorsqu'ils désesperent de trouver d'autres voyes, parce qu'il y a des droits à payer au Gouverneur de cette Ville, & que ceux qui achetent la cire en baissent d'autant plus le prix, qu'ils ne

peuvent trouver autrement de profit à la revendre.

A cent cinquante lieues de son embouchure la riviere de Kasamansa forme, en tournant, un coude qui donne le nom de Cabo à un grand Royaume voisin. Il étoit gouverné au commencement de notre siècle par un Roi Negre, nommé Briam Mansare, qui vivoit avec plus de faste que tous les autres Princes de la même Côte. Sa Cour étoit nombreuse. Il se faisoit servir dans de la vaisselle \*\*\* (85), dont il avoit jusqu'à quatre mille marcs. Il entretenoit constamment six ou sept mille hommes bien armés, avec lesquels il tenoit ses voisins dans la soumission, & les forçoit de lui payer un tribut. La Police étoit si bien établie dans ses Etats, que les Négocians auroient pû laisser sans crainte leurs marchandises sur le grand chemin. A force de Loix & par la rigueur de l'execution, il avoit corrigé dans ses Sujets le penchant au vol, qui cellence de son est un vice comme naturel aux Negres. Jamais ses Esclaves n'éroient enchaî- Gouvernements nés. Lorsqu'ils avoient reçu la marque du Marchand, il ne falloit plus craindre de les perdre par la fuite, tant la garde étoit exacte sur les frontieres & la discipline rigoureuse dans le Gouvernement. Ce Prince faisoit chaque année, avec les Portugais, un commerce de six cens Esclaves, à quinze ou dixhuit barres (86) par tête, en différentes especes de marchandises, telles que des armes à feu, des sabres courbés avec de belles poignées, des selles de France, des fauteuils de velours, & d'autres meubles, de la fenouillette de l'Isle de Rhé, de l'eau de canelle, du rossolis, &c. Lorsqu'il recevoir la visite de quelque Blanc, il le faisoit défrayer dès l'entrée de ses Etats; & ses gets. Sujets ne pouvoient rien exiger d'un Etranger, sous peine d'être vendus pour l'esclavage. Il étoit toujours prêt à donner audience. À la verité on étoit obligé, pour l'obtenir, de lui faire un présent de la valeur de trois Esclaves; mais il rendoit tonjours plus qu'il n'avoit reçu. Ces civilités continuoient jusqu'à ce que l'Erranger ent disposé de ses marchandises. Alors si dans son audience de congé il demandoit au Roi un présent pour sa femme, ce Prince ne manquoit jamais de donner un Esclave ou deux marcs d'or. Il mourut en 1705, également regretté de ses Peuples & des Etrangers.

L'Isle de Bussi, Bust on Boissis, est située à l'Est de Bissao. Elle en est séparée par un canal large & profond, dont l'entrée, du côté du Sud, est devenue fort dangereuse par deux basses qui se sont formées à l'embouchure. C'est tout

BRUE. 1701. Commerce de

Royaume de Ca-

Bonnes qualités du Roi. Ex-

Sa générosi·é pour les Etran-

Ifle de Buffi-Férocité de fes Habitans.

(85) L'Auteur ayant omis la qualité du mé- que le Roi fait aux Etrangers. tal, on n'ose y suppléer, quoique ce soit apparemment de l'or : cela est même assez confiraté quelques lignes plus bas par le present d'or

(86) Le mot de barre est une évaluation imaginaire de marchandises qui sert de régle pour le Commerce. Elle a déja été expliquée.

ce qu'on a pû découvrir de cette Isle, parce que ses Habitans, qui sont Papels comme ceux de Bissao, ont le caractere si farouche & si méchant, qu'on n'ose se fier à leur commerce. Cependant on tire d'eux quelques bestiaux, & des noix de Palmier, qu'on fait servir à la nourriture des Esclaves, après en avoir exprimé l'huile. Cinq barils de ces noix ne coûtent que deux barres, en grains de verre. Leurs Bœufs reviennent à quatre ou cinq barres. L'Isle de Bussi a deux Ports, où l'ancrage est sûr & commode. Celui du Nord porte le nom Sas deux Ports. de Vieux-Port, & l'autre celui de Port-Neuf. On n'y peut trop apporter de précaution contre la surprise & la fraude. La plus sûre est de ne recevoir qu'un Canot à la fois, & de faire feu sur les autres, s'ils ne se retirent pas après avoir éré avertis.

Canton des Negres nominés Balantes.

cette Nation.

Elle attaque un Brigantin François.

Au Nord de l'Isle de Bussi, de l'autre côté du Canal ou de la Riviere de Geves, on trouve un Canton de dix ou douze lieues de longueur, habité par des Negres, nommés Balantes, qui n'ont aucune correspondance avec leurs voisins, & qui ne souffrent pas que les Etrangers pénetrent dans leur Pays. singularité de Ils ne contractent leurs alliances qu'entr'eux, sans se relâcher jamais de cette loi pour les mariages. Leur Religion est l'Idolâtrie; & leur Gouvernement une espece de République, dont le Conseil est composé des Anciens. Ils ne font aucun Esclave dans leur Pays, mais ils sont méchans à l'excès pour leurs voisins; & comme ils cherchent souvent leur proye, ils ont surpris plusieurs Barques Portugaises. Dans ces occasions, ils ne font pas de quartier aux Blancs. Pour les Negres, ils les vendent à leurs voisins, ou les échangent pour des bestiaux. Leurs armes sont le sabre, la zagaye, & les sleches. Ils eurent la hardiesse, le 23 d'Avril 1700, d'attaquer un Brigantin François de quatre pieces de canon. Ils l'environnerent avec trente-cinq Canots, dont chacun ne portoit pas moins de quarante hommes. Heureusement les François, à la vûe de cette Flotte, eurent le tems de se couvrir d'un double mur de peaux de Bœufs, qui les garantit de la premiere grêle des fléches. Les Negres tenterent plusieurs fois d'aborder le Brigantin; mais le Capitaine François fit un usage si bien entendu de son artillerie, que prenant plusieurs files de Canots, avec sa mitraille, il en détruisit une grande partie. Le combat dura néanmoins plus de six heures, & rien ne peut être comparé à la furie des Sauvages. Enfin leur courage diminuant avec le nombre, ils se retirerent, en marquant par des cris effroyables la grandeur de leur perte & leur consternation.

Raisons qui font croite qu'elle a des mines d'or.

C'est l'opinion commune du Pays que les Balantes ont des Mines d'or dans leur terroir, & qu'ils n'ont pas d'autre raison pour en interdire l'entrée aux Etrangers. Cette persuasion est fondée sur deux ou trois argumens : 1°. Que les Portugais ayant acheté d'eux de la volaille sur cette côte, ont trouvé de l'or dans presque tous les geziers. 2°. Que ces Peuples payent en or leur tribut annuel au Roi de Kasamansa, dont le territoire est entre la Riviere de ce nom & celle de Geves. 3°. Que leur or est différent de celui de Galam & de Tomba-Aura, quoique les Mandingos n'ayent aucun commerce avec eux.

Quant à la premiere raison, quoique les François n'ayent jamais trouvé d'or dans la volaille de cette contrée, parce qu'elle leur venoit peut-être d'un autre canton, les Portugais étoient si persuadés de la vérité du fait, que s'étant assemblés à Bissao, au mois de Juillet 1695, ils partirent avec trois

cens

cens Negres pour la conquête de la Toison d'or, & débarquerent sans opposition. Mais comme on étoit alors au milieu de la saison des pluies, leurs armes & leurs munitions furent si mouillées, qu'elles se trouverent hors d'état de servir. Ils furent attaqués par les Balantes & repoussés avec beaucoup de résolution jusqu'à leurs Barques, en laissant à leurs ennemis une bonne partie de leur bagage & de leurs Negres auxiliaires. Les Balantes sont laborieux, autant du moins qu'on en peut juger par cette

partie de leur côte qu'on découvre de la Mer, car aucun Voyageur n'a pénétré assez loin pour en donner la description. S'ils font quelque commerce avec leurs voisins, il ne consiste qu'en riz, en maiz, en légumes, en bestiaux, & en volaille. On juge de la fertilité de leur terroir par l'abondance

de leur volaille & de leurs bestiaux.

Rio St Domingo, autrement nommé la Riviere de Kachao, a fon em-Embouchure de bouchure à trois lieues au Sud de celle de Kasamansa. L'accès en est difficile. & ses difficultés. Après avoir doublé le Cap Rouge (Cabo Roxo), qui est à onze dégrés trentesix minutes de latitude du Nord, il faut mouiller sur quatorze ou quinze brasses, à deux lieues de ce Cap, Nord & Sud. On envoye de-là sa Chaloupe, pour observer l'état présent de la Riviere, parce qu'une partie des rocs & des basses se faisant voir à découvert dans les basses marées, on juge plus aisément du péril. On doit passer fort près de ceux du Nord, si l'on veut éviter ceux du Sud, qui sont les plus dangereux. Ces bancs ont environ trois lieues de longueur. Il ne faut pas esperer d'y pouvoir louvoyer, parce que le Canal n'a qu'une demie lieue de large. Lorsqu'on a mis au Nord & Sud un gros arbre qu'on a nommé l'Arbre Couronné, pour la forme de ses branches, on peut s'avancer droit vers la Riviere, sans s'embarrasser des battemens de la marée, que ceux qui connoissent mal ce lieu peuvent prendre pour autant d'écueils, & qui leur feroient chercher des dangers réels pour en éviter d'imaginaires.

Kachao, Colonie Portugaise, dont on a déja vû la description, est située fur la rive droite de la Riviere, à vingt lieues de son embouchure. Il s'y fait Kachao & de Faannuellement un commerce de deux ou trois cens Esclaves, à trente barres par tête; de cent quintaux de cire, à seize barres le quintal; & d'autant d'i-

voire, à dix-huit barres le quintal.

Farim, est un autre Marché sur la rive droite, c'est-à-dire, au Sud de Rio San Domingo. Cette Ville est environ quarante-cinq lieues au-dessus de Ka-

chao, & n'a gueres que la moitié du même commerce.

Mais revenant à l'embouchure de Rio San Domingo, on trouve entre sa rive Sud & le Canal de Geves, un Village nommé Le Bot, où le riz est ex-ge, cellent & dans une extrême abondance. On l'achete avec de l'ambre jaune, des cristaux, du fer, des sabres, du cuivre, & de l'étain; des bassins, des sonnettes de différentes grandeurs, des couteaux, & d'autres sortes de mercerie. On remarque, avec étonnement, dans la Riviere de Rio San Domingo, que les Caymans, ou les Crocodiles, qui sont ordinairement des animaux si terribles, ne nuisent ici à personne. Il est certain, dit l'Auteur, que les enfans en font leur jouet, jusqu'à leur monter sur le dos & les battre même, sans en recevoir aucune marque de ressentiment. Cette douceur leur vient peut-être du soin que les Habitans prennent de les nourrir, & de les bien traiter. Dans Tome II.

Commerce de

Le Bot , Villa-

toutes les autres parties de l'Afrique, ils se jettent indifféremment sur les hommes & sur les animaux. Cependant il se trouve des Negres assez hardis pour les attaquer à coups de poignards. Un Laptot du Fort Saint-Louis s'en faisoit tous les jours un amusement, qui lui avoit long-tems réussi; mais il recut enfin tant de blessures dans ce combat, que sans le secours de ses compagnons, il auroit perdu la vie entre les dents du monstre.

Bole, Village.

Un peu au-dessus du Bot, & du même côté, sur la Riviere de Geves, au Nord de Bissao, est le Village de Bole, où les Habitans donnent du maiz & des Bœufs pour du fer, du cuivre, des bassins, des grains de verre noir, des couteaux, & du cristal. Le baril de maïz écossé, se vend quatre barres; & le plus gros Bœuf ne passe pas le même prix. Ces Negres sont Papels, & font un commerce assez considérable. La Riviere de Geves est au Nord-Nord Est de l'Isle de Bissao. Ses Habitans sont Biasaras & Mandingos; les premiers Fort Portugais. Idolâtres, & ceux-ci Mahometans. Les Portugais ont un Comptoir dans ce canton, avec un Officier qu'ils appellent Sergent. Ils y ont aussi une Eglise,

desservie par deux ou trois Prêtres.

Rapidité de la Fiviere de Geves.

La Riviere de Geves est extrêmement rapide. Outre la pente du Canal, on attribue la vitesse de son cours à l'irrégularité de la marée, qui après avoir employé fix heures à monter, descend en trois heures, & quelquefois plus vîte, avec une si furieuse violence, que les vagues s'élevent comme autant de montagnes. Il est à propos de jetter l'ancre de maniere qu'on soit toujours à flot, & que les Bâtimens obéissent au mouvement de la marée. On employe dix marées pour se rendre de Bissao à Geves. Les Barques qui sont destinées pour ce voyage, ne doivent prendre que quatre pieds d'eau. Elles ne peuvent partir que depuis le mois de Decembre jusqu'au mois de Septembre, c'est-à-dire, pendant que la Riviere est accessible; car depuis Octobre jusqu'au mois de Janvier, les marées sont si fortes, que la navigation est trop dangereuse, fur tout lorsqu'il n'y a pas d'esperance d'être aidé sur les rives.

La Ville, ou le Village de Geves, contient environ quatre mille ames,

Description de la Ville de Ge-Yes.

entre lesquels on compte quatre ou cinq familles de Blancs. Tout le reste est noir ou bazané, & n'en prend pas moins le nom de Portugais, mais sans autre garand que leur parole. Geves est située sur une éminence, & n'a pas de mur ni d'enclos. Les maisons sont de terre, blanchies en dehors, & couvertes de paille. L'Eglise Paroissiale est fort belle. C'est un Prêtre mulâtre de St Jago, qui exerce les fonctions de Curé. Autrefois les environs de la Ville éroient fort bien cultivés; mais les terres sont à présent fort négligées, & les Son Commerce. Habitans tirent leurs provisions des Villages voisins. Années communes, il s'y fait un commerce de deux cent cinquante Esclaves, à trente barres par tête; de quatre-vingt ou cent quintaux de cire, à seize barres le quintal; d'autant d'ivoire, à dix-huit barres; & de quatre ou cinq cens Guluzans, ou Pagnes communs, qui se donnent pour une paire de cordes, ou pour une pinte & demie d'eau-de-vie. Ces Guluzans sont absolument nécessaires, pour le commerce des Bissagos & de la plupart des Negres. Comme ils se vendent sur le pied de trois livres pieces, il y auroit peu de profit sur cette vente, si l'évaluation commune de l'eau-de-vie n'étoit à quarante sous la pinte.

Réflexions fur les moyens de l'é-

La meilleure voie & la plus sûre pour étendre ici le commerce, seroit d'avoir un grand nombre de petites Barques qui fussent répandues continuel-

lement dans les Marigots & dans les autres lieux où les Negres se présentent. On pourroit faire un établissement fort avantageux avec deux Facteurs & quelques Gromettes, au Village de Malanpagne, qui est vis-à-vis celui de Geves. Ce Pays est habité par les Biafaras, dont le Souverain se nomme Tamba. Celui qui occupoit alors le Trône, étoit un Prince des plus affables de cette Côte, porté d'inclination pour les Blancs, sur-tout pour les François. La Compagnie Françoise employe dans ses Comptoirs & pour le service de ses Barques, un grand nombre de Gromettes, dont elle tire beaucoup d'avantage. Les uns servent d'Interprétes. Ceux qui ont plus de lumieres & d'habileté, sont chargés du Commerce intérieur pour la cire, l'ivoire, l'or, & les Esclaves. Outre leurs gages, elle leur accorde un certain profit sur les marchandises. De cette maniere, elle est sure que tout ce qu'elle achete est de la premiere main, & son profit est de cent pour cent. Lorsque ces Facteurs Negres ont rassemblé de quoi charger une Barque ou deux, la Compagnie leur envoye de nouvelles marchandises pour remplir leurs Magazins, & fait transporter celles qu'ils ont achetées.

Dix-sept lieues au-dessus de Malenpagne, on trouve un Village nommé Mal Formosa (87), dont le terroir produit les plus beaux Arbres du monde pour la construction des Vaisseaux. Il est facile de les couper & de les transporter à bord. Le Chef du Village donneroit la moitié de sa Forêt pour un

baril d'eau-de-vie.

Après avoir tourné le coude, pour entrer dans la véritable embouchure de la Riviere de Geves, qui a son cours au Nord-Est, on découvre sur la rive droite un Village nommé Gonfede, habité par les Biafaras civilifés, qui font un Commerce assez considérable de millet, de riz, d'ivoire, de bestiaux, & d'Esclaves. Plus au Sud du même coude, dans un grand Marigot, qui se nomme Riviere de Dongol, & qui est plutôt un bras de Mer, ou une Baye qui sépare du Continent la Peninsule des Biafaras, on voit le Village de Golli, où sol l'on achete des Esclaves, depuis dix jusqu'à quinze barres par tête, de l'ivoire à huit ou dix barres le quintal, & des guluzans pour une pinte & demie d'eau-de-vie. Mais c'est à condition que votre commerce se borne aux Negres du Canton; car s'ils apprennent que vous ayez quelque relation avec les Portugais qui s'y sont établis, ils font monter le prix des Esclaves jusqu'à trente barres, & celui du quintal d'ivoire à dix-huit. Les Negres Biafaras de Golli, sont d'un naturel assez doux, & l'on peut traiter sûrement avec eux sur le rivage. Cependant il ne faut jamais perdre les marchandifes de vûe ; car l'occaf<mark>ion</mark> les porte quelquefois à tromper.

Le Village de Kurbaly, donne son nom à la Riviere qui passe au long de village de Kurbal son enclos, & qui venant de l'Est va se perdre dans celle de Geves. Ses bords 1y. sont fort unis des deux côtés, & cultivés avec beaucoup de soin. Mais les Habitans sont obligés de veiller nuit & jour, pour garantir leurs plantations des Elephans & des Chevaux marins. Cette Riviere de Kurbaly conduit dans un Village où le Roi de Ghinala fait quelquefois sa résidence. Il est fort commun de voir dans le Pais des troupeaux de quarante ou cinquante Elephans. Lorsqu'ils sont couchés dans la fange, pour s'y rafraîchir, ils ne jettent pas

Malenpagne.

Gonfede,

Riviere de Don-Golli.

Abondance des

(87) Il y a de l'apparence que c'est plutôt Matta Formosa, à l'embouchure de Rio San-Domingo.

Eeee ij

les yeux sur les passans, & l'on n'a pas d'exemple qu'ils ayent jamais attaqué personne; à moins qu'on ne fasse feu sur eux & qu'on ne les irrite par quelque blessure, car ils deviennent alors des ennemis si dangereux, qu'il est fort difficile de leur échaper. Mais si l'on parvient à les effrayer assez pour leur faire prendre le parti de se retirer, ils le font avec beaucoup de lenteur. Ils regardent fixement ceux qui troublent leur repos, & jettant deux ou trois cris. ils continuent leur marche.

Quelques Matelots François remontant la Riviere dans une Barque, virent un Elephant si embarrassé dans la fange, qu'ils se promirent d'en faire aisément leur proie. Comme ils ne pouvoient s'en approcher assez pour le tuer, leurs balles ne servirent qu'à le mettre en fureur. Ne pouvant aussi s'avancer vers eux, il n'eût pas d'autre moyen pour se venger, que de remplir sa trompe d'eau bourbeuse, & de leur en lancer une si grosse pluye qu'elle faillit de les abîmer dans leur Barque. Ils furent contraints de se retirer; & la marée qui revint bientôt, mit l'Elephant en état de regagner la rive à la nage.

Chevaux marins, & leurs ravages.

Les Chevaux marins sont en nombre prodigieux dans toutes ces Rivieres, comme dans celles du Sénégal & de Gambra; mais ils ne causent nulle part tant de défordre qu'entre celles de Kafamanfa & de Sierra-Léona. Les plantations de riz & de maiz que les Negres ont dans les cantons marécageux, sont exposées à des ravages continuels, si la garde ne s'y fait nuit & jour. Cependant ils font plus timides & plus aifés à chasser que les Elephans. Au moindre bruit, ils regagnent la Riviere, où ils plongent d'abord la tête; & se relevant ensuite sur la surface, ils secouent les oreilles, & poussent deux ou trois cris si hauts, qu'ils peuvent être entendus d'une lieue.

Portugais établis à Kurbaly.

les Serpens.

Il se trouve quantité de Portugais établis sur les deux rives de la Riviere de Kurbaly. Leur occupation pendant tout le jour est de demeurer assis sur des nattes à l'entrée de leurs maisons, sans autre habillement que leur chemise & des hautes-chausses, & d'y passer le tems à discourir & à sumer. Ils se promenent rarement. Ils ne chassent jamais. Enfin ils paroissent avoir renoncé à toutes fortes d'exercices. Après avoir mangé du Kola, ils boivent de l'eau, que l'amertume de cette noix leur fait trouver plus agréable. Ils ne laissent pas de faire un Commerce considérable sur la Riviere, par le ministere de leurs Gromettes. On y voit sans cesse descendre & monter leurs Canots, quoique la marée soit si violente qu'elle s'approche avec un bruit horrible & qu'elle arrive en un moment. Il s'y trouve des Serpens d'une grandeur prodigieuse. On en a vu de vingt-cinq & trente pieds de long. On assure même qu'ils sont capables d'avaller un Bœuf entier, à la seule excep-Fauffe idée fur tion des cornes. Mais comme ces récits viennent des Portugais, ils sont d'autant plus suspects, qu'on n'ignore pas que la nature apprend aux Serpens, lorsqu'ils dévorent quelque animal, à commencer par la tête. Ainsi, direqu'ils ne peuvent avaller les cornes d'un Bœuf, c'est donner lieu de conclure qu'ils ne nuisent pas plus au corps.

> Pendant le Voyage que Brue fit à Geves, la mort y enleva le Capitaine Manuel Alvas, Gouverneur de cette Ville pour le Roi de Portugal. C'étoit un Chrétien Negre, Chevalier de l'Ordre de Christ, & le plus généreux Cavalier du Pays; qualité rare parmi les Negres, & qu'il portoit si loin, qu'outre l'accueil agréable qu'il faisoit aux Etrangers, personne ne sortoit de sa maison

sans avoir reçu de lui un petit présent d'or, plus ou moins considérable, suivant la qualité de ses Hôtes. Brue, en arrivant dans la Ville, ne manqua point d'aller faire ses complimens de condoléance à la Veuve & aux Enfans du mort. Aussi-tôt qu'il parut à la porte de la maison, les Pleureuses gagées. pour cette cérémonie, commencerent leurs lamentations, comme si le Gou-

verneur eut expiré le même jour.

Les usages des Portugais & des Negres sont à peu près les mêmes à la mort des Chefs d'une famille. Il seroit difficile de juger laquelle des deux Nations nes aux Portuemprunte les siens de l'autre. Lorsque la principale personne d'une Maison a gais & aux Narendu l'ame, toutes les femmes du voisinage s'assemblent; & si le nombre n'en est pas assez grand, on en prend d'autres à gages. Ces femmes tiennent compagnie pendant quelque tems à la Femme & aux Enfans du mort, & font leurs gémissemens en cadence. Ces cris funebres, accompagnés de soupirs & de larmes, font capables de toucher vivement ceux qui ne les prendroient pas pour de sumples grimaces. A la fin de chaque scene, on sert aux Pleureuses de l'eau-de-vie & du vin de palmier, qu'elles boivent d'aussi bonne grace que si elles n'avoient fait que rire pendant tout le jour. Elles se réjouissent ainsi jusqu'à l'arrivée de quelques nouveaux spectateurs, devant lesquels cette comédie recommence.

Les Enfans du Capitaine Manuel étoient assis sur des nattes, en deuil profond, avec tous leurs Parens autour d'eux. Lorsque Brue leur eut fait son compliment, il s'assit près d'eux, & pendant quelques momens il regna dans la compagnie un profond filence. Enfuite on servit du vin de Palmier. Tous les affiftans en bûrent quelques verres; après quoi la converfation tourna fur les nouvelles, tandis que les Pleureuses, qui étoient dans une chambre voifine avec la Veuve, crioient de toutes leurs forces, bûvant dans les intervalles & récitant les grandes actions du mort. Après avoir affisté une heure entiere à cette trifte cérémonie, Brue se leva & sut conduit à la porte par les Parens; car l'usage oblige les Ensans de demeurer sur leur natte, dans la même posture, c'est-à-dire, à demi étendus, & la tête appuyée sur le brass.

Brue fut invité aux Obseques du Capitaine. Tous les Portugais du Canton y affisterent en habits longs, avec leurs longues épées & leurs poignards. On avoit placé devant la maison du Mort huit petites Pieces de canon, dont on fit une décharge au départ du Convoi. On continua de tirer fuccessivement chaque Piece, à mesure que la Procession défiloit. Après l'Enterrement on fit encore une décharge générale. Ensuite le Cortege étant retourné à la Maison, on y distribua du vin de Palmier, & tout le monde se

retira.

Le Capitaine Manuel avoit toujours donné un appartement dans sa Maison Brue accepte u aux Facteurs François que leurs affaires amenoient à Geves. Mais l'état de sa famille ne permettoit pas au Général d'en attendre cette civilité. Un Officier Portugais, nommé Dom Francisco Collea, le fit prier d'accepter un logement près de sa Maison. Il profita de cette offre; mais ayant cru devoir une visite à son Hôte, il fut surpris en approchant de sa Maison d'entendre des cris si aigus, que s'il avoit distingué plus d'une voix, il les auroit pris pour quelque nouvelle cérémonie d'Enterrement. Etant entré, il trouva un grand homme maigre, dans trouves. un Hamac, ou un Branle, qui faisoit une pénitence forcée pour les péchés de

BRUE. 1701.

Cérémonies funebres commu-

Brue accepte um Dom Francisco

Etat oil il lo

Eeee iii

sa jeunesse. Sa femme, qui étoit une Negresse du Pays, ne manquoit ni d'agrémens ni de politesse. Elle avoit préparé l'appartement du Général avec aurant de propreté qu'elle avoit pû, c'est-à-dire, qu'elle y avoit mis un branle, des chaises, des nattes, une table, du bois & de l'eau, & qu'elle y avoit laissé des domestiques pour lui faire son souper. Heureusement, il avoit apporté des provisions & du linge, parce qu'il s'étoit attendu à n'en pas trouver aisément dans la Ville. C'est un embarras extrême lorsqu'il faut se procurer un chevreau ou quelques poulets. Les Portugais, qui font établis depuis longtems dans un Pays si fertile & si capable de culture, se laissent manquer des choses les plus nécessaires à la vie, & se traitent plus misérablement que les Negres.

Tempérance for-

Cette disette générale de provisions les force à la temperance. Leur nourcée des Portugais, riture la plus ordinaire, est la chair des Chevaux marins; viande, qui avec l'apparence du Bœuf, n'a qu'un goût sauvage de poisson. Ils n'ont gueres d'autre vin que celui de Palmier, ni d'autres liqueurs que le Rum. Encore leur Rum est-il si fort & d'une odeur si désagréable, que dans les Isles voifines, il n'y a que les Negres & la plus vile populace qui en veuille faire usage. La Chasse pourroit suppléer au défaut de la volaille & des bestiaux, car le Pays est rempli de Singes, de Gazelles, de Daims, & d'autre gibier. Il s'y trouve aussi des Oyseaux de toute espece, & dans une grande abondance. Mais le soin de les tuer seroit un exercice trop pénible, pour des gens qui

préferent l'oissveté & l'inaction à tous les plaisirs.

Flamingos, oifeaux fort téverés des Negres.

Les Flamingos sont en grand nombre dans le Canton, & si respectés par les Mandingos d'un Village à demie-lieue de Geves, qu'il s'y en trouve des milliers. Ces Oyfeaux font de la grandeur d'un Cocq-d'Inde. Ils ont les jambes fort longues. Leur plumage est d'un rouge de feu, mêlé de quelques plumes noires. Mais leur chair a le goût huileux, & fait un mets très-médiocre pour ceux qui n'y sont pas accoutumés. Les Habitans du même Village porrent le respect si loin pour ces animaux, qu'ils ne souffrent pas qu'on leur fasse le moindre mal. Ils les laissent tranquilles sur des arbres, au milieu de leur Habitation, fans être incommodés de leurs cris, qui se font entendre néanmoins d'un quart de lieue. Les François en ayant tué quelques-uns dans cet azile, furent forcés de les cacher sous l'herbe, de peur qu'il ne prît envie aux Negres de venger sur eux la mort d'une bête si reverée (88).

Oifeaux nommés Spatules.

Dans plusieurs endroits de la Côte, sur-tout aux environs de Geves, on trouve une forte d'Oyseaux de Riviere, de l'espece des Oyes ou des Canards. On l'a nommé Spatule, parce que leur bec a beaucoup de ressemblance avec cet instrument de Chirurgie. Ils ont la chair beaucoup meilleure que les Fla-

mingos.

Grande.

Rio-Grande n'est qu'à dix ou douze lieues au Sud de la Riviere de Gesves. Différentes ri- Dans l'intervalle, on trouve deux autres petites Rivieres qui sont peu fréquente ou qui se jet-teux dans Rio vant les guerres des Habitans & leurs divers succès. On en tire aussi de l'ivoire, de la cire, & de l'or.

En remontant Rio-Grande, quatre-vingt lieues au-dessus de son embou-

(88) Voyez sa Description au Tome suivant, dans l'Histoire naturelle de ces Régions.

chure, on arrive dans le Pays des Nalus ou des Analoux, Negres qui ont beaucoup de passion pour le Commerce. Leurs richesses sont l'ivoire, le riz, le maiz, & les Esclaves.

BRUE. 1701.

A seize lieues de Rio-Grande, vers le Sud, on trouve la Riviere de No-Riviere de Noggne (89) ou Nunez, sur les bords de laquelle on fait un Commerce annuel ne ou Nunez. de trois cent quintaux d'ivoire, à huit ou dix barres le quintal, & d'une centaine d'Esclaves, depuis dix jusqu'à quinze barres par tête. Le riz y est excellent & à fort bon marché. Les cannes de sucre & l'indigo, y croissent naturellement. Ce Commerce se fait depuis le mois de Mars jusqu'au mois

d'Août, pour se ménager l'avantage des vents du Sud au retour,

Le Pays, aux environs de la Riviere de Nogne, produit un Sel que les Portugais estiment beaucoup, & qu'ils regardent comme un contre-poison. Ils ont l'obligation aux Elephans de leur en avoir découvert la vertu. Les Negres qui vont à la chasse de ces animaux, leur tirent des séches empoisonnées; & lorsqu'ils les tuent, ils coupent l'endroit où la fléche a touché, & vuident le corps de ses boyaux, pour en manger la chair. Des Chasseurs qui avoient blesse un Elephant, furent surpris de le voir marcher & se nourrir, sans aucun ressentiment de sa blessure. Ils cherchoient la cause de ce prodige, lorsqu'ils le virent s'approcher de la Riviere & prendre dans sa trompe quelque chose qu'il mangeoit avidemment. Ils trouverent, après son départ, que c'étoit un sel blanc, qui avoit le goût de l'alun. Un autre Elephant, qu'ils blesferent encore, s'étant guéri de la même maniere, les Portugais, qui sont dans qui est un contre une défiance continuelle du poison, firent diverses expériences de ce sel, & le reconnurent pour un des plus puissans antidotes qui ayent jamais été découverts. Que le poison soit intérieur ou extérieur, une dragme du Sel de Nogne, délayée dans de l'eau chaude, est un remede spécifique.

On compte cinq Rivieres entre celles de Nogne & de Sierra-Léona. Leurs noms sont (90) Ponghé, Tafali, Samos, & Cassers. Les Peuples qui en habitent les bords, se nomment les Zapez, les Foulis, les Kokolis, & les Nalus. Les Zapez sont divisés en quatre Tribus, distinguées par autant de noms; les Zapez Errans, les Zapez Volumez, les Zapez Rapez, & les Zapez Sosez. Toutes ces Nations sont Idolâtres, & n'en reconnoissent pas moins un Etre suprême, auquel ils ne rendent aucun culte, parce qu'ils se fient à sa bonté. Ils empoisonnent si habilement leurs fléches, que la moindre blessure cause la mort dans l'espace d'une demie-heure. Mais ils n'entendent pas moins l'art des contre-poisons. Leur principal Commerce est celui de l'ivoire, & d'un certain fruit nommé Kola, dont les Portugais font beaucoup d'usage, pour

relever le goût de l'eau, comme on l'a déja fait observer.

Les Anglois ont un petit Fort sur la Riviere de Sierra-Léona, d'où leur Anglois, Commerce s'étend dans l'intérieur du Pays, jusqu'à celui des Foulis, à l'Est. Ils en tirent des Esclaves, de l'ivoire, & même un bonne quantité d'or (91). Mais on n'a point encore appris d'où cet or vient comme de sa premiere

Espece de fel,

Cing rivieres

Ancien Fort.

(89) On lit mal-à-propos Nongue dans la Cartes en mettent fix; & dans la Descriptions de Sierra Leona l'Auteur même en met dix. (91) Les Anglois ont depuis abandonné. ce:

Carte de l'Isle, puisqu'il est certain que le nom vient de Nuñez ou Nugnez. D'autres veulent

<sup>(90)</sup> L'Auteur n'en nomme que quatre, Les-

592

BRUE. 1701.

fource. La Riviere de Sierra-Léona borne au Sud la Concession de la Compagnie du Sénégal.

VII.

## Supplément au Voyage de Bissao, par un Voyageur anonyme.

INTRODUC-TION.

N a l'obligation de la Relation suivante aux observations d'un Fran-🎜 çois, qui fit le Voyage de cette partie de l'Afrique dans le même tems que le Maire, & qui le vit à Gorée en 1682. Aussi l'a-t'on publiée en 1696, à la suite du Voyage de le Maire aux Isles Canaries; mais il semble que contenant des Remarques curieuses sur les Rivieres & les Habitans des Côtes qu'on vient de représenter, il ne peut être placé plus naturellement qu'après le Voyage du Sieur Brue à Bissao.

ANONYME. 1695. Barbeilins.

Le Royaume des Barbessins, qui sont presque tous Mahométans, & qui touchent au Pays des Jalofs, n'a pas plus de six ou sept lieues d'étendue sur Royaume des la Côte. Il commence au Village de Jual, & n'est habité dans cette partie que par un petit nombre de Mulâtres & de Portugais. Il a dans sa dépendance, près du Cap-Verd, un autre petit Village nommé Koringhe, où se fait le principal Commerce du Pays.

Au Sud, on trouve à sept ou huit lieues la Riviere de Brusalum ou de Borfali (92), dont l'embouchure est fort large, mais remplie de bancs de sable qui ferment l'entrée aux Canots, aux Chaloupes, & aux petites Barques. Le Commerce y est de peu d'importance. Cependant les Portugais y achetent du

fel & des provisions de vivres.

Sur la même Côte, deux lieues plus bas, est la Riviere de Gambra, qui offre deux passages aux Vaisseaux, l'un au Nord & l'autre au Sud. Elle peut recevoir des Bâtimens de cinq cens tonneaux; mais auparavant il est à propos de sonder le canal, si l'on veut se garantir des bancs. En entrant dans la riviere on trouve au Nord le Royaume de Barra, dont le Roi fait sa résidence à un quart de lieue de la mer, Les Habitans sont Mandingos, & la plûpart Mahométans.

Royaume de Barra.

L'Isle des Chiens ou Charles.

L'Isle des Chiens, qui se nomme aujourd'hui l'Isle Charles, où l'on peut passer à pied sec dans les basses marées, est vis-à-vis de cette Région. Elle étoit autrefois habitée par les François, qui se laisserent surprendre & massacrer par les Negres. Depuis leur infortune, elle est demeurée sans Habitans, & ses avantages ne sont pas assez considérables pour en attirer. Les Negres Flups, ou Floupes, sont précisément à l'entrée, sur la Pointe Sud. Six lieues plus haut dans la riviere, on voit le Village d'Albreda, où les François avoient autrefois (93) un Comptoir. Les Anglois en ont un à Jilfray, qui est une lieue plus loin sur la même rive. Ils ont aussi un Fort régulier dans l'Isle, qui n'est pas à plus d'un demi-quart de lieue de Jilfray. Ce Fort est muni de plus de cinquante pieces de canon; mais faute de mains ou d'habileté pour les employer, elles ne sont pas d'un grand usage. Les Anglois sont obligés de faire venir leur bois & leur eau du Continent. Ils ont la meilleure partie du commerce de cette ri-

Fort Anglois dans la Gambra.

<sup>(92)</sup> L'Auteur met Brefalime.

<sup>(93)</sup> Ils l'ont rétabli depuis le voyage de l'Auteur,

viere, qui consiste en Esclaves Negres, en cire & en ivoire. Elle est naviga-

ble l'espace d'environ deux cens lieues.

1695.

La riviere Zamenée (94) est habitée par différentes fortes de Negres. Ceux qui habitent l'embouchure sont de la race des Flups, Nation extrêmement sauvage (95) qui occupe toute la Côte jusqu'à Bulol, à l'entrée de Rio San-Domingo. Cette Côte est beaucoup mieux peuplée que celle de la Gambra.

Sept ou huit lieues plus haut, la marée forme un ruisseau, qui conduit à la Ville de Jam, où les Portugais font une grosse quantité de cire, qu'ils transportent à Kachao & sur les bords de la Gambra. Les Pays voisins sont habités par les Negres, nommés Bagnons, dont le Roi fait son séjour ordinaire à

douze ou treize lieues de la mer.

Le cours de Rio S. Domingo est de l'Est à l'Ouest, mais il fair differens Divers lieux sur les bords de tours pendant plus de deux cens lieues. Ses rives ont aussi différentes sortes Rio-San-Domind'Habitans, Negres & Portugais, qui sont rassemblés dans plusieurs Villages. 80. A l'embouchure, du côté du Nord, les Portugais ont un Fort, muni de quatre pieces de canon, & commandé par un Sergent, avec quatre Soldats. Quatre lieues plus loin, sur la même rive, près du Village de Bulol, on rencontre la petite riviere de Linghin, qui n'a que huir ou dix lieues de cours dans les terres, & qui est occupée par les Bagnons. Elle a, près de l'endroit où elle se perd dans celle de S. Domingo, le Village de Quongain (96) habité par quantité de Portugais & de Gromettes, qui ramassent beaucoup de cire.

La riviere de Bujind vient se décharger du même côté, trois lieues au-dessus de l'endroit jusqu'où la marée remonte. Elle coule douze ou quinze lieues jind. dans les terres, & ses bords sont habités par la même Nation, qui fait aussi

le commerce de la cire. C'est la ronte ordinaire de Jam à Kachao.

A l'entrée de la riviere de S. Domingo, du côté du Sud, on trouve un grand Bois, nommé (97) Matta formosa, qui renferme un Village habité par des Flups, mais moins barbares qu'on ne les a representés dans leurs autres Cantons. On fait avec eux le commerce des Esclaves & des provisions, sur-tout du riz, que leur terroir produit en abondance. Deux lieues plus loin, en continuant de remonter, on rencontre une petite riviere qui n'est pas navigable, & qui sépare le Pays des Flups de celui des Papels.

Les Negres qui se nomment Papels, sont Idolâtres comme les Flups, & gouvernés par un Roi qui fait sa résidence à cinq ou six lieues de cette riviere. À la mort des personnes considérables, ils facrifient des Veaux, des Chevreaux & des Chapons à leurs Dieux, qui sont géneralement des arbres, des cornes de Taureaux & d'autres substances inanimées. Dans le même Canton, trois ou quatre lieues plus loin, est située la Ville de Kachao (98), Colonie Observations fur les Villes de Portugaife. Cette Ville a trois Forts, dont le premier contient dix ou douze Kachao & de Fapieces de canon, & les deux autres chacun deux ou trois. Elle est commandée rim.

(94) Ou Jam, ou Jameni. C'est la même riviere que la Kasamansa.

(95) On a déja cité cet endroit de la Relation

(96) La même sans doute que Guinguin ou Ghinghin.

(97) Suivant ce récit, Matte Formose de-Tome II.

qui devroit être reculé plus loin au côté Nord de la riviere. (98) L'Auteur écrit toujours Kachaux &

Gambie. On a fait remarquer l'erreur de cette ortographe.

vroit être placée, dans la Carte, à l'endroit où

est Bulol ou Bulot, comme l'Auteur l'appelle,

Ffff

ANONYME.

par un Capitaine-Major, qui dépend du Gouverneur Géneral des Isles du Cap Verd. Sa Garnison est recrutée tous les ans par trente ou quarante Soldats Portugais, dont la plûpart ont été bannis pour leurs crimes. Le nombre des Habitans est de deux ou trois cens hommes, sans y comprendre leurs femmes & leurs Concubines. Le Roi de Portugal entretient à Kachao un Receveur des. droits, qui sont de dix pour cent sur tous les Vaisseaux Marchands qui arrivent & qui partent; avec un Ecrivain ou un Secretaire, qui exerce tout à la fois l'Office de Notaire & de Chérif. C'est au Gouverneur qu'appartient l'administration de la Justice. Il y a dans la Ville une Eglise Paroissiale, qui a son Curé, dépendant d'un Visiteur, ou de ce qu'on appelle en France un grand Vicaire, pour l'Evêque Diocésain de S. Jago. Les Capucins ont un Couvent à Kachao, mais on y voit rarement plus de trois ou quatre Religieux. Les Habitans de la Ville ont de petites Barques, avec lesquelles ils exercent le commerce sur les rivieres de Nogne, de Pouque, de Sierra Leona, & dans les Isles des Bissagos, d'où ils tirent beaucoup de cire & d'Esclaves, avec une petite quantité d'ivoire.

Les Portugais ont plus haut sur la même riviere une autre Ville, nommée Farim, à cent cinquante lieues (99) de Kachao, mais beaucoup moins peuplée. Elle n'a pour fortifications qu'un enclos de palissades. Les principaux Habitans de Kachao ont des maisons à Farim, où leurs Gromettes font des étoffes de coton & de la cire. La Ville est gouvernée par un Capitaine-Major, dépendant de celui de Kachao. On appelle Mandingos les Negres qui habitent les Contrées voisines. Tous les Villages entre Kachao & Farim sont peuplés de Gromettes Portugais, qui s'employent à ramasser du coton.

Isles au Sud de Rio-San-Domin-

En quittant la riviere de S. Domingo pour s'avancer vers le Sud, on rencontre plusieurs Isles. La premiere, nommée Trois-Isles, parce qu'elle en a (1) l'apparence, est possedée par des Gromettes Negres, qui se sont délivrés de l'esclavage des Portugais. La plûpart, quoique baptisés, ont renoncé au Christianisme. Cette Isle, qu'ils cultivent soigneusement, produit une extrême abondance de coton, dont ils se sont des habits. Ils ont des Canots, sur lesquels ils vont commercer avec les Negres du Continent, dans un Village nommé (2) le Bot. Mais ils ne permettent pas l'accès de leur Isle aux Canots

étrangers.

Vis-à-vis les Trois-Isles, on découvre celle de Bussi, ou Bussis, qui est occupée par les Papels, sous un Roi de peu d'autorité. Le canal qui sépare ces deux siles a si peu de profondeur, qu'on n'y a pas de l'eau jusqu'aux genoux. Mais le commerce n'en est pas moins dangereux avec les Insulaires, parce qu'ils portent à l'excès la défiance & la jalousie. L'Auteur rend témoignage que de sa connoissance plusieurs Négocians Anglois & Hollandois ont peri par la trahison de ces Barbares. Ils ont des provisions en abondance, telles que du riz, du millet, des bestiaux, de la volaille & des Faisans, mais d'une bonté médiocre. L'Isle de Bussi a de circonférence environ dix lieues. On lui connoît deux Ports; Fun à l'Est, nommé le Port-Vieux; l'autre au Sud-Est, qui se nomme (3) Port

(99) Cette distance est une erreur. On l'a marquée ci-dessus plus juste. (2) Ce Village, dont on a déja parlé, est placé dans la Catte à trois lieues de l'embouchure de Rio San-Domingo.

(3) Il s'appelle aussi Port-neuf. Voy. ci-dessus

<sup>(1)</sup> Ce sont en effet trois Isles, & l'Auteur s'est trompé en les prenant pour une seule.

ANONYME.

1695.

Observations

des Pierres blanches. Vis-à-vis est l'Isle de Kazelut (4), & plusieurs autres peti-

tes Isles qui ne sont pas habitées.

Celle de Bissao est à deux lieues de Bussi. Le canal est si bien connu entre ces deux Isles, qu'un Bâtiment de trois cens tonneaux y passe sans danger. Bissao sur Piste de Bisn'a pas moins de quarante lieues de circuit. Les Papels qui l'habitent sont Idolâtres, & sacrifient souvent à leurs Dieux des Veaux, des Chevreaux & des Chapons. Elle a plusieurs Ports, dont le principal porte le nom de Port Bifsao. Plusieurs Vaisseaux de soixante pieces de canon y peuvent mouiller sans incommodité. Les Portugais y ont une Eglise & un Couvent de Capucins. Ils le marient sans difficulté avec les femmes du Pays, & plusieurs jeunes Papels ont reçu le Baptême.

L'Isle a neuf Rois, dont huit reconnoissent l'autorité du neuvième, & ne sont proprement que des Gouverneurs de Province. Lorsqu'il en meurt un, on étrangle plus de trente personnes pour l'accompagner au tombeau, sur-tout les jeunes filles & les Esclaves qui lui ont été les plus fidéles. On enterre avec lui cette multitude de victimes, & l'on renferme dans le même tombeau son or, son argent, son ambre gris, ses étoffes & ce qu'il avoit de plus précieux. Il ne se présente pas d'autres concurrens pour le Trône que les Jeagres, dont la dignité peut être comparée à celle des Ducs & Pairs en France. Ils s'assemblent en cercle, autour de la tombe du Roi mort, qui est composée de roseaux & de bois fort leger. Elle est soulevée par quantité de Negres qui l'élancent dans l'air; & le Jeagre sur qui elle retombe, obtient la Couronne.

Le Palais de l'Empereur n'est éloigné du Port de Bissao que d'une lieue. Ce Monarque a ses Gardes, son armée & ses semmes autour de lui. Sa Flotte est composée d'environ cinquante Canots, qui peuvent recevoir chacun trente hommes. La feule arme de la Milice est un cimeterre attaché au bras. Pour habillement, les Insulaires de Bissao portent une peau de Chevreau, qui pend derriere eux, & qui passant entre leurs jambes se releve pardevant pour cacher leur nudité. Leurs guerres sont contre les Biafaras, qui habitent le Continent à l'opposite de leur Isle. Elles se renouvellent deux ou trois fois dans le

cours de l'année.

Les Portugais avoient autrefois bâti un Fort dans l'Isle de Bissao, & l'avoient monté de huit pieces de canon, pour interdire le commerce de l'Isle aux Etrangers; mais les Negres ne le souffrirent (\*) pas long tems. Ils ont toujours entretenu la liberté de leur Pais, en recevant dans leurs Ports les Etrangers qui s'y presentent pour le Commerce, & leur accordant la permission de l'exercer dans l'Isle avec une parfaite sûreré. Mais avant que de les laisser descendre au rivage, leur Roi consulte les Dieux par un sacrifice solemnel.

Vis-à-vis de Bislao est une Isle nommée Sortieres, couverte d'arbres, où les Negres vont faire tous les ans leurs grands facrifices. Les Vaisseaux y sont en

füreté fur leurs ancres.

La riviere de Geves coule environ soixante-dix lieues dans le Continent par divers détours au Nord-Est & au Sud-Est. Tous les Villages qu'elle a sur ses bords, à une lieue de la mer, sont habités par les Biafaras. A l'entrée, sur la rive de l'Est, on trouve le Village de Gonfede, où les Veaux & la volaille Gonsede.

Ifle Sortieres.

(4) Erreur, pour Kazegut.

(\*) Voyez ci-dessus le Voyage de Brue à Bissao.

HISTOIRE GENERALE

596

ANONYME. 1695. Gaves.

Me de Bulam.

sont en abondance. Les Negres y vendent aussi de l'ivoire & quelques Esclaves.

Cinq lieues plus haut dans la riviere on arrive à la Ville de Geves, dont la plûpart des Habitans sont Portugais & Gromettes. Cette Ville est défendue par un enclos de palissades. Elle a son Eglise, son Curé; & pour Commandant, un Capitaine qui dépend du Gouverneur de Kachao. Les lieux voisins sont possedés par les Biafaras.

Les Portugais ont quantité de Barques, sur lesquelles ils portent leur commerce jusqu'à Sierra Leona. Ils les envoyent aussi dans la riviere Nogne, pour en apporter de l'ivoire & de l'Indigo en feuilles, qui leur sert à teindre seurs étosses. Il se fait un grand commerce de Kocters (5), fruit qui par sa forme & son goût ressemble beaucoup aux marons de l'Inde. Il y en a de rouges & de blancs. Le principal transport est dans le Pays des Biafaras & des Mandingos.

Les Barques ne peuvent aller plus loin que la riviere de Geves ; mais avec les Canots on pénétre dans plusieurs petites rivieres qui coupent le Pays. Visà-vis cette Côte, on rencontre plusieurs Isles, particulièrement celle de Bulam, qui est fort riche en arbres, mais sans aucun Habitant. Elle est à l'embouchure de Rio-Grande, & fon circuit est d'environ six lieues. Les autres Isles. ne meritent pas qu'un Voyageur s'y arrête, ni qu'il en parle.

(5) C'est vraisemblablement le Kola, dont on a parlé plusieurs sois.

#### CHAPITRE

Entreprise pour découvrir le Lac de Kayor en 1714, avec des observations sur le Commerce de Gorée.

E Lac de Kayor, de Kayer, ou de Kaillor, n'est pas à plus de cinquan-

B'RUE. 1714. INTRODUC-TION.

E Lac de Kayor, de Rayer, ou de Lamer, de l'embouchure du Senegal, te lieues du Fort Saint Louis, c'est-à-dire, de l'embouchure du Senegal, Il est formé par les inondations de cette riviere, au Nord de laquelle il est situé; mais lorsque les slots se retirent, il demeure à sec dans une grande partie de son étendue, & les Mores ou les Negres qui habitent ses bords y font leurs Plantations de millet & de riz, qui reussissent merveilleusement dans un terrein engraissé par les eaux de la riviere. Ce Lac n'avoit pas été fort connu des François, ou du moins leurs principales lumieres venoient des Mores & des Negres, dont le témoignage est toujours suspect. On sçavoir, sur leurs recits, que le Lac de Kayor est fort grand, & que pour y naviguer on étoit obligé d'employer la Boussole. Quoique cette circonstance parût douteuse, on étoit sûr, du moins par l'accord de tous les témoignages, qu'il est plus grand que celui de Panier Fouli; que le Commerce s'y étoit fait autrefois avec beaucoup d'avantage, & que les Pays voisins sont habités par des Mo-

res & des Negres sujets du Siratik.

Récits incertains fur le Lac de Kayor.

Entreprife de Chamboneau pour les vérifier.

Les changemens qui étoient arrivés dans la Compagnie Françoise ayans fait perdre toutes les idées de ce commerce, Chamboneau, Directeur au Senegal en 1693, entreprit de les faire revivre. Il fit partir du Fort Saint Louis, une Barque, avec un Facteur & des marchandises. Les François chargés de cette commission arriverent au Lac & n'y entrerent pas sans difficulté. Ils eurent à traverser une forêt de roseaux, qui rendoient le passage presqu'impossible. Cependant après avoir surmonté cet obstacle, ils furent effrayés par la vûe d'un corps de Negres armés, qui se présenta sur la Côte, près d'un Village où ils se proposoient de débarquer. Ils revinrent sans aucun fruit de leur voyage; & les récits qu'ils en firent ayant paru terribles, le Directeur ne trou-

va personne qui voulût tenter la même entreprise.

Brue, qui se trouva revêtu de la qualité de Directeur en 1697, entra d'abord ardemment dans les vûes de son Prédécesseur; mais d'autres affaires le forcerent de les suspendre jusqu'en 1699. Enfin, son caractere lui faisant mépriser les difficultés, il envoya une Barque bien armée, sous la conduite d'un Facteur ha- aus avec peu de bile, avec les Marchandises convenables & des présens pour les Chefs Mo-succès. res. Il avoit eu la précaution de mettre dans ses intérêts quantité de Marbuts ou de Prêtres, qui lui avoient promis de faire goûter ses propositions de commerce aux Chefs de plusieurs Nations. La Barque gagna heureusement la riviere de Kayor. C'est un Canal naturel par lequel les eaux du lac communiquent avec la riviere du Senegal, & celles du Senegal vont grossir le lac dans leurs debordemens. Sa largeur est de seize ou dix-huit toises, & sa prosondeur de douze ou quinze pieds. La navigation n'y est pas difficile jusqu'au Port de Graine, ou d'Ingrin, Village éloigné du lac d'environ huit lieues, où les Negres ont un commerce établi pour le millet, les pois & d'autres légumes. Mais, un peu au dessus de ce Village, les François commencerent à trouver le Canal si bouché par l'épaisseur & la force des roseaux, qu'avec un fort bon vent & de l'eau dans une juste hauteur, leur Barque fut arrêtée. Le Facteur, qui s'étoit fait accompagner par plusieurs Canots du Village d'Ingrin, en prit un pour aller reconnoître de plus près la grandeur de l'obstacle & s'ouvrir un passage. Mais ne trouvant pas plus de facilité à pénetrer, & les roseaux s'élevant, dans plusieurs endroits, de deux toises au-dessus de l'eau, il n'eut pas d'autre parti à prendre que de retourner sur ses traces.

Cette confirmation des premiers récits fit abandonner l'entreprise jusqu'en seconde tentation 1714, que Brue prit la résolution de la tenter lui-même. Il semble que la vedu sieur Brue. meilleure méthode auroit été de mettre le feu aux roseaux dans le tems de la fecheresse, & de les brûler ainsi jusqu'à la surface de l'eau; après quoi il auroit été moins difficile de les déraciner; fur tout avec le secours des Negres qui habitent les bords du Canal, & que leur propre interêt auroit attachés, au travail. Les terres des deux côtés appartiennent à un Chef Negre, nommé Riquet, qui a plusieurs Villages au long des rives. Il est vassal du Siratik. Son

terroir est fertile, & les Habitans y vivent dans l'abondance.

La saison des pluies ayant finitard cette année, & les eaux étant plus grofses qu'à l'ordinaire, Brue se flattoit de trouver les passages plus ouverts, ou du moins les roseaux plus faciles à forcer. Il se mit dans une Barque de vings tonneaux, commandée par Gaudebon, ancien Officier de la Compagnie, qui une Barque de vingt tonneaux. connoissoit la riviere & le Pays. Etant partis du Fort Saint Louis au commencement de Novembre, ils arriverent le soir du même jour à Buksar, ou Buxar, qui en està 15 lieues. Cette habitation est un composé de plusieurs Villages, dans une grande plaine qui aboutit aux bords du Senegal. Les Negres y nourrissent Ffff iii

BRUE. 1714.

Elle réuffit mal.

Il part dans

598

BRUE. 1714.

un grand nombre de bestiaux & menent une vie fort aisée. On remarque que de Buksar jusqu'à la mer, les bestiaux sont petits, & qu'on les trouve plus gros à mesure qu'on remonte la riviere. Ils y sont infestés par certains Oiseaux qui s'attachent sur leur dos, & qui leur mangeroient la chair jusqu'à l'os, si l'on ne prenoit soin de les en délivrer. Brue, sans s'arrêter à Buksar, continua de remonter, avec le secours de ses Laptots, jusqu'à l'Isle des Palmiers. C'est un peu plus haut, du côté Nord de la riviere, qu'on trouve le Mari-It arrive au Ca. got ou le Canal de Kayor. Il a quinze lieues de longueur, du Nord au Sud. Dans l'endroit où il se joint au Senegal sa largeur est d'environ huit toises. Le 4 de Novembre, il avoit quatre toises de profondeur, ce qui sit connoître

mal de Kayor.

au General que l'eau étoit beaucoup plus diminuée qu'il ne devoit s'y attendre dans la saison. Cependant sa résolution n'en sut pas refroidie. En avançant, il observa que le Canal devenoit plus large & plus creux. Il jetta l'ancre près du Village de Graine ou d'Ingrin, à trois lieues du Senegal, contre la rive gauche du Canal. Ce Village appartient à Riquet, Seigneur Negre du Royaume de Hoval,

Riquet , Szigneur Negre.

& parent du grand Brak. Quoiqu'il n'y fasse pas sa principale résidence, il y a des femmes & des Esclaves, pour ne pas manquer de compagnie lorsqu'il y vient. Il s'y trouvoit à l'arrivée du Géneral. Il lui fit présent d'un Esclave, & Brue descendit sans difficulté, pour tirer quelques pintades avec lui. Il trouva le Pays agréable, bien cultivé, & libre de ces moucherons importuns qui remplissent les Cantons bas & marécageux. Le riz & le maiz promettoient une riche moisson sur les bords du Canal. Les pompions n'y étoient pas moins abondans. C'est le nom que les Negres donnent aux melons d'eau, que les Espagnols appellent pastegues. Les melons de France & d'Espagne, c'est-àdire, les rouges & les verds croissent ici parfaitement. On en ramasse la graine; & les Negres s'en font un mets qu'ils aiment beaucoup, en la rotissant dans des poëles pleines de trous.

Richeffe de fon pays.

> Brue passa la nuit dans sa Barque; mais le jour suivant, Riquet lui rendit une seconde visite, accompagné d'une de ses femmes, qui fit présent d'un Bœuf gras au Géneral. Cette Dame avoit la taille bien prise, le visage agréable, & les dents d'une blancheur surprenante. Brue lui demanda quelle étoit sa methode pour les conserver si belles. Elle lui dit qu'elle se les frottoit avec un certain bois, dont elle lui donna quelques pieces. Ce bois se nomme ghelele. Il croît sur le bord de l'eau & ressemble beaucoup à notre ozier; mais il est d'un goût fort amer. L'âge de Riquet paroissoit d'environ soixante-quinze ans: mais il jouissoit d'une parfaite sante, il avoit l'air martial & robuste, avec beaucoup de vivacité dans les yeux. Son courage avoit éclaté dans les guerres des Negres contre les Mores Mahometans, où il avoit battu plus d'une

fa femme & fon fecret pour les conferver.

Village de Que-

Brue ayant levé l'ancre se rendit, quatre lieues plus loin, dans un Village nommé Queda, sur la rive droite du Canal, & de la dépendance du Siratik, Empereur ou Roi des Foulis. Le Canal & le Lac de Kayor séparent ses Etats de ceux des Jalofs & du Brak. Ici le Canal se retrecit beaucoup, & l'eau s'abaisse visiblement. Vis-à-vis du Village, il s'est formé une crique fort profonde où de gros Vaisseaux pourroient être à flot toute l'année; mais lorsqu'on en est forti, à peine trouve-t'on assez d'eau pour les plus petites Barques dans les

fois les troupes du Roi de Maroc.

tems de secheresse. Le Chef du Village vint faire les complimens ordinaires à Brue & les accompagna d'un présent. Il lui déclara que s'il ne finissoit pas fon voyage dans l'espace de quarante-huit heures, il falloit y renoncer jusqu'à la saison suivante, parce que les eaux se retiroient avec une promptitude dont on n'avoit jamais eu d'exemple. Un Seigneur de Kayor qui vint rendre le lendemain ses civilités au Géneral lui tint le même langage, en paroissant fort affligé de ce que la retraite des eaux lui ôtoit l'esperance de le recevoir dans son Village, Il l'assura que si les Barques Françoises venoient à la fin de Juillet ou d'Août, elles trouveroient le passage plus libre, & qu'elles feroient un Commerce avantageux dans le Pays, où les Habitans seroient charmés qu'on leur épargnât la peine de porter leurs marchandises à Arguim, à Portendic & aux Comptoirs du Senegal. Il ajoûta que si le Géneral vouloit s'arrêter deux ou trois jours à Queda, on lui fourniroit assez de maiz & de riz pour charger sa Barque. Brue accepta cette offre, qui fut

BRUE.

1714.

progiès vers le Lac de Kayon.

Obfiacles aux

Le même jour il recut à bord un Seigneur More, accompagné de deux au- Visites que Bruse tres, avec une suite qui annonçoit son rang. Les trois Seigneurs étoient fort bazanés. Ils avoient la tête nue, les cheveux frisés au sommet & tressés par derriere. Leur barbe & leurs moustaches étoient fort longues. Ils étoient vêtus comme les Negres; mais leurs pagnes étoient d'une étoffe très-fine & d'un noir brillant. Sans avoir beaucoup d'embonpoint ni la taille fort haute, ils étoient de fortbonne mine & leurs manieres fort polies. Le Principal fit un compliment au Géneral & lui présenta deux Bœufs d'une grosfeur extraordinaire, mais si farouches que pour les empêcher de nuire il fallut les tuer sur le champ. Les présens des deux autres Seigneurs furent quelques beaux pagnes. Brue leur fit aussi les siens, & les ayant retenus à dîner avec quelques Seigneurs Negres, il ne leur épargna pas l'eau de vie. Mais par un scrupule de religion le Mores ne burent que de l'hydromel. Ils étoient venus sur des Chevaux barbes d'une grande beauté, qu'ils estimoient la valeur de quinze Esclaves, c'est-à-dire quatre cens cinquante livres.

executée fidélement.

Scrupule religicux des Mores.

Le lendemain au lever du Soleil, on vit arriver plus de cinq cens Marchands, Negres ou Mores, avec du Maiz, du riz & des feves en cosse, chargés sur des François avec les Chameaux, des Chevaux & des Anes. Les Chefs de Queda & de Kayor re-Habitans du glerent les prix du marché. Leur mesure contient environ le minot de Paris. Le Commerce se fit à bord, avec la précaution de n'y recevoir à la fois qu'un petit nombre de Marchands, pour éviter la confusion. Ils étoient si empressés à se procurer des marchandises de l'Europe, que plusieurs tomberent dans l'eau; & le bruit auroit été capable d'effrayer, si l'on en avoit ignoré la cause. Cependant il n'arriva aucun désordre. Les François acheterent quatre-vingt barils de maiz, de riz & de feves, de l'ivoire, des plumes d'autruche & quelques livres d'Ambre gris; mais, avec si peu d'espace pour placer les marchandises, ils furent obligés de renvoyer plus de quatre cens Marchands.

Pendant le fejour qu'ils firent à Queda, il arriva un accident qui retarda leur Negre aufquelles départ de quelques heures. Un des principaux Habitans du Village mourut Brue affifta, subitement, & sa femme n'eût pas plutôt mis la tête à sa porte, pour donner avis de sa perte par un cri, qu'il s'éleva un tumulte surprenant dans toute l'habitation. On n'entendit de toutes parts que des gémissemens. Les femmes accouru-

BRUE. 1714.

rent en foule; & sans sçavoir de quoi il étoit question, elles commencerent à s'arracher les cheveux, comme si chacune eut perdu toute sa famille. Ensuite lorsqu'elles eurent appris le nom du mort, elles se précipiterent vers sa maison, avec des hurlemens qui n'auroient pas permis d'entendre le tonnerre. Au bour de quelques heures les Marbuts arriverent, laverent le corps, le revêtirent de les meilleurs habits, & le placerent sur son lit, avec ses armes à son côté. Alors ses parens entrerent l'un après l'autre, le prirent par la main, lui firent plusienrs questions ridicules, & lui offrirent leurs services; mais ne pouvant recevoir aucune réponse, ils se retiroient comme ils étoient entrés, en disant gravement, il est mort. Pendant cette céremonie, ses femmes & ses enfans tuerent ses Bœufs, & vendirent ses marchandises & ses Esclaves pour de l'eau-de-vie; parce que l'usage, dans ces occasions, est de faire un Folgar, c'est-à-dire, de donner une fête après l'enterrement.

Le convoi fut précédé des Guiriots, avec leurs tambours. Tous les Habitans suivoient en silence, chargés de leurs armes. Ensuite venoit le corps, environné de tous les Marbuts qu'on avoit pû rassembler, & porté par deux hommes. Les femmes fermoient la marche, en criant & se déchirant le visage comme autant de furieuses. Lorsque le mort est enterré dans sa propre maison, privilège qui n'appartient qu'au Prince & aux Seigneurs, la procession se fait autour du Village. En arrivant au lieu destiné pour la sépulture, le principal Marbut s'approche du corps & lui dit quelques mots à l'oreille, tandis que quatre hommes soutiennent un drap de cotton qui le cache à la vûe des Assistans.

Enfin les Porteurs le mettent dans la fosse, & le couvrent aussi-tôt de terre & de pierres. Les Marbuts attachent ses armes au sommet d'un pieu, qu'ils placent à la tête du tombeau avec deux pots, l'un rempli de kuskus, l'autre d'eau. Après ces formalités, ceux qui soutenoient le drap de coton le laissent tomber; signal auquel les femmes recommencent leurs lamentations, jusqu'à ce que le principal Marbut donne ordre aux Guiriots de battre la marche du retour. Au même moment le deuil cesse, & l'on ne pense qu'à se rejouir, comme si personne n'avoit fair aucune perte. Dans quelques endroits, on crense un fossé autour du tombeau, & l'on plante sur le bord une haie d'épine. Sans cette précaution, il arrive sonvent que le corps est déterré par les bêtes farouches. Dans d'autres lieux, la céremonie funebre dure fept ou huit jours. Si c'est un jeune homme qu'on air perdu, tous les Negres du même âge courent le sabre à la main, comme s'ils cherchoient leur camarade, & font retentir le cliquetis de leurs armes lorsqu'ils se rencontrent. Brue prit plaisir à ce spectacle.

il retourne au Port Saint Louis.

Quoique la Barque fût petite, il eut beaucoup de peine à retourner par le Canal de Kayor, jusqu'au Senegal. Les eaux s'étoient retirées avec une promptitude qu'il auroit en peine à croire, s'il ne l'eût reconnu par sa propre expérience. Dans le chagrin d'avoir manqué son entreprise, il ne pensa

qu'à retourner directement au Fort Saint Louis.





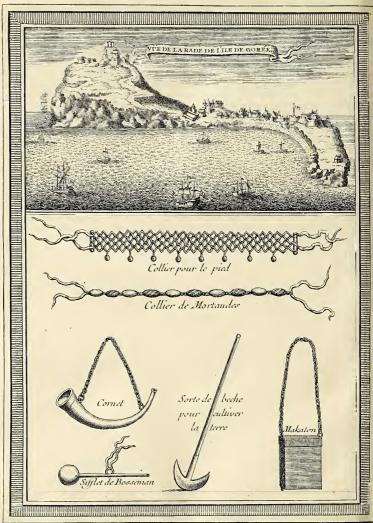

#### 6. II.

BRUE. 1714.

## Observations sur le Commerce de Gorée.

E département, ou la division du Comptoir de Gorée, comprend le com-

merce des Royaumes de Kayor, de Sin, & de Salum.

On a déja vû que le Royaume du Damel, ou de Kayor, est assez loin du lac qui porte le même nom. Il est près du Cap-Verd & de Gorée; au lieu que le lac est dans le Zarra, ou le Désert, habité par les Mores, au Nord du Senegal. Le commerce du Royaume de Kayor produit chaque année deux ou trois cens Esclaves, vingt mille cuirs, & deux cens cinquante quintaux de morfil ou d'ivoire. Les cuirs montoient autrefois jusqu'à quatre - vingt mille; mais les oppressions du Damel ont dépeuplé le Pays & diminué le nombre des bestiaux.

La Compagnie Françoise a trois tarifs pour le Département de Gorée; l'un qui sert de régle pour le Commerce avec le Roi, l'autre avec les Grands la Compe du Pays, le troisséme avec le peuple. Le principal, qui regarde le Roi, est pour le commerce des Esclaves. On apporte beaucoup de soin à les examiner. Les moindres défauts suffisent pour les faire rejetter, ou du moins pour en diminuer le prix. Deux enfans passent pour un homme, ou trois pour deux, suivant leur âge & leurs forces. C'est dans le ménagement de cet article que consiste l'habileté des Facteurs.

Les principales marchandises, pour l'échange, sont distinguées par des noms

qui viennent apparemment des Negres.

1°. Le grand makaton. C'est une boëte d'argent quarrée, de trois pouces neuf lignes de haureur, & de la même largeur; épaisse d'un pouce & quatre katonlignes, avec un couvercle de la même figure, & quatre anneaux aux quatre coins pour y attacher une chaîne ou un cordon de soie. La longueur de la chaîne est ordinairement de quatre pieds sept pouces. Avec le makaton, elle pese quatorze onces. Les Negres portent cet ornement en forme de bandouliere, & s'en servent pour garder leurs parfums, leurs bagues, leur or, & d'autres choses précieuses. Les Damels ne le portent pas eux-mêmes, car ils ne font cet honneur qu'à l'Alcoran; mais ils le font porter près d'eux par un de leurs principaux Officiers, qui est toujours prêt à leur présenter ce qu'ils demandent. Quelquefois le makaton ne contient que des curedents, ou ne sert que pour la montre.

2°. Le cornet d'argent. C'est effectivement une sorte de cornet, dont le diametre est de neuf ou dix pouces dans sa plus grande largeur, & de sept dans gentsa plus étroite partie. Avec la chaîne qui est ordinairement longue de quatre pieds, il pese six onces & quatorze grains. Les Negres s'en servent comme du makaton, pour garder leurs parfums. Ils sont passionnés aussi pour les sissets d'argent, tels qu'on les a sur les Vaisseaux. Le poids de ces sifflets est ordinairement de deux onces deux grains. Avec la chaîne, qui est longue de quatre pieds & demi, ils pesent dix onces. Les femmes aiment certaines petites chaînes plates, qu'elles portent au-dessous de la cheville du pied. Elles les

nomment chaînes de pieds. Leur poids est de deux onces & demie.

3°. Les mortaudes. Ce sont des grains d'argent, creux & de figure ovale, Tome II.

Le grand Ma-

Le cornet d'ar-

Mortaudes.

BRUE. 1714. que les femmes mêlent dans leurs colliers avec les grains de corail & d'ambre Les uns sont unis, & pesent depuis quarante jusqu'à cinquante grains. Les autres qui sont travaillés & qui se nomment mortaudes de Godené, pesent depuis soixante-dix jusqu'à quatre-vingt grains. Quelquesois les semmes se servent de petits grelots d'argent, tels que ceux des hochets, & se les attachent aux pieds pour se donner plus de grace en dansant. Ces grelots pesent depuis soixante jusqu'à soixante dix grains.

4°. Les *Bujis*, ou les *Kowris*. Ce font de petites coquilles qui viennent des Isles Maldives, & qui fervent de petite monnoie au long des Côtes de Guinée, & depuis la riviere du Senegal jusqu'à celle de Sierra Léona.

Barres de fer , & maniere d'en faire des épées.

5°. Des barres de fer. Celles qu'on porte au Royaume de Kayor doivent être plates, & longues de neuf pieds, sur deux pouces de largeur & quatre lignes d'épaisseur. Les Negres les divisent en douze longueurs, chacune de fept pouces & demie, qu'ils appellent pattes; & chaque longueur est subdivisée en trois parties, nommées dialots. Un dialot sustir pour faire l'épée ou le poignard, ou la bêche d'un Negre.

Emaux & ver-

6°. Des émaux & des verres de toutes fortes d'especes, de couleurs & de sigures. Il s'en vend une incroyable quantité dans le Royaume de Kayor. Les Negres, hommes, semmes & ensans, s'en sont des colliers, des bracelets & d'autres parures.

Le Tarif pour les Esclaves, avec le Damel, est reglé de la maniere qui suir.

Le coin d'argent, ou le patacon, est évalué à vingt-huit sols.

|         | 0 1                                     | u .        |           |
|---------|-----------------------------------------|------------|-----------|
|         |                                         | handifes   | Esclaves. |
|         | Grand Makaton avec la chaîne            | I          | . I.      |
| clayes. | Ambre jaune                             | 3 livres   | . I.      |
|         |                                         | 100        | . I       |
|         | Corail rouge                            | 9 oz       |           |
|         |                                         | 240        |           |
|         | Tambours                                | 2          |           |
|         | Echarpes de taffetas à franges          | 4          |           |
|         | Drap écarlatte.                         | 4 aunes    |           |
|         |                                         | 100 pintes |           |
|         | Barrés de fer                           | 30         |           |
|         | Fufils communs                          | 4          |           |
|         | Fusils garnis de cuivre jaune           | 2          |           |
|         | Epices.                                 |            |           |
|         | Iris de Florence.                       | 4 livres   |           |
|         |                                         |            |           |
|         | Laine écarlate.                         | 30 livres  |           |
|         | Piftolets                               | 3 paires   |           |
|         | Papier.                                 | I-2 rames  |           |
|         | Etoffes rouges & jaunes                 | 30 aunes   |           |
|         | Petits Bassins de cuivre                | 30         |           |
|         | Quintin.                                | 6 pieces.  |           |
|         | Calicos de cinq aunes & demie           | 5 pieces   | . I.      |
|         | Grains de verre perits & gros, de mille |            |           |
|         | aurang.                                 | 5 rangs    | . In.     |
|         |                                         |            |           |

Le Royaume de Sin n'a que deux Ports pour le Commerce, sur la Côte occidentale d'Afrique; Joal & Fakiyu. Le plus considérable est le premier, parce que l'ancrage y est plus sur, & le débarquement plus aisé. La Ville est grande & peuplée. Quoique les Habitans soient insolens & grossiers, ilsaiment le la Compagnie Françoise du Commerce; & lorsqu'on s'est accoûtumé à leurs manieres, on peut trouver Royaumede sia. avec eux beaucoup d'avantages. Deux raisons avoient déterminé la Compagnie Françoise à s'y faire un Comptoir. 1º. La certitude de s'y procurer près de deux cens Esclaves, plus de trois mille cuirs, douze ou quinze cens quintaux d'ivoire, & quatre ou cinq cens quintaux de cire jaune, sur le même Tarif que celui du Damel; de forte qu'en tenant ses Magasins bien remplis, la Compagnie étoit sur d'y jouir de tout le Commerce, & d'éloigner par conséquent tous les Vaisseaux d'Interlope. 2°. La nécessité de tenir le Damel en respect, & de se garantir de ses caprices, dont les François avoient fait plusieurs sois l'experience. Le Bur, ou le Roi de Sin, étant sans cesse en guerre avec le Tin Avantages qu'el-& le Damel, ses deux voisins, les differends continuels de ces trois Princes le trouve au Port tournent à l'avantage de la Compagnie, qui est en état, lorsqu'elle tient ses Magafins bien garnis, d'acheter tous les Prisonniers qu'ils sont l'un sur l'autre, & qui s'enrichit ainsi de leurs pertes.

BRUE.

1714.

Commerce de

Outre les marchandises qu'on a nommées, Joal est capable de fournir à l'Isle de Gorée & aux Vaisseaux qui viennent sur la Côte, toutes les provisions qui peuvent être nécessaires. Les Bœufs y sont en abondance; la volaille, commune & à bon marché. Six cens barils de maïz, pesant chacun deux cens livres, s'y donnent pour une barre. Cinquante ou soixante mesures de riz, chacune du poids ordinaire de quatre cens livres, n'y coûtent pas plus de quatre barres,

quand le riz est nettoyé, & se donnent autrement pour deux.

A Fakiyu, treize ou quatorze lieues au Sud de Joal, on ne paye le sel transporté à bord que trois livres le baril, c'est-à-dire la valeur de cette somme en fer, en Bujis, en couteaux & verres rouges; de sorte que trois cens livres de sel ne reviennent qu'à trente-six francs. C'est encore une voie que la Compagnie prend pour mortifier le Damel, dont les revenus consistent dans les Salines

de Biyurt.

L'Auteur n'a pû se défendre, dit-il, de donner place ici à l'artifice des Negres d'un Village voifin de Joal. Ils avoient publié, dans le Canton, que tous les gres pour se dif-Chevaux qui entroient dans leur Village mouroient subitement. Les François voir leur Roi. & les Anglois s'étoient laissés persuader par ce bruit, sur-tout depuis qu'un Facteur François, nommé Moreau, y avoit perdu son Cheval par un accident qui l'auroit fait perir de même dans tout autre lieu. Enfin la mort de ce Cheval avoit confirmé le récit des Negres; jusqu'à ce que Brue s'informant de la verité dans le Village même, découvrit que c'étoit une ruse des Habitans, inventée pour empêcher que le Bursin, leur Roi, ne leur rendît de si fréquentes visites, parce que ce Prince ne passoit jamais chez eux sans enlever tout ce qu'il trouvoit de son goût. Brue ayant traversé plusieurs sois le même Village à Cheval, sans avoir éprouvé le moindre accident, les Negres eurent encore la malice de répandre qu'il s'en étoit garanti par la vertu d'un grifgris François. Le Bur, qui ne pouvoit se procurer un grisgris si puissant, n'en eut que moins de hardiesse à visiter le Village; & vraisemblablement les Negres auroient empoisonné ses Chevaux, pour se délivrer de l'honneur dangereux de le voir;

Commerce de

Artifice des Ne-

Gggg ij

BRUE. 1714.

car les Rois Negres ne marchent jamais qu'à Cheval.

qui demeurent dans les Magasins.

De Joal jusqu'à la riviere de Palmerin on compte sept lieues, qui font à peu près toute l'étendue du Royaume de Sin au long de la Côte. Il est beaucoup plus large de l'Ouest à l'Est. Le terroir en est fertile & bien cultivé, à l'exception des Frontieres, que les incursions des Sujets du Tin & du Damel ont rendues fort désertes. On trouve dans ce Pays une grande abondance de palmiers, & de bananiers, avec beaucoup de fruits & de coton. Les Negres de Moyen de te-Joal sont siers & brutaux. Le seul moyen de les tenir dans la soumission est de nir les Negres de se bien fortisier dans un Comptoir bâti de pierre, car ils n'ont point assez d'adresse & de force pour entreprendre un siège. Mais, pour leur inspirer plus de terreur, il seroit à propos que les Vaisseaux qui font le commerce sur cette Côte, mouillassent quelquesois dans leur Port, qu'ils y prissent leur provision d'eau & de bois, & qu'ils chargeassent plus souvent les marchandises du Pays,

Commerce du Royaume de Sa lum qui se fait à Kahone.

Joal en respect.

Le principal commerce du Royaume de Salum se fait au Village de Kahone, ou Kohorne, près de l'endroit où la riviere de Gambra forme (6) cellede Salum. On y pourroit établir un bon Comptoir, parce que les Marchands; Mandingos s'y arrêtent avec l'or, l'ivoire & les Esclaves qu'ils ont tirés des Royaumes de Tombuto, de Bambara Kana, & des autres Régions plus orientales. Ils seroient sort satisfaits de trouver à Kahone un Marché, qui leur épargneroit cinq ou six jours de chemin jusqu'aux Comptoirs d'Albreda & de Jilfray, sans compter les droits considérables qu'ils sont obligés de payer au Roi de Barra. La meilleure faison pour le Commerce de Kahone est depuis le mois de Novembre jusqu'au mois de Mai, en ménageant sa route pour s'y trouver au commencement de Janvier, qui est le tems auquel on y voit arriver les Marchands Mandingos. Ils y amenent annuellement fept ou huit cens Esclaves. Ils y apportent une grosse quantité d'ivoire, & souvent quatre cens marcs d'or.

Les François préferés aux Anglois dans le Commerce.

Les Anglois qui sont établis sur la riviere de Gambra, & qui traversent autant qu'il leur est possible le commerce des François, vont jusqu'à Barakonda pour rencontrer les Mandingos. Mais comme ils manquent souvent de Facteurs pour entreprendre ce voyage, les Marchands Negres ne les trouvant point au rendez-vous sont alors obligés de descendre à Jisfray, où les Anglois ont un Comptoir, vis-à-vis Jamesfort. Il arrive de-là que les François-du Comptoir d'Albreda partagent leur commerce, d'autant plus que sur la réputation d'avoir de meilleures marchandises, & d'être plus civils que leurs compétiteurs, les Mandingos les préferent toujours aux Anglois. Mais l'Auteurobserve qu'outre ces deux raisons, ils sont assez vengés par la mort presque certaine de trois ou quatre Agens du Comptoir Anglois, que leur intemperance & la saison des pluies font perir tous les ans. Ensuite ces places étant remplies par de nouveaux Facteurs, qui ne sont accoutumés ni au climat, ni au commerce du Pays, le tort qu'ils peuvent causer à la Compagnie Françoise n'est jamaiss fort redoutable.

Confeils pour le fuccès du commerce de France.

La meilleure voie, continue l'Auteur, que le Comptoir de Gorée puisse prendre pour conserver son commerce, & l'étendre dans l'interieur des terres, seroit, 1º. d'entretenir les Forts & la Garnison de Gorée dans un état

<sup>(6)</sup> Suivant les informations des Anglois, la riviere de Salum ou de Barsali n'est pas un bras de celle de Gambra. Voyez le Tome suivant.

BRUE. 1714.

Tarifdes Echan

qui ne lui laissatrien à craindre des Ennemis de l'Etat en tems de guerre, ni des Pytates & des Negres pendant la paix; 2°. d'avoir ses Magasins toujours bien fournis de marchandites de l'Europe; 3°. de n'être jamais sans quelques Vaissaux bien armés, pour éloigner les Bâtimens d'Interlope; enfin d'être sans cesse en état de contenit les Negres par la terreur, & de les forcer à l'observation des anciens Traités. Il faudroit s'attacher sur-tout à nourrir les jalousies dont le sond subsiste toujours entre le Daniel & le Tin, & ne jamais permettre, s'il étoit possible, que les Couronnes de ces deux Princes se trouvent réunies sur la même tête. En conservant ces deux Puissances dans l'équilibre, la Compagnie Françoise sera toujours en état de leur faire la loi, ou du moins d'empêcher qu'elles ne puissent imposer de nouveaux droits sur les marchandises, hausser le prix des provisions, ou retrancher la liberté de prendre de l'eau & du bois dans leurs. Ports.

#### TARIF des Echanges pour les Cuirs & les Esclaves, à Russico, Portodali & Joal, avec le Damel, le Bursin & leurs Sujets.

MARCHANDISES D'EUROPE.

rouges. . . . . 10 rangs...

6 rangs...

3 rangs...

Grains rouges moyens. ..

Gros grains rouges. . . .

MARCHANDISES DU PAYS.

|                            | Ayec les | Officiers des deux Rois. |         | A vec le Peuple. |   |
|----------------------------|----------|--------------------------|---------|------------------|---|
| Grains ou Perles d'argent  |          |                          |         |                  |   |
| uni                        | F        | 2 Cuir & demi.           |         | 2 Cuirs.         |   |
| Perles d'arg. travaillées. | 1        | 1 Cuir & demi.           |         | 2 Cuirs.         | g |
| Siffletsd'arg. & lachaîne. | I        | 1 Esclave                |         | 1 Esclave.       |   |
| Cornet d'ar. & la chaîne.  | 1        | 1 Esclave                |         | I Esclave.       |   |
| Makatons & la chaîne.      | I        | 1 Esclave                | • •     | 1 Esclave.       |   |
| Grands bassins de cuivre.  | r        | 6 Cuirs                  |         | 8 Cuirs.         |   |
| Petits bassins             | I        | 3 Cuirs                  |         | 4 Cuirs.         |   |
| Bujis, ou Kowris           | 50       | 1 Cuir                   | • •     | 1 Cuir.          |   |
| Corail                     | I once   | 18 Cuirs                 |         | 24 Cuirs.        |   |
| Chapeaux communs           | I        | 8 Cuirs                  |         | 12 Cuirs.        |   |
| Chemifes groffes           | I        | 8 Cuirs                  |         | 1.2 Cuirs.       |   |
| Coureaux de Flandres       | 2        | 1 Cuir & demi.           |         | 2 Cuirs.         |   |
| Drap rouge de Berry        | i aune   | 20 Cuirs                 |         | 30 Cuirs.        |   |
| Eau-de-vie                 | 1 pinte  | 1 Cuir & demi.           |         |                  |   |
| Echarpes de raff. à frang. | 1        | 1 Esclave                |         |                  |   |
| Barres de fer de 9 pieds.  | I        | 8 Cuirs                  |         | 12 Cuirs.        |   |
| Papier commun              | 2 mains  | 1 Cuir & demi.           |         |                  |   |
| Affiettes d'étain          | I:       | 3 Cuirs                  |         | 4 Cuirs.         |   |
| Etoffes rouges, jaunes,    |          |                          |         |                  |   |
| bleues.                    | 1 aune   | 6 Cuirs                  |         | 8 Cuirs          |   |
| Rubans de couleur          | I aune   |                          | •   • . | 8 Cuirs.         |   |
| Sabres                     | I        |                          |         | 1.2 Cuirs.       |   |
| Linge                      | 1 aune   |                          |         | 8 Cuirs.         |   |
| Grains de verre 1          | 00       | ı Cuir                   |         | 2 Cuirs          |   |
| Petits grains de verre     |          |                          |         |                  |   |

1 Cuir & demi.

1 Cuir & demi. . .

1 Cuir & demi.

2 Cuirs.

2 Cuirs.

Brue est averti par un Marbut.

#### CHAPITRE XI.

# Troisième Voyage du Sieur Brue sur le Senegal.

Son retour au Senegal, en 1714, avec la qualité de Directeur Géneral du Commerce de France en Afrique, Brue prit la résolution de pénétrer dans le commerce des Gommes, qui étoit sujet à quantité de fraudes & d'artisices, dont on avoit accusé plusieurs Officiers de la Compagnie. Le 4 de Mars de l'année suivante, Scham Schi, Chef des Marbuts Mores, qui se nomment Serins, le sit avertir qu'il étoit tems d'envoyer ses Barques pour le Commerce. Il partit le 7, avec deux Barques & deux Canots Negres, accompagné de dix-huit Blancs & d'autant de Laptots. Dans sa route il toucha au Port de Maka, résidence du petit Brak, qui lui envoya un Bœuf, pour lequel il lui sit present d'un baudrier d'écarlate. Après l'avoit traité à bord, avec deux ou petit de Compagnie de de Canada, il conjunt se propaga.

trois de ses Grands, il continua son voyage.

Le 70 de Mars, il jetta l'ancre à Serinfalli. Le Pays entre ce Village & celui de Maka, est fort uni, & conssite en vastes Plaines, qui seroient en France les plus belles Prairies du monde. Il étoit autresois rempli de bestiaux, quoiqu'il s'y en trouve à present fort peu. Mais à la place on voir de grands troupeaux de Daims & de Gazelles, qui traversent la riviere pour venir pastre dans un si beau lieu, quoique les Negres leur sassent payer cette nourriture bien cher; car dans la saison de la séchereste, c'est-à-dire, au mois de Mars & d'Avril, ils mettent le seu aux herbes; & les slammes chassant cous ces animaux à l'extrémité de l'Isle, ils en sont une prodigieuse boucherie. Leur chair est excellente.

nimaux- chair

La fertilité du terroir; depuis Serinfalli jusqu'à Buksar, y attire, avec leurs troupeaux, les Negres qui se nomment Sargamts. Ils donnent, pour cette permission, quelques marques de reconnoissance au Chef du Pays. On fait dans le même Canton les plus grands Canots que les Negres emploient pour se rendre à Maka & à Biyurt, où ils vont charger du sel, qu'ils échangent pour leur maïz avec les Foulis. Quoique cette Région sût autresois si abondante en troupeaux noirs, qu'il en sortoit tous les ans vingt-cinq ou trente mille Cuirs, à peine en sount-elle aujourd'hui le tiers. Ce changement est venu des guerres que les Negres ont eues avec les Mores, & qui ont causé la ruine des deux Partis. L'occasion qui les avoit fait naître est trop remarquable pour ne pas demander une courte disgression.

Guerre des Mores contre les Negres.

Les Mores qui introduisirent le Mahométisme parmi les Negres surent longtems l'objet de leur vénération. Cette prévention que leurs Marbuts ou leurs Prêtres remarquetent en leur faveur, leur inspira le dessein de prendre, sur des hommes si simples, la même autorité dans le Gouvernement civil qu'ils s'étoient procurée dans la Religion. Ils commencerent à s'emporter contre le pouvoir absolu que les Rois Negres exerçoient sur leurs Peuples, & le traiterent de tyrannie. D'un autre côté ils representement la liberté comme le plus grand de tous les biens. Une doctrine de cette nature sur extrémement agréable aux Negres, qui sont les plus paresseux de tous les hommes. L'averfion qu'ils ont pour le travail leur fit embrasser toutes les propositions des Prêtres, sur-tout lorsque ces Imposteurs leur promirent que s'ils vouloient secouer le joug de leurs Rois, le riz & le millet crostroient pour eux naturelle-

ment, par la vertu de leurs grifgris.

La révolte commença par le refus qu'ils firent de travailler aux Lugans de leurs Rois. Les Princes du Pays s'étant efforcés de les faire rentrer dans la soumission, ils appellerent les Mores à leur secours. Ce sut alors qu'on vit paroître les Marbuts à leur tête. On en vint aux mains plusieurs fois. Le Brak & le Damel furent tués dans une sanglante bataille, & leurs Trouppes entierement défaites. Le Burba Ghiolof, qui avoit embrassé leur cause, fut vaincuà son tour & contraint de chercher un azile dans les Terres du Roi de Galam, dont les Sujets, comme ceux du Siratik, avoient refusé de prêter l'oreille aux séductions des Marbuts. La mort ou la fuite de ces trois Princes ayant laissé leurs Etats à la discrétion de leurs Ennemis, les Mores de Mayre enleverent la plus grande partie des jeunes gens pour l'Esclavage, tandis que les Marbuts & leurs partifans pillerent le Pays, sans mettre de distinction entre leurs Ennemis & ceux qui avoient imploré leur assistance. Pendant ce tems-là, il ne paroissoit aucun effet de ces promesses de bonheur & d'une abondante moisfon, qui avoient fait prendre les armes à tant de misérables. La famine qui vint après la guerre, en fit perir un nombre incroyable. Le reste ouvrit enfin les yeux; & revenant de leurs folles esperances, ils choisirent de nouveaux Princes dans les plus anciennes familles du Pays. Ces Princes formerent une armée du débris des trois Nations, & chasserent les Marbuts, qui n'étant plus supportés par le Roi de Maroc, se trouverent trop foibles pour leur résister. C'étoit dans une si longue guerre que Riquet, dont on a déja vû le nom, avoit signalé sa conduite & sa valeur.

Le Pays s'est rétabli infensiblement, sur-tout en Bestiaux, par la défense d'en tuer, excepté dans certaines occasions. Comme ce sage reglement en a beaucoup augmenté le nombre, on peut esperer que les habitans seront bientôt en état de fournir l'ancienne quantité de cuirs. Le Seigneur ou le Prince du Canton où Brue aborda, se nommoit Kaye. Il étoit neveu du Brak, à la Cour duquel il se trouvoit actuellement. Ses femmes & les Chefs des Villages voisins ne manquerent pas de faire au Général François leurs complimens & leurs présens. Il y avoit dans le même Canton un autre Seigneur nommé Ker, dont le Territoire nommé le Petit-Buksar, est situé à l'opposite du Grand-Buksar, sur le bord gauche de la riviere. Sans aucune sorte d'étude, il s'attribuoit des lumieres extraordinaires en Médecine; & cette réputation lui attiroit quantité de malades, dont il ne faisoit pas scrupule de se faire payer à grand prix. Brue ayant à bord la femme d'un Chef Negre des environs du Fort S. Louis, qui étoit attaquée depuis quelques années d'une fâcheuse infirmité, la mit entre les mains de Ker, comme la derniere ressource à renter pour sa guérison. Il accompagna sa priere d'un flacon d'eau-de-vie, spécifique aussi agréable pour les malades Negres que pour le Medecin. Mais en faifant entendre que la femme du Chef fut redevable de sa santé à ce remedes. l'Auteur ne nous apprend pas pourquoi il en avoit réfervé l'experience au Do-

cteur Negre.

Le terrain, depuis Buksar jusqu'à la Riviere des Maringonins, est parfaite-

BRUE. III. Voyage. 1715.

Commencement. de la révolte dess Negress-

> Trois Rois tués ans une batail-

Rétabliffement des Royaumes Neures

Medecin Negre.

III. Voyage. 1715. Ecume de mer changée en crou-

de Ffpagnols inconnus.

les Barques à des vents capables de les renverser. On trouve fort ordinairement sur la surface de la terre, dans cette étendue de Pays, une matiere blanche & folide, d'un goût fort âcre & fort amer. Quelques-uns l'avoient pris pour du salpêtre, & fondoient de grandes espérances sur cette opinion : mais Brue jugea que ce n'étoit que l'écume des flots, qui étant poussée par le vent, recoit sa condensation de la chaleur, & forme cette croute salée. La riviere des Maringouins n'a pas plus de quatre toises de largeur. Elle est si basse, qu'elle ne devient navigable que dans le tems des inondations. Mais sa petitesse n'empêche pas qu'elle ne porte ses eaux jusqu'à la Mer. En 1645, un Bâtiment Espagnol arrivé sur cette côte, y débarqua quelques hommes, qui Fort bâti par bâtirent un Fort. Ils s'y maintinrent jusqu'à la fin de leurs provisions; mais lorsqu'elles vinrent à manquer, ils prirent le parti de s'engager au service du Sieur Collyer, qui étoit alors Directeur de la Compagnie Françoise au Fort Saint-Louis. On se figura que c'étoient des criminels transportés pour recruter quelque Garnison Espagnole en Afrique; mais ils s'accorderent fidellement à cacher leur fortune & leurs noms. Les environs de la riviere des Maringouins forment un terroir marécageux, qui produit une espece de maiz fauvage, nommé Gernotta. Brue vit environ deux cens femmes, qui s'occupoient à le recueillir.

Il arriva le 14 de Mars à Serinpate, où il trouva une Barque de la Compagnie, qui ayant fait le Voyage de Terrier-Rouge, pour le Commerce des gommes, avoir en quelques différends avec les Officiers du Siratik, au sujet des droits. Elle avoit pris le parti de retourner; mais elle apportoit deux cens Moutons & quatre-vingt Boufs, pour les conduire au Fort Saint-Louis. Chaque Mouton ne lui revenoit qu'à six ou sept sous, & chaque Bœuf à trentecinq ou quarante. Brue se procura ici deux Autruches, qu'il fut surpris de trouvet apprivoisées en arrivant au Fort Saint-Louis. On lui fit aussi présent de douze de leurs œufs. Il les prit comme une bonne provision pour le Carême, parce que d'un seul on peut faire une omelette pour huit hommes.

Le lendemain, c'est-à-dire le 15, il arriva au Desert, Marché ordinaire des Gommes, qui y sont apportées par les Mores de la Tribu d'Alad-al-Haji. De-là, il dépêcha au Brak un Alkaide, avec un présent de quelques flacons d'eau-de-vie, pour inviter ce Prince à venir recevoir lui-même les droits établis. L'Alkaïde revint le 16, & déclara au Général que le Prince son maître ayant commencé par s'enyvrer à l'arrivée du présent, ne seroit pas en état de venir d'un jour ou deux; sans compter qu'il étoit arrêté par la crainte des Mores, qu'il avoit pillés peu de jours auparavant, & qui cherchoient l'occasion d'en tirer vengeance. Enfin le Député sit entendre au Général que s'il vouloit obliger beaucoup le Brak, il falloit lever l'ancre & l'aller jetter devant son Village, pour lui épargner la peine ou le danger d'en sortir.

Cette demande étoit si raisonnable, que mettant à la voile aussi-tôt, le Bruc va mouîl. Général alla mouiller devant le Village d'Ingherbel ou Garebal , réfidence du Roi. Il fit connoître son arrivée par trois coups de canon. Le lendemain ayant vû paroître ce Prince sur le rivage, avec un cortege de trente Chevaux, il le fit prier de ne prendre que cinq ou six de ses gens pour venir à bord. Le Brak y consentit, & ne se fit accompagner que de Mulo, Riquet, Kayé,

Autruches apprivoitées; grof-feur de leurs crafs.

Marché des gommes.

der a Ingherbel.

deux Valets, & son Alkaide. Brue le reçut sous une Tente, qu'il avoit fait

dresser sur le tillac. Ils se serrerent plusieurs fois la main. Après quelques mo-

mens de silence, le Général déclara qu'il étoit venu pour payer les droits & renouveller le Traité de commerce & d'amitié: mais qu'il avoit trois faveurs à demander au Roi. 1°. Que le Commerce fut ouvert à Serinpate au lieu du Defert, parce qu'attendant de jour en jour des Vaisseaux de l'Europe, il auroit plus de facilité à renvoyer la Barque de la Barre (7), qu'il avoit amenée avec lui; 2°. Que Sa Majesté se privât du plaisir de boire pendant qu'elle se-

roit à bord, pour éviter tous les désordres qui étoient capables de troubler

leur bonne intelligence; 3°. Qu'elle ne demandât cette année aucun présent, parce qu'il n'y avoit, dans les Magazins de la Compagnie, que les marchan-

Le Brak écoura paisiblement ces propositions, & s'engagea sans peine aux deux dernieres; mais il répondit à l'autre, qu'il prioit le Général de trouver bon que le Commerce s'ouvrît au Désert, parce que s'attendant à se voir attaqué par les Mores, il esperoit que les François lui accorderoient leur secours. Malo, qui paroissoit le plus considérable de ses Grands, appuya certe demande par des raisons si fortes, que pour obliger le Roi, Brue promit d'ouvrir le Commerce, non-seulement au Désert, mais au Port même d'Ingherbel, s'il le desiroit, & de l'assister de toutes les forces de la Compa-

dises nécessaires pour le Commerce.

BRUE. III. Voyage. 1715.

Il prie le Roi de ne pas boire de quelques jours.

gnie. Tous les Courtisans pousserent un cri de joie à cette promesse. Le Brak le Brak & Brue-Accord entre

Age & figure

parfaite amitié. Les droits furent payés sans aucune contestation. Mais le Roi ne se souvint pas long-tems de la parole qu'il avoit donnée de ne pas boire. Il demanda si souvent de l'eau-de-vie, que Brue se crut obligé d'en faire apporter. Contre sa coutume, ce Prince but avec modération. Il paroissoit âgé d'environ 46 ans. Sa taille étoit haute, avec un embonpoint raisonnable. Il n'avoit rien dans ses habits qui le distinguât de ses Courtisans; mais il avoit l'air noble, & le son de la voix fort agréable. Lorsqu'il étoit sobre, c'étoit un des plus raisonnables & des meilleurs hommes du monde. Il se nommoit Fara Pinda, du nom de son pere & de sa mere, suivant l'usage des Princes Negres du Pays. Les droits consisterent en makatons d'argent, en fer, linge, bassins, corail, ambre jaune, colliers de verre, eau-de-vie, & quelque argent en espece; le tout de la valeur d'environ cent écus. Le Brak fit présent au Général d'un jeune Esclave, pour lequel Brue lui donna huit piastres. Il souhaita d'être salué à son départ de quelques coups de canon. Cette satisfaction lui fut accordée d'autant plus volontiers qu'on étoit content de sa conduite. Toute sa Cour & le Peuple qui étoit en foule sur le rivage, marquerent leur joie par de grandes acclamations.

témoigna lui-même beaucoup de reconnoissance pour les offres du Général; & se bornant à demander l'ouverture du Commerce au Désert, il l'assura d'une

Le même jour Brue reçut la visite des deux sœurs du Brak. Le Roi leur pere, nommé Fara Komba, avoit été tué dans la guerre contre les Mores. L'une des deux Princelles deux Princesses étoit femme d'un Seigneur Negre qui se nommoit Brieu. L'autre étoit encore à marier. Elles étoient toutes deux jolies & bienfaites, sur-

(7) C'est une Barque entretenue par la Compagnie pour transporter les marchandises des Vaisseaux au Fort S. Louis,

Tome II.

Hhhh

Portrait de ces deux Dames.

tout la plus jeune, qui, avec un teint aussi noir que le jais, avoit l'air vif & gracieux. Elles avoient à leur suite deux Esclaves & un Guiriot de leur sexe, dont les cheveux étoient chargés de grisgris dans un grand nombre de petites boëtes d'argent, de différentes formes. Brue reçut ces deux Dames, le chapeau à la main, & les conduisit sous sa tente, où il leur présenta d'abord du biscuit blanc, qu'elles tremperent dans de l'eau mêlée de miel. Ensuite il leur fit servir des Prunes de Brignoles & d'autres confitures. Elles bûrent, à sa priere, un verre de malvoisse. A leur départ, elles lui firent des excuses de n'avoir aucun présent à lui offrir; mais elles lui promirent qu'à son retour du Désert elles ne manqueroient pas de lui témoigner leur reconnoissance. Leur habillement confistoit en deux pagnes noirs, à raies blanches, l'un qui leur servoit de juppon, l'autre qui leur couvrant le corps en maniere d'écharpe, tomboit par derriere avec une longue queue. Ce pagne superieur est une grande marque de distinction, & se porte différemment. Quelques femmes le passent en bandouliere, & laissent voir un bras nud, avec une partie du sein. Dans les grandes chaleurs, elles le quittent entierement, & demeurent nues jusqu'à la ceinture. Les deux Princesses avoient des colliers de corail, entremêlés de grains d'or, avec quantité de clous de girofle liés en faisceaux, qui leur tomboient sur la poitrine. A chaque bras elles portoient deux bracelets, l'un d'or, l'autre d'argent, & des chaînes du même métal. Leurs pieds étoient ornés de perites coquilles & de grelots au-dessous de la cheville. En arrivant à bord elles avoient des fandales de cuir rouge, comme celles des anciens Romains; mais elles se les firent ôter, pour être plus à leur aise. Leurs cheveux tomboient par derriere en deux tresses, avec quelques brins d'or & de corail à l'extrémité. Sur la tête, ils étoient relevés en touffe, à l'aide d'un petit bonnet de coton qui les soutenoit; & sur le front, ils étoient partagés comme ceux des Villageoises de France; ce qui n'empêchoit pas qu'il n'en tombât quelques boucles sur les temples & au long des oreilles, mais sans cacher les pendans, qui étoient deux anneaux d'or. Les Princesses mariées portent de grands morceaux de corail au lieu d'anneaux. Leurs sourcils étoient fort noirs. Elles les entretiennent dans cette couleur en se les frottant souvent avec un morceau de plomb. On leur remarquoit une affectation continuelle à montrer les mains; sur - tout leurs ongles, qu'elles avoient fort grands & rougis à l'extrémité. Leurs dents étoient extrêmement blanches & bien rangées. Elles leur donnent cet éclat de blancheur avec le bois de Ghelele, dont on a déja déja parlé. Après une longue conversation, où elles marquerent toutes deux beaucoup d'esprit & de bon sens, elles chanterent un air du Pays, & firent danser leur Guiriot, qui surprit Brue par son agilité, mais avec des postures lascives & indécentes, qui lui causerent peu de satisfaction. Il sit présent d'une lunette d'approche à chacune des deux Princesses, & les salua d'une décharge de son Artillerie à leur départ.

Autre vifite que Brue reçoit du Brak.

Le 18, il reçut une seconde visite du Brak, accompagné d'une de ses semmes & de ses trois filles. Ce Prince s'assi fans saçon sur une cassse, la jambe étendue sur les genoux de sa semme, qui étoit assis près de lui. Une de seilles, qui se mit entre ses jambes, lui tenoit la cuisse accollée d'un bras. Les deux autres étoient à terre auprès de leur mere, & sirent quantité de petites singeries pour divertir le Roi. Leur situation, dit l'Auteur, autoit fait le sujet





Arabes et Mores montés sur leurs Chameaux, leurs Chevaux, et leurs, bæufs pour apporter des gommes au Senégal N'X

d'une peinture fort grotesque. Pendant que Brue entretenoit le Roi, on vint lui annoncer l'arrivée de Schamchi, Chef des Mores. Il se hâta de l'aller recevoir sur le tillac, & de l'introduire dans sa chambre avec ses deux fils & trois Marbuts. Schamchi lui fit un compliment fort civil; mais ayant apperçu visite de schamle Brak, il évita de parler des affaires qui l'amenoient. C'étoit un petit hom-chi, Chef des me, assez blanc, en comparaison des Negres, qui avoit une longue barbe grise, & qui paroissoit âgé de plus de soixante ans. Il portoit un bonnet de drap rouge, entouré d'un bord de mousseline. Son habillement étoit un pagne de coton, à la maniere des Negres; mais il avoit par-dessus une écharpe de laine blanche, avec des ornemens de soie rouge. Les gens de sa suite étoient vêtus de même. Le Général lui fit quelques présens; & sçachant qu'il étoit venu pour le Commerce des Gommes, il lui indiqua le jour où l'ouverture du Marché devoit se faire au Désert.

BRUE. III. Voyage.

Le Désert est une plaine vaste & stérile au Nord du Sénégal, bornée au loin par de petites collines de sable rouge, & couverte de ronces qui n'ont Désert, pas beaucoup d'épaisseur. C'est dans ce lieu que se faisoit depuis long-tems le Commerce des Gommes. Le Général, pour se garantir de l'attaque des Mores, fit entourer les Magazins qu'il éleva au long de la Riviere, d'un fossé large de six pieds & d'autant de profondeur, défendu par une haie d'épine. Il fortifia soigneusement la porte, & mit pour la garder deux Laptots bien armés, avec un Interprete, pour examiner & pour introduire ceux qui viendroient s'y présenter. Près de la porte, il éleva un cavalier, sur lequel il plaça y bâtit pour la deux petites Pieces de canon. Les deux Barques furent rangées contre la rive, fureté lu Com-& l'artillerie pointée vers les ouvrages du Fort. Le Brak & le Schamchi qui merce. virent toutes ces préparations, & qui n'en ignoroient pas les motifs, approuverent les précautions du Général, comme la meilleure voye pour prévenir les

Description du

désordres pendant la Foire. Le 1 d'Avril, Schamchi ayant reçu avis de l'approche des Caravanes, vint Attivée des Ca-

avertir Brue qu'il étoit tems de regler les prix. Après quelques contestations tavanes. sur les mesures, sur la nature des échanges, & sur les frais de l'entretien des Mores, le Général se relâcha de quelque chose en faveur de la paix; mais il obtint en récompense que de trois cens quatre-vingt livres dont la mesure

avoit été composée jusqu'alors, elle monteroit à cinq cens.

Les François sont obligés de pourvoir à l'entretien des Mores qui apportent Engagement des Gommes. Cet engagement les expose à quantité de fausses dépenses, parce l'entrette des que, sous prétexte de Commerce, il arrive une multitude de Mores, qui ne Mores. cherchent que l'occasion de vivre quelques jours aux dépens d'autrui, ou de satisfaire leur inclination au larcin. Mais Brue regla tellement cet article, qu'il n'étoit obligé de nourrir que ceux qui auroient apporté des marchandises, & dans la proportion même de ce qu'ils auroient apporté. Cette nourriture fut fixée à deux livres de Bœuf & autant de Kuskus pour chaque portion, & tel nombre de portions pour chaque quintal. Les Commis qui furent nommés pour la distribution, reçurent ordre de la finir aussi-tôt que les marchandises seroient délivrées. On parvint ainsi à purger la Foire de voleurs & de gens oilifs.

On commença le 14 d'Avril à mesurer les Gommes. Cette opération se sit Commerce. sans désordre, parce qu'on ne reçut les Marchands que l'un après l'autre. Le Hhhh ij

mes Moresques.

Général y assista exactement, & sit veiller avec le même soin à tout ce qu'il ne pouvoit éclairer par sa présence. Aussi-tôt que le Commerce sut ouvert, on vit arriver chaque jour de nouvelles Caravanes, de dix, vingt & trente Chameaux, ou de voitures traînées par des Bœufs & gardées par les Propriétaires. des Gommes & par leurs domestiques. Ces Mores ont l'apparence d'autant de Sauvages. Ils n'ont pour habit que des peaux de chevre autour des reins, & des sandales de cuir de Bœuf. Leurs armes sont de longues picques, des arcs, Pottrait des fem- & des fleches, avec un long couteau attaché à leur ceinture. Leurs femmes, qui sont portées sur le dos des Chameaux, ont des chemises de coton blanc, & par-dessus, une piece d'étoffe rayée, en forme de juppe ou d'écharpe. Une partie de leurs cheveux est relevée sur la tête; le reste est lié par derriere & leur tombe jusqu'à la ceinture. Cet habillement est modeste. Pour coeffure, elles ont une piece de linge entrelassé. Les filles ne portent qu'une piece d'étoffe rayée, autour des épaules, & plus bas une juppe de peau assez courte, coupée en plusieurs bandes, qui les couvre assez bien lorsqu'elles sont en repos ou dans un tems calme; mais le moindre mouvement, ou le soussle du vent les met en desordre. Ces Moresques ont le teint olivâtre, les traits réguliers, de grands yeux noirs fort beaux & fort brillans, la bouche petite & les dents d'une blancheur extrême. Quoiqu'elles ayent l'air fort vif, elles ont plus de retenue que les femmes des Negres. Elles apportent leur provision de beurre & de lait dans des outres fort nettes, des boetes à tabac, & des bourses de differentes sortes, composées de paille de riz ou de jonc, & tissues. avec beaucoup d'art.

> Il n'est pas besoin de Sentinelles pour découvrir l'approche de ces Caravanes. Les Chameaux poussent des cris hideux qui les trahissent bientôt. Leurs faulons, c'est-à-dire les sacs dans lesquels ils apportent les gommes sont des peaux de Bœufs sans couture. Les Mores n'ont pas d'autres commodités pour renfermer leurs marchandises, ni même pour le transport de leur eau. Comme on avoit pris toutes sortes de soins pour empêcher qu'ils n'entrassent plusieurs à la fois dans l'enclos, c'étoit un spectacle amusant que de voir leurs efforts & leurs contorsions pour entrer l'un avant. l'autre; car les Mores sont

une Nation fort bruyante.

Friponnerie des Officiers du Commerce.

Le premier jour de la foire, Mahagni, Interpréte More de Schamchi, vint trouver Brue & lui dit que les Officiers François qui avoient eu jusqu'alors la conduite du Commerce s'étoient toujours accordés avec lui pour faire tourner à son avantage un huitième de profit, qui devoit revenir à son Maître; & que de son côté il leur avoit ménagé le commerce privé de l'or & de l'ambre gris que les Mores apportoient à la foire. C'étoit précisement ce que le Géneral s'étoit proposé d'approfondir. Il déclara d'un air ferme à l'Interprête, que s'il continuoit cette injuste pratique il en avertiroit son Maître; & cet honnête Agent, fâché de s'être trahi sans précaution, promit d'être à l'avenir plus fidéle.

A l'arrivée du Géneral on lui avoit présenté une jeune Negresse d'une fort jolie figure, qui lui avoit offert diverses sortes de services, tels qu'elle étoit accoutumée de les rendre aux François qui étoient venus avant lui. Elle avoit soin, lui dit-elle, de leur laver les pieds, de les peigner & de les servir dans l'intérieur du magasin lorsqu'ils revenoient fatigués du travail. Brue admira

Facteurs François.

la délicatesse de ses Facteurs, & reçut la Negresse pour blanchir son linge,

mais la dispensa du reste de ses offres.

La présence du Géneral entretint l'ordre & la tranquillité pendant toute la durée de la foire. On mesura les gommes dans un vaisseau cubique, que les Détail du Com-Mores appellent quantor. Il en revenoit au Brak une certaine quantité sur inerce. chaque quintal. Ses Commissaires la mettoient dans un sac; & lorsqu'ils en avoient reçu le poids d'un quintal, ils laissoient aux Agens de la Compagnie la liberté d'emporter ce qui leur appartenoit. Un Officier de Schamchi prenoit le compte de tous les quintaux qui se mesuroient, parce que ce Chef More s'attribue le droit d'un huitième sur toutes les gommes qui sont vendues à la Compagnie. Comme c'est lui-même qui regle le prix des gommes & le poids du quintal, on trouve toujours le moyen de faire tomber ce droit sur les Marchands Mores, par des compensations qui sont à l'avantage de Schamchi ou de ses Officiers.

Le Brak, qui se reprochoit d'avoir pillé les Mores, étoit dans la crainte di allaime le continuelle de leur vengeance. Ses Espions lui rapporterent un jour au soir Brak. qu'ils avoient remarqué parmi eux des mouvemens extraordinaires, & qu'il en étoit arrivé quelques - uns avec des armes, de la part d'Addi, Prince More qui avoit son camp dans le voisinage. Cet avis l'avoit jetté dans une si vive allarme, qu'il étoit prêt à quitter Ingherbel, lorsque sur de meilleurs conseils il prit le parti de faire communiquer ses craintes au Géneral François & de lui demander du secours. Il étoit minuit lorsque son Courier arriva au magafin. Brue éveillé brufquement & frappé lui-même de cette nouvelle, se détermina sur le champ à s'éloigner du rivage avec ses deux Barques, en laisfant deux Facteurs & ses Laptots pour la garde du magasin. Lorsqu'il se préparoit à partir, il lui vint un autre exprès pour lui apprendre que le Prince Addi ne s'approchoit d'Ingherbel que pour faire une vilite de civilité au Brak » & qu'il en avoit fait demander la permission; mais qu'il étoit accompagné de vingt fusiliers, dont on pouvoir appréhender quelque violence. Sur quoi le Brak faisoit prier Brue de lui envoyer quelques hommes bien armés, pour soutenir sa réputation & faire connoître aux Mores qu'il avoit des amis. Brue lui envoya douze de ses Laptots, avec trois Officiers Negres. Le Prince Addi Brue envoye am étant entré dans Ingherbel affecta de saluer le Brak par une décharge de fa mousqueterie. Elle lui fut rendue par treize Fusiliers Negres, que le Brak avoit à son service, & par les quinze Laptots du Géneral. Ceux-ci ayant tiré à balle, les Mores ne parurent pas contens d'une civilité de cette nature. Cependant les deux Princes eurent une longue & secrette conférence, qui finir par des témoignages éclatans de leur fatisfaction. Addi présenta au Brak un Bœuf gras, & le Brak lui donna un jeune Esclave.

Le même jour Addi vint rendre sa visite au Géneral. La conversation dura longtems. Le Prince More parloit Arabe. Schamchi, qui l'accompagnoit, reperoit ses discours en Langue des Negres à l'Interpréte, qui les rendoit en François à Brue. Addi loua beaucoup les Hollandois, qui étoient alors en possesfion d'Arguim. Il vanta les droits & les présens qu'il recevoit d'eux. C'étoient di se loue des cent fusils, cent pistolets, quatre barils de poudre, quatre de balles, & cent écus pour chaque quintal de gomme; sans compter une grosse quantité de biscuit blanc, de miel, de prunes, de miroirs & d'autres merceries. Brue répondit que les Hollandois s'étoient rendus coupables d'une injustice en se

BRUE. HI, Voyage. 1715.

Secours que

Le Prince Ad.

Hhhh iii

saisssant d'Arguim, & que les égards qu'ils avoient pour les Princes Morès cesseroient ausli-tôt qu'ils pourroient se passer de leur protection. Il retint le Prince à dîner. On ne lui servit d'abord que de l'eau & du miel pour liqueur. Mais ayant consenti à goûter du vin de Canarie, il ne se fit pas presser ensuite sa figure & fes pour boire toutes fortes de vins François. Addi étoit d'une taille médiocre, mais fort bien prise. Il paroissoit extrémement robuste. Il avoit les traits réguliers, le nez aquilin, les dents belles, la barbe longue & les cheveux courts. Sa tête étoit nue, mais il avoit le corps entiérement couvert. Il portoit pour habit une sorte de chemise blanche, qui s'élargissoit sur ses hautes-chausses, avec une ceinture de mousseline, d'où pendoit un couteau en forme de poignard. Par dessus, il avoit une casaque d'étosse blanche, avec un capuchon qui pendoit par derriere. Après le dîner, Brue lui fit présent de plusieurs choses qui paroissoient lui plaire. Il fuma, il prit du cassé. A son départ il fut salué de cinq coups de canon. Brue, qui l'avoit reçu sur sa Barque, le conduisit jusqu'au rivage, dans l'esperance de voir son Cheval; mais il sut surpris de n'y trouver que des Chameaux, pour sa monture & celle de sa suite. Quoique les Mores ne manquent pas de Chevaux, ils les ménagent beaucoup, & les reservent particuliérement pour leurs expéditions.

Le Brak vint remercier le Géneral du secours qu'il lui avoit envoyé, & parut mettre beaucoup d'ardeur & de bonne-foi dans les témoignages de son amitié. Il lui amena plusieurs jeunes Esclaves, mais il n'en refusa pas le payement. Le même jour un More, nommé Barikala, fit présent au Géneral d'une Aigle apprivoi. Aigle apprivoisée, de la grandeur d'un Cocq d'Inde. Elle n'avoit rien d'ailleurs qui la distinguât des Aigles ordinaires. Sa familiarité avec les hommes alloit jusqu'à se laisser prendre par le premier venu, & dans peu de jours elle prit l'habitude de suivre le Géneral comme un chien. Mais elle fut tuée mal-

heureusement par la chûte d'un baril, qui l'écrasa sur le tillac.

Visite que la Sultane rend à Brue , & les circonstances.

Le 10 d'Avril, la principale femme du Brak rendit une visite au Géneral. accompagnée des Dames de sa Cour. Elles étoient montées sur des Anes. avec un cortége de dix ou douze femmes à pied & d'autant d'hommes, entre lesquels étoient deux Guiriots. Brue reçut la Sultane à l'entrée de sa Barque & la conduisit dans sa chambre, où elle s'assit d'abord sur le lit, avec trois de ses principales Dames. Les autres prirent les places que le hazard leur offrit; & le fauteuil demeura au Géneral. Toutes ces Dames étoient couvertes d'un fort beau pagne de coton noir, qui prenant depuis la tête avec la forme d'un turban, leur tomboit jusqu'à la ceinture. Plus bas, elles avoient un second pagne qui traînoit jusqu'à terre, & sous lequel il y en avoit un troisième qui leur servoit de juppon. Après les premieres civilités, elles ôterent le pagne supérieur, & laisserent voir leur tête, qui étoit coëffée comme celle des deux Princesses dont on a déja vû le portrait. Bientôt elles se désirent aussi du second pagne, qui les laissa presque nues. La Sultane n'étoit pas une beauté réguliere, mais elle avoit le visage agréable, & la taille fine, avec un air de majesté & de douceur qui rendoit sa figure fort touchante : ses dents & celles de toutes les autres Dames étoient d'une grande blancheur. Elle fit présent au Géneral d'une boëte d'or de Filigramme, travaillée à la Moresque, remplie d'épices & de petits grains d'or.

Elle sit ensuite apporter des pipes, pour elle-même & pour les Dames de

la suite. Le tuiau est un roseau de dix-huit ou vingt pouces de longueur, orné d'anneaux d'or, d'argent, de corail & d'ambre. La tête est d'or ou d'argent. La Sultane remarquant que le Géneral ne fumoit pas, offrit de renvover les pipes si la fumée l'incommodoit. Mais lorsqu'elle eut appris qu'il ne s'en dispensoit que pour lui donner une marque de respect, elle le força de recevoir sa propre pipe & s'en sit apporter une autre. La conversation sut sort vive, & Brue n'eur pas peu d'embarras à répondre aux questions qu'on lui faisoit de tous côtés par la bouche de son Interpréte. Elles roulerent presque toutes sur les Dames de France, sur leur beauté, leur habillement, leur entretien. galanterie, sur la magnificence de la Cour de France, & sur la maniere dont les femmes Françoises vivent avec leurs maris. Le bonheur de n'en avoir qu'un paroissoit leur faire envie. On servit le déjeuner, c'est-à-dire, de l'eau & du miel, des confitures & des biscuits de France, de l'eau-de-vie & du vin.

BRUE. III. Voyage. 1715.

Sujet de leur

A l'heure du dîner, le Géneral qui sçavoir que les femmes du Pays ne man- Galanterie qu'elgent jamais devant les hommes, prit volontairement le parti de se retirer. lesait à Brue. Elles surent traitées suivant leurs usages. Mais Brue leur envoya quelques mets de sa table, sur-tout plusieurs pieces de patisserie Françoise. La Sultane y fut si sensible qu'elle but à sa santé, & qu'elle le sit prier de venir boire à la sienne. Il passa aussi-tôt dans la chambre des Dames, où il acheva de dîner à leur table. Ensuite il leur fit servir du cassé, & du chocolat qu'elles trouvetent délicieux. A leur départ il leur fit présent de miroirs, de corail, de cloux de girofle; & de colliers de verre aux femmes de leur suite. Il conduisit la Sultane au rivage, il l'aida à remonter sur son Ane, & la sit saluer de cinq coups de canon. Elle laissa passer peu de jours sans lui envoyer quelque présent. L'Auteur nomme deux Pintades, mâle & femelle, si privées qu'elles man- Pintades privées, geoient sur son assiete, & qu'avec la liberté de voler au rivage elles revenoient sur la Barque au son de la cloche pour le dîner & le souper. Pendant toute la foire, Brue ayant observé les jours de sête & les jeunes de l'Eglise, & n'ayant pas manqué de faire reciter soir & matin les prieres à bord, tous les Mores le prirent pour un Marbut François.

Le Désert est infesté par une sorte de Milans, que les Negres appellent Ekuss. Ces animaux font si voraces, qu'ils venoient prendre les alimens des Mate-

lots jusques dans les plats.

Brue, qui ne se ménageoit pas dans l'exercice de ses sonctions, gagna une colique violente, pour avoir dormi à l'air après s'être extrémement fatigué. Ses Chirurgiens avoient employé vainement toute leur habileté à le foulager, lorsqu'un More, qui étoit venu lui rendre visite, lui conseilla, comme un remêde ordinaire à sa Nation, de faire dissoudre de la gomme dans du lait & d'avaller cette potion fort chaude. Il suivit ce conseil, & sur gueri sur le champ.

Remede More pour la colique.

Le 15 de May, il arriva au Désert un Marbut, qui prétendoit revenir de la Mecque. Brue le reconnut pour un imposteur, au récit qu'il faisoit de la Matbutimpos tombe du Prophéte, qu'il avoit vûe, disoit-il, suspendue dans l'air entre les mains de quatre Anges, qui se relevoient d'heure en heure, pour soutenir ce précieux fardeau. Cependant il le retint à dîner : après quoi le Marbut se présenta au Peuple, pour le conduire à la priere. Elle sur suivie d'un folgar, ou d'une danse, qui dura toute la nuit, avec un mélange de chants

tirés des versets de l'Alcoran, à l'honneur de ce nouveau Saint. Le Géneral lui fir présent de quelques mains de papier, pour faire des grisgris, qui sont

le principal revenu des Prêtres Mores.

Visite que Brue On vit arriver, le 17 mai, une nouvelle calculation qui annonçoient moins une troupe de Marchands, que des voyageurs d'une reçoit de la Prin- qui annonçoient moins une troupe de Marchands, que des voyageurs d'une On vit arriver, le 17 Mai, une nouvelle Caravane, avec des apparences haute distinction. Elle étoit précédée par un grand nombre d'hommes armés, les uns montés sur des Chameaux, d'autres à cheval, avec un tambour & deux trompettes à leur tête. Cette avant-garde étoit suivie de huit ou dix Chameaux, qui portoient sur leur dos des siéges couvers de drap bleu. Ensuire on voyoit un aurre Chameau, beaucoup plus gros, chargé aussi d'un grand siége ouvert, mais ombragé par un parasol, sur lequel étoient assises deux semmes vis-à-vis l'une de l'autre. Autour de ce Chameau marchoient plusieurs hommes à pied, armés de mousquets & de sabres. Dix ou douze Cavaliers bien montés fermoient la marche. Schamchi apprenant qui étoienr les Dames, se hâta d'aller à leur rencontre, & fit dire en même tems à Brue, que c'étoient la mere & la femme du Prince Addi qui venoient pour le voir.

Le Géneral fit mettre aussi-tôt tous ses gens sous les armes, & prit la résolution de recevoir les Princesses dans son magasin, parce que les deux Barques étoient si chargées qu'il n'y restoit plus d'espace libre. Un de ses Officiers les reçut d'abord à la porte du Fort, avec une décharge de mousqueterie, au son des haurbois & des tambours. Brue fit quelques pas hors du Bâtiment pour aller au-devant d'elles; & les ayant introduites dans la falle, il les plaça dans une alcove, couverte d'un beau tapis & de coussins. Elles n'y furent accompagnées que de deux ou trois Dames de leur fuite & d'un Guiriot. Les autres s'arrêterenr dans une antichambre, & tour l'Equipage attendit dans la Cour, avec

beaucoup d'ordre & de retenue.

Portrait de ces deux Princefles.

La Princesse mere de Sidi Addi avoit été très-belle femme; mais l'embonpoint avoit alteré ses traits. Son habillement consistoit dans une belle mante de toile noire des Indes, qui descendoit jusqu'à terre; & dont les manches étoient si longues qu'elles lui couvroient les mains. Une partie de ses cheveux étoir rassemblée sur le haut de la tête; le reste lié d'un nœud de ruban tomboit négligemment sur les épaules, avec un voile de mousseline rayée, qui flottoit par-dessus. Elle avoit à chaque oreille un anneau d'or, dont le diametre étoit au moins d'un demi-pied. Son collier étoir d'or, mêlé de grains d'ambre. La femme du Prince paroissoit âgée d'environ dix huit ans. Elle éroit plus grande que ne le sont ordinairement les femmes de sa Nation, mais parfaitement bien faite; les rraits réguliers; les yenx noirs, bien ouverrs & remplis de feu; la voix douce, & route la figure agréable. Elle avoir du rouge au visage; mais son reint, qui étoit olivâtre, en tiroit peu d'avanrage. Ses ongles étoient aussi peints de rouge, & ses mains fort belles. Elle étoit vêtue comme sa mere, avec la seule différence que ses cheveux étoienr entremêlés de grains d'or, d'ambre & de corail, & qu'ils étoient rangés avec plus d'art. Les Dames de la suite n'étoient pas vêtues moins modestement; fort différentes des Negresses qui ont l'habitude de laisser voir la moitié de leur corps à découvert.

Leur conversa.

La vieille Princesse commença par un compliment fort civil. Elle dit au Géneral que sur la réputation de son caractere, elle n'avoit pas fait difficulté

de passer un peu sur les loix de la bienséance pour venir voir un étranger. Ensuite elle lui présenta une boëte d'or & une chaîne de filigrane, fort bien travaillées. La jeune Princesse lui fit aussi son compliment & son présent. Il leur fit à toutes deux une réponse polie. La conversation devint fort agréable, & les deux Dames marquerent beaucoup d'esprit & d'enjouement. Brue ayant demandé à la Princesse Douairiere si la jeune Dame, qu'elle avoit avec elle, étoit la Sultane, ou la premiere femme du Prince Addi; elle lui répondit que les Mores n'avoient qu'une femme légitime; & que si la Loi leur en permettoit d'autres, les personnes de distinction & de conduite ne les voyoient qu'en secret & comme à la dérobée.

BRUE. III. Voyage. 1715.

Elles font dinet

A l'heure du dîner, le Géneral demanda aux deux Dames si elles étoient résolues de manger suivant leurs usages, où si elles lui seroient l'honneur Brue avec elles. d'accepter un dîner à la Françoise. Elles lui en laisserent le choix, en le priant seulement qu'il n'y eût pas dans la salle d'autre homme que l'interpréte. On mit aussi-tôt une table fort basse. Brue s'assit, comme les Dames, en croisant les jambes sur un coussin. Les plats furent apportés jusqu'à la porte par les Domestiques François, & les femmes des Princesses les alloient recevoir. L'Interpréte les plaçoit sur la table, & faisoit le reste du service autour du Géneral. On avoit eu soin de se pourvoir de kuskus, & de quelques autres mets à la Moresque. Mais les Dames eurent la complaisance de ne toucher qu'aux alimens François. Elles imiterent même, avec beaucoup de grace, l'usage qu'elles voyoient faire au Géneral de sa fourchete & des autres instrumens de table.

Pendant le dîner, la Princesse mere sit chanter quelques airs à son Guiriot, qui étoit une jeune fille extrémement jolie. Elle lui fit toucher un instrument composé d'une calebasse couverte de parchemin rouge, avec douze cordes, les unes d'argent, d'autres de letton, dont le son ressembloit à celui de la harpe. Les deux Dames parurent charmées de l'accueil qu'elles avoient recu du Géneral. Elles accepterent quantité de confitures qu'il les pria d'emporter, & plusieurs paires de gants parfumés, qui étoient pour elles un préfent d'autant plus agréable qu'elles n'en avoient jamais vû. Brue les conduissit ensuite jusqu'à leur Chameau, & les sit saluer, à leur départ, d'une décharge génerale de sa mousqueterie & de son canon.

Un Pêcheur lui apporta le même jour un jeune Crocodile vivant, long d'environ cinq pieds. Mais personne n'ayant voulu prendre la commission de l'apprivoiser, on prit le parti de lui casser la tête. Brue n'en trouva pas la

chair défagréable.

Tome II.

Le 9 de Mai, un Officier François, qu'il avoit envoyé pour le Commerce à Terrier rouge, revint avec cent cinquante quintaux de gomme, mais sans ivoire & sans or, parce que les Mores avoient porté leur or & leur ivoire à Portendic, où il étoit arrivé quelques Vaisseaux Hollandois. Le tems du Commerce approchant de sa fin, & les eaux du Senegal commençant à s'enfler, Brue renvoya ses Barques chargées au Fort Saint Louis. Le 24 il jetta l'ancre devant Ingherbel, où rendant visite au Brak, il le trouva sous le rend au Brak. portique de son Palais, occupé à juger un procès fort singulier. Un Marbut s'étoit engagé avec un Seigneur Negre à lui donner un grifgris ou un charme qui le rendroit invulnérable à la guerre. Il avoit reçu, pour une faveur si pre-

Leur chant & leurs inftrumens

Villite que Brus

BRUE. III. Voyage. 1715. cès bizarre.

Palais du Brak. Ses Femmes & fes Chiens.

cieuse, un Cheval d'une beauté rare. Mais ce merveilleux amulete n'avoit point empêché que le Negre n'eût été tué dès le commencement du combat-Ses Héritiers, qui n'avoient pas ignoré le marché, redemandoient le Cheval Iljuge un Pro- au Marbut. Le Brak voyant arriver Brue lui demanda son opinion. Il parut clair au Géneral que le grisgris ayant été sans vertu, le Cheval devoit être restitué aux Héritiers; & son jugement servit de Sentence.

Après cette audience, il fut conduit dans l'appartement du Roi, qui ne différe de ceux de ses Sujets que par le nombre & la grandeur des bâtimens. La nature de l'édifice & les meubles sont à peu près les mêmes. Ce qui distingue seulement le Palais Royal, c'est qu'il est renfermé dans un vaste enclos de roseaux, qui reçoit de l'ombre d'une grande quantité d'arbres, autour desquels sont les appartemens du Roi, ses magasins, ses étables, son chenis, & les logemens de ses femmes & de ses Officiers. La porte de cet enclos est gardée par cinq ou six Negres, armés de sabres & de zagayes. Après une longue conférence où les engagemens du Commerce & de l'amitié furent renouvellés, le Yagaraf, un des principaux Officiers du Palais, conduisit le Géneral à l'audience de la Sultane ou de la principale Reine. Cette Princesse étoit assife sur son lit. Sa chambre étoit couverte de nattes, sur lesquelles cinquelles ou six de ses femmes s'occupoient à filer. Elle sit asseoir Brue à son côté; & lorsqu'il se leva pour se retirer, elle quitta aussi sa posture & le reconduisse jusqu'à la porte. Il rendit fuccessivement sa visite à toutes les autres femmes, car le Brak en a plusieurs, qui ont chacune leur maison & leur famille. Retournant ensuite auprès du Roi, il le trouva dans sa cour, assis au pied d'un latanier, d'où il voyoit faire l'exercice à quelques Chevaux qu'on lui offroit à vendre. Les Mores qui les exerçoient ne manquoient pas d'art & de grace pour les conduire; mais quoique ces animaux fussent de belle encolure, ils n'avoient pas de bouche; ce que Brue crut devoir attribuer à leurs brides, qui lui parurent fort mal faites. Il vit aussi les Chiens du Brak. Ce Prince en avoit dix-huit, grands, les oreilles belles, & de l'espéce de nos levriers; mais avec deux propriétés rares dans cette espéce, le nez & les yeux excellens. On les nourrissoit avec du fon de maiz trempé dans du lait; & lorsqu'ils avoient tué quelque pièce de gibier, on leur donnoit les entrailles.

Départ du Gé. neral', & galanteries du Brak.

A l'heure du dîner, le Géneral fut conduit dans une chambre où le Roi l'attendoit. Toutes les femmes de ce Prince lui envoyerent chacune un plat de leur cuifine. Comme il avoit apporté de l'eau-de-vie & du vin, le Brak fut de la meilleure humeur du monde, avec assez de modération pour ne pas s'enivrer. Brue prit ensuite congé des femmes du Roi, de fes sœurs & de ses filles, qu'il n'avoit pas vûes le matin, & qu'il ne quitta pas sans leur avoir fait quelques petits préfens. Il en reçut aussi de toutes ces Princesses. Enfin lorsqu'il fut retourné pour faire ses derniers adieux au Brak, il fut surpris de le voir monter à cheval avec toute fa Cour, dans la résolution de conduire ses Hôtes jusqu'au bord de la riviere. Cette politesse fut accompagnée de toutes sortes de galanteries. Le Roi fit faire quantité de fauts & de courbettes à fon Cheval. Quelquefois il le mettoit au grand galop; & retournant tout d'un coup, il se rapprochoit du Géneral en branlant sa zagaye d'un air libre & gracieux. On amena quelques Esclaves qu'il lui vendit, & dont il reçut le prix sur le champ. A son départ, Brue le salua de quelques coups de canon.

Le jour suivant, les droits de Schamchi furent reglés. Il lui revenoit dix quintaux, des huitiémes qu'il s'attribuoit sur les gommes; mais on ne man- III. Voyage. qua pas de déduire ce qu'il avoit emprunté l'année d'auparavant. Il fit un nouvel emprunt, de la valeur de trente quintaux de gomme en marchandi- proits de schame ses, qui devoit être pris sur les huitiémes de l'année suivante. Cette méthode chi. le met en état de continuer le Commerce, & l'intéresse beaucoup à l'avantage de la Compagnie.

Brue partit du Désert le 1 de Juin 1715, avec plus de sept cens quintaux de gomme, sans y comprendre ce qui étoit venu de Terrier rouge. Comme il Commette Frauavoit fait monter le quintal à sept cens livres, poids de Paris, sa cargaison se trouva de quatre cens mille livres de gomme, outre les Esclaves, l'ivoire, les plumes d'Autruche, l'or & l'ambre gris. Les vents étant contraires, il fut obligé de jetter l'ancre plusieurs sois, & d'attendre le reslux des marées pour retourner au Fort Saint Louis, où toutes ces richesses arriverent heureuse-

Richesse du

### §. I I.

# Observations sur la Gomme du Senegal, & sur son Commerce.

Uoique le Pays, aux environs d'Arguim & de Portendie, foit fort mauvais, & la Côte très-dangereuse, les François, les Anglois, les Hollandois & les Portugais s'y rendent avec beaucoup d'empressement, & s'efforcent tous d'y établir leur commerce, parce que c'est le seul endroit, avec le Senegal, où les Peuples de l'Afrique apportent les gommes. Cette marchandise est peu importante en apparence; mais deux raisons principales en font commerce des un objet considérable. 1°. Elle s'achete à fort bon marché dans le Pays, & se vend fort cher hors de l'Afrique. 2°. Elle occupe une grande partie des manufactures de l'Europe, & sert ainsi à faire circuler l'argent. Elle fournit à l'entretien d'une infinité de personnes.

Importance du

Il n'est donc pas surprenant que les plus riches Marchands de l'Europe entreprennent de porter leur commerce du côté d'Arguim & de Portendic. Ils n'ont que cette voie pour empêcher que toutes les gommes ne tombent entre les tions de l'Euromains des François, qui sont seuls en possession du Senegal, c'est-à-dire, de eiger. tous les autres Ports où cette marchandise est apportée. C'est la véritable raison qui a jetté les Hollandois dans une si grosse dépense pour établir un Comptoir dans l'Isle d'Arguim, & qui leur a fait chercher un retraite à Portendic lorsqu'ils ont été chassés de cette Isle. Ils ont réussi, par cette voie, à partager d'abord le commerce des gommes avec les François. Ensuite ils l'ont attiré presqu'entiérement dans leur Comptoir, en payant les gommes fort cher, & faisant des échanges à perte, pour engager les Mores à tourner de leur côté. Lorsque ces artifices ne produisoient rien, ils employoient le Prince Alischandora & d'autres Seigneurs Negres à piller les gommes que les Mores portoient au Senegal. C'est ce qu'on a vû plus d'une fois, malgré les Traités formels de ce Chef de Tribu avec la Compagnie Françoise, qui n'a jamais manqué de lui payer les droits & de les accompagner de présens.

Artifice des Hot-landois.

La gomme s'appelle gomme du Senegal, ou gomme Arabique, parce qu'avant que les François eussent des Comptoirs au Senegal, elle ne venoit ture du commer-Iiii ij

Origine & na-

- que de l'Arabie. Mais depuis que le Commerce est ouvert par cette voie, se prix en est tellement diminué qu'on n'en apporte plus d'Arabie. Cependant il en vient encore du Levant. On prétend même qu'elle est meilleure que celle du Senegal, par la seule raison qu'elle est plus chere; car au fond elles sont toutes deux de la même bonté. L'artisice consiste à rirer la plus belle, c'est-à-dire la plus claite & la plus seche, & celle qui est en gros morceaux, qu'on fait passer hardiment pour la véritable gomme d'Arabie.

Qualités de la gomme du Senegal.

Les Médecins prétendent que cette gomme est pectorale, anodine, & rafraichissante; qu'elle épaissit les humeurs sereuses & les empêche d'entrer dans la masse du sang pour le corrompre; qu'elle est excellente pour le rhume, sur-tout lorsqu'elle est mêlée avec le sucre d'orge, suivant l'usage de Blois, où l'on en fabrique beaucoup; que c'est un spécifique contre la dissenterie & les hemorragies les plus obstinées. On lui attribue quantité d'autres effers. Ce qui est certain, suivant le témoignage de l'Auteur, c'est qu'un grand nombre de Negres qui la recueillent, & les Mores qui l'apportent au marché, n'ont pas d'autre nourriture; qu'ils n'y sont pas réduits par nécessité, faute d'autres alimens, mais que leur goût les y porte, & qu'ils la trouvent déliciense. Ils n'y employent pas d'autre art que de l'adoucir par le mélange d'un peu d'eau. Elle leur donne de la force & de la fanté. Enfin par sa simplicité & ses autres vertus ils la regardent comme une diete excellente. Si elle a quelque chose d'insipide, on peut lui donner, avec une teinture, l'odeur & le goût qu'on désire. Il paroît érrange, ajoûte l'Auteur, que ceux qui l'apportent, de plus de trois cens milles dans l'interieur des terres, n'ayent aucune provision de reste lorsqu'ils arrivent au Marché; mais il est bien plus. surprenant qu'ils n'en ayent pas eu d'autre que leur gomme, & qu'elle ait été leur unique subsistance dans une si longue route. Cependant c'est un fait qui ne peut être contesté, & sur lequel on a le témoignage de tous ceux qui ont passé quelque tems au Senegal. Brue, qui avoit goûté souvent de la gomme, la trouvoit agréable. Les pieces les plus fraîches, c'est-à-dire, celles qui ont été recueillies nouvellement, s'ouvrent en deux comme un abricot mur. Le dedans en est tendre, & ressemble assez à l'abricot par le goût.

Ufage de la gomme du Senegal.

On fait un grand usage de la gomme du Senegal dans plusieurs Manusactures, particulièrement dans celles de laine, & de soie. Les Teinturiers s'enfervent beaucoup aussi. Toute l'habileté dans le choix de cette gomme consiste à choisir la plus séche, la plus nette & la plus transparente, car la grossiant de la plus servent de la plus respectation.

feur & la forme des pieces n'y mettent aucune différence.

Arbre qui la produit. L'arbre qui la porte, en Afrique comme en Arabie, est une sorte d'Acacia, (a) assez perit & toujours verd, chargé de branches & de pointes, avec de longues seuilles, mais étroites & rudes. Il porte une petite seur blanche en sorme de vase, dans laquelle il y a des filets de la même couleur, qui environment un piston où la semence est rensermée. Ce piston est d'abord verd; mais en meurissant il prend une couleur de feuille morte. La semence ou la petire graine dont il est rempli, est dure & blanchâtre. On trouve entre le Senegal & le Fort d'Arguim trois Forêts qui portent quantiré de ces arbres. La première se nomme Sahel; la seconde & la plus grande, Lebiar; & la troissé-

Trois forêts où il s'en trouve.

> (a) Cet article n'appartient qu'au Commerce. Mais on trouvera d'autres détails dans Tome suivant.

me Afatak. Elles sont à peu près à la même distance, c'est-à-dire à trente lieues du Désert, qui est aussi à trente lieues du Fort Saint Louis; & toutes trois, elles sont entr'elles à dix lieues l'une de l'autre. De Sahel à Marsa ou Portendic, on compte soixante lieues, & quatre-vingt jusqu'à la Baye d'Arguim.

BRUE. III. Voyage. 1715.

Tems & ma-

Maniere done

La récolte de la gomme se fait deux fois chaque année; mais la plus considérable est celle du mois de Décembre, où l'on prétend qu'elle est plus netre niere de la re-& plus séche. Celle du mois de Mars est plus gluante, avec moins de transparence. La raison en est sensible. C'est qu'au mois de Décembre elle se recueille après les pluies, lorsque l'arbre est rempli d'une séve que la chaleur du Soleil vient épaissir & perfectionner, sans lui donner trop de dureté. Depuis cette saison jusqu'au mois de Mars, la chaleur devenant excessive & séchant l'écorce de l'arbre, oblige d'y faire des incissons pour en tirer cette séve ; car la gomme n'étant que de la séve extravasée qui transpire par les pores de l'écorce, on est forcé, lorsqu'elle ne sort pas d'elle-même, de blesser l'arbre pour l'en tirer (8).

Elle se mesure, pour la vente, dans un vaisseau cubique nommé Quantar, ou Quintal, de la grandeur dont on convient entre les Européens & les Mo- elle semesureres. La mesure des Hollandois, lorsqu'ils étoient en possession d'Arguim, contenoit le poids de deux cens vingt livres de Paris, qui leur revenoient à la valeur d'une piastre d'Espagne en marchandises. Les Interlopiers, qui faisoient le Commerce à Portendic & dans la Baye d'Arguim avec la permission du Gouverneur Hollandois, avoient une mesure qui contenoit environ sept cens li-

vres de Paris.

Il ne sera point inutile de joindre ici les droits qu'ils payoient aux Hollandois, sur les marchandises qu'ils donnoient en échange dans le commerce des gommes, & les présens que le Prince Alischandora exigeoit d'eux, pour mille quintaux du poids qu'on vient d'expliquer.

Droits du Gouverneur Hollandois d'Arguim pour sa protection & le courtage de mille quintaux, à une demie-piastre par quintal, . . .

#### Prix des Gommes en Marchandises.

| Mille pieces de drap de laine bleue, nommé <i>Blaeukaton</i> , de vingt-cinq aunes de Hollande (9), à 17 guilders (10) ou 21 liv. 5 s. |         |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| vingt-cinq aunes de Fioriande (9), a 1/ guitters (10) ou 21 nv. 5 1.                                                                   |         |  |  |  |  |
| par pieces,                                                                                                                            | 21250   |  |  |  |  |
| Cinq cens douzaines de petits miroirs, à 7 sols la douzaine,                                                                           | 175     |  |  |  |  |
| Cinq cens douzaines de peignes de bois, à 6 sols la douzaine,                                                                          | 150     |  |  |  |  |
| Deux mille cadenats à s sols piece,                                                                                                    | 500     |  |  |  |  |
| Deux mille couteaux de Flandres, à 5 sols piece,                                                                                       | 500     |  |  |  |  |
| Total                                                                                                                                  | 255751. |  |  |  |  |

Tarif des Contrebandiers d'Arguim & de Portendic.

(8) Barbot explique autrement la manière de recueillir la gomme. Il prétend que dans la faifon les Mores dépouillent l'arbre de fon écorce avec de petits instrumens de fer, & que peu de tems après, la substance aqueuse qui étoit dessous, s'endurcit & se gromele. Il ajoûte que les Arabes la conservent fraîche d'une année à l'autre, en la mettant sous terre. Mais

il ne cite aucune autorité. Voyez sa Descript. de la Guinée, p. 46.

(9) L'aune de Flandres, telle que l'emploïenz les Hollandois, ne fait qu'environ la moitié de celle de Paris.

(10) Monnoie de Hollande que nous appellons Florin.

Lili ili

Droits du Prince Alischandora, pour la Cargaison d'un Vaisseau.

| Ce Prince a long-tems exigé deux mille quatre cens piastres en especes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mais  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| il pouvoit prendre la moitié de cette somme en marchandises, c'est-à-dire, en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |  |  |
| il pouvoit prendre la moitié de cette somme en marchandises, c'est-à-dire, en<br>trois cens pieces de toile bleue, évaluées à douze cens piastres, quoiqu'au sond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |  |  |
| leur valeur soit de vingt & une liv. cinq sols par piece; ce qui monte à neuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mille |  |  |  |  |
| neuf cens soixante-quinze livres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 751.  |  |  |  |  |
| Les présens en dissérentes sortes de marchandises montent à . 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70    |  |  |  |  |
| Les appointemens de l'Interprête, pour cent jours de service, à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |  |  |
| une demie-piastre par jour, payables, moitié en especes, moitié en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |  |  |
| toile bleue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50    |  |  |  |  |
| Les gages de vingt Ouvriers Mores, pour charger le Vailleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |  |
| pendant le même espace de tems, à un quart de piastre par jour,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |  |  |
| payables de la même maniere que ceux de l'Interprête, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18    |  |  |  |  |
| Total 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [ 3   |  |  |  |  |
| the state of the s |       |  |  |  |  |
| Cette derniere somme ajoûtée à la premiere de 25575 liv. sans y comprendre les autres frais du Vaisseau, fait celle de 39988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |
| comprendre les autres frais du Vaisseau, fait celle de 3998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38    |  |  |  |  |

Ce qu'il y a de fort remarquable, c'est que les droits du Prince Alischandora regardoient toutes sortes de Vaisseaux, sans distinction de leur grandeur. Ainsi les Hollandois, au lieu d'employer des Bâtimens de trois ou quatre cens tonneaux, auroient trouvé beaucoup d'avantage à n'en avoir que de mille ou douze cens.

En 1715, Brue régla, au nom de la Compagnie Françoise, un Taris des poids fort different, tant au Désert qu'à Terrier-Rouge sur le Senegal. Le quintal des Mores pesoit, dans ces deux lieux, cinq cens livres de Paris.

Tarif des François reglé par Brue en 1715.

|   | MARCHANDISES.                           | Nomb.     |   |   |   | Quir | itau | de gom | me |
|---|-----------------------------------------|-----------|---|---|---|------|------|--------|----|
| - | Argent en Especes, ou Piastres d'Alle-  |           |   |   |   |      |      |        |    |
|   | magne, à 48 fols piece                  | 4         |   |   |   |      |      | ı.     |    |
|   | Perles d'argent uni, à 5 s. 6 d. piece. | 24        |   |   |   |      |      |        |    |
|   | Ambrejaune                              | 6 onces.  |   | , | , |      |      | 1.     |    |
|   | Cadiz ou Serge noire & bleue            | 8 aunes.  |   |   |   |      |      | I.     |    |
|   | Chaudieres de cuivre, pesant 12 livres. | I         |   |   |   |      |      |        |    |
|   | Chaudrons de cuivre de six livres       | 2         |   | , |   |      | ,    | 1.     |    |
|   | Corail                                  | 1 once.   |   |   |   |      |      | I.     |    |
|   | Colliers, nommés de Cornalines          | 6 ,       |   |   |   |      |      | I.     |    |
|   | Drap rouge commun                       | 2 aunes.  |   |   |   |      |      | I.     |    |
|   | Drap bleu ,                             |           |   |   |   |      |      | ı.     |    |
|   | Barres de fer plattes, de 8 à 9 pieds.  | 2         |   |   |   |      |      | ı.     |    |
|   | Cloux de girofle                        | 80        |   |   |   |      |      | I.     |    |
|   | Mains de papier à 20 feuilles la main.  | 20        |   |   |   | ,    |      | I.     |    |
|   | Pagnes de coton du Pays                 | 5         |   | 9 |   |      |      | I.     |    |
|   | Reveches rouges ou bleues               | 3 aunes.  |   |   |   |      |      | Ι.     |    |
|   | Bassins de cuivre rouge                 | 4         | , |   |   |      |      | I.     |    |
|   | Baftas bleus                            | 12 aunes. |   |   |   |      | ,    | I.     |    |
|   | Toile blanche                           |           |   |   |   |      |      | 2.     |    |
|   |                                         |           |   |   |   |      |      |        |    |

| Calico, ou Toile des Indes 5 aunes $\frac{1}{2}$ Grains de verre rouge, de moïenne | 1715.                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| groffeur                                                                           | . I.                       |
| Grains de verre jaune 600                                                          |                            |
| Grains jaunes massifs 49                                                           | I.                         |
| Petits grains de différentes couleurs. 24000                                       | I.                         |
| Différence du prix des Marchandises en France & au Sene                            | gal.                       |
| En France,                                                                         | Au Senegal, Différence des |
|                                                                                    | 4 prix en France &         |
|                                                                                    | O au Senegal.              |
|                                                                                    | 2 5                        |
| Serge de Cadiz, l'aune 1 10                                                        | 4                          |
|                                                                                    | 2 4                        |
| Corail la livre 45 16                                                              | io                         |
|                                                                                    | 6                          |
| Barres plattes de fer, la livre 3                                                  | 6                          |
| Cloux de girosle 8 10                                                              | 3 2                        |
|                                                                                    | 8                          |
| Pagnes, ou étoffes de coton, la piece. 1 10                                        | 4                          |
| Reveche l'aune 1 10                                                                | 4                          |
| Toiles diverses, l'aune                                                            | 2.                         |

#### CHAPITRE XII.

## Etat des Païs, au Nord du Senegal, d'où l'on tire la gomme.

E Pays au Nord du Senegal, qui s'appelle Zarra ou le Désert, & que la plûpart de nos Géographes ont nommé le Désert de Barbarie, est habité, suivant le témoignage de Leon, par six Nations ou Tribus de Mores; les Sanagas, les Souenzigas, les Fuergas, les Lamphins, les Bardoas & les Levatas. Ces Peuples sont situés, depuis l'Ocean vers l'Est, l'un après l'autre dans l'ordre où l'on vient de les nommer. Ainsi les Sanagas, Zanajas, ou Zaneghas, car leur nom se trouve écrit différemment, sont les plus Occidentaux, bordent la mer, & possedent le Pays où croît la gomme, & dans lequel Arguim & Portendic se trouvent renfermés. Quoiqu'ils ayent la même origine que les Mores de Barbarie, ils sont distingués d'eux par la différence des Pays qu'ils habitent, comme ils le sont des Arabes, qui viennent souvent commercer avec eux. Cependant les Ecrivains de l'Europe confondent ordinairement tous ces Peuples; & Labat, fur - tout, est habituellement dans cette erreur. Freur des Ferè-L'Espagne sut d'abord conquise par les Arabes, & dans la suite, arrachée de pe sur le nom de leurs mains par les Mores de Fez & de Maroc. Nos Historiens & nos Geogra- ces Peuples. phes modernes n'ayant pas mis de distinction entre ces deux conquêtes, employent souvent les noms de Mores & d'Arabes pour désigner indifféremment

Six Tribus Man

les deux Narions. D'autres se sont servis , avec la même indifférence , du nom de Mores pour signifier tous les Mahométans. C'est ainsi que pour suivre le langage des Portugais & des autres Narions de l'Europe aux Indes Orientales , nous n'avons pas donné d'autre nom , dans le premier Volume de ce Recueil, aux Mahométans de l'Asse. Ensin les Arabes mêmes de Barbarie , qui sont en grand nombre & qui n'admettent aucun mêlange , n'ont pas laisse d'êre confondus sous le nom de Mores par la plûpart de nos Auteurs , qui paroissent ne pas connoître d'Arabes hors de l'Arabie. Cependant Labat merite quelque indulgence , lorsqu'il assure (\*) que la gomme est recueillie par trois Tribus de Mores ou d'Arabes , parce qu'il se trouve en efferquelques Tribus d'Arabes établis dans le Pays du Senegal. Mais il consesse qu'il n'a jamais sçu à quelles Tribus l'un ou l'autre de ces noms appartient.

Trois Tribus Arabes, & lenr téjour.

La premiere de ces familles ou de ces Tribus s'appelle en Arabe Terarza. Son Chef étoir Alischandora, dont on a vû plusieurs fois le nom. Ce Prince, fils d'Addi, n'avoir pas d'autre demeure que ses Villages errans, au Nord de la Forêt de Sahel, vers Arguim & Portendic. Aussi portoir-il volontiers la gomme de sa Forêt dans ces deux Ports, parce qu'ils étoient plus proches de lui; mais sur-tout à Portendic, où il y avoit deux pauvres Villages, composés d'environ quatre cens personnes, qui y faisoient constamment leur résidence.

Le Chef de la Tribu d'Aulad al Haji, se nommoit Chams. Cette Tribu recueille la gomme de la Forêt de Hebiar, & quelquesois celle d'Afatak, & la porte aux François dans la Désert du Senegal. La Tribu d'Ebraghena, dont le Chef se nommoit Barkar, recueille la gomme de la Forêt d'Afatak, & la porte aussi à la Compagnie Françoise dans un Port du Senegal, qui se nomme Terrier-Rouge, de la dépendance du Siratik, à cinquante lieues de la résidence de Bakar.

Religion des Mores dans ces Contrées d'Afri-

La Religion des Mores est le Mahométisme, quoiqu'ils n'ayent pas de Mosquées, ni de lieu fixe pour leur culte. Ils prient dans leurs Tentes, ou dans quelque lieu qu'ils se trouvent, au tems marqué pour la priere, après s'être lavés d'eau s'ils en ont, & s'être frottés de terre ou de fable si l'eau leur manque. Les Chefs des trois Tribus Arabes, les Principaux de chaque Tribu, & celle d'Aulad al Haji presqu'entiere, sont Marbuts, ou Marabouts, comme les François les appellent par corruption. A leur contenance grave & modeste, à leurs discours & leurs prieres, qui commencent & finissent toujours par le nom de Dieu & de leur Prophète, on s'imagineroit qu'ils sont les plus scrupuleux observareurs d'une Loi, qui, malgré les libertés qu'elle accorde, a des pratiques tristes & mortifiantes. Mais lorsqu'on les met à l'épreuve, sur - tout dans les affaires & le commerce, on n'y trouve que de l'hipocrisse, de la dissimulation, de l'avarice, de la cruauté, de l'ingratitude, de la superstition & de l'ignorance, sans aucun principe de vertu morale, ou même d'honnêteré naturelle. Ce sont les Pharisiens du Mahométisme. Ils parcourent la Terre & les Mers pour faire des Proselytes; ce qui leur réussit sans peine parmi les Negres.

Penchant des Arabes d'Afrique pour les longs voyages, La moindre esperance de gain engage aisément les Arabes dans de longs voyages. Ceux qui habitent le Canton d'Arguim n'entreprennent guéres le pélerinage de la Mecque, parce qu'il est long & dangereux; mais comme ils sont

BRUE.

1715.

passionnés pour l'or, & que la nature n'en produit pas dans leur Pays, ils font volontiers le voyage de Tombuto, de Gago & de Galam, d'où ils le tirent quelquefois en abondance. Il est certain qu'ils y vont en Caravanes, sans craindre la fatigue & les dangers. Outre l'or, ils en apportent des dents d'Elephans d'une grosseur & d'une blancheur extraordinaires, de la civette, du bezoar, & des Esclaves; pour lesquels ils donnent en échange, du sel, du drap & des instrumens de fer. Il semble que tout ce qu'ils trouvent en chemin leur appartienne. Amis, ennemis, ils traitent tout le monde en vrais Brigands. Ils refsemblent à ces Vaisseaux qui exercent tout à la fois le commerce & la guerre. Souvent ils se saississent des Negres mêmes qui trafiquent avec eux; & s'ils ne les gardent pas pour leur usage, ils les vendent aux Européens ou aux Mores de Fez & de Maroc.

Les trois Tribus de Mores qui ont leurs Habitations entre le Cap Blanc & Mores entre le le Senegal ne reconnoissent pas de Souverains. Chaque Canton compose une cap Blanc & se petite République, gouvernée par un Chef, qui est ordinairement le plus ri- Senegal, che & le plus consideré de la Tribu. Ces Chefs ont entr'eux de fréquens démêlés, mais qui s'appaisent aussi facilement qu'ils s'élevent. Ils ont un respect extrême pour les Marbuts, par la crainte de leurs grisgris & de leurs enchantemens, plutôt que par un sentiment de Religion.

On trouve, parmi ces Mores, des Chevaux Barbes d'une beauté admirable, qu'ils entretiennent avec beaucoup de soin. Ils nourrissent aussi un grand nombre de Chameaux, de Bœufs, de Moutons & de Chevres. Mais à l'exception des jours de fêtes & des occasions où ils traitent leurs amis, jamais ils ne tuent aucun de ces animaux pour les manger. Ils mangent des Autruches, des Gazelles, des Cerfs, & même des Singes & des Lions, qu'ils tuent à la chasse; mais affez rarement, car ils font mauvais tireurs. Leurs Bœufs & leurs Chameaux leur servent à transporter leur bagage, lorsque la difette du fourage les force de changer de quartier, ou dans les voyages qu'ils font à Galam & à Gago, pour le commerce des Esclaves, de l'or & des pagnes.

Leurs armes ordinaires sont le sabre & la zagaye. Ils ont quelques mous- Armes des Moquets & quelques pistolets de poche, qu'ils ont achetés des Hollandois; mais la n'ont pas d'armes chaleur & l'humidité du climat les rend bientôt inutiles en les couvrant de àfeu. rouille; & comme ils n'ont pas d'Ouvriers qui soient capables de les remettre en ordre, ils les negligent, pour reprendre leurs anciennes armes. S'ils étoient mieux armés & plus accoûtumés à la guerre, ils seroient d'autant plus redoutables pour les Européens qu'ils sont naturellement braves & fort endur-

cis à la farigue.

Les Mores & les Arabes, aux environs d'Arguim & du Senegal, confervent inviolablement les usages de leurs ancêtres. Si l'on excepte un petit nombre, qui ont leurs Cabanes sous les murs du Fort de Portendic, & vers le Senegal, ils campent tous en pleine campagne, près ou loin de la mer ou de la rivière, suivant les saisons & les besoins du commerce. Leurs Tentes & leurs Cabanes ont toutes la forme d'un cône. Les premieres sont composées d'une toile grofsiere de poil de Chevres & de Chameaux, si bien tissue que malgré la violence & la longueur des pluies il est fort rare que l'eau les pénetre. Ces toiles ou ces étoffes sont l'ouvrage de leurs femmes, qui filent le poil & la laine, & qui apprennent de bonne heure à les mettre en œuvre. Elles n'en sont pas moins

Tome II. Kkkk

Leurs tentes.

Leurs femmes,

BRUE. 1715.

chargées de tous les travaux domestiques, jusqu'à celui de panser les Chevaux, de faire la provision d'eau & de bois, de faire le pain & de préparer les alimens. Malgré ces assujettissemens, où leurs maris les réduisent, ils les aiment & ne les maltraitent presque jamais. Si elles manquent à quelque devoir essentiel, ils les chassent de leur maison; & les peres, les freres ou les autres parens d'une femme coupable la punissent bientôt de l'opprobre qu'elle jette sur leur famille. D'ailleurs les maris se font un honneur d'entretenir leurs femmes bien vêtues, & ne leur refusent rien pour leur parure. Tout ce qu'ils gagnent par le commerce ou par le travail est employé à cet usage. Aussi ne faut-il guéres esperer d'obtenir d'eux l'or qu'ils apportent de leurs voyages. Ils le gardent pour en faire des bracelets & des pendans d'oreilles à leurs femmes, ou pour garnir la poignée de leurs couteaux & de leurs sabres. Les femmes des Mores ne paroissent jamais sans un long voile, qui leur cou-

leur taille.

Leur figure & vre le visage & les mains. Les Européens ne sont pas encore assez familiers avec leur Nation pour obtenir la liberté de les voir à découvert. Mais les hommes & les enfans ont généralement la taille & la physionomie fort belles. Quoiqu'ils ne soient pas fort hauts, ils ont les traits réguliers: leur couleur foncée vient de la chaleur du Soleil, à laquelle ils sont continuellement expofés. Si la beauté du teint manque aussi à leurs femmes, elle est fort avantageusement compensée par la prudence, la modestie, & la fidélité pour les engagemens du mariage. Elles ne connoissent pas la galanterie; apparemment, dit l'Auteur, parce qu'elles n'en trouvent pas l'occasion. Non-seulement elles ne fortent jamais feules, mais l'usage des hommes est de détourner le visage lorsqu'ils rencontrent une femme. Ils se rendent même le bon office de veiller mutuellement sur les femmes & les filles l'un de l'autre, & nul autre que le mari n'a la liberté d'entrer dans la Tente des femmes. Un More, qui seroit assez pauvre pour n'avoir qu'une seule Tente, recevroir ses visites & feroit toutes ses affaires à la porte, plutôt que d'y laisser entrer ses plus proches parens. Ce privilege n'est accordé qu'à leurs Chevaux, ou plutôt à leurs Jumens, qu'ils préferent beaucoup aux mâles de cette espece, parce qu'outre l'avantage d'en tirer des Poulains, qui leur apportent beaucoup de profit, ils les trouvent plus douces, plus vives & de plus longue durée que les mâles. Elles couchent dans leurs Tentes, pêle-mêle avec leurs femmes & leurs enfans. Ils les laissent courir librement avec leurs Poulains; ou du moins ils ne les attachent jamais par le col, & leur seul lien est aux pieds. Elles s'étendent par terre, où elles servent d'oreiller aux enfans, sans leur faire le moindre mal. Elles prennent plaisir à se voir baiser, caresser; elles distinguent ceux qui les traitent le mieux, & lorsqu'elles sont en liberté elles s'en approchent & les suivent. Leurs Maîtres gardent fort soigneusement leur généalogie, & ne les vendent pas sans faire valoir les bonnes qualités de leurs peres, dont ils produisent un état exact qui en rehausse beaucoup le prix. Elles ne sont pas remarquables par leur grandeur ni par leur embonpoint; mais, dans une taille médiocre, elles sont bien proportionnées. L'usage des Mores n'est pas de les ferrer. Ils les nourrissent pendant la nuit avec du grand millet & de l'herbe un peu sechée. Au Printems ils les mettent au verd, & les laissent un mois sans les

Leur familiarité avec leurs Chevaux.

Leur habille.

monter.

L'habillement des Arabes est fort simple. Il n'y a que les personnes riches ou

d'un rang distingué, qui portent des chemises de toile. Leurs hautes-chausses tombent jusqu'à la cheville du pied. Ils ont, par-dessus, une grande casaque sans boutons, liée d'une ceinture qui leur fait trois ou quatre fois le tour du corps. Cette robbe, qu'ils nomment Caffetan ou Kaftan, est d'un drap de laine, ou de serge, ou de coton, bleu ou noir, mais rarement de soie. Les manches en sont longues & étroites. Dans la ceinture, ils passent un fourreau, qui contient une grande bayonette, & quelquefois deux. Comme ils n'ont pas de poches; ils portent tout ce qu'ils ont sur eux dans leur sein. Leur bourse est ordinairement suspendue à leur ceinture; c'est un petit sac, d'un tissu de soie ou de coton, assez grand pour y mettre la main. Quelques-uns en portent d'un cuir fort doux & fort fin, assez proprement brodé par leurs femmes.

Ils portent aussi à leur ceinture un mouchoir de coton, beaucoup plus long que large, qui ne leur sert guéres que pour s'essuyer les mains. Les plus galans en ont deux. Leurs hautes-chausses leur tenant lieu de bas, ils ont aux pieds des focs de cuir d'Espagne rouge, qui montent jusqu'au-dessus de la cheville, & des baboches ou des mules de la même matiere & de la même couleur. Sur la tête, ils portent un bonnet rouge bordé de coton blanc. Par-dessus tout cet habillement, ils ont une autre sorte de robbe, sans manches, d'un beau drap de laine, qu'ils nomment Haik. Elle est ornée d'un grand capuchon, de la forme de celui des Chartreux. Ils ne portent de sabre que dans les occasions de s'en servir. Alors ils le tiennent entre les mains, ou ils le passent dans leur

ceinture, car ils n'ont pas l'usage des ceinturons ni des baudriers.

Ils montent à Cheval en botines de cuir d'Espagne rouge, avec une massue de guerre à l'arçon de la felle, & la lance ou la zagaye dans la main. Les Pauvres n'ont par-dessus leurs hautes-chausses qu'un morceau d'étoffe passé en forme de ceinture, & la plûpart vont nuë-tête & nuds-pieds. Ceux qui ont leurs Habitations près de celles des Negres n'ont guéres d'autre habillement

que ces Barbares.

Les femmes ont des chemises & des hautes-chausses fort longues. Les man- Habillement de ches de la chemise sont d'une grande largeur; mais au lieu de haïk, elles por-leurs semmes. tent une piece de drap qui les couvre de la tête jusqu'aux pieds. Leurs pendans d'oreilles sont plus précieux & plus grands, à proportion de leurs richesses. Elles ont des bagues à chaque doigt, des bracelets aux jointures du bras,

des chaînes à la cheville du pied, & d'autres ornemens.

Un Adoüar est un nombre de Tentes & de Cabanes, où les Mores habitent, lage des Mores. quelquefois par Tribus, & quelquefois par familles. Ils les rangent ordinairement en cercle, l'une fort près de l'autre, en laissant dans le centre une place où leurs bestiaux & leurs animaux domestiques passent la nuit. Il y a toujours une Sentinelle établie, pour garantir l'Habitation des surprises de l'Ennemi, ou des Voleurs, ou des Bêtes farouches. Au moindre danger, la Sentinelle donne l'allarme, qui est augmentée par l'aboïement des Chiens; & tout le Village pense aussi-tôt à se défendre. Ces Adouars sont mobiles & se transportent d'autant plus aisément que les Mores ayant peu de meubles & d'ustenciles domestiques, ils chargent en un instant tout leur équipage sur leurs Bœufs & leurs Chameaux. Ils placent leurs femmes dans des paniers, sur le dos de ces animaux. Cette vie errante n'est pas sans agrémens. Ils se procurent ainsi de nouveaux voisins, de nouvelles commodités & de nouvelles Kkkk ii

BRUE. 1715.

Adoüar ou Vif-

BRUE.
1715.
Ils changent fouvent de lieu.

perspectives. Leurs Tentes sont de poil de Chameau. Elles sont soutenues par des pieux, ausquels ils ne les attachent qu'avec des courroies de cuir. Dans le tems de la sécheresse, ils approchent leurs Camps des bords du Senegal, pour y trouver de l'herbe & la frascheur de l'eau. Dans la saison des pluies, ils se retirent vers les Côtes de la mer, où le vent les délivre de l'importunité des Moucherons. C'est à la fin de cette derniere saison qu'ils sont leurs plantations de millet & de maïz.

Maniere dont ils confervent leurs grains.

Ils n'ont pas d'autre liqueur que l'eau & le lair. Leur pain est de farine de millet; non que la nature leur resuse d'autres grains, puisque le froment & l'orge croissent en perfection dans le Pays; mais les changemens continuels de leur demeure leur ôrent le goût de l'agriculture. Ils se servent quelquesois de riz. Lorsqu'ils recueillent de l'orge ou du froment, ils l'enferment, après l'avoir fait sécher, dans des puits fort prosonds, qu'ils creusent dans le roc ou dans la terre. L'ouverture de ces trous n'a pas plus de largeur qu'il ne saut pour le passage d'un homme; mais ils s'élargissent par dégrés, à proportion de leur prosondeur, qui est souvent de trente pieds. On les nomme Matamors. Le fond & les côtés sont garnis de paille. Les Mores y mettent leur bled jusqu'à l'ouverture, qu'ils couvrent de bois, de planches & de paille; & pardessi ils forment une couche de terre, sur laquelle ils sement ou plantent quelque autre grain. Le bled se conserve fort long-tems dans ces greniers souterrains.

Leurs usages

Les Mores ont des moulins portatifs, dont ils se servent avec beaucoup d'industrie. Ils nettoyent fort soigneusement leur grain pour le moudre. Leur pain se cuit sous la cendre, & leur usage est de le manger chaud. Ils sont bouillir doucement leur riz dans un peu d'eau; & lorsqu'il est à demi cuit, ils le tirent du feu, le couvrent & le laissent ainsi comme en digestion. Dans cet état, il s'ensle, sans se coaguler. N'ayant pas l'usage des cuillieres, ils se servent de leurs doigts, pour en prendre de petites parties qu'ils jettent fort adroitement dans leur bouche. Ils ne mangent que de la main droite, parce que l'autre est réservée pour des exercices qui ont moins de propreté. Aussi ne se lavent-ils jamais la main gauche. Leurs viandes sont coupées en petits morceaux avant qu'elles soient cuites, pour éviter la peine de servir des couteaux à table. Mais si l'on prépare des Poules ou quelque autre piece de volaille au riz, on les coupe en quartiers; après quoi il n'est plus besoin de couteau pour les dépecer autrement, parce que l'un en prend un quartier qu'il présente à fon voifin ; & celui-ci tirant de fon côré tandis que l'autre tire du fien , le partage est fait en un moment. Ils mangent, comme au Levant, assis à terre & les jambes croisées, autour d'un cercle de cuir rouge, ou d'une natte de palmier, fur laquelle on sert les alimens dans des plats de bois ou dans des bassins de cuivre. Ils mangent successivement leur pain & leur viande; & jamais ils ne boivent qu'à la fin du repas, lorsqu'ils quittent la table pour se laver. Les semmes ne mangent point avec les hommes. L'usage ordinaire est de manger deux fois le jour; le matin, & vers l'entrée de la nuit. Les repas sont courts, & se font avec un grand silence. Mais la conversation vient ensuite, du moins entre les personnes de distinction, lorsqu'on commence à fumer, à boire du caffé, ou du vin & de l'eau-de-vie, pour se procurer les amusemens que chacun peut tirer de son rang ou de ses richesses. Les Marbuts mêmes ne se refu-

Leurs repas.

sent pas ces plaisirs, lorsqu'ils peuvent les prendre secretement & sans scandale. Les Mores de ces Contrées n'ont pas de Médecins. La fanté, qui est un bien commun dans leur Nation, les délivre de cette servitude. S'ils sont sujets à quelques maladies, c'est à la dissenterie & à la pleuresie; mais ils s'en guérisfent eux-mêmes avec le fecours des Simples. Barbot affure nettement (10) qu'ils ne sont sujets à aucune maladie, & que l'air de Zarra est si bon, qu'on y porte

les Malades comme à la source de la santé & de la vie. Ils sont passionnés pour leurs enfans, & sans cesse attentifs à les garantir de toutes sortes de maux. Leurs femmes sont persuadées, comme celles d'Espagne & de Portugal, que certaines gens ont les yeux empestés & capables de leurs semmes. communiquer des maladies par leur regard. Elles ne connoissent pas d'autre remede que les grifgris, c'est-à-dire des amuletes composés de quelques versets de l'Alcoran, que les Marbuts enveloppent dans de petites boëtes ou de petits facs, & qu'ils vendent fort cher. Les Arabes établis en Syrie font esclaves

de la même superstition (11).

Les enfans mâles reçoivent la circoncision à l'âge de treize ou quatorze ans. Ils se marient ensuite, aussi-tôt qu'ils sont en état d'acheter une semme. Un pere qui a plusieurs filles devient bientôt riche par les Chameaux, les Chevaux, les Bœufs & les Chevres qu'il reçoit en les mariant. L'Amant convient de prix avec la famille, & doit le payer avant que sa femme lui soit délivrée. S'il ne la trouve pas de son goût lorsqu'elle arrive chez lui, il peut la renvoyer; mais

il perd tout ce qu'il a donné pour l'obtenir.

Lorsqu'un More a rendu le dernier soupir, sa femme, ou quelque parent de la famille met la tête à la porte de la tente & pousse un horrible cri. A ce signal, toutes les femmes du voisinage se mettent à crier aussi de toute leur force; de sorte qu'en un moment la nouvelle de cette mort est répandue dans l'Adouar. Tous les Habitans s'assemblent autour de la tente, où les uns jettent des cris, & les autres chantent les louanges du More. On s'imagineroit, aux témoignages d'un interêt si vif, qu'ils sont tous ses parens ou ses intimes amis. Mais c'est une simple formalité; & malgré toutes ces grimaces, il n'y en a pas un qui ne soit aussi prêt à rire qu'à pleurer. Ensuite on lave le corps, on l'habille, on le transporte dans quelque lieu élevé, où l'on creuse une fosse dans laquelle on place le corps, sa tête un peu élevée & le visage tourné à l'Est. On remplit la fosse, & l'on jette dessus quantité de pierres, pour la garentir des bêtes fauvages.

Les Marbuts sont presque les seuls qui sachent lire l'Arabe. En géneral toute la Narion est ensevelie dans l'ignorance. Cependant il se trouve un grand nombre de particuliers qui connoissent fort bien le cours des Etoiles, & qui parlent raisonnablement sur cette matiere. L'habitude qu'ils ont de vivre en pleine campagne leur donne beaucoup de facilité pour les observations. Ils ont presque tous l'imagination fort vive & la mémoire excellente; mais leur histoire est mêlée de tant de fables, qu'il est difficile d'y rien comprendre. Leur habileté principale est pour le Commerce. Ils n'ignorent rien de ce qui appartient à leurs interêts (12). Ils sont adroits & trompeurs. Sans goût pour les

BRUE. 1715. Ils n'ont pas de

Superstition de

Femmes obi s'achetent.

Funerailles des

Leurs felences & leurs plaisirs,

<sup>(10)</sup> Description de la Guinée, p. 334.

<sup>(11)</sup> Voyez le Chevalier d'Arvieux, dans fon Voyage en Palestine.

<sup>(12)</sup> Barbot prétend au contraire qu'ils ont

le cœur libre & ouvert, qu'ils sont fort sensibles à l'honneur, & qu'ils reçoivent bien les Etrangers. Descript. de la Guinée, p. 534. Kkkk iii

BRUE. 1715. arts, ils ne laissent pas d'aimer la musique & la possie. L'instrument qui les amuse le plus ressemble à nos guitarres. Ils composent des vers, qui ne paroisfent pas méprisables à ceux qui connoissent le genie des langues orientales, dont la leur est descendue.

Leurs armes ordinaires sont la zagaie, dont ils se servent avec beaucoup d'adresse, le sabre & le poignard. On a déja remarqué que les armes à seu qu'ils reçoivent des Hollandois ne leur sont pas d'un grand usage, parce qu'ils manquent d'art pour les remettre en ordre. Leurs combats se sont à cheval. Ils sont excellens cavaliers. Leur adresse ne paroît pas moins dans les services qu'ils tirent de leurs Bœus & de leurs Chameaux.

Chameaux de plusieurs espéces & leurs propriétés.

Cette partie de l'Afrique produit des Chameaux d'une grosseur & d'une force extraordinaires. Ils ne sont pas incommodés d'un poids de douze cens livres. On les accourume à se mettre à genoux pour recevoir leurs charges; mais lorsqu'ils se trouvent assez chargés, ils se levent d'eux-mêmes, & ne sousseur pas volontiers qu'on augmente leur fardeau. Il y a-peu d'animaux aussi faciles à nourrir. Le Chameau se contente de branches d'arbres, de ronces & de jones, qu'il mâche à loisse. Il est capable de demeurer chargé pendant trente ou quarante jours, & d'en passer huit ou dix sans boire & sans manger, Sa nouriture commune est le maïz & l'avoine. Lorsqu'il est revenu de quelque long voyage, ses Maîtres lui donnent la liberté de chercher à vivre dans les plaines, où il trouve toujours de quoi se nourir. Si l'herbe est fraîche, on ne lui donne de l'eau qu'une fois en trois jours. Il boit beaucoup lorsqu'il en trouve l'occasson; & loin d'aimer l'eau bien claire, il la trouble avec le pied pour la rendre bourbeuse.

Le Chameau a le col fort long, à proportion de sa tête, qui est fort petite. Il a sur le dos une bosse assez épaisse, & sous le ventre une substance calleuse, fur laquelle il se soutient lorsqu'il plie les jambes. Ses cuisses & sa queue font perires; mais il a les jambes longues & fermes, & le pied fourchu comme le Bœuf. La nature l'a rendu traitable & docile, fort utile aux besoins des hommes & peu incommode pour la dépense. Il vit longtems. Son naturel le porte à la vengeance; & s'il est maltraité sans raison par ses guides, il saisit la premiere occasion de leur marquer son ressentiment, par quelques coups de pieds, qui sont heureusement peu dangereux. Il aime la musique & le chant. La maniere de lui faire hâter sa marche est de siffler ou de jouer de quelque instrument. On assure que les femelles portent leurs jeunes une année presqu'entiere, & qu'elles ne s'accouplent qu'une fois en trois ans. Aussitôt qu'un jeune Chameau paroît au jour, les Mores lui lient les quatre pieds sous le ventre, & le couvrent d'un drap, sur les coins duquel ils mettent des pierres fort pesantes. Ils l'accoutument ainsi à recevoir les plus gros fardeaux. Le lait des Chameaux est un des principaux alimens des Mores. On mange leur chair, lorsqu'ils deviennent vieux, ou peu propres au service, & l'on assure que malgré sa dureté elle est saine & nourrissante. Les Mores donnent à cette espece de Chameau le nom de Jimels (13).

Chameaux nommés Bechets, Ils en ont une autre espece qu'ils nomment (14) Bechets, mais qui est rare en Afrique, & qui ne se trouve guéres hors de l'Asie. Elle est plus soible que la premiere, quoiqu'elle air deux bosses sur le dos.

(13) Ou Jam.

gnifie un Chameau en pâture avec son Poulain.

(14) C'est plutôt Bast ou Bist, car Bechet si-

La troisième espece se nomme (15) Dromadaires. Elle est plus soible encore que la seconde, & ne sert ordinairement que de monture. Mais en récompense elle est extrêmement legere à la course ; sans compter qu'elle résiste fort longrems à la soif. Aussi les Mores en font-ils beaucoup d'estime. Le mouvement de cet animal est si rapide, qu'il faut se ceindre la tête & les reins pour le supporter.

Les Chimistes attribuent beaucoup d'effets aux diverses parties du corps des Chameaux. Mais sa principale vertu est dans son urine, qui étant sechée & sublimée au soleil, produit le vrai sel armoniac, drogue fort connue, & souvent contrefaite par les Hollandois & les Venitiens. Ce sel, lorsqu'il n'est point alteré, a rant de force & d'âcreté, qu'étant mêlé dans l'eau forte ou dans

l'esprit de nitre, il dissout l'or.

L'Autruche est le principal oiseau du même Pays. Il est si commun, qu'on en voit souvent de grandes troupes dans les déserts qui sont à l'Est du Cap Blanc, du Golphe d'Arguim, de celui de Portendic, & sur les bords de la riviere de S. Jean. Ils ont ordinairement six ou huit pieds de hauteur, en les prenant de la tête aux pieds; mais leur corps a peu de proportion avec leur grandeur, quoiqu'il foit assez gros, & qu'ils ayent le derriere large & plat. Il semble qu'ils ne soient composés que de pieds & de col. Le plus grand avantage qu'ils reçoivent de leur taille est de voir de fort loin. Ils ont la tête fort petite, & couverte d'une sorte de duvet jaune. La nature, qui est toujours sage dans ses opérations, n'a pas cru devoir une défense plus forte à des têtes qui ont fort peu de cervelle. En esset, rien n'approche de leur stupidité. Les yeux truches. de l'Autruche sont fort grands, avec de longs sourcils. Les paupieres superieures sont aussi mobiles que celles de l'Homme. Elle a la vûe ferme. Son bec est court, dur & pointu. Sa langue est perite & fort rude. Son col, qui est aussi long qu'on l'a déja représenté, est couvert de perites plumes, ou plutôt d'un poil fort doux & comme argenté. Ses ailes sont trop petites & trop foibles pour foutenir dans l'air un corps si pesant; mais elles l'aident à courir avec une vitesse surprenante, sur-tout avec la faveur du vent ; elles lui servent de voiles, & rien n'égale alors sa legereté; au lieu que si le vent est contraire, les aîles & le corps demeurent immobiles. Les plumes du corps sont douces. Elles ressemblent à la laine ou au coton. Celles des mâles font plus blanches, plus longues & plus épaisses que celles des femelles, dont la couleur est ordinairement grise ou d'un brun foncé. Celles du derriere, quoique de la même espece que celles des aîles, sont plus courtes & plus noires qu'aux femelles. La queue est toujours blanche, du moins lorsque l'Autruche est parvenue à toute sa grandeur. Ses cuisses ressemblent beaucoup à celles de l'homme. Elles sont grosses & charnues, couvertes d'une peau dure & épaisse, ridées, d'un blanc sale qui tire sur le rouge; ses jambes longues, grosses & fortes, couvertes d'écailles depuis la jointure superieure jusqu'aux pieds, qui sont aussi fort gros & de la forme de ceux des Bœufs; mais la corne est distinguée en articles, & même armée de griffes, qui lui servent à lever ce qu'elle veut prendre. Si quelqu'un la poursuit, elle prend des pierres qu'elle jette derriere elle avec beaucoup de force.

Les Autruches multiplient prodigieusement. Elles couvent leurs œufs plu-

(15) Barbot dit que les Mores les appellent Raguahils & Elmaharis. Au reste on verra l'Histoire naturelle de ces Pays au Tome suivant.

BRUE. 1715. Dromadaires.

Vertus du Cha.

Autruclies &c leurs propriétés.

Forme des An-

Leur fécondice.

BRUE. 1715. sieurs fois l'année, & jamais elles n'en couvent moins de quinze ou seize à la fois. Ce n'est point en reposant dessis qu'elles leur rendent l'office de meres. Elles les placent au Soleil, où la chaleur les fait éclore; & les jeunes n'ont pas plutôt vû le jour qu'ils cherchent leur nourriture (16). Les œufs sont fort gros. Il s'en trouve qui pesent jusqu'à quinze livres, & qui suffssient pour rassassier sept personnes. On assure qu'ils sont de bon goût & fort nourrissans. L'écaille en est blanche, unie & fort dure, quoique d'une épaisseur médiocre. On en fait des tasses, & des ornemens pour le cabinet des curieux. Les Turcs & les Persans les suspendent à la voûte de leurs Mosquées. L'extrémité de l'aîle des Autruches est armée d'un os pointu, de la longueur d'un doigt.

Ses vertus.

Les Arabes n'estiment pas seulement l'Autruche pour ses plumes, qui sont une marchandise recherchée, mais encore pour sa chair, qui toute rude qu'elle est, passe chez eux pour un mets délicat. Comme ils ont peu d'adresse à tirer, qu'ils sont mal pourvus d'armes à seu, & qu'ils n'ont pas de chiens sormés à la course, ils chassent les Autruches à cheval, en prenant soin de les pousser toujours à contre-vent. Lorsqu'ils s'apperçoivent qu'elles commencent à se fatiguer, ils sondent dessus au grand galop, & les achevent à coups de seches & de zagayes (17).

Sa voracité.

L'Autruche est d'une voracité singuliere. Elle dévore tout ce qu'elle rencontre; herbe, bled, ossemens d'autres animaux, jusqu'aux pierres & au fer. Mais les corps durs passent au travers de son corps, avec peu d'altération. D'une infinité de vertus que les Chimistes attribuent à cet oiseau, on n'en connoit pas une asse plumes. Elles sont en usage dans tous les Pays de l'Europe pour les chapeaux, les dais, les cérémonies sunebres, & sur-tout pour les habillemens de theâtre. En Turquie, les Janissaires s'en servent pour oner leurs bonnets. On n'estime que celles qui sont arrachées à l'oiseau tandis qu'il est vivant. Mais les Arabes en sont des amas, dans lesquels ils sont entrer indissermment les bonnes & les mauvaises. Dans la difficulté de les distinguer, les Facteurs n'ont qu'une régle; c'est de presser le tuyau, qui doit rendre une liqueur rouge, semblable à du sang, lorsque les plumes sont d'une Autruche vive. Autrement, elles sont legeres, seches & fort sujettes aux vers.

Usage de ses plumes.

(16) Elian (Liv. XIV. Chap. XV.) prétend que les Autruches aident à la fécondiré de leurs cufs par leurs regards, & que les cufs font remplis de petits vers qui fervent de nourriture aux petits. Mais on fçait qu'il faut se fier peu aux anciens Naturalistes.

(17) Jannequin assure qu'ils ne les tuent qu'à coups de bâton, dans la crainte de souiller leurs plumes de sang. Voyage de Lybie, page 158. Il ajoûte que les Autruches s'apprivojfent aissement dans leur jeunesse.



COMPAGNON. 1716.

#### CHAPITRE XIII.

Relation de la découverte du Royaume de Bambuk, ou Bambouc, & de ses Mines d'or, en 1716.

ES richesses du Royaume de Bambuk excitoient depuis long-tems toute INTRODUCl'ardeur des Compagnies Françoises. Elles n'avoient pas eu de Directeur Géneral qui n'eût recommandé, à ses Agens, d'employer tous leurs soins pour la découverte d'un Pays, d'où venoit l'or qu'ils recevoient des Sujets du Siratik, & de ne rien négliger pour s'en ouvrir l'entrée. Les affaires du Commerce François, qui avoient recu tant d'altération par la mauvaise conduite d'une grande partie de ses Officiers, avoient besoin d'un secours si puissant pour se rétablir (a).

Cette découverte étoit réservée à la Compagnie de 1696, & Brue fut le premier Directeur qui se procura les éclaircissemens nécessaires pour remonter jus- tatives pour la déqu'à la fource des tréfors que les Negres apportoient au Senegal & fur les bords buk. de la Gambra. Il avoit vû quelquefois julqu'à quatre cens marcs d'or entre les mains des Mandingos. C'étoir pour approfondir cet important secret qu'il avoit fait le voyage du Royaume de Galam, & qu'il avoit entrepris d'y établir plusieurs Comptoirs. Il vouloit s'avancer par degrés vers le Pays qui mérite justement le nom de terre d'or, puisqu'outre les rivieres, il s'y trouve plu-

fieurs Cantons qui portent ce précieux métal en abondance.

Ce n'étoit pas une entreprise aisée. Les Mandingos du Royaume de Galam, & les Sarakolez, qui sont les Habitans naturels du Pays, comprenoient part des Mandinégalement qu'il n'étoit pas de leur interêt d'introduire des Etrangers, dont le premier soin seroit de faire tourner un si riche commerce à leur avantage, & qui ne s'établiroient peut-être dans le Pays que pour les en chasser. Ils consentoient volontiers à partager avec les François le commerce de leur propre Pays; mais ils ne vouloient pas les recevoir pour associés dans celui de Bambuk & des autres Pays à l'Est. En un mot, leur jalousie allant jusqu'à leur faire exclure les Sujets du Siratik, leurs voifins, leurs pareils en couleur & leurs freres en religion, il étoit aisé de s'imaginer qu'ils admettroient bien moins les Européens, dont ils connoissoient le génie entreprenant & l'humeur audacieuse.

D'ailleurs les Peuples de Bambuk n'ignoroient pas les avantages de leur Autres obstacles, Pays. L'expérience leur avoit fait connoître depuis long-tems combien les hommes de toutes fortes de Nations & de caracteres étoient passionés pour le précieux métal qu'il renfermoit dans son sein, & quelle ardeur ils auroient eue à s'en rendre maîtres, s'ils avoient trouvé de la facilité dans les circonstances. Par cette raison ils n'y recevoient aucun Etranger, sous quelque prétexte qu'il se présentât, à la reserve d'un perit nombre de Négocians qui leur apportoient les commodités que la nature a refusées à leur climat; de sorte que si l'on excepte les occasions du commerce, personne ne pouvoit se vanter d'avoir pénetré dans le Royaume de Bambuk. Ceux qui l'avoient tenté

(a) Afrique Occidentale, Tome IV. pag. 5. & suiv.

Tome II.

Premieres ten.

Obstacle de la

COMPAGNON.

1716. Préparatifs du Directeur François pour les vaincre.

avoient payé leur curiosité bien cher, & l'on ne connoissoit pas de Voyageurs qui fussent revenus pour en faire le récit.

Cependant la Compagnie Françoise, qui n'entreprenoit rien qu'avec prudence, n'étoit pas disposée à risquer ses peines & son argent, sans être bien sûre que l'or dont les Mandingos & les Sarakolez faisoient un si riche trafic venoit réellement de Bambuk, & n'étoit pas peut-être apporté de quelque Région beaucoup plus éloignée. Il falloit commencer par faire découvrir nonfeulement les lieux, mais encore la quantité de métal qui s'y trouvoit; chercher le moyen d'y former des Etablissemens; s'en rendre maître, s'il étoit posfible, autant du moins qu'il étoit nécessaire pour empêcher que les trésors du Pays ne passassent dans d'autres mains; projet dont l'execution n'avoit pas

moins de difficultés que de dangers.

La premiere démarche & la plus indispensable étoit de s'établir d'abord dans le Royaume de Galam. Brue se l'étoit proposé dès l'année 1698, près. d'un lieu nommé Dramanet, où il avoit tracé le plan d'un Fort. Il avoit eu le même dessein dans l'Isle de Kaygnu, près des Cataractes de Felu; & Difficultés qui cette double entreprise auroit reussi, particulièrement la premiere, s'il eût été libre alors de suivre ses vûes, & s'il avoit eu le nombre d'hommes & les materiaux nécessaires. Mais il lui falloit le consentement de la Compagnie, qui toute prévenue qu'elle étoit par les informations qu'il avoit pris soin de lui envoyer, marquoit tant de lenteur dans ses délibérations, que le renfort d'hommes & les autres secours qu'il lui demandoit n'arriverent point au Senegal avant le milieu de l'année 1700.

Les soins du Directeur s'étoient bornés dans cet intervalle à cultiver le commerce de Galam, autant qu'il l'avoit pû avec la petite quantité de marchandifes qu'il recevoit de France. Il n'avoit pas cessé d'y envoyer des Barques dans la faison. Ses présens & ses promesses lui avoient fait obtenir l'amirié des Princes du Pays. Il s'étoit affuré de leur protection pour les Etablissemens qu'il méditoit; & dans leur faveur qu'il avoit acquise à leur Cour, il crut avoir trouvé l'occasion d'envoyer un de ses Facteurs à Bambuk, & d'approfondir enfin la

situation & les richesses de cette contrée.

Entre les François qu'il avoit laissés à Dramanet, il faisoit beaucoup de fond fur l'intelligence & l'habileté d'un Frere Augustin, nommé Apollinaire, Chirurgien de profession, qui avoit servi la Compagnie dans cette qualité, avant que d'embrasser l'état Religieux, & qui étoit rentré depuis à son servive. Comme il joignoit des mœurs fort reglées aux qualités de l'esprit, il y avoit beaucoup d'apparence que la considération même qu'il s'étoit acquise parmi les Negres serviroit à lui ouvrir un passage libre dans leur Pays, & le feroit recevoir sans défiance sous la conduite des Mandingos qui rendroient témoignage à son caractere. Il rapporta long-tems ses soins à ce grand projet. Mais les Mandingos eurent l'adresse d'éluder toutes ses offres. Il fut obligé de réduire ses observations au Royaume de Galam; ou, s'il les étendit au-delà, ce ne fut que dans une partie de celui de Kasson, environ quatre lieues au-3es entreprises. dessous de la Cataracte de Govina, Les Negres du Pays lui refuserent constamment la liberté de pénetrer plus loin, sous prétexte de leurs guerres, qui ne leur permettoient, ni de lui servir de guides, ni de lui accorder le passage.

Cependant il fut plus heureux du côté de la riviere Falemé, qu'il remonta

l'arrêtent.

A quoi il s'é. toit reduit pendant deux ans.

Il employe le Frere Apollinaire. Caractere de ce Religieux.

jusqu'à la chaîne de rocs qui est vis-à-vis de Kaygnura. Il y mit dans les interêts de la Compagnie le Seigneur de ce Village, & l'attacha par des liens si forts, que les François ont tiré des fruits constans de son amitié. Brue avoit laissé au Frere Apollinaire un assortiment de marchandises pour le commerce. Il l'avoit recommandé particuliérement au Chef des Marbuts de Dramanet qui ne se relâcha point de son zéle dans toutes les occasions de lui rendre service. Ce fut sous sa protection que Frere Apollinaire se procura une maison à Dramaner, & qu'en vendant ses marchandises il acquit beaucoup de lumieres fur tout ce qui regarde la fituation & le commerce du Pays. Mais il n'executa rien de plus dans le cours d'une année; & rassemblant toutes ses connoissances, il en fit un Mémoire datté le 8 d'Octobre 1699, qu'il prit soin d'en-compte qu'il voyer à la Compagnie. Il en reçut de nouvelles instructions, & diverses de- pagnie. mandes aufquelles on le pressoit de répondre. Comme il n'excelloit pas dans l'art d'écrire, il crut qu'il lui seroit plus facile de faire le voyage de France que de satisfaire par ses lettres aux questions de la Compagnie. Dans cette résolution il arriva au Fort Saint-Louis le 16 de Septembre 1700. Deux mois après, il s'embarqua pour l'Europe, avec des Lettres du Directeur géneral, qui France. rendoient témoignage à son mérite, & qui exhortoient la Compagnie, non-seulement à le recompenser avec distinction, mais à le retenir à son service dans quelque poste honorable.

Brue avoit abandonné le dessein du Fort dont il avoit tracé le plan à Dramanet; ou du moins, en ayant différé l'execution jusqu'à l'arrivée des secours de France, il commençoit à désesperer de cette entreprise, depuis deux ans d'une attente inutile; lorsqu'en 1700 il reçut par les Vaisseaux de la Compagnie ce qu'il n'avoit pas cessé de demander avec des instances continuelles. Il dépêcha aussitôt un Facteur à Dramanet pour commencer le Fort. Mais cet Officier eut la présomption de changer le terrain que le Géneral avoit marqué. Sous prétexte d'en prendre un plus commode pour charger & décharger les marchandises, il bâtit si près de la riviere, qu'à la premiere inondation le Fort fut emporté par la violence des flots, avec une perte considérable pour la Compagnie. Cette disgrace chagrina d'autant plus le Géneral, qu'elle rompoit toutes ses mesures. Cependant il se hâta de la réparer par de nouveaux ordres. Comme la quantité des marchandises augmentoit à mesure que le Commerce acqueroit plus d'étendue, il fit prendre un lieu plus élevé, & donner aussi plus d'élevation aux édifices, pour mettre d'abord à couvert les biens de la Compagnie. L'enclos fut environné d'une bonne terrasse, sur laquelle on plaça quelques pieces de canon. Brue se disposoit à s'y rendre, pour achever d'en faire un Fort régulier. Mais, contre son attente, il fut rappellé en France le 12 d'Avril 1702.

Suivant les informations des Mandingos, la riviere de Falemé sépare du Senegal, un peu au-dessous de Barakotta, un Village où les Anglois de Gambra paroissent souvent, soit par eux-mêmes, soit par les Negres libres, & les Portugais qui leur servent de Gromettes, c'est-à-dire, de Messagers & de Facteurs. Ils Le rendent dans ce lieu par la riviere de Gambra, qui est une branche (a) du Se-leurs Agens, qui negal, mais qui n'est pas navigable au-dessus de Barakotta, parce qu'une chaî- Etablissement

COMPAGNON. 1716.

Il retourne en

Brue fa't enfin

On fuit mal fes

Il est rappellé

(a) On suit ici l'Auteur, quoique cette sup- précedent, & qu'elle paroisse détruite dans le position sit déja été combattue dans un article Tome suivant.

COMPAGNON. 1716.

Riviere de Falemé.

ne de rocs dont elle est traversée y forme une de ces chûtes d'eau qu'on a nommées Cataractes. Les Gromettes, & quelquefois même un Capitaine Anglois nommé Agis, laissant leurs Barques à Barakotta, venoient avec une fatigue incroyable jusqu'à Kaygnura. Ils étoient obligés de faire à pied une route aussi dangereuse que difficile, sans ofer prendre à l'Est de Falemé, parce que les Negres y sont si désians qu'ils ne permettent à personne l'accès de leur Pays. Cette riviere de Falemé (18), après un cours dont la longueur n'est pas encore bien connue, vient se rendre dans la riviere du Senegal à Dughiuma. Elle forme une grande Isle nommée Babadegu, qui renferme les Contrées de Bambuk, de Makanna, de Jaka, & de Gadda, partie des Royaumes de Galam & de Kafson, avec divers autres Pays à l'Est, dont les Européens n'ont point acquis la connoissance. On n'y a trouvé jusqu'à présent qu'une chaîne de Rocs, près de Kaygnura; mais c'est assez pour y rendre la navigation impossible, dans tout autre tems du moins que celui des pluies. Ses eaux font fort rapides, avec beaucoup moins de profondeur que celles du Senegal. Ses débordemens arrivent dans la même saison. Les lieux mêmes où elle est navigable sont d'un accès si difficile, par la hauteur des rives qui sont en même tems escarpées & couvertes d'arbres ou de grandes bornes, qu'on n'y peut faire passer ni hommes ni animaux pour tirer les Barques. On ne va pas plus aisément à la voile, parce que les arbres coupent sans cesse le vent. Cependant il se trouve, sur les bords, quantité de Villages qui communiquent l'un à l'autre par des routes, & dont l'accès est fort aisé par terre.

taqués à Drama. net dans leur Fort

On les rend odieux aux Négres pat divers

Ils se désendent vaillamment.

Le départ du Directeur géneral l'ayant empêché de former à Kaygnu l'Etablif-Les François at- sement qu'il s'étoit proposé, devint fatal à celui de Dramanet. Les Marbuts Mandingos se repentirent bientôt d'avoir reçu les François. Ils ne se crurent pas obde saint Joseph. ligés, dans l'absence du Géneral, d'observer le Traité d'alliance qu'ils avoient avec lui. On ignore si ce changement vint de la diminution du commerce ou des artifices des Anglois, qui infinuerent aux Negres que la Compagnie Francoise n'avoit poussé si loin ses découvertes que pour leur imposer la loi, & remonter jusqu'à la source de l'or. Ces discours furent soutenus par une lettre qu'on prétendoit avoir reçu de Salé, & qui portoit que les François devoient se joindre aux Mores de Maroc, pour conquerir une partie de l'Afrique, réduire à l'esclavage tous les Negres qui étoient en état de porter les armes, & forcer le reste de travailler aux Mines. C'étoit assez pour soulever contre eux tout le Pays. Aussi le Fort de Dramanet, qu'ils avoient nommé Saint Joseph, fut-il assiegé par une multitude de Negres, avant que le Commandant pût s'en défier. Malheurensement il venoit d'abattre une partie de son enclos, dans la vûe de l'élargir; & le canon du Fort ayant été démonté, la Garnison fe trouvoit exposée aux fleches empoisonnées des Assiégeans, qui ne cessoient d'en lancer jour & nuit. Les Facteurs & quelques Soldats employés par la Compagnie se défendirent pendant plusieurs jours avec un courage extrême, & tuerent beaucoup de monde à l'ennemi. Mais ces Barbares, irrités par Jeur perte, n'en furent que plus ardens à presser le siege. Ils y employerent une habileté qui n'est ordinairement que le fruit de l'expérience, s'avançant la nuit

> (18) Cet endroit n'est pas sans difficulté, car dans la supposition de l'Auteur il paroît ici que la Gambra se sépare du Senegal au-dessous de Barakotta; mais fi cela est, comment la

Falemé, qui sort de cette riviere au-dessus du même Village peut-elle y retomber, puisqu'elle doit rencontrer la Gambra qui l'en erapêche.

à couvert de leurs fascines, & paroissant se proposer de brûler le Fort. A la vérité leurs efforts eurent si peu de succès, qu'ils ne tuerent pas un homme aux Assiegés. Mais la fatigue de tant de jours & de nuits passés sous les armes, & la diminution de la poudre & des vivres, forcerent enfin le Commandant de faire quelques propolitions d'accomodement. Elles furent si mal reçues que perdant toute espérance, il prit le parti de profiter des ténébres pour descendre dans une Barque qui étoit sous le Fort, avec ses gens, le reste de ses munitions & ses meilleures marchandises. Il mit le feu à tout ce qu'il laissoit derriere lui; & s'abandonnant au cours de la riviere, le 23 Décembre 1702, il ne pensa qu'à retourner droit au Fort Saint Louis.

Les Negres ne perdirent pas la Barque de vûe. Ils s'obstinerent à la suivre au long de la riviere, dans l'espérance que l'eau lui manquant au milieu du d'abandonner Canal, elle seroit forcée, dans quelque endroit, de s'approcher des rives. Mais les François aimerent mieux s'exposer à toute autre sorte de danger; ce qui n'empêcha point que lorsqu'ils rencontroient des basses ou des bancs de sable, ils ne se vissent dans la nécessité de s'avancer quelquesois à la portée des fleches. Ils ne sortirent de cet embarras qu'en arrivant dans les Etats du Siratik,

Après ce fâcheux événement les affaires de la Compagnie tomberent dans une langueur qui fit différer le rétablissement du Fort Saint-Joseph jusqu'à l'année 1710, lorsque le sieur Mustellier, premier Directeur de la cinquiéme Compagnie, & dix-neuvième depuis la concession du Senegal, arriva au Fort Saint Louis dans le cours du mois de May. Il en partit l'année suivante, dans le dessein de relever le Comptoir de Dramanet; mais la mort l'arrêta Mort consécutidans ce voyage, le 15 du mois d'Août, à Tuabo fur le Senegal.

Il ent pour Successeur le sieur de Richebourg, Commandant de Gorée, qui çois. ne posseda guéres plus long-tems le même Osfice. Le 2 de May 1713, ayant voulu passer la barre du Senegal, il eut le malheur de se noyer avec quelques Matelots; mais ce ne fut qu'après avoir établi un Comptoir & bâti un Fort dans le Royaume de Galam, une lieue au-dessous de Brankanet, dans un lieu nommé (19) Mankanet. La situation en est agréable & l'air excellent. L'ancrage pour les Barques est sur & commode, au pied d'une perite éminence, & défendu par l'artillerie & la mousqueterie du Fort.

Brue renvoyé au Fort Saint Louis dans le cours du mois d'Avril 1714 y Brue renouvelle s'attacha beaucoup à remettre le commerce de Galam dans un état floris- Commerce, Forts sant. Il fit achever le Fort de Mankanet, sous l'ancien nom de Saint Joseph, qu'il bâtit. & dans le même tems il en éleva un à Kaygnura, qu'il nomma Fort de Saint Pierre. Des commencemens si favorables sembloient lui promettre beaucoup de Sieur Compasuccès; mais il ne voyoit réussir qu'une partie de ses esperances, par la vente des marchandises qu'il envoyoit dans ses Comptoirs; sans aucun moyen de participer à des richesses beaucoup plus considérables, qu'il ne pouvoit se promettre qu'en les allant chercher à leur source. Il falloit, comme on l'a déja fait remarquer, avoir acquis une parfaite connoissance du Pays & de ses Mines. Brue en avoit proposé l'entreprise à plusieurs de ses Facteurs. Il avoit joint des offres fort avantageuses à ses propositions. Quelques-uns s'y étoient engagés par des promesses formelles. Mais ils s'étoient crus tous en droit de

(19) Les Auteurs François mettent Macanet, mais on trouve dans tous les autres & dans la Carte Mankanet.

COMPAGNON. 1716.

Ils sont forcés

ve de deux Directeurs Fran-

COMPAGNON. 1715.

les retracter, lorsqu'ils avoient appris de quels dangers les Blancs étoient ménacés à l'entrée du Royaume de Bambuk, où la jalousie des Negres n'épar-

gnoit rien pour éloigner les Etrangers.

Un Facteur, nommé (20) le Sieur Compagnon, qu'on a vû depuis Architecte à Paris, fut le seul qui osa risquer tous les perils d'une si grande entreprise. Il s'étoit fourni de toutes les marchandises qu'il avoit crû convenables au Pays, & de présens pour les Farims ou les Chefs de Village qui pouvoient favoriser son dessein par leur protection. Toutes ses mesures surent prises avec tant d'habileté, qu'ayant réussi avec autant de bonheur, il fut le premier Européen qui pénétra dans cette rédoutable Contrée, & qui acquit assez de connoissance des lieux pour y retourner plusieurs fois.

La Carte qu'on ne manquera pas de joindre à ce Chapitre est de sa propre composition. Après y avoir tracé les différentes routes qu'il avoit suivies dans ses divers voyages, il a pris soin de les corriger ensuite & de rectifier la position, & les distances des places, sur le Recueil géneral de ses propres observations.

Voyages qu'il fait au Royaume de Bambuk.

Son premier voyage fut du Fort Saint (21) Joseph, en droite ligne, jusqu'à celui de Saint Pierre sur la riviere de Falemé. Il en fit un second, en suivant la rive Est de cette riviere depuis Onneka jusqu'à Naye. Dans le troisiéme il traversa le Pays depuis Babiakolam sur le Senegal, jusqu'à Netteko & Tamba Aura, lieux qui sont au centre de Bambuk & voisins des Mines les plus riches. Ainsi, dans l'espace d'un an & demi qu'il mit à voyager dans ce Royaume, il le visita de tant de côtés dissérens, qu'il paroît n'avoir laissé aucun endroit à parcourir. Il porta ses observations sur tous les objets qui se présenterent dans sa route, avec l'exactitude dont son génie le rendoit capable; autant pour satisfaire sa curiosité, que pour répondre aux espérances de la Compagnie qui l'employoit.

Il doit ses succès à sa conduite.

La sagesse de sa conduite & ses présens lui gagnerent aisément l'estime du Farim de Kaygnure, qui le prit moins pour un Agent de la Compagnie, que pour un Artiste curieux, dont le but étoit de s'instruire. Il le fit conduire par son propre fils jusqu'à Sambanura, dans le Royaume de Kontu. On y fut extrémement surpris de voir un Blanc. Mais on ne le fut pas moins de la hardiesse de cet Etranger, & les Negres l'auroient fort mal reçu s'il n'avoit en pour guide le fils du Farim de Kaygnure. Tout étoit à craindre de la part d'un Peuple si jaloux de son or. Les plus passionnés proposerent de lui ôter la vie. D'autres plus moderés voulurent qu'il fut renvoyé fans lui laisser le tems d'observer le Pays.

Cependant le Farim de la Ville, sollicité par le fils de son ami, & peutêtre gagné par les présens de Compagnon, trouva le moyen de persuader à Oleacles qu'il ses Sujets que leurs allarmes étoient sans fondement. Il les assura que ce Blanc étoit un honnête homme, qui venoit leur proposer un commerce avantageux, & qui pouvoit leur fournir d'excellentes marchandises à meilleur marché

grouve à vaincre.

(20) L'autorité de Labat m'ayant paru trop foible pour établir la verité d'une Relation si merveilleuse, je me suis adressé à MM. de Prêmenil & David, actuellement Directeurs de la Compagnie des Indes, & chargés particulièrement des affaires du Senegal. Ils m'ont garanti

toute l'histoire du Sieur Compagnon.

(21) Labat donne pour latitude à ce Fort, 12 dégrés 34 minutes. Il semble que c'est une erreur pour 14 dégrés 34 minutes. Austi ne ditil pas qu'il l'ait appris par observation.







Tom .H. Nº 27 .



COMPAGNON. 1716.

que les Négotians Mores ou Negres, aufquels ils permettoient l'entrée de leur Pays. Ces raisons, soutenues de quelques présens, qui furent répandus à propos entre les principaux Habitans & leurs femmes, produisirent un changement merveilleux. La défiance parut se changer en affection. Le Peuple accourut en foule pour admirer les armes & l'habillement de l'Etranger. On lui trouva'du sens & de bonnes qualités. Comme il s'accommodoit à leurs manieres, il s'infinua si heureusement dans leur estime, qu'il se vit bientôt autant d'amis qu'il avoit eu d'abord d'ennemis & de persécuteurs. On lui repetoit de toutes parts : " Nous remercions le Ciel de vous avoir conduit ici. Nous » fouhaitons qu'il ne vous arrive aucun mal.

> Ils redoublent à mesure qu'il

Compagnon auroit remercié la fortune, s'il n'avoit pas eu d'autre obstacle à furmonter. Mais il devoit s'attendre aux mêmes difficultés dans chaque Ville avance. qu'il avoit à traverser. A la vérité, il n'oublia pas de se faire accompagner, dans toute la suite de ses voyages, par quelques Habitans du Pays qui lui avoient paru fort attachés à ses interêts. Cependant les jalousies & les dangers renaissoient à chaque pas. Il fut obligé de répondre à mille questions ennuyeuses, d'essuyer des observations fort genantes; & sans l'amorce de ses présens, il auroit désesperé plus d'une fois de pouvoir pénetrer plus loin. Dans ce Pays, comme dans le reste du monde, c'est le plus sur moyen de donner de la force & du poids aux argumens. Il trouva néanmoins plusieurs Villes où les présens joints aux raisons furent trop foibles pour dissiper la crainte & la défiance. Si les Habitans paroissoient disposés à ménager sa vie, ils n'en refufoient pas moins de le laisser toucher à la terre de leurs Mines. En vain leur offroit-il de l'acheter au prix qu'ils y voudroient mettre, en les assurant par lui-même & par ses guides qu'il n'avoit pas d'autre motif que sa curiosité, & que son dessein étoit d'en faire des cassous ou des têtes de pipes. Après avoir écouté ses raisons, ils lui déclaroient que jamais il ne leur feroit croire qu'un homme pût voyager si loin par un motif si leger. Ils lui soutenoient qu'il étoit venu dans quelque mauvaise intention; celle peut-être de voler leur or, ou de conquerir lenr pays après l'avoir reconnu; & la conclusion ordinaire étoit de le renvoyer sur le champ, ou de le tuer, pour ôter aux Blancs la pensée de fuivre fon exemple.

Danger où la vie est exposée.

Fermeté de Compagnon-

La fermeté de Compagnon servoit souvent à le tirer des plus dangereux embarras. Etant à Tarako, il envoya un de ses guides à Silabali, pour lui apporter du ghingan, ou de la terre dorée, & pour inviter le Peuple à lui vendre ses cassots, qu'il promettoit de payer libéralement. Son Messager fut mal recu. Non-seulement on rejetta ses demandes, mais il fut chasse brutalement, avec ordre de dire au Farim de Torako, qu'il falloit être fou pour ouvrir l'entrée de ses terres à un Blanc, dont l'unique intention étoit de voler le Pays après y avoir fait ses observations. Cette réponse sut rendue à Compagnon dans la présence du Farim; mais sans se déconcerter il répliqua que le Farim de Silabali devoit être lui-même un fou, pour s'effrayer de l'arrivée d'un Blanc dans son Pays, & pour refuser de vendre quelques morceaux d'une terre dont il avoit beaucoup plus qu'il n'en pouvoit jamais employer. Après ce discours, il paya le Negre avec autant de libéralité que s'il eût réussi dans sa commission.

Cette humeur généreuse fit tant d'impression sur les Habitans du Pays qu'elle devint le sujet de tous les entretiens. Un autre Negre offrit à Compagnon de Negres,

Effet qu'elle

640

COMPAGNON.

lui aller chercher de la terre pendant la nuit. Mais comme la politique du Facteur François le portoit toujours à cacher ses vûes, il reçut cette offre avec beaucoup d'indissérence, en se contentant de répondre que lorsqu'il seroit mieux connu on ne seroit pas difficulté de lui vendre de la terre & des cassoss.

Il parvint ainsi à s'en voir apporter plus qu'il n'en desiroit. Les Farims, & le Peuple même, prirent par degrés tant de considération pour lui, qu'ils lui rendirent des présens pour les siens, & qu'à la fin ils lui accorderent la liberté de choisir lui-même la terre qui lui plaisoit le plus, & d'en saire autant de cassos qu'il desiroit. Brue, qui continuoit de commander au Fort Saint Louis, envoya (22) de ces cassos à la Compagnie, avec des essais de toutes les Mines, par le Vaisseau la Vistoire, qui partit du Senegal le 28 Juillet 1716.

Mines de Bambux & leur ri cheffe,

Les mines qui furent ouvertes en 1716 sont marquées de plusieurs petites croix dans la Carte. Ce sont celles où les Negres du Pays travaillent habituellement. La plûpart produisent de l'or en si grande abondance, qu'il n'est pas besoin de creuser. On gratte la superficie du terrain. On met la terre dans un vase, & l'ayant démêlée avec de l'eau, il sustit de pancher doucement le vase pour en faire sortir les parties terrestres, qui laissent, au fond, de l'or en poudre, & quelquefois en affez gros grains. Compagnon fit lui-même l'expérience de cette méthode. Mais il remarqua que les Negres s'arrêtant ainsi à l'extrémité des rameaux d'une Mine, ne parviennent jamais aux principales veines. A la vérité ces rameaux mêmes sont fort riches, & l'or en est si pur, qu'on n'y trouve aucun mêlange de marcassite ni d'autres substances minérales. Il n'a pas besoin d'être fondu, & tel qu'il sort de la Mine il peut être mis en œuvre. La terre qui le produit ne demande pas non plus beaucoup de travail. C'est ordinairement une sorte d'argile de différentes couleurs, mêlée de veines de sable ou de gravier; de sorte que dix hommes font plus ici que cent dans les plus riches Mines du Perou & du Bresil.

Maniere dont les Negres y travaillent.

Les Negres du Pays n'ont aucune notion des différences de la terre, ni la moindre regle pour distinguer celle qui produit de l'or d'avec celle qui n'en produit pas. Ils sçavent en géneral que leur Pays en contient beaucoup. Re qu'à proportion que le sol est plus sec & plus stérile, il produit plus d'or. Ils grattent la terre indisséemment dans toutes sortes de lieux; & quand le hazard leur fait rencontrer une certaine quantité de métal, ils continuent de travailler dans le même endroit jusqu'à ce qu'ils le voyent diminuer ou disparoître entiérement. Alors ils tournent leur travail d'un autre côté. Ils sont persuadés que l'or est un être malin, qui se plait à tourmentet ceux qui l'aiment, & qui par cette raison change souvent de domicile. Aussi, quand après avoir remué quelques poignées de terre ils ne trouvent rien qui réponde à leurs espérances, ils se disent l'un à l'autre, sans aucune plainte : il est parti. Enfuite ils vont chercher plus de bonheur dans un autre lieu.

Si la Mine est fort riche, & que sans beaucoup de travail ils soient satisfaits du produit, ils s'y arrêtent & creusent quelquesois jusqu'à six, sept, ou huit pieds de prosondeur. Mais ils ne vont pas plus loin; non qu'ils craignent que le métal vienne à manquer, car ils déclarent au contraire que plus ils pénétrent, plus ils le trouvent en abondance; mais parce qu'ils ignorent la ma-

L'industrie leur granque. niere de faire des échelles, & qu'ils n'ont point assez d'industrie pour soutenir la terre & pour empêcher qu'elle ne s'écroule. Ils ont seulement l'usage de tail- COMPAGNON. ler des degrés pour y descendre, ce qui prend beaucoup d'espace, & n'empêche pas la terre de tomber, sur-tout dans la saison des pluies, qui est ordinairement celle de leur travail, parce qu'ils ont besoin d'eau pour séparer l'or. Lorsqu'ils s'appercoivent que la terre menace ruine, ils quittent le trou qu'ils ont ouvert pour en commencer un autre, qu'ils abandonnent de même après l'avoir conduit à la même profondeur. On conçoit qu'avec si peu d'industrie, non-seulement ils ne tirent qu'une perite partie de l'or qui est dans la mine, mais qu'ils ne recueillent même qu'imparfaitement celui qu'ils ont tiré; car ils ne s'arrêtent qu'aux parties sentibles qui demeurent au fond du vase, tandis qu'il en fort avec l'eau & la terre une infinité de particules qui feroient

bientôt la fortune d'un Européen. Cependant les Habitans de cette riche contrée n'ont pas la liberté d'ouvrir dissontpour l'ou-

en tous tems la terre, ni de chercher des mines quand il leur plaît. Ce choix verture des midépend de l'autorité de leurs Farims ou des Chefs de leurs Villages. Ces Seigneurs font publier dans certaines occasions, soit en faveur du Public, soit pour leur interêt particulier, que la mine sera ouverte un certain jour. Ceux qui ont besoin d'or se rendent au lieu marqué, & commencent le travail. Les uns creusent la terre, d'autres la transportent; d'autres apportent de l'eau, & d'autres lavent le mineral. Le Farim & les principaux Negres gardent l'or qui est nettoyé, & prennent garde que les Ouvriers n'en détournent quelque partie. Après le travail, il est partagé; c'est-à-dire, que le Farim commence par se mettre en possession de son lor, qui est ordinairement la moirié, à laquelle il joint, par un ancien droit, tous les grains qui surpassent une certaine groffeur. L'ouvrage dure aussi long-tems qu'il le juge à propos; & lorsqu'il est fini, personne n'a la hardiesse de toucher aux mines. Ces interruptions sont la seule cause que l'or n'est point apporté réguliérement dans les quelle l'or ne vient pas réguliémêmes faifons; car si les Negres avoient toujours la liberté de travailler, leur temens. paresse céderoit au besoin qu'ils ont des marchandises de l'Europe, & le travail seroit aussi continuel que la nécessité du commerce. Leur Pays est si sec, qu'il ne produit aucune des nécessités de la vie. Les Mandingos, les Guineas & d'autres Marchands, tirent avantage de leurs besoins pour leur faire attendre long-tems les moindres secours, dans la vûe de les leur faire payer plus cher. Mais si les Européens s'établissoient une fois parmi eux, on les délivreroit de la tirannie de ces étrangers; & la connoissance qu'on leur donne- ples de Bambuk. roit des marchandises de l'Europe serviroit également à leur en faire consommer davantage & à nous procurer de l'or avec plus d'abondance.

Dans cette vue, il faudroit commencer par leur fournir sur leurs frontieres toutes les commodités dont ils ont besoin, parce qu'ils ont aussi peu de disposition à sortir de leur Pays, qu'à recevoir les Etrangers. D'ailleurs, s'ils en- Utilité qu'onen treprenoient de traverser celui des Sarakolez pour se rendre aux Etablisse- pout tirer. mens de France sur le bord du Sénégal, ces Peuples, qui sont pauvres, avides, méchans, & de mauvaise foi, ne manqueroient pas, au mépris de tous les Traités, de piller des passans qu'ils verroient chargés d'or. Ainsi les François se trouveroient engagés dans des guerres continuelles, pour sourenir leur commerce. L'Auteur conclut que l'interêt de la Compagnie Françoise est d'établir

Tome II. Mmmm 1716.

COMPAGNON. 1716. Noms & lieux

Furkarane.

banura.

des Comptoirs bien fortifiés, dans un Pays dont elle a tant de richesses à se promettre. Compagnon, & ceux qui ont entrepris à son exemple de pénétrer dans le

des mines con- Royaume de Bambuk, pour confirmer l'alliance qu'il avoit commencée avec les Farims, n'ont pu trouver en remontant la riviere de Falemé, depuis sa jonction avec le Sénégal jusqu'au Village de Naye, c'est-à-dire dans l'espace de quatorze ou quinze lieues, qu'un seul Village où ils ayent découvert quelques marques de mines d'or. Ce lieu, qui se nomme Furkarane, est une Habitation ruinée, à deux lieues de la riviere, au Nord-Est, près d'un Marigot ou d'un Ruisseau qui va s'y jetter. Ce Marigot a trop peu d'eau pour recevoir des. Barques; mais n'étant qu'à deux lieues de la riviere, il feroit fort aifé, si l'on y avoit formé un Etablissement, de transporter le minéral sur le dos des Chameaux. Outre les apparences d'une mine d'or, on y a trouvé celles d'une mine d'argent des plus riches. On prendroit facilement possession d'un lieu qui est abandonné, éloigné de toute habitation, & qui n'est pas à plus d'une journée du Fort de Saint-Joseph.

La seconde mine d'or, dont on doit la découverte à Compagnon, est à l'Est de la riviere de Falemé, à vingt-cinq lieues de sa jonction avec le Senegal, environ cinq lieues dans les terres, entre les Villages de Sambanura & de-Dallemulet. C'est un Canton haut & sabloneux, où les Negres trouvent de l'or, en lavant seulement la surface de la terre, qu'ils grattent au hazard, sans

se donner la peine de la creuser.

Les environs de Segalla, Village à cinq cens pas de la rive droite de Falemé, en remontant cette riviere, & à cinquante lieues de son embouchure, sont remplis de veines de la même couleur & de la même substance que celles des mines d'or de Ghinghi-Faranna; fans compter que les Negres y recueillent aussi de l'or en lavant seulement la terre. Il est d'une beauté extraordinaire, & facile à travailler. On ne doutera point que si ces terrains métalliques étoient ouverts par des mains habiles, ils ne produisssent beaucoup plus que les Ne-

gres n'en peuvent tirer.

Les mines de Ghinghi-Faranna, sont cinq lieues plus loin. Il semble que ce Canton soit uniquement composé d'or. Le Farim de Taroko, qui en est le maître, ayant accordé à Compagnon la liberté d'enlever autant de terre qu'il en souhaiteroit, elle fut prise au hazard, & lavée dans un vase, au fond duquel Compagnon trouva une grosse quantité d'or pur, qu'il fit fondre fort aisément. Une autre preuve de la richesse de ce terroir, c'est que tous les marigots ou les ruisseaux qui l'arrosent & qui vont se jetter dans la riviere de Falemé, charient tant d'or dans leur sable, que les Negres voisins, lorsqu'ils ont besoin d'or pendant le repos de leurs mines, viennent aux bords de ces marigots & de la riviere de Falemé, en prennent le fable, le lavent, & tirent quantité d'or. Cette maniere de le ramasser n'est défendue dans aucun tems ; & si les Negres étoient moins paresseux, elle suffiroit pour les enrichir.

Les montagnes voisines de Ghinghi-Faranna, sont composées d'un gravier doux, qui paroît entierement convert de paillettes d'or. Brue en communiqua des essais à la Compagnie de France, après avoir fait lui-même diverses experiences qui lui réussirent heureusement. Sans le secours d'aucun dissolvant, il fit, avec le feu feul, des lingots d'or d'une excellente qualité. Dans le même lieu, on

Segalla.

Ghinghi Faranna.

Rivieres qui charient de l'or. trouve des marcassites dorées, qui surpassent les esperances. On prétend que le Village de Nian Sahanna, sur la riviere Sannon, près de Turet Kandat, est un des premiers endroits où les Peuples de cette région ont découvert de l'or. Mine de Sahan. La mine en est riche, & le travail facile. Mais le minéral demande d'être fon- na. du, ouvrage dont les Negres n'ont aucune notion. D'ailleurs il est mêlé de souffres d'arsénic, qui produisent de fâcheux effets sur ceux qui n'ont pas l'art de s'en défendre. Les Negres, qui sont idolâtres de leur santé, & qui ont une extrême aversion pour le travail pénible, ont entierement abandonné cette mine. Il y a beaucoup d'apparence que le Farim de ce Canton cederoit volontiers un terrain dont il ne fait aucun usage.

La plus riche de toutes les mines où les Negres travaillent actuellement, est Nettoko. presqu'au centre du Royaume de Bambuk, entre les Villages de Tamba Aura, & Nettoko, à trente lieues de la riviere de Falemé à l'Est, & quarante du Fort Saint-Pierre à Kaygnure, sur la même riviere. Elle est d'une abondance surprenante, & l'or en est fort pur. Quoique tout le Pays, à quinze ou vingt lieues, soit si rempli de mines qu'on n'auroit pû les marquer toutes dans la Carte sans y mettre trop de confusion, il est certain que ce Canton de Bam-

buk surpasse tous les autres en richesse.

Ces mines sont environnées de montagnes, hautes, nues, & stériles. Les mines. Habitans du Pays n'ayant pas d'autres commodités que celles qu'ils se procurent avec leur or, sont obligés d'y travailler avec plus d'application que leurs voisins. Le besoin sert d'aiguillon à leur industrie. On trouve, dans cet espace, des trous qui n'ont pas moins de dix pieds de profondeur; ce qui doit paroître merveilleux pour des Peuples qui n'ont ni échelles ni machines. Ils confessent tous qu'à la profondeur où ils s'arrêtent, l'or se trouve en plus grande abondance qu'à la surface. Lorsqu'ils rencontrent quelque veine mèlée de gravier, ou de quelque substance plus dure, l'experience leur a fair comprendre qu'il faut briser la marcassite pour en tirer l'or. Ils en lavent les fragmens, & raffemblent ainsi ce qui frappe leurs yeux. Qui ne conçoit pas qu'avec plus d'industrie ils en tireroient infiniment davantage? Ajoutons qu'ils n'ont jamais été capables de pénétrer jusqu'aux principales veines.

Toutes ces terres sont argilleuses, & de différentes couleurs; comme blanc, pourpre, verd de mer, jaune de plusieurs nuances, bleu, &c. Les Negres de ce Canton l'emportent sur tous les autres pour la fabrique des cassots ou des têtes de pipe. On voit briller de tous côtés, dans la terre dont ils se servent, du sable d'or & des paillettes de diverses grandeurs; mais les paillettes sont fort minces. Ils appellent cette terre Ghingan, c'est-à-dire, terre d'or ou dorée. Quoiqu'elle ait été lavée lorsqu'on l'employe pour les cassots, on en ti-

reroit encore beaucoup d'or.

Assez près du Fort Saint-Pierre à Kaygnure, on trouve un marigot dont le Fort Saint Pierre. fond & les bords font revêtus de roquailles colorées, ou de marcassites métalliques. La couleur & le poids semblent indiquer quelques mines aux environs; & la difficulté de les découvrir ne sçauroit être infinie à si peu de distance du Fort.

Le Village de Naye a deux mines d'or. Celle qui est le plus près de la ri- Mines de Nayes viere est abandonnée depuis long-rems, parce qu'elle est sujette aux inondations, & que les Negtes ne pensent gueres à vuider les puits. Mais on en a Mmmm ij

Situation de ces

Qualités des tor-

COMPAGNON. 1716.

découvert une autre, sur la droite de la riviere, & plus éloignée, qui n'a rien à redouter du débordement des eaux. Le Village de Naye est assez grand. Comme il n'est qu'à quatre lieues du Fort Saint-Joseph, il ne seroit pas difficile de se saisir de cette mine ou de l'acheter.

Mines de Tomana Niakanel.

Vingt lieues au-dessus de Kaygnure, à gauche de la riviere de Falemé, on connoît une mine d'or dans les terres de Tomana Niakanel, où la pureté du métal ne le cede qu'à son abondance. Quoique le travail y soit aisé, les Negres l'ont abandonnée, par l'opinion superstitiense qu'il n'y a que des Femmes ou des Blancs qui puissent y travailler sans mourir. Les Femmes n'osent y mettre la main, parce qu'elles se croyent menacées du même danger que leurs maris. Ainsi, conclut l'Auteur, elle paroît réservée aux Blancs, à qui l'interêt seul

est capable de faire mépriser les superstitions.

Mine de la Raque de Bois.

On trouve, en différens lieux, des signes manifestes de mines d'or, sur-tout à dix-sept lieues de la jonction des rivieres de Falemé & du Sénégal. L'Auteur désigne encore plus exactement le lieu, en marquant la trente-sixième Raque de bois à main droite. Il nomme souvent ces Raques, sans expliquer leur usage; mais on croît comprendre que ce sont des poteaux, à distances égales, qui servent à marquer l'éloignement des lieux. La terre de ce Canton est séche, stérile, & chargée d'un gravier doux, divifé en plusieurs couches de couleurs fort vives , comme celle de Tamba Aura & de Nettoko. Quoiqu'on n'ait pas découvert d'autres mines jusqu'en 1720, on doit présumer que le même Pays en a quantité d'autres, qui demeurent inconnues par l'ignorance & la paresse des Negres.

Autres métaux de Bambuk.

Outre l'or & l'argent, dont la nature est si prodigue dans la contrée de Bambuk, on trouve, dans quantité d'endroits, des pierres bleues, qu'on regarde comme des signes certains de quelques mines de cuivre, d'argent, de plomb, de fer, & d'étain. On y a trouvé d'excellentes pierres d'aimant, dont on a pris soin d'envoyer plusieurs morceaux en France. Mais l'ardeur ne doit pas être bien vive pour des biens d'une valeur médiocre, dans un Pays où l'on nous représente l'or si commun.

Fer extremement commun dans toutes ces Contiées.

A l'égard du fer, ce n'est pas seulement dans les contrées de Bambuk, de Galam, de Kayne, & de Dramaner, qu'il est en abondance & d'une excellente qualité. Il s'en trouve dans tous les autres Pays en descendant le Sénégal, sur-tout à Joël & Donghel, dans les Etats du Siratik, où il est si commun que les Negres en font des pots & des marmites, sans autre secours que le feu & le marteau. Aussi n'en achetent-ils pas des François, à moins qu'il ne soit travaillé.

Autres produc-Lieus.

tablir dans le Royaume de

Bambox.

Le Royaume de Galam produit quantité de cristal de roche, de pierres transparentes, & de beau marbre. Il n'est pas moins riche en bois de couleur, d'un grand nombre d'especes, dont quelques-unes donneroient beaucoup d'éclat à la teinture de l'Europe.

La Compagnie de France s'est fait apporter, du même Pays, des essais de salpêtre. Il ne demande que la peine du travail & du transport. Ce seroit épargner, à l'Europe, l'embarras de l'apporter des Indes Orientales, d'où l'on en

Deux fiftemes tire beaucoup. de Brue pour s'é-

Brue avoit formé différentes vûes pour l'établissement des François dans le Royaume de Bambuk. Il les réduisit à un seul système, qu'il soumir au juge-

COMPAGNON, 1716.

ment de sa Compagnie. Il vouloit d'abord qu'on n'épargnât rien pour se concilier l'affection des Farims, & pour en obtenir la permission de bâtir des Forts dans leur Pays. Il proposoit d'en construire deux sur la riviere de Falemé, & d'en faire un troisième qui fut mobile, c'est-à-dire, de bois, pour le transporter de mine en mine, suivant les raisons qu'on auroit de préserer l'une à l'autre. Le Directeur, les Officiers, les Mineurs, les Soldats, & tous les gens nécessaires à l'entreprise, auroient eu dans le Fort mobile une retraite toujours fûre, dont la crainte des armes à feu auroit éloigné les Negres de Bambuk. Mais ce projet entraînant des lenteurs, qui ne convenoient point à l'impatience de sa Nation, il en forma un second, qu'il présenta à la Compagnie le 25 Septembre 1723. Il y établissoit que douze cens hommes étoient une armée fuffifante pour la conquête du Royaume de Bambuk, & que l'entretien de ce corps de troupes, pendant quatre ans, ne reviendroit qu'à deux millions de livres. Il comptoit que quatre mille marcs d'or, à cinq cens livres le marc, rembourseroient toute la dépense, & que les mines fourniroient annuellement plus de mille marcs. Mais on ne s'est point apperçu jusqu'à présent que ce système air été goûté.

On ne peut se dispenser de donner ici quelque idée de l'étendue & de la Lumieres qu'on situation d'un Royaume dont on a tant vanté les richesses. Du côté du Nord, la situation de ce le Royaume de Bambuk s'étend dans une partie des Régions de Galam & de Pays. Kasson. A l'Ouest, il a la riviere de Faleme & les Royaumes de Kantu & de Kombregudu; au Sud, celui de Mankanna, & les Pays à l'Onest de Mandingo. Ses bornes Orientales sont encore peu connues. On sçait seulement qu'elles touchent aux Pays de Gadda & de Guinée, où les Voyageurs Européens

n'ont pas porté bien loin leurs découvertes.

Le Pays de Bambuk, comme ceux de Kontu & de Kombregudu, n'est gouverné par aucun Roi, quoiqu'il porte le nom de Royaume. Peut-être avoit-il de Bambur. autrefois des Souverains. Mais à présent les Habitans n'ont pour Seigneurs què les Chefs des Villages, qui font nommés Farims, vers la riviere de Falemé, avec l'addition du lieu dont ils sont les maîtres; comme Farim Torako, Farim Furbarane. Dans l'intérieur du Pays, ces Chefs s'appellent Elemanni, ou portent d'autres noms. Quoique leurs titres soient moins fastueux que ceux d'Empereur ou de Roi, ils ont la même autorité, & leurs Sujets vivent dans la même soumission, aussi long-tems du moins qu'observant les anciens usages de cette Aristocratie, ils n'entreprennent point d'innovation; car il seroit dangereux ici d'aspirer au pouvoir arbitraire. Le moindre châtiment qui menaceroit les usurpateurs, seroit une honteuse déposition ou le pillage de leurs. biens.

Tous ces Farims ou ces Chefs, sont indépendans l'un de l'autre; mais leur devoir les oblige de se réunir pour la défense du Pays, lorsqu'il est attaqué dans le corps ou dans les membres. Les Habitans s'appellent Malinkups. Ils sont en fort grand nombre, comme on en peut juger par la multitude de Villages qui sont à l'Est de la riviere de Falemé, quoiqu'on n'ait pû donner place dans la Carte qu'aux plus considérables. Le Sannon, le Guianon, la Mansa & d'autres petites rivieres qui se rendent dans celle de Falemé ou du Sénégal, sont aussi bordées d'Habitations. Mais le centre du Pays n'est pas si peuplé, parce que les lieux qui n'ont pas de rivieres sont secs & stériles. La terre Mmmm iii

Gouvernement.

Le pays est fort

COMPAGNON. 1716. Il l'est moins au centre. Raifon que l'Auteur en apporte.

n'y produit ni millet, ni riz, ni légumes. La paille même y manque pour cous vrir les maisons. Cette stérilité vient de la chaleur excessive du climat, nonfeulement parce qu'il est entre le douze & treizième dégré de latitude du Nord, mais encore plus parce qu'étant environné de hautes montagnes, l'air n'y trouve aucun passage, & les vapeurs qui s'exhalent sans cesse d'un fond si rempli de métaux & de minéraux, y demeurent constamment renfermées. Aussi le séjour de ce Canton est-il fort mal-sain, & très-dangereux pour les Etran+ gers, quoique les Habitans naturels n'en souffrent aucune incommodité.

Comme le Royaume de Bambuk produit quelques Animaux extraordinaires, & plusieurs Plantes qui lui sont propres, il est naturel de les placer ici,

sans les confondre dans l'article général de l'Histoire naturelle.

Singes blancs.

On y trouve une espece de Singes blancs, d'une blancheur beaucoup plus brillante que les Lapins blancs de l'Europe. Ils ont les yeux rouges. On les apprivoise aisément dans leur jeunesse; mais lorsqu'ils avancent en âge, ils deviennent aussi méchans que les Singes des autres Pays. Jusqu'à présent il n'a pas encore été possible d'en apporter un vivant au Fort Saint-Louis. Outre la délicatesse de leur constitution, ils paroissent chagrins lorsqu'ils sortent de leur Pays, & leur tristesse va jusqu'à leur faire refuser toutes sortes de nourriture.

Le Renard blanc est un autre animal particulier au Pays de Bambuk, qui n'est pas moins ennemi de la volaille que celui de l'Europe. Sa couleur est un blanc argenté. Les Negres en mangent la chair, & vendent la peau aux Comp-

toirs François.

Pigeons verds.

Animal nommé Ghiamala.

Les Pigeons de Bambuk sont tout-à-fait verds; ce qui les fait prendre souvent pour des Perroquets. On trouve dans le même Pays & dans les Régions voisines, un Animal extraordinaire, nommé Ghiamala. Il se retire particulierement à l'Est de Bambuk, dans les Cantons de Gadda & de Jaka. Ceux qui l'ont vû prétendent qu'il est plus haut de la moitié que l'Elephant, mais qu'il n'approche pas de sa grosseur. On le croit de l'espece des Chameaux, avec lesquels il a beaucoup de ressemblance par la tête & le cou. Il a d'ailleurs deux bosses sur le dos comme le Dromadaire. Ses jambes sont d'une longueur extraordinaire, ce qui sert encore à le faire paroître plus haut. Il se nourrit, comme le Chameau, de ronces & de bruyeres. Aussi n'est-il jamais fort gras. Mais les Negres n'en mangent pas moins la chair, lorsqu'ils peuvent le prendre. Cet animal pourroit devenir propre à porter les plus lourds fardeaux, si les Negres étoient capables de l'apprivoiser. Le Pays de Bambuk ayant peu de pâturages, on n'y voit pas de troupeaux, à la réserve de quelques Moutons & de quelques Chevres, qui trouvent à vivre dans les lieux les plus secs. Le Ghiamala est extrêmement séroce. La nature l'a pourvû de sept petites cornes fort droites, qui dans leur pleine grandeur sont longues chacune d'environ deux pieds. Il a la corne du pied, noire & semblable à celle du Bœuf. Sa marche est prompte & se soutient long-tems. Les Negres trouvent sa chair excellente.

Metles blancs & tachetés.

Quoique le Merle blanc passe pour une chimere, il s'en trouve néanmoins de cette couleur dans le Pays de Bambuk & de Galam. On y en voit aussi de Monoceros, ou marquetés. Le Monoceros ou l'Oyseau du Paradis, n'y est pas rare. Sa grandeur est celle d'un Cocq ordinaire, & son plumage varié, sur-tout aux aîles, Son bec est crochu, comme celui de l'Aigle; ses éperons gros & robustes. Il a sur la tête deux plumes, longues de trois ou quatre pouces, qui se joignent dans un point avec l'apparence d'une corne; ce qui a fait croire mal-à-propos que c'en étoit une.

1716.

Espéce de pois

Les cantons sabloneux du Royaume de Bambuk produisent une espece de pois fort singuliere. La cosse en est ronde, d'environ deux pouces de dia- singulieremetre. La tige rampe & s'étend fort loin. Il est fort ordinaire de lui voir cinq ou six pieds de longueur. Ses feuilles, semblables au treffle, n'ont pas moins de six pouces de long, & fortent deux à deux, à cinq ou six pouces de distance. C'est entre les deux feuilles que se placent les fleurs; mais elles sont de différentes formes. Les premieres forment un calice ouvert, composé de cinq feuilles bleues, longues de quinze ou seize lignes, & presque de la même largeur. Ce calice est supporté par cinq petites feuilles vertes, fort douces & fort brillantes. Le centre du calice contient quantité de filets, longs de six lignes, d'un jaune foncé ou couleur d'orange; mais il est sans piston. Les autres fleurs ressemblent à celles de nos pois. La plus grande différence entre les unes & les autres, c'est que les premieres ne produssent point de cosse ; au lieu que les autres en donnent une, qui est partagée en petites cellules par une petite peau rouge. Chaque cellule contient un pois, de la grosseur d'une balle de mousquet, de seize à la livre. Les pois sont ronds, d'un gris marbré, durs, & difficiles à cuire s'ils n'ont été trempés dans l'eau chaude pendant onze ou douze heures. Comme ils viennent sans culture, les Negres en font beaucoup de cas, & les préferent à de meilleures especes qui leur couteroient plus de peine & de travail. Ce qui paroît fort extraordinaire dans cette Plante, c'est que ses différentes sortes de fleurs sont placées alternativement de chaque côté de la tige.

L'Abel-Mosh, nommé autrement la Graine de Muse ou l'Ambrette, croît en graine de muse, abondance & sans culture dans le Pays de Galam. Les Negres n'en font aucun usage. Leurs femmes mêmes, qui aiment beaucoup les odeurs & qui sont passionnées pour les cloux de girosse, dont elles portent des pacquets autour du cou, négligent cette graine, par la seule raison peut-être qu'elle est fort commune; car lorsqu'elle est cueillie doucement, elle rend une odeur de muse qui est fort agréable. Il est vrai que cette odeur se dissipe; mais elle peut être renouvellée avec de la graine fraîche. Les Marchands ne doivent pas souhaiter que l'usage s'en établisse parmi les Negres, parce que le girosse, qu'ils

achetent affez cher, leur deviendroit inutile.

Lorsque l'Abel-Mosh se trouve dans un riche terroir, & qu'il rencontre un Cette plante, arbre auquel il puisse s'attacher, il s'éleve jusqu'à six ou sept pieds de hauteur. Sans ce secours, il rampe sur la terre, & ne s'élève à la fin que d'environ deux pieds. Ses cosses sont rondes, blanches, tendres & couvertes d'un duvet. Les feuilles croissent deux à deux, mais d'inégale grandeur. Celles du côté superieur sont beaucoup plus grandes que les autres. Elles sont dentelées; & quoique l'échancrure ne soit pas fort profonde, elle forme des angles si aigues qu'on les croiroit capables de piquer. Leur couleur est un verd brillant au-dessus, & plus pâle au-dessous. On prétend que ces feuilles, bouillies dans l'eau, & réduites en cataplasmes, sont un remede excellent pour les tumeurs, & qu'elles les font meurir en peu de tems. Elles ne sont pas moins estimées pour

Abel-Mosh ou

Description de

COMPAGNON. 1716.

les contusions & les éréspelles. C'est du pied de la feuille que sortent les fleurs, composées de cinq feuilles condes, qui forment un grand calice. Le dehors est de couleur d'or fort brillante, & le dedans couleur de pourpre. Du fond du calice il s'éleve plusieurs filets, au milieu desquels est un piston blanc, qui se change en un fruit pyramidal, à cinq angles. Il est d'abord d'un verd pâle, ensuite brun & presque noir dans sa maturité. Ce fruit contient quantité de petite semence grise, plate d'un côté, de la forme d'un rognon, & d'une odeur d'ambre qui est fort agréable. On prétend que cette semence est extrémement chaude, & qu'elle est d'un excellent usage dans certaines maladies. Il s'en trouve chez nos Parfumeurs. On les accuse même de s'en servir pour falsifier leur musc.

Bataule ou beurre de Bambuk.

Son Origine.

Description de l'arbre qui le porte, & de fon fruit.

diverses maladies.

Entre les curiosités du Pays de Bambuk, Brue reçut des Marchands Mandingos plusieurs calebasses remplies d'une certaine graisse, qui sans être aussi blanche que celle du Mouton avoit la même confiftence. On la nomme Batau-Le dans le Pays. Les Negres qui sont plus bas sur la riviere lui donnent le nom de Bambuk Tulu, ou beure de Bambuk, parce qu'elle leur vient de cette Contrée. C'est une admirable présent de la nature. Cependant on assure que la meilleure vient du Pays de Ghiaora, sur les bords du Senegal, trois cens vingt lieues à l'est de Galam. L'arbre qui produit le fruit d'où l'on tire cette graisse, est d'une grosseur médiocre. Les feuilles sont petites, rudes, & en fort grand nombre. Si on les presse entre les doigts, elles rendent un jus huileux. Les incissons qu'on fait au tronc de l'arbre en tirent la même liqueur, mais en moindre quantité. On n'en connoît pas d'autre proprieté, parce que les Mores & les Negres s'attachent plus au commerce de leur beutre qu'à l'étude de l'arbre qui le produit. Cependant on sçait d'eux que le fruit en est rond, de la grosseur d'une noix, & couvert d'une coque, avec une petite peau séche & brillante. Il est d'un blanc rougeatre, & ferme comme le gland, huileux & d'une odeur aromatique. Son noyau est de la grosseur d'une muscade, & fort dur; mais l'amande qu'il contient a le goût d'une noisette. Les Negres sont passionnés pour ce fruit. Après en avoir séparé une partie, qui tient de la nature du suif, ils pilent le reste & le mettent dans l'eau chaude. Il s'en forme une graisse qui surnage. C'est ce qui leur rient lieu de beurre ou de lard, avec leurs légumes, & quelquefois sans aucun mélange. Les Blancs qui en mangent sur le pain ou dans les sauces, ne le trouvent pas différent du lard, à la reserve d'une petite acreté qui n'est pas désagréable. Brue paroît persuadé Son mage pour que l'usage de cette graisse est fort sain. Les Negres l'employent d'ailleurs avec succès pour la guerison des rhumatismes, des sciatiques, des douleurs de nerfs, & des autres maladies de cette nature. Ils la préférent beaucoup à l'huile de palmier. Leur méthode est d'en frotter devant le feu les parties attaquées, pour y faire pénetrer la graisse autant qu'il est possible; de les couvrir ensuite avec du papier gris, le plus doux, & de les tenir chaudement sous quelque drap fort épais.

6. II.

Suite des affaires du Comptoir François à Mankanet.

ERUE. 1718.

C'Est ici qu'il faut joindre aux transactions du sieur Brue ce qu'il rapporte de Mankanet Mankanet, après le rétablissement du Fort en 1718, & ce qui regarde le projet qu'il avoit formé de bâtir un Fort à Kaygnu, pour couper le commerce des

BRUE. 1718.

Anglois fur la riviere de la Gambra.

Aussi-tôt que le Fort de S. Joseph eut été rétabli à Mankanet, Brue reçut plusieurs plaintes, au Fort Saint Louis, des insultes continuelles que les Agens un Alkaide, de la Compagnie recevoient d'un Chef Negre nommé Budel, Alkaïde de Tonka Niama. Cet Ennemi des François défendoit le commerce, suivant les mouvemens de son caprice, dans la vûe de faire monter les droits aussi hauts que ceux du Siratik, ou de réduire les Agens à la nécessité de quitter le Pays. Brue prit la résolution, le 31 de Juillet 1718, d'envoyer au sieur Charles, Gouverneur du Fort Saint Joseph, l'ordre de rassembler toutes les munitions nécessaires pour sa défense & de commencer alors à punir rigoureusement Budel, non-seulement par le pillage & l'incendie de son Village, mais s'il en trouvoit l'occasion, en l'enlevant lui-même avec ses femmes & ses enfans. Il ajoûtoit à cet ordre que si Tonka Niama prenoit le parti de son Alkaide, au lieu de le ral, & ses estets corriger, & refusoit de satisfaire la Compagnie, il vouloit que Charles engageât les Bakarris, ou les principaux Seigneurs de Galam, à déposer leur Roi, pour en élire un plus agréable aux François. Ces menaces, qu'on ne chercha point à tenir secrettes, allarmerent si vivement le Roi, son Alkaïde & les Bakarris, qu'abandonnant toute leur fierté, ils devinrent extrémement civils. Mais c'étoit un masque, sous lequel ils vouloient attendre l'occasion d'exercer leur ressentiment.

Démêlés avoc

Résolution du Directeur Gene-

La paix dura jusqu'en 1722, que l'Alkaïde & les Bakarris de Mankanet, soutenus par Tonka Niama, recommencerent leurs outrages, & les pousserent si loin, qu'ils tuerent un Facteur à son retour du marché. Le Gouverneur commencent. de Saint Joseph, qui se nommoit alors Charpentier, ne se trouvant point en état de penser à la vengeance, prit le parti d'attendre l'arrivée des Barques du Fort Saint Louis. A peine eurent-elles parû qu'il rassembla toutes ses forces; & tournant vers le Village de Mankanet, il battit en pleine campagne les Negres qui avoient pris les armes, il en tua foixante, il en blessa le dou- Negres. ble & fit quatre cens Esclaves. Ensuite il brûla le Village, après en avoir enlevé rous les bestiaux.

1722. Les troubles re-

Un châtiment si juste & si sévere jetta la terreur dans tout le Pays, & força Tonka Niama & ses Bakarris d'implorer la clémence des Vainqueurs. Ils employerent pour médiateurs les Marbuts de Dramanet, & les principaux Négocians Negres, qui s'éroient conservé l'amitié des François. Charpentier se fir presser long-tems, & ne manqua pas, dans l'intervalle, de faire conduire ses Esclaves & son butin au Fort Saint Louis. Ensuite il se rendit aux sollicitations des Marbuts. Le Roi désavoua la conduite de ses Bakarris, qui reconnoissant leur faute demanderent pardon aux François, & se reconnurent su- constituation. jets de la Compagnie de France. Le Traité fut confirmé avec les cérémonies ordinaires, par le serment des deux Parties. Il y a beaucoup d'apparence qu'il continuera d'être observé fidélement, comme il n'a pas cessé de l'être jusqu'auiourd'hui; sur-tout depuis que la Compagnie est devenue plus puissante dans ces Régions, & que son commerce ne fait qu'augmenter de jour en jour.

Lorsque Brue avoit été rappellé en France, peu de tems après la perte du Remarques sus divers Etablisses Fort de Dramanet en 1702, plusieurs Facteurs s'étoient fait un mérite d'écrire mens. Tome II. Nnnn

BRUE. 1722.

Divers projets propotés à la CompagnieFranconte pour bâtir un Fott.

leurs sentimens à la Compagnie sur les lieux les plus propres à la conftruction d'un nouveau Fort. Mais la plupart n'avoient pris pour guides que leur passion & leur interêt. La dissérence des opinions tint long-tems la Compagnie en suspense que leur passion à leur interêt. La dissérence des opinions tint long-tems la Compagnie en suspense de proposition de bâtir à l'embouchure de la riviere de Falemé, & cet avis n'auroit pas été le moins raisonnable, s'il avoit été possible de l'executer. D'autres furent pour Mankanet, sans considerer ce qu'il y avoit à craindre parmi des Negres sactieux & turbulens. Ensin d'autres louerent l'sse de Kaygnu, & prirent parti pour l'opinion de Brue, qui avoit toujours jugé ce lieu fort commode, pourvû qu'il y eût près de la riviere Falemé un autre Fort, tel que celui de Dramanet, pour soutenir le principal établissement, & que le commerce pût sussir sais de ces deux Comptoirs; ce qu'on ne pouvoit connoître que par une expérience de plusieurs années.

Projet du Frete Apollinaire. Ses faisons pour l'aptuyer.

Le Frere Apollinaire ayant été consulté, comme un homme de probité & d'expérience, déclara qu'on ne pouvoit choisir de place plus favorable que le Canton de Dramanet. 1°. Parce que les provisions y sont en abondance, objet d'une importance égale pour la commodité des Agens de la Compagnie & pour l'entrerien des Esclaves jusqu'à l'arrivée des Barques. 2°. Parce qu'on y pourroit toujours compter sur un commerce avantageux, & trouver pendant toute l'année l'occasion d'acheter des Esclaves, de l'ivoire & de l'or, pourvû que les marchandises ne manquassent point au Comptoir, & que les Facteurs fussent des gens doux & civils. 3°. Frere Apollinaire représentoit qu'à la vérité les Sarakolez de Kaygnu desiroient de voir chez eux un Etablissement François; mais qu'étant une Nation maligne & turbulente, & leurs Chefs fort avides, il seroit fort difficile, dans le cas d'une rupture, de retirer les marchandifes d'entre leurs mains; que comme il étoit vrai néanmoins qu'on pouvoit tirer de l'avantage du commerce de Kaygnu, parce que les Caravanes de Bambara Kana s'y arrêtoient, & que les Marchands Negres seroient bien aises qu'on leur épargnât la peine de porter leur ivoire & leur or jusqu'à la Gambra , il croioit qu'en attendant que le Fort de Dramanet fût en état de soutenir celui qu'on vouloit bâtir à Kaygnu, il falloit ne pas négliger ce dernier lieu, & prendre soin d'y envoyer des Barques pour le passage des caravanes. Il ajoûtoit qu'il seroit plus aisé de soutenir un établissement à Dramanet qu'à Kaygnu, parce qu'ici la paresse des Sarakolets rendoit les provisions toujours rares; de sorte que dans toutes les suppositions, il étoit nécessaire d'avoir un Fort à Dramanet, ne fut-ce que pour fournir des provisions à l'autre. D'ailleurs il faisoit observer que dans les tems mêmes où la riviere est la

plus basse, il y a toujours devant Dramanet un Canal d'une demie-lieue de largeur, avec six ou sept pieds d'eau; ce qui suffisoir pour les Barques: au lieu que la riviere étant trop large à Kaygnu, il y avoit à peine assez d'eau pour les Canots; ensin que si les François vouloient pousser leur commerce dans le Pays de Bambuk, il falloit absolument qu'ils eussent deux ou trois postes fortisses sur la riviere de Falemé, particulièrement à Kaygnura; ce qui établissoir encore la nécessité d'un Fort à Dramanet, pour les provisions. Kaygnura est situé dans un lieu sort avantageux, & dépend d'un Peuple ami des François.

Il n'est qu'à dix-huit ou vingt lieues de Dramanet par terre, sans être beau-

coup plus éloigné par eau. C'est ce qui a fait prendre enfin le parti d'y bâtir un Fort sous le nom de Saint Pierre, comme on l'a déja remarqué.

Autres raisons.

Il paroît par toutes ces raisons qu'un Etablissement à Kaygnu a toujours été regardé comme un objet fort important pour le commerce des François sur le Senegal. Aussi Brue n'avoit-il pas cessé de presser la Compagnie, depuis son premier voyage au Royaume de Galam en 1697. L'Isle de Kaygnu, ou de saveur de Kay-Kaygneaux, comme Labat l'a corrompu dans sa Langue, est située dans la riviere du Senegal, un peu au-dessous des Cararactes de Felu, & vingt lieues au-dessus de Mankanet. Sa longueur est d'environ une lieue, & dans les plus grandes inondations l'eau ne couvre que sa pointe Est. Les Pays voisins, habités par les Negres, sont bien cultivés & fournissent beaucoup de provisions. Mais le principal avantage de sa situation est d'avoir à l'opposire une Ville du même nom, où les Mandingos & les autres Marchands de tageusedecelieu. Tombuto, de Bambara Kana, & de plusieurs autres Contrées à l'Est & à l'Est-Sud-Est, ne manquent jamais de s'arrêter avec les Esclaves qu'ils amenent de l'intérieur des terres, pour les conduire sur la riviere de Gambra, où ils les vendent aux Anglois. On en doit conclure de quel avantage il seroit de pouvoir intercepter ces Marchands & leur faire perdre l'envie d'aller plus loin, en leur fournissant ici des marchandises pour leur or, leurs Esclaves & leur ivoire. On composeroit avec eux d'autant plus facilement, que ce seroit leur épargner près de deux cens lieues qui leur restent à saire jusqu'aux Etablis- les François en femens Anglois sur la riviere de Gambra. Outre une nouvelle ouverture pour préjudice des Anle débit de ses marchandises, la Compagnie seroit assurée de trouver tous les glois ans une grosse quantité d'or, & depuis quinze cens jusqu'à deux mille Esclaves. A la vérité les Anglois ont porté le prix des Esclaves trois ou quatre fois plus haut qu'il n'étoit anciennement, dans la vûe de ruiner le commerce de France. Mais que deviendroit le leur sur la Gambra, si la source en étoit coupée à la distance de deux cens lieues? Ils seroient peut-être obligés d'abandonner tous les Etablissemens qu'ils ont sur cette riviere.

On convient que ce commerce avec les Mandingos ne peut procurer des Efclaves que de Bambara. Mais il est certain que ces Negres sont les meilleurs de l'Afrique pour le travail; qu'ils sont robustes, dociles & fidéles; enfin qu'ils ne sont pas sujets, comme la plûpart des Negres de Guinée, à se désesperer de leur condition, jusqu'à vouloir s'en délivrer par la mort ou la fuite.

Le sieur Courbe, que Brue eut pour Successeur en 1702, suivit le plan qu'il ce projet de meure encore lui avoit laisse, & n'épargna rien pour engager la Compagnie à bâtir un Fort fans execution, à Kaygnu. Mais il fur rappellé avant l'execution; & le sieur Mustelier, qui prit sa place en 1710, écrivit si fortement contre ce projet, qu'il parvint à le faire abandonner. Brue ayant repris l'Emploi de Directeur Géneral en 1714, rentra aussi-tôt dans toutes ses anciennes vûes, & renouvella ses esforts pour les faire gouter, sans y avoir jamais pû réussir. Il dressa en 1727 un Mémoire, datté du Fort Saint Louis, le 27 de Fevrier, où toutes ses raisons furent réunies avec beaucoup de force, mais avec aussi peu de succès. On trouvera, dans la suire de ce Recueil, les remarques de quelques autres Voyageurs sur l'état actuel du Commerce de France en Afrique.

FIN DU SECOND VOLUME.

BRUE. 1722. Conclusion en

Situation avan-



# TABLE

DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES CONTENUS DANS CE VOLUME.

LETTRE de M. BELLIN, Ingenieur de la Marine, à M. l'Abbé PREVOST, Page iij

# LIVRE IV.

Premiers Voyages des Anglois aux Indes Orientales, entrepris par une Compagnie de Marchands.

HAPITRE I. Voyage de Sir Henri Middleton, à la Mer Rouge & à Surate, en 1610, Journal de Nicolas Dounton , Capitaine du Pepper-Corn, dans la Flotte de Sir Henri Middleton,

CHAP. II. Voyage d'Antoine Hippon à la Côte de Coromandel, à Bantam & à Siam en 1611,

CHAP. III. Journal de Peter Williamson Floris, premier Facteur du Capitaine Hippon dans le même Voyage, 98

CHAP. IV. Voyage de Samuel Castleton à Priaman, en 1612, 114 CHAP. V. Voyage du Capitaine John Saris à la Mer Rouge, aux Moluques & au Japon, en 1611,

CHAP. VI. Divers événemens arrivés à Bantam & dans d'autres Parties des Indes Orientales, depuis le mois d'Octobre 1603, jusqu'au même mois 1609,

CHAP. VII. Relation de ce qui se passa dans l'Isle de Firando pendant le Voyage de Saris à la Cour de l'Empereur du Japon,

CHAP. VIII. Voyage & avantures de William Adams, Pilote d'un Navire Hollandois, aux Isles du Japon, 213

## LIVRE V.

Voyages en différentes Parties de l'Afrique & dans les Isles adjacentes, avec la description des Pays & des Habitans.

Canaries & de l'Isle Madere, par Thomas Nicols,

Parag. I. Isles Canaries en géneral, 126 Parag. II. Isle Canarie, 1-32

Parag. III. Isle de Tenerife, 134

HAPITRE I. Description des Isles Parag. IV. Isles de Gomera, de Palma, d'Hiero ou Ferro, de Lancerota & de Fuerte Ventura,

> Parag. V. Trois Voyages au sommet du Pic de Tenerife, avec des observations sur l'origine des Guanches, & sur les

TABLE DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES. Caves des Morts, 249 CHAP. VI. Description des Isles du Cap Parag. VI. Description de l'Isle de Ma-Verd, 354 Parag. I. Observations génerales sur les 263 dere, Parag. VII. Histoire de la découverte de Isles du Cap Verd, Parag. II. Isles de Sal & de Bonal'Isle de Madere, 277 CHAP. II. Voyage d'Aluise da Cada Vista, 36 I Mosto, au long des Côtes d'Afrique, Parag. III. Isles de Mayo ou de May, jusqu'à Rio Grande, en 1455, 285 368 Parag. IV. Isle de S. Jago, ou de Saint CHAP. III. Second Voyage d'Aluise da Cada Mosto en 1456, & décou-Jacques, 374 verte des Isles du Cap Verd, Parag. V. Isle de S. Philipe, ou de Fue-CHAP. IV. Voyage de Piedro de Cintra 39I Parag. VI. Isle de S. Jean, ou Brava, à Sierra Leona, écrit par Cada Mofto , 397 CHAP. V. Voyage de Georges Roberts Parag. VII. Isle de S. Nicolas, 405 au Cap Verd & aux Isles du même Parag. VIII. Isles de S. Vincent & de S. Antoine, nom, en 1721, 32I ° 412

### LIVRE VI.

Voyages au long de la Côte Occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona, contenant la description de plusieurs Pays & de leurs Habitans.

THAPITRE I. Etablissement des François entre le Cap Blanc & Sierra Leona, CHAP. II. Voyage en Lybie, particulièrement au Royaume du Senegal sur le Fleuve Niger, 451 CHAP. III. Voyages du Sieur André Brue, au long des Côtes Occidentales d'Afrique, 460 Parag. I. Différends entre Brue, & le Damel , Roi de Kayor , 462 Parag. II. Voyage, par terre, de Rufisco au Fort S. Louis, 465 Parag. III. Route de Rufisco à Biyurt, & du Fort S. Louis à Kayor, suivant Barbot, Parag. IV. Révolution du Royaume de Kayor en 1693, CHAP. IV. Description de la Riviere du Senegal, tirée des Mémoires de M. Brue; où l'on examine si cette Rivie-

re est le Niger ou un de ses bras, 487 Parag. II. Recherches sur le Niger; où l'on examine si les Rivieres du Senegal & de Gambra en sont des bras,497 CHAP. V. Premier Voyage du Sieur Brue fur le Senegal, en 1697, 501 Parag. II. Remarques fur la Nation des Foulis, sur leur Pays & sur leur Gouvernement, CHAP. VI. Second Voyage du Sieur Brue sur le Senegal, jusqu'au Roïaume de Galam, en 1698, Parag. II. Observations sur le Roiaume de Galam, & sur les découvertes des François au-delà; avec quelques recherches sur le Pays de Tombuto, 528 CHAP. VII. Differends entre les François & les Anglois pour le commerce de la Riviere de Gambra, CHAP. VIII. Voyage du Sieur Brue, d'Albreda à Kachao, Nnnn iij

| 654 TABLE DES CHAPITR                                        | ES ET PARAGRAPHES.                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CHAP. IX. Voyage du Sieur Brue aux                           | fervations sur le Commerce de Gorée,   |
| Isles de Bissao & des Bissagos, 557                          | 596                                    |
| Parag. II. Description de l'Isle de Bis-                     | Parag. II. Observations sur le Commer- |
| Sao & des usages du Pays, 563                                | ce de Gorée, 601                       |
| Parag. III. Voyage dans l'Isle de Bu-                        | CHAP. XI. Troisième Voyage du Sieur    |
| lam, 568                                                     | Brue sur le Senegal, 606               |
| Parag. IV. Voyage à Kazegut, une des                         | Parag. II. Observations sur la Gomme   |
| Isles des Bissagos, 574<br>Parag, V. Affaires de Bissao, 578 | du Senegal, & sur son Commerce,        |
| Parag. V. Affaires de Bissao, 578                            | 619                                    |
| Parag. VI. Voyage de Geves, avec une                         | CHAP. XII. Etat des Pays, au Nord      |
| description historique & géographique                        | du Senegal, d'où l'on tire la Gomme,   |
| des Pays & des Isles jusqu'à Sierra                          | 623                                    |
| Leona, 582                                                   | CHAP. XIII. Relation de la découverte  |
| Parag. VII. Supplément au Voyage de                          | du Royanme de Bambuk, ou Bam-          |
| Bissao, par un Voyageur anonyme,                             | bouc, & de ses Mines d'or, en 1716,    |
| 592                                                          | 633                                    |
| CHAP. X. Entreprise pour découvrir le                        | Parag. II. Suite des affaires du Com-  |
| I ac do Kanon on 2 77 4 more das ob                          | menie François à Mankanet 648          |

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.











